

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





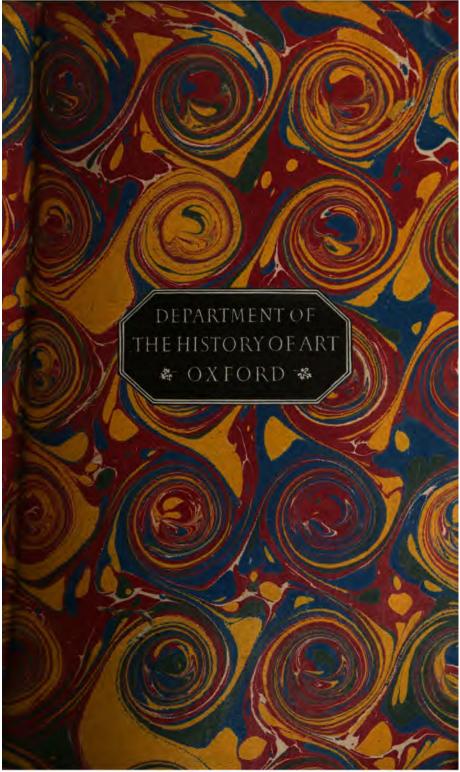

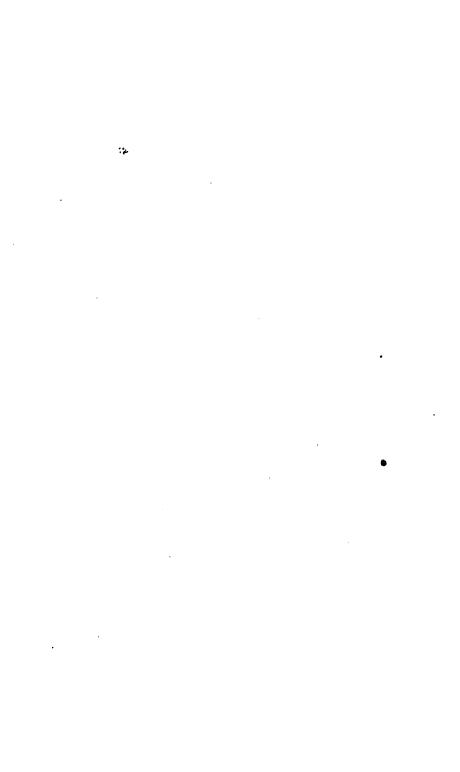



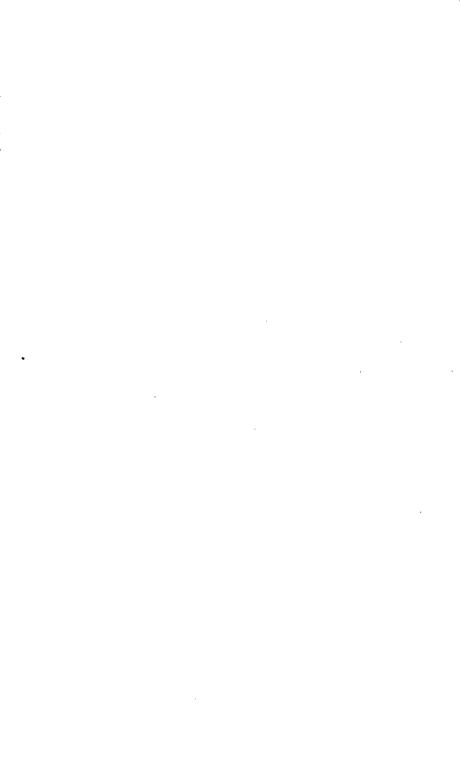

## **DICTIONNAIRE**

HISTORIQUE ET CRITIQUE

## DE PIERRE BAYLE.

### NOUVELLE ÉDITION, `

AUGMENTÉE DE NOTES EXTRAITES DE CHAUPEPIÉ, JOLY, LA MONNOIE, L.-J. LECLERC, LEDUCHAT, PROSPER MARCHAND, ETC., ETC.

TOME NEUVIÈME.



PARIS,

DESOER, LIBRAIRE, RUE CHRISTINE.

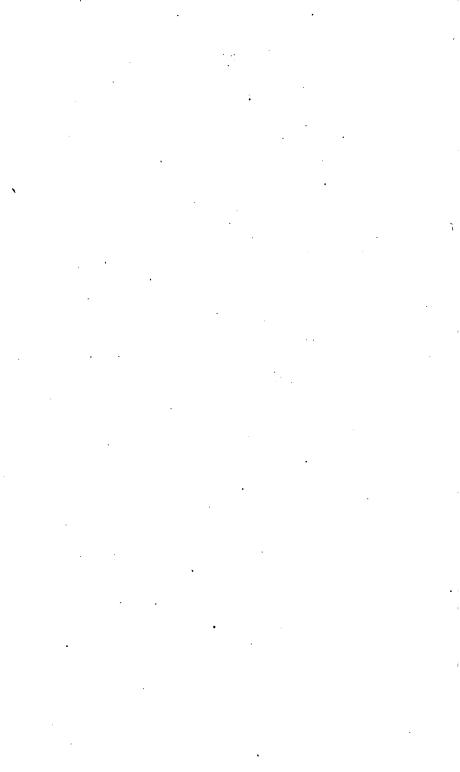

### DICTIONNAIRE

### HISTORIQUE ET CRITIQUE

# DE PIERRE BAYLE.

### L

LABÉ (LOUISE), courtisane lyonnaise \*, a été mise entre les auteurs français par la Croix du Maine et par du Verdier Vau-Privas. Elle florissait à Lyon sous Henri II, l'an 1555 (a). Ses œuvres y furent imprimées la même année (A). Elle ne ressemblait pas en toutes choses aux riée à un bon homne de cordier) courtisanes: car si d'un côté elle piquoit fort bien un cheval, à raison courtisanes; car si d'un côté elle était de leur humeur, en ce qu'elle voulait être bien payée de ses faveurs, elle avait de l'autre certains égards qu'elles n'ont pas pour les hommes doctes ; car elle leur donnait la passade gratuitement. On connaîtra mieux son caractère par le passage que je citerai (B).

Elle était fille d'un nommé Charly , dit Labé. C'est à tort que Leclerc écrit Labbé. Son mari, nommé Ennemond Perrin, faisait commerce de câbles et de cordes; de là le nom de belle cordière donné à Louise Labé, et conservé jusqu'à nos jours à la rue où elle demeurait à Lyon. Chaufepié a consacré un article à Louise Labé, extrait de Colonia, Niceron et Paradin.

(a) La Croix du Maine, pag. 921.

(A) Ses œuvres furent imprimées à Lyon, l'an 1555.] Elles comprennent un dialogue en prose française, inti-tulé: le Débat de Folie et d'Honneur;

et plusieurs poésies de son invention (1): plus les Écrits de divers poëtes, à sa louange, tant en vers grecs latins, italiens, que français (2) \*.

(B) On connaîtra mieux son caractère par le passage que je citerai.] Je ne change rien aux paroles de du Verdier. Loyse Labe, dit-il (3), courtisane lyonnoise (autrement nommée la belle Cordiere pour estre made quoy les gentilshommes qui avoyent accez à elle l'appelloient le capitaine Loys: femme, au demeurant, de bon et gaillard esprit et de mediocre beauté : recevoit gracieusement en sa

(1) La Croix du Maine, pag. 291. (2) Du Verdier Vau-Privas, Bibliothéque

(2) Du Verdier vau-Privas, Distotucque française, pag. 822.

"Les ouvres de Louise Labé ont été réimprimées à Lyon, chez J. Detournes, 1556, in-16.

La Monnoie, dans ses notes sur la Croix du Maine, cite une édition de Rouen, Jean Garon, in-16. Niceron et Goujet parlent de cette édition que M. Brunet (dans son Manuel du libraire)

Libras "Avair nas an occasion de voir. Une soque M. Brunet (dans son Manuel du libraire ) déclare n'avoir pas en occasion de voir. Une société de gens de lettres donna une nouvelle édition des OEuvres de Louise Charly, Lyonnaise, dite Labé, surnommée la belle Cordière, Lyonnaise, ches les frères Duplain, 1762, petit in-89. M. Delandine, dans ses Manuscrits de la Bibliothéque de Lyon, III, 430, dit que Charles-Joseph de Ruols, mort le 10 juillet 1756, fut éditeur de ce dernier volume - II fast qu'il y ait erreur, ou dans ce fait ou dans la date de la mort de Ruols, qui avait fait imprimer un y au erreur, ou naus ce l'aut ou dans la dale de la mort de Ruols, qui avait fait imprimer un Discours sur la personne et les ouvrages de Louise Labé, l'yonnaise, Lyon, Deleroche, 1750, in-12 de 63 pages. La dernière édition de L. Labé est de Brest, 1815, in-8°,,-tiré à cent quarante exemplaires.
(3) Du Verdier, Vau - Privas, Bibliothéque française, pag. 822.

maison seigneurs, gentilshommes, et autres personnes de merite avec entretien de devis et discours, musique tant à la voix qu'aux instrumens où elle estoit fort duicte, lecture de bons livres latins, et vulgaires italiens et espaignols dont son cabinet estoit copieusement garni, collation d'exquises confitures, en fin leur communiquoit privement les pieces plus secretes qu'elle eust, et pour dire en un mot faisoit part de son corps à ceux qui fonçoyent : non toutes fois à tous, et nullement à gens mechaniques et de vile condition, quelque argent que ceux là luy eussent voulu donner. Elle aima les scavans hommes sur tous, les favorisant de telle sorte que ceux de sa cognoissance avoient la meilleure part en sa bonne grace, et les eust preferés à quelconque grand seigneur, et fait courtoisie à l'un plustost gratis, qu'à l'autre pour grand nombre d'escus, qui est contre la coustume de celles de son mestier et qualité. Ce passage a été cité dans la suite de la Critique Générale du Calvinisme de Maimbourg (4), et l'on y a joint cette remarque (5) : « Démosthène eut été » bien aise que la courtisane Laïs » eût ressemblé à cette autre ; il » n'aurait pas fait le voyage de Co-» rinthe inutilement, ni éprouvé

Qu'à tels festins un auteur comme un sot
 À prix d'argent doit payer son écot.

Cette femme faisait en même temps déshonneur aux lettres et honneur : elle les déshonorait , puisqu'étant auteur elle menait une vie de courtisane : et elle les honorait , puisque les savans étaient mieux reçus chez elle sans rien payer , que les ignorans prêts à lui compter une bonne somme.

(4) Lettre XVIII, pag. 595. (5) Là même, pag. 596.

LABÉRIUS (Décimus), chevalier romain, et poëte, réussit admirablement à faire des *Mi*mes. Il n'osa refuser à Jules César de monter sur le théâtre pour jouer une de ces pièces, quoique cela fût fort messéant à sa condition et à son âge. Il s'en ex-

cusa le mieux qu'il put dans le prologue (A); et malignement il fit couler quelques traits contre César (B), qui déterminèrent ce prince à le mortifier un peu, en donnant la préférence sur lui à un autre poëte (C). Labérius fut raillé par Cicéron ce jour-là (a), et lui rendit bien le change (D). Il mourut dix mois après Jules César (b). Ses vers n'ont pas été méprisés par Horace autant que l'on s'imagine (E). M. Moréri a fait quelques fautes (F).

(a) C'est-à-dire, le jour qu'il joua pour complaire à Jules César.

(b) Eusebius, in Chronico.

(A) Il s'en excusa le mieux qu'il put dans le prologue.] Macrobe nous l'a conservé, et a dit fort sensément qu'un maître, lors même qu'il supplie, use d'une espèce d'autorité à laquelle on ne saurait résister (1). Laberium asperæ libertatis equitem romanum Cæsar quingentis millibus invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret mimos quos scriptitabat. Sed potestas non solum si invitet, sed etsi supplicet, cogit. Undè se Laberius à Cæsare coactum in prologo testatur his versibus:

Necessitas, cujus cursus transversi impetuma Voluerunt multi effugere, pauci potuerunt, Quo me detrusit pene extremis sensibus? Quem uulla ambitio, nulla unquam largitio, Nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas Movere potuit in juventà de statu: Ecce in senectà ut facilè labefecit loco Viri excellentis mente clemente edita Submissa placidè blandiloquena oratio? Etenim ipsi Di negare cui nibil potuerunt, Hominem me denegare quis posset pati? etc. (2).

(B) Il fit couler quelques traits contre César. ] C'est Macrobe qui nous l'apprend (3). In ipsá quoque actione subindè se qua poterat ulciscebatur inducto habitu Syri, qui velut flagris cæsus præripientique se similis exclamabat:

1 (2) Macrobius, Saturnal., lib. II, cap. VII, pag. m. 342.

(3) Macrob., ibidem, pag. 344.

<sup>(</sup>s) Ausone dit plus: Quod est potentissimum imperandi genus, rogabat qui jubere poterat. Præfat. Centon. Nupt.

Porrò , Quirites ! libertatem perdimus;

et paulò post adjecit :

Necesse est multos timeat, quem multi timent.

Quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et ora convertit, notantes impotentiam ejus hác dicacitate lapidatam. Le père Briet n'a pas bien pris garde à ce passage ; car il suppose que Labérius ne piqua César que long-temps après. Procedente tempore ipsum Cæsarem offendit, et maxime hoc versu

Porrò , Quirites! libertatem perdimus, Item et isto

Necesse est multos timeat, quem multi timent (4).

(C) César donna la préférence sur lui à un autre poëte. J Voici encore un passage de Macrobe. Ob hæc in Publium vertit favorem. Is . . . productus Romæ per Cæsaris ludos om-nes qui tunc scripta et operas suas in scenam locaverant provocavit, ut singuli secum positá invicem materiá pro tempore contenderent. Nec ullo recusante superavit omnes; in quis et Laberium : undè Cæsar arridens hoc modo pronuntiavit :

Favente tibi me victus es, Laberi, à Syro:

Statimque Publio palmam et Laberio annulum aureum cum quingentis sestertiis dedit. Tunc Publius ad Laberium recedentem ait : Qui cum contendisti scriptor hunc spectator subleva (5). Labérius quelque temps après, composa un mime, où il déclara que les armes sont journalières sur le théâtre comme ailleurs ; et que s'il était déchu du premier rang, la même disgrâce arriverait à celui qui lui succédait (6). Mettons ici ces paroles d'Aulu - Gelie (7): C. autem Cæsarem ita Laberii maledicentia et arrogantia offendebat, ut acceptiores et probatiores sibi esse Publii quam Laberii mimos prædicaret.

(4) Briet., de Poët. lat., pag. 12. (5) Mac., Sat. lip. II, cap. VII, p. m. 344. (6) Sequenti statim commissione, mimo novo interjecit hos versus :

Non possunt primi esse omnes omni in tem-

pore. Summum ad gradum cum claritatis veneris, Consistes ægrè; et quam descendas, decides. Concide ego, cadet qui sequitur, laus est pu-

Macrobius, ibidem, pag. 345.
(7) A. Gellius, lib. XVII, cap. XIV.

(D) Il fut raillé par Cicéron ce jour - là, et lui rendit bien le change. ] Après que Labérius eut joué sa pièce, César lui fit présent d'une bague, et lui donna permission de se retirer. Labérius s'en alla chercher une place au quartier des chevaliers; mais ils firent en sorte qu'il n'y en trouvat aucune. Ciceron, le voyant dans l'embarras, lui dit : Recepissem te, nisi angustè sederem. Mirum, lui répondit l'autre, si angustè sedes, qui soles duabus sellis sedere (8). Cicéron faisait d'une pierre deux coups; il se moquait de Labérius, et du grand nombre des sénateurs de nouvelle création, simul et illum respuens, et in novum senatum jocatus, cujus numerum Cæsar supra fas auxerat (9). Mais la réponse qu'on lui fit le taxait de patelinage (10), c'est-à-dire, de n'avoir été bon ami ni de César, ni de Pompée : Cicero male audiebat tanquam nec Pompeio certus amicus, nec Cæsari, sed utriusque adulator (11). Je remarquerai en passant que Macrobe a confondu les places des chevaliers avec celles des senateurs : il a cru que les sénateurs s'assevaient sur ce qu'on nommait les quatorze bancs (12), et il s'est trompé. C'était la place des chevaliers depuis la loi de Roscius Othon.

Sic libitum vano qui nos distinxit Othoni (13).

(E) Ses vers n'ont pas été méprisés par Horace autant que l'on s'imagine.] Rapportons ce que dit Horace:

Nec tamen hoc tribuens, dederim quoque cæ-

tera, nam sic Et Laberi mimos, ut pulchra poëmata mirer (14);

et joignons-y la note de M. Dacier : « Horace ne condamne pas ici La-» bérius absolument, il ne censure » pas même ses ouvrages; il n'en

(8) Macrob., lib. II, cap. III, pag. 329. (9) Idem, ibidem, et lib. VII, cap. III, ag. 582. Voyes aussi Sénèque, controvers.

MVIII.

(10) Exprebrate levitate Ciceroni. Macrob., ibidem. Objiciens tanto viro lubricum fidei. Idem Macrob., lib. VII, cap. III, pag. 582.

(11) Seneca, controvers. XVIII. (11) Quod Cicero dixit, nisi anguste sederem, scomma fuit in C. Cassarem, qui in senatum passim tam multos admittebat, ut eos quatuordecim gradus capere non possent. Macrobius, Saturnal., lib. VII, cap. III, pag. 582.

(13) Juvenal., sat. III, psg. 599.

(14) Horat., sat. X , lib. I, vs. 5.

» mimes de Labérius étaient agréa-» poëmes parfaits. Aussi n'étaient-ils » pas faits pour cela. Car les mimes » n'avaient que des plaisanteries ob-» scènes. C'est pourquoi Ovide les » appelle Mimos obscæna jocantes, » et leur seul but était de faire rire » le peuple. Si Jules Scaliger avait » bien compris la pensée d'Horace, il » n'aurait pas condamné le jugement » qu'il fait ici des mimes de Labé-» rius (15).

(F) M. Moréri a fait quelques fau-tes. ] 1°. Le prénom de Labérius n'est pas Décius, mais Décimus. 20. Il survecut si peu à Jules César, qu'il n'était pas nécessaire de dire qu'il vivait du temps d'Auguste. 3º. Il n'est pas vrai qu'il ait reçu des présens d'Auguste. 4°. Et que Macrobe le dise. 5°. Il est faux que César l'ait fait chevalier romain. Voici comme, des plus braves capitaines de son parle Labérius dans le prologue de la farce qu'il joua par complaisance pour cet empereur :

Ergò bis tricenis annis actis sine notá, Eques Romanus Lare egressus meo, Domum revertar mimus (16).

C'est une preuve invincible qu'il était chevalier romain independamment de César. Ce qui a trompé Moréri avec plusieurs autres (17), est que César, à la fin des jeux, donna une bague à ce farceur, comme nous l'apprend Macrobe; mais il est aisé de trouver là même une preuve de la justice de ma censure. Voici le passage tout entier : Deinde cum Laberius in fine ludorum annulo honoratus à Cæsare evestigiò in quatuordecim ad spectandum transiit, violato ordine, et cum detrectatus est EQUES Romanus, et cum mimus remissus, ait Cicero prætereunti Laberio et sedile quærenti, recepissem te, nisi angustè sederem (18). Il est évident valiers fut déshonoré en deux ma- juillet 1600 (E), pendant qu'il nières : 1°. parce qu'on refusa une

(15) Dacier, Remarques sur Horace, tom. VI,

tom. VI, pag. 607.
(18) Macrobius, Saturnal., lib. II, cap. III, pag. 320. .

» parle que par comparaison. Les place à un chevalier romain; 2°. parce qu'un farceur fut renvoyé du » bles ; mais ce n'étaient pas de beaux théâtre vers l'endroit où les chevaliers romains s'asseyaient. Concluez de là nécessairement que Labérius ne devait point sa chevalerie à un bienfait de Jules César. Tout ce qu'on peut dire est qu'il dérogea par la complaisance qu'il eut d'actionner une pièce de théatre, et qu'il fut réhabi-lité par Jules César, l'anneau qu'il en reçut pouvant être regardé comme de nouvelles lettres de noblesse ; mais cela ne disculpe point M. Moréri. Sénèque confirme ce qu'on vient de lire (19).

> (19) Divus Julius ludis suis mimum produzit (Laberium) deinde equestri illum ordini redditum jussit ire sessum in equestrio : omnes ita se coarclaverunt ut venientem non reciperent. Seneca, controvers. XVIII, sub fin.

LABOURLOTE (CLAUDE), l'un siècle, ne fut redevable de sa fortune qu'à son courage ; car il était de si basse condition, qu'on dispute encore s'il était Lorrain ou Francomtois (a). On dit qu'il avait été barbier du comte Charles de Mansfeld (A), et qu'il lui rendit un service signalé (B). Il passa par tous les degrés de la milice, jusques à celui de commandant des troupes wallonnes au service du roi d'Espagne (b). Il y avait plus de bonheur que de conduite dans son fait (C); car jamais il ne s'engageait plus volontiers à une entreprise, que lorsqu'elle était fort périlleuse (c). Il fut blessé en diverses occasions (D), et enfin il fut tué que Macrobe dit que l'ordre des che- d'un coup de mousquet, le 24 de

<sup>(16)</sup> Macrobius, Saturnal., lib. II, cap. VII,

<sup>(17)</sup> Jules César l'avait si fort goûté qu'il le fit chevalier. Dacier, Remarques sur Horace,

<sup>(</sup>a) Voyes la remarque (A), (b) Patriâ Lotharingus, virtulis sua suffragiis ex gregario milite per omnes militarium honorum gradus ad tribunatum evectus. Vallones aliquot annos magná cum laude gubernavit. Angelus Galluccius, de Bello belgico, lib. XIII, pag. m. 35.

(c) Voyes Strada, dec. II, lib. VIII, pag. 513.

faisait travailler à un retranche- savait de bons remèdes pour les blesment entre Bruges et le fort Isabelle. Il eut beaucoup de part aux actions barbares que les troupes de l'Amirante commirent sur les terres de l'empire, l'an 1598 (F). Il laissa un fils (G), qui se fit dominicain, et une fille qui épousa Robert de Celles, baron de Foi, au pays de Liége proche de Dinant (d).

(d) L'Histoire de l'archidue Albert, imprimée l'an 1693, pag. 264.

(K) On dit qu'il avait été barbier du comte Charles de Mansfeld.] Bongars l'assure dans une lettre écrite à Camérarius, le 6 d'août 1596, en lui mandant des nouvelles du siége de Hulst. Quelques - uns, dit-il (1), écrivent qu'on r a tué Labourlote (2), cet homme si célèbre par sa hardiesse et par son courage. Il avait été autrefois barbier de ce comte Charles de Mansfeld qui mourut en Hongrie. Le cardinal se servait principalement de la hardiesse de ce Labourlote et du conseil de Rone (3). Celui qui a publié, en 1693, l'Histoire de l'archiduc Albert, n'avoue pas que Labourlote ait été barbier; mais il ne dit rien qui puisse prouver le contraire. Sa naissance, dit-il (4), tient de celle des grands hommes, qui sont souvent douteuses. La Lorraine se l'attribue, la Bourgogne la lui dispute. Le nom de Claude favorise les Bourguignons. D'où qu'il soit, il est certain qu'il nous est venu de bon lieu. Le grand nombre d'ennemis qu'il a eus sont des convictions de son mérite extraordinaire : la foudre de l'envie passe les buissons, et elle s'attache aux hauteurs. Ils disent qu'il était de basse extraction, et qu'il avait manié le rasoir et la lancette avant de manier l'épée et la pique ; mais ceux qui sont exempts de passion en parlent autrement. Ils disent qu'en effet il

pag. 263.

sures; mais que c'était une étude que la curiosité et la charité, et non pas la nécessité, lui avaient inspirée. Lorsque d'Aubigné (5) rapporte que Labourlote fut tué à une escarmouche aux contrescarpes du fort d'Isabelle, qu'il avait rafraichi et envitaillé, il ajoute : regretté de l'archiduc et de ses supérieurs, non de ses compagnons qui, outrés d'envie, ne pouvaient supporter que la vertu est fait d'un barbier de village un colonel.

(B) ... Et qu'il lui rendit un service signalé. ] Il le tira de l'embarras d'un très-fâcheux mariage. Un auteur que j'ai cité n'en veut rien croire. Voici ses paroles : « On dit qu'il gagna les » bonnes grâces de Mansfeld par le » délivrer de sa femme incommode; » mais je n'en crois rien: il était » trop honnête homme pour faire un » coup si vilain (6). » L'action serait effectivement très-vilaine, quelque plaisir qu'elle eut pu causer au com-te. Ce qui me fait dire que l'incrédulité de cet écrivain pourrait être mal fondée, est que Grotius a désigné cette action; marque évidente qu'il ne jugeait pas que le bruit qui en courait fût vain. Rapportons ses paroles; elles en valent la peine; on y apprend le mérite du défunt, avec quelques circonstances bien exprimées. Huc (7) quoque se Claudius Burlota transtulerat, bonamque et extremam navavit operam; trajectus globo vir nobilis audaciæ, Lotharingus ortu, curandis olim vulneribus vitam toleraverat: mox per facinus haud honestum conciliatus Mansfeldio ferebatur, dictus uxorem ejus sustulisse : sed nactus honores, ita se gesserat, ut mereri majora semper judicaretur, quo mors ejus nec luctu apud ducem, nec apud ipsius novitati invidentes gaudio caruit (8).

(C) Il y avait plus de bonheur que de conduite dans son fait. ] Voici ce qu'en dit le père Gallucci (9) : Animosus magis quam cautus, accersere sæpe non expectare mortem visus est.

<sup>(1)</sup> Lettres de Bongars, pag. 493, édit. de la Haye 1695.
(2) Cela n'était pas vrai. Voyes ci-dessous la

<sup>(3)</sup> Cest a seat pas viai. A operature le Rosnii consilio de Bongars, et non pas du Rosni, comme on a fait dans la version de ses Lettres.

(4) Histoire de l'archiduc Albert, liv. IV,

<sup>(5)</sup> Histoire universelle, com. III, lie. V,

chap. XIX, pag. 729.
(6) Histoire de l'archiduc Albert, Lv. IV,

pag. 264.

(7) C'est-à-dire, au fort d'Isabelle.

(8) Grotius, Historiarum de Rebus belgicis
lib. IX, ad ann. 1600, pag. m. 572.

(9) De Bello belgico, lib. XIII, pag. m. 35.

» Ceux qui n'aimaient pas qu'on les si aisement qu'aujourd'hui (14) celles » hasardat tant, ou qui se voyaient qui sont désavantageuses à la France. » éclipsés de ses succès, le traitaient » de téméraire heureux (10). »

(E) Il fut tué... le 24 juillet 1600.]

L'auteur de l'Histoire de l'archiduc

(D) Il fut blessé en diverses occasions.] Au siége de Noyon, l'an 1503; page 138; mais à la page 264, il rap-à celui d'Ardres, l'an 1596; à celui porte l'épitaphe de Labourlote, qui à celui d'Ardres, l'an 1596; à celui de Hulst, la même année; à la ba- marque le 24 de juillet. Cette épitataille de Nieuport, l'an 1600. Voyez phe sert à l'histoire de ce brave homle père Gallucci (11): je crois qu'il se me ; elle mérite donc d'être copiée ici. trompe à l'égard de la dernière bles- « Il est enterré à Lopogne, dans une sure: je n'ai point vu d'autre historien qui en parle; et d'ailleurs ils di- » Icigit noble et illustre seigneur, messent tous que Labourlote, peu de jours après la bataille, conduisit à Nieuport un secours considérable, qui contribua beaucoup à faire lever le siége que le prince Maurice avait mis devant cette place. Quant à la blessure de Hulst, elle ne fut pas mortelle comme Bongars l'a prétendu. Ce que j'ai cité de lui dans la première remarque fut écrit le 6 d'août 1596: il n'était point désabusé vingt une épitaphe, il ne faut pas y chanjours après; car il assura, dans sa ger la moindre lettre; il en faut re-lettre du 27 d'août de la même année, tenir les barbarismes et les solécismes, blessures (12). Voilà comment les mi- avertir que l'on n'en rapporte que la nistres mêmes des princes sont sujets substance Voici l'épitaphe telle que n'en savoir pas promptement la faus- crois qu'elle ne diffère presque en rien seté. Ils devraient être plus circon- de l'original. Icy gist noble et illustre spects là-dessus que ne l'était celui seigneur messire Glaude de Labourrait s'empêcher de dire qu'il croyait lestein, seigneur de Boncour, la Valpreuve tirée de la même lettre où il Dieu pour son âme.
assura que Labourlote était mort: (F) Il eut.... part aux actions bar-

(10) Histoire de l'archiduc Albert, pag. 264.

(11) In Historia Belli belgici.

C'était « un homme à tout entrepren- et filium repudiari ab Hispanis natum » dre: nul danger ne l'épouvantait ; nuptiis incestis (13). C'est ce qu'il écri-» il entrait au combat comme s'il eut vait à son ami, le 6 d'août 1596. En ce » été assuré de la victoire. C'était à temps-làtoutes les nouvelles désavan-» lui qu'on confiait les coups de main. tageuses à l'Espagne étaient crues aus-

Albert marque le 25 de juillet à la » tombe relevée sous cette épitaphe : » sire Claude Labourlote, chevalier, » et du conseil de guerre du roi, colonel de douze compagnies Luxem-» bourgeoises, seigneur de Bernstein, » de Boncour, de la Vallée, de Lo-» pogne et de Basi. Il fut tué au fort » Isabelle, près d'Ostende, le 24 juil-» let de l'an 1600 (15). » Je ne pense pas que cet auteur ait été un bon copiste; car pour rapporter fidèlement que Labourlote était mort de ses si l'on y en trouve, ou bien il faut à débiter de fausses nouvelles, et à M. le baron le Roi la donne (16); je dont je parle, de qui d'ailleurs la ca- lotte, chevalier et du conseille de pacité mérite beaucoup d'éloges. Mais guerre, colonel de douze compagnies quand on le suit de près, on ne sau- luxembourgeoises, seigneur de Bertrop légèrement les nouvelles agréa- lée, Loppoigne, Basy: lequel a esté bles, et qu'il les communiquait trop tué lez Ostende, pour le service de sa à la hâte à ses amis. En voici une majesté, le 24 de julette 1600. Priez

Vous aurez apparemment de la joie bares que les troupes de l'Amirante quand vous apprendrez que le roi commirent... l'an 1598.] Leurs extord'Espagne est mort, et que les Espa- sions et leurs inhumanités donnent gnols ne veulent point recevoir son de l'horreur à ceux qui les lisent dans fils pour roi, comme étant ne d'un les histoires. Lisez la description que mariage incestueux. Rideas etiam d'Aubigné en a faite en peu de mots, cum intelliges regem Hisp. mortuum, dans le chapitre XIX du Ve. livre de

(14) On écrit ceci l'an 1695.

<sup>(12)</sup> Burloss post Rosnium ex vulneribus obiit. Bongarsii Epist., pag. 500, édit. de la Haye, 1695.

<sup>(13)</sup> Idem, ibidem, pag. 491.

<sup>(15)</sup> Histoire de l'archiduc Albert, pag. 264. (16) In Topographia Gallo-Brabantie, impri-mée à Amsterdam, 1693, in-folio, pag. 74.

gneurs disant à Labourlote, ajoutet-il (17), que l'empereur et les princes allemands se ressentiraient de tels outrages, il montra une vache, disant: autant que cette bête. Notez que l'Amirante qui commandait ces troupes était le même François de Mendose

dont j'ai parlé ci-dessus (18). (6) Il laissa un fils. ] Je redresse ici mon auteur; il devait dire que Labourlote laissa deux fils, Ernest et François. Celui-là fut seigneur de Lopogne, et mourut sans postérité : celui-ci fut moine; ainsi la succession de leur père fut pour leur sœur. Voyez la Topographie du Brabant wallon

(17) Pag. 718. (18) Citation (64) de l'article Galcotas VII, m. VII, pag. 252. (19) Le Roi, Topographia Gallo-Brabantin,

LACYDE, philosophe grec natif de Cyrène, fut disciple d'Arcésilas et son successeur dans l'académie (a). Quelques-uns prétendent qu'il ne suivit pas la doctrine de son maître; mais je crois qu'ils se trompent (A). Il se trouva pauvre dans sa jeunesse, et ne laissa pas de se rendre illustre par son assiduité au travail, outre qu'il avait fort bonne grâce dans ses discours (b). Il enseigna dans un jardin (c) qu'Attalus, roi de Pergame, avait fait faire (B). Il répondit à ce prince qui le mandait à sa cour, qu'il fallait regarder de loin le portrait des rois (d). Il régenta la philosophie vingt-six ans (e), et se demit de sa charge en faveur de deux de ses écoliers (f). Il imitait son maître dans une chose louable, c'est qu'il aimait à faire du bien sans se soucier qu'on le

son troisième volume. Quelques sei- sût (C). L'amitie d'une oie pour lui fut fort singulière (D). Il mourut de paralysie pour avoir trop bu (E). Ce que Numénius raconte de lui a tout l'air d'une plaisanterie fabuleuse (F). M. Moréri a fait des fautes très-grossières (G). La différence que le père Rapin trouve entre Arcésilas et Lacyde est une pure illusion. La philosophie, dit-il (g), devint inquiète sous celui-là, et contrariante sous celui-ci. Il est certain que jamais elle ne fut plus contrariante que sous Arcé-

> (g) Rapin, Réflexions sur la philosophie, num. 8, pag. m. 326.

(A) Quelques-uns prétendent qu'il ne suivit pas la doctrine de son maitre; mais je crois qu'ils se trompent.] Diogène Laërce assure qu'Arcésilas fut le fondateur de la seconde académie, et que Lacyde fut le fondateur de la troisième. 'Αρκεσίλαδε ές ιν δ τῆς μέσης Ακαδημίας κατάρξας πρώτος. Ατcesilas primus mediam invexit academiam (1).... Aanúdus igu o tus vias Azadmuias zarapkas. Lacydes novæ academia princeps fuit (2). J'aime mieux m'en rapporter à Ciceron, qui assure que Lacyde retint la méthode d'Arcésilas , et que Carnéade fut celui qui la réforma. Cujus (Arcesilæ) primo non admodum probata ratio... proxime à Lacyde solo RETENTA est : post autem conficta à Carneade qui est quartus ab Arcesila (3). La plupart des auteurs conviennent que Carnéade a été le fondateur de la troisième académie. Ils supposent donc que Lacyde s'attacha sans innovation aux hypothèses d'Arcésilas. Voyez la remarque (A) de l'article

(B) Il enseigna dans un jardin qu' Attalus, roi de Pergame, avait fait faire.] Ο γουν Λακόδης εσχόλαζεν έν 'Ακαδημία, έν τῷ κατασκευασθέντι κήπφ ὑπὸ 'Αττάλου τοῦ βασιλέως. καὶ

<sup>(</sup>a) Diog. Laërt. , lib. IV, num. 59. (b) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>c) Il était situé dans l'Académie.

<sup>(</sup>d) Diog. Laërt. , lib. IV , num. 60.

<sup>(</sup>e) Idem, ibid., num. 61.

<sup>(</sup>f) Idem, ibid., num. 60.

<sup>(1)</sup> Diog. Laert., lib. IV, num. 28. Voyez-le

aussi in Procemio, num. 14.
(2) Idem, ibid., num. 59. Voyes-le aussi in Procem., num. 14.
(3) Cicero, Academ. Quest., lib. IV, c. VI.

Aακύδιον ἀπ' αὐτοῦ προσηγοριύιτο. Lacy'des igitur in Academid scholam habebat in horto quem Attalus rex fieri curaverat, Lacy'diumque ab ipso appellatus est (4). Si vous joignez à cela l'envie qu'il eut d'avoir Lacyde à sa cour, vous comprendrez clairement qu'il aimait la philosophie. M. Ménage s'est fort abusé ici : il applique (5) à cet Attalus ce que Plutarque (6) et Justin (7) disent de l'attachement d'un autre Attalus à l'agriculture. Cette confusion chronologique est un peu étrange.

(C) Il aimait à faire du bien sans se soucier qu'on le sutt. C'était l'une des bonnes qualités d'Arcésilas, comme ou l'a vu dans la remarqué (I) de son article. Voyons un récit de Plutarque (8). Pource qu'en la philosophie les enfans naissent semblables à leurs parens, Lacyde, un des disciples (9) de Arcesilaus, assistoit en jugement avec plusieurs autres à un sien ami nommé Cephisocrates, accusé de crime de læse majesté : en plaidant laquelle cause l'accusateur requit qu'il eust à exhiber son anneau, lequel il avoit tout bellement laisse tomber à terre : dequoi Lacydes s'estant apperceu, mit aussi tost le pied dessus, et le cacha, pource que toute la preuve du fait dont il estoit question dependoit de cet anneau. Après la sentence donnée Cephisocrates absous à pur et a plein, alla remercier et carresser les juges de la bonne justice que ils lui avoyent faite : entre lesquels il y en eut un qui avoit veu le fait, qui lui dit, remerciez-en Lacydes: et lui conta comme le cas estoit allé, sans que Lacydes en eust dit mot à personne.

(D) L'amitié d'une oie pour lui fut fort singulière.] Elle le suivait partout, dans la maison et dehors, de nuit et de jour. Lisez ces paroles de Pline: potest et sapientiæ videri intellectus his (anseribus) esse. Ita comes perpetuò adhæsisse Lacydi philosopho dicitur, nusquam ab eo,

(4) Diog. Laërt., lib. IV. num. 60.

(5) Menag., in Diog. Laert., l. IV, num. 60.

(6) Plutarch. , in Demetrio.

(7) Justin., lib. XXXVI.

(8) Plutarchus, de Discrim. Adulat. et Amici, pag. 63 : je me sers de la version d'Amyot.

(9) Plutarque venait de rapporter un bienfait caché d'Arcesilas. non in publico, non in balneis, non noctu, non interdiu digressus (10). Quand elle fut morte, Lacyde lui fit des funerailles aussi magnifiques que si elle eut été son fils ou son frère (11).

(E) Il mourut de paralysie pour avoir trop bu.] H TELEUTE de auto παράλυσις εκ πολυποσίας. Mortuus est autem ex paraly si quam ex immodical potione contraxerat (12). Athénée (13) conte que Lacyde et un autre philo-sophe, nomme Timon, furent conviés pour deux jours à un festin, et que s'accommodant à l'humeur de compagnie, ils burent copieusement. Lacyde quitta la partie le premier jour, et il se retira dès qu'il sentit qu'il en tenait. Timon le voyant partir cria victoire; mais le lendemain il succomba le premier : il ne put vider la coupe qu'on lui avait portée. Lacyde lui rendit le change. Voilà qui est bien vilain. Des philosophes ne devraient jamais disputer pour une telle victoire : non-seulement il est blamable de la remporter, mais aussi d'y aspirer; et quoique l'ignominie du vainqueur soit de droit plus grande que l'ignominie du vaincu, celui-ci ne laisse pas de mériter une flétrissure. Combien de philosophes chrétiens, combien même de théologiens, ont imité Timon et Lacyde!

(F) Ce que Numénius raconte... a tout l'air d'une plaisanterie.] Voici le précis de sa narration (14): Lacyde faisait paraître beaucoup de mesquinerie dans son ménage; il ne fiait rien à ses valets; le lieu (15) où il enfermait ses provisions leur était inaccessible; il y mettait lui-même, et il en tirait lui-même ce qu'il fallait, et jamais il ne le laissait ouvert: mais pour n'être pas embarrassé de la clef, il la mettait dans un trou (16) qu'il cachetait, et après cela il faisait

(12) Diog. Laërt., lib. IV, num. 61.

(13) Athen., lib. X, cap. X, pag. 438.
(14) Numenius, apud Eusebium, Preper.
Evangel., lib. XIV, cap. VII, pag. 734 et sequent.

(15) To Tamesor, penus.

(16) Je ne m'attache pas au greo, oli il y a sis Ti zoikov ypappateiov, cava quadam in arcula.

<sup>(10)</sup> Plin., lib. X, cap. XXII, pag. m. 408. Voyes aussi Athénée, lib. XIII, pag. 606. (11) Elian., lib. VII, Hist. Animal., cap.

(17) par le trou de la serrure. Ses cacheté, et qu'il avait oublié d'apvalets ayant découvert cela, le tromperent tout à leur aise; il leur fut facile d'avoir la clef, et de la remettre où il l'avait mise, et de cacheter le trou : ils burent, ils mangèrent, ils dérobérent tout ce que bon leur sembla, non sans se moquer de lui. Il s'apercut de son côté fort aisément de la diminution de son vin et de ses denrées; et, ne sachant à qui s'en prendre, il se souvint d'avoir ouï dire qu'Arcésilas enseignait que nos sens ni notre raison ne comprennent rien; et il attribua le vide de ses bouteilles et de ses paniers à cette incompréhensibilité. Voilà sous quels auspices il se mit à philosopher, dans l'école d'Arcésilas, contre la certitude des connaissances humaines Il se servit même de cette expérience domestique, pour prouver qu'il avait raison de suspendre en toutes choses son jugement. Je ne vous allègue point un ouï-dire, représenta-t-il un jour gravement à quelqu'un de ses amis; je sais par moi-même ce que je vais vous conter : j'en puis parler sans aucun doute. Là-dessus il lui narra d'un bout à l'autre l'aventure de son garde-manger. Zénon, continua-t-il, que pourrait-il dire contre un argument de cette force, qui m'a démontré si clairement l'acatalepsie? Nai-je pas raison de me défier de toutes choses, puisqu'ayant fermé, cacheté, décacheté, rouvert de mes Propresmains, je ne revois plus dans ma dépense ce que j'y avais laissé? I'y retrouve seulement mon cachet, et cela ne me permet pas de croire que l'on me vole. Ce fut à cet endroitlà que son ami ne put plus se retenir; il fit des éclats de rire si grands et si redoublés, que le philosophe s'apercut de sa bévue, et prit la résolution de garder mieux son cachet. Ses valets ne s'en mirent point en peiue; et soit qu'ils eussent appris des stoiciens, où d'ailleurs , 'à disputer contre lui , ils décachetèrent sa clef sans se soucier de la remettre sous un pareil scellé. Ils en remettaient un autre, et quelquefois même ils n'en remettaient aucun. Il se fachait quand il royait leur friponnerie; mais ils lui

tomber son cachet dans la dépense soutenaient qu'ils n'avaient rien déposer son sceau. Il leur étalait de grands discours pour leur faire voir qu'il se souvenait exactement d'avoir cacheté, et il passait même jusques au serment. Vous voulez vous divertir, répondaient-ils, et vous moquer de notre simplicité. Un philosophe comme vous n'a point d'opinions, ni de mémoire; car vous souteniez l'autre jour en notre présence que la mémoire est une opinion. Il les. réfuta par des raisons différentes de celles des académiciens ; mais ils recoururent à un stoïque qui leur apprit à répliquer à leur maître, et à éluder toutes ses preuves par le dogme de l'incompréhensibilité, ce qu'ils ne faisaient pas sans bien des plaisanteries. Le pis fut qu'ils continuèrent à piller les provisions, et que Lacyde voyait disparaître ses meubles de jour en jour. Il se trouva bien embarrassé : ses principes, au lieu de lui être favorables, lui étaient contraires; et il fallut qu'il se conduisit comme le peuple. Tout le voisinage fut rempli de ses clameurs, et de ses plaintes; il protesta par tous les dieux et par toutes les déesses qu'il était volé (18) : enfin il prit le parti de ne sortir point, et de garder à vue la porte de sa dépense (19). Que gagnait-il en disputant avec ses valets? Il employait contre eux la méthode des stoïciens, et ils lui répondaient par la méthode de l'académie : ils le battaient de ses propres armes. Voici

> (18) Herry eis Taunxavor, Tous yeiroνας έκεκράγει, καὶ τοῦς Θεούς καὶ ἰοὺ ἰοὺ, nai φεῦ φεῦ, nai và roùs Θεούς, nai và TÀS ĐરÀS, ਕੈਨੇਨਕਾ TE ÖTAI हेंV संमाहांबर क्रांपण λογουμένων είσιν άτεχνοι πίσεις, ταῦτα πάντα ελέγετο βοδ και άξιοπιςία. Inope consilii vicinos inclamare, appellare deos: sa-pè hei mihi, proh facinus indignum, per deos deasque omnes ingeminare, ac colera id genus argumenta, qua homini gravioribus in querelis, argumenta, qua nomini gravoriusi ni quereis, ubi fidem non impetrat, sine arte natura suppeditat. Que quidem omnia magno clamore deplorata, magnam uique probabilitatis speciem ostendebant. Numenius, apud Eusebium, Prepar. erangel., lib. XIV, cap. VII, p. 736, B.

(19) Οἰκουρὸς ἦν φίλος τοῦ ταμείου προκα-Ounts vos. Domi deinceps harebat perpetud, ac pro cella sua foribus assidebat. Idem, ibidem. Cette traduction me semble meilleure que celle de M. Kubnius, dans ses notes sur Diogène Laèrce, pag. 523. Semper amicum cella penua-ria custodem domi reliquit.

<sup>(17)</sup> To Takesor, penus.

quelle fut l'issue de cette affaire. Voulant se délivrer une fois pour toutes de la peine insupportable où il se voyait, il mit son cœur sur ses levres, et il dit naïvement à ses domestiques : mes enfans, nous disputons d'une manière dans les écoles, et nous vi-vons d'une autre dans les maisons. Ούδεν δε είς ούδεν, ώφελών, ύπειδομενος οῖ τὸ σοφὸν αὐτῷ ἔρχεται, ἀπεκαλύ ἰα-το. "Αλλως, ἔφω, ταῦτα, ῷ παῖδες, ἐν ταῖς διατριδαῖς λέγεται ἥμῖν, ἄλλως δὲ ζωμεν. Verum ubi nihil agit, secum ipse cogitans, quo sua sibi versutia recideret: tandem animi sensum pal'am ac sine fuco aperiens, nimirûm, inquit, famuli, aliter hæc in schold disputamus, aliter vivimus (20).

Ce conte est joli, et il eut pu prendre entre les mains de M. de la Fontaine une forme tout-à-fait divertissante; mais qui ne voit qu'on l'a forgé à plaisir par une fraude pieuse des stoiciens? Cette méthode est de tous les temps et de tous les lieux : on a toujours cherché, et l'on cherche encore à tourner en ridicule la doctrine et la personne de ses adversaires; et afin d'en venir à bout, on suppose mille fables, pour peu qu'on trouve un prétexte d'outrer malicieusement les couséquences de leurs opinions. On a suivi cette passion avec tant d'aveuglement contre les pyrrhoniens, qu'on a mis à part non-seulement la bonne foi, mais aussi la vraisemblance; car ils n'ont jamais nié que pour les usages de la vie humaine, il ne fallut se conduire par le témoignage des seus. Ils ont seulement nié qu'il fût certain que la nature absolue des objets est toute telle qu'elle paraît. Notez que Diogène Laërce (21) s'est contenté d'observer que notre Lacyde, ayant cacheté l'entrée de sa dépense, jetait son cachet dedans, et que ses valets employèrent ce cachet pour dérober des provisions sans qu'il le pût découvrir.

(G) M. Moréri a fait des fautes trèsgrossières.] 1°. Au lieu de dire que le père de Lacyde était natif de Cirène, il fallait marquer que Lacyde était né. 2°. Il ne fallait pas adopter l'erreur de Diogène Laërce, touchant

tion de Londres, 1664, in-folio. Mais outre que l'on y trouve (26) l'olym-piade 134, et non pas la 130°., il (22) M. Morèri le dit sous le mot Arcésilaus. (23) Diog. Laërt., lib. IV, num. 61. (24) Moreri ne cite que Diogène Lacres. (35) Harduinns, in Plinium, lib. X, cap. XXII, pag. 408.

(26) Cest-à-dire, dans le grec, car dans la version latine les imprimeurs ont oublié quartre.

la fondation d'une académie par Lacyde. 3°. Il ne fallait point mettre sa mort à la quatrième année de la 36e. olympiade. Ce n'est point une faute d'impression; car on ajoute que cette année est la 113°. de Rome. Si les imprimeurs avaient omis quelque chose au premier calcul, ils n'eussent point erre au second avec la justesse qui se trouve ici. Il faut donc être assuré qu'ils ont suivi la copie. Or que peut-on faire de plus absurde, que de remarquer qu'Arcésilas a vécu la 120°, olympiade, et que Lacyde, son disciple, est mort la dernière année de la 34°. olympiade (22)? 4°. Quand même on eût mis sa mort à l'an 4 de l'olympiade 134, on n'eût pas laissé de se tromper, car il ne mourut qu'environ la 26. année de la 14. En voici la preuve : Diogène Laërce remarque que Lacyde ayant commencé d'être le chef de l'académie, la 4°. année de la 134°. olympiade, mourut après avoir enseigné la philosophie vingt-six ans. Ἐτελεύτησε δε σχολαρχείν άρξάμενος, τῷ τετάρτο tres The Tetapthe nas Tpianoshe nas έκατος ης Όλυμπιάδος, της σχολης άφη-γησάμενος εξ προς τους είκοσιν έτη. Obiit autem cum scholam administrare coepisset quarto anno centesimæ trigesimæ quartæ olympiadis, viginti sex annis in schold consumptis (23). 5°. C'est une absurdité que de trouver dans ces paroles que Lacyde com-mençait à se mettre en réputation... après avoir enseigné vingt-six ans (24). 6°. Il ne serait guere raisonnable de le dire de quelque professeur que ce fût ; car s'il passe vingt-cinq ans d'exercice sans être estimé, il court risque ordinairement parlant

de mourir sans réputation. Notez que le père Hardouins'abuse à l'égard du temps de la mort du philosophe Lacyde. Obüsse dicitur, ditil (25), anno 4 olymp. cxxx. Il cite le page 120 de Diogène Laërce, édi-

<sup>(20)</sup> Numenius, apud Eusebium, Præpar. Evang., lib. XIV, cap. VII, pag. 736, C. (21) Diog. Laërt, lib. IV, num. 59.

cement de la profession de Lacyde, et non point sa mort. Le père Labbe n'a commis que l'une de ces deux fautes: il a dit (27), citant Diogene, que le philosophe Lacyde mourut la dernière année de la 134°. olympiade. Quelqu'un me demandera peut-être si l'on peut prouver qu'il ne soit point mort en ce temps-là? Je réponds qu'on en peut donner deux preuves. La 1re. est qu'il ne fut chef de l'école académique qu'après la mort d'Arcésilas (28), et nous savons qu'Arcésilas a été contemporain d'Eumènes, prince de Pergame (29), qui ne succéda à Philétère qu'en la 129°, olympiade. Le pere Labbe le marque ainsi (30) ; les liaisons de ce philosophe avec Eumènes demandent qu'il ait vécu jusqu'à la 130°, olympiade. Cela étant, on ne peut pas dire que son successeur soit mort la 4° année de l'olympiade 134; car sa régence a duré vingt-six ans. Ma 2°. preuve est tirée de ce qu'Attalus, roi de Pergame, avait fait faire le jardin dé l'académie où Lacyde enseigna, et qu'il voulut faire venir à sa cour ce philosophe. Il n'y a guère d'apparence que ces deux choses se rapportent au premier an de son règne, c'est-àdire à l'an 3 de la 134°. olympiade (31). Disons donc que Lacyde ne mourut pas l'année suivante : souvenons-nous que s'il n'eût enseigné que fort peu de mois dans ce jardin, on serait absurde de ne lui donner d'autre école que celle-là, et d'observer même qu'elle prit son nom de lui. Il faut donc qu'il y ait enseigné plusieurs années, et par conséquent qu'il ne soit point mort un an après qu'Attalus monta sur le trône. Séthus Calvisius (32) a commis la même faute que le père Labbe.

(27) Le père Labbe, Chronol. franç, tom. II, pag. 301, à l'ann. de Rome 513.

(29) Diog. Laërt., ibid., num. 38. (30) Labbe, Chronol. franç., tom. II, pag.

régulier de la congrégation de cer l'arrivée de quelques chalands

est sûr qu'elle concerne le commen- Latran, au XVIe. siècle, était de Vérone (a). Il enseigna la langue latine dans le prieuré de Saint-Fridien à Lucques pendant que Pierre Martyr y était prieur (b); et ayant goûté avec lui les dogmes des protestans, il le suivit en Allemagne, où ils en firent une profession ouverte, l'an 1542. S'étant arrêtés quelque temps à Zurich, et puis à Bâle (c), ils furent attirés à Strasbourg par Martin Bucer, qui procura à Pierre Martyr une chaire de professeur en théologie, et à Paul Lacisius la profession de la langue grecque (d). Ce dernier mourut à Strasbourg je ne sais quand (e). Sa version latine des Chiliades de Tzetzès fut imprimée avec le grec, l'an 1546, à Bale chez Jean Oporin (f).

> (a) Melch. Adam., in Vita Petri Martyris, pag. 33.

(b) Idem, ibidem.

(c) Idem, ibid., pag. 36.

(d) Idem, ibidem. (e) Idem, ibidem, pag. 35.

(f) Epitome Biblioth. Gesneri, pag. 657.

LAIS, fameuse courtisane, était d'Hyccara, ville de Sicile (A). Elle fut transportée en Grèce lorsque sa patrie eut été pillée par Nicias, général des Athéniens. Elle s'établit à Corinthe, qui était la ville du monde la plus propre aux femmes de son métier (B); et elle y fit un si grand fracas, qu'on ne vit jamais de courtisane qui attirât plus de monde (C). Elle avait été avertie par une espèce de révélation qu'elle se signalerait, et qu'elle ferait un grand gain; car elle avait songé que Vénus LACISIUS (PAUL), chanoine lui apparaissait pour lui annon-

<sup>(28)</sup> Diogène Laèrce, liv. IV, num. 60, dit que Lacyde est le seul qui ait résigné sa chaire pendant sa vie.

<sup>(31)</sup> Voyes le père Labbe, là même, p. 300. (32) Sethus Calvisius , ad. ann. mundi 3709,

très-riches (D). Les orateurs les qu'elles s'en défirent cruellement. plus illustres, et même les phi- Elles l'attirèrent dans un temple losophes les plus sauvages, de- de Vénus, et l'y assommèrent à vinrent amoureux d'elle. Person- coups de pierre (c), ou selon ne n'ignore que Démosthène alla d'autres, en lui jetant sur la tête tout exprès à Corinthe pour avoir les chaises qu'elles trouverent sous une de ses nuits, mais la taxe leur main. Tous les auteurs ne qu'elle y mettait le rebuta (E). conviennent pas qu'elle soit mor-On n'ignore point non plus l'at- te de cette façon (L). J'ai dit en. tachement qu'eut pour elle Dio- un autre endroit (d), qu'elle fit gene le cynique (F). Il la trouva son apprentissage sous le peintre tout-à-fait traitable, quelque Apelles. Il semble en effet que pauvre, et quelque malpropre ce fut lui qui enleva son pucequ'il fût; et cela est beaucoup lage, si l'on s'arrête aux auteurs plus étonnant que de voir qu'elle que j'ai allégués. Voyez (e) de ait eu tant de liaisons avec le quelle manière il répondit à ceux philosophe Aristippe, qui était qui se moquèrent de lui, sous On prétendit qu'il n'en était pas novice : mais si l'on entre dans aimé et on l'en railla. La réponse les discussions, on trouve de quoi qu'il fit la-dessus est fort cava- douter de ce conte (M). La conlière (G). Il y en a qui disent (a) jecture de ceux qui disent qu'il que l'envie qu'elle portait à une y a eu deux courtisanes nommées autre courtisane (b), l'engagea à Laïs (N), est fondée sur ce que donner accès aux pauvres aussi- la chronologie ne souffre pas que nent qu'elle ne se donna pour fille d'Alcibiade (f), ni qu'elle pays-là concurent tant de jalousie contre cette belle créature,

(a) Athen. , lib. XIII, pag. 588. (b) Cétait Phryné.

la propreté et la politesse même, prétexte qu'il avait choisi une bien qu'aux riches, afin de se l'on applique à la même femme signaler par la multitude de ses tout ce qui se dit de Laïs. Il n'y soupirans. Mais d'autres soutien- a point d'apparence qu'elle fût peu de chose que quand elle fut ait été auteur (O). Nous avons âgée (H) : quelques-uns préten- une épigramme d'Ausone qui est dent qu'elle ne servaitalors qu'au fort jolie, touchant le miroir de maquerellage (I). D'autres disent cette impudique (P). J'ai oublié que le plaisir qu'elle trouvait à de dire qu'elle fut si amoureuse se distinguer par le grand nom- d'Eubates, qu'elle l'obligea à lui bre de personnes qui recher- promettre qu'il l'épouserait (Q); chaient ses faveurs, ne l'empê- mais il trouva les moyens d'élucha point de quitter Corinthe, der cette promesse. De quelques où elle avait toujours une foule charmes qu'elle fût pourvue, il de galans; et de s'en aller en ne lui fut pas possible de vaincre Thessalie, pour y chercher un la continence du philosophe Xéjeune homme dont elle était pas- nocrate (R). Elle se défendit un sionnée (K). Les femmes de ce jour fort adroitement contre Eu-

<sup>(</sup>c) Voyes la remarque (K). (d) Dans l'article d'APELLES, tom. I, pag. 165, remarque (E). (e) Là même.

<sup>(</sup>f) Voyes la remarque (T).

ripide, qui la censurait avec rai-son (S). Tatien a reproché aux ticulier la ville d'où elle était : mais son (S). Tatien a reproché aux païens le monument qui avait été érigé aux débauches de cette garce (g). Il nomme Turnus le sculpteur qui l'avait fait, et dèsla l'on doit conclure que c'était un fameux maître dans cet artlà; cependant Pline, ni aucun autre écrivain n'en font aucune mention. Je ne ferai qu'une remarque pour les fautes de M. Moréri, et pour celles de quelques autres Dictionnaires (T). Jamais il n'y eut de hardiesse plus extravagante que celle d'Antoine de Guévara. Il a débité touchant Laïs mille faussetés ridicules (V), comme s'il les avait trouvées dans les livres des anciens. Peu s'en est fallu que je n'aie passé sous silence l'aventure du sculpteur Myron (X).

(g) Tatian., contra Græcos, pag. m. 170.

(A) Elle était d'Hyccara, ville de Sicile. ] C'est Plutarque qui nous l'apprend, lorsqu'il parle de la prise de cette ville (1). On en vendit les habitans, et Laïs fut vendue comme ponnèse; elle était encore fille (2) Quelques modernes assurent qu'elle fut vendue à Corinthe (3); mais ils n'ont point consulté Pausanias, ni son traducteur, qui leur eussent appris clairement qu'elle fut vendue à Hyccara , et puis transportée à Corinthe. Pausanias s'accorde en tout avec Plutarque; il dit comme lui qu'elle était encore une jeune fille (4). Solin s'est contenté de la faire

(1) Plut., in Nicia, pag. 533. Voyez-le aussi

in Alcibiade, sub finem.
(2) Етг хорну. Virginem etiamnum. Idem,

(4) Naisa ovoav. Adhuc puellam. Pausauu, lib. II, pag. 45.

cite trois auteurs (6), qui disent ex-pressément qu'elle était d'Hyccara dans la Sicile. L'un de ces trois écrivains remarque qu'elle alla esclave à Corinthe. Αφ' ες αιχμάλωτος χενομένε nuev ils Κόρινθον. Ex quo (oppido Hyccaris) captiva Corinthum venit (7). Cela condamne les modernes dont j'ai parlé. Etienne de Byzance (8) dit aussi qu'elle était d'Hyccara, et il cite (9) Synésius qui l'a nommée Trumpinos despánosos, Hyccaricum mancipium. Mais d'autre côté il cite (10) Néanthes , auteur d'un livre des hommes illustres, qui a dit qu'elle était née à Crastus, ville de Sicile. Il cite même Timée, comme ayant dit qu'elle était d'Eucarpia dans la même île. Cependant nous venons de voir que Timée, cité par Athénée, la fait native d'Hyccara; et comme d'ailleurs personne ne fait mention d'un lieu de Sicile nommé Eucarpia, je trouve très-vraisemblable la conjecture de Berkélius (11), savoir qu'Etienne de Byzance se servit d'un exemplaire de Timée, où les copistes avaient mis Εὐκαρπία pour "Υκκαρα. Casaubon (12) observe que la patrie de Lais, tout de même que celle d'Homère, et celle de quelques autres hommes illustres, n'a pas été bien connue; et il cite Solin qui a dit: Laïs eligere patriam maluit quam les autres: on la transporta au Pelo- fateri (13). Casaubon ajoute que quelques-uns la font naître à Pancarpia dans la Phrygie; mais apparemment sa mémoire le trompa (14) : il se souvint confusément d'avoir lu qu'on la faisait naître à Eucarpia dans la Sicile, lieu dont Étienne de Byzance fait mention dans l'article d'Eucarpia de Phrygie : ses idées se brouillèrent là-dessus : il s'imagina qu"il avait lu que Pancarpia dans la Phrygie était (5) Solin., cap. V. (6) Polémon, Nymphodore et Timée.

Athénée, au livre XIII, page 588,

(7) Polemo, apud Athen., ibidem.

(8) In voce "Tuxapov. (9) In voce Euxapria.

(10) In voce Kpasos.

(11) In Stephan. Voce Εὐκαρπία.

(12) In Athen., pag. 869.

(13) Solin., cap. V. (14) Voyes Pinedo, in Stephanum, voço Εὐκαρπία.

TI ROPAY: Firginem etamnum. 10cm, in Nicià, page. 533, C.

(3) Thomsus, de varià Hist., lib. I, cap. LXXXI. L'un des commentateurs des Embledeste d'Alciat, pag. m. 330. Du Verdier Vau-Pires, Diverses Leçons, liv. III, chap. VI,

la patrie de Lais, selon quelques Vénus un certain nombre de ces créa-écrivains. Le sieur Pinédo va infini- tures, s'ils obtenaient les faveurs qu'ils

duit Laïs (15).

paroles d'Érasme : Tantus Corinthi cibus illud addi soleat, ut dii augerent meretricum numerum. Quin et illud refert meretrices facto sacro Veneri, civitatem extremo periculo laborantem servasse placata Venere (17). Erasme outre les choses. Athéque affaire d'importance, on assemblerait le plus grand nombre de courtisanes que l'on pourrait, afin qu'elles assistassent à la pompe de la procession, et qu'elles priassent cette gnage bien formel : déesse, et demeurassent les dernières dans son temple (18). Dans le reste Érasme a été un fidèle rapporteur; car il est vrai qu'Athénée dit que l'on croyait que les prostituées de Corinthe avaient fort contribué au salut de toute la Grèce, par les prières qu'elles firent à Vénus lors de l'irruption de Xerxès. Il ajoute que les bourgeois de Corinthe promettaient à

ment plus loin que Casaubon, sur le lui demandaient; et que Xénophon parallèle d'Homère avec cette cour- le Corinthien lui fit un semblable tisane : il prétend que plusieurs villes vœu, en cas qu'il vainquît aux jeux se disputérent la gloire d'avoir pro- olympiques. Ayant obtenu sa victoire, il s'acquitta de son vœu fort exacte-(B) Corinthe..... la ville du monde ment; il consacra vingt-cinq filles la plus propre aux femmes de son au service de Vénus, et les présenta métier.] Ne croyez pa pourtant tout à cette déesse pendant la cérémonie ce qu'en débite Lotichius. Il assure du sacrifice qu'il lui offrit, après son que les Corinthiens dans leurs prières retour des jeux olympiques. Ces vingtsolennelles demandaient aux dieux cinq filles entonnèrent même le cand'augmenter le nombre des courti- tique que l'on chanta pendant que sanes (16). Il cite Athénée, qui ne dit l'on immolait la victime. Voyez tounullement cela. Mais voici apparem- chant le putanisme de Corinthe, les ment ce qui a trompé Lotichius; il Adages d'Érasme (19), où il cite un s'est reposé trop bonnement sur ces endroit notable de Strabon (20).

Cela suffit pour justifier mon texte, honos habebatur meretricibus, ut et en même temps pour faire voir que quemadmodum ex autoribus docet les païens ne pouvaient pas dire, que Athenœus, illic in templo Veneris les abominations qu'ils publiaient de prostarent, atque in solemnibus pre- leurs dieux n'étaient que des contes poétiques : car voici une ville trèsflorissante qui témoigne par ses lois et par son culte public, qu'elle croit que les courtisanes faisaient un service agréable à Vénus en se prostituant, et que leur intercession auprès d'elle née dit seulement qu'il y avait à Co- était souverainement efficace pour rinthe une ancienne loi qui ordon- détourner les malheurs publics. C'est nait que, lorsque la ville ferait faire une marque qu'ils ajoutaient foi aux des supplications à Vénus pour quel- contes que l'on faisait des adultères de

cette déesse.

(C) On ne vit jamais de courtisane qui attirat plus de monde. ] C'est de quoi Properce (21) rend un témoi-

Non ita complebant Ephyrae (22) Laidos

Ad cujus jacuit Gracia tota fores.

Les expressions de Plutarque sont aussi fortes qu'elles pouvaient être : il dit que la Grèce brûlait de l'amour de Laïs, et que deux mers se battirent pour cette femme (23), et qu'elle avait une armée de galans (24).

(21) Propert., lib. II, eleg. VI.

(23) Plutarch., in Amatorio, pag. 767.

<sup>(15)</sup> Celebres meretrices urbes etiam si Diis placet illustrant: de qua (Leïde) decertabant quadam civitates haud secus ac de Homero. Pinedo, in Voce Kparos. Voyez-le aussi sur le mot "Tunapov.

<sup>(16)</sup> Lotichius, in Petronium, pag. 232.

<sup>(17)</sup> Erasm., Κορινθιάζεσθαι, in proverb. id est scortationibus ac lustris indulgere, lenocinimque exercere. C'est le proverbe LXVIII, centur. III, chiliad. IV, pag. m. 994.

8 (18) Athemens, lib. XIII, pag. 573, cx Chameleonte Heracleote, in libro de Pindaro.

<sup>(19)</sup> Erasm., in proverbium, Non est cujusli-bet Corinthum appellere. C'est le Ier. de la IVe. centurie de la Ire. chiliade, pag. m. 132. (20) Strabo, lib. VII, pag. 261.

<sup>(22)</sup> C'est-à-dire, Corinthiz; car l'ancien nom de la ville de Corinthe était Éphyra. Plin., lib. IV, cap. IV.

<sup>(24)</sup> Αποδράσασα τῶν ἄλλων ἐραςῶν κρύφα μέγαν ςρατόν. Magnum aliorum amatorum clam subterfugiens exercitum. Idem ,

έχείτην και πολυπρατον, ως επέφλεγε πόθο haud dubie quid Laidi obtigerit. Nobilis illa et tam multis amata viris secunda contra Aristagoram (20). quæ sui desiderio Græciam inflam-

La demoiselle Jacquette Guillau-» publique, lui fit faire une statue » fit mettre cette inscription : A la » phes, et du courage de tous les concité quelque bon auteur, ou pour le moins quelque auteur; car la perqu'on se puisse bien sier à son témoignage.
(D) Elle avait songé que Vénus

Mélænis ou la Noire, qui lui apparut. Elle avait un temple sous ce titre-là dans un faubourg de Corinthe (26). sur ce qu'ordinairement parlant, les μυρίων δραχμών μιταμίκιαν. hommes travaillent à la multiplica- (F) On n'ignore point l'attachetion de leur espèce pendant la nuit ment qu'eut pour elle Diogène le cy-(27), et non pas durant le jour comme les bêtes (28). Si ce fondement du que noire, eût dû se montrer en songe à la jeune Laïs, qui n'était pas destinée à se piquer de la distinction des jours et des nuits. Mais quoi qu'il mention de ce songe dans l'un de ses plaidoyers. Vous n'avez qu'à lire ces paroles d'Athénée : में मर्का 'Apposion n έν Κορίνθω ή Μελαινίς παλουμένη, γυπτός επιφαιτομένη, εμηγύεν έρας το έφοδον πο-λυταλάντων. οτ Υπερίδης μνημονεύει εν το κατά Αρις αγόραν δευτέρο. Η μίς

pag. 393.

τις: δύπουθεν ακοή Λαίδα την αρίδιμον (Laïdi) cum esset Corinthi, Venus Melænis sive Nigella dormienti nocτὴ Ἑλλάδα, μάλλον δὲ ταῖς δυσὴ ἦν tu se ostendit, et adventum prænun-πιμμάχντος θαλάσσαις. Inaudivistis ciavit amatorum qui forent pecuniosissimi, ut memorat Hyperides Actione

(E) Démosthène alla tout exprès mavit, atque adeò de qud duo maria à Corinthe pour avoir une de ses certaverant. Voyez son épitaphe dans nuits; mais la taxe...... le rebuta.] la remarque (K). Cette historiette a été habillée fort joliment à la française par M. le Pays me assure, à la page 77 de ses Dames (30). Voici comment Aulu-Gelle la illustres (25), « que l'un des princi- rapporte (31): Laïs Corinthia ob ele-» paux galans de Lais, courtisane gantiam venustatemque formæ grandem pecuniam demerebat : conven-» semblable à celle de Pallas, et y tusque ad eam ditiorum hominum ex omni Græcid celebres erant : neque » divinité de Laïs, pour avoir triom- admittebatur, nisi qui dabat, quod » phé des esprits de tous les philoso- poposcerat. Poscebat autem illa nimium quantum. Hinc ait natum esse » quérans. » Je voudrais qu'on est illud frequens apud Græcos adagium, ού παντός ανδρός ές Κόρενθον έσθ' ο πλους. Quòd frustra ires Corinthum ad Laïsonne, dont j'ai rapporté les paroles dem, qui non quiret dare quod poscen'est pas d'une telle exactitude retur. Ad hanc ille Demosthenes clanculum adit; et ut sibi copiam faceret, petit: at Laïs μυρίας δραχμάς ν τάλαντον poposcit. Hoc facit nummi lui apparaissait pour lui annoncer nostratis denarium decem millia. Tali l'arrivée de quelques chalands très- petulantis mulieris atque pecuniæ riches.] Ce fut Vénus, surnommée magnitudine ictus expavidusque Demosthenes avertit; et discedens, Ego, inquit, poenitere tanti non emo. Sed Græca ipsa, quæ fertur dixisse, le-On a cru que ce surnom était fondé pidiora sunt, oux avounas, inquit,

nique.] Elle lui faisait la courtoisie toute entière; il la baisait gratis. surnom Melænis était solide, on ne C'est ce que le valet d'Aristippe retrouverait pas que Vénus, en tant présentait à son maître, en le voyant se consumer en dépenses pour cette prostituée. Mais Aristippe lui répondit: Je la paie bien, non pas afin que d'autres n'en jouissent point, en soit, il y eut un orateur qui fit mais afin d'en jouir moi-même. 'Ονειδιζόμενος Ιύπο οικέτου, ότι σύ μέν αυτή τοσούτεν άργύριον δίδως, η δε προί-κα Διογένει τῷ κυνὶ συγκυλίεται, ἀπε-κρίνατο, ἐγὰ Λαίδι χορηγῷ πολλά, ἔγα αὐτὸς αὐτῆς ἀπολαύα, οὐχ ἵνα μιὰ αλλος (32). Aristippe était l'homme

<sup>(25)</sup> Ce livre fut imprimé à Paris, l'an 1665. (26) Pansanias, lib. II, cap. II. (27) Idem., lib. VIII, cap. VI. (18) Confer que suprà, citation (45) de l'ar-tile du troisième duc de Guist, tom. VII,

<sup>(20)</sup> Athen., lib. XIII, pag. 588.
(30) Dans ses Amitiés, Amours et Amourettes.
(31) Aul. Gell., Noct. Att., lib. I, cap. VIII, ex Sotionis libro cui titulus, Kspas

Αμαλθείας. (32) Athen., lib. XIII, pag. 588.

maîtresses; il n'en était point jaloux, et peu lui importait qu'elles prodi-guassent à d'autres les mêmes faveurs qu'il en retirait. C'est ce qu'il déclara à Diogène qui lui avait dit (33) : Vous couchez avec une femme publique, ou quittez-la, ou soyez cynique comme moi. Trouvez-vous absurde, lui répondit Aristippe, d'habiter dans une maison qui a servi de logis à plusieurs autres, ou de s'embarquer sur un vaisseau qui a porté plusieurs passagers? Non, répondit Diogène : Tout de même, reprit Aristippe, il n'est nullement absurde d'avoir affaire avec une femme que plusieurs autres ont déjà connue (34). Voici une description divertissante de l'équipage sous lequel ces deux philosophes rôdaient autour du logis de Laïs, si nous en croyons le Tassoni: Ma che bel vedere Diogene cinico col mantello di romagnuolo squarciato, e rappezzato, la barba squalida, senza camicia, e lordo, e pidocchioso far dell'innamorato, passeggiando lungo la porta della famosa Laide, et dall'altra parte comparire il suo rivale Aristippo, tutto profumato, ed attilato, sputando zibetto, e mirarlo di torto, e levargli il muro; e la signora starsi alla gelosia, pigliandosi gusto di vederli passeggiare al sereno (35).

(G) La réponse que fit l'a-dessus Aristippe est fort cavalière. ] Je ne pense pas, répondit-il, quand on lui dit que Laïs ne l'aimait point, que le vin et les poissons m'aiment, cependant je m'en nourris avec beaucoup de plaisir. C'est Plutarque qui m'apprend cela : ses paroles n'ont pas été bien entendues par Amyot; car il suppose qu'Aristippe répondit, je n'aime ni les poissons, ni le vin, le grec; on n'y trouve point cette pensée. 'Apiçiamos to rathyopourti Λαίδος πρός αυτόν, ως ου φιλούσης, άποπρινάμενος ότι και τον οίνον οίεται και τὸν ἰχθύν μιὰ φιλεῖν 'αὐτὸν , ἀλλ' ἀδέως

(33) Athen., lib. XIII, pag. 588.
(34) Foyez les Nouvelles Lettres de la Critique du Calvinisme, pag. 550. Il y a dans la Bibliothèque française de du Verdier, pag. 989, un fort joli poème sur cela, composé par Pierre de Brach, Bordelais.

(35) Tassoni, Pensieri Diversi, lib. VII, cap. XI, pag. 228.

du monde le plus commode pour ses έκατέρα χρήται. Aristippus qui Laïdem apud se vituperanti quòd non amaret, respondit: A vino quoque et pisce non puto amari me, tamen utroque libenter vescor (36). Dans une autre rencontre, Aristippe repondit une chose dont plusieurs auteurs ont parlé, et qui témoigne qu'encore qu'il allat souvent chez Laïs, il n'était nullement l'esclave de sa passion : Cum esset objectum habere eum Laïda, habeo, inquit, non habeor à Laide (37). La réponse est plus courte dans Athénée (38), ¿xw xæi oùx ¿xoμαι, habeo et non habeor. Plusieurs auteurs font mention de cette réponse. Diogène Laërce ne l'oublie pas dans la Vie d'Aristippe, et voici de quelle manière Lactance la rapporte : Aristippo Cyrenaicorum magistro cum Laide nobili scorto fuit consuetudo, quod flagitium gravis ille phi-losophiæ doctor sic defendebat, ut diceret, multum inter se, et cæteros Laïdis amatores interesse, quòd ipse haberet Laïdem, alii verò à Laïde haberentur. O præclara, et imitanda bonis sapientia: huic verò liberos in disciplinam dares, ut discerent habere meretricem. Aliquid inter se, ac perditos, interesse dicebat, scilicet, quod illi bona sua perderent, ipse gratis luxuriaretur. In quotamen sapientior meretrix fuit, quæ philosophum habuit pro lenone, ut ad se omnis juventus doctoris exemplo, et authoritate corrupta, sine ullo pudo-re concurreret (39). Il y a bien du faux dans la réflexion de ce père de l'église; il ne paraît pas avoir entendu la pensée du philosophe. Le sens d'Aristippe était : Je vais chez Laïs ; je suis en possession de ce droit (40), mais elle ne me tient pas sous sa loi: je demeure toujours le maître de ce commerce : je le puis quitter à toute quoique j'en use agréablement. Voici heure si je le veux. Il ne voulait point

<sup>(36)</sup> Plutarch., in Amatorio, pag. 750, D. (37) Cicero, epist. XXVI, lib. IX ad Fami-

<sup>(38)</sup> Lib. XII, pag. 544.

<sup>(38)</sup> Lib. XII, pag. 244.

(39) Lactant., lib. III, cap. XV, pag. m. 184.

(40) Existy yuvaina Graci dizerunt, ut Latini habere mulierem, de ce qui ad eam pro suo jure cium volebat, ventitabat... Latine dictioni exemplum habes apud Terenium in Andid I, t, vs. 58. Quis Chrysidem habuit? Qui de re Muretus variar. Lect. VI, y. Menag., ad Discen. Laste. . lib. II, num., 32. Diogen. Laert. , lib. II, num. 75.

dire, comme le suppose Lactance, que ce commerce ne lui coûtait rien. Nous avons vu ci-dessus la plainte de son valet sur les dépenses d'Aristippe à cet égard. Je ne dois pas oublier que ce philosophe dédia à Laïs quelques ouvrages (41).

(H) Quelques - uns soutiennent qu'elle ne se donna pour peu de chose que quand elle fut agée.] Epicrate fit des vers où il la traita cruellement. Lorsqu'elle était jeune, dit-il (42) , elle était si sière à cause de ses richesses, qu'on avait plus de peine à la voir qu'à voir Pharnabaze. Mais présentement qu'elle est vieille, il est trèsfacile de lui faire tout ce qu'on veut : elle va boire partout, elle admet indifféremment les vieillards et les jeunes hommes : elle est devenue si humble et si déhonnaire, qu'elle tend la main pour demander la pas-sade. C'est Athènée qui rapporte ces vers d'Epicrate : il les tire d'un ouvrage intitulé Anti-Laïs. M. Baillet l'a oublié dans sa collection des anti. Il est impossible d'accorder ensemble les auteurs qui parlent de Laïs. Elle était presque inaccessible selon Épicrate, quand elle était jeune. Un autre auteur dit qu'elle fut nommée Axine à cause de son humeur farouche, et à cause qu'elle rançonnait ses amans (43); elle voulait trop gagner, et ne faisait point quartier la-dessus (44). En particulier elle usait d'une avarice démesurée à l'égard des étrangers ; car comme ils devaient partir bientôt, elle voyait qu'ils n'auraient pas le loisir de marchander, et que si elle ne prenait pas d'eux tout à la fois une grosse somme, elle n'aurait point l'occasion de recou-

(41) Diog. Leett., lib. I, n. 84, 85. (42) Épicrates, in Anti-Leide, apud Athen., lib. XIII, pag. 570. (43) "Ort Acis aci 'Afira encativo' Naty-

((3)) Ότι Λαίς καὶ 'Αξίνη ἐκαλεῖτο' πλεγχε δε αὐτῷ τὸ ἐπώνυμον τοῦτο τοῦ ἔθους ἀγμότητα, καὶ ὅτι πολὺ ἐπράττετο, καὶ ἐτιμαλλον παρὰ τῶν ζένων, ἀτα ἀπαλλαττομένων θάττον. Lais etiam Axine nuncupata est. Quod ejus cognomen ingenii switiam redarguebas, quodque nimium quastum exigeret, præsertim à peregrinis, eò quòd statim essent disceruri. Elian, Var., Hix., lib. XIV, cap. XXXV. Voyes aussi le chap. V du livre XII, οù l'on cite pour cela Aristophane de Bynoce.

(4) Neque admittebatur nisi qui dabat quod Poposcerat: poscebat austem illa nimium quanlum. A. Gell.us, lib. I, cap. VIII. vrer ce qu'elle leur ent rabattu. Voyez le grec d'Élien que je cite en note (45). Athénée la dépeint beaucoup plus accommodante. Il dit qu'elle ne faisait point de différence entre les pauvres et les riches, οὐ διακρίνουσα πλούσιο ἡ πύνντα (46). Elle ne prenait rien de Diogène. Apparemment elle imitait les médecins charitables quì traitent les pauvres pour rien: mais elle se dédommageait sur les riches, comme font plusienrs médecins qui ne prennent rien des pauvres.

(I)....... Quelques-uns prétendent qu'elle ne servait alors qu'au maquerellage. ] Il n'y avait point de divinité dans le paganisme qui fût plus sidèlement servie par ses ministres que la déesse Vénus; car pour l'ordinaire, les femmes qui se prostituaient faisaient durer leur prostitution autant qu'il leur était possible; et quand les rides de la vieillesse les privaient de tout second, elles n'abandonnaient pas le service; elles se mettaient à faire des écolières, et à ménager des entrevues. C'est ce que Claudien a dit de Laïs.

Haud aliter juvenum flammis Ephyreia Late E gemino ditata mari , dum serta refundit Canities, dum turba procas, noctisque recedit Ambitus , et raro pulsatur janua tactu, Seque reformidat speculo damnante senectus, Stat tamen, atque alias succingit lena ministras,

Dilectumque dis quamvis longava lupanar Circuit et retinet mores, quos perdidit atas (47).

Cela me fait souvenir de ces invalides dont nos gazettes nous ont parlé quelquefois. Ne pouvant plus porter les armes, ils sont envoyés sur les côtes pour y faire faire l'exercice aux milices. Si vous voulez une autre comparaison, considérez cette mule dont un historien gree nous parle (48). Ayant rendu de longs services au peuple d'Athènes, elle fut exemptée du travail, avec permission d'aller pattre où elle voudrait; mais pour n'être pas inutile, elle s'allait mettre au-devant des chariots, et encourageait en quelque façon les bêtes de somme qui les tiraient. Ce qui fut cause que l'on ordonna qu'elle fût

<sup>(45)</sup> Ci-dessus, citation (43).

<sup>(46)</sup> Athen., lib. XIII, pag. 588.

<sup>(47)</sup> Claudian. , lib. I, in Eutropiam , vs. 90,

<sup>(48)</sup> Pluterch. , in Vita M. Catonis.

nourrie toute sa vie aux dépens du public.

Je ne dois pas oublier une bévue du très-docte Barthius. Il a cru (49) que Synésius nous donne l'histoire de Laïs, dans la lettre où il est parlé d'une courtisane qui fut d'abord la concubine d'un maître de navire, et puis celle d'un rhétoricien, et puis celle d'un valet, et puis femme pu-blique, et enfin maquerelle. Il est sûr qu'il ne s'agit point là de Laïs, mais de la mère d'un rhétoricien nouveau marié avec la nièce de Synésius : mésalliance qui déplaisait extrêmement à cet auteur. Voici le passage tout entier. Πλην εί μή τι λίγουσιν όσοι καὶ τὸν νυμφίον μμῖν μητρόθεν άποσεμνύουσι γενεαλογούντες αὐτὸν ἀπὸ της έν φήμη Λαίδος. Η γάρ Λαίς, έφη τις που λογογράφος, ἀνδράποδον, πν Υκκαρι− κόν. Έκ Σικελίας έωνημένον, όθεν ή καλλίπαις ή τεχούσα τὸν περιδόντον. Καὶ αὐτὴ πάλαι μέν έπαλλακεύετο ναυκλήρο δεσπότη, έπειτα μέν τοι ρέτορι, καὶ τουτῷ δεοπότη. τρίτῷ μετ' έκεινους ομοδούλω καὶ λάθρα τῆ πόλει έπευτα λαμπρῶς τῆ πόλει, καὶ προύτη τῆς τέχνης, ἦς επειού την εργασίαν υπό χαλαρά ρυτίδι κατέλυσε, τάς εν κλικία παιδοτρίδει, καί τοῖς ξένοις ἀντικαθίς κσιν. Nisi forte aliquid dicunt qui et sponsum nobis à matris genere verbis efferunt, genus ejus à famos dilla Laïde ducentes. Nam Laïs (dixit jam quidam historiarum scriptor') mancipium Hyccaricum, emptum ex Sicilia, unde nobis venit illa pulchrorum filiorum mater quæ celebrem illum peperit. Et ipså quidem olim scortum fuit Naucleri heri, deinde rhetoris similiter heri, tertii deindè post illos conservi, et clam civitatis, deindè palam civitatis artique præfuit meretriciæ, à cujus opera postquam ob maturas rugas destitit, adultas jam puellas in ed instituit, hospitibusque pro se substituit (50). Voici une personne dont on pouvait assurer que la dernière condition était pire que la première, car sa prostitution était moins pernicieuse que son maquerellage.

(K) Elle fut en Thessalie, pour y

(49) Barthius, Animadv. ad lib. I Claudiani in Eutropium, vs. 95, pag. 1291, edit. in-4°. (50) Synesius, epist. III, pag. m. 21. Je me sers de la traduction de Thomas Naogeorgus, et de l'édition de Bale, 1558, in-80.

chercher un jeune homme dont elle était passionnée. ] Ce qu'on vient de voir (51) sur la pauvreté et sur les maquerellages de Laïs, ne s'accorde point avec ce que dit Plutarque; car il assure que quand cette courtisane sortit de Corinthe, elle y avait une armée de galans, et que les femmes de Thessalie ne la tuèrent qu'à cause qu'elles portaient envie à l'éclat de sa beaute (52). Le Thessalien dont elle devint amoureuse s'appelait Hippolochus, si nous en croyons Plutarque; mais Athénée le nomme Pausanias (53). Ils conviennent l'un et l'autre que le temple de Vénus, dans lequel elle fut tuée, acquit un surnom qui marqua ce crime; il fut surnommé, selon Plutarque, le temple de Vénus Homicide, 'Appositus ανδροφόνου, et selon Athénée, le temple de Vénus Profanée, ἀνοσίης 'Α-φροδίτης. On hâtit un tombeau à Laïs sur la rivière de Pénée, avec cette épitaphe :

Της δε πόθ' η μεγάλαυχος ανίκητός τε πρός άλκην

Έλλας εδουλώθη κάλλεος ισοθέου Acidos, no renomore "Epos, Operar de Κορίνθος,

Κεῖται δ' ἐν κλεινοῖς Θετταλικοῖς  $\pi$ ε-

Hujus aliquando, magnanima, et fortitudine invicta

Gracia , formd deabus aguiparandd , vic-ta et in servitutem redacta est Laldis , Amoris filia , alumna Corinthi , Qua in nobilibus Thessalia sita jacet (54`.

Athénée réfute par-là ceux qui disaient qu'elle avait été enterrée dans le faubourg de Corinthe nommé Cranion. Il est pourtant vrai qu'on voyait son monument dans ce faubourg (55); et rien n'empêche qu'on ne le vît là, et aussi dans la Thessalie; car encore que les Corinthiens n'eussent point son corps, ils voulurent sans doute lui ériger un monu-

(51) Dans les deux remarques précédentes.

(53) Athen. , lib. XIII, pag. 589.

(54) Idem, ibidem.

(55) Pausan., lib. 11, pag. 45.

<sup>(52)</sup> Exeî de αὐτην αι γυναῖχες ὑπὸ φθόνου και ζήλου διά τὸ κάλλος εἰς ἰερὸν Αφροδίτης προαγαγούσαι κατέλευσαν και διέφθειραν. Ibi verò eam mulieres ικνιδιά τοι-CURITORIS et émulatione impulse, in tem-plum Veneris adductam lapidibus obrueruns. Plutarch., in Amatorio, pag. 768. A.

ment. Ils y firent graver une lionne reur mourat debout (60\*): mais. dont les pieds de devant étaient appuyés sur un belier (56). Voyez les Emblemes d'Alciat (57). Selon Pausanias, le galant que Lais alla chercher dans la Thessalie se nommait Hippostratus. Au reste, la conjecture de Geusius ne me paraît point solide. Il immolèrent Laïs à Vénus, comme une victime qui s'était rendue odieuse à cette déesse par l'ambition de l'égaler, et même de l'effacer. Il fonde sa conjecture sur ce qu'elles l'amenerent au temple de Vénus, quoiqu'elles l'eussent pu tuèr fort commodément en d'autres lieux. Verisimile est, dit-il (58), quòd hæc Laïs ab invidis et furiosis istis feminis non simpliciter necata, sed tanquam piacularis victima deæ Veneri in ejus templo immolata fuerit: quia forma sud et pulchritudine Veneris ipsius gloriam affectasse, imò obscurasse, et ita indignationem et iram ejus in se excitasse videbatur. Nam quare ipsam non in alio loco, in foro, platea, vel ædibus occiderunt? quare ipsam in Veneris templo lapidibus et scamnis obruerunt, nisi proptereà, ut Laida Veneris æmulam coram ipså

Venere in sacrificium mactarent?
(L) Tous les auteurs ne conviennent pas qu'elle soit morte de cette façon.] Il y en a qui disent (59) qu'un noyau d'olive l'étrangla : ainsi sa mort fut assez semblable à celle d'Anacréon. D'autres prétendent qu'elle mourut dans l'acte vénérien (60). Pour une personne qui s'était vouée au service de la déesse Vénus, c'était une mort glorieuse, c'était mourir au lit d'honneur, et en signalant sa fidélité. C'est comme quand un guerrier est tué dans une bataille. Quelqu'un a dit qu'il fallait qu'un empe-

(56) Pausau., ibidem.

(57) Le LXXIV., pag. m. 329.

(58) Jacobus Geusius, theologus et medicus Frisius, in Tractatu de Victimis humanis, part. II, pag. 482, 483.

(59) Ptolem. Hephest., apud Photium, pag.

(60) Ούχὶ Λαΐς μὲν τελευτωσ ἀπέθα-VE BIYOUMÉYN.

Acne Lais quidem obierat jam : cum subigeretur mortua est.

Phileterus, in Venatrice, apud Athen., lib. XIII, pag. 587. Verez Bigar. de des Accords, liv. I, folio 181, verso, 182 et 191.

selon les principes des païens, il fallait qu'une courtisane, pour mourir glorieusement, fût dans une tout autre posture ; et Laïs, en son espèce, fit ce que Vespasien prescrivait aux

empereurs. (M) On trouve de quoi douter de ce croit que les femmes de Thessalie conte.] Souvenons-nous que la naissance de Lais doit être placée sous l'an 4 de la 89°. olympiade, et qu'Apelles étant sur mer fut contraint par la tempête de relâcher à Alexandrie, sous le règne de Ptolomée, fils de Lagus (61), et que ce règne n'a pu commencer, pour le plus tôt, que dans la 114e. olympiade. La supposition la plus commode pour les auteurs de ce conte serait de dire qu'Apelles n'avait que vingt ans, et que Laïs en avait vingt-cinq au temps dont ils parlent, et qu'il relacha à Alexandrie l'an 1er. du règne de Ptolomée. Il serait donc né l'an 1er. de la 91c. olympiade. Mais, selon cela, n'eût-il pas été agé de près de quatre-vingt-quinze ans lorsque Ptolomée, fils de Lagus, com-mença son règne? et y a-t-il aucune apparence qu'à cet âge-là il eût été en état de souffrir la mer, et de faire ce que l'on suppose qu'il fit à la cour d'Egypte? Ce grand age aurait-il été passé sous silence par tous les écrivains qui nous restent? On ne peut lever ces difficultés qu'en augmentant la durée de la virginité de Laïs, c'est. à-dire qu'en supposant que ce peintre, agé de vingt ans, la fit venir au repas lorsqu'elle était déjà parvenue à la quarantième ou à la trente-cinquième année de sa vie. Or c'est supposer des choses tout-à-fait contraires à la vraisemblance, et aux récits que l'on trouve dans les auteurs. Il serait bien plus raisonnable de supposer que l'age d'Apelles était le double de celui de Laïs. La plus grande probabi-lité est que cette fille commença de bonne heure son vilain métier, et qu'ainsi Apelles ne fut point son corrupteur. Notez que la fontaine de Pirène, d'où l'on prétend qu'il la voyait revenir lorsque sa beauté le frappa était à Corinthe. C'est pourquoi, si

<sup>(60°)</sup> Imperatorem ait stantem mori oportere. Vespasianus, apud Sueton, in Vespas, cap. XXIV.

<sup>(61)</sup> Ci-dessus, cuation (9) de l'article APRL-123, tom. II ,pag. 164.

l'histoire était véritable, il faudrait conclure qu'il avait fait du séjour dans cette ville, et je ne crois point qu'aucun auteur ait dit cela positivement.

(N) On conjecture qu'il y a eu deux courtisanes nommées Lais.] Celle dont je parle fut transportée à Corinthe lorsque Nicias commandait l'armée des Athéniens dans la Sicile, c'est-àdire l'an 2 de l'olympiade 91. Elle ávait alors sept ans, si nous en croyons le scoliaste d'Aristophane (62). Or, puisque Démosthène n'osa aller à Corinthe qu'en cachette, afin de jouir de Laïs, il fallait qu'il ne fût pas un jeune écolier, mais un homme qui avait acquis beaucoup de réputation. On doit donc supposer que pour le moins il avait trente ans; ainsi Laïs aurait eu alors soixante-sept ans (63). Il n'y a donc nulle apparence, ni que Démosthène se fût soucié de la voir, ni qu'elle lui eût demandé une grosse somme. Ce fut donc une autre Laïs qui la demanda à Démosthène. Il y a donc eu deux courtisanes nommées Laïs. La difficulté sera très-grande, quand même on supposera que Démosthène fit ce voyage de Corinthe à l'âge d'environ vingt ans ; car notre Lais eut été presque sexagénaire. Je vois que plusieurs auteurs se fondent sur un passage d'Athénée, où il est dit qu'Alcibiade menait toujours avec lui deux concubines, savoir : Damasandra , mère de la jeune Laïs (64) , et Théodote, qui eut soin de ses funérailles quand il eut été tué dans un bourg de la Phrygie. Ce passage d'Athénée a quelque force; car il suppose qu'il y avait eu une Lais avant celle qui était fille de Damasandra : mais il reste néanmoins beaucoup de difficultés. En premier lieu, Athénée, qui rapporte tant de choses concernant Laïs, n'use jamais de distinc-tion; tout va comme s'il n'y avait jamais eu qu'une Laïs. S'exprime-t-on ainsi quand on est persuadé qu'il y en a deux, et quand on veut l'ap-

(62) Ad Plutum.

prendre au lecteur? En second lieu. Plutarque, parlant de Laïs, fille de la concubine d'Alcibiade, dit expressément qu'elle était native d'Hyccara, en Sicile (65), et qu'elle en fut transportée esclave. Ainsi, selon Plutarque, la même Laïs qu'Athénée nomme la jeune, est celle qui était née en Sicile avant la 91°. olympiade : de sorte que si celle qui demanda une grosse somme à Démosthène, est différente de celle-ci, il faudra qu'il y ait eu trois Laïs; car celle qui serait la première, selon Athénée, aurait précé-dé la Sicilienne qui fut vendue dans Hyccara l'an 2 de la 91° olympiade, et serait encore plus incapable que la seconde d'Athénée d'avoir reçu une visite de Démosthène. En troisième lieu , la grosse somme demandée à cet orateur suppose manifestement que la courtisane était encore bien jeune. On ne fait pas tant la renchérie au delà de trente-cinq ans. Or, comme il y a beaucoup d'apparence que la concubine d'Alcibiade était déjá mère de Laïs lorsqu'Alcibiade mourut la 1re. année de la 94°. olympiade, il faudrait dire que Lais était pour le moins plus âgée de vingt ans que Démosthène; et sur ce pied-là, si cet orateur, âgé de trente ans, est fait le voyage de Corinthe afin de coucher avec cette courtisane, il aurait aimé une femme de cinquante ans, qui taxait à près de quatre mille francs l'une de ses nuits (66). Pour moi, au lieu d'admettre deux Laïs. j'aimerais mieux dire que les auteurs grecs, qui observaient mal la chronologie (67) , ont appliqué à la courtisane de ce nom une aventure de Démosthène qui concernait une autre fille de joie. Notez qu'en un autre

(65) Ταύτης λίγουσι θυγατίρα γενέσθας Λαίδα, την Κορινθίαν μέν προσαγορευθείσαι, ές δε Τικάρου, Σικελικού πολίσματος, αίχμάλουτον γενομένην. Hujus ferum filiam fuisse Laidem, que dicta fuit Corinthia, quim Hyccaris Siciliae oppidulo fuerie captiva abdacta. Plutarch., in Alcib., sub fin., pag. 213, D.

(66) Lais μυρίας δραχμάς η τάλαντον poposcit, hoc facil nums nostratis denarium derem millia. A. Gellius, lib. I, cap. VIII. Detarium decem millia sont, selon Gassendi, trois mille sept cent vingt-deux livres, monnate de France.

(67) Voyes Scaliger, in Edsebium, num. 786, pag. m. 49.

<sup>(63)</sup> Démosthène naquit l'an 4 de la 98°. olympiade. Voyse Exercitationes Palmerii, apud Lloyd, voce Luis, et apud Menagium, in Diog. Laërt., lib. II, num. 75.

<sup>(64)</sup> Τῆς Λαίδος τῆς νεωτέρασμητέρα. Junioris Laidis matrem. Athen., lib. XIII, pag. 574.

général d'armée, avait avec lui deux concubines, Timandra, mère de Laïs la Corinthienne, et Théodote l'Athénienne (68). Cela insinue clairement que Timandra était déjà mère de Laïs; et il est sûr que la même Laïs, qui était née en Sicile, a été nommée la Corinthienne. Plutarque le dit formellement (69). Notez aussi qu'Athénée donne à la mère de Laïs tantôt le nom de Damasandra, tantôt celui de Timandra, et qu'il attribue à Théodote le soin des funérailles d'Alcibiade; mais Plutarque attribue à Timandra et d'avoir été la mère de Laïs, et d'avoir enterré Alcibiade

(0) Il n'y a point d'apparence qu'elle ait été auteur. Pline (71) a cité deux choses qu'il avait lues dans les écrits d'une femme nommée Laïs. Il l'associe la première fois avec Eléphantis, et la seconde avec Salpe, et peu après il fait mention d'une sage-femme, nommée Sotira. On sait qu'Éléphantis avait composé des livres remplis d'impudicités. Voyez la remarque (P) de l'article HÉLÈNE, et Suétone au chapitre XLIII de la Vie de Tibère, et Martial dans l'épigramme XLIII du XIIc. livre. Galien témoigne (72) qu'Eléphantis avait écrit un traité de Cosmétique. J'ai marqué ailleurs (73) le sens de ce mot. Salpe était de l'île de Lesbos (74), et avait fait un ouvrage de plaisanterie ou de jeux et de divertissemens ; mais il n'y a pas beaucoup d'apparence que Pline l'ait alléguée par rapport à cet ou-vrage. Laïs et Salpe, dit-il (75), canum rabiosorum morsus, et tertianas quartanasque febres, menstruo in land arietis nigri, argenteo bracchiali incluso, c'est-à-dire, selon la version de du Pinet, Laïs et Salpe, toutes deux fort renommées courtizannes, disent qu'enveloppant du sang menstruel en laine d'un belier noir, et en-

(68) Athen. , lib. XII , pag. 535. (69) Plutareh., in Alcibiade, sub fin., pag.

lieu Athénée dit qu'Alcibiade, étant châssant cela en un bracelet d'argent, il sert aux morsures des chiens enragés, et aux fievres tierces et quartes. C'est insinuer fort clairement que ces deux femmes avaient fait un livre de remèdes. Le père Hardouin assure que Salpe avait écrit de remediis muliebribus (76). L'autre passage de Pline, où Laïs et Eléphantis sont associées, insinue la même chose. Quæ Lais et Elephantis inter se contraria prodidere de abortivis, carbone è radice brassica, vel myrti, vel tamaricis in eo sanguine exstincto: item asinas non concipere tot annis, quot grana hordei contacta ederint : quæque alia nuncupavere monstrifica, aut inter ipsas pugnantia: cum hæc fecunditatem fieri iisdem modis, quibus illa sterilitatem, prænunciaret, melius est non credere (77): c'est-àdire, selon la version de du Pinet, quant à ce que la cortizanne Laïs († et la poëtesse Elephantis (\*\*), disent du sang menstruel, et pour faire fondre l'enfant au ventre de la mere; et du charbon de racines de choux, ou de meurte, ou de tamarix, esteint audit sang, il n'y a ordre d'y adjouter foy; car l'une contrarie du tout au dire de l'autre. Autant en est-il de ce qu'elles disent, qu'une saume demeurera autant d'années à retenir que de grains d'orge elle aura mangez, qui auroyent esté infectez de sang menstruel. Mesmes ces deux cortizannes disent sur ce fait plusieurs choses monstrueuses, et ausquelles ne faut adjouster aucune foy: car ce que l'une dit estre bon pour avoir d'enfans, l'autre le tient propre pour garder d'en avoir. Ce traducteur s'est ingéré de décider une chose que Pline n'a point marquée. Il dit hardiment qu'il s'agit ici de la courtisane Laïs, et il entend sans doute celle qui fait la matière de cet article. S'il l'avait ainsi décidé dans une note marginale, il se serait rendu bien moins téméraire ; mais il le donne comme la propre version des termes de l'original. C'est une har-

> (76) Harduin, in Indice Autor. Plinii, p. 128. (77) Plin., lib. XXVIII, cap. VII, p. 587. (\*1) C'estoit une cortiranne sicilienne, qui re retira à Corinthe, ou elle eut telle vogue, qu'il n'y avoit prince grec qui ne se tinst heureux de coucher une nuict avec elle.

> (\*2) C'estoit une paillarde qui fit parler d'elle par l'infame poesie qu'elle fit.

<sup>(70)</sup> Ibidem.

<sup>(71)</sup> Plin. , lib. XXVIII, cap. VII. (72) Galend., in libris nata τόπους.

<sup>(73)</sup> Tom. V, pag. 337, remarque (A) de l'article Cauton, num. IV.

<sup>(74)</sup> Athen., lib. VII, pag. 321, 822.

<sup>(25)</sup> Plin., lib. XXVIII, cap. VII, p. 588.

diesse inexcusable. Le père Hardouin s'en fallait guère que les traces des a été infiniment plus retenu; il avoue qu'il ne sait pas si Pline a cité l'une des deux courtisanes qui se nommaient Laïs, et il qualifie sage-femme, obstetrix, celle que Pline a citée (78). Si je ne voyais point de remèdes de fièvre tierce et de fièvre quarte dans les paroles de Pline, et si je n'y voyais que des remèdes de sterilité et des recettes d'avortement, je serais plus disposé à croire qu'il a cité un ouvrage fait par notre Laïs, ou attribué à cette fameuse courtisane; car il n'y a guère de gens aussi informés de tout ce qui peut ou faciliter, ou empêcher la conception, ou faire sauter des fœtus, que les personnes qui font le métier de Laïs; métier qui embrasse le malheureux art de rendre office à celles qui ont à craindre le déshonneur; métier, en un mot, qui se termine par-là, qui trouve là son réduit lorsque l'âge ne favorise point les autres fonctions. Mais, après tout, je ne trouve point vraisemblable que notre Laïs ait fait des livres. Je ne voudrais pas néan-moins nier qu'on ne lui attribuât ceux que Pline allègue, et qu'il met en opposition avec ceux d'une autre vilaine femme, nommée Éléphantis. Je ne sais si une honnête matrone, experte en secrets, et accoucheuse de profession, aurait voulu être appelée Laïs; car ce nom, aussi-bien que celui de Chrysis et de Thaïs, et semblables, était affecté à de mauvais rôles dans les ouvrages des poëtes. Et ce fut sans doute à cet usage que l'on s'accommoda dans un livre qui fut imprimé en France vers le commencement du XVIe. siècle, sous le titre de Dialogue de l'Arétin, où sont déduites les vies, mœurs et déportemens de Laïs et Lamia, courtisanes de Rome. Aristenet a donné le nom de Laïs à son amie (79) : entendez par ce mot-là non-seulement sa maîtresse, une fille qu'il aimait (80), mais aussi une fille dont il était aimé et favorisé sans réserve ; car il dit qu'elle avait les os presque flexibles, et qu'il ne

(78) Harduin. , in Indice Autor. Plinii , pag.

embrassemens n'y demeurassent imprimées aussi-bien qu'aux chairs qui les couvraient. Ουτα μέν τοι σύμμετρα nai τρυφερά της Λαίδος τα μένη, ώς υγροφυώς αυτής λογίζεσθαι τα ος α τώ περιτυπουμένο δοκείν τοιγαρούν ταυτα μικρού γε όμοίως δι απαλότητα συναπομαλάπτεται τη σαρκί, και ταις έρωτικαις αγκάλαις υπείκει. Cæterum tam concinna, tam delicata Laidi membra, ut pressius adtrectans dicas lenta et ductilia ossa. Nam ea ferè una cum carne impressos digitos recipiunt tenerrima, ceduntque amplexis amatorum ulnis (81).

(P) Nous avons une épigramme d'Ausone... touchant le miroir de cette impudique.] Ausone n'a fait que traduire une épigramme de Platon, qui est dans l'Anthologie. Il y a bien

réussi.

Lats anus Veneri speculum dico : dignum habeat se

Æterna æternum forma ministerium. At miki nullus in koč usus , quia cernere ta-

Qualis sum nolo , qualis eram nequeo (82). C'est supposer que Laïs survécut à sa beauté, et que le miroir lui devint un meuble inutile, et même désagréable. Cela s'accorde avec les auteurs dont j'ai parlé dans les remarques (H) et (l), mais non pas avec

Plutarque. Voyez la remarque (K). Vous trouverez dans les Commentaires sur les Emblèmes d'Alciat quelques vers latins où l'on représente fort joliment les doléances de Laïs. Elles étaient fondées sur deux rai-. sons: la première, c'est qu'elle se voyait toute délabrée quand elle consultait son miroir; la seconde, c'est qu'elle sentait encore les flammes de l'impureté : elle se plaignait d'avoir toutes les envies lascives de la jeu-

nesse dans un corps presque décrépit. Cela était fort fâcheux. Et tamen idem animus stimulos sub pectore

eoedem, Et noto sensit fervida corda Deo; Sic secum : Facie nimium vivacior, ô mens, Cur dudum hac anus est, tuque puella manes (83)?

La vérité est que sous son nom on représentait l'état d'une vieille courti-

<sup>117.
(19)</sup> Voyes sa première lettre. Il y décrit les beautes de cette maîtresse fort particulièrement.
(80) Aaida Thy spany spansiyny. Amicam

meam Laida. Aristen., epist. I, lib. I, init.

<sup>(81)</sup> Idem, ibid., pag. 6.

<sup>(82)</sup> Ausonius, epigramm. LV.

<sup>(83)</sup> Emblem. Alciati , pag. 330, edit. Patav., 1661 , in-4º.

Italici soli, id scriptum fuisse in quandam meretricem Venetam, quæ ætatis lapso, seu decusso flore, quoties se in speculo conspiceret, fronte jam rugis obsitá, miserè contabescebat, et nihilo segniùs ardore tentiginis premebatur (84). Horace a fourni la tablature de cette pensée :

Dices, heu (quoties te speculo videris allerum) Qua mens est hodie cur eadem non puero fuit?
Aut cur his animis incolumes non redeunt genæ (85)?

(Q) Elle fut si amoureuse d'Eubates, qu'elle l'obligea à lui promettre qu'il l'épouserait.] Il fallait que sa passion fût hien violente, puisqu'elle voulut s'engager sous les lois de l'hyménée (86), qui ne lui eussent pas permis de continuer librement sa prostitution. Elle s'ouvrit à Eubates de l'envie qu'elle avait de l'épouser. Il fit semblant d'y donner les mains; car il craignait ses mauvais offices : mais il ne coucha point avec elle ; il renvoya cette affaire après les jeux où il devait disputer le prix. Il y fut vainqueur, et ne songea point à sa promesse de mariage. Il s'en retourna à Cyrène, sa patrie, et se contenta de prendre avec soi le portrait de Laïs. Il crut moyennant cela, qu'il serait homme de parole. La femme qu'il avait à Cyrène se crut obligée à récompenser une si belle continence : c'est pourquoi elle fit ériger une statue à son mari. J'ai bien peur qu'Elien, qui rapporte cette histoire (87), n'en ait ôté tout le sel. Clément d'Alexandrie la rapporte en moins de mots (88); mais il nomme Aristote celui qu'Elien nomme Eubates; et il cite le livre d'Ister περὶ ἰδιότητος ἄθλων, de

) Horat. , ode X , lib. IV, vs. 6.

(86) Ἡράσθη αὐτοῦ θερμότατα καὶ περγάμου λόγους προσήντγκεν. Ardentissimè amarit, et de matrimonio sermonem intulit. Rinn, Var. Hist., lib. X, cap. II.

(81) Idem, ibidem.

(88) "Ote Kupnyaios 'Apisotéans, Aaida ιρωσαν υπερεώρα μόνος, ομωμοκώς ουν τη εταίρα, ѝ μην ἀπάξειν αὐτην είς την πατρίδα, εί συμπράξειεν αύτο τινα πρός गाँड वंगम्बपुरगाडकेंद्र, बेम्बार्डी रीवमार्वहैबार, χαριέττως επτελών τον όρκον, γρα άμετος αυτής એς ότι μάλιτα ομοιοτάτην uxira, ares nouv sic Kuphing. Et Cyrenaus

sane de Vendse. Accepi pridem à viris proprietate cerțaminum. Il ne s'accorde pas avec Elien sur toutes les circonstances.

> (R) Il ne lui fut pas possible de vaincre la continence de Xénocrate. ] Laïs fit une gageure qu'elle obligerait ce philosophe à se divertir avec elle au jeu d'amour. Elle fit semblant d'être effrayée, et, sous ce prétexte, elle se réfugia chez lui, et y passa la nuit, mais sans qu'il la touchât. Quand on la somma de payer cette gageure, elle répondit qu'elle n'avait point parie par rapport à une statue, mais par rapport à un homme. C'est ainsi qu'un vieux interprète d'Horace (89) raconte le fait. Diogène Laërce attribue cela à la courtisane Phryné, et ne parle point de gageure. Il dit (90) qu'elle se retira chez Xénocrate sous prétexte qu'on la poursuivait; et comme il n'y avait qu'un lit dans la maison, elle pria le philosophe d'agréer qu'elle en occupat une partie. Il y consentit. Après cela elle lui sit d'autres demandes qui n'aboutirent à rien. De là vint que quand on lui demanda comment les choses s'étaient passées, elle répondit qu'elle se levait d'auprès d'une statue, et non pas d'auprès d'un homme. Quelques-uns disaient que les disciples de Xénocrate mirent une fois Laïs dans son lit, et qu'il était si résolu à garder la continence, qu'il souffrit diverses fois qu'on lui fit des incisions aux parties naturelles, et qu'on y appliquat le feu. Ένιοι δι Λαίδα φασί παρακατακλίναι αὐτῷ τοὺς μαθητάς, τὸν δι οὅτως εἶναι ἐγκρατῶ, ὡς ε καὶ τομάς καὶ καύσεις πολλάκις ὑπομεεναι περὶ τὸ αἰδοῖον. La version latine porte: Quidam verò discipulos Laïdem illi injecisse in lectulum tradunt, illumque adeò fuisse continentem, ut cum se ad libidinem incitari præsensisset, et secare et urere verenda sæpè pateretur (91). On ne doit être content ici ni de l'auteur grec , ni du traducteur. Celui-ci

Aristoteles amantem Laidem solus despexit. Clum meretrici ilaque jurgiset, se eam esse in patriam abducturum, si es adversus certantes adversarios in aliquibus opem tulisset, postquam id perfecit', lepide à se scriptum jusjurandum exequens, ejusquam simillimam Cyrena statuit imaginem. Clem. Alexandr., Stromat., lib. III, pag. 447.

(89) In Horat., sat. III, lib. II, (90) Diog. Laert. , lib. IV, num. 7.

(91) Itlem, ibidem.

ajoute de son chef que Xénocrate sentit venir la rébellion de la convoitise (92); et pour ce qui est de Diogène Laërce, il ne nous dit point ce que devint Laïs; il la met au lit du philosophe, sans dire ce qu'elle y fit, ni comment elle en sortit; et au lieu d'achever la narration de cette aventure particulière, il se jette sur un fait général, c'est-à-dire sur les re-mèdes que Xénocrate avait employés en divers temps pour être à l'épreuve de l'amour.

(S) Elle se défendit un jour fort adroitement contre Euripide qui la censurait avec raison. ] Euripide, la plume à la main, se préparait à composer quelque chose dans un jardin. Laïs le voyant dans cet état l'aborda, et lui demanda (93) ce qu'il entendait par certains termes dont il s'était servi dans l'une de ses tragédies (94) pour désigner en général un homme qui commet des actions sales. Il fut étonné de l'impudence de cette question, et lui répondit : Vous êtes vousmême du nombre des gens que je désigne (95) : elle se mit à rire, et lui allégua un vers (96) où il disait qu'une action n'était point sale, à moins que celui qui la faisait ne la crût sale:

Τί δ' αίσχρὸν, εί μὰ τοῖσι χρωμένοις δοκεῖ; Ecquid verò turpe est, nisi qui utuntur sic putent (97)?

On ne nous a point appris si Euripide fut terrassé par cet argument ad hominem, ou s'il répliqua quelque chose; mais il est sur que Laïs ne pouvait pas se tirer d'affaire plus finement, ni embarrasser plus subtilement son censeur. Cette maxime étendrait le péché philosophique aussi loin qu'il le peut

(92) Cam se ad libidinem incitari præsensisset. (93) Τί βουλόμονος έγραψας έν τραγφδία

"Ε'ρρ αισχροποιέ;

. . . . . . . Quidnam poëta Cogitâsti cum scriberes in tragcediă:

Abi in malam rem αισχροποιέ? Machon., apud Athen., lib. XIII, pag. 582 (94) Dans la Médée. On y trouve ce vers : \*Ερρ' αἰσχροποιε καὶ τέκνων μιαιφόνε.

v. 1346. (95) . . . Dù yap eivai ric equ doneis . 'Αισχροποιός.

. . . et in porrò, inquit, videris Agere turpia.

Apud Athen., lib. XIII. (96) C'est le 5°. vers de l'Éole d'Euripide, dans l'édition de Barnes.

(97) Machon , apud Athen. , lib. XIII.

être, et serait d'une dangereuse conséquence ; c'est pourquoi le philosophe Antisthène (98) la corrigea de cette façon : Αίσχρον τόγ' αίσχρον κάν δουν κάν μη δουν. Ce qui est sale est sale, soit qu'il le paraisse, soit qu'il ne le paraisse pas à ceux qui le font. Stobée attribue cette correction à Diogène le Cynique (99), et non pas à Antisthene, comme a fait Plutarque (100).

Il y a lieu de douter de cette conversation; car puisqu'Euripide mourut la 93e. olympiade (101), lorsque Laïs ne pouvait avoir qu'environ quinze ou seize ans, on ne voit aucune apparence que ce poëte soit entré en matière avec cette courtisane, ni sur ce point, ni sur aucun autre. On s'en convaincra plus aisément, si l'on considère qu'il passa les dernières années de sa vie à la cour d'Archélaus, où aucun auteur ne dit que Laïs ait jamais été. Supposez tant qu'il vous plaira deux courtisanes de ce nom, vous n'éclaircirez pas la chose; car la première doit être celle qui fut vendue quand Hyccara fut pillée par Nicias. Or, selon le scoliaste d'Aristophane, elle n'avait alors que sept ans. Par cette chronologie, ce scoliaste propose une fort bonne difficulté; sur ce qu'il est mention de Laïs dans le Plutus d'Aristophane, comédie qui fut jouée dans un temps où Laïs ne pouvait pas être encore fameuse (102). La difficulté s'évanouira, si l'on suppose qu'il faut lire Naïs au lieu de Laïs dans le Plutus de ce poëte. Vous trouverez cette correction dans Athénée (103). Il est sûr qu'il y a cu une courtisane nommée Naïs, et apparemment plusieurs auteurs l'ont confondue avec Laïs. C'est peut-être avec Naïs qu'Euripide entra en conversation.

(98) Vorez Brodzus, Miscellan., lib. VI, (99) Vayes Léopardus, Emendat., lib. I, cap. VII.

(100) Plutarch. , de audiend. Poët. , pag. 33.

(100) Plutarch., de andieud. Paët., pag. 33.
(101) Voyes la remarque (EE) de son article, tom. VI, pag. 370.
(103) Docté et acuté dubium movet, atique Aristophanem dicere ea que rationi temporum nequeunt convenire, quippe cum eo tempore quo Plutum fabulam dabat non potuerit Lais esse valdè celebris, quippe que à Nicid imperatore capta sit in Sicilid septennis. Valesius, Nat in pata Manusai ad Harporest, nag. 25. Not. in notes Maussaci ad Harpocrat., pag. 124. (103) Atheneus, lib. XIII, pag. 592. Voyes

aussi Harpocration, voce Nais.

pour les fautes de M. Moréri, et.... autres dictionnaires.] La 11º. faute de M. Moréri est de dire que Lais vivait l'an 420 de Rome. Ce serait avoir vécu vers la fin de la 111°. olympiade; jugez si cela peut con-venir à une personne qui fut transportée de Sicile à Corinthe, l'an 2 vant sa porte; 2° que les femmes de la 91° olympiade. On ne peut thessaliennes, mues d'envie, la poipas recourir à l'hypothèse de deux Lais, puisqu'outre que M. Moréri ne parle que d'une, il marque expressément qu'il parle de Laïs, native d'une petite ville de Sicile nommée Hicare. Cette Laïs est manifestement celle qui avait sept ans , lorsqu'Hyccara sa patrie fut prise, l'an 2 de la 91°. olympiade. 2°. Il n'est pas vrai que Plutarque dise qu'on croyait qu'elle fut fille d'Alcibiade. On ne doit pas s'excuser de ce mensonge sur Amyot; car il est visible que dans cette phrase l'on dit que Lais..... cias? Laïs n'avait-elle pas déjà six ou sept ans? 3°. Ilen'est pas vrai que Lais soit allée au camp d'Alexandre; elle était morte depuis long-temps lorsqu'Alexandre naquit. Pour cette faute c'est Amyot qui l'a causée ; car n'ayant point entendu un passage de Plutarque (106) où il manque quelque mot, il s'est avisé de traduire que Lais atteinte de l'amour d'Hippolochus..... quitta le mont d'Acrocorinthe..... et s'en alla honnestement au grand camp d'Alexandre.

Charles Etienne se trompe, quand il dit que Laïs se transporta de Sicile à Corinthe, asin que sa prostitution fût plus lucrative. Elle n'avait que sept ans lorsqu'elle passa à Corinthe, et ce ne fut point de son bon gré qu'elle y passa ; elle avait été achetee dans Hyccara par un homme qui

(104) Amyot, traduction de la Vie d'Alcibiade, à la fin. (105) Ταύτης λέγουσι θυγατέρα γενέσθαι Aaifa. (106) Dans le Traité de l'Amour, pag. m.

796, édit. in-8°., 1621.

(T) Je ne ferai qu'une remarque d'esclave. Cette faute n'a été corrigée, ni par M. Lloyd, ni par M. Hof-man. Pai de la peine à croire que Charles Étienne ait pris dans de bons auteurs ce qu'il conte : 1°. que Laïs étant allée en Thessalie s'y sit tellement aimer par les jeunes hommes du pays, qu'ils versaient du vin degnardèrent pendant qu'on faisait des dévotions au temple de Vénus, auxquelles les hommes ne pouvaient pas assister; 3°. que cette action attira sur la Thessalie une peste qui ne finit qu'après que l'on eut bâti le temple de Venus ἀλλοσία (107). Lloyd et Hofman ont retenu ces trois faits.

(V) Antoine de Guévara... a débité touchant Lais mille faussetés ridicules.] Je ne m'amuserai point à les réfuter ; je n'en veux même rapporter qu'une petite partie. Il dit (108) qu'elle était de l'île Bithrite, aux était sa fille (104), le mot sa se doit confins de la Grèce, et selon que rapporter à Timandra, concubine d'elle ont escrit les croniqueurs, elle d'Alcibiade, et non pas à Alcibiade. estoit fille d'un grand sacrificateur le grec (105) ne laisse ici aucune du temple d'Apollon, qui demeuroit ombre d'équivoque. Comment est-ce en Delphos, homme grandement exqu'Alcibiade serait le père de Lais, périmenté en l'art de magie, par la lui qui n'alla en Sicile qu'avec Ni- quelle science il phopétisa la perdicipal de la pe tion de sa fille. Or cette amoureuse Laïs fut en triomphe du temps du renommé roi Pyrrhus..... lequel étant jeune de seize à dix-sept ans vint en Italie pour faire la guerre aux Romains...... Cette amoureuse Laïs demeura un long temps au camp du roi Pyrrhus, et avec lui vint en Italie et si retourna avec lui de la guerre...... et se retira en la villa de Corinthe pour illec faire sa demeurance, auquel lieu elle fut servie et poursuivie par mainets rois, seigneurs et princes. Il rapporte ensuite l'aventure de Démosthène, et il conclut par dire que Lais mourut à Coriuthe, agée de soixante et douze ans. Comment a-t-on la hardiesse de publier des mensonges si grossiers? Il y a plus de cent trente ans entre la naissance de Laïs et l'expédition de l'amena avec lui en Grèce sur le pied Pyrrhus contre les Romains, et plus de quarante entre la mort de Démo-

> (107) L'édition de Paris, 1620, a le mot qu'il fam avoria.

<sup>(108)</sup> Aut. de Guévare, Épîtres dorées, liv. I, pag. m. 262 de la traduction française de Guterry.

d'imposer à des gens d'esprit; car c'est après lui que Brantôme a débité beaucoup de fables concernant Flora (109). Je ne dis rien de du Verdier Vau-Privas, qui a débité que Laïs demeura long-temps au camp du roi Pyrrhe en Italie (110). Il avait lu cela dans Guévara, et l'avait pris pour une monnaie de bon alloi.

(X) L'aventure du sculpteur Mγron. C'est une des ridicules aventures d'un amoureux en cheveux gris. Myron, vénérable par sa tête blanche, fut trouver Lais pour lui demander une nuit; on le renvoya sans presque le vouloir écouter. Il crut deviner la cause d'un si grand dédain, et il espéra que pourvu qu'il se présentat avec des cheveux brunis, on l'admettrait à la jouissance. Il fit donc changer de couleur à sa chevelure, et retourna vers Laïs: Sot que vous étes, lui dit-elle, vous venez me demander une chose que j'ai refusée à votre père. Ausone récite cela fort joliment (111):

Canus rogabat Laidis noctem Myron : Tulit repulsam protinus Causamque sensit : et caput fuligine Fucavit atra candidum. Idemque vultu, crine non idem Myron, Orabat oratum prius. Sed illa formam cum capillo comparans, Similemque non ipsum rata Fortdese et ipsum, sed volens ludo frui, Sic est adorta callidum: nepte, quid me, quod recusavi, rogas? Patri negavi jam tuo.

Costar a fait une liste de quelques bons mots qu'on attribue à différentes personnes; il a mis cette réponse de Lais. Spartien, dit-il (112), ra-conte qu'un vieillard qui avait la tête toute blanche, ayant été refusé de quelque grace de l'empereur Hadrien, la lui vint redemander peu de jours après, s'étant peint les cheveux du plus beau noir qu'il put rencontrer. Ce prince, ayant reconnu sa fourbe, lui répondit avec esprit, Ce que vous désirez de moi, je l'ai déjà refusé à votre père. Cependant dans Ausone,

(109) Voyes l'article de [la seconde] Flora, tom. VI, pag. 498, remarque (F).
(110) Du Verdier, Diverses Leçons, liv. III, chap. VI, pag. 185.

sthène et cette même expédition. Ce- c'est la courtisane Lais qui fait une pendant cet imposteur n'a pas laissé réponse si ingénieuse, quoiqu'Athénée n'en parle point, lui qui nous a conservé si soigneusement tous les beaux mots de cette belle dame. Si la conjecture de quelques modernes était juste, il ne faudrait pas s'étonner qu'Athénée ne dise rien de ce trait d'esprit de Laïs; car ils prétendent qu'Ausone en est l'inventeur (113); je veux dire qu'ayant su la réponse de l'empereur Hadrien, il feignit que Laïs s'en était servie, et il bâtit làdessus une épigramme. Je crois que cette réponse vient d'une femme plutôt que de l'empereur Hadrien; car on ne devine pas aisément de bonnes raisons, pourquoi un vieillard après un refus se serait imaginé que sous l'apparence d'un homme qui n'aurait pas les cheveux gris, il obtiendrait de ce prince ce qu'il avait à lui demander. On comprend facilement pourquoi il aurait formé cette espérance, s'il avait sollicité un placet d'amour aupres d'une dame. Il me semble donc qu'on pourrait dire que les historiens d'Hadrien, personnages de peu de goût et de peu d'exactitude, ont confondu avec ses bons mots ceux qu'il ne faisait que raconter. Il avait lu quelque part ce que l'on suppose que Laïs répondit à Myron : peut-être avait-il lu que cette réponse fut faite à quelque autre galant par quelque autre courtisane ; il en fit le conte devant ses amis : la chose allant de bouche en bouche perdit ses principales circonstances, de sorte qu'enfin ce fut Hadrien qui passa pour l'inventeur (114).

Je ne finirai point cette remarque, sans dire que M. Costar loue trop ce bon mot de Laïs : j'avoue que cette réponse ne manque pas de vivacité, et qu'elle était propre à mortifier le galant, et à donner à la courtisane le plaisir de se moquer du bon homme; mais enfin elle raisonnait trèsmal, et contre les règles de son art : Je l'ai refusé au fils, à plus forte rai-

(113) Scaliger in hunc locum Ausonii. Baptista

<sup>(111)</sup> Ausonius, epigr. XVII, pag. m. 17. (112) Costar, Suite de la Désense de Voiture,

<sup>(113)</sup> Scaliger in hunc locum Ausonii. Baptista Pius, in Annotationibus pesterioribus, apud Vinetum in Ausonium, epigr. XVII.
(114) Joca ejus plurima extant. Nam fuit etiam dicaeulus. Undò illud quoque innotuit, quod quim cuidam caneseenti quiddam negdeset, eidem iterium petenti, sed infecto capita, respondit, jam hoc patri tuo negavi. Spartian., in Hadriano, cap. XX.

son le refuserai-je au père. Voilà le principe d'une courtisane; c'est sur ce pivot qu'elle fait rouler ses raisonnemens: mais celle-ci au contraire suppose que, puisqu'on ferme la porte au père, vieillard cassé, on la doit fermer au fils, jeune homme plein de vigueur. C'est abandonner son principe et ses lois fondamentales.

Il fallait au reste que Myron ne fût point jeune, lorsque Laïs était dans sa pompe: il florissait dans la 87e. olympiade (115), sept ou huit ans avant qu'elle vint au monde.

(115) Plinius, lib. XXXIV, cap. VIII, pag.

LAMBÉCIUS (PIERRE), l'un des plus savans hommes de son siècle, naquit à Hambourg, l'an 1628. Il alla étudier de bonne heure dans les pays étrangers, aux frais du docte Luc Holsténius, son oncle; il fit de si grands ans il publia un'ouvrage (a) qui fut extrêmement applaudi. Il s'arrêta huit mois à Toulouse chez l'archevêque Charles đе Montchal, et deux ans à Rome chez le cardinal Barberin. Il fut fait professeur en histoire à Hambourg, le 13 de janvier 1652, et on lui donna le rectorat du collége de cette ville, le 12 de janvier 1660. Il avait pris en France le degré de docteur en droit quelques années auparavant. Il eut mille chagrins à essuyer dans sa patrie, tant parce que les écoliers ne voulaient pas lui obéir, qu'à cause que ses ennemis l'accusèrent d'hétérodoxie, et même d'athéisme, et critiquèrent aigrement ses études et ses ouvrages. Un malheureux manage qu'il contracta (A), l'an 1662, ayant mis le comble à ses infortunes, il écouta volontiers

(a) Intitulé : Lucubrationum Gellianarum

les propositions de la reine de Suede, qui lui conseilla de se retirer ailleurs. Il quitta donc et sa femme et sa patrie, et fit un voyage à Vienne; d'où, après avoir eu l'honneur de saluer sa majesté impériale, il passa à Rome, et y fit profession publique du catholicisme. Il avait abjuré depuis long-temps la religion luthérienne (B); mais il n'avait pas laissé de la professer. Il retourna à Vienne vers la fin de l'an 1662, et y fut très-bien reçu de l'empereur, qui le fit d'abord son sous-bibliothécaire, et ensuite bibliothécaire en chef, avec le titre de son conseiller et de son historiographe (b). Il conserva cet emploi jusques à sa mort, progrès, qu'à l'âge de dix-neuf et s'y acquit une très-belle réputation par les ouvrages qu'il publia (C). Il travaillait à plusieurs autres qu'il n'eut pas le temps d'achever, étant mort au mois d'avril 1680 (c) (D).

> (b) D. 27 novemb. 1662, præfectura Biblioth. Augusta vicaria, A. autem sequenti 1663 d. 26 maii, suprema ejusdem qua Matth. Mauchterus Th. D. |se abdicaverat, Ephoria, cum consiliarii atque historiographi Casarei titulo , collata. Mollerus , ubi infrà, citation (c), pag. 539, citant une let-tre de Lambécius, qui sera citée dans la remarque (B).

(c) Tire de Mollérus, Isagoge ad Historiam Chersonesi Cimbricæ, part. III, pag. 537

(A) Un malheureux mariage qu'il contracta.] On peut dire de plu-sieurs savans qu'ils se comportent à l'égard du mariage, comme Pomponius Atticus à l'égard de la poésie, attigit quoque poëticen : credimus ne ejus expers esset suavitatis (1). Ils en veulent tater pour n'ignorer pas quel plaisir c'est. Mais je ne pense pas que Lambécius se proposat une telle fin ; car il épousa une vieille femme : et comme elle était fort riche, il est vraisemblable qu'il n'es-

(1) Cornel. Nepos, in Vita Attici, cap. XVIII.

péra de son mariage que le plaisir leterio persuasum, ad pontificios dede posséder beaucoup de bien. Cette espérance fut bientôt trompée. La dame était si avare, qu'elle ne permettait point que ses richesses fussent à l'usage de son mari. Elle se déclara si promptement sur ce chapitre, qu'il n'y avait pas plus de quinze jours que les noces étaient célébrées, lorsque Lambécius plein de dégoût et de lassitude de sa condition, sortit du logis et de sa patrie pour n'y retourner jamais. Voici mon temoin. Ad hæc adversa postqu'am tædium conjugii, inauspicato A. 1662 cum vetuld divite, sed parcd, atque avard (A. 1690 Hamburgi defunctá) contracti accessit, haud difficulter a Christiná, Suecorum regind, Hamburgum delata, persuaderi sibi est passus, ut, duabus post nuptias hebdomadibus vix elapsis, patriam et uxorem d. 14. Apr. A. 1662. desereret ac Vindobonam commigraret (2).

(B) Il avait abjuré depuis long-temps la religion luthérienne.] Nihusius, fameux converti, était en Hollande le directeur des études de Lambécius; il commença d'être son convertisseur ; après quoi le jésuite Jacques Sirmond acheva l'œuvre à Paris. Il voulait engager son néo-phyte à prendre l'habit de saint Ignace; mais il n'en vint point à bout. Voyons les preuves que l'on donne de ces faits. Cœtui ecclesiæ romanæ publice se aggregavit (\*). Sacris enim ejus diu ante jam erat initiatus, · cum in Batavid à Barth. Nihusio, Apostata celebri, ac studiorum ipsius academicorum Ephoro, tum in Gallid a Jac. Sirmondo, jesuitarum doctissimo ; sed externd lutheranismi professione cives incautos hactenus fefellerat. Constat id mihi ex illustris Gudii, quo familiariter ille apud exteros est usus, narratione, et Gallied, quam idem asservabat, Claud. Sarravii, senatoris Parisiensis, ad Salmasium epistold. Huic enim ille jam A. 1647 significat, Lambe-cium, Holstenii ex sorore nepotem, à Sirmondo in jesuitarum eum societatem pertrahere conato, et Mil-

(2) Moller., Lagoge ad Historiam Chersonesi Cimbrice, part. III, pag. 538. (\*) V. epist. ad Ren. Franc. Slusium, lib. I Operis de Biblioth. Vindob., invertam.

fecisse (3).

(C) Il s'acquit une très-belle réputation par les ouvrages qu'il publia.] Disons quelque chose de ceux qu'il avait donnés au públic avant que d'être bibliothécaire de l'empereur. Le premier fut son Prodrome Lucubrationum Gellianarum, imprimé à Paris, l'an 1647. Le second fut, si je ne me trompe, Origines Hamburgenses, sive liber rerum Hamburgensium primus ab U. C. et A. C. 808 ad A. 1225. Adjecta est tum duplex Vita Ansgarii à Remberto, et Gualdone scripta, ac notis Lambecii illustrata, tum diplomatum libri hujus historiam illustrantium Enneas (4). ll avait dessein de continuer cette histoire jusqu'à son temps, mais il n'a donné que le II<sup>c</sup>. livre. Liber secundus rerum Hamburgensium ab A. C. 1225, ad A. 1292, una cum diplomatum vetustorum, lucem ei af-ferentium, Mantiesd Chronologicd et Auctario libri ab A. 808 ad 1072, Dissertatione de Asino ad Lyram, Monumento Ædis Cathedralis Sepulohrali insculpto, Scriptorum Autoris Catalogo, et epistolis tandem Joh. Christiani, L. Baronis à Boineburg, et H. Conringü ad eundem encomiasticis (5). Voici le ju-gement qu'a fait de ces deux ouvrages l'auteur que je cite si souvent dans cet article. Ambo libri (in quibus, præter nimii in patriam affectils vestigia, passim obvia, et ab eodem subinde profluxerunt, παροράματα, nihil facile reprehendas) summa diligentid et fide sunt congesti, et nar-rationum singularum veritas locis scriptorum ac diplomatum antiquissimorum, cum judicio selectis, confirmata (6). Lambécius fit imprimer à Paris un in-folio, l'an 1655, où il déploya une grande érudition. Je parle de ses Animadversiones ad Codini Origines Constantinopolitanas, et ad anonymi excerpta et ad Leonis Imp. Oracula. Je ne dis rien des harangues qu'il publia, l'an 1660, ni de quelques autres livres qu'on a

<sup>(3)</sup> Moller., in Isagoge ad Histor. Chersonesi Cimbrice, pag. III, pag. 538.

<sup>(4)</sup> Imprimé à Hambourg, l'an 1652, in-4°. (5) Imprimé à Hambourg, l'an 1661, in-4°. (6) Möller. in Lasgoge ad Histor. Chersonesi Cimbrice, part. 111, pag. 541.

de lui : je passe à ce vaste ouvrage qu'il a compilé à Vienne, et dont mon lecteur se pourra former une juste idée par ces paroles de M. Baillet : « Quoique le catalogue des manu-» scrits de la bibliothéque de l'empe-» reur, à Vienne, soit divisé en huit » volumes in-folio\*, il n'est pourtant » pas encore achevé, et c'est la mort » de l'auteur qui nous a envié un » ouvrage si curieux et si impor-» tant. M. Lambécius avait entrepris » dans ce grand ouvrage l'explication » des manuscrits de cette bibliothé-» que; et c'est ce qu'il a fait d'une » manière critique et historique, » ayant éu dessein d'y faire entrer » tout ce qu'il avait d'érudition et » d'industrie; en quoi il s'est fort » distingué de tous les faiseurs de » catalogues dont nous venons de » parler. On ne peut pas disconve-» nir qu'il n'y ait quantité de choses » très-particulières et très-curieuses » dans ce commentaire si diffus et » si splendide. Mais l'auteur aurait » pu renfermer la substance de tous » ces grands discours de tant de vo-» lumes dans un espace beaucoup » plus étroit, s'il eut voulu avoir » plus d'égard aux finances et au » loisir des particuliers qu'à la ma-» gnificence et la majesté de son » prince (7).»

(D) Il est mort au mois d'avril 1680.] Je me fixe à cette date , parce qu'en cela je trouve plus digne de foi Nesselius (8), que ceux qui met-tent la mort de Lambécius au mois de septembre 1679 (9). On pourrait peut-être accorder facilement Méibomius et Nessélius, quant au jour ; car le 24 demars selon le vieux style, appartient au mois d'avril selon le nouveau. Mais ces deux auteurs différent beaucoup sur la maladie dont Lambécius mourut; l'un dit que ce fut la peste, l'autre que ce fut l'hydro-Pisie. Henr. Meibonius Jun. (\*) Peste illum Viennensi epidemia obiisse

\*Sar denz éditions de cet ouvrage. Voyes le Manué du libraire, par M. Brunet, 3°. édi-ben 10m. 11, pag. 317 et 318. (7) Baillet, Jugemens des Savans, tom. II,

(8) Il a succédé à Lambécius dans la charge

de bibliothécaire (9) Henningus Witte le fait, in Diario Bio-

() In latrod. ad Hist. Sax. inf., pag. 62.

perhibens, ad d. 24. Mart. A. 1680. Successor autem ipsius, Dan. Nesselius, qui hydropem mortem eius accelerasse testatur (\*), ad M. aprilem ejusdem A. 1680 (10).

(\*) In Supplemento Operis de Biblioth. Casares, A. 1630 edito, V. Tentelii Colloqu. Menstr., M. oct. A. 1630, pag. 946.

(10) Moller., in Isagoge ad Histor. Chersonesi Cimbrica, part. III, pag. 540.

LAMBERT, évêque de Liége, ou pour mieux dire, de Maestricht. C'est une opinion assez générale, comme on l'a dit ailleurs (a), qu'il fut tué par les ordres de Pepin, à la suggestion d'Alpaïde; mais la chose n'est pas fort certaine. C'est ce qu'on va discuter (A). Tant de gens ont écrit sa vie, qu'elle en est défigurée (B). Je n'ai lu que celle qui fut imprimée à Liége, l'an 1657, composée par le sieur du Bosc de Montandre. En voici le titre: Le Courtisan Chrétien immolé en victime d'état à la passion de la cour : ou saint Lambert, évêque de Tongres et martyr, sacrifié pour les intérêts de l'honneur conjugal.

(a) Dans l'article d'ALPAIDE, tom. I, pag. 458.

(A) C'est ce qu'on va discuter. ] On se servira des preuves que M. le baron le Roi a étalées dans l'un de ses livres. Son sentiment est que Pepin ni Alpaïde n'eurent point de part au meurtre de saint Lambert, et il se fonde (1), 10. sur le silence de Godescalc, écrivain contemporain. Voici donc une machine empruntée de l'argument négatif, que le docteur Jean de Launoi faisait tant valoir. Ce Godescale ne donne point d'autre cause du massacre qui fut commis en la personne de saint Lambert, que le meurtre de deux frères, parens de Dodon. Ces deux frères avaient maltraite Lambert, et à cause de cela ils furent tués par deux parens de ce prélat. Dodon, seigneur puissant, et de beaucoup de crédit auprès de

(1) Jacobus le Roi, in Topogr. Hist. Gallo Brabant., lib. VII, cap. II, pag. 250.

Pepin, ne voulut, ni laisser ce meurtre impuni, ni s'en venger sur des personnes peu considérables : il résolut donc de se défaire de saint Lambert, pour l'amour duquel ses deux cousins avaient été massacrés. Voilà selon Godescale l'unique raison de la mort de cet évêque : il ne dit rien de Pepin, ni d'Alpaïde; 2°. M. le Roi (2) observe que le premier qui a imputé le meurtre de saint Lambert à Pepin, est un chanoine de Liége, nommé Anselme, qui vivait dans le onzième siècle. Ce chanoine ne laissa pas de dire avec ceux qui l'avaient précédé, que Dodon fit massacrer saint Lambert, afin de venger la mort de ses deux parens ; mais il rapporta aussi comme une autre tradition ce qui concerne le ressentiment. d'Alpaïde contre ce prélat ; 3°. l'on observe (3) que Sigebert (4) supprima l'ancienne cause dont tous les auteurs avaient parlé, et ne fit mention que de la nouvelle cause dont Anselme avait commencé d'enrichir le monde. Voyons de quelle manière les erreurs s'augmentent successivement et peu à peu. Les auteurs qui sont venus après Sigebert n'ont rien dit de l'ancienne cause, ou bien ils l'ont confondue avec la nouvelle, et ont ajouté à celle-ci cent circonstances inconnues aux premiers historiens (5). M. le baron le Roi cite des auteurs très-graves qui rejettent la nouvelle tradition, et qui répondent à l'instance que l'on forme contre le silence de Godescalc. On veut que, pour ne pas irriter les successeurs de Pepin, il ait supprimé la vraie cause du martyre de saint Lambert. Le père Mabillon a répondu qu'on a bien osé publier que Charles Martel était damné : pourquoi donc n'aurait-on pas eu la hardiesse de dire que son père avait fait mourir un évêque? Ut

(3) Idem , le Roi , ibid .

Brabant. , lib. VI, cap. II, pag. 252.

inquit Mabillon, cur eam causam dissimulavit Stephanus qui sub extremis Carolinæ stirpis regibus vive-bat? Sanè longè atrocior erat fabula de Caroli Marielli damnatione, quam tamen Hincmarus Remorum archiepiscopus, Adrevaldus, aliique auctores imperante Carolo Calvo Martelli abnepote in vulgus jactare non dubitdrunt. Unde omnino incertum videtur an Landebertus ob increpitum de pellicatu Pipinum cæsus sit, at verò alienum omninò videtur à tanti principis bonitate et clementia ut cædis illius fuerit auctor (6). Le père Jourdan, cité par M. le Roi, ne doute point que Pepin n'ait épousé Alpaïde dans toutes les formes, après avoir renvoyé Plectrude. La loi chrétienne, il est vrai, défendait ces sortes de divorces, et ces mariages; mais néanmoins les lois humaines le permettaient encore en ce temps-là, même parmi les chrétiens. Ces seconds mariages n'avaient rien de honteux. ni d'infame dans le monde (7). Cet Alpaide étaient séparés, il y avait long-temps, lorsque Lambert fut assassine, l'an 708. Alpaide, ajoutet-il, n'y eut point de part, puis-qu'elle était séparée de Pepin dès le commencement du siècle, et retirée dans un monastère.... Atlon a été le premier qui après 180 ans, a imputé la mort du saint à Pepin et à Alpaïde. Hadrien Valois, cité par le même M. le Roi, observe que, nonobstant les canons, on se mariait en ce temps-là avec une seconde femme. pendant la vie de celle qu'on avait répudiée, et que Pepin se servit de cette coutume. Il dit pourtant que d'autres soutiennent que jamais Pepin ne répudia Plectrude, ni n'épousa Alpaïde, et que Béda favorise ce sentiment. Il a raison d'ajouter qu'il est vraisemblable que, par flatterie pour les descendans de Pepin qui régnaient en France, les historiens supposèrent qu'Alpaïde fut épousée (Q).

hæc ratio valuerit in Godescalco,

(6) Idem, ibidem. (7) Jourdan., Histoire de France et de la Maison royale, tom. III., pag. 569 et suiv., cité par le Roi, in Topograph. Hist. Gallo-Brabaut.,

<sup>(2)</sup> Jacobus le Roi, in Topogr. Hist. Gall-Brabant., lib. VII, cap. II, pag. 251, ex Carolo le Cointe, Annal. ecclesiast. Francor., tom. IV , pag. 476.

<sup>(4)</sup> Sanctus Lambertus Pipinum principem in-(4) Sanctus Lambertus Pipinum principem increpare ausus, quod pellicem Alpaidem Plectural legitime uxori suus superduserit, à Dodone fratre ipsius Alpaidis Leodii martyrisatur. Sigebertus, ad Christi ann. 698, quo moriem cancti Lamberti malè consignat. Jacobus le Roi, in Topogr., Hist. Gallo-Brabant., p. 251. (5) Jacobus le Roi, in Topogr. Hist. Gallo-Brabant. lib. VI can. II vac. 252.

pag. 352.

(8) Cité par le Roi, là même, pag. 253.

(9) Certè haud pavum simile veri est finzisse hoc in principum suorum gratiam auctores, qui

On voit dans le Supplément de eas è contrario incertis ac fabulo-Moréri les raisons de M. Godeau, sis narrationibus ineptè obscurarint, contre ceux qui dans ce fait-ci se conforment à la chronique de Sigebert; mais ces raisons ne font que produire des brouilleries. Une chose me paraît certaine, c'est qu'il ne sert de rien par rapport à la vraie cause du meurtre de saint Lambert, de savoir si Alpaïde fut épousée selon les formes, ou si elle demeura concubine; car puisque l'église condamnait sévèrement les mariages qui se contractaient après un divorce, l'évêque Lambert n'aurait pas laissé d'appeler concubinage le commerce de Pepin avec Alpaïde, quand même Pepin l'aurait épousée. Ainsi, en supposant le mariage, on n'ôte point la vraisemblance à l'opinion de ceux qui assurent que Pepin fut censuré. Et comme une maîtresse de prince a presque toujours plus de crédit qu'une femme légitime, il n'est nullement nécessaire, afin de comprendre qu'Alpaïde a pu obtenir de Pepin qu'on fit mourir l'évêque censeur, que Pepin l'eût épousée selon les formes. La raison chronologique du père Jourdan est, ce me semble, ce qui se peut dire de plus fort contre Sige-

(B) Tant de gens ont écrit sa vie, qu'elle en est défigurée.] Cette re-marque est du père Mabillon : M. le baron le Roi me l'a fournie. Sanctus Landebertus..... plures habuit vitæ suæ scriptores : Godescalcum Diaconum Leodiensem supparem; Stephanum episcopum Leodiensem ineunte sœculo x; Anselmum ejusdem ecclesiæ canonicum medio sæculo x1; Nicolaum itidem canonicum, et Reinerum Monachum sæculo x11; Denique Ægidium Aureæ Vallis coenobilam medio sæculo xIII. Felicior certè futurus, si vel unicum eumque diligentem habuisset. At S. Landeberto, id quod pluribus sanctis, accidit, ut dum auctores alius post alium ipsius res gestas illustrare exornando amplificandove moliti sunt;

dominantibus Pippini posteris scripsére, et Apaidem quæ vivd Plectrude justa et legitima Pippini conjux esse non poterat, uxorem Pippini conjux esse non coterat, uxorem Pippini posteriorem vocavisse, na Carola-xx pellicer nusceptus crederetur, seu regio generi aliqua indi nota inureretur. Hadr. Valesius, Rerum franciarem, tom. III, lib. XXIII, pag. Franciarem, tom. Liber. Francierom, tom. III, 379, apud le Roi, ibidem.

sis narrationibus inepte obscurarint, atrocibusque mendis fæddrint (10). C'est être au fait : c'est mettre la main sur la plaie : voilà l'origine de tant de mensonges impertinens. La multitude de panégyriques et de vies produira toujours cet effet : personne ne se contente des merveilles que les précédens auteurs ont débitées : on en invente donc de nouvelles; et cela bien plus en faveur du livre, et de son auteur, qu'en faveur du héros du livre.

Exceptez, je vous prie, les légendaires, car très-souvent ils ont plus à cœur la réputation du saint que toute autre chose; mais c'est parce que plus elle est grande, plus elle est capable d'augmenter le nombre des dévots, et des charités pieuses. Mettons ici un beau passage de Louis Vives, où l'on voit la condamnation de ce faux zèle qui a farci de tant de fables l'histoire des saints. Quæ de iis sunt scripta, præter pauca quædam, multis sunt commentis fœdata, dum qui scribit affectui suo indulget, et non quæ egit divus, sed quæ ille egisse eum vellet, exponit : ut vitam dictet animus scribentis, non veritas. Fuere qui magnæ pietatis loco ducerent mendaciola pro religione confingere : quod et periculosum est, ne veris adimatur fides propter falsa, et minime necessarium : quoniam pro pietate nostra tam multa sunt vera, ut falsa tanguam ignavi milites atque inutiles oneri sint magis, quam auxilio (11).

(10) Mabillonius, in Commentario ad Vitam S. Lamberti, apud baronem Le Roi, in Topogr. Gallo-Brabast., pag. 251.
(11) Ludov. Vives, de tradendis Disciplinis, lib. V, p. m. 360. Vide etiam, lib. II, p.

LAMBERT (François), moine franciscain natif d'Avignon \*, fut un des premiers qui se défroquèrent en France, pour embrasser le luthéranisme. Il arriva à Wittemberg au mois de janvier 1523 (a). Il enseigna la théologie, et il

(a) Voyes Seckendorf, Hist. Lutheran., lib. II, pag. 40.

Joly renvoie aux Amanitates litteraria de Schelhorn et au tome XXXIX des Mémoires de Niceron.

commença par y expliquer le prophète Osée. Le commentaire qu'il fit sur ce prophète fut imprimé à Strasbourg, l'an 1525, in-8°. Il le dédia à Fridéric, duc de Saxe, et inséra dans son épître dédicatoire la relation du martyre de Jean Castellan, qui avait été brûlé à Metz, pour avoir suivi la réformation. Il joignit au commentaire sur le IVe. chapitre d'Osée, un traité : De arbitrio hominis verè captivo contra impios liberi arbitrii adsertores. Il avait publié en 1524, son commentaire sur le Cantique des Cantiques; et en le dédiant à François Ier., il remarque qu'il avait déjà envoyé à ce prince son traité du mariage : de sacro et fideli Conjugio, et qu'il y avait mis une lettre où il lui rendait compte des raisons pourquoi il était sorti du papisme \*, et avait épousé une femme (b): il publia plusieurs autres commentaires sur l'Ecriture, et divers écrits de controverse (A), qui sont depuis long-temps assez inconnus. Il eut beaucoup de part à l'estime de Luther (B). Je ne sais pas bien le temps où il quitta Wittemberg; mais je crois que cé fut en 1526, et je sais qu'il s'établit à Marpourg, et qu'il y fut professeur en théologie et qu'il y mourut, le 18 d'avril 1530 (c). Il fut l'un des principaux instrumens dont le landgrave de Hesse se servit pour introduire la réformation dans ses états (G).

horn. Il y occupe douse pages.

(b) Ex Gesneri Biblioth., folio 249 verso,

et 250.
(c) Seckendorf, Hist. Lutheran., lib. II, pag. 41. Freher., in Theatro, pag. 104.

(A) Il publia plusicurs autres livres.] Le Catalogue d'Oxford con-tient ceux-ci: Commentarii Evangelici in Regulam Minoritarum, unde palam fit quid de Monachorum Regulis sentiendum sit, in-80. \*; Com-mentarii in Anos, Abdiam, Jonam, Micheam, Nahum, et Habacuc, à Strasbourg, 1525, in-8°; Farrago omnium fere rerum theologicarum sc. Paradoxa, in-8°.; De fidelium vocatione in Ecclesiam et ad Ministeria ejus, deque vocatione Matthiæ per sortem, in-8°.; Exegesis in Apocalypsin, à Bâle, 1539, in-8°. Cette édition de son commentaire sur l'Apocalypse n'est pas la première ; car voici ce que Bullinger nous apprend. M. François Lambert, homme docte et de grande piété, a fort travaillé sur l'Apocalypse, lequel avait lu publiquement ce livre en la noble université de Marpourg, et depuis composa et fit imprimer sept livres d'exposition en ladite ville, l'an 1528 (1). Gesner fait mention du commentaire de notre Lambert sur Joël, et sur l'Évangile de saint Luc (2). L'Épitome de Gesner articule Antithesis verbi Dei et inventorum hominum; Confessio de Symbolo fæderis numquam rumpendi quam communionem vocant, in qua spectari potest quid Marpurgensi colloquio effectum sit (); de prophetid, erudi-tione, linguis, deque litterd et spiritu; Commentarius de causis excæcationis multorum sæculorum ; in Acta Apostolorum et Libros Regum; de cœlibatu regni filii perditionis; de differentid stimuli carnis et Satanæ nuncii.

(B) Il eut beaucoup de part à l'estime de Luther.] Ce réformateur parla de lui en ces termes dans une lettre qu'il écrivit à Spalatin : Adest Johannes ille Serranus, vero nomine Franciscus Lambertus, imaginibus quoque nobilis, inter minoritas viginti annos versatus, et generali verbi

<sup>&</sup>quot;Ce petit écrit a été réimprimé dans le tome IV des Amanitates litteraria de Schelhorn. Il y occupe douse pages.

<sup>\*</sup> Il en existe une traduction française sous le titre de: Déclaration de la Règle et État des Cordeliers, traduction dans laquelle Lambert lui-même dit qu'on a retranché plusieurs choses.

<sup>(1)</sup> Bullinger, Préface de ses cent Sermoss sur l'Apocalypse. Je me sers de la traduction française imprimée ches Jean Crespin, l'an 1558, in-8°.

<sup>(2)</sup> Imprimé pour la deuxième fois à Strasbourg, l'an 1525, in-8°.

<sup>(3)</sup> Imprimée l'an 1530.

(forte legendum est, Generalis (4), officio functus, ob persecutionem exul, et pauper factus. De integri-tate viri nulla est dubitatio : testes sunt apud nos, qui illum et in Fran-cid et in Basiled audierunt, tum Ba-sileensis suffraganeus ille Tripolitanus, cum Pellicano, dant illi pul-chrum testimonium. Et quanquam nos abundemus lectoribus optimis, comme je m'en vais le dire.

tamen, si quid poterit, non abjiciemus: mihi per omnia placet vir, et strumens dont le landgrave se servit satis spectatus mihi est, quantum pour introduire la reformation dans homo spectari potest, ut dignus sit, ses états.] On l'avait recommandé à quem in exilio paululum feramus et juvemus. Sed tu meam nosti facultatem, ut non sit opis meæ illum alere, qui ipse alienis vivo : videretur mihi principi persuadendum, ut jam non perdat, sed in charitate Christo foeneret viginti aut triginta florenos, in eum collocandos, donec vel à suis tribulibus, vel proprio stipendio sese sustentet de labore suo (5). Nous apprenons de ce passage que notre Lambert prit le faux nom de Johannes Serranus, qu'il était de noble famille, qu'il avait été cordelier pendant vingt ans, qu'il avait eu des charges dans l'ordre, qu'il s'était arrêté quelque temps à Bale, et qu'il en remportait un bon témoignage de probité. Luther (6) composa une préface au livre que cet ex-moine d'Avignon donne au public de Minorita- l'entretien de l'académie de Marrum Reguld. Il paraît par une autre pourg, et à celui des hôpitaux, il lettre de Luther que ce prosélyte se établit des ministres luthériens dans préparant à s'en aller à Zurich pour les églises, et il fit abattre les images. être plus près de la France, on tâcha de lui obtenir de l'électeur de quoi fournir aux frais du voyage (7). Si cette lettre de Luther eût été écrite à Spalatin au mois d'août (8) 1523, il faudrait croire que Lambert changea de dessein parce qu'on lui donna de l'emploi dans l'académie, et ainsi ce que M. de Seckendorf ajoute, qu'il avait néanmoins composé dans Wittemberg, et dédié à l'électeur l'Exposition de quelques prophètes, et du Cantique des Cantiques, et de l'Évan-

gile de saint Luc (9), ne serait pas rapporté à son véritable temps, et il y aurait là un tamen un peu mal placé. Mais il y a de l'apparence que Luther écrivit cela au mois d'août, 1526, d'où il faut conclure que le tamen va fort bien, et que le voyage de Zurich fut rompu, parce que Lambert fut appelé au pays de Hesse,

ce prince comme un homme distingué par sa piété, par son esprit, et par son savoir, et capable de confondre et de faire taire les docteurs papistes. C'est pourquoi il le députa à l'assemblée synodale qui se tint à Hombourg, le 21 d'octobre 1526. Lambert y exposa à la dispute pu blique cent cinquante-une proposi-tions luthériennes, et les soutint d'une manière victorieuse contre les attaques du gardien des cordeliers de Marpourg. Le landgrave permettait à tout le monde d'entrer en lice, et faisait expliquer en allemand, par son chancelier, les thèses du soutenant, lorsque quelqu'un le souhaitait. Après la dispute il ordonna aux religieux et aux religieuses de sortir de leurs couvens, il destina leurs revenus à Lambert fut choisi pour professeur en théologie dans l'académie érigée à Marpourg, l'an 1527 (10).

(9) Scripserat tamen Lambertus Wittemberges et Electori dedicaverat, teste Chytrao, lib. All, fol. 346, Enarrationes in Prophetas aliques, in Canticum Salomonis, et Historiam Lucs. Idem, ibid. Notes qu'il dédia son Commentaire sur le Cantique de Salomon, à Francie III. çois Iet. , et sur saint Luc à George Spalatin ,

cols III., et sur sant Lac a George Spatain, et qu'ainsi Chytreus se trompe.

(10) Tiré de Seckendorf, Hist. Lutheran. lib. II, qui cite Chytreus. Voyes aussi le Théâtre de Paul Fréher, pag. 104; et notes que selon Fréher, et plusieurs autres, l'académie de Marpourg sut sondée l'an 1526.

LAMECH, issu en droite ligne de Caïn, était de la septieme génération à compter depuis Adam. L'Ecriture Sainte (a) re-

<sup>(</sup>a, Genes., chap. IV.

<sup>(4)</sup> Je croirais qu'il vaudrait mieux lire Guer-

<sup>(5)</sup> Luther., epist., lib. II, p. 121, spud Sectend. Hist. Lutheran., lib. II, pag. 40. (6) Voyez ses lettres, lib. II, pag. 128.

<sup>(9)</sup> Seckendorf , Histor. Lutheran. , lib. II , Pag. 40.
(8) Seckendorf marque ce mois; mais il ne

marque point l'année.

dont l'une s'appelait Hada, et voire un jeune homme moi estant l'autre Tsilla; et l'on croit que cette remarque n'est pas sans mystère, puisqu'elle sert à nous faire voir de quelle source est premièrement venue la polygales descendans de Seth, qui craignaient Dieu, mais dans la pospasse. Je tuerai, leur dit-il (d),

(b) Foyes la remarque (B).

marque qu'il eut deux femmes, un homme moi estant navré, meurtri; car si Cain est vengé sept fois au double, Lamech le sera septante-sept fois. Un grand nombre de gens prétendent qu'il veut dire qu'il avait tué Caïn mie. Elle n'a pas commencé dans (D), et Tubal-Caïn; car c'est une tradition assez répandue que Lamech, qui avait fort aimé la chastérité corrompue et dépravée de se, continua à s'y occuper lors Cain, et par un Lamech (A), qui même qu'à cause de son grand dit lui-même à ses deux femmes âge il ne voyait presque goutte qu'il tuerait un homme. Une (e). Il menait alors avec lui son telle origine, dit-on, ne saurait fils Tubal-Cain, qui non-seuleêtre que flétrissante. Quoi qu'il en ment lui servait de guide (f), soit, le mariage de ce premier mais qui aussi l'avertissait où et transgresseur de la loi monoga- quand il fallait tirer sur la bête. mique établie dans le paradis Un jour donc que Cain était couterrestre, ne porterait point la ché entre des broussailles, le guimarque de réprobation, si l'on de de Lamech, voyant remuer en jugeait par les bénédictions quelque chose en cet endroit-là, temporelles; car il en sortit des l'en avertit, et là-dessus Laenfans qui eurent l'adresse d'in- mech ne manqua point de tirer venter plusieurs bonnes choses sa flèche et de tuer Cain. Il en (B). Or les inventeurs des arts fut extrêmement fâché, et il batont été si estimés, qu'on les a tit tant son guide qu'il le laissa presque tous mis au nombre des mort sur la place. Voilà, dit-on, dieux. C'était donc une grande le moyen de donner un sens à gloire, et par conséquent un bien son discours, qui est tel selon la temporel insigne en ce temps-là, Vulgate, Occidi virum in vulque d'avoir l'esprit qui est né- nus meum, et adolescentulum in cessaire pour inventer; mais ce livorem meum; où il distingue n'est nullement une marque que entre la manière dont il tua Dieu ait approuvé la polygamie l'homme, ce fut par une blesde Lamech. Il n'est fait mention sure ; et la manière dont il tua dans la Genèse que de quatre le jeune garçon, ce fut par des enfans de cet homme (b); mais, contusions qui lui rendirent le selon Josèphe (c), il en eut soixan-corps tout livide. Il y a mille abte et dix-sept de ses deux femmes. surdités dans ce conte et dans Le discours qu'il tint à celles-ci les circonstances dont on l'acest une énigme pour moi (C): compagne (E). Suidas veut que j'avoue ingénument que cela me Lamech ait tué deux frères d'É-

(e) Vide Perer., in Genes., cap. IV, vs. 23 et 24. Heidegg., Hist. Patriarch., tom. I,

<sup>(</sup>c) Antiq. , lib. I, cap. II. (d) Genes. , chap. IV. Je rapporte la version de Genève.

<sup>(</sup>f) D'autres disent que son guide était un de ses valets.

femmes (g).

Vous trouverez plusieurs recueils sur tout ceci dans une thèse (h) qui fut soutenue à Wittemberg, l'an 1673, sub præsidio Joh. Wilhelmi Hilligeri.

(g) Suidas, voce Λάμιχ.

(h) De Homicidio et Vindictà Lamechi.

(A) Et par un Lamech.] C'est un plaisant homme que l'auteur du Polygamia triumphatrix, qui usa ses biens et sa vie à travailler pour le dogme de la pluralité des femmes, lui qui en aurait eu trop d'une (1). Il traite d'action héroïque la résolution que prit Lamech d'en épouser examina avec beaucoup d'attention cet ordre de Dieu, croissez et multipliez, et qui l'ayant bien examiné, se mit en devoir d'y obeir selon toute l'étendue de ses forces, en se ma-riant à deux femmes (3). Personne n'avait osé l'entreprendre avant lui : le souvenir de la faute d'Eve, et la considération du hannissement d'Adam, avaient rendu les gens trop timides là-dessus. Lamech fut le premier qui osa franchir le pas avec un courage héroïque, sans avoir égard aux difficultés qu'il avait envisagées: il commenta, non pas en paroles, mais en actions, le texte de la loi universelle, croissez et multipliez, loi qui est un véritable commandement, et non pas une simple béla glace, et donna un bon exemple à comment ce pauvre auteur s'était entêté de polygamie : il en ayait fait sa marotte ; il croyait que l'Ecriture n'avait parlé du double mariage de

noch; et qu'il ait épousé leurs Lamech, que comme d'un excellent exploit, au lieu que les théologiens soutiennent, avec raison, qu'elle a eu dessein de flétrir la polygamie dans

sa naissance.

(B) L'adresse d'inventer plusieurs bonnes choses. ] Jabel et Jubal, fils de Hada, Tubal-Caïn et Nahama (5) sa sœur, qui avaient Tsilla pour mère, sont les quatre enfans de Lamech mentionnés dans l'Écriture. Jabel inventa les tentes ; Jubal inventa quelques instrumens de musique; Tubal-Cain inventa divers instrumens d'airain et de fer. L'Écriture Sainte, qui nous apprend ces choses, n'attribue aucune invention à Nahama ; mais, si l'on en croit les rabbins, elle inventa l'art de travailler la laine, et de faire de la toile (6).

- (C) Le discours qu'il tint à ses deux (2), et il le loue extraordinai- femmes est une énigme pour moi.] Co rement d'avoir été le premier qui n'est pas une petite affaire que de savoir comment l'original du dis-cours de Lamech doit être traduit. La version de Genève, que j'ai rap-portée, se sert du futur, je tuerai, et représente Lamech comme un homme qui aura recu une blessure avant que de tuer : mais la version vulgate a traduit par le temps passé, j'ai tué; et pour la blessure on ne sait à qui elle en veut ; car cette phrase, occidi virum in vulnus meum, est un barbarisme qui ne signifie rien en latin, et qui signifiera tout ce qu'on voudra des qu'on sera délivré du joug des règles de la grammaire. Quelques interprètes fort savans dans la langue de l'original (7), ne traduisent, ni par le prétérit, ni par le futur : ils réduisent le tout à une pronédiction (4). Par ce moyen il rompit position conditionnelle, je tuerais un homme par blessure, et même un ceux qui vinrent après lui. Voilà jeune homme à coups de bâton ou à coups de poing, s'ils me voulaient attaquer. Or quel moyen d'attraper la véritable construction d'une période qui est tout aussitôt au futur qu'au prétérit, et aussitôt à l'optatif qu'à l'indicatif? Mais quand on pourrait vider l'affaire avec le sens grammatical, on ne serait pas fort avancé; il resterait à examiner ce que Lamech a voulu dire à ses deux épouses : or ce
  - (5) Josèphe la fait fille de Tubal-Caïn.
  - (6) Apud Genebrard. in Chron. et in margine versionis gallica Josephi.
    - (7) Apud Rivetum, Oper. tom. I, pag. 186.

<sup>(1)</sup> Foyez les Nouv. de la Republique des Lettres, avril 1685, art. I et II.

<sup>(2)</sup> Polygam. triumph., pag. 188.

<sup>(3)</sup> Ibidem, pag. 191.

<sup>(4)</sup> Ipse autem insuper habitis omnibus im-mmentibus et præconceptis difficultatibus heroico animo hoc primus ausus, et proprio facto verba legis catholicæ (crescite et muluplicamini) non benedictoria tantum, sed simul impe-atoria, esplanare, et bono exemplo omnibus ais posteris præire voluit. Ibid.

me paraît moins éloigné de la vraiprennent tout œci pour une fanfaronnerie de Lamech (8) : d'autres le prennent pour une menace qu'il fait à ses femmes de les tuer, si elles continuent à lui rompre la tête par leurs criailleries et par leurs disputes (9). Mais d'autres, au contraire, le prennent pour une interrogation destinée à les consoler de leurs alarmes : elles -craignaient que quelqu'un ne le tuât; il les rassure par ces paroles : Ai-je tué un homme? etc.

(D) Un grand nombre de gens prétendent qu'il veut dire qu'il avait tué Cain. | Un commentateur (10), qui est d'ailleurs bien judicieux et savant, a donné ici à gauche; car il trouve que c'est la plus vraisemblable interprétation du discours de Lamech. Il en apporte deux preuves. Premièrement, dit-il, la postérité de Caïn s'est étendue jusques au déluge; et cependant Moïse la borne à Lamech et à ses fils; de quoi sans doute il n'y a point d'autre raison que celle-ci, c'est que la vie de Caïn a fini dans la génération de Lamech qui le tua. En second lieu, dit-il, la seule raison pourquoi Moïse a voulu raconter le meurtre commis par Lamech, est afin d'indiquer la mort misérable de Cain. Je pourrais réfuter ces preuves en plusieurs manières; mais je me contente de dire que Pérérius suppose un fait qui n'a aucune apparence : savoir, que l'intention de Moise a été de faire connaître au monde que Lamech avait tué Caïn. S'il avait eu cette intention, aurait-il laissé à cet égard tant de ténèbres impénétrables dans le chapitre quatrième de la Genèse? La mort de Caïn avait-elle rien de mystérieux qui dût être enveloppé de tant d'expressions énigmatiques? En vérité, si l'on prouvait que Moïse a eu une semblable intention, il faudrait lui appliquer ce verset de l'Evangile: Jamais homme ne parla conune fait cet homme (11), et s'écrier : Tacui, Domine, quia fecisti,

n'est pas une petite difficulté. Rien ne je me suis tû, Seigneur, parce que c'est vous qui l'avez fait. On ne parsemblance que la pensée de ceux qui donnerait jamais cela à un auteur non-inspiré. Au reste, je ne prétends pas combattre, généralement parlant, la pensée de ceux qui prennent pour des marques d'inspiration, dans les récits de Moise, certaines singularités qui sont de telle nature qu'il ne semble pas qu'un auteur les eût jamais employées, s'il avait été le di-

recteur de son ouvrage (12).

(E) Il y a mille absurdités dans ce conte et dans les circonstances qui l'accompagnent.] 1º. C'est une supposition assez mal bâtie que de dire que Lamech était presque aveugle (13) de vieillesse, pendant que Cain, son quatrième aïeul, vivait encore. 2º. Il est absurde de le faire aller à la chasse dans un temps où son age décrépit l'empêchait de voir le gibier, et lui faisait avoir besoin d'un guide qui l'avertit quand il fallait décocher la flèche. 3°. Il est absurde de supposer que la raison qui porta cet homme à tenir à ses deux femmes le discours en question, fut qu'elles le maltraitaient dans cette grande vieillesse, soit qu'elles ne pussent résister à son excessive lasciveté, soit à cause de la férocité de ses enfans (14). Quelle apparence qu'à cet âge il ait pu donner sujet à deux femmes de se plaindre de ses trop fréquentes caresses ? 4º. Il est absurde de dire que quand Lamech eut commis ce double meurtre, ses femmes refusèrent de coucher avec lui, parce qu'elles crurent que la race de Cain devait périr, selon l'oracle, après la septième génération (15); cela, dis-je, est absurde; car bien loin que Dieu eut menacé Caïn de faire périr ses descendans après la septième génération, il l'avait assuré que quiconque le tuerait serait puni sept fois au double. 5°. Il est encore plus absurde de dire (16) que Lamech

Histor. Oriental. apud Lyserum , Polygamia triumph., pag. 192. (16) Abeu Ezra, apud eumdem.

<sup>(8)</sup> Vide Rivetum, Oper., tom. I., pag. 187.
(9) Vide Heidegg., Histor. Patriarch., tom.

<sup>1,</sup> pag. 212.
(10) Pererius, in Genes., cap. 1V, vs.

<sup>23, 24.
(11)</sup> Évangile selon saint Jean, chap. VII,

<sup>(12)</sup> Nouv. de la République des Lettres, juill. 1686, art. II, au commencement.
(13) Il y en a qui le sont tout-à-sait aveugle.
Voyes Polyagamie triumph., pag. 185.
(14) Hanc tradant historiam, Lamechum in senectuse malè tractatum esse ab uvoribus, vel propter nimiam ejui libidinem atque lasciviam, vel propter truculenta sitiorum ejus ingenia.
Pererius, in Genes., cap. IF, vs. 23, 24.
(15) Gedalia in Caten. Fab. et Hottinger.
histor. Geinatal. avud Lyaerum. Polyagamia

mena ses deux femmes à Adam, et qu'il le pria de vouloir les catéchiser, sur le refus qu'elles lui faisaient de leur lit; et qu'Adam ayant commence la mercuriale, fut interrompu d'une manière qui lui donna de la confusion. C'est bien à vous, lui dirent-elles, à nous précher notre devoir: faites premièrement tomber vos censures sur vous-même, vous qui depuis tant d'années vivez séparé de votre femme, quant au lit? Je laisse le peu d'accord qu'il y a entre l'âge qu'on donne à Lamech et son empressement à faire entendre raison à ses deux femmes sur le chapitre de la jouissance: je ne dis point que la prétendue récrimination aurait été imaginée avec un peu plus de justesse, si c'eût été Lamech qu'Adam aurait censuré à la requête et sur les plaintes de ses deux épouses; mais je dis que la séparation de lit entre Adam et Ève après la mort d'Abel, n'ayant duré, selon les réveries des rabbins, que cent trente ans, il est absurde de supposer qu'on en fit reproche à Adam, comme d'une chose qui durait encore quand Cain fut tué. Vossius le jeune a confondu, sur cette matière, Lamech le bigame avec Lamech, père de Noé. Judæorum est fabella, dit-il (17), Lamechum de uxoribus conquestum esse apud Adamum, illum his jussisse ut ad maritum reverterentur ac sul facerent copiam. Istas respondisse Adamo ut ipse priùs suæ satisfaceret conjugi, à qua jam per centum et triginta annos propter scelus Caïni esset separatus. Verùm quis adeò sit hebes ut non videat narrâtiunculam hanc esse ineptissimam? Ex ed sequeretur Lamechum qui à Setho septimus fuit diù fuisse antequam Sethus nasceretur. 6°. Il est absurde de supposer que Tubal-Cain, jeune garçon encore, fut tué par son propre père : comment aurait-il été l'inventeur de divers instrumens d'airain, comme l'Écriture dit qu'il l'a été? Au reste, Josephe n'a rien dit de ce prétendu meurtre de Lamech : ainsi Tostat, qui le cite pour cette vieille tradition (18), n'a pas été bien ervi de sa mémoire.

LAMECH, fils de Mathusalem, et père de Noé, était le neuvième homme depuis Adam inclus (a). Il vécut sept cent soixante dix - sept ans. Isaac Vossius (b) se plaint de ce que Sigismond Gélénius a fourré dans la version de Josèphe un fait qui n'est pas dans le texte grec de cet historien juif : savoir , qu'Adam était encore en vie du femps de Lamech. Ce critique, en censurant cette faute, en a fait une autre: il a confondu Lamech, père de Noé, avec Lamech issu de Caïn, comme nous l'avons montré dans la dernière remarque de l'article précédent.

(a) Genes. , chap. V.

(b) De ver. Ætate Mundi, pag. 13 et 14.

LAMIA, famille romaine. C'était une branche de la maison des Æliens (A), et apparemment elle n'y était entrée que par adoption; car on la fait descendre de Lamus (a), fils de Neptune, et roi des Lestrygons, qui demeurait dans une ville qu'on nomma depuis Formiæ. C'est le sentiment d'Horace (B). Une aussi ancienne généalogie que celle dont ce poëte flatte ÆLIUS LAMIAS son ami, est sans doute cause que Juvénal, voulant désigner une dame de la première qualité, l'a désignée par ces paroles : quædam de numero Lamiarum (b). Il y a beaucoup d'apparence que celui a qui Horace adresse l'ode XVII du IIIº. livre, et dont il parle en divers autres endroits avec des marques d'estime, était

<sup>(17)</sup> Isaac. Vossins, Dissert de Ætate Mundi, cap. IV, pag. 14.
(18) Vida Pererium, in Genes. cap. IV, et. 33, 24.

<sup>(</sup>a) Homère, Odysseæ, lib. X, vs. 81, fait mention de ce Lamus, qui habitait, dit-il, une grande ville.

<sup>(</sup>b) Juven., sat. VI, ps. 383.

père de Lucius Ælius Lamia (c), qui mourut vers le fin de l'empire de Tibère, l'an 786 de Rome, après avoir été gouverneur de la Syrie (C), d'où on l'avait tiré pour lui-donner le gouvernement de Rome. Il fut honoré de funérailles de censeur (d). De lui descendait peut-être ÆLIUŞ LA-MIA, mari de Domitia Longina, laquelle Domitien lui ôta. Il le fit mourir quelque temps après (D). Il y a eu aussi Lucius Ælius Lamia qui, pour avoir embrassé avec trop de zèle le parti de Cicéron contre Pison, fut relégué. Ensuite il fut édile, et puis préteur après la mort de César, l'an de Rome 711. On croit que c'est lui qui ayant passé pour mort, de telle sorte qu'on avait déjà mis le feu au bûcher, recouvra le sentiment par l'action du feu (E). Consultez les Familles Romaines de Strennius, et l'Onomasticon de Glandorp (e).

(d) Voyez la remarque (C), citation (23).

(B)... C'est le sentiment d'Horace.] Voici comment il parle (2) :

Æli vetusto nobilis ab Lamo, Quando et priores hinc Lamias ferunt Denominatos, et nepotum Per memores genus omne fastos : Autore ab illo ducis originem , Qui Formiarum mænia dicitus Princeps , et innantem Maricæ Littoribus tenulsse Lyrin Latè tyrannus.

Les anciens Romains étaient aussi fous qu'on l'est aujourd'hui sur le chapi-tre des généalogies. De combien de familles ne disaient-ils pas, qu'elles descendaient, ou d'un compagnon d'Hercule, ou de quelque autre personnage des temps fabuleux? Silius Italicus a cru que Lamus avait régné dans Caïète (3). Voyez la Géographie Sacrée de M. Bochart (4).

(C) Lucius Elius Lamia..... gouverneur de la Syrie.] Il n'en avait eu que le titre, et ne l'avait pas même garde long-temps : l'injustice qu'on fit là-dessus le rendit recommandable. Extremo anni mors Ælii Lamiæ funere censorio celebrata, qui administrandæ Suriæ imagine tandem exsolutus urbi præfuerat. Genus illi decorum, vivida senectus; et non per-missa provincia dignationem addiderat (5). Il avait commandé dans l'Afrique (6).

D) Elius Lamia ..... Domitien le fit mourir quelque temps après.] J'en parle dans l'article de Domitia Lon-GINA, et j'y cite les autorités néces-saires. Juvénal fait allusion à la mort de ce Lamia, dans la IVe. satire:

Sed periit postquam Cerdonibus esse timen-Caperat, hoc nocuit Lamiarum cade maden-ti (7).

- (E) Lucius Elius Lamia... . ayant passé pour mort.... recouvra le sentiment par l'action du feu.] Voici ce qu'en dit Valère Maxime: L. quoque Lamia prætorio viro æquè vocem fuisse super rogum constitut (8). Pline en fait aussi mention (q).
- (3) Et regnata Lamo Cajeta. Sil. Ital., lib. VIII, vz. 530. Voyes les notes de Dausquéins. (4) Lib. I, capit XXXIII. (5) Tacit. Anaal., lib. VI, cap. XXVIII,

(9) Plin., lib. VII, cap. LII.

LAMIA, ville de Thessalie. Elle est principalement mémo-

<sup>(</sup>c) Glandorp, Onomast., pag. 14, le fait le même qui mourut l'an 786. Cest le faire trop vivre.

<sup>(</sup>e) Pag. 14 et sequent.

<sup>(</sup>A) C'était une branche de la maison des Æliens. ] Les Antonius, empereurs de Rome, étaient sortis de cette maison: elle contenait sept ou huit branches, toutes plébéiennes; celle des Catus, celle des Tubérons, celle des Gallus, celle des Stilons, celle des Præconius, celle des Séjans, et celle des Lamias (1). Personne ne dit que les Æliens descendissent de Lamus, roi des Lestrygons, et on le disait des Lamias : il faut donc que ceux-ci soient entrés par adoption dans la famille des autres.

<sup>(1)</sup> Voyez Glandorp , Onomast. , pag. 10 et (2) Ode XVII , lib. 111 , init.

rable par la bataille qui se donna pre (C). Philostrate les représendans son territoire, entre les te fort lascives (D). Je ne sais si Athéniens, secourus des autres le poisson Lamia (E) n'a pas eu ce Grecs, et Antipater, gouverneur nom, à cause de ce que les fade la Macédoine. Ce fut après la bles disaient des Lamies, où si mort d'Alexandre. Le succès de celles-ci doivent leur nom à cecette journée fut très-funeste lui de ce poisson. Les fautes de aux Athéniens et à plusieurs au- M. Moréri ne sont pas considératres villes de la Grèce (a). Sui- bles (F). das se trompe quand il dit qu'Antipater perdit la bataille (b).

(a) Diodor. Siculus , lib. XVIII. Pausanias, lib. VII, pag. 215.

(b) Suides, in Adusa.

LAMIE, fille de Neptune. Les Grecs disaient que les Africains l'avaient nommée Sibylle; que c'était la première femme qui eut prophétisé, et que Jupiter eut d'elle une fille qui fut nommée Hérophyle, et qui fut l'une des sibylles (a). D'autres disent que Lamie fut une belle femme africaine (A), à qui Jupiter fit des enfans que la jalouse Junon fit tous périr : ce qui plongea leur mère dans une douleur si furieuse, que non-seulement elle devint laide, mais aussi d'une cruauté qui la portait à enlever les enfans d'autrui, et à les tuer (b). De là vint sans doute la tradition populaire à quoi les poëtes se conformèrent sur le théatre (B). On parlait de Lamie, ou des Lames, sous une autre idée; car on disait qu'elles pouvaient se défaire de leurs yeux, et les reprendre quand bon leur semblait. Elles s'en dépouillaient dans leur logis, et les prenaient quand elles sortaient. C'est l'emblème de la curiosité et de l'amour-pro-

(A) Plusieurs disent que ce fut une belle femme africaine. | Il y a bien des auteurs qui s'accordent à faire naître Lamie dans l'Afrique. Doris, ou Duris (1) le fait ; Hésichius le fait aussi. Le scoliaste d'Aristophane (2) assure qu'elle était fille de Bélus et de Libye. Considérez ce passage d'Euripide :

Tis tourous to inoreides or Brotois Our old Aquias The Alberthe ye-

Quis Áfricano nescial Lamio genus, Infame nomen et tetrum mortalibus (3)?

Diodore de Sicile raconte qu'Ophellas, roi de Cyrène, allant trouver Agathocle, qui faisait la guerre aux Carthaginois, rencontra un antre où la reine Lamie était née, disait-on (4). Bochart (5) s'imagine que le nom Lamia dérive du mot punique laham, ou lahama, qui signifie effcore aujourd'hui, chez les Arabes, dévorer.

(B) La tradition populaire à quoi les poëtes se conformèrent sur le thédtre. ] C'est sur cela qu'Horace leur

donne ses bons avis.

Fieta voluptatis causd sint proxima veris . Nec quodcunque volet, poscat sibi fabula eredi . Neu pransa Lamia vivum puerum extrahat alvo (6)4

Philostrate dit que les Lamies ai-

(1) Dans Suidas , in voce Adjust.

(2) In Pacem.

(3) Euripides, apud Bochart, Geograph. Sacr., lib. I, cap. XXXIII.

(4) "Αντρον εὐμέγεθες, κιττῷ καὶ σμίλακι συγηρειφές έν 🏅 μυθεύουσι γεγονέναι βασί-Moral Aquial. Vastum antrum hedeta et taxo consitum, in quo reginam Lamiam na-tam esse fabulantur. Diodor. Siculus, lib. XX, § 41. apud Bochart. , ibid.

(6) Horat., de Arte Poetica, vs. 338.

<sup>(</sup>a) Pausan. , lib. X., pag. 327.

<sup>(</sup>b) Suidas, in Adula. Voyes ce qu'Aspasas, in Arist. de Moribus, lib. VII, cap. V, dit d'une Lamie, au pays de Pont.

maient fort la chair humaine (7). Parmi les contes de vieilles, en certains pays , il y en a quantité où l'on introduit des fées, grandes mangeuses d'enfans.

(C) C'est l'emblème de la curiosité et de l'amour-propre.] Consultez Plutarque (8), qui vous dira qu'à l'exemple de Lamie, qui était aveugle dans sa maison, et qui, quand elle voulait sortir, tirait ses yeux d'une boîte destinée à les garder, chacun de nous applique curieusement ses regards aux défauts de son prochain, et ne se sert point de sa vue pour connaître

ses propres vices.

(D) Philostrate les représente fort lascives.] Il dit (9) que, par un priu-cipe de lubricité, elles attiraient les hommes qu'elles souhaitaient de dévorer en temps et lieu, et qu'elles se plaisaient surtout à manger les beaux garçons, quand ils étaient devenus gras à pleine peau. Il n'était pas trop facile, ce me semble, de s'engraisser au service de ces impudiques créatures. Philostrate devait songer à cette difficulté. On pourrait peut-être appliquer ici l'explication que quelques-uns ont donnée à la fable de ce Diomède, roi de Thrace, qui faisait manger à ses cavales la chair de ses hôtes. Cela veut dire, selon quelquesuns, qu'il les contraignait d'assouvir la lubricité de ses filles, jusques à ce qu'ils n'eussent que les os et la peau. Diomedes Thraciæ rex cùm aliquot haberet filias salacissimas, cogebat hospites ut earum libidinem satiarent; dictus ob id equas humanis carnibus pascere: equa enim et mulier solæ animalium appetunt marem etiam prægnantes, undè equiendi vocabulum, ut ait Aristoteles (\*1), trahitur maledicto in fœminas procaces: comedunt verò carnes humanas, cum viros exsugunt, et coîtu emaciatos ad tabem perducunt; ut recte Salomon (\*2) à mulierum consuetudine revocet adolescentes, ne frustrà gemere inci-

(8) Plutarch., de Cariositate, init. pag. m.

515, 516.

(9) In Vita Apollon., lib. IV.

piant, posteaquam carnes suas consumpserint (10).

(E) Le poisson LAMIA. ] Il est d'une grandeur énorme, et d'une voracité prodigieuse. On lui a trouvé quelquefois au ventre un corps d'homme tout entier. Voyez Jean Raius, dans son Histoire des Poissons, et la remarque suivante à l'endroit où je censure Calepin.

(F) Les fautes de M. Moréri ne sont pas considérables. ] 1º. Phavorin, qui est un auteur moderne (11) ne devait pas être cité; 2º. encore moins le dévait-il être avant Suidas ; 3º. au lieu de dire que les anciens ont donné aux lamies le nom de lares, il fallait dire de larves; 4º. il ne fallait point citer Rhodiginus, mais Philostrate, d'où il a tiré tout ce qu'il dit des lamies (12); 5°. En tout cas, il fallait citer son XXIX°. livre, et non pas le XLIXe.; car ses Lecons antiques ne contiennent que XXX livres; 6°. il ne fallait point citor Pline, puisqu'il n'a rien dit du poisson qu'il appelle lamia (13); et néanmoins M. Moréri avait besoin d'un auteur qui eût considéré les lamies comme des poissons extraor-dinaires. Cela me fait souvenir d'une fausse citation que j'ai observée dans Calepin: on y cite Pline, lib. 29, cap. 24., immédiatement après ces paroles: Lamia item piscis est (undè et lamiarum strigum nomeh, quòd ut lamiæ sint voracissimæ, à λαιμὸς guttur) tanto oris rictu tantæque voracitatis ut et loricatum hominem devordsse compertus sit. Itaque de hoc intelligunt qui Jonam deglutierit. Pline ne dit rien de tout cela en nulle façon; et en tout cas il fallait citer le livre IX, et non pas le XXIXe.

(10) Balthasar Bonifacius, Historia Ludicra, lib. V, cap. II, pag. m. 125.

(11) Il fit imprimer son Dictionnaire, l'an

(12) C'est ce que Lloyd et Hofman paraissent avoir ignoré.

(13) Le père Hardouin, in hunc locum Plinii, lib. IX, cap. XXIV, croit que c'est une es-pèce de raie,

LAMIE, courtisane célèbre, fille d'un Athénien nommé Cléanor (a). De joueuse de flûte qu'el-

(a) Polemo, apud Athenzum, lib. XIII, pag. 577.

<sup>(7)</sup> Σαρκών καὶ μάλιςα ἀνθρωπείων ἐρᾶν, Carnes appetere humanas imprimis. Philostrat., in Vita Apollon., lib. IV.

<sup>(&</sup>quot;1) Arist., de Gener. Animal., lib. IV., cap. V. Idem Hist. Animal., lib. VI., cap. XVIII. (\*2) Prov. V., vs. zz.

le était de son métier, elle de- tre Antoine de Guévara à l'occavint concubine de Ptolomée, pre- sion de Laïs, je le répète à l'ocmier du nom, roi d'Egypte: casion de Lamie. Il a débité aumais avant cela elle s'était ren- tant de mensonges sur l'une que due fameuse dans les fonctions sur l'autre. Brantôme s'y est laisde fille de joie (A). Elle fut prise sé attraper (L). Comme M. Moavec plusieurs de ses compagnes, réri n'a donné que trois lignes, dans la bataille navale que Dé- je n'ai pas beaucoup de fautes de métrius Poliorcète gagna sur ce prince, auprès de l'île de Cypre (b). Ayant été amenée à Démétrius, elle lui parut si aimable, quoiqu'elle commençât à être sur le retour (B), qu'elle fut depuis la plus chérie de ses maîtresses. C'est pourquoi on disait qu'il était aimé des autres, mais qu'il aimait celle-là. Il eut à essuyer quelques railleries sur ce sujet (C). Il la combla de tant de biens, qu'elle se vit en état de faire de grandes dépenses (D). Elle excellait en bons mots et en reparties (E); et comme les Athéniens poussèrent la flatterie à l'égard de Démétrius jusqu'aux impiétés les plus folles, ils dressèrent un temple à cette concubine, sous le nom de Vénus Lamie (F), quoique dans une certaine rencontre ils eussent eu beaucoup de chagrin de voir leur argent destiné à cette femme (G). Les Thébains commirent la même impiété (c). Le conte qui se lit dans Athénée, concernant Démétrius et Lamie, est d'une telle nature que le papier ne le peut souffrir en français (H). Je ne sais si Elien a rapporté exactement ce qu'il dit de ces deux personnes (l). Plutarque rapporte la manière dont Lamie critiqua un jugement rendu sur des matières d'amour (K). Ce que j'ai dit con-

(b) Plutarchus, in Demetrio, pag. 895, E. (c) Polemo, apud Athen., lib. VI, p. 253.

commission à lui reprocher (M). Je suis surpris d'un doute de M. Ménage (N).

Vous trouverez un grand éloge de cette Lamie dans un ouvrage (d) que M. Baudelot donna

au public, l'an 1698.

(d) Intitulé : Histoire de Ptolomée Aulète, etc. Poyez-y le chap. VII de la II. part., pag. 317 et suiv.

(A) Elle s'était rendue fameuse dans les fonctions de fille de joie. ] Plutarque le certifie. Rapportons ses paroles : Έν δι τούτοις η περιβόνιτος ην Λάμεια , την μέν άρχην σπουδασ-θείσα δια την τέχνην (έδοκει γαρ αυλιίν ούκ εύκαταφρονήτως ), ΰς ερον δε καὶ τοῖς έρωτικοῖς λαμπρά γενομένη. In his no-bilis illa fuit Lamia, quæ initio propter artem fuit in pretio habita. Siquidem scienter tibid canebat. Posi extitit commercio meretricio celebris (1). Lorsque dans une personne de l'autre sexe, l'art de chanter ou de danser, ou de jouer des instrumens, est une science de louage, je veux dire qu'on en fait métier, et qu'on l'exerce ou sur le théâtre, ou aux assemblées solennelles, c'est le grand chemin de l'impureté. Ne vous étonnez donc point que notre Lamie soit passée du métier de joueuse de flûte à celui de courtisane. La pente est fort raide et fort glissante de l'un à l'autre.

(B) Elle parut aimable à Démétrius, quoiqu'elle commençat à être sur le retour. ] J'aurais employé des termes plus propres à la représenter vicille, si je n'eusse consulté que Plutarque: mais ayant lu dans Athénée qu'elle eut de Démétrius une fille (2), j'ai cru qu'il fallait adoucir les expressions. Voici ce que dit Plutartarque: Τότε γοῦν ክόλ κληνουσα τῶς ορας

<sup>(1)</sup> Plutarchus, in Demetrio, pag. 895, E.

<sup>(2)</sup> Angentrois d' à Moriopentus où Saipes -

καὶ πολύ τεώτεροτ ἱαυτῶς λαβοῦσα τὸν Δn- plaisaient à ce prince, autant que sa μήτριον, εκράτησε τη χάριτι και κατέσχεν. ore extirms tival morns sparny, too of anλων γυναικών έρωμενον: Tunc verd etiam exolescente forma multo se minorem pellexit Demetrium, adeòque lepore devinxit et cepit eum, ut ab aliis mulieribus amaretur, unius illius esset amator (3). Je rapporterai ci-dessous (4) un autre passage qui n'est pas moins fort. On dit ordinairement que, dans les familles, l'amitié descend beaucoup plus qu'elle ne monte : les pères aiment beaucoup plus leurs enfans, que les enfans n'aiment leurs pères. On peut dire la même chose de l'amour des hommes pour les femmes; ils sont ordinairement plus agés que celles qu'ils aiment. Mais cette règle souffre beaucoup d'exceptions : elle en souffre même dans les familles royales; témoin le dauphin amoureux d'une vieille veuve, sous le règne de François Ier. J'en parle dans l'article de Diane de Portiers. Nous voyons ici un jeune roi qui se laisse captiver par une femme beaucoup plus agée que lui. Il ne s'en faut pas tant étonner; car de vieilles courtisanes, avec quelques restes de beauté, soutenues de leur routine et de leurs finesses, peuvent mener loin un jeune homme. Quoi qu'il en soit, si Démétrius trouva de grands charmes dans Lamie, la première fois qu'il la vit, il ne lui en trouva pas moins dans les privautés qu'ils eurent ensemble.

. . . . . . . Φυσὶ δε την Λαμίαν Τὸν βασιλέ' εὐμελώς πελυτίσαι ὑπερ 'Eπαινεθήναι θ

Idem ait Demetrium ab incubante Lamid concinnè suaviterque subagitatum fuisse, et idcircò eam laudásse (5). Ce n'était point seulement l'agilité qui la faisait trouver si charmante à Démétrius : elle lui donnait des morsures ' amoureuses (6), qui apparemment

νίως Άρα Δαμίας τῆς αὐλητρίδος, ἐξ ἧς έσχε καὶ θυγατέρα Φίλαν. Demetrius Podo XX 221 Duyartsa Wixar. Demetrius Fo-liorceise (et non pas Phalereus, comme il y a dans la version d'Athenée) Lamiam tibicinem amarit perditissimò, ex edque gnatam Philam suscepit. Athenaus, ilb. XIII., pag. 577. (3) Platerchus, in Demetrio, pag. 895, F. (4) Dans la remarg. (C). (5) Machon, apud Athenaum, lib. XIII.,

pag 577. (6) Voyes, tome VI, pag. 495 la remar-que (A) de l'artiele de la deuxième l'Lona.

passion pour cette femme déplaisait à ses amis. Ils ne s'en pouvaient cacher; car lorsque ses ambassadeurs eurent vu les cicatrices que Lysimachus leur montrait, et sur ses cuisses et sur ses bras, ils lui répondirent que le roi leur maître en avait aussi sur le cou, qui étaient l'effet des morsures de la furieuse bête Lamia. Il faut savoir que Lysimachus s'était battu contre un lion, et qu'il leur montrait les marques des plaies qu'il avait reçues dans ce combat. Les termes de l'original ont plus de grâce que le précis que j'en donne. 'Apézorτο γουν τινες παρ' αὐτῷ κατὰ πρεσβείαν πρὸς Αυσίμαχον, οἱς ἐκεῖνος άγαν σχολὶν ἐπέδειξεν ἔν τε τοῖς μπροῖς καὶ τοῖς βρα-χίοσεν οἰτειλὰς βαθείας ονύχουν λεοντείου, nai dingeiro rin geropinne dura prakun πρός το θηρίον, ὑπὸ Αλεξάνδρου συγκαθειρχθέντι του βασιλίως οι δε, γελώντες Ιφασαν, και τον αυτών βασιλία δεινού θυρίου δύγματα φέρειν εν τῷ τραχύλο Δαμίας. Venerant ad Lysimachum aliqui ab Demetrio legati, quibus ille per otium altas in cruribus et brachiis suis leoninorum unguium cicatrices ostendit, exposuitque suam cum leone pugnam, quam ab Alexandro rege cum illo conclusus conseruerat. Illi in risum effusi suum quoque regem prædicaverunt immanis feræ in collo ferre morsus Lamiæ (7).

(C) ... Il eut à essuyer quelques railleries sur ce sujet. J On s'étonna de voir que Démétrius, qui s'était d'abord dégoûté de Phila, sa femme, à cause qu'elle commençait à décliner, se fût tellement assujetti à Lamie, qui était déjà en décadence (8). Il demanda un jour à Démo ce qu'elle pensait de Lamie, qui jouait de la flûte pendant un repas. Cest une vieille, répondit Démo. Quand on eut porté le dessert, voyez-vous, dit-il à Démo, combien de choses Lamie m'envoie? Ma mère, répondit Démo, vous en enverra bien davantage, si vous voulez aussi coucher

(7) Platarchus, in Demotrio, pag.got.
(8) Ην δε θαυματόν ότι της Φιλας εν
αρχή το με καθ πλικίαν δυσχεραίνου, йттито тис Ларіас, каі тогойтог пра Xpovov non rapuskazvice. Mirum fuit cum qui Philo deflorescente vatte offensus fuerat initio, succubuisse Lamio, et tandit jam ver-gentem annis dilexisse. Idem, ibid. avec elle (9). Notez que c'était une métier que l'on exercait dans la recourtisane qui avait servi de concubine à Antigonus, père de Démétrius, et qui fut ensuite aimée de Démétrius (10). Plutarque dit qu'elle fut surnommée Mania; mais Athénée (11) parle de Démo et de Mania comme de deux courtisanes. Il se glissa une forte haine entre Lysimachus et Démétrius, et cela fut cause que Lysimachus fit des railleries sanglautes sur l'attachement de Démétrius pour Lamie. Voilà, disait-il, la première courtisane que j'ai vue sortir du théâtre. Démétrius répondit : Je veux qu'il sache que ma putain est plus honnête que sa Pénélope (12). Jacques Amyot n'a pas entendu ceci; il fait dire a Lysimachus: Je n'avois jusqu'à maintenant jamais veu qu'une putain jouast en tragédie. Les paroles de Plutarque ne signifient point cela. Αυσίμαχος λοιδορών είς τον έρωτα τῆς Λαμείας έλεγε τυν πρώτον εωρακέναι πόρνην προερχομένην iz τραγικώς συννώς. Lysimachus insectans eum ob Lamiæ amores, dictitabat nunc primum scortum se ex tragicd prodiens (13) scend vidisse. La meilleure version du monde n'éclaircirait pas cette pensée de Lysimachus, si l'on ignorait une chose rapportée par Athénée (14); c'est que Démétrius avait dit que la cour de Lysimachus ressemblait à un théâtre comique; il n'en sort que des gens dont le nom est de deux syllabes. C'est ainsi qu'il se moquait d'un Bithès, d'un Paris, et de quelques autres dont le nom n'était pas plus long, et qui étaient les principaux favoris de Lysimachus. Quand Lysimachus eut su cette raillerie, il se contenta de répondre, qu'il n'avait jamais vu chez soi de putain qui fût sortie du théâtre tragique. Il faisaitallusion à Lamie, qui était une joueuse de flûte (15), et par conséquent d'un

(9) Idem, ibidem. (10) Athen., lib. XIII, pag. 578. (11) Ibidem.

présentation des tragédies.

(D) Elle se vit en état de faire de grandes dépenses. ] C'est l'ordinaire que les maîtresses des rois se plai-sent à immortaliser leur nom par des bâtimens superbes. Lamie fut de cette humeur; elle fit batir dans Si-cyone un très-beau portique, dont il y eut un auteur (16) qui publia une description. Le festin qu'elle donna un jour à Démétrius fut d'une grande magnificence. Il y eut un livre sur ce sujet (17). Xmpis de τούτων αὐτὰ καθ' ἱαυτην ή Λαμία το βασιλεί παρασκευάζουσα δείπτον, προυρολόγησε πολλούς. και το δείπνον, δυτως μνθησε τη δόξη διά την πολυτέλειαν, ώς ε υπό Λυγκίως τοῦ Σαμίου συγγεγράφθαι δι δ καί των κωμικών τις ου φαύλως την Λαμίαν Ελίπολιν άληθως προσείπε. Præter hæc ipsa seorsùm Lamia cænam regi parans, a multis pecuniam con-ciliavit, atque ob immensos sumptus usque adeò fuit illa celebrata cœna, ut eam Lynceus Samius mandaverit litteris. Quamobrem Lamiam comicus quidam apposite veram Helepo-lim vocavit (18). Plutarque venait de parler des grandes sommes que Démétrius avait obligé les Athéniens à donner à Lamia (19); et il ajoute que cette femme de son côté, et outre cela, se fit donner de l'argent par plusieurs personnes, pour le festin qu'elle préparait à Démétrius.

(E) Elle excellait en bons mots et en reparties. ] C'est Athénée qui le témoigne, H &, dit-il (20), Aaula σφόδρα εύθικτος και άττικη πρός τάς άποκρίστις. Fuit quidem certe Lamia dicterüs salsa et acuta, prorsusque in respondendo Atheniensis.

(F) Les Athéniens . . . dressèrent un temple à cette concubine, sous le nom de Vénus Lamie. ] Ils en dresserent un autre à Léæna, concubine du même Démétrius (21), et ils firent le même honneur aux favoris de ce prince. Les autels, et les libations, et les cantiques, n'y manquèrent

<sup>(12)</sup> Σωφρονες έραν είναι την ξαυτου Tipus Tip i sessivo Inventorus. Castile jac-toni illius Penelope suum esse seorum. Plu-turch in Demetrio, pag. 900. D. (13) Il y a prodeuntem dans la version de Pharme, ce qui est ou un solécisme ou une

<sup>(14)</sup> Athen. , Lib. XIV , pag. 614. (15) Την αυλητρίδα Λαμίαν λέγων. Insuens Lamiam tibicinam. Idem , ibid.

<sup>(16)</sup> Il s'appelait Polémon. Voyes Athénée, lib. XIII, pag. 577.

<sup>(17)</sup> Composé par un auteur nommé Lyncèus. Voyes Athènèc, au commencement du IVe. livre,

<sup>(18)</sup> Plutarchus, in Demetrio, pag. 901.

<sup>(19)</sup> Voyez la remarque (F).

<sup>(20)</sup> Athen. , lib. XIII , pag. 577.

<sup>(21)</sup> Idem , lib. VI , cap. XIV , pag. 253.

point. Démétrius en fut si surpris. qu'il dit hautement qu'il n'y avait alors dans Athènes aucun bourgeois qui eût du courage. Sa pensée a été misérablement défigurée par le traducteur d'Athénée : il lui fait dire que jamais il n'y aurait dans les enfers un Athénien de grand cœur: Admirante ipso Demetrio quæ tum fierent, palamque dicente apud in-feros nullum unquam futurum magni excelsique animi civem Atheniensem. Une lettre mise à la place de deux autres (22), a causé le prodigieux changement de cette pensée. Voici le grec d'Athénée : "Ως ε καὶ αὐτὸν τὸν Δημήτριον θαυμάζειν έπὶ τοῖς γενομέvoic, zai λέγειν οὐδείς ἐπ' αὐτοῦ Αθηγαίων γέγονε μέγας καὶ άδρὸς τὴν ψυχήν. Cette réflexion de Démétrius me fait souvenir d'une exclamation de Tibère: Memoriæ proditur Tiberium, quotiens curid egrederetur, Græcis verbis in hunc modum eloqui solitum , ò homines ad servitutem paratos! scilicet etiam illum, qui libertatem publicam nollet, tam projectæ servientium patientiæ tædebat (23).

(G) .... quoiqu'ils eussent ... du chagrin de voir leur argent destiné à cette femme. ] Entre plusieurs violences que ceux d'Athènes eurent à souffrir de Démétrius, rien ne les fâcha davantage que l'ordre qu'il leur donna de lui compter incessamment deux cent cinquante talens. Il en fit faire la levée avec beaucoup de rigueur et de précipitation; et lorsque l'argent fut prêt, il leur commanda de le remettre à Lamie, et aux autres courtisanes qu'elle avait à sa suite; c'est, dit-il, pour leur savon. Ces paroles et cet usage firent plus de peine aux Athéniens que la perte de leur argent. 'Ιδών πθροισμένον το άργύριον, ἐκέλευσε Λαμία καί ταϊς περὶ αυτών ἐταίραις ἐις σμικγμα δυθήναι ή γαρ αίσχύνη, τῆς ζημίας, καὶ τὸ ρημα τοῦ πράγματος μάλλον ἐνώχλησο τοὺς ἀνθρώπους. Übi coactum argentum vidit, Lamiæ jussit id, cæterisque meretricibus quæ circa eam erant, ad smegma præberi. Pupugit enim cives pudor magis qu'am jactura, et verba, quibus est usus, quam exactio (24).

On se servirait aujourd'hui du terme de paraguante, ou d'épingles de la reine, plutôt que du terme de savon. Voyez la note (25).

(H) Le conte qui se lit dans Athénée, concernant Démétrius et Lamie, est de telle nature que le papier ne le peut souffrir en français. ] Jugez-en par ce latin : De Lamid rursum Machon hæc scribit, Demetrium aliquando inter pocula, varia genera unguentorum ostentantem Lamiæ tibicinæ, ut illa non ita jucundè olere dixit, non nihil commotum et tanquam vellicatum, quòd improbans omnia petulantiùs illuderet, innuisse ut Nardinum quoddam afferretur; et cùm pudendum manu confricuisset, ac digitis contrectAsset, dixisse, hoc, Lamia, olfacito, quantum à reliquis distet, cognosces: illam verò subridentem respondisse, atqui, ô miser, omnium longe putidissimum hoc esse mihi videtur: regemque mox subjecisse, è regid tamen glande per Jovem est, & Lamia (26)

(I) .... Je ne sais si Élien a rapporté exactement ce qu'il dit de ces deux personnes. ] Démétrius, ditil (27), qui régnait sur tant de peu-ples, allait souvent avec ses armes, et le diademe sur la tête, chez la courtisane Lamie. Il se serait fort déshonoré s'il l'avait mandée; mais il allait la trouver chez elle avec un grand soin. Je fais moins de cas de ce prince que de Théodore le flûteur, qui rejeta les prières que Lamie lui sit de la venir voir. Voilà l'historiette de cet auteur : elle m'est suspecte; car Démétrius ne vit point Lamie avant qu'on la lui eût présentée, après la bataille navale qu'il gagna sur le roi d'Égypte. Lamie ue faisait plus le métier de fille de joie; elle appartenait à un roi. Si l'on dit que depuis même qu'elle appartint à Démétrius, elle eut sa maison à part,

<sup>(22)</sup> Έπ' αδου, in inferis, pour ἐπ' αὐτοῦ suā state.
(23) Tacit., Annal., lib. III, cap. LXV.

<sup>(24)</sup> Plutarchus, in Demetrio, pag. gos, d.

<sup>(25)</sup> On trouve dans le Plutarque d'Amyot cette note marginale: Et quant aux Lamies, tout le savon et toute l'eau du monde ne sauroient nettoyer ni laver ceux qui ont denné les talens familiers exigés sar les peuples, pour avoir les terres et seigneuries, témoins de l'impudicité de telles putains, pestes exécrables des états publics, et l'opprobre éternel de ceux qui s'y sont amusés, et vrais engins à crocheter les coffres des grands et des petits.

<sup>(26)</sup> Athen., lib. XIII, pag. 577.
(27) Eliau., Var. Histor., lib. XII, esp.
XVII.

et qu'ainsi il est très-possible qu'on ait vu aller chez elle Démétrius, je réponds qu'il n'y serait pas allé comme chez une courtisane publique, mais comme chez une maîtresse dont il aurait cru être le seul qui sont que des fictions de Guévara. S'il jouit, et à qui il aurait donné les faut prendre avis sur ce sujet, dit-il moyens d'être logée magnifiquement. Sur ce pied-là les censures d'Élien sont nulles : car dès qu'un prince s'est engagé dans le crime du concubinage public, c'est la même chose, soit qu'il aille chez sa maîtresse, soit qu'il la fasse venir chez lui; et il est même plus scandaleux de la voir logée dans son palais, que de lui voir un logis à part. Je suis fort persuadé que Lamie logeait chez Démétrius, et qu'en tout cas Démétrius n'allait point la voir sur le pied d'une courtisane qui ouvrait sa porte à tout teur pour en gâter plusieurs autres! venant. C'est néanmoins la supposition d'Elien : c'est sur cela qu'il appuie la morale de son chapitre.

(K) Lamie critiqua un jugement rendu sur des matières d'amour.] Voici le fait: Thonis (28), courtisane égyptienne, avait demandé une grosse somme à un jeune homme qui l'aimait ; là-dessus le marche rompit ; l'amant se retira sans rien faire. Îl lui sembla la nuit, en dormant, qu'il jouissait de cette femme : cela le guérit de sa passion. Thonis, ayant su tout ce mystère, prétendit que le jeune homme la devait payer, et l'assigna devant les juges. Bocchoris condamna le défendeur à mettre dans une bourse l'argent qu'on lui avait demandé; et à la remuer de part et d'autre, et de telle manière que l'ombre en tombat sur Thonis. Če juge marquait par-là que l'opinion n'est qu'une ombre de la vérité, et que cette jouissance en songe n'était qu'une ombre de la véritable jouissance. Lamie, juge compétent en ces matières, dit un jour que ce jugement était inique, parce que l'ombre de la bourse n'avait point guéri la courtisane de l'envie qu'elle avait de posséder cet argent, au lieu que le songe avait guéri la passion de ce jeune homme (29).

(L) Guévara a débité autant de mensonges sur Lamia que sur Laïs. Brantôme s'y est laissé attraper. ] II débite (30) quelques maximes comme si elles étaient de Lamie, et ce ne (31), d'une courtisane qui a esté des plus fameuses du tems passé, et grande clergesse en son metier, qui estoit Lamia (faire le peut-on) qui disoit, etc. Un certain François Voilleret, sieur de Florizel, conseiller, notaire, et secrétaire du roi, maison et couronne de France, a débité (32) comme une histoire tous les mensonges qu'il avait lus dans cet auteur espagnol, touchant les trois courtisanes Flora, Laïs et Lamie. Tant il est vrai qu'il ne faut qu'un mauvais au-

(M) Comme M. Moréri n'a donné que trois lignes, je n'ai pas beaucoup de fautes... à lui reprocher.] 10. Cette expression, les Thébains lui consacrèrent le temple de Vénus Lamie, est trompeuse: elle porte à croire que les Thébains avaient un temple de Vénus Lamie, lequel ils consacrèrent à la maîtresse de Démétrius. Il fallait donc dire, pour ôter les équivoques, que les Thébains batirent un temple en l'honneur de cette maîtresse, et qu'ils le nommèrent le temple de Vénus Lamie. 2°. Il n'est pas vrai que Plutarque fasse mention de cela : c'était Athénée qu'il fallait citer. Charles Etienne (33) a prêté à M. Moréri cette fausse citation.

(N) Je suis surpris d'un doute de M. Ménage. ] Il ne sait si la courtisane Lamie est la même dame athénienne que Démétrius Phaléréus entretenait. An eadem est ac illa nobilis femina quam amabat Phalereus (34)? En la nommant noble il se fonde sur ces paroles de Diogène Laërce : Αλλά ας ή και ευγενεί συνάκει Λαμεία

<sup>(28)</sup> C'était son nom égyptien: les Grecs la nomièrent Archidice ou Archedice. Voyes Elien, Var. Histor., lib. XII, cap. LXIII, et les potes de Kuhnius. (19) Ex Plutareho, in Demetrio, pag. 901. num. 76, pag. 221.

<sup>(30)</sup> Mémoires des Dames Galantes, tom. II, sur la fin.

<sup>(31)</sup> Epîtres dorées, livre I, p. m. 260 et suiv.

<sup>(32)</sup> Dans un livre imprimé à Londres sour le règne de Jacques I<sup>ex</sup>, et initiulé : Le Présu des Fleurs mêlées. Voyes-y le chap. VIII du II<sup>e</sup>. livre, pag. 244 et suiv.

<sup>(33)</sup> Lloyd lui a ôté la vitation de Plutarque. Hofman a fait la même chose.

<sup>(34)</sup> Menag. in Diogen. Laertium , lib. F ,

τῆ ἐρωμέτη. Verùm urband ac nobili lui pour un procès (A) où il n'aamicd Lamid utebatur quam ama-bat. En ponctuant ainsi, on doit nier sans la moindre répugnance que Lamie, maîtresse de Démétrius Poliorcète, ait été aimée de Démétrius Phaléréus ; car la maîtresse de Démétrius Poliorcète n'était qu'une joueuse de flûte, et par conséquent elle n'était point de famille noble. M. Ménage a eu raison de censurer Dalechamp, qui a traduit ces mots d'Athénée, Δημήτριος δ' ο Πολιορκητής ού δαιμονίως ήρα Λαμίας της αυλητρίδος, par Demetrius Phalereus Lamiam tibicinem amavit perditissimė; mais il devait aussi censurer Aldobrandin, qui a dit que les Thébains, par complaisance pour Démétrius Phaléréus, bâtirent un temple de Vénus Lamie, afin d'honorer la mémoire de sa maîtresse Lamie (35). Aldobrandin cite Cœlius Rhodiginus lib. 25, cap. 5. Il y a trois choses à reprendre là-de-dans. 1°. Ce ne fut point par com-plaisance pour Démétrius Phaléréus mais pour Démétrius Poliorcète, que les Thébains bâtirent ce temple. 20. Il fallait citer Athénée, et non pas Cœlius Rhodiginus. 3°. Il fallait dire que les Athéniens eurent la même complaisance que les Thébains.

(35) Thebanos autem Demetrio blandientes, Veneris Lamia templum excitavisse, ut Lamia ab eo amatæ memoriam colerent, scribit Cælius Rhodig. ilib. 99, cap. 5. Aldebraudin. in Diogen. Leërt., lib. V, num. 76. Il ne peut en-tendre que Démétrius Phaléréus dont il venail de parler.

LAMPONIANO (JEAN-ANDRÉ), issu d'une illustre famille milanaise (a), fut l'un des trois domestiques de Galéas Sforce, duc de Milan, qui conspirèrent contre ce prince, et qui lui ôtèrent la vie dans l'église de Saint-Etienne, le 26 de décembre 1476. Ce fut Lamponiano qui lui donna les deux premiers coups. Il faisait semblant d'écarter la foule, et d'avoir des lettres à présenter à ce duc. Il était fâché contre

vait pu faire intervenir contre sa partie les offices de ce prince, et il espérait de trouver son compte dans une révolution d'état : et il avait besoin de quelque ressource; car il avait mangé la principale partie de son patrimoine, et se sentait aussi vain, et aussi adonné au luxe qu'auparavant. Ses deux complices étaient Charles Visconti et Jérôme Olgiati. Ce dernier fut engagé à ce noir complot par la gloire qu'un maître d'école , ennemi du duc , lui faisait voir dans le meurtre d'un tyran (B). Quant à Charles Visconti, deux raisons puissantes l'y engagèrent (C). Lamponiano, se voulant sauver au travers des femmes, fut tué par un More. Son cadavre mordant la poussiere (D) fut livré à la populace (b), qui en fit son jouet pendant quelque temps (c). Pierre Crinitus a fait des vers à la louange de cet assassin (E). On dit que ce duc de Milan avait de belles qualités (d), et qu'il gouvernait en bon prince, sans autre défaut notable qu'une extrême impudicité, qu'il lui était d'autant plus facile de satisfaire, que les dames de sa cour faisaient gloire de leurs galanteries (F).

<sup>(</sup>a) Egnatius, Exemplor, lib. III, cap. II, sub fin., folio m. 96 verso.

<sup>(</sup>b) Lamponianus insultantis plebis et puerorum turba ad ludibrium concessus, injecto laqueo per cunctas urbis regiones raptatus est. Jovius , in Elogio Galeacii Sfortia.

<sup>(</sup>c) Idem, ibidem. (d) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>A) Il était fáché contre le duo de Milan pour un proces.] Voici l'état de l'affaire, selon Paul Jove. Ad audendum immane usque adeò et periculosum facinus vehementer incitabat illata sibi injuria à Castellioneo Comensium antistite, à quo sacri latifundii possessione contra jus inter

rupta locatione, se perinique spolia-tum querebatur. Totum autem ejus injuriæ odiique venenum vertebat in principem, qui à se suppliciter deprecante eam contumeliam, sapè rogatus adversarium in extrahenda lite præpotentem, neque advertere, neque mollire voluisset (1). Cela me fait souvenir de Philippe, roi de Macédoine, qui fut tue par un homme (2) qui n'avait pu obtenir de lui la vengeance qu'il lui avait demandée d'un sanglant affront (3). Il ne songea plus à se venger de l'auteur de cet outrage, mais du prince qui ne lui en faisait pas justice (4).

(B) Olgiati..... fut engagé.... par la gloire qu'un mattre d'école, ennemi du duc, lui faisait voir dans le meurtre d'un tyran. ] Il s'appelait Cola Montanus, et avait été précep-teur de Galéas Sforce, qui conservant plus qu'il n'eût été nécessaire le souvenir des coups de fouet qu'il avait reçus de son pédagogue, lui fit donner un jour publiquement les étrivières sur les fesses nues. Hic Cola quondam Galeacii pædagogus dirum in principem odium conceperat impotenti ejus contumeliá percitus, quod ille puerilium verberum nimis memor, postquam adolevit, imperiumque suscepit, ipsi Colæ tamquam immiti subagrestique præceptori, acceptas olim plagas nudatis clunibus toro palam rependi jussisset (5). Cola, indigné de cet affront, piqua d'un ardent désir de gloire le jeune Olgiati ; d'une gloire , dis-je , à acqué-rir en redonnant à sa patrie la liberté par le meurtre du tyran : il lui releva jusques aux nues le mérite de Brutus et de Cassius. En un mot ce fut lui qui, par ses furieuses exhortations, fit concevoir et exécuter cet attentat (6). Olgiatum penè imberbem, levissimumque adolescentem

(1) Paulus Jovius, in Elogio Galeacii Sfortiæ, lib. III, Elog., pag. m. 244. (2) Nommé Pausanias. (3) Pausaniam Attalus mero onustum nefa-

(4) Adolescens... odium ab auctore injuria in negligentem ejus vindicem convertit. Idem ,

(5) Jovius , Elog. Gal. Sfort. , Elog. lib. III,

inani spe parandæ gloriæ inflaverat Cola Montanus litterarii ludi magister, si occiso tyranno patriam in libertalem assereret; sæpè Cassios et Brutos in schold magnis extollens laudibus, qui glorid ducti pulcherri-mi facti consilium olim suscepissent (7). Tant il est vrai qu'une mauvaise leçon est capable de faire du mal, et que les princes mêmes doivent tâcher de ne se point faire de petits ennemis. Il y en a peu de tels. Cola, ayant été pris quelque temps après, tomba au pouvoir de Laurent de Médicis qui le fit pendre (8). Le courage qu'îl avait inspiré à Olgiati, par l'espérance d'une renommée éternelle, ne se démentit point à la vue du dernier supplice. Olgiati et son camarade eurent le temps de se sauver à la faveur de la confusion que l'assassinat du duc causa dans l'église: mais comme il n'y avait personne qui osat leur donner retraite, ils furent pris deux jours après. Leur supplice fut proportionné à leur crime; et voici la fermeté d'Olgiati: Olgiatus ipse mirum visu audituque vesand constantid obstinatum animum in conspectu carnificis gerens, seseque in ipsa morte confirmans hæc contumaci ore protulit verba: Collige te , Hieronyme, stabit vetus memoria facti; mors quidem erit acerba, sed tormentum breve, atque ejus fama perpetua (9).

On sera peut-être bien aise de voir ici quelques vers qu'il composa dans la prison. Ils sont une preuve de sa hardiesse; ils insultent le prince qu'il

avait assassiné.

Quem non mille acies, quem non potufre phalanges Sternere, privatd Galeas dux Sfortia dextrá Concidit, atque illum minime juvere cadentem Astantes famuli, nec opes, nec regna, nec urbes. Hinc palet humanis qua sit fiducia rebus, Et palet hinc savo tatum nil esse tyranno (10).

(C)..Quant à Charles Visconti, deux raisons puissantes l'y engagerent.] En premier lieu, il était fâché de voir que les Sforces eussent usurpé la domination au préjudice de sa famille. En second lieu, il avait une sœur que Galéas avait débauchée, et puis

riisconvivarum tudibriis exposuerat. Freinshem. Sapplem. in Quint. Curt., lib. I, cap. IX.

<sup>(</sup>b) Hujus Cola diris cohortationibus conjurainnen inchoatam ad exitumque perductam
inchoatam ipse ex quastione perscripsit. ldem, ibidem.

<sup>(7)</sup> Jovius, Elog. Gal. Sfort., Elog. lib. III, pag. 244.

<sup>(8)</sup> Idem , ibidem , pag. 247.

<sup>(9)</sup> Idem, pag. 246. (10) Idem, pag. 247.

communiquée à un beau jeune homme, son mignon. Germanæ sororis gloire de leurs galanteries.] La desprobro quam Galeacius adamaret, cription que Paul Jove nous a donnée prince passait pour si impudique, qu'on parlait non-seulement de ses amours, mais aussi de ses maquerellages (12). Nous avons ici un exemple de Milan, se prétait aussi à ses bardaches quand il le voulait. Apparemment elle n'avait pas beaucoup de peine à donner cette marque de c'était en faveur d'un beau jeune homme.

(D) Son cadavre mordant la poussière. ] J'ai pu me servir de cette Jove s'exprime ainsi : Ípsius Lampobus commordens jacebat (13).

(E) Pierre Crinitus a fait des vers à la louange de cet assassin. Ils sont au second livre de ses poésies (14), et ont pour titre : de virtute Joannis Andrea Lamponiani tyrannicida. En voici les six premiers :

Parabat olim sacra Bruti manibus Antiqua virtus Italum. Ac fortè lectam dum rependit hostiam Marti dicatam vindici, Frontem retorsit illicò ad acres Insubres Mirata fortem dexteram.

Il ne faut pas s'étonner que Pierre Crinitus ait loué cet assassin; car nous voyons un hymne (15) à la louange de Balthazard Gérard (16), parmi les poésies sacrées de Lévinus Torrentius, évêque d'Anvers. On y trouve entre autres éloges :

Morte inserendus cælicolum choris Æterno ab omni labe puram Reddis ovans animam parenti.

(11) Jovius, in Elog. Galeacii Sfortie, pag. 244.

(12) Principem enim in amore improbum atque adeò impudentem plerique vel salso existi-mabant, ut alienæ libidini lenocinii obsequium lubens præbere crederetur. Idem , ibidem.

(13) Idem, ibidem, pag. 246. (14) Pag. m. 833.

(15) Hymnus in laudem Balthasaris Gerardi fortissimi tyrannicide.

(16) Il tun le prince d'Orange, l'an 1584.

atque subigeret, permovebatur: tantò de la corruption des femmes de ce indignantius quod eam decoro adoles pays-là est horrible. Elles regarcenti, qui atatis florem principi daient la chasteté comme un obstacle fruendum dedisset, conciliasse et à la politesse: elles croyaient que communicasse suspicaretur (11). Ce s'attacher à cette vertu, c'était ne savoir pas vivre; c'était retenir l'air sauvage d'une campagnarde. Enfin elles ne croyaient pas que coucher avec un prince fût une action oppode la docilité féminine : la sœur de sée à l'honnêteté; elles prétendaient François Visconti, non contente de que le moyen de relever la condition gratifier de l'usage de son corps le duc de leurs maris par-dessus les autres était de leur faire porter des cornes d'or. Galéas, qui était bel homme, jeune, vigoureux, et impudique de tempérament, trouvait là son compcomplaisance à ce duc, puisque te. Les paroles de Paul Jove surpassent infiniment les miennes; c'est pourquoi je les mets ici : His artibus quum boni, splendidissimique principis nomen tueretur, premebant ejus phrase au sens littéral, puisque Paul famam intemperantes vagæque libidines. Nam ea tum erat ex multo otio niani cadaver solum lingud et denti- luxuriantis seculi conditio, in ipsis præcipue nobilioribus matronis, ut totum pudicitiæ decus ab humanitate aulæ alienum prorsus et subagreste putaretur, ideòque princeps ad licentiam libidinis proclinatus, et juventæ vigore venustateque oris supra omnes spectatu dignissimus, procacibus foeminarum oculis et desideriis cupidissime deserviret. Erat enim tum vulgatum inter fæminas, nullam ex principis concubitu fieri impudicam, earumque maritos qui ineptis hirci videri possent, ita excellere aureis cornibus, ut dignitate cunctos anteirent (17). Voila sans doute le souverain degré de la corruption ; car si quelque chose empêche que la chasteté ne soit bannie du monde, c'est que l'on attache à l'égard des femmes une idée de déshonneur au vice opposé (18). C'est la principale barrière dont la providence de Dieu s'est servie pour arrêter un peu les progrès de l'impureté, et les empêcher d'inonder tout le genre humain, à la manière des eaux du déluge, qui n'épargnèrent que très-peu de gens. (17) Jovius, in Elog. Galeacii Sfortie, pag. 243.

(18) Conféres ce qui se trouve ci-dessus, tom. VIII, pag. 392, dans la remarque (C) de l'article Jouas (Arngrimus).

LANCELOT (CLAUDE), religieux bénédictin, était de Paris (a).  $\kappa(b)$  Ayant fait durant sa jeunesse de fort bonnes études, » il fut chargé de l'éducation » d'un enfant de qualité; et se » retira ensuite au Port-Royal » des Champs, où il enseigna les » humanités avec beaucoup de » fruit. Quelques années après il se fit religieux dans l'abbaye » de Saint-Cyran, où il avait de » grandes liaisons avec le feu abbé, M. de Barcos. A la mort » de celui-ci, cette communau-» té ayant été dissipée, et les » moines dispersés, dom Claude » Lancelot se trouva relégué en » Basse-Bretagne, où il est mort\* » depuis deux ou trois ans (c). » Il a composé plusieurs bons livres (A): il n'y mettait point son nom, et on les attribuait en général à MM. de Port-Royal.

(a) Vigneul Marville, Mélanges d'Hist. et de Littérat., pag. 125.

(b) Là méme.

\*Leclerc dit qu'il est mort à Quimperlé, le 15 avril 1695.

(c) Je crois que cela signifie l'an 1694 ou environ.

(A) Il a composé plusieurs bons livres.] La Nouvelle Méthode pour apprendre la langue latine \* et la langue grecque; le Jardin des Racines grecques; une Grammaire italienne; une Grammaire espagnole; une traduction française des fables de Phèdre, et une autre de quelques comédies de Térence; un Traité de l'Hémine (1), dont la seconde édition, beaucoup plus ample que la pre-

(1) Je l'ai eité, tom. II, pag. 596, remarque (1) de l'article AUTRICEE (D. Juan d').

mière, est de l'an 1688; et enfin tout ce qui se trouve de pièces et d'observations à la fin de la Bible de Vitré, pour servir d'introduction à l'intelligence de la Sainte Ecriture (2). L'auteur dont je tire ceci assure (3) que la Grammaire générale et raisonnée, qui contient les fondemens de l'art de parler, est de l'invention de M. Arnauld, et de la composition de dom Claude Lancelot.

(2) Vigneul Marville, Mélanges d'Hist. et de Littérat., pag. 26. (3) Là même, pag. 125.

LANDA (CATHERINE) doit être comptée parmi les femmes savantes. Elle était encore fort jeune, lorsqu'elle écrivit à Pierre Bembus, en 1526, une lettre latine qui a été imprimée parmi celles de cet écrivain (a), avec la réponse qu'il lui fit. Hilarion de Coste(b), qui la nomme mal LAUDA, observe qu'elle était de Plaisance, et très-belle, et sœur du comte Augustin Lauda, et femme du comte Jean Ferme Trivulse.

(a) C'est la XIII. du VI. livre des Lettres de Bembus.

(b) Hilar. de Coste, Éloges des Dames illustres, tom. II, pag. 728.

LANDAU, ville de la basse Alsace, près de la rívière de Queich, sur les frontières du Palatinat, à une égale distance de Spire et du Rhin, fut engagée pour très-peu de chose à l'évêque de Spire par l'empereur Louis de Bavière, l'an 1308; mais l'an 1511 elle fut rachetée par Maximilien Ier., et rétablie dans toutes ses libertés (a). C'est une des dix villes qui composent ce que l'on appelle la prevôté ou la

<sup>\*</sup> Le père Niceron avait dit que Lancelot a fait souvent des augmentations à cet ouvrage. Joy seare que l'édition de 1736 ne renferme ren qui ne soit dans la première, datée de 1656. On lit dans les Manges de Chapelain que c'est lancelot que l'on doit le Delectus epigrammam, qui a en tant d'éditions. La préface et la Disertation De verd et false pulchritudine sont de Nicole.

<sup>(</sup>a) Mercure Historique, mois d'octobre 1702, pag. 388. Voyes aussi Louis du May, tat de l'Empire, dial. VIII, pag. m. 536, et Munster. Cosmogr., pag. 471.

préfecture d'Haguenau, villes n'était que médiocrement forte aux plus forts. Ils donnerent un sujets aux dissensions intestines, d'irriter soit en paroles soit en actions les princes voisins, et qu'en 1552 les troupes de Henri II, roi de France, et celles d'Albert de Brandebourg, leur firent beaucoup de maux. Le sieur du Val assure que le vin de Landau est le meilleur vin du Rhin que l'on puisse boire (g). Cette ville

qui, à l'exception des matières au temps de la paix de Ryswick, civiles et criminelles par-devant en 1607; mais peu après elle fut le prevôt d'Haguenau, ont pré- fortifiée avec tous les soins imatendu relever immédiatement de ginables. Le fameux M. de Vaul'empire (b) (A). Elles furent cé- ban y employa tout son savoirdées à la France par la paix de faire. Les Impériaux, sous le prin-Munster pour lui appartenir de ce Louis de Bade, la bloquerent la manière qu'elles avaient ap- au mois d'avril 1702, et ouvripartenu à la maison d'Autriche; rent la tranchée le 17 de juin mais peu à peu toute restriction suivant. La place leur fut rendue a cessé (c). Quelqu'un a dit que par capitulation, le 10 de septemles bourgeois de Landau n'avaient bre. Le roi des Romains arriva pas étéchicaneurs, etqu'ils avaient au camp le 27 de juillet (B). Ce maintenu leur ville dans le temps que les nouvellistes publièrent que les autres avaient été pillées de ce siège nous donnera lieu (d). Cela veut dire, ce me sem- de proposer quelques remarques ble, que pendant la longue guer- (C), sans espérer néanmoius re qui finit par la paix de Muns- qu'elles puissent leur être utiles, ter, et qu'en d'autres temps sem- ni guérir la crédulité flatteuse blables, ils ne s'étaient point qu'ils savent si bien inspirer. Ils obstinés mal à propos à résister n'oublièrent pas de résléchir sur ce qu'il dura beaucoup (D). Le exemple de cette souplesse, l'an IVe. article de la capitulation a 1634, comme on le peut voir paru fort singulier, puisque le dans les mémoires de Puységur gouverneur y demanda que les (e). Un autre écrivain (f) re- habitans fussent maintenus dans marque qu'ils n'ont point été l'exercice de leurs religions, et que l'on conservat la religion caet qu'ils se sont toujours abstenus tholique apostolique et romaine dans sa pureté (E).

> (A) C'est une des dix villes..... qui ont prétendu relever immédiatement de l'empire.] M. Heiss nous expli-quera cela. « Haguenau, dit-il. (1), » est la première des villes d'Alsace » dépendantes de la préfecture dont » le tribunal était établi dans la mê-» me ville. Après le traité de Muns-» ter, le roi de France y avait d'a-» bord, à l'imitation des landgraves » d'Alsace ses devanciers, conseryé » ce conseil provincial, auquel pré-» sidait son grand bailli, ou son » lieutenant. Mais comme elle a été » entièrement ruinée dans la der-» nière guerre, le roi très-chrétien » a transféré ce conseil à Brissac.

(1) Heiss, Hist. de l'Empire, IIo. part., pag. 452, édition de la Haye, 1685.

<sup>(</sup>b) Du Val, Descr. de l'Allemagne, p. 159. (c) Voyez la remarque (A). (d) Du Val, Acquisitions de la France, pag. 38.

<sup>(</sup>e) Mémoires de Puységur, pag. 113, 122, édition de Hollands, à l'an 1635 (mal marqué, car il faut 1634).

<sup>(</sup>f) Munster. Cosmogr., pag. 472.
(g) Du Val, Acquisitions de la Frances

» Cette ville en ce temps-là recon-» naissait, ainsi que les autres neuf, » le roi pour protecteur, aux mêmes » conditions qu'elles reconnaissaient » l'empereur et les princes d'Autri-» che en cette qualité, sans déroger » à l'immédiateté, en vertu de la-» quelle ces dix villes prétendaient » demeurer états libres de l'empire. » Mais comme elles ont été convain-» cues du droit de souveraineté dont » le roi de France a été revêtu, elles » ont renoncé à cette immédiateté » et se sont soumises entièrement à » sa majesté très-chrétienne. Les auautres neuf villes sont, Colmar, » Schlestadt, Weissembourg, Lan-Oberkheim, Kaiserberk, » Munster au val de Saint-Grégoire, » Rosheim et Turcheim. » Elles n'avaient pas encore subi ce joug l'an 1673. Il s'en fallait bien : vous n'avez qu'à lire ces paroles du duc de » soumettre. Ils ne firent aucune di-» ligence, asin de marquer à mon » égard le respect qu'ils avaient pour » les personnes à qui le roi confiait » son autorité. Il y avait encore en » ce pays-là, Schlestadt, Haguenau, » et quatre autres petites villes im-» périales; elles étaient fort unies, » tenaient en tout temps des députés » à la diète, et travaillaient inces-» samment à prendre des libertés » contraires à l'obéissance qu'elles » devaient au roi. Et quand je fus » arrivé à Brissac, ces sept villes, qui » se prétendaient impériales, m'en-» voyèrent des deputés. Ceux de Col-» mar étaient à la tête, et portaient » la parole. Ils me haranguèrent en » la même manière qu'ils avaient » harangué ceux qui m'avaient préredé. Il me sembla qu'ils s'étaient » servis de termes qui ne marquaient pas assez la soumission qu'ils devaient au roi, le traitant seule-» ment de leur protecteur: je leur » répondis qu'il avait à leur égard

un titre plus fort; qu'il était leur » tuteur, et que c'était à lui à les » conduire. Je leur parlai si forte-» ment, que l'intendant qui était » présent me dit devant eux : Mon-» sieur, si ceux qui vous ont précédé » leur eussent fait connaître leur de-» voir comme vous faites, le roi se-» rait plus autorisé dans cette pro-» vince, et ces messieurs ne feraient » pas tant de dépense à tenir des dé-» putés à la diète. Ces députés furent » fort étonnés, et ils se jetèrent à ge-» noux devant moi. Je crus qu'il fal-» lait leur donner une petite morti-» fication ; j'cnvoyai le lendemain » cinq cents chevaux prendre des » bestiaux aux portes de leurs villes. » Cela leur ouvrit les yeux, et leur » fit connaître l'erreur où ils étaient » de vouloir être indépendans de la » France. Ils vinrent une seconde » fois pour me parler; mais je ne » voulus pas les écouter, et je leur tres villes se rendirent aussi sur une simple sommation, prenant pour prétexte que le roi avait droit sur ces places comme grand bailli de Haguenau, et qu'il s'en était assuré pour empécher les Impériaux de se prévaloir de deux postes si avantageux qu'étaient ces deux villes-là (5).

Je me souviens que l'on raisonna beaucoup sur la réduction de ces places, et qu'il y eut des gens qui dirent que c'était une vision que de prétendre qu'elles pussent conserver leur liberté. Il n'était pas impossible, disaient-ils, qu'elles fussent tout à la fois sous la forme de république, et sous la tutelle du landgrave d'Alsace, pendant que ce landgrave était Allemand; mais, dès qu'il fut roi de

(5) Là même.

<sup>(2)</sup> Mémoires du duc de Navailles , pag. 268 et suiv., édition d'Amsterdam, 1701, à l'ann.

<sup>1673.</sup> (3) Là même, pag. 273. Hollandais d (4) Mercure Hollandais de l'an 1673, p. 479.

sous sa pleine domination. Cela était était obligé de protéger un état qui dans l'ordre des affaires politiques, se croirait obligé de lui déclarer la et dans le train naturel des choses guerre? L'ordre des obligations récihumaines. Il entra de l'incompatibi- proques répugne à cela; et par conlité dans les attributs de ville libre, et de ville qui reconnaissait pour son la protection des villes impériales protecteur ou pour son tuteur un d'Alsace, ouvrirent nécessairement roi qui pouvait avoir des guerres la porte à la pleine domination. L'incontre l'empereur ou contre l'empire. Les cliens peuvent-ils se déclarer contre leurs patrons? S'ils ne le peuvent pas légitimement, il fallait que la préfecture d'Haguenau prit le parti de la France dans ces guerres-là; et si elle ne le pouvait pren- France d'avoir laissé à ces villes tous dre justement, vu qu'elle faisait leurs priviléges; mais on se serait partie du corps germanique, il fallait ou qu'elle se déclarat contre la France, ou qu'elle demandat la neutralité. Au premier cas, le roi de France avait tout autant de droit de subjuguer et Colmar et les autres villes impériales d'Alsace, que de subjuguer les quatre villes forestières. Au second cas, il fallait voir trop grosse pour y être laissée. Il si les villes de la préfecture d'Haguenau avaient un véritable désir de Strasbourg souhaitât sincèrement l'éconserver la neutralité, ou si elles tat de neutralité, et l'observat reen faisaient semblant dans la seule ligieusement, ou qu'il fût capable vue de se maintenir jusques à ce de résister quand on le voulait conqu'elles se pussent livrer aux troupes traindre à prendre parti. Or rien de de l'empereur. Si elles demandaient cela n'était véritable, disaient ces la neutralité par ce seul motif, elles raisonneurs. Je crois qu'il serait facile devaient s'attendre à être traitées de les réfuter à ceux qui enseignent comme un ennemi caché, à qui la le droit public dans les écoles. prudence ne veut pas que l'on accorde le temps de faire paraître ses camp le 27 de juillet.] Les nouvelmauvaises intentions. Mais en cas listes de son parti ont publié que le qu'elles désirassent sincèrement d'être comte de Mélac, gouverneur de neutres, il restait à examiner si elles Landau, lui envoya le même jour un pouvaient se maintenir contre les trompette pour lui faire compliment, troupes allemandes qui eussent voulu et pour le prier de lui faire savoir où les contraindre à recevoir garnison. il établirait son quartier, afin qu'on les contraindre a recevoir garnison. il etaburait son quarier, apin qu'on assez fortes pour se maiutenir en monarque, l'ayant fait remercier de neutralité; et ainsi l'ordre voulait sa civilité, lui fit dire au même temps que la France ne donnat point lieu qu'il pouvait faire tirer la où il vou-aux Allemands d'avoir là des places drait; que son quartier était partout d'armes, vu surtout que les Espa(6). Un officier de la garnison de gnols étaient maîtres de la FrancheLandau rapporte ainsi cette nouvelle Comté en ce temps-là. Il fallait que (7). M. de Mélac envoya un tromle protecteur et que le tuteur fit pette, le 31 de juillet, à huit heures valoir son titre, pour ne pas souffrir du matin, au camp des ennemis.... que son pupille se déclarat contre lui. Si ce titre l'obligeait à empêcher que personne ne maltraitat ces villes que personne ne maltraitat ces villes (7) Journal du Siège de Landau, pag. 112, d'Alsace, il l'autorisait à empêcher 113, /dic. de Paris, 1702.

France, c'était une espèce de péces- qu'on ne les armât à son préjudice; sité qu'elles tombassent tôt ou tard car que serait-ce si un monarque sequent ceux qui cédèrent à la France compatibilité des titres commença des fors à être semée, et si l'empereur avait établi des places d'armes à Colmar et à Schlestadt, pour faire ensuite des irruptions jusqu'à Dijon et à Lyon, on n'aurait pas loué la moque de son imprudence et de sa simplicité.

On raisonna à peu près de même quand elle occupa Strasbourg, ville qui n'avait voulu ou pu conserver jamais sa neutralité, et qui avait livré son pont aux armées allemandes toties quoties. C'était une épine au pied fallait de deux choses l'une, ou que

(B) Le roi des Romains arriva au

<sup>(6)</sup> Mercure Historique, du mois d'août 1702, pag. 159.

pour demander à M. le prince de et lui fit demander quel serait l'en-Bade où était le quartier du roi : ce droit de son quartier, afin qu'il don-prince en avertit le roi des Romains, nat ordre de n'y point tirer; mais il qui fit réponse « que son quartier fit ajouter qu'il priait sa majesté de » était à Inphling; qu'il le remerne ciait de l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il pouvait tires parties de l'épée qu'il pouvait tires parties qu'il pouvait tires parties qu'il pouvait tires parties qu'il vers parties qu'il pouvait tires parties qu'il vers parties qu'il donnét ordre de n'y point tires; mais il de son quartier, afin qu'il donnét ordre de n'y point tires; mais il fit ajouter qu'il priait sa majesté de se le l'épée qu'il loi renvoyait de l'épée qu'il pouvait tires parties qu'il donnét ordre de n'y point tires; mais il fit ajouter qu'il priait sa majesté de se le l'épée qu'il loi renvoyait de l'épée qu'il loi renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il loi renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il loi renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait dait cette place avec la des l'épée qu'il lui renvoyait de l'épée qu'il » en servant son roi comme il avait » fait jusqu'ici. » Il est sûr que M. de Mélac fit en cela ce qui se pratique depuis long-temps envers les monarques qui assistent à un siége. Le gouverneur assiégé leur fait faire ce réponse du roi des Romains, il faut observer deux choses; l'une que les rieux à sa majesté (10). relations des deux partis ne diffèrent pas extrêmement quant au fond; beaucoup dans ce long siége; cette l'autre qu'étant toujours helle, elle l'est surtout la première fois que l'on s'en sert : car depuis qu'un roi a su qu'un autre s'en est servi, il se croit engage d'honneur à l'imiter, et à renchërir même s'il est possible. Ce n'est plus une affaire de choix, mais d'une espèce de nécessité. J'ai ouï dire 4 quelques personnes que le feu roi d'Angleterre Guillaume III, employa cette réponse quand le gouverneur d'une place lui fit faire ce compli-ment. Je ne sais ce qui en est; mais je sais bien qu'il n'a jamais assiégé de place dont le gouverneur le reconnût sous la qualité de roi. En tout cas, il n'eût pas été le premier auteur de cette réponse; car pour ne rien dire de ceux qui peuvent s'en être servis avant l'année 1667, il y a preuve imprimée qu'elle fut mise en usage cette année-là au siége de Lille en Flandre. Lisez ce qui suit : Aussitot que le comte de Brouay, gouverneur de la place, eut avis que sa majesté (9) était arrivée au camp, ayant bien jusé qu'il n'y avait plus de feinte, il fit prêter le serment de fidelité aux bourgeois de la place, dont plus de dix mille protestèrent de périr tous auparavant de se rendre. Il envoya ensuite faire une civilité à sa majesté, qui fut qu'il lui offrait le choix des plus belles maisons à une lieue aux environs de Lille, même tout ce qu'elle aurait besoin de dedans la ville pour sa maison pendant le siége;

gueur, pour le service du roi catho-lique son maître. Sa majesté, après avoir fait remercier le comte de Brouay de son compliment, lui fit dire pour toute réponse, que son quartier serait dans tout son camp, et que plus sa résistance serait opicompliment. Or, pour ce qui est de la nistirée pour s'opposer à cette conquete, plus le succès en serait glo-

Le roi des Romains se fit estimer première campagne lui a été fort glorieuse. M. de Mélac, qui le vit le onzième de septembre, en reçut de grands honneurs et de grandes louanges (11). Il soupa le même jour avec M. le prince Louis de Bade, qui lui fit mîlle honnêtetés, et qui lui dit qu'on croyait dans l'armée impériale, qu'il avait commerce avec les démons (12); à quoi M. de Mélac répondit, « qu'il en avait autant que » lui, mais que leur correspondance » était meilleure, puisqu'ils l'avaient » servi mieux que lui (13). »

(C) Ce que les nouvellistes publièrent de ce siége nous donnera lieu de faire quelques remarques. Ceux de France ne cessaient de dire qu'il n'avançait pas, que la garnison repoussait tous les assauts, et qu'elle faisait périr une infinité d'Allemands. Les nouvellistes de l'autre parti disaient au contraire que l'on emportait aisément tout ce que l'on attaquait, que les Impériaux ne perdaient presque personne, et que les mines des assiégés étaient toujours éventées, ou que si elles ne l'étaient pas, l'ennemi y mettait le feu si mal à propos, qu'elles ne causaient au-cune perte. L'auteur du Mercure Galant raisonna beaucoup sur les suites que pouvait avoir la conquête de

<sup>(8)</sup> Cétait colle d'un officier qui avait été fui priconnier dans une sortie des assiégés. Li même, pag. 113. (9) C'est-à-dire, Louis XIV.

<sup>(10)</sup> Dalicourt, la Campagne royale ès années 1667 et 1663, pag. 78, 79, édition de Paris, 1668.

<sup>(11)</sup> Journal du Siège de Laudau, pag. 296. (12) Constres ce qui a été dit dans la remarque (P) de l'article d'Agrippa, num. 1, tom. I, pag. 299.

<sup>(13)</sup> Journal du Siège de Landau, pag . 205.

cette place. Il prétendit qu'elle coûtait du moins cinq ou six millions à l'empereur (14), et que le nombre perdu près de deux mille cinq cents des troupes qui ont peri devant Lan- hommes, et que chacun d'eux disait dau, doit du moins monter à quinze que les balles des assiégés étaient mille hommes (15). Je crois, ajoutet-il, que si je calculais la perte que les Allemands avouent dans les journaux qu'ils font ordinairement, je trouverais qu'elle se monte à beaucoup plus, quoique ces journaux ne soient pas fidèles. Je ne sais pas de quels journaux des Allemands il veut parler, mais j'ai de la peine à croire qu'il en ait vu d'autres que ceux qu'ils ont envoyés aux nouvellistes de Hollande, et que l'on voit imprimés dans les Lettres Historiques, et dans le Mercure Politique de la Haye. Or par ces journaux il ne paraît pas que les Allemands aient eu plus de huit cents hommes tués depuis le commencement du siége jusques au commencement de septembre. On n'a point vu dans ces livres-là le détail des jours suivans, jusques à la capitulation de la place; mais on peut juger qu'il ne contiendrait qu'environ quarante tués. Le nombre des blessés est incomparablement plus grand selon ces journaux, et néanmoins il y a des gazettes hollandaises qui ont assuré depuis la capitulation, que le nombre des blessés n'était que le double des tués. Ceuxci montaient à un peu plus de sept cents, et les autres (dont la plupart étaient guéris) à un peu plus de quatorze cents. Il est difficile de concilier cela avec ce que les mêmes gazettes avaient dit, que faute d'in-fanterie on avait ensin été contraint de faire servir les dragons; et que, comme la plupart des blesses mouraient, on était persuadé que les assiégés se servaient de balles d'une qualité particulière : mais il n'est point ici question de concilier avec eux-mêmes les gazetiers, la chose serait presque aussi difficile que de concilier ensemble les gazetiers des deux partis; il est seulement question de savoir si les journaux des assiégeans reconnaissent la grande perte dont parle M. de Vizé. Observons en passant qu'un prisonnier que la gar-

nison de Landau fit, le 31 de juillet, assura que les Allemands avaient déjà toutes empoisonnées, parce qu'il n'en revenait aucun de ceux qui avaient été blessés (16). Les autres nouvelles qu'il débita sont si fausses, qu'on doit s'arrêter fort peu à son témoignage sur la perte des Allemands.

M. le Noble soutient qu'ils ont perdu à ce siége quatre princes, deux cent quatre-vingt-six officiers douze mille soldats ou environ (17). Je crois qu'à l'égard des quatre princes il a été trompé par ce passage : « Le jeune prince de Bareith mourut » le i er. de ce mois, de la blessure » qu'il avait reçue devant Landau, à » l'assaut du 16 au 17 d'août. Voilà » le quatrième prince que la guerre » nous a enlevé depuis fort peu » de temps, et dont je suis obligé » de vous annoncer la mort dans ce » seul mois ici (18). » Un peu plus d'attention eut ampris à M. le Noble qu'il s'agit là du duc de Holstein, du prince de Commerci, du comte de Soissons, et du prince de Bareith; mais le premier perdit la vie en Pologne, le second en Italie, et le quatrième réchappa de sa blessure, comme on le pouvait apprendre par la rétractation de l'auteur même que je suppose qu'on avait mal entendu (19). Jugez, je vous prie, si un écri-vain qui s'abuse à ce point-là sur le nombre des princes tués à un siége, est fort croyable en ce qu'il assure touchant le nombre des officiers et des soldats qui y ont péri. On ne peut assez s'étonner de l'i-

guorance que le gazetier de Paris, et l'auteur du Mercure Galant, ont fait paraître de l'état du siége (20). Ceux qui auraient ajouté foi à leurs relations, auraient juré qu'au commen-

de novembre 1702, pag. 17. (18) Lettres Historiques, septembre 1702,

<sup>(14)</sup> Mercure Galant de septembre 1702, pag.

<sup>(15)</sup> Là même, pag. 340.

<sup>(16)</sup> Journal du Siège de Landau, publié par l'auteur du Mercure Galant, pag. 121, 122. (17) Le Noble, Entretiens politiques du mois

pag. 361. (19) Voyes les Lettres Historiques du mois d'octobre 1702, pag. 431.

<sup>(20)</sup> Notes que je ne fais lei qu'étaler les ré-flexions que j'ai vu faire à plusieurs personnes, et que je ne me rends point garant de leurs expressions inciviles.

cement de septembre les affaires des inexcusable. Pourquoi déguisaientassiégeans n'étaient pas plus avancées ils ainsi les choses? craignaient-ils de qu'au commencement de juillet, et faire soulever les provinces par un que même elles étaient en plus mau- sincère narré? Cette crainte, qui vais termes, par le carnage effroyable peut-être serait raisonnable dans que la garnison avait fait le 25, le d'autres pays, serait ridicule dans 26 et le 27 d'août, en repoussant les celui où ils écrivaient. On ne sait attaques des Allemands. Ce sont trois donc à quoi imputer l'embarras où attaques chimériques. On voit ces ils se jettent par la nécessité de paroles dans un Mercure Galant daté trouver un dénoûment, lorsqu'ensin du 14 d'août (21). Il estinouï qu'après il faut annoncer la nouvelle imdeux mois et demi de siège, une prévue de la capitulation. On les grande armée n'ait encore pris aucun avait accablés de reproches si assom-des dehors de Landau. Cet auteur mans (22) au sujet de la prise de pouvait encore parler de la sorte un Namn, en 1695, qu'il est étrange mois après, en raisonnant sur ses qu'ils n'en aient point profité. Je propres relations, et sur celles de la pense que le siège des places imporgazette de Paris, qui n'avaient martantes sera toujours un fâcheux écueil qué aucun progrès des assiégeans pour les nouvellistes (23). Je vou-depuis la date du 14 d'août ci-dessus drais qu'ils s'imprimassent fortement marquée. Ce qu'il y a de plus éton- que la prise d'une place n'est point nant est que la Gazette de Paris du sujette, comme le gain des batailles, 16 de septembre, jour où l'on savait (24) au pyrrhonisme historique, et dans Paris la reddition de Landau, qu'ainsi il vaut mieux y préparer continua de parler sur le même ton; petit à petit les lecteurs, que de les de sorte qu'elle préparait infiniment en accabler tout d'un coup lorsqu'ils Landau ne pouvait tenir tout au plus nouvellistes du parti contraire (25). que jusques au 10. On a vu en Hollande des lettres où ils marquèrent pas une espèce d'ignominie à eux que de n'avoir point d'autres lumières que le rapport des déserteurs, gens qui ne cherchent qu'à plaire par des mensonges agréables, et à se pro-curer par-la un accueil utile? Que si ces nouvellistes étaient bien instruits de tout ce qui se passait à Landau, leur mauvaise foi était énorme et

moins à sa nouvelle de la capitula- s'y attendent le moins. Tela prævisa tion de la place, qu'à la nouvelle de nunus feriunt. Le dépit d'avoir été la levée du siége. On peut demander abusés envenime le chagrin qu'ils la-dessus : ces nouvellistes publics sentent d'une capitulation annoncée savaient-ils comment les choses se subitement, et qui renverse l'es-passaient devant Landau, ou ne le pérance qu'ils avaient conçue. Je savaient-ils pas? S'ils les croyaient ne dis rien des railleries insultantes telles qu'ils les publiaient, leur à quoi l'on s'expose lorsqu'enfin il ignorance était énorme et inexcu- faut avouer la reddition d'une plasable; car des les premiers jours du ce devant laquelle les nouvellistes mois de septembre, il y avait de avaient fait morfondre les ennemis simples particuliers dans les pro- sans leur laisser faire le moindre vinces qui savaient très-bien que progrès. On se fait bafouer par les

Voici encore une chose bien surprenante. On ne savait point encore à positivement cette nouvelle. Ne serait- la cour de l'électeur de Baviere ce qui il pas honteux à des nouvellistes pu- se passait devant Landau, et cela blics d'être plus mal informés de l'état peut faire penser que M. de Catinat d'un siège, que ne l'était un simple ne le savait point non plus. La garmarchand provincial? Ne serait-ce nison battit la chamade le 9 de sep-

<sup>(21)</sup> Mercure Galant, de juillet 1702, pag. 275. Notes que Landau ne fut investi que vers le 15 de juin.

<sup>(22)</sup> Dans un imprimé de 32 pages in-80. qui a pour titre : Lettre au gazetier de Paris sur le Siège de Namur, par l'auteur du Salut de l'Eu-

rope.
(23) Voyes la remarque (D) de l'article MA-HOMRT II, tom. X.

<sup>(14)</sup> Celle de Lusara, par exemple, donnée le 15 d'août 1702, et que les écrivains des deux partis se disputent avec un grand attivail d'objections et de réponses qui ne peuvent rien prouver au désavantage des Français sans prouver autant ou plus au désavantage des Impériaux.

<sup>(25)</sup> Voyes, dans la remarque suivante, le passage des Nouvelles des cours de l'Europe.

tembre (26), elle était réduite aux abois, et le gouverneur avait remontré au conseil de guerre dès le 4 de septembre, qu'il était temps de capituler (27). On prétend (28) qu'environ le 22 d'août il avait envoyé un homme (29) au maréchal de Catinat pour l'avertir qu'il ne pouvait plus tenir que huit jours. Cependant, l'envoyé de France à la cour du duc de Bavière s'imaginait le 9 de septembre que l'occupation de la ville d'Ulm obligerait l'ennemi à lever le siége. Son altesse électorale, écrivait-il ce jour-là (30), ne doute point que ceci ne fasse abandonner Landau...... quand la jonction de ses troupes avec celles de France sera faite une fois, nous donnerons tant d'affaires au roi des Romains et au prince Louis de Bade, et si dangereuses en ces paysci, que Landau ne leur paraîtra pas essez important pour les retenir de l'autre côté du Rhin. L'électeur de Bavière écrivit au roi de France « qu'une personne, qu'il avait en-» voyée au camp impérial devant » Landau, lui avait fait rapport que » cette place pouvait encore tenir » quinze jours, en sorte qu'on pour-» rait la secourir encore à temps » après la surprise d'Ulm (31). » Si ces paroles peuvent servir de consolation ou d'excuse aux nouvellistes de Paris, je me féliciterai de les avoir rapportées.

Quelques-uns d'eux, qui s'étaient laissé tromper par les relations fabuleuses qui venaient d'Alsace, ont désabusé eux-mêmes le public qu'ils avaient trompé; car voici ce que l'on trouve dans un ouvrage de l'auteur du Mercure Galant. « Quant » aux relations chimériques qui ont » couru des sorties prétendues, où » l'on assurait que nous avions tué » deux ou trois mille hommes, et » des assauts furieux donnés aux de-» hors de la place, où l'on n'en fai-» sait pas moins perdre aux ennemis

(26) Journal du Siège de Landau, pag. 240.

» qui avaient donné ces assauts avec » des milliers d'hommes, il ne s'est » passé aucune action de cette na-» ture. La garnison n'était pas assez » nombreuse pour faire de pareilles » sorties, et les ennemis n'avaient pas assez endommagé la place, » pour donner de pareils assauts : » ainsi la situation où toutes choses » se trouvaient en ce temps - là sert » de réponse à ceux qui ont débité » ces nouvelles, et qui n'y ont » ajouté foi que parce qu'ils ont été » trop prompts à les croire. On ne » trouve rien de toutes ces actions à » qui l'on pourrait donner le nom » de batailles, dans le journal que » vous venez de lire (32). »

Finissons par ce passage du même auteur (33): « Il est constamment » vrai qu'il ne se fera point de paix » sans que l'empereur soit obligé de » rendre cette place (34), en cas » qu'elle ne soit pas reprise avant ce » temps-là. Toutes les fois que le roi » a bien voulu donner la paix, ce » prince a rendu, pour la sureté de » cette même paix, les places qu'il » avait en delà du Rhin, et l'on a » consenti en même temps qu'il gar-» dât toutes celles qu'il possédait en » deça, et l'on s'en est fait comme » une règle, à cause que le Rhin » forme une espèce de barrière. » Je m'étonne que celui qui parle de la sorte ait ignoré que par la paix de Nimegue, la France demeura en possession de Brissac et de Fribourg deux places très-importantes au delà du Rhin. Je pourrais ajouter que la paix de Munster la laissa maîtresse de Philisbourg aussi-bien que de Brissac. Où est donc la règle dont on

nous parle?
(D) Les nouvellistes n'oublièrent pas de réfléchir sur ce que le siége de Landau dura beaucoup. ] Je n'ai qu'à faire parler un homme qui a infiniment de l'esprit. Il nous fournira non-seulement le commentaire de notre texte, mais aussi des assortimens pour la remarque précédente.

<sup>(27)</sup> La même, pag. 225.
(28) Mercure Historique, septembre 1702, pag. 317.
(20) Cet homme fut arrêté par les assiégeans.
Là même.

<sup>(30)</sup> Voyes les Lettres Historiques d'octobre

<sup>1702,</sup> pag. 415.
(31) Poyes les Nouvelles des cours de l'Europe, octobre 1702, pag. 413.

<sup>(32)</sup> Journal du blocus et du siège de la ville et du fort de Landau, pag. 318. M. de Visé n'est point l'auteur de ce Journal; mais il y a joint des réflexions, depuis la page 292 jusques à la fin.

<sup>(33)</sup> Mercure Galant de septembre 1702, p. 346, 347.
(34) C'est-à-dire, Landau.

» qu'attendre la nouvelle d'une capi-» tulation : les Français nous repro-» chent la lenteur de cette conquête; » mais je ne sais si elle ne leur est » pas plus honteuse qu'à nous. Son » altesse de Baden a jugé sagement » qu'elle devait conserver son monde. » Avec cette judicieuse précaution » cet habile prince n'a point suivi » cette route furieuse et meurtrière » où périssent tant de braves gens, » et où l'on perd quelquefois toute » l'élite d'une armée. Landau rendu, » les troupes du Haut-Rhin n'auront » point souffert de fatigue extraordi-» naire, et sortiront de la tranchée » comme d'un campement, encore » fraîches et en état de retourner à » une nouvelle expédition. Mais puis-» que son altesse de Baden n'a nulle-» ment hâté l'exécution de son desil s'ensuit qu'elle a donné » tout le temps nécessaire aux enne-» mis pour secourir la place : com-» ment donc n'ont-ils point branlé? » ne semble-t-il pas que le prince de » Baden ait affecté d'agir doucement » et sans se presser, pour mieux faire » connaître la faiblesse de la France? » La conduite de ce général allant » pas à pas et ne précipitant rien, » n'était-elle pas comme un défi qu'il » faisait qu'on l'empêchât de frapper » son coup. Il aurait été à souhaiter » pour l'honneur de M. de Catinat, » ou plutôt pour celui de son maître, » qu'on eût emporté la place en peu » de jours. Le siège traîne en lon-» gueur, et cependant le maréchal, » qui devait tenter un secours ou » une diversion, s'éloigne, se retran-» che, comme si le bruit du canon » des assiégeans l'intimidait, et laisse » prendre tranquillement la ville..... » Les Français n'ont garde de conve-» nir que la longueur du siége de » Landau procède du flegme et de la » prudence du prince de Baden. Com-» me ils se font un mérite de tout, » et qu'ils tournent même leurs per-» tes à l'accroissement de leur répu-» tation, ils prétendent que la seule » et vigoureuse défense des assiégés » a produit ce retardement. Voulezvous en croire leur journaliste? Les assiegés tombent devant Landau omme les feuilles d'un arbre secoué » par un gros vent sur la fin de l'au-

« Ce siège est si avancé qu'on ne fait » tomne, ils perdent mille hommes à l'attaque d'un ouvrage qu'ils » n'emportent pas; si le lendemain ils se rendent maîtres du poste, on » les en chasse le troisième jour; vous » verrez à la fin qu'on parlera bien-» tôt de lever le siége..... Peut-on avancer des mensonges si grossiers? >> Mais peut-on faire une plus grande » injure au public que de le juger » capable d'acquiescer à de si pitoya-» bles pauvretés (35)? » C'est ainsi que ce bel esprit raisonne dans les nouvelles du mois d'août 1702 : rapportons aussi ce qu'il débita dans

celles du mois suivant.

« La ville de Landau vient enfin de » changer de maître (36)...... Mau-» vais présage pour la suite. Aussi » a-t-on pris en France toutes les » précautions possibles pour endor-» mir le peuple, et pour lui faire » accroire que cette disgrâce n'arriverait pas. Jamais on n'a plus soufflé dans la forge des nouvelles qu'à » l'occasion du siége de Landau. Si » tout ce qu'on a publié des assiégeans » était véritable, leur armée ne se-» rait plus qu'un débris, et rien » n'étonnerait davantage que la red-» dition de la place. Les Impériaux » se faisaient assommer sans gagner » aucun ouvrage, ou s'ils avaient le » bonheur d'emporter un poste, ils » en étaient bien vite chassés. Ces » faussetés ne font à présent guère » d'honneur à M. de Mélac, ni à sa » garnison. Comment ce brave gou-» verneur a-t-il gâté tout à coup sa » belle défense? de quelle terreur » panique s'est-il laissé séduire? ne devait-il pas couronner sa valeur » et pousser à bout la patience des » Allemands? un bon commandant » ne capitule que pour éviter l'assaut général, et l'on soutient que ces assiégés n'avaient rien perdu. Main-» tenant que la ville est prise, de » quelle douceur assaisonnera-t-on » la pillule, afin que le peuple en » ressente moins l'amertume (37)?..... » Ne nous imaginons pas... que la » tranquillité avec laquelle la France » a laissé prendre Landau diminue

<sup>(35)</sup> Nouvelles des cours de l'Europe, mois d'août 1702 , pag. 179 et suiv. (36) La même, mois de septembre 1702, pag.

<sup>(37)</sup> Là même, pag. 315.

» rien de la gloire de cette conquête. » On ne peut nier que les assiégés » n'aient fait une vigoureuse résis-» tance ; la longue durée du siége le » prouve. Si l'on veut même en croire » les Français, ils n'ont succombé » que par le trop grand affaiblisse-» ment de la garnison. L'on fait dire » à sa majesté très-chrétienne, que » si l'on avait pu renforcer M. de » Mélac de quinze cents hommes, » la place aurait échappé. Triste con-» solation, et qui ne fait qu'aigrir le » mal! Mais comment cela cadre-» t-il avec ce prétendu bonheur des » assiégés à ne perdre que fort peu de » monde dans toutes les attaques ? » La garnison était donc bien modi-» que? ce qui serait une négligence » impardonnable dans une forteresse » de cette conséquence. Compensons » le fait. La vigueur a été réciproque » des deux côtés : si les Impériaux » ont assailli avec beaucoup de cou-» rage et de résolution, les Français » n'ont pas répondu avec moins de » valeur et de fermeté, avec cette » circonstance que le prince de Ba-» den ayant voulu sagement ménager » ses troupes, a marché pas à pas, » sûr de vaincre, et désiant tous les » obstacles (38). »

Faisons quelques notes sur les pensées ingénieuses de cet auteur, et disons en 1er. lieu que, dans la situation où étaient les choses, il eût été à souhaiter pour le bien commun de sa majesté impériale et des alliés, que la ville de Landau cût été prise après un siége de trois semaines. Le prince Louis de Bade eût exécuté après cela tout ce qu'il aurait voulu : les Français n'eussent été en état de le traverser en rien ; mais les mesures que la longueur du siége leur permit de prendre rompirent celles des Impériaux, de sorte que le prince Louis de Bade ne put rien exécuter depuis que la ville de Landau se fut rendue. La ressource de la France était que ce siége occupât long-temps l'ennemi : le gouverneur de la place recut une lettre de M. de Catinat le 10 août, par laquelle on lui marquait de tenir le plus long-temps qu'il lui serait possible, pour empécher les ennemis de faire d'autres entreprises pendant

(38) Nouvelles des cours de l'Europe, mois de sept. 1702, pag. 318.

le reste de la campagne, que ce serait le service le plus signalé qu'il pouvait rendre au roi (39). Ainsi, la perte que les assiégeans eussent faite d'un plus grand nombre de soldats et d'officiers, en pressant très-vivement les attaques, eût été bien compensée avec usure par les entreprises qu'ils eussent pu exécuter avant la fin de la campagne.

Je dis en 2º. lieu, que la pensée de notre nouvelliste des cours, savoir, qu'il serait honteux à M. de Mélac de s'être conduit de la manière qu'on a rapportée dans les Relations de France, est très-juste. Ce gouverneur aurait imité les poëtes qui font des merveilles dans les quatre premiers actes d'une tragédie ; mais qui réussissent très-mal dans le dernier, qui est celui où les bons poëtes étalent principalement leurs forces, et pour lequel ils réservent ce qu'ils ont de plus exquis (40). On ne peut nier que tout le monde n'ait vu avec une extrême surprise la conclusion de ce siége. Ceux même qui étaient du parti des assiégeans croyaient qu'elle serait très-sanglante, et que le dernier assaut serait funeste à plusieurs braves officiers. On apprit au contraire que ce fut la chose du monde la plus facile, et l'on ne savait qu'en penser, ni quel serait le dénoûment de cette affaire. Les nouvellistes ont débité plusieurs choses qui ne valent pas la peine d'en parler. Je n'ai rien vu de plus vraisemblable que de dire que la garnison était trop faible pour s'engager à soutenir le dernier assaut. Nous apprenons par le journal de ce siége, que des le 4 de septembre M. de Mélac représenta qu'il y avait un nombre de fort braves gens dans la garnison, qu'il était de l'intérêt du roi de les conserver; que les choses les plus nécessaires manquaient, comme l'argent, les remèdes et les vivres ; qu'il y avait six jours que l'on faisait des bouillons aux malades avec du cheval, sans compter que les munitions avaient manqué (41). Le même

(41) Journal du siège de Laudau , pag. 225.

<sup>(39)</sup> Journal du siège de Landau, p. 140, 141.
(40) Illud te ad extremum et oro et hortor, ut tanquam poète boni et actores industrit solent, sic tu in extremd parte et conclusione muneris ac negotii tui diligentissimus sis. Cleero, ad Quinct. fratrem, epist. I, lib. I.

ennemis donnérent le dernier assaut, blâme leur commun prince. Voilà, les assiégés s'étaient retirés dans la disaient-il, le vrai motif du silence de demi-lune proche le pont de commu- cet officier. D'autres dirent qu'il y nication. Voilà d'où vint qu'on ne avait un bon moyen de ne faire tort à

eut appris que la place était investie, les gazetiers hollandais publièrent à qui mieux mieux, que la garnison en était fort petite, et qu'elle manquait le dessein de prendre Landau. de plusieurs choses nécessaires. Je connais des gens qui blâmèrent ces gazetiers d'amoindrir ainsi la gloire du prince Louis de Bade. On y remédiera en temps et lieu, répondirent d'autres gens, ne vous en mettez pas en peine; car quand la place sera rendue, on ne manquera pas de publier une grosse liste de toutes les munitions de guerre et de bouche que les Impériaux y auront trouvées. On ne manquera point non plus de publier que la garnison avait été fort nombreuse au commencement, mais que la principale partie avait péri par le fer ou par le feu des Allemands. par les désertions, par les maladies. Il n'est point encore temps d'avouer que la place soit bien pourvue; il s'agit de faire espérer aux lecteurs qu'elle sera prise bientôt.

l'ai admiré le silence de l'officier qui a dressé le journal de ce fameux siège. Il aurait dû dire de combien de gens était composée la garnison, lorsque la place fut investie, et lorsqu'elle battit la chamade; mais c'est ce qu'il n'a point fait. Ceux qui trouvent du mystère partout prétendent que par une flatterie politique il a mieux aimé diminuer la gloire de la garnison, que de donner quelque atteinte à la place n'avait pas été pourvue des négligence prodigieuse le roi son maître, et donné beaucoup de relief offert de dessécher les fossés de la il valait mieux que ceux-ci fussent trustrés d'une partie des louanges qui

journal rapporte (42) que lorsque les leur étaient dues, que d'exposer au trouva presque point de résistance. personne, c'était de marquer d'un En 3º. lieu, arrêtons-nous sur ces côté que la garnison et les munitions paroles: La garnison était donc bien étaient fort insussisantes, et de l'autre modique? ce qui serait une négligence que le roi avait pu juger très-sageimpardonnable dans une forteresse ment qu'elles suffisaient, puisque sur de cette conséquence (43). Des qu'on des raisons capables de contenter toute la prudence politique, il avait cru que l'électeur de Bavière se déclarerait assez tôt pour rendre inutile

> J'ai lu dans un nouvelliste que la garnison de cette place était forte de deux mille deux cents hommes quand elle sortit, et que les Français disent qu'ils n'ont perdu que 412 soldats au siège (44). Si cela est, elle n'aurait consisté au commencement qu'en 2612 soldats, nombre infiniment plus petit qu'il ne fallait pour la défense

d'une telle forteresse.

N'oublions pas cette remarque d'un nouvelliste de Paris (45). Les assié geans « avaient encore beaucoup de » chemin à faire et des assauts à don-» ner avant que de s'en rendre maîtres » dans les formes, et ils en auraient en-» core eu davantage, et auraient per-» du heaucoup plus de monde qu'ils » n'ont fait,... sans la trahison de » l'ingénieur qui se rendit dans leur camp, et qui leur découvrit plusieurs mines; ainsi la trahison de » cet ingénieur et le manque des » choses dont on avait besoin dans la » place, sont cause que les Allemands » s'en sont rendus maîtres. » Les nouvellistes de Hollande sont tombés d'accord que l'ingénieur fugitif avait rendu beaucoup de services aux lmpériaux (46); mais ce qu'ils ajoutent paraît être mal fondé, savoir : qu'it fut surpris en voulant retourner dans prudence du roi. S'il avait dit que la la place, après avoir pris une exacte inspection des travaux des assiégeans. munitions nécessaires, ni d'une Le prince de Bade voulait qu'il fut bonne garnison, il aurait accusé d'une d'abord pendu à un arbre sans forme de proces; mais cet ingénieur ayant à la longue résistance des assiégés. Or place et de rendre d'autres services

<sup>(44)</sup> Lettres Historiques d'octobre 1702, pag. (45) De Vize, à la fin du Journal du siège de Landau, pag. 307. (46) Lettres Historiques, septembre 1702, pag. 355.

<sup>(42)</sup> La même , pag. 238. (43) Nouvelles des cours de l'Europe, septembre 1702, pag. 318.

bon d'Eprouver ce qu'il promettait de on le mit aux fers, et on lui fit dire par le bourreau de l'armée qu'il n'avait qu'à songer tout de bon à exécujournal du siège nous apprend que le 26 d'août « M. de la Roussilaire, « capitaine des portes, eut ordre de » M. de Mélac de délivrer au bour-» reau les ordres de Ladoder (48), et » de faire mettre le portrait dudit » Ladoder à la potence par le bour-» reau, au bas duquel était écrit : » Indigne ingénieur Ladoder, traître » an roi et à sa patrie. L'on fit mettre » au fort une potence dans la demi-» lune de l'attaque, où il fut aussi » pendu en effigie (49). » M. de Mélac était irrité à un tel point contre lui, que quand il fut recevoir les otages du prince de Bade pour la capitulation, il ordonna nonobstant la cession d'armes, que si Ladoder paraissait, on lui fit tirer cent coups de mousquet, mais les otages dirent qu'il avait été blessé la veille au bras d'une balle (50).

Le nouvelliste qui a remarqué que la diversion causée par la surprise d'Ulm n'a pas empêché le roi des Romains de prendre Landau (51), ne se souvenait pas des dates. Quel retardement pouvait apporter à la réduction de Landau l'occupation d'Ulm, dont on ne savait pas la nouvelle lorsque Landau capitula?

(E) Le gouverneur demanda que les habitans fussent maintenus dans l'exercice de leurs religions, et que l'on conservat la religion catholique apostolique et romaine dans sa pureté.] On n'obtint cet article qu'avec cette restriction, conformément aux traités de Munster et de Ryswick. Les deux points de la demande sur-

si on lui voulait donner la vie, le gé- prennent, quand on songe que le néral Thungen remontra qu'il serait roi de France qui livre Landau, et que l'empereur à qui il le livre, sont faire, et cet avis fut gouté. Aussitôt deux princes qui ont témoigné beaucoup de zele pour l'extirpation des protestans, et pour la propagation de la catholicité. Était - il nécessaire ter ses promesses, faute de quoi il d'exiger d'un tel empereur qu'il conserait pendu à une potence qu'on lui servât la religion catholique dans montra (47). Il n'y a point d'appacette place? N'est-ce pas un soin surence qu'il ait eu la moindre intenperflu? Fallait-il d'ailleurs lui lier tion de retourner dans Landau; il les mains pour l'empécher d'y abolir savait trop bien qu'il y serait con-l'hérésie? Il aurait pu le faire dans damné au supplice le plus infâme. Le une ville de conquête; car le droit desarmes lui permettait cela, à moins que le contraire ne fût stipulé et accordé par les articles de la capitulation. Si sa majesté impériale ne travaille pas aussi efficacement à réunir toute entière cette ville au corps de la papauté, qu'à la réunir au corps de l'empire, ne sera-ce pas la faute du roi de France, qui s'est rendu le protecteur des hérétiques de Landau, en faisant promettre solennellement qu'ils ne seraient point troublés dans l'exercice de leur religion (52)? Il a espéré, disent quelques-uns, que la place lui serait rendue par le premier traité de paix. Prennent-ils bien garde que pour éviter la disparate, et pour agir conséquemment à sa conduite passée, il faut qu'il aime mieux recouvrer Landau tout catholique, que de le recouvrer mêlé de diverses religions? et par consequent il a dû laisser aux Împériaux une pleine liberté d'y convertir par tous les moyens qu'ils verraient être bons. S'il a cru qu'il ne fallait point leur laisser cette liberté qui aurait pu devenir très-incommode aux habitans hérétiques, si en un mot il a voulu procurer l'avantage de ces habitans, qu'est devenu son zèle convertisseur? Quelle inégalité de conduite, quelle irrégularité ne serait-ce pas? Mais au fond ses inquiétudes seraient un peu superflues; car il ne devait point craindre dans la situation présente des choses que l'empereur fit vexer les protestans de Landau : sa majesté impériale a de trop grandes obligations à tout le parti, et trop d'intérêt à le ménager pour introduire dans les places de conquête l'esprit de con-

<sup>(47)</sup> Lettres Historiques, sept. 2782, pag. 359. (48) C'est le nom de l'ingénieur qui déserta.

<sup>(49)</sup> Journal du siège de Landau , p. 204, 205. (50) La même , pag. 243.

<sup>(51)</sup> Mercure Historique, janvier 1703, p. 6.

<sup>(52)</sup> L'auteur des Nouvelles des cours de l'Europe a poussé ceci très-finement dans son mois de septembre 1702, pag. 320, 321.

vertisseur. On ne saurait donc comprendre le motif du IV<sup>e</sup>. article de la longue capitulation présentée aux

assiégeans.

Quelques personnes, qui à force de raffiner se précipitent dans les visions, osent dire que la courde France a stipulé si expressément la conservation de la foi romaine, afin de donner à entendre que les catholiques de Landau avaient besoin que l'on pourvût à leur sûreté sous la domination d'un empereur dévoué aux protestans.

Oh! quelles chimères!

Pour ce qui est de la pureté dans laquelle l'on exige que la religion romaine soit maintenue, je n'ai point encore trouvé de gens qui aient pu m'expliquer ce que ce peut être; car de prétendre que l'on a voulu prévenir ou l'introduction du jausénisme, ou au contraire l'introduction des pratiques superstitieuses, et des maximes relachées dont les jésuites et les moines infectent la religion, ce serait en vérité une pensée de visionnaire. Aura-t-on donc appréhendé quelque sorte de samaritanisme, aura-t-on voulu se prémunir contre je ne sais quel mélange d'opinions luthériennes ou calvinistes avec les points décidés dans le concile de Trente? Je comprends bien que cela est chimérique; mais je ne sais à quoi me déterminer.

LANDO (Hortensio), médecin natif de Milan, vivait au XVI<sup>e</sup>. siècle. Il est auteur de plusieurs ouvrages; et il se plaisait à les publier sous de faux noms. On le croit auteur d'un dialogue publié sous le nom de Philalethes, contre la mémoire d'Erasme. Cette conjecture me paraît très-bien fondée (A). Il fit deux dialogues qui ont été faussement attribués au cardinal Aléandre (B).

(Λ) Cette conjecture me paraît trèsbien fondée.] Je m'acquitte ici d'une donc ce que porte le mémoire que donc ce que porte le memoire que l'ai cité en cet endroit-là. Hérold a prétendu prouver, dit la Monnoie; Che metru que c'était un médecin natif de glio sia l'essere ignorante che dotto.

Plaisance, nomme Bassiano Landi, ou Lando, qui s'étatt caché sous le nom de Philalethes. Pour moi je crois que c'est plutôt Hortensio Lando , Milanais, aussi médecin, homme d'esprit, auteur de plusieurs ouvrages latins et italiens, où il a toujours affecté de se masquer. Il s'est donné ce même nom de Philalethes dans un dialogue qu'il a intitulé: Forcianæ Quæstiones, où il examine les mœurs et l'esprit des divers peuples d'Italie. Il est vrai que dans ce dernier dialogue il s'appelle Philalethes Polytopiensis, au lieu que dans celui contre Érasme c'est Philalethes Utopiensis, ou ex Utopia civis. Ce qui bien loin de marquer une véritable différence, fait voir au contraire que c'est le même génie qui a produit l'un et l'autre ouvrage. Il s'est aussi quelquefois nommé Hortensius Tranquillus, à quoi Simler, abréviateur et continuateur de Gesner, n'a pas pris garde, parlant d'Hortensius Tranquillus, et d'Hortensius Landus, comme de deux différens écrivains. Nous avons de Lando un Commentario delle più notabili e mostruose cose d'Italia, in-8°.: ouvrage divertissant, au-de-vant duquel n'ayant pas mis son nom, il supplée à cela par un petit avertis-sement qui est à la fin, où il dit : Godi, lettore, il presente Commentario nato del costantissimo cervello di M. O. L. detto per la sua natural mansuctudine il Tranq. Qui ne voit que ces trois lettres M. O. L., signifient Messer Ortensio Lando, et Tranq. Tranquillo? Ensuite de cela il y a un catalogo degli inventori delle cose che si mangiano, e delle bevande ch'oggidi s'usano, à la fin duquel sont ces lettres capitales SUISNETROH SUDNAL ROTUA TSE, qui lues à rebours suivant l'ordre des mots font : HORTENSIUS LANDUS AUTOR EST. De même à la fin de ses Paradossi \*, imprimés à Venise, in-8°., 1544, SUISNETROH TABEDUL, c'est-adire, HORTENSIUS LUDEBAT. Il r a donc bien de l'apparence que ce n'est pas Bassiano, mais Hortensio Lando, qui était auteur du dialogue auquel promesse que j'ai faite dans la remar-Hérold a répondu : et ce qui me con-que (C) de l'article Erasme : Voici firme dans cette pensée, est qu'Hor-

ses Paradoxes, que ce n'est pas un déshonneur d'être bâtard, allègue l'exemple de plusieurs hommes de lettres, de Pierre Lombard, de Giason Maino, de Longueuil, de Célio Calcagnini, et d'Erasme, parlant de ce dernier en ces termes: O quanti letterati hannoci ancora dato i furtivi abbracciamenti,etc. hannoci dato un Erasmo di Roterodamo, e per opra d'un valente abbate ce lo dettero.

Il ne faut pas oublier le recueil de lettres qu'il fit imprimer à Venise, appresso Gabriel Giolito, l'an 1548, in-12. Il est intitulé: Lettere di molte valorose donne , nelle quali chiaramente appare non esser ne di elo-quentia ne di dottrina alli huomini *inferiori*. On y voit à la fin un petit avertissement (1) de Bartholo-mæus Pestalossa, Rhetus, qui fait savoir qu'*Hortensius Lando* est celui qui a ramassé ces lettres, et qui les a réduites en un volume, à la sollicitation d'Octavianus Raverta qui ob insignem animi pietatem Terracinæ

pontifex designatus est (2). (B) Il fit deux dialogues qui ont été faussement attribués au cardinal Aléandre.] Ce que je m'en vais rapporter m'a été communiqué par l'auteur de la remarque précédente. « Les deux dialogues dont l'un est » intitulé Cicero relegatus, et l'au-» tre Cicero revocatus, ne sont pas » de Jérôme Aléandre, mais d'Or-» tensio Lando, Milanois, surnommé » le Tranquille. Ils sont dédiés à » Pompone Trivulse; et parce que » l'inscription de l'Epitre Dédicatoire » est ainsi conque, Pomponio Tri» vultio H. A. S. D., Henri-Louis
» Chasteignier \*, évêque de Poitiers,
» a cru que ces lettres H. A. signi-» fiaient Hieronymus Aleander. Mais » ou elles ont été mises à plaisir, ou » peut-être a-t-on mis par équivo-» que, H. A. pour H. L. A., c'est-à-» dire Hortensius Landus, véritable » nom de l'auteur. Simler, continua-» teur de Gesner, attribue ces dialo-

(1) Il est en latin.

(1) It est en tann.
(2) Je suis redevable de ces particularités à
M. Des-Maizeaux.

\* Leclerc observe qu'avant Chasteignier, qui
ne donna qu'en 1614 sa Nomenclatura cardinalium, du Verdier avait, dans son Supplément à la Bibliothèque de Gesner, commis la faute que Bayle relève ici.

tensio, voulant prouver dans l'un de » gues à Hortensius Tranquillus Mediolanensis, qu'il a tort de distinguer d'Hortensius Landus. Ce Landus et ce Tranquillus ne sont » qu'un écrivain. Il aimait à dégui-» serson nom, et ne demandait pour-» tant pas mieux que de se faire connaître. L'autore della presente opera, dit-il, sous le nom de Paulo Mascranico, dans un avertissement au lecteur à la fin de ses Paradoxes, il qual fu M. O. L. M. (\*1) detto per sopranome il Tranq. A la fin de son Commentario d'Italia, dans un autre avertissement au lecteur, sous le nom de Nicolo Morra, voici comment il parle: Go-» di lettore, etc. (3). A la fin de ses » Sermoni funebri delle bestie il se » nomme tout au long et sans déguisement, Hortensio Lando ditto (\*2) il Tranquillo. Or ce Lando ou )) » Tranquillo reconnaît dans son der-» nier paradoxe le dialogue Cicero Relegatus pour son ouvrage. Non » dubito certamente, dit-il, che » molti non si habbino da maravi- » gliare che ancora fatto non habbia
 » la pace con M. Tullio, qual gia
 » sono poco meno di dieci anni (\*3) ch'io mandai con suo gran scorno in essiglio; et plus bas: quando scrisso il dialogo intitolato Cicerone Relegato.»

(\*1) C'est-à-dire, Messer Ortensio Laudo Milanese.

(3) Voyes la suite dans la remarque précédenie.

(\*2) A la lombarde pour detto.

(\*3) Les Paradoxes ont paru à Venise, l'an 1544; et les Dialogues sur Cicéron, à Lyon, en 1534.

LANGIUS (PAUL), moine allemand, ne serait guère connu par la chronique qu'il composa, s'il n'y eût inséré des plaintes contre la mauvaise vie des ecclésiastiques, et s'il n'y eût donné des éloges à Martin Luther (a). C'est ce qui a été cause que les protestans l'ont cité mille et mille fois. Il était né à Zwicka dans le Voigtland, et il se fit moine

<sup>(</sup>a) Voyez Wolfii Lect. memorabiles, tom. II, pag. 169, et seq.

bénédictin l'an 1487, au monastère de Bozau, proche de Zeitz en Misnie (b). L'abbé Trithème l'envoya, l'an 1515, fouiller dans tous les couvens d'Allemagne, afin de ramasser tous les manuscrits qui pourraient servir à l'illustration de l'histoire, ou à l'augmentation du catalogue des écrivains ecclésiastiques (c). Langius travailla aussi pour soi en parcourant les bibliothéques; car cela lui fut d'un grand usage lorsqu'il composa sa Chronique (d) (A). Elle commence, selon Vossius, à l'an 1468 ; mais il se trompe (B). Coëffeteau ne se servit pas d'une fort bonne défaite (C), quand il répondit au Mystère d'Iniquité, où quelques paroles de Langius furent alléguées. Une réflexion d'André Rivet, par rapport à Pistorius qui publia la Chronique de ce moine, l'an 1583, ne me paraît pas solide (D). Les fautes de Moréri ne sont pas considérables (E).

(b) Vossius, de Hist. latinis, pag. 644.

(c) Idem, ibidem.

(d) Vignier, Theâtre de l'Antechrist, à l'indice des auteurs cités.

(A) Sa Chronique. ] Elle a pour titre Chronicon Citicense. Mais ce n'est pas à dire que du Plessis en ait dû nommer l'auteur moine de Citique. Coëffeteau, au lieu de le corriger, s'est servi des mêmes mots. Ceux de Rivet ne sont pas meilleurs, le Moine Citique. Voyez leurs passages dans la remarque (G). Les étrangers ont grande raison de se plaindre que les Français défigurent de telle sorte les noms propres, qu'on n'y reconnaît plus rien. Vossius fait cette remarque contre l'illustre M. de Thou (1). Mais ici le mal ne consiste pas seulement à défigurer un nom de ville, c'est quelque chose de pis; car sous

(1) Vossius, de Arte historica, cap. XII, pag. 69.

prétexte que Langius a composé la chronique d'une cathédrale, on lui donne un nom dérivé de cette église. Or ce nom ne lui convient point.

(B) Vossius se trompe.] Cet ouvrage de Langius est une chronique de l'église épiscopale de Zeitz. L'empereur Othon Ie<sup>c</sup>. fonda cette cathédrale, l'an 968. Le pape Jean XIII la confirma (2). Langius étend sa Chronique depuis cette fondation jusques en l'année 1515::il ne se contente pas de donner l'Histoire des évêques de Zeitz; il parle aussi des eveques de ces quartiere le

autres évêques de ces quartiers-là. (C) Coëffeteau ne se servit pas d'une fort bonne défaite.] Du Plessis Mornai n'oublia point les éloges que Langius donne à Martin Luther. Paul Langius, moine de Citique,
 disciple de l'abbé Trithemius sur » le point que Luther vint à parois-» tre; bien qu'il ne laissast pas son monastere, s'en trouve tout esmeu, » et lui rendant un tesmoignage non » croiable: Ce Martin, dit-il, es-» toit un theologien consumé, pro-» fond, incomparable, qui taschoit » de r'appeler la saincte theologie à » la dignité de sa source, et a sa » première pureté et à l'innocence, » sincerité et simplicité evangelique, » bafouant du tout toute philosophie » seculiere..... En un autre lieu sur » l'an 1503, lui baillant pour com-» pagnons Carlostade et Melanthon, » ils traitent et enseignent la sacrée » theologie, baillans le fourment de » la parole de Dieu sans aucune paille; c'est-à-dire, sans y mesler la philosophie et les syllogismes, sur tout se tiennent à l'evangile de Christ et à l'apostre saint Paul, qu'ils prennent pour patron et fondement, et avec l'estude des lettres conjoignent la crainte de Dieu et les semences de toutes vertus » qu'ils sement és cœurs de leurs » disciples par paroles, par exemples » et par la plume. Et afin qu'on ne » nous replique pas que c'estoit de-» vant que Luther eust fait la guerre » au pape, voici comme il en parle

<sup>(2)</sup> Teste Paulo Langio in Chronico Citizensi quod à dicto anno (968) usque ad annum 1516 deduxit episcoporum citizensium et aliorum in vicinid Antistitum res gestas commemorans. Aub. Mirwus, in Geographia ecclesiastica, pag. 124.

» sur l'an 1520, après avoir discou-» ru des abus et excez des indul-» gences; Icelui, dit-il, par sa doc-» trine et predication admirable, mit » à neant la valeur de toutes les in-» dulgences. Et les tourna du tout » en doute, destournant le peuple » de les acheter; sçavoir qu'il affer-» moit n'estre aucunement necessaire » à salut, non une omission des pe-» chez, mais une nonchalance à se » repentir et une lascheté à toutes » bonnes œuvres, mesme un achop-» pement et un vice; que les méri-» tes aussi de Christ et des saincts, » n'estoient pas le fonds et l'espar-» gne de ses indulgences; veu qu'en » la primitive eglise ny plus de 1000 » ans après, il ne s'en trouvoit rien » d'escrit par les saincts et docteurs » de l'eglise orthodoxe. Aussi peu » qu'ils les eussent en telle estime, » et en crussent si magnifiquement, » qu'aujourd'hui à l'appetit de l'ar-» gent qui leur en revient ; affermant » de plus, et prouvant que l'eglise » romaine de droict divin n'est point » la premiere ni le chef des autres, » etc. Et pource, dit-il derechef, » Jusques à present ils le persecu-» tent comme un autre Athanase, » principalement pour avoir disputé » cette these, et quelques autres points » de doctrine rares et hauts, que non » seulement les Romains continuent » à impugner, mais aussi plusieurs » hommes tres doctes, sur tout les » thomistes; toutes fois ce Martin, qui » est sans contestation le premier » et le plus sage theologien de nos-» tre aage, n'a peu estre vaincu jusques ici, fortifiant et approuvant sa doctrine par les tesmoignages de » l'evangile, de l'apostre saint Paul, » mesmes des lieux originaux des » anciens peres orthodoxes (3).» Du Plessis n'oublie pas le correctif apposé par Langius à tant de proposi-tions hardies: et ainsi nous en parle ce moine, dit-il, non assertive sed admirative, non pour rien affermer, mais par admiration, suspendant son jugement à la façon de plusieurs jusques à ce que par un concile œ-cumenique il en ait esté defini. Je mets en note les paroles de Lan-

(3) Du Plessis Mornai, Mystère d'Iniquité, pag. 573.

gius (4); elles témoignent plus fortement sa catholicité.

Voici ce que répond Coëffeteau. « Ce que le sieur du Plessis nous oppose de Paul Langius, moine de » Citique, disciple de l'abbé Trithé-» mius, nous apprend quelle est » la sincérité des protestans, et la » bonne foi dont ils usent en la pu-» blication des auteurs. Car ils font dire à Langius des choses touchant » Luther, qui sont entièrement con-» traires non-seulement à la doctri-» ne dont Langius a toujours fait » profession jusques à la mort, mais aussi à ce qu'il a écrit en la même chronique où sont couchées ces louanges de Luther. Peut-être que » les protestans se figurent qu'ils » nous feront croire que cet auteur » a été tout ensemble luthérien et » papiste, hérétique et catholique, » autrement certes ne peuvent-ils » concilier ce qu'ils lui font dire » avec ses premiers écrits. Et qu'on » ne se trompe pas au nom de Pisto-» rius qui l'a mis en lumière, car » encore qu'il se soit fait catholique, ça été quelque temps depuis, et il » était encore protestant quand il » publia cette chronique avec quelques autres œuvres des écrivains allemands. Et même il dit qu'il l'a-» vait eue de Henri Pétrus qui de-» meurait à Bâle parmi les hérétiques. Au surplus, ceux qui ont » fait la fourbe se sont bien persua-» dés qu'on aurait peine de croire » de Langius, qu'il eût parlé si » avangeusement, et de la personne, » et de la doctrine de Luther; c'est pourquoi ils y ont ajouté une maigre et insipide défaite, lui faisant dire que ce qu'il en a écrit, ç'a » été non assertive, mais admirative,

<sup>(4)</sup> Porrò que de Martini Lutheri doctrina disserui, non sicuti discipulus illius assertivà, quod absit, sed potitus admirativà porui, uspote nullius adhire juratus in verba magistri. Sed citm sim et ego more suspensus multorum, quouque per accumenicum universale et generale concilium, quid in tam ardud re tenendum sit decretum fuerit, paratus nihilo tamen minus, et modo et semper à reclè sapientibus doceri, quorum etiam, et potissimium romana ecclesia judicio hac prasentia, et alia qualiacumque mea scripta, et corrigenda et examinanda subjicio: tametsi ego supra narrata non de Romanis, sed Romanensibus, id est, non indigenic, sed aliundè ad esm confluentibus, descripterim. Langius, apud Wollium, Lect. memorabil., tom. 11, pag. 175.

» non pour rien affirmer, mais par » admiration suspendant son juge-» ment, etc. Vous diriez que ce Lan-» gius cherchoit maistre, et estoit » encore irresolu quelle religion il » devoit embrasser (5).» C'est une pauvre réponse; il vaudrait mieux demeurer muet, que de s'en servir. Le père Gretser y a renoncé, et a trouvé mieux son compte à supposer que le bon Paul Langius, mourant d'envie de colleter une femme, regardait Luther comme un héros qui serait l'exterminateur du célibat. Voyons ce que l'apologiste du sieur du Plessis répondit à cette plaisanterie, et au subterfuge de Coëffe-

« Paul Langius, moine Citique, don-» ne de si beaux et grands tesmoigna-» ges à la doctrine de Luther, que » nostre moine ne les peut souffrir » sans accuser ceux qui ont publié » son œuvre, d'y avoir adjousté du » leur, tout ce qu'on en produit à » ce propos, les mesurant à l'aulne » des papistes qui corrompent par » additions et mutilations tous les » escrits qui passent par leurs mains. » Cependant Dieu a voulu pour leur » oster cette objection, qu'il ait esté » mis en lumiere par un homme qui » des lors couvoit l'apostasie, qu'il » a enfin esclose, à savoir Pistorius, » qui n'auroit depuis oublié à des-» couvrir ce tour de souplesse, s'il » l'avoit fait, ou quelque autre à son » sceu. Gretser, qui l'a peu interro-» ger sur cela, n'a pas eu l'impu-» dence, quoi qu'en lui elle soit au » plus haut poinct, d'accuser l'infi-» delité de ceux qui l'ont donné au » public. Il a mieux aimé mal traic-» ter ce pauvre moine en ces mots: » C'est ce Langius auquel, dès le » premier petit bruit de l'Evangile lutherien, les pieds demangeoient » desja, pour sauter hors du mona-» stere, estimant arrivé ce temps ac-» ceptable, auquel il seroit loisi-» ble aux moines de quitter le froq, » et espouser des nonnains. En ce » temps-là, les moines trouvoient bien » moien de coucher avec elles sans » les espouser, et si autre demangeai-» son ne les eust tenus, Coësseteau

(5) Coeffeteau, Réponse au Mystère d'Iniquile, pag. 1218, 1219.

» sçait assez qu'ils trouvent bien » moyen de se frotter ailleurs (6).» Ces dernières paroles font voir manifestement que les lieux communs dont les missionnaires se servent au sujet du mariage des réformateurs, et des moines qui embrassèrent la religion protestante, ne sont pas aussi favorables qu'ils se l'imaginent. Ils trouvent là un beau champ de déclamation; les images les plus odieuses de la sensualité sortent en foule de leur plume ; mais on les rembarre facilement, parce qu'il n'est que trop vrai que ceux qui font vœu du célibat ne l'observent pas toujours, et que le sens commun dicte que si les ministres de l'église n'ont pas la force de s'abstenir du commerce féminin, il vaut mieux qu'ils passent leur fougue avec leurs femmes, qu'a-

vec les femmes d'autrui.

(D) Une réflexion d'André Rivet...... ne me paraît pas solide.] Nous venons de voir qu'il prétend que Pistorius aurait fait savoir sa fraude, après être devenu bon papiste. Je crois qu'il se trompe. Si Pistorius avait altéré le manuscrit de Langius, il ne s'en serait jamais vanté. Le bien que l'église romaine eût pu tirer de cet aveu n'aurait pas été considérable. Que Langius ait loué Luther l'an 1520, ou qu'il en ait dit du mal, ou qu'il n'en ait point parlé, c'est au fond une très-petite affaire. Mais Pistorius n'aurait pu découvrir sa friponnerie, sans se rendre méprisable à ceux de l'église romaine, et sans s'exposer aux insultes des protestans, qui eussent trouvé dans son propre aveu de quoi le convaincre qu'il était un malhonné-te homme. De telles fautes ne s'avouent point : elles tirent trop à conséquence.

(E) Les fautes de Moréri ne sont pas considérables. Il fallait nommer la patrie de Langius Zwicka, et non pas Zwickau (7). Son monastère s'appelait Bozau, et non pas Bozan. La faute de Pastorius, au lieu de Pistorius, est corrigée dans les éditions de Hollande. Il ne fallait pas dire que sa Chronique commence à l'an 1468 :

(6) Rivet, Remarques sur la Reponse au Mystère d'Iniquité, II. part., pag. 633.

(7) Dans le Moreri de Hollande on la nomme Zurickau.

c'est une faute de Vossius que j'aidéjà ceux qui la protégeaient (A), et relevée, et que Zeillérus a copiée (8). qui alléguaient que l'introduc-

(8) Zeillerus, de Historicis, part. I, pag. 85.

LANGIUS (Rodolphe), gentilhomme de Westphalie, et prevôt de la cathédrale de Munster, vers la fin du XV°. siècle, se signala par son savoir, et par son zèle pour le rétablissement des belles-lettres. Il fit ses premières études à Deventer, et puis il fut envoyé en Italie par son oncle, doven de Munster, et s'attacha aux plus grands maîtres de littérature, Laurent Valla, Maphée Végius, François Philelphe, et Théodore de Gaza. Il acquit par ce moyen le bon goût du style latin tant en vers qu'en prose, et s'y confirma par diverses compositions. Il eut pour compagnons de voyage Maurice, comte de Spiegelberg, et Rodolphe Agricola, et après leur retour en Allemagne ils travaillèrent tous trois à chasser la barbarie, et ils furent les premiers qui, par leur exemple, et par leurs exhortations, y firent valoir la bonne manière d'écrire en latin, et d'enseigner cette langue. Langius, ayant été envoyé à la cour de Rome par l'évêque et par le chapitre de Munster, sous le pontificat de Sixte IV, s'acquitta trèsbien de sa commission, et revint avec des lettres de ce pape, et de Laurent de Médicis, qui le rendirent encore plus considérable qu'il ne l'était à ceux qui se trouva plus en état d'exécuter les lettres , en bannissant des écoles la barbarie qui y régnait. Il fallut lutter quelques années avec

qui alléguaient que l'introduction d'une nouvelle méthode d'enseignerétait dangereuse; mais enfin il surmonta les obstacles, et il porta son évêque à fonder à Munster une école dont la direction fut donnée à des gens habiles. Il leur marqua la méthode d'enseigner, et les livres qu'ils expliqueraient, et leur ouvrit sa belle bibliothéque. Cette école ayant été ainsi établie un peu avant la fin du XV°. siècle, fut très-florissante et servit de pépinière de littérature à l'Allemagne jusques aux révolutions que l'anabaptisme fit à Munster, l'an 1534. Langius mourut, l'an 1519, à l'âge de quatre-vingts ans. Il publia quelques poëmes qui prouvent qu'avant Conrad Celtes l'Allemagne avait eu des poëtes latins assez illustres (a) (B). Rodolphe Agricola dédia à Langius sa version latine de l'Axiochus de Platon (b).

(a) Tiré de David Chytræus, in Saxoniâ, lib. III, pag. m. 80 et seq. Voyes aussi sa harangue de Veteris Saxoniæ Provinciâ amplissimă que Westphalia hodiè nominatur, pag. m. 108, et seq.

(b) Idem, in ed Oratione, pag. 108.

Rome par l'évêque et par le chapitre de Munster, sous le pontificat de Sixte IV, s'acquitta trèsbien de sa commission, et revint avec des lettres de ce pape, et de Laurent de Médicis, qui le rendirent encore plus considérable qu'il ne l'était à ceux qui l'avaient député; ce qui fit qu'il se trouva plus en état d'exécuter le dessein de faire fleurir les belles lettres, en bannissant des éco-

<sup>(1)</sup> David. Chytreus, in Saxonia, lib. III, pag. m. 80.

barbariei patronis, ac nominatim academid Coloniensi, quæ datis ad Conradum Ritbergensem episcopum, qui Henrico Swartzburgensi successerat, et summum collegium, litteris, usitatum tot seculis <sup>T</sup>instituendæ adolescentiæ et docendi rationem et libellos, in scholis retineri, et mutationes novas et studiis et disciplinæ periculosas, faveri flagitabani. Etsi autem eruditè et graviter consilii sui causas Rodolphus explicabat : tamen ad Italorum doctorum judicia ipsi provocare necesse fuit. Qui cum emendationem doctrinæ in scholis usitatæ necessariam esse et Langium rectè, Lovanienses (2) perperam judi-care, in responsis ad episcopum suis pronunciassent; episcopus qui Italorum, apud quos olim vixerat, cen-suram magni faciebat, facultatem aperiendæ novæ bonarum litterarum scholæ collegio dedit.

(B) Il publia quelques poemes qui prouvent qu'avant Conrad Celtes l'Allemagne avait eu des poëtes latins assez illustres.] Citons encore le même témoin : Primus autem Germaniæ poëta, ipsius Rodolphi Agricolæ judicio, avorum ætate, aliquot ante Conradum Celten annis celebris, hic Rodolphus Langius fuit, editis, de excidio Hierosolymæ postremo, de obsidione Novesti, de Paulo apostolo, de Marid Virgine, poematis clarus. De quo condiscipulo et equali suo Hegius cecinit:

..... Jam ferre poëtas
Barbarie in mediă Westphalis ora potest.
Langias banc decorat majorum sanguine clarus,
Monasteriaci lausque decusque soli;
Primus Melpomenem qui rura in Westphala
duut;
Gum caneret laudes, maxime Paule, tuas.

Notez que Chytræus, en se servant du mot editis, déclare que ces poëmes-là avaient été imprimés. Cependant l'abréviateur de la Bibliothéque de Gesner (3), qui marque encore quelques autres poésies de Langius, insinue quelque doute; car il dit qu'Herman Hamelman, qui reconnaît les avoir vos, n'indique point si c'étaient des manuscrits ou des ouvrages imprimés.

LANGIUS (JOSEPH), natif de Kaisersberg (a) dans la haute Alsace, et professeur en mathématique et en langue grecque à Fribourg dans le Brisgaw, travaillait l'an 1612 à son Elementale mathematicum (b), qui selon Vossius ne fut imprimé (c) que cinq ans après (d). Isaac Habrecht. philosophe et médecin, l'augmenta, et l'orna de notes et de figures, et le fit ainsi imprimer (e), l'an 1625. Langius avait publié à Strasbourg, en 1598, un Florilegium (A), in-8°., qui fut suivi quelque temps après d'un infolio, intitulé : Polianthea nova (B). Il vécut plusieurs années dans la communion des protestans, après quoi il embrassa la foi romaine (f). Je donne le titre de ses livres (C).

- (a) Casaremontanus.
- (b) Vossius, de Scient. mathem. pag. 388.
- (c) Cependant le Catalogue d'Oxford marque l'édition de 1612.
  - (d) A Fribourg.
  - (e) A Strasbourg.
  - (f) Voyez la préface de son Polyanthea.
- (A) Un Florilegium.] C'est un recueil alphabétique de sentences, d'apophthegmes, de comparaisons, d'exemples et d'hiéroglyphes. Les écoliers se servent utilement d'un pareil ouvrage quand ils ont des chries ou des amplifications à composer. Les hommes doctes s'en pourraient aussi servir avec avantage, si tout ce que l'on y cite avait été bien collationné aux originaux. Mais on n'a rien moins fait que cela. Notre Langius se contenta de copier les compilateurs modernes, et entre autres Thomas Hibernicus (1), dont l'ouvra-

<sup>(3)</sup> Comme l'auteur n'avait point parlé de l'académie de Louvain, mais de celle de Cologne,
il faudrait peut-être live Colonienses, et non pas
Lorenienses; mais peut-être avait-il oublié de
dire que l'université de Louvain écrivit aussi à
l'évique de Munster, pour traverser l'entreprise
de Langius.

<sup>(3)</sup> Epit. Biblioth. Gesneri , pag. m. 734.

<sup>(1)</sup> Dietericus nihil aliud in Langio reprehendit quam credulitatem, qua se ab Hibernico decipi passus est. Thomasius, de Plagio, num. 482.

tout plein de fautes.

(B) Polyanthea nova.] L'auteur a suivi dans cet ouvrage la même mé-thode que dans le Florilegium. L'index d'Espagne y corrige quelques endroits, et donne une histoire des livres intitulés Polyanthea. Je ne pense pas être blâmable, si je rapporte le précis de cette histoire. Le premier Polyanthea fut imprime l'an 1512 (2): c'est l'ouvrage du moine Dominicus Nanus Mirabellius, auteur du Monotessaron Evangeliorum. Le second fut compilé par un libraire de Cologne, nommé Maternus Cholinus, et publié l'an 1585 (3). On ajouta au travail de Mirabellius tout ce que l'on trouva à propos de copier de trois ouvrages qui avaient paru, je veux dire du recueil de Bartholomæus Amantius, et du Sententiarum Opus absolutissimum ex probatissimis Auctoribus excerptum (4), et d'un ouvrage anonyme imprimé à Lyon. Cholin outre cela fournit ses propres recueils. Le troisième, sous le titre de Polyanthea nova, est l'ouvrage de notre Joseph Langius, et fut imprimé à Genève, l'an 1600, à Lyon l'an 1604, à Francfort l'an 1607, et diverses fois depuis. Le quatrième, sous le titre de Polyanthea novissima, est divisé en XX livres, et ne diffère du troisième qu'en quelques augmentations. Le cinquième, sous le titre de Florilegium magnum seu Polyanthea floribus novissimis sparsa, fut publié à Francfort l'an 1621. Ce qu'il y a de nouveau dans cet ouvrage est dû aux veilles de Franciscus Sylvius Insulanus. Nous avons parlé ailleurs (5) des supplémens de Grutérus: ils contiennent deux volumes, de sorte que le Florilegium magnum en comprend trois : le 1er. est de Sylvius Insulanus ; le 2°. et le 3°., imprimés à Francfort l'an 1624, sont de Grutérus.

(C) Je donne le titre de ses autres livres. ] Une édition de Juvénal et de Perse, à Fribourg, 1608. Tyroci-

ge, intitulé, Flores Doctorum, est nium Græcarum Litterarum, ibid., 1607. Adagia sive Sententiæ prover-

> LANGLE (JEAN-MAXIMILIEN DE), ministre de l'Évangile, naquit à Evreux en 1500. Il fut appelé à l'église réformée de Rouen en 1615, n'étant alors âgé que de vingt-cinq ans. Il y fit toutes les fonctions de son ministère pendant cinquantedeux ans, toujours avec beaucoup de réputation, de piété et d'éloquence. On a de lui deux volumes de sermons , l'un sur le huitième aux Romains, l'autre sur divers textes de l'Écriture, et une dissertation en forme de lettre, pour la défense de Charles Ier., roi d'Angleterre. Sept ans avant sa mort, il tomba dans une paralysie qui lui tenait la langue empêchée; mais il ne laissait pas de plaire et d'édifier par des conversations pieuses et ingénieuses tout ensemble. Il' mourut en 1674, en la quatrevingt-quatrième année de son âge, laissant plusieurs enfans (A) qui héritèrent de son mérite et de sa vertu(a).

(a) On publie cet article tout tel qu'il a été communiqué.

(A) Il laissa plusieurs enfans.] Samuel de Langle, son fils ainé, naquit à Londres, et su porté en France à l'âge d'un an, et y a toujours de-meuré, jusques à ce que la dernière persécution l'obligea à se retirer en Angleterre. Il fut ministre à peu près des la même année de son age que son père, et servit avec lui l'église de Rouen pendant vingt-trois ans. Il fut appelé ensuite à Paris en 1671, pour l'église qui s'assemblait à Charenton, fort honoré dans l'une et dans l'autre pour ses mœurs graves, son savoir solide, et une prudence consommée ; lié d'une amitié parti-

<sup>(2)</sup> A Bâle, et puis à Sarne, l'an 1514, et à Cologne, l'an 1539. Index Libror. prohib., pag. 726, edit. 1667. (3) Il fut réimprimé à Venise, l'an 1592. (4) Par Franciscus Tortius, seu de Tort, An-gevin. L'ouvrage fut imprimé à Paris, l'an 1560, et l'an 1580. (5) Dans l'article de Gautiaus (Janus), re-marque (1), tom. VII, pag. 295.

culière avec M. Claude. Les persécutions de France, et en particulier celle qui ôtait aux pères leurs enfans, l'obligèrent à chercher une retraité en Angleterre. L'université d'Oxford se fit un honneur de lui donner le degré de docteur en théologie, sans qu'il l'eût demandé; et le roi Charles Il lui marqua aussi son estime, en lui donnant un canonicat dans l'abbaye de Westminster. Il était né en 1622. Il tomba malade en la soixanteonzième année de son âge, en juin 1693, d'une maladie violente qui dura huit jours, mais qui n'empêcha point qu'il ne conservat toute la force de son esprit, faisant à toute heure d'excellens discours à ses proches et à ses amis, et surtout à ses enfans, à qui il avait donné la même éducation qu'il avait reçue de son père. Le public n'a eu encore d'autre écrit de lui, qu'une lettre sur les différens entre ceux qu'on appelle épiscopaux et presbytériens en Angleterre. C'est M. le docteur Stillingfleet, à présent évêque de Worcester (1), qui la fit imprimer à la fin d'un de ses livres sur le même sujet; mais on a trouvé parmi ses manuscrits un Traité de la Vérité Chrétienne, qu'il avait commencé il y a quelques années, et qu'il acheva peu avant sa mort. On espere que M. de Langle, son fils atné, et ministre comme lui, donnera cet ouvrage en peu de temps. L'illustre défunt avait fait aussi plusieurs remarques critiques sur divers endroits de l'Ecriture, et en particulier sur les psaumes, qu'on croit qu'il eût donné lui-même, s'il eût vécu encore assez de temps pour les mettre dans l'ordre, et dans l'état qu'il semblait s'être proposés (2).

Quant aux autres enfans de Jean Maximilien de Langle, le mémoire

que je cite n'en dit rien.

tel qu'il a été envoyé.

LANGUET (Hubert), natif de Viteaux en Bourgogne (a), sè rendit illustre par son habileté et par sa vertu au XVIe. siè-

(a) Thuanus, lib. LXXIV, circa fin. ad

ann. 1581.

cle \*. Ayant lu en Italie un livre de Mélanchthon, il conçut un si grand désir de connaître ce grand docteur, qu'il s'en alla le trouver en Allemagne. Il eut avec lui les liaisons les plus étroites (A). Il le charmait par ses belles conversations; car il avait réuni la force de la mémoire avec la finesse du jugement (b). Il fut long-temps l'un des premiers conseillers d'Auguste, électeur de Saxe (c); et, s'il en faut croire M. de Thou, il ne quitta cette cour (B) que lorsqu'on le soupconna d'avoir été l'un de ceux qui conseillèrent à Gaspar Peucer de publier une exposition de la doctrine de l'eucharistie, conformément à la confession de Genève. Cet historien ajoute qu'ayant quitté la cour de Saxe, il se retira auprès du prince d'Orange, et fut employé aux grandes affaires; mais que pendant qu'il s'y appliquait il tomba malade, et il mourut à Anvers le 30 de septembre 1581 à l'age de soixan– te-trois ans (d). Il avait eu beaucoup de part à l'estime de M. du Plessis Mornai (C). On le croit auteur de la harangue qui fut faite à Charles IX, le 23 de décembre 1570, au nom de plusieurs princes d'Allemagne (D). C'est à lui que l'on attribue le fameux traité qui a pour titre : VINDICIÆ CONTRA TYRANNOS (E). Les lettres latines qu'il avait

<sup>(1)</sup> Il est mort depuis la première impression de ceci; il est mort, dis-je, en 1699. (2) Mémoire communiqué, qu'on imprime tout

Leclerc renyoie aux observations qu'il a faites sur la Dissertation de Bayle sur le Vindicise contra tyrannos. Voyez ci-après, tom. XV. Niceron ajoute l'indication de quelques lettres ou opuscules de Languet.

<sup>(</sup>b) Voyes la remarque (A).
(c) Thuanus, lib. LXXIV, circa fin. ad

ann. 1581. (d) Idem, ibidem.

imprimées à Francfort, l'an 1633 (e). Celles qu'il avait écrites en la même langue aux Camérarius père et fils, parurent l'an 1640, et ont été réimprimées avec quelques autres (f), l'an 1685 : on y trouve une belle préface (g) où il est loué magnifiquement.

On a publié à Hall, en 1500, un gros recueil de celles qu'il avait écrites à l'électeur de Saxe son maître (F), pendant le cours de ses négociations. Il ne faut pas oublier ce que M. de Thou raconte d'une conversation qu'il eut avec lui, l'an 1579 (G).

(e) Foyez Essais de Littérat., juillet 1702, pag. 23.

(f) Qu'il avait écrites à Auguste, électeur de Saxe.

- (g) Faite par Joschim Camérarius, pe-tit-fils de l'auteur de la Vie de Mélanchthon.
- (A) Il eut avec Mélanchthon les liaisons les plus étroites.] Tout ce que j'ai dit là-dessus m'est fourni par Joachim Camérarius, dans la vie de Mélanchthon. *Hunc* (Languetum) lectio libri eujusdam in Italid ubi tunc ipse degeret, à Philippo Melanchthone compositi cupiditate incenderat videndi autorem illius, et ea stimulos perpetuò admovens perpulerat tandem ut in Germaniam veniret, et Wittenbergam se conferret (1). Languet arriva à Wittemberg l'an 1549 (2), et s'attacha de telle sorte à Mélanchthon, qu'excepté pour faire de temps en temps quelques voyages, il ne le quitta jamais. Neque ab ipso discessit nisi interdum per intervalla quædam peregrinationum quibus mi-rificè delectabatur, donec Philippi Melanchthonis vita in terris duravit (3). La conversation de Languet était admirable. Il parlait savamment sur les intérêts des princes, et il savait à fond l'Histoire des Hommes illustres

écrites à Philippe Sidney furent (4). Sa mémoire ne bronchait jamais sur les circonstances du temps, ni sur les noms propres, et il avait une sagacité extraordinaire à discerner les inclinations des gens, et à prévoir l'issue des choses. Celui qui lui rend ce temoignage l'avait connu particu-lièrement. Neque ego, dit-il (5), audivi ullum alterum, qui tam prudenter et certò, et plane, dilucide, disertè exponeret, quicquid narrare instituisset. Non ille in hominum nominibus falli, non indiciis temporum errare, non confundere rerum negotiorumque seriem. Erat autem in eo singularis sagacitas in notandis naturis hominum, et conjiciendo, quo quisque suopte ingenio deferretur, et quæ esset voluntatis inclinatio. Consiliorum etiam solertissimus æstimator, et eventuum futurorum provisione admirabilis.

Joignons à ceci ce que M. de la Mare raconte, qu'environ l'année 1548 un Allemand donna à Languet les Lieux communs de Mélanchthon; que Languet, ayant lu ce livre quatre ou cinq fois la même année pendant ses voyages, se tira des doutes qui l'agitaient depuis long-temps, et concut pour Mélanchthon une estime extraordinaire; qu'ayant consulté à Leipsic les principaux théologiens, il embrassa la religion protestante; qu'il se mit sous la discipline de Joachim Camérarius, qui enseignait les belles-lettres dans l'académie de Leipsic ; qu'il logea même chez ce professeur; que, voyant les troubles de ce pays-là, il entreprit le voyage d'Italie en attendant qu'il pût se fixer en Allemagne, lorsque le calme y aurait été rétabli ; qu'il étudia en droit pendant un an à Padoue, et qu'il s'y fit recevoir docteur; qu'il alla ensuite à Bologne, et qu'en ce temps-là , comme le raconte Joachim Camérarius (6), il fut si charmé de

(4) Erat autem Philippo grata atque jucunda multarum magnarumque rerum, quas ille tenebat, commemorutio, et oratio de regibus principibusque gubernationum, et alui sapien-tid, virtute, doctrind præstantibus viris horum temporum. Ibid.

(5) Ibidem.
(6) Quo tempore narrat in Philippi Melanch-thonis Vitd Joachimus Camerarius elegantis illius et multiplici eruditione referti de anima libri à Melanchthone non ita pridem scripti lec-tione Languetum tunta videndi auctoris cupiditate incensum fuisse, etc. Philib. de la Mare, in Vità Langueti, pag. 10.

<sup>(1)</sup> Joach. Camerar., in Vita Melancht., pag.

<sup>(2)</sup> Ibidem. (3) Ibidem.

la lecture d'un nouveau livre de Mé- parut l'an 1573. Languet n'était point lanchthon, qu'il ne souhaita rien avec plus d'empressement que de re-tourner en Allemagne pour y voir l'auteur de ce livre ; et que cela fut exécuté l'an 1549. Je trouve dans ce récit quelque chose qui fait de la peine; car il n'est pas naturel qu'un homme qui a conçu tant d'estime pour Mélanchthon par la lecture de ses Lieux communs de théologie, qu'il le prend pour le seul sage de la terre (7), fasse un voyage à Leipsic, et y séjourne, et y embrasse la religion protestante sans aller voir ce théologien, et qu'il ne soit impatient de lui faire une visite, que lorsqu'il a lu à Bologne un autre ouvrage de cet auteur. Il n'est pas vrai que Camérarius dise que cet autre ouvrage était le Traité de Anima, et qu'il sit résoudre Languet à retourner en Allemagne. Il s'exprime d'une maniére qui représente non pas un second, mais un premier voyage, perpulerat tandem ut in Germaniam veniret (8). Enfin il est bien étrange, que si Ca-mérarius a eu Languet pour disciple et pour pensionnaire à Leipsic, l'an 1548, il lui attribue de n'être venu en Allemagne qu'en 1540, par le désir qu'un livre lu eu Italie lui avait donné de voir Mélanchthon. Il faut nécessairement qu'il soit en faute, ou que M. de la Mare y soit. Toutes les apparences favorisent Camérarius; car Languet (9) même lui raconte, qu'ayant lu en Italie les Lieux communs de Mélanchthon, l'an 1547, et n'y trouvant pas assez d'éclaircissemens sur la matière de l'Eucharistie, il prit le parti d'aller consulter l'auteur, et qu'il le vit l'an 1549. Parlerait-il de la sorte s'il eût embrassé le protestantisme à Leipsic l'au 1548, et si Camérarius avait été son professeur et son hôte la même année dans la même ville?

(B) S'il en faut croire M. de Thou, il ne quitta cette cour, etc.] M. de Thou parle de cela trop en général: l'exposition de la doctrine de la Cène

alors à la cour de Saxe, mais à celle de l'empereur; et il ne quitta cet emploi qu'en 1577. Une lettre qu'il écrivit de Prague, le 1er. de mars 1577 (10), nous apprend qu'il avait obtenu de son altesse électorale de Saxe la permission de se retirer où il voudrait. Il eut toujours depuis ce temps-là une grande liaison avec cette altesse, encore qu'il s'attachât ou aux assaires du prince Casimii, ou à celles du prince d'Orange. Tout ceci se prouve par ses lettres, publiées

l'an 1699. (C) Il avait eu beaucoup de part à l'estime de M. du Plessis Mornai. Cela paraît par ce passage (11): « A » son arrivée à Anvers M. du Plessis .» trouve femme et enfans malades; » un fils mesme que Dieu luy avoit donné, en son absence aussitost retiré à luy; mais outre cela M. Languet son singulier ami decedé, » lequel madame du Plessis, bien » que malade elle-mesme, avoit as-» sisté jusques aux derniers soupirs. » Ses derniers propos furent; qu'il " ses deriners propos turent; quit

" n'avoit regret, que de s'avoir peu

" revoir M. du Plessis premier que

" mourir, auquel il eust laissé son

" cœur s'il eust peu. Qu'il avoit de
" siré de vivre pour voir le siecle

" amender; mais puis qu'il alloit

" tousjours s'empirant, il n'y avoit plus que faire; que les princes de » ce temps estoyent d'estranges gens; » que la vertu y avoit beaucoup à » souffrir, et peu à gagner; qu'il » plaignoit bien M. du Plessis, qui » auroit à en sentir sa bonne part, » et de mauvais temps à passer; mais » qu'il prist courage, que Dieu l'as-» sisteroit. Au reste l'adjura de re-» querir de luy, en luy disant adieu » de sa part , une chose : qu'au pre-» mier livre qu'il mettroit en lumiere » il feit mention de leur amitie. Cela » feit M. du Plessis non long-tems » après par une petite préface, à l'entrée de la version latine de son » livre, de la Verité de la religion » Chrestienne. » Ce qu'il dit à la louange d'Hubert Languet dans cette préface, et ce que d'autres out pu-

<sup>(7)</sup> Melanchthonem ab so tempore tanti esti-mare, ut relignos carcutire ac propriis affectibus indulgere judicaret, unum autem sapere Me-lanchthonem. Id., ibid., pag. 9. (8) Camer., in Vità Melanchth., p. m. 334.

<sup>(9)</sup> Languet. , epist. XV ad Joach. Camerar., pag. m. 27.

<sup>(10)</sup> C'est la XXVIIIº. de celles qu'il servit à Camérarius le fils. (11) Vie de du Plessis Mornai, pag. 56, a l'an 1581.

ment recueilli par Voétius (12). L'épitaphe seule vaut un panegyrique. Vous la trouverez dans le même Voé-

Notez que Languet témoigna une affection très-ardente à M. du Plessis au temps du massacre de la Saint-

Barthélemi (13).

(D) On le croit auteur de la harangue faite à Charles IX.... au nom de plusieurs princes d'Allemagne. ] M. Colomiés en donne une très-solide preuve dans ses Mélanges Historiques (14). Il la tire d'une lettre de Languet à son héros Philippe Sidney, écrite de Vienne, le 1er. de janvier 1574.

(E) On lui attribue le fameux traité qui a pour titre VINDICIE CONTRA TYnannos.] Ce que j'ai dit là-dessus dans le projet de ce Dictionnaire, au mot Brutus, est trop long pour être com-modément inséré ici. J'ai trouvé plus à propos de le renvoyer sous la forme de dissertation à la fin de cet ouvra-

ge \*.

Quelques-uns l'ont fait auteur du livre de Furoribus Gallicis (15), mais cru dans sa famille qu'il avait écrit la fameuse Apologie du prince d'Orange, et l'on se fondait sur ce qu'il en avait fait tenir un exemplaire à chacun de ses parens sur le pied d'une production de sa plume. Néanmoins Grotius (17) attribue cette apologie à un autre Français qui se nommait Pierre de Villiers (18).

(F) On a publié... un gros recueil des lettres qu'il avait écrites à l'électeur de Saxe....] M. Ludovicus, professeur dans l'académie de Hall, a procuré cette édition. On lui en serait encore plus redevable, s'il y avait joint un indice des matières, et s'il avait fait corriger plus exactement les fautes que les imprimeurs ou les copistes ont faites sur les noms propres.

(12) Disputat. theologic., vol. IV, pag. 238 et seq.

blié sur le même sujet, a été diligem- On s'étonne qu'il n'ait mis aucune préface à ce livre-là, et que les éditions d'Allemagne étant ordinairement recommandables par les tables des matières, on n'en voie aucune dans les lettres de Languet, qui en avaient plus de besoin qu'une infinité d'autres livres, parce que chaque lettre contient plusieurs faits qui n'ont nulle liaison avec un sujet général. Voici le titre de cet ouvrage : Arcana seculi decimi sexti. Huberti Langueti, legati, dum viveret, et consiliarii Saxonici, Epistolæ secretæ ad Principem suum Augustum Sax. Ducem et S. R. I. septemvirum. Ex 'APXEΙ'Ω Saxonico descriptas primus è Museo edit Jo. Petr. Ludovicus. M. l'abbé Nicaise m'avait assuré que l'on y verrait en tête la Vie de l'auteur, composée par M. de la Mare; mais cela ne s'est point trouvé véritable. Elle a été publiée à part dans la même ville de Hall, en 1700, in-12. Si elle me fût tombée entre les mains assez tôt, cet article serait meilleur, bien plus plein et mieux lié. Recourez à M. Bernard (19), qui sans un juste fondement (16). On a donne un précis fort ample et fort juste de cette pièce : elle est bien écrite et bien curieuse.

(G) Il ne faut pas oublier... une conversation que M. de Thou eut avec lui...] Il fit connaissance aux eaux de Bade avec Languet, l'an 1579, et fut si charmé des manières et des beaux discours de cet honnête homme, qu'il croyait ne pouvoir jamais s'en sépa-rer. Voici l'éloge qu'il lui donne; je le rapporte parce que Voétius, ni M. Teissier n'en font aucune mention. Argentina Badam ventum, ubi Thuanus Languetum vacuum nactus ita mordicus per triduum ei adhæsit, ut ab eo divelli non posse putaretur. Ita candor hominis illum ceperat, insigni probitate, judicio non solum in litteris, sed in publicis negotiis, quæ totd vitd sub variis principibus magna fide gesserat, præditi, ad hæc rerum Germaniæ callentiss. ut Fermanos ipsos res patrias suas doceret. Toto illo tempore cum eo assiduus , nisi quantum aquis sumendis impendebat, cum multa didicit, tum brevieulum manu ipsius perscriptum, quod et nunc servat, postquam hinc discessit,

(19) Dans les Nouvelles de la République des Letizes, mars 1701, pag. 286 et suiv.

<sup>(13)</sup> Voyez la Vie de M. du Plessis, pag. 22. Vòyes-y aussi pag. 12.

<sup>(14)</sup> Pag. 13 et 14.

<sup>\*</sup> Voyez tome XV.

<sup>(15)</sup> De quo suprà, citation (44) de l'article de Bixx, tom. III, pag. 404.

<sup>(16)</sup> Voyez M. de la Mare, in Vit. Langueti, pag. **6**7, 68.

<sup>(17)</sup> Lib. III Belgic. Annal.

<sup>(18)</sup> La Mare, in Vita Langueti, p. 121, 122.

sh eo accepit, quo goneralis Germa- Ter-Goes xxxix ans plus ou moins; niæ status, sicut hodië est, comitio- mais dans la page 341, il ne met que rum jus, circulorum numerus, con-siliorum ordo describitur (20). Il raconte que Languet lui fit prendre garde à un seigneur allemand qui était à une fenêtre auprès de sa femme, et qu'ensuite il lui demanda en riant, si la chose dépendait de votre choix, préféreriez-vous une femme aussi belle que celle-là à l'archeveché de Cologne? M. de Thou ne sachant quel pouvait être le but de cette question ne répondait rien. Languet lui expliqua tout le mystère, et lui dit que ce seigneur allemand était le comte d'Isembourg, qui avait quitté depuis peu l'archeveché de Cologne, afin de se marier avec Jeanne de Lignes, sœur du comte d'Aremberg. ll ajouta qu'en Allemagne la suppression du célibat était à charge aux maisons des grands seigneurs protestans; car au lieu que sous le papisme ils mettaient leurs filles en religion avec une espérance certaine de les voir un jour pourvues de la dignité d'abbesse dans un très-riche couvent, ils étaient obligés de les marier, eux qui vivaient en un pays où les gens foisonnent beaucoup (21).

(20) Thuan., de Vita sua, L II, init., p. m. 1176. (21) Filias omneis quibus homines proletarii abundant, matrimonio elocare teneantur. Id., ibidem.

LANSBERGIUS (PHILIPPE) a tenu rang parmi les mathéma-ticiens du XVII<sup>e</sup>. siècle. Il était (b). Il fut ministre de la parole demeura là \*3. de Dieu à Anvers, en 1586. Depuis il le fut pendant plusieurs années (A) à Ter-Goes en Zélande : et enfin ayant été déclaré *emeritus* , il se retira à Middelbourg(c), où il mourut l'an 1632. On verra ci-dessous le titre de ses ouvrages (B).

(a) Vossius, de Scient. mat. pag. 341. (b) Ipse, Epist. dedic. Uranometriæ. (c) Vossius, de Scient. mathem., p. 341.

xxix ans. Sans doute la faute est de l'imprimeur; mais j'avoue que je ne sais pas si elle consiste dans la soustraction, ou dans l'addition d'un x. C'est l'un des deux.

(B) On verra... le titre de ses ouvrages.] Chronologiæ sacræ libri VI \*1, imprimés en 1626. Progymnasmata Astronomiæ restitutæ, imprimes à Middelbourg en 1629 \*3; Triangulorum Geometricorum libri IV, imprimés au même lieu en 1631 ; Uranometriæ libri III, imprimés au même lieu la même année; Commentationes in Motum terrædiurnum et annuum , et in verum aspectabilis cœli Typum, où il se déclare hautement pour l'opinion de Copernic, et prétend même la perfectionner. Il composa cet ouvrage en flamand; mais il fut traduit en latin par Martin Hortensius, et imprime à Middelbourg en 1630. Fromond, docteur de Louvain, le réfuta dans son Ant-Aristarchus, sive Orbis terræ immobilis. Lansbergius, qui ne vécut pas assez pour répliquer, laissa un fils qui répondit à Fromond, et en même temps à Morin , professeur royal à Paris , et à un Danois nommé Pierre Bartholin. Cette réponse, intitulée Jacobi Lansbergii medicinæ doctoris Apolo-gia pro Commentationibus, etc., im-primée à Middelbourg, en 1633, fut réfutée par un nouveau livre de Fromond, imprimé l'an 1634 sous le titre de Vestá, ou d'Ant - Aristarchi

\* L'auteur des Observations insérées dans la Bibliothéque française, XXX, 1, dit que la Chronologia sacra n'a que trois livres.

\* Le mem eritique, sur ce qu'on ne trouve pas le Progymnasmata dans l'édition in-folio de toutes les Œuvres de Lausberg, donnée à Mid-delbourg, en 1663, eonclut que c'est appareu-ment le titre altré de l'un des quatre ouvrages que Bayle a oubliés. Cependant Lalande, dans sa Bibliographie astronomique, année 1619, pag. 171, et année 1628, pag. 191, mentioane les Programmamata. \*3 L'auteur des Observations insérées dans la

Bibliothèque française reproche encore à Bayle de ne pas parler de quatre ouvrages de Ph. Lansberg , savoir : Cyclometria nova libri duo ; Horologiographa plana; In quadrantem ium as-tronomicum, ium geometricum, nec non in astrolabium Introductio, dont Lalande cite upe édition de 1632, in-folio, et une de 1653, et T'a-bulæ motuum celestium, que Lalande met a l'année 1635.

<sup>(</sup>A) Il fut ministre... pendant plusieurs années. ] Vossius (1), dans la page 237, dit qu'il fut ministre à (1) De Scient, mathemat.

LARROQUE (MATTHIEU DE), l'étude de l'antiquité avec une pour ministre de l'église de Vitré en Bretagne, et lui donna dans la suite beaucoup de marques d'une considération particulière. (a) et la princesse de Tarente, et la duchesse de Weimar (b). Il servit cette église environ vingt-sept ans, et s'appliqua à

en latin Larroquanus, l'un des ardeur nonpareille. On vit bienplus illustres ministres que les tôt des preuves publiques du réformés aient eus en France, progrès qu'il y avait fait; car la naquit à Leirac, petite ville de réponse qu'il publia aux motifs Guienne proche d'Agen, l'an de conversion d'un certain mi-1619. Le malheur qu'il eut de nistre(c), qui avait changé de perdre au sortir de son adoles- parti, fut toute remplie des técence son père et sa mère, qui moignages des pères. Les ouvrapar leur condition et par leur ges qu'il fit imprimer ensuite vertu étaient des principaux de élevèrent extrêmement sa répuleur ville, fut suivi bientôt après tation (A). Il se forma entre lui de la dissipation de son patri- et MM. Daillé père et fils une moine, sans qu'on sache de amitié très-intime, qu'un fréquelle fatalité, ou de la fraude quent commerce de lettres ende qui elle fut l'effet. Cela, bien tretenait. Le voyage qu'il fit à loin de le décourager, l'anima Paris lui procura la connaissance plus fortement à chercher sa de plusieurs savans illustres (B). consolation dans les études, et L'église de Charenton résolut de à joindre aux humanités qu'il l'appeler en 1660; mais l'envie avait apprises, la connaissance de quelques faux frères fut si viode la philosophie, et surtout lente, qu'ils firent jouer des macelle de la théologie. Il y fit de chines pour préoccuper la cour très-grands progrès, et il fut contre lui, de sorte que sa mareçu ministre avec applaudisse- jesté fit défendre à cette église ment. Il fut obligé d'aller à Pa- de jeter les yeux sur un tel sujet, ris deux ans après son installa- quoique le député général de tion au ministère, afin de s'op- ceux de la religion (d) se fût ofposer aux chicanes de ceux qui fert de répondre de la bonne voulaient ruiner l'église. Il ne conduite de M. de Larroque. Le put les surmonter; mais il ren- chagrin d'avoir été calomnié fut contra des conjonctures qui lui bien grand, mais le bon témoifurent favorables. Il prêcha quel- gnage de la conscience en fut le quefois à Charenton, et fut tel- remède. On l'appela pour être lement goûté par la duchesse de tout à la fois ministre et profesla Trémouille, qu'elle le choisit seur en théologie à Saumur. Il accepta l'emploi de ministre, et refusa la profession en théologie, la jugeant peu convenable à l'étude de l'Histoire Ecclésiastique C'est ce que firent aussi le prince qui était sa forte passion. Il se préparait au voyage de Saumur, lorsque l'intendant de la province (e) lui défendit de le faire.

<sup>(</sup>a) Fils de la duchesse de la Trémouille.

<sup>(</sup>b) Fille de la même dame.

<sup>(</sup>c) Nommé Martin.

<sup>(</sup>d) M. le marquis de Ruvigni.

<sup>(</sup>e) Nommé M. Voisin.

juste défense : l'église de Saumur sollicita vivement la permission nécessaire et l'obtint; néanmoins, il ne trouva pas à propos de s'en prévaloir, ni de jouir d'une charge en dépit de l'intendant. Il s'arrêta donc encore à Vitré, où sa plume ne fut pas oisive. Trois des principales églises du royaume, celle de Montauban. celle de Bordeaux, celle de Rouen, lui adressèrent des vocations. Il n'accepta que celle de Rouen, et ce fut là qu'il finit sa vie à l'âge de soixante-cinq ans, le 31 de janvier 1684, après y avoir fait paraître, non-seulement le mérite d'un savant homme, mais aussi les qualités d'un honnête homme et d'un bon pasteur (f). Il avait joint ensemble tous ces différens caractères (C), qui ne sont séparés que trop souvent. Voyez son éloge dans les Nouvelles de la République des Lettres, à l'article V du mois de mars 1684.

(f) Tiré de l'Abrégé de sa Vie, à la tête de l'ouvrage que M. de Larroque, son fils, publia à Leyde, l'an 1688, sous le titre de Matthæi Larroquani Adversariorum sacrorum libri tres.

(A) Les ouvrages qu'il fit imprimer ensuite élevèrent extrêmement sa réputation.] Il publia en 1665 une réponse à un livre de Messieurs de Port-Royal, intitulé l'Office du Saint Sacrement, ou tradition de l'église touchant l'Eucharistie, recueillie des saints pères et autres auteurs ecclésiastiques. Cette réponse fut fort estimée: Mird cum solertid nimis catholicorum virorum, qui ut legentibus fucum facerent sanctorum patrum textum vel mutilaverant, vel pravo commento inquinaverant, pias fraudes vel impias dicam nescio, retexit. Mirati sunt omnes nihilque vindicandum intactum sivisse, fantá sagacitate ac diligentia unum quodque

On se pourvut contre cette in- expendens officium, ut in ejus messem nemo pedem, vel spicilegii causa, intulerit (1). Quelque bon que fût ce livre, il n'égala point l'excellent ouvrage que le même auteur publia quelques années après, sous le titre d'Histoire de l'Eucharistie \*1. Il s'en sit deux éditions en moins de deux ans, et il a été traduit en anglais. Le nom de l'auteur n'avait point paru à la première édition : mais il parut à la seconde, qui est celle de 1671. Il est vrai qu'il y parut avec quelque déguisement, par la faute du libraire qui prit sans doute un q pour un g dans la signature manuscrite de l'auteur (2). De là est venu que plusieurs controversistes de la communion romaine l'out nommé Larrogue, au lieu de Larroque. Il fit imprimer à Genève, en 1670, deux dissertations latines de Photino et Liberio, où il marqua entre autres choses quelques erreurs du père Pétau touchant l'époque de la condamnation de Photin. Il réfuta dans une troisième dissertation ce que M. David avait op-posé à la première. Après cela il prit la plume pour la défense de son bon ami, feu M. Daillé, contre deux savans anglais. Cet ouvrage a pour titre: Observationes in Ignatianas Pearsonii Vindicias nec non in Beverigii Annotationes. Il acheva presque la réplique à la réponse de Bévérigius; mais ayant été prié par quelques-uns de ses amis de renoncer à cette dispute, il leur accorda sans peine ce qu'ils souhaitaient. Son livre de la Conformité de la Discipline des églises réformées de France avec les Anciens vint à la suite de ceux dont j'ai dejà fait mention, et fut suivi d'un traité de la communion sous les deux espèces \*2 qui réfute un ouvrage de M. l'évêque de Meaux. Voilà ce qu'on trouve dans la Vie de l'auteur, à la tête d'un ouvrage posthume que

<sup>(</sup>t) Daniel Larroquanus, in Vite Summa Mat-thei Larroquani, folio \*\* 5.

<sup>&</sup>quot;. On pense bien que Leclere et Joly ne sont pas de cet avis.

<sup>(2)</sup> Conférez ce que dessus, dans la remarque (N) de l'article CATET, tom. IV, pag. 297. \*2 Cet opuscule dont Niceron, induit en erreur par Bayle, donne mal le titre, est, dit Joly, initiale: Réponse au liere de M. l'évêque de Meaux, de la communion sous les deux espèces, 1683, in-12, sens nom de ville ni d'impri-

M. de Larroque, son fils, publia l'an zianzenus, etenim nostro apprime ac-1688. On n'y trouve point le Traité de la Nature de l'église, ni celui de la Régale ; joignons donc ces deux écrits aux précédens; et disons quant à l'ouvrage posthume, qu'il a pour titre: Matthæi Larroquani adversariorum sacrorum libritres. Opus posthumum. Accessit Diatriba de legione fulminatrice in qua expenduntur veterum testimonia quibus hactenus hac historia vera habita est, authore Daniele Larroquano M. Filio. M. de Larroque le fils \*, qui avait déjà donné des preuves de son savoir et de son esprit, est l'auteur de la dissertation de Legione fulminatrice. Il nous apprend que M. son père avait entrepris une histoire ecclésiastique, et avait achevé les trois premiers siècles, et commencé le quatrième. Il faut espérer que le public jouira un jour de ce beau travail.

(B) Le voyage qu'il fit à Paris lui procura la connaissance de plusieurs savans illustres. ] Entre autres celle de M. Justel, celle de M. Amproux (3), et celle de M. Conrart. Eux, et MM. Daillé, et M. Allix, furent les protestans pour qui il eut le plus d'amitié. Il se fit aussi connaître à plusieurs savans de la communion romaine, et nommément à M. l'abbé de Marolles, et à M. de Launoi. On a trouvé parmi ses papiers plusieurs lettres de ces deux messieurs, et

surtout du dernier (4).

(C) Il avait joint ensemble tous ces différens caractères. ] Je vous ai ren-voyé à son éloge, inséré dans les Nouvelles de la République des Lettres. Je vous renvoie aussi à la préface d'où j'ai tiré cet article, et d'où je veux prendre encore quelques vers de Grégoire de Nazianze. Id duntaxat subjungamus colophonem huic elogio imposituri, quod de suo pa-rente nimirum dicebat Gregorius Nacommodari potest (5).

ΨΗν μοι πατήρ καλός τε κάγαθὸς σφό-Γηραίος, άπλους τὸν τρόπον, ςάθμη Liou, Πάτραρχος όντως Αβραάμ τις δεύτε-

"Ων οὐ δοκῶν ἄρισος, οὐ τὸν νῦν τρό-

· · · · · · · · . Χρισοῦ Φίλος, Επειτα ποιμέν, ποιμένων ότι κράτος. Erat pater mi vir probus valde, senez , Simplexque, vitæ regula et certissima, Patriarchus alter Abraham : non tam studens Famé esse, quam re vir bonus, contra atque nunc (6).

(5) Daniel Larroquanus, in Summa Vitee Matthei Larroquani, in fine.

(6) C'élait l'éloge qu'Eschyle donnait à Am-phiaraus. Voyez, tom. I, pag. 543, la reman-que (B) de l'article Amphianaus, avant le premier alinéa.

LASCARIS (Constantin) abandonna Constantinople sa patrie l'an 1454, et se retira en Ítalie. Il fut l'un de ceux qui rétablirent dans l'Occident la connaissance des belles-lettres. Il les enseigna premièrement à Milan, où il se vit appelé par François Sforce. Ensuite il alla trouver à Rome le cardinal Bessarion, et en reçut plusieurs témoignages d'amitié. Puis il fut à Naples, où il enseigna avec applaudissement l'éloquence et la langue grecque. Enfin il s'en alla à Messine, et s'y fixa pour le reste de ses jours. Il y attira beaucoup d'écoliers, et entre autres Pierre Bembus \*, qui fut élevé à la dignité de cardinal par Clément VII. Il laissa sa bibliothéque au sénat de Messine : elle était

Ce Daniel Larroque se convertit à la foi Ce Daniel Larroque se convertit à la foi catholique, dit Joly. Il est auteur de plosieurs ouvrages dont on trouve le catalogue dans me lettre de M. l'abbé d'Olivet à M. le président Bouhier, 1739, in-12. M. d'Olivet présend que M. de Larroque est le véritable auteur de l'Avis aux Réjugiés, attribué à Bayle. • Cette opinion de l'abbé d'Olivet est sans partisan.

<sup>(3)</sup> Conseiller au parlement de Paris. (4) Tiré de sa Vie, à la tête du Adversarioum sacrorum libri tres.

<sup>\*</sup> Leclerc reproche à Bayle de n'avoir pas donné la date de l'arrivée de Bembo à Messine, qu'il met, d'après la Monnoie, à 1493. Joly rapporte le texte d'une lettre de Lascaris qui dit être arrivé à Messine le 4 mai 1492.

composée d'excellens livres qu'il caris de fouiller dans toutes les fit enterrer aux frais du public. Son tombeau de marbre, dans ris est auteur de quelques ouvrages (A).

(a) En 1465.

(b) Tiré de Jérôme Ragusa, in Elogiis Si-

(A) Il est auteur de quelques ouvrages. ] Ils roulent sur la grammaire grecque. Alde Manuce les imprima avec quelques autres petits écrits de même nature en grec et en latin. Outre cela Lascaris a fait un recueil des hommes doctes qui ont fleuri anciennement dans la Sicile (1).

(1) Le jésuite Hiérôme Ragure l'a inséré dans ses Éloges des Siciliens, livre imprimé à Avignon, l'an 1690.

LASCARIS (JEAN)\* se surnommait Rhyndacénus (a), et était de la maison de Lascaris, qui a donné des empereurs de Constantinople. Il se réfugia en Italie après la destruction de l'empire d'orient au XV°. siècle, et fut reçu par Laurent de Médicis grand fauteur des savans le jugea propre à rassembler les meilleurs livres qui fussent en Grèce, et pour cet effet il le députa au le grand-seigneur permit à Las-

avait apportés de Constantino- bibliothéques, et par ce moyen ple. Le sénat l'avait honoré (a) une infinité de rares trésors de du droit de bourgeoisie, et le littérature furent transportés en Italie. Après cela Lascaris passa en France\*, et s'y fit estimer de l'église des carmes, a été ruiné Louis XII, qui l'envoya à Venipar les injures du temps, et n'a se, en qualité d'ambassadeur(B). pas été rétabli (b). Notre Lasca- Il s'en alla à Rome sous le pontificat de Léon X, et fit encore un voyage en Grèce, d'où il amena quelques jeunes gentilshommes pour être élevés dans le collége que l'on fonda au mont Quirinal, afin de conserver la bonne prononciation de la langue grecque(b). Il retourna en France sous le règne de François I<sup>er</sup>. (C), et après s'y être arrêté quelque temps, il repassa en Italie, et mourut à Rome, perdu de goutte, à l'âge d'environ quatre-vingt-dix ans. Il fut enterré dans l'église de Sainte-Agathe. Quoiqu'il n'eût pas un revenu fixe, il eut toujours de quoi fournir à ses dépenses, et cependant il n'était point attentif à ses affaires domestiques, et il se plaisait à vivre somptueusement. Sa paresse ne lui permit pas de composer beaucoup de livres (c) (D). Il entendait bien le avec beaucoup de bonté. Ce latin, et n'avait pas dédaigné d'être correcteur d'imprimerie (E). Il faudra examiner la relation du Giraldi (F).

J'ai oublié, je ne sais comment, sultan(A). Cette députation fut une chose qui méritait d'être suivie d'un heureux succès; car rapportée, c'est qu'il « a le pre-» mier trouvé, ou au moins

<sup>\*</sup> Leclerc observe qu'il s'appelait André-Jean, quoiqu'il ne prit communément que le nom de Janus.

<sup>(</sup>a) Peut-étre à cause d'une ville nommée Rhyudacus, entre l'Hellespont et la Phrygie. [La Monnoie confirme la conjecture de Bayle. ]

<sup>\*</sup> Leclerc observe que Lascaris était en France plusieurs années avant la mort de Charles VIII, et que ce fut vers l'an 1495, qu'il donna des leçons de grec à Budé.

<sup>(</sup>b) Tiré de Paul Jove, in Elog. cap. XXXI.

<sup>(</sup>c) Ex eodem, ibid.

» grandes lettres, ou pour » mieux dire majuscules et ca-» pitales de l'alphabet grec, » esquelles il fit imprimer, l'an » 1494, des sentences morales, » et autres vers qu'il dédia à » Pierre de Médicis, avec une » fort longue épître liminaire, » où il l'informe de son dessein, » et de la peine qu'il avait eue » ces grandes lettres parmi les » plus vieilles médailles et mo-» numens de l'antiquité (d).

(d) Naudé, Addit. à l'Hist. de Louis XI., pag. 303, 304.

(A) Laurent de Médicis... le députa au sultan. ] Deux fois, si nous en croyons Paul Jove, qui ajoute que ce sultan aimait la philosophie, et avait une estime particulière pour Laurent de Médicis. Il est nécessaire de rapporter les paroles de cet historien; car il faut que je les compare avec celles de M. Varillas. C'est une matière de critique. Is (Laurentius Medices) tum absolvendæ bibliothecæ studio tenebatur. Ob id Lascarem, ad conquirenda volumina Byzantium cum legatione ad Baiazetem bis misit: nec defuit honesta petenti, nusquam barbarus imperator, quippe qui erat totius philosophiæ studiosus, Averroisque sectator eximius, et de Laurentio privatim tanquam de illustri cultore virtutis, optime sentiret, quùm paulò antè Bandinum percussorem fratris, fugd in Asiam elapsum in catenis ad supplicium tradidisset (1); singulari quidem religionis, atque justitiæ exemplo; quod ille immane scelus in templo ausus, meritá pæná plectendus censeretur. Itaque Lascares, tuto abdita Græciæ perscrutatus, quum patriæ opes victoribus cessissent, nobiliora

(1) Paul Jove se trompe ici; car ce ne sut pas Bajaset II, mais son père Mahomet II, qui sit arrêter Bandini, et qui l'envoya à Laurent de Médicis, l'an 1478. Voyes M. Guillet, Histoire de Mahomet II, tom. II, pag. 320 et suir., et pag. 430. Notes que M. de Wicquesort a bien erré la-dessus; voyes son Traité de l'Ambassa-deur, tom. I, pag. m. 269.

» rétabli et remis en usage, les divitiis antiquæ dignitatis volumina collegit, ut in Italia servarentur (2). M. Varillas a trouvé trop sèche cette narration de Paul Jove; c'est pourquoi il l'a embellie de quantité de circonstances, comme si au lieu de traduire fidèlement le travail d'autrui, on l'eût chargé de le travestir en roman. Voici son narré (3): Laurent de Médicis recut Lascaris à bras ouverts, et lui commit le soin de sa bibliothéque. Un jour qu'ils discou-raient des moyens de l'embellir, il » et de la peine qu'il avait eue vint en pensée à Lascaris, que Ba-» à rechercher la vraie figure de jazet, deuxième empereur des Turcs avait de l'inclination pour la philoso-phie, et que s'étant fait expliquer les commentaires d'Averroës sur Aris-tote, il ne serait pas faché que l'on sauvat les peripatéticiens du naufra-ge des belles lettres. Laurent de Médicis promit de lui fournir les choses nécessaires pour un voyage de Constantinople, s'il y voulait aller à ce dessein. Lascaris le prit au mot, et s'embarqua sans autre lettre de créance que celle que Laurent de Médicis lui donna pour ses facteurs. Il ne laissa pas neanmoins de trouver accès à la porte du grand-seigneur, ni de se faire présenter à sa hautesse, qui le reçut encore mieux qu'il ne s'était imaginé. Ils eurent une assez longue conversation, et Bajazet lui témoigna toute l'estime dont un infidèle était capable pour la vertu de Laurent de Médicis, et lui permit (à sa considération) d'acheter tous les manuscrits qui se trouveraient à vendre dans son empire. Sa hautesse lui donna des gens pour le conduire et l'escorter aux lieux où il savait qu'il y avait eu des bibliothéques, et pour emplcher que ceux qui les avaient pillées, ne vendissent les livres plus qu'ils ne valaient. Ainsi Lascaris eut la commodité d'aller par toute la Grèce, et d'assembler ces rares volumes qui subsistent encore dans la bibliothéque du roi. Il n'en apporta toutefois que la moitié dans le premier voyage qu'il fit, parce que la joie de faire voir à son patron les auteurs qu'il avait recouvrés guoiqu'on les tint pour perdus, le fit reiourner à Florence au bout de deux ans qu'il en était parti. Mais Lau-

(2) Jovius, Elog., cap. XXXI, pag. m. 74.
(3) Varillas, Anecdotes de Florence, p. 183.

cherche partout où il y avait eu des servés (5). savans. Lascaris revit Bajazet, et en lèbre bibliothèque des Médicis, qui brodures ne verrait-on pas dans les

(4) Varillas, Histoire de Charles VIII, liv. III, pag. 262, à l'ann. 1494, édition de Hol-lande.

rent de Médicis le renvoya trois mois furent mis dans la bibliothéque royaaprès, et le pria de continuer sa re-le, où ils sont jusqu'à présent con-

Quand on m'aura prouvé que Vareçut de nouvelles civilités. Il par- rillas ne se fonda point uniquement courut tout le Péloponèse, et revint sur les éloges de Paul Jove, en parlant comme en triomphe dans un vaisseau de Lascaris dans ses Anecdotes de chargé du reste des dépouilles de la Florence, je verrai si j'ai eu tort de langue grecque. Mais il n'avait pas l'accuser d'être l'inventeur de la pluencore rangé ses manuscrits dans le part des circonstances qu'il a débi-superbe lieu qui leur était destiné, tées. S'il avait su ce que Paul Jove lorsque Laurent de Médicis mourut, remarque dans un autre livre, il et laissa l'Italie dans un calme qui ne nous aurait donné une narration dura guère. L'armée française entra beaucoup plus paraphrasée ; c'aurait dans Florence, et dissipa les livres été une scène toute remplie de déco-aussi-bien que les autres meubles de rations. Paul Jove raconte que le la maison de Médicis. Non-seulement Bassa Cherséoglis fit obtenir à Jean il y a là plusieurs circonstances que Lascaris la permission de visiter tou-M. Varillas a forgées pour embellir tes les bibliothéques de la Grèce, son récit, et pour le rendre plus lorsque par ordre de Léon X il cherplein, mais aussi quelques falsifica- chait les vieux manuscrits. Nec illud tions des faits; car il suppose, 1°. que quidem erga litterarum studia eximiæ Lascaris n'avait point de lettre de benignitatis officium prætermitten-créance pour le grand-seigneur. Que dum videtur, quòd Lascari, quem veulent donc dire ces paroles de Paul supra memoravimus, Græcorum no-Jove, Byzantium CUM LEGATIONE ad bilissimo, pariter atque doctissimo Bajazetem misit? 20. que les rares antiquos codices jussu Leonis decimi volumes que Lascaris rassembla sont conquirenti, cunctas Græciæ bibliodans la bibliothéque du roi de Fran- thecas, impetrato ad id regio diploce, l'armée française ayant pillé les mate, libere excutiendas aperuit (6). livres et les autres meubles de la mai- Cet historien venait de dire que ce son de Médicis au temps de Char-Bassa, s'étant fait mahométan par les VIII. Pour réfuter là-dessus cet dépit, conservait au fond de l'âme la historien, il ne faut que le faire sou- foi chrétienne, et avait un crucifix venir qu'il a dit lui-même dans un caché dans un cabinet, et l'adorait autre ouvrage (4), que la maison de pendant la nuit lorsque personne n'en Médicis fut pillée par les Florentins avant que les troupes de Charles VIII crucifix à Jean Lascaris, qui raconta fissent leur entrée à Florence. Il dit ensuite toutes ces particularités à positivement que les Florentins dis- Paul Jove. Disons quel fut le dépit sipèrent le prodigieux amas de sta- qui le porta à l'abjuration extérieure tues, de tableaux, de livres, et de du christianisme. Il était prêt à épou-médailles, que les étrangers allaient ser une belle fille, lorsque son père voir avec admiration au palais de la trouvant fort à son goût s'en em-Médicis. Notez que les livres de cette para, et voulut être son mari. Cette bibliothéque, qui peuvent avoir été injure outra tellement le fils, qu'il transportés dans celle du roi de Fran- se retira aux prochaines garnisons ce, y sont passés par un tout autre des Turcs, et puis à Constantinople canal que celui de l'expédition de où Bajazet lui fit un très-bon accueil, Charles VIII. Ce transport est plus et lui promit en mariage l'une de ses moderne; voyez le père Jacob dans filles. Le jeune homme se fit mahoson traité des bibliothéques : il vous métan, quitta son nom d'Étienne, apprendra que Catherine de Médicis et prit celui d'Achomat et de Cherapporta entre autres choses à Henri II séoglis, et devint gendre de Bajazet son époux, les manuscrits de la cé- (7). Quelles paraphrases, et quelles

<sup>(5)</sup> Jacob, Traité des Bibliothéques, p. 458.
(6) Jovius, Histor., lib. XIII., fel. m. 256.
(7) Jovius, ibidem, folio 255 verso.

Anecdotes de Florence, si M. Varillas eut eu connaissance de ce passage latin? Non, ut cæteri ferè omnes à prima pueritia per delectus Christianis parentibus erepti, sed jam planè vir (Cherseoglis) ita à majorum religione discessit, ut nunquam ex arcano veræ pietatis oblivisceretur. Is Chersechii reguli in Illyrico, ad montem Nigrum filius, quum adamata ei sponsa quæ erat è stirpe Serviæ despoti, ad paratas nuptias duceretur, concupivit eam illicò, quòd esset egregiæ venustatis, procaci oculo improbus pater, omnemque pudorem superante libidine, sibi statim impotenter excluso filio nuptias celebravit, frustra reclamantibus propinquis: qui id facinus filio contu-meliosum patrique et domui infame detestabantur. Itaque juvenis tantæ injuriæ indignitate commotus, præcipitique actus desperatione, etc (8). Je donne à examiner à d'autres si Paul Jove n'a point confondu, avec le voyage qu'il suppose que fit Jean Lascaris en Grèce, sous le pape Léon X , les voyages que Laurent de Médicis lui avait fait faire. Bajazet mourut avant le pontificat de Léon X, et je doute fort que Cherséoglis ait eu beaucoup de crédit sous le successeur de ce sultan, et il est indubitable qu'il ne fut jamais aussi en état de rendre service à Jean Lascaris que sous l'empire de Bajazet.

(B) Louis XII... l'envoya à Venise en qualité d'ambassadeur.] Je trouve qu'il l'y envoya l'an 1503, et l'an » souffrir que le roi lui envoyat un 1505. Voyez Pierre Bembus dans » pédant au lieu d'un ambassadeur, sommaire de la harangue de l'ambassadeur. Le Vianoli (10) assure ligue de Cambrai, congédia Lascaris, ambassadeur de Louis XII. Mais comment eût-elle pu savoir alors une ligue qui ne fut conclue qu'au mois

(11).

(8) Jevius, Historiar. lib. XIII, folio 255. Voyes aussi Mélanchthon, au livre V de la Chronique de Carion, pag. m. 874. (9) Lib. VI, folio m. 144, verso, et lib. VII, folio 152.

folio 1921. (10) Historia Veneta, parle seconda, p. 96. (11) Je crois que par anticipation on appelle ligue de Cambrai les engagemens qui se novaient avant la conclusion du traité de Cambrai.

Ce que M. de Wicquefort raconte de cette ambassade n'est guere obligeant. « Le pape, dit-il (12), recon-» nut trop tard la faute qu'il avait » faite, en faisant choix d'un minis-» tre impertinent et ridicule. Jean » Lascaris, que Louis XII envoya en » ambassade à Venise en l'an 1503, » ne l'était guère moins. Il était sorti » d'une maison qui avait autrefois » donné de grands princes à l'empire » de Constantinople, et il était fort » savant; il n'avait point de connais-» sance du tout des affaires du mon-» de. Il avait avec cela une très-» petite mine, accompagnée d'une » manière de vivre si basse et si sor-» dide, qu'il semblait qu'au lieu de paraître en ambassadeur, et de faire honneur au roi son mattre, » il affectat d'imiter la fausse modes-» tie de ceux qui, se donnant en-» tièrement à la philosophie contemplative, font profession d'une pau-» vrete étudiée, et tiennent un peu » du cynique. Sa commission était d'autant plus difficile, qu'il avait ordre d'emprunter de l'argent, et de faire une alliance, dans un » temps où les inclinations du sénat n'étaient point du tout françaises, parce que les affaires du roi n'étaient pas dans un fort bon état en Italie. 20 20 Laurens Suarez de Figueroa, am-» bassadeur de Ferdinand-le-Catholi-» que, qui ne manquait point de » profiter du mécontentement de la » république, laquelle ne pouvait » souffrir que le roi lui envoyat un l'Histoire de Venise (9), où il rapporte » dit en plein sénat : qu'on devait les sujets de ces ambassades, et le » juger de quelle manière le roi de » France la traiterait, si après la » conquête qu'il prétendait faire du qu'en 1507 la république ayant su la » royaume de Naples, il se voyait au-» dessus de ses affaires, et qu'il pût » tyranniser l'Italie à son aise ; puis-» que dans ses incommodités et né-» cessités il méprisait le sénat à un de décembre 1508? Voyez la note » point, que de lui envoyer un phi-» losophe grec, frachement sorti du » collège » \*. (C) Îl retourna en France sous le

(12) Wicquefort, de l'Ambassadeur, liv. I.

pag. m. 166.

\* Leclerc regarde comme suspect ce récit de
Wicquefort qui traite, en 1503, de fraîchemens
sorti du collége un homme qui avait alors près de soixante ans.

italien porte que Lascaris ne sachant que devenir prit parti avec Charles VIII, et que, comme il était homme de cabinet, on lui donna l'ambassade de Venise, dont il s'acquitta dignement sous le règne de ce monarque, et de Louis XII qui lui succéda. Enfin Léon X, étant devenu pape, appela Lascaris à Rome pour être de son conseil (13). Ce fut, selon M. Varillas, le dernier emploi de Jean Lascaris; et c'est se tromper en plusieurs manières, car le pape ne le fit point son conseiller, mais directeur d'un collége grec (14), et depuis ce temps-là ce savant homme eut quelque charge à Paris. Je crois que ce fut celle de bibliothécaire du roi, et je me fonde sur une lettre que Jacques Tusan écrivit à Ange Lascaris, fils de Jean, dans laquelle on voit ces paroles (15): Jam patris tui excellentemin romand lingud, nedum vestrd, peritiam pluribus hic verbis ne fusius persequar , illud certè dicam : Græcæ litteraturæ quantum usu, quantum scientid præcellat, ex hoc intelligi vel maxime posse, quod eum ex cunc-tis vestri generis hominibus de sententid doctissimorum delectum princeps noster Franciscus accersendum esse censuerit, ut museo, quod in hdc urbe longè omnium principe multo celeberrimum speramus excitatum iri, propediem, velut alter Apollo præsideat. Voici un passage qui n'est pas exempt de fautes, mais qui ne laissera pas de servir de preuve. Je le tire du Théatre des Antiquités de Paris, composé par Jacques du Breul (16). Emanuel Chrysoloras eut pour disciple Ange Tifernas, qui l'an 1523 estant à Paris enseigna les lettres grecques à Jean Lascares, et Guillaume Budé doctes personnages, et qui ont mis plusieurs belles œuvres en lumiere, comme tesmoigne M. Genebrard en sa Chronologie en ces termes : anno 1523 Chrysoloræ, qui

regne de François Iee.] Paul Jove, primus litteras græcas Florentiam n'en ayant rien dit, a été cause que Cosmo Mediceo Florentino duce attu-M. Varillas n'en a point parlé non lit, discipulus Tifernas in Franciam plus. Sa paraphrase de l'Historien venit, Budæumque litteras græcas docuit ; deinde Janus Lascaris mortuo Laurentio Mediceo Mœcenate suo. Atque inde litteratura græca, deserta Italia, ad nos migravit. Or ce Lascares et Budee, comme tesmoigne le mesme autheur, ont este les premiers, à la suscitation desquels le roy François Ier. dressa la bibliotheque de Fontainebleau, et depuis institua les professeurs royaux, comme dit le mesme autheur. Lascari et Budæo authoribus, Franc. I bibliothecam Fontenablæam instruxit, indèque anno 1530 linguarum et mathematum professores. Nam cæteri sunt adscriptitii. Il y a bien des choses à critiquer dans ce passage. En 1er. lieu Tifernas s'appelait Grégoire et non pas Ange; 20. il mourut au XVe. siècle ; comment donc eût-il pu venir à Paris , l'an 1523 ? Le père du Breul venait de dire que Chrysoloras, qui était mort à Constance, le 15 d'avril 1415, lui avait appris le grec. Cela ne devait-il point faire connaître qu'il n'a point vécu jusques au règne de François I<sup>er</sup>. ? En 3<sup>e</sup>. lieu , il est absurde de prétendre que Jean Lascaris, Grec de nation, ait appris d'un Italien (17) les lettres grecques. 4°. C'est une ignorance crasse que de dire qu'en 1523 lui et Guillaume Budé étaient de jeunes écoliers. Budé avait alors cinquante-six ans, et passait pour le plus docte personnage, et pour le plus grand grec de France. 5°. Le passage de Génebrard, cité par du Breul, signisse que Jean Lascaris vint en France après Tifernas, et après la mort de Laurent de Médicis. Celui qui le cite n'y comprenait rien. Notez que Lascaris retourna en France l'an 1518 (18), et qu'il y était encore l'an 1528 (19). On convainc parlà d'une grosse faute M. Moréri, qui a dit qu'il mourut peu après que Leon X eut été fait pape.

(D) Sa paresse ne lui permit pas de composer beaucoup de livres. ] On aurait voulu qu'il fit des versions des

<sup>(13)</sup> Verillas, Anecdetes de Florence, p. 184. (14) Poyes une lettre de Budé parmi celles d'Erasme, C'est la XXX°. du II°. livre, pag.

<sup>(15)</sup> Gesner. in Biblioth., folio 39 verso.
(16) Du Breul, Antiquités de Paris, liv. II,
pag. 563, édit. de Paris, 1639, in-4°.

<sup>(17)</sup> Tifernes était Italien.

<sup>(18)</sup> Poyes les Lettres d'Érasme, lib. XI, num. 4, pag. 548; et num. 5, pag. 549.

(19) Voyes les mêmes Lettres, lib. XX, num. 72, pag. 1030.

écrivains grecs ; mais à peine put-on extorquer de lui la traduction de quelques traités de Polybe sur l'art militaire (20). Je vois dans le Catalogue d'Oxford son livre de veris Græcarum litterarum formis ac eausis apud Antiquos, imprimé à Paris, l'an 1536, in 8°., et ses harangues imprimées à Francfort, l'an 1573. Gesner (21) marque que l'on imprima à Bâle en 1573, ses épigrammes latines et ses épigrammes grecques.

(E) Il entendait bien le latin, et n'avait pas dédaigné d'être correcteur d'imprimerie. Le passage d'Erasme que je cite ailleurs (22) témoigne que Jean Lascaris possédait fort bien la langue latine. Paul Jove lui donne la même louange. Valebat latina facundid, ita ut versus, qui extant, perscriberet (23). Je pourrais joindre d'autres témoignages à ces deux-là et à celui de Tusan (24), si cela était nécessaire. Notez que Lascaris ne fut pas content de l'éloge qui lui fut donné par Érasme dans le dialogue intitule Ciceronianus. Il se joignit aux mécontens qui firent des vers satiriques à Paris contre l'auteur du dialogue (25). Il était trop délicat et se fachait sans raison, car voici les termes d'Érasme : de Jano (Lascare) quoniam adhuc superest, dicendum est parcius. Morum comitate generis nobilitatem præ se fert, acri judicio vir, multa in epigrammatibus argutiæ, poterat inter Ciceroniani cognominis candidatos numerari, ni crebræ legationes ac regum negotia revocassent hominem à musis (26).

Quant à la fonction de correcteur d'imprimerie, lisez ces paroles de Henri Etienne (27): Quid Verò dicturos M. illum Musurum et Janum Lascarin putamus, in quibus primis Græcia reviviscere cœpit, et qui prin-

(20) Paulus Jovius, in Elog., cap. XXXI,

(21) Gean., Bibl., folio 39 verso.

cipes in pandendo nobis ad linguæ græcæ adyta itinere fuerunt? quid, inquam, dicturos remur, si, qu'um ipsi tantum honoris arti typographicæ detulerint, ut non indignam existi-marint cui suam operam navarent, fungentes munere correctorum (liceat enim de rebus typographicis typographice loqui) eò rem devenisse videant, ut si quis, etc. Ajoutez à cela ces pa-roles de M. Chevillier (28): « Je crois » que ce fut Lascaris qui servit de » correcteur à l'Avicenne imprimé

» à Lyon en trois volumes in-fol., » avec les Commentaires de Jacques » de Partibus par Jean Trechsel et » Jean Cleym, l'année 1408, comme » je conjecture de l'épître dédicatoire » adressée au médecin du roi, Jean » Ponceau, qu'il mit à la tête de ce

» livre. »

(F) Il faudra examiner la narration du Giraldi. ] Elle porte que les Médicis ayant été chassés de Florence, Janus Lascaris erra quelque temps jusques à ce que Léon X l'attira à Rome ; qu'après la mort de ce pape, il fut attiré en France par François Ier., qui s'étant servi de lui pour la fondation d'un collége et d'une bibliothéque, le députa à Venise; qu'il y demeura long-temps; et qu'enfin, après la mort de Clément VII, il fut attiré à Rome par plusieurs promesses de Paul III, et qu'au bout d'un peu de temps il y mourut \* laissant un fils qui se nommait Ange (29). Remarquez d'abord un grand péché d'omission : le Giraldi ne dit rien de l'ambassade de Venise sous Louis XII. Remarquez aprés cela qu'il suppose que François I<sup>er</sup>. envoya Lascaris à Venise, en qualité de *legatus*. Je crois qu'il se trompe. Notez enfin qu'il ignore que ce docte Grec était à Rome l'an 1532, sous le pontificat de Clément VII. Voyez la XXVIII. lettre de Bunel, où il raconte qu'il vit à Rome Jean Lascaris cette annéelà (3o).

<sup>(22)</sup> Dans la remarque (A) de l'article Mu-surus, tom. X.

<sup>(23)</sup> Jovius, in Elog., cap. XXXI, pag. 74. (24) Ci-dessus, dans la remarque (C), citation (15).

<sup>(25)</sup> Voyes les Lettres d'Érasme, pag. 1030,

<sup>1039, 1044</sup> et alibi, edit. Londin. (26) Erasm., in Ciceroniano, pag. m. 70.

<sup>(27)</sup> Henr. Stephan., in Artis typogr. Queri-monia, apud Almelovenium, de Vitis Stephan., pag. 140.

<sup>(28)</sup> Chevillier, Origine de l'imprimerie,

pag. 194.

\* Leclerc et Joly adoptent le récit de Giraldi quant à la date de la mort de Lascaris, en ajoutant que la Monnoie la place en 1535.

<sup>(20)</sup> Tiré de Lilius Gregorius Gyraldus, de Poët suor. temp., dial. I, pag. m. 552.

<sup>(30)</sup> Bunell., epist. XXVIII, pag. 108, edit. Tolos. , 1687.

LASICIUS (Jean), gentilhom- » neront pas, car l'épaisseur de me polonais (a) au XVI<sup>e</sup>. siècle, » sa taille montre qu'il n'est né se fit connaître par les produc- » que pour le ventre, si c'est tions de sa plume (A). Génebrard » lui que j'ai connu à Paris, et en a donné un portrait désavan- » que j'ai fortifié contre les raitageux. Il en fait un vrai protée, » sons des trinitaires, enviune girouette en matière de re- » ron l'an 1567. » Voilà le ligion. « Cet homme, » dit-il, discours de Génebrard : on n'y (b), « favorisa les trinitaires, en- fera pas beaucoup de fond, si » fut calviniste, ensuite frère » bohémien ou picard (B); et » voilà qu'en 1582 il se décla-» re luthérien dans un ouvrage » imprimé à Spire , sur la reli-» gion des Moscovites (c). Il est » à craindre qu'accablé de ses » péchés il ne devienne maho-» métan l'année suivante , et » puis athée. A cela tend ce » qu'il observe dans la page 16 » de ce livre, qu'il y a beaucoup » de variations dans les manu-» scrits hébreux, grecs et latins » de l'Ecriture, les hérétiques en ayant ôté certaines choses, » et en ayant dépravé, changé, » ajouté quelques autres, ce » qu'il prouve par de beaux té-» moignages d'Érasme, de Bèze, » de Castalion , de François Luc » et de François Junius. Il » s'emporte étrangement contre » ceux qui disent que Mahomet » est l'antechrist, et qui lui ap-» proprient le nombre 666, » dont il est parlé dans le cha-» pitre XIII de l'Apocalypse. Il » se déclare le défenseur de tou-» te sorte d'intempérance (d) : » ceux qui l'ont vu ne s'en éton-

» viron l'an 1565; peu après il l'on se souvient qu'il traitait avec une médisance furieuse ceux qui n'étaient pas catholiques. Lasicius voyagea beaucoup, et il eut le caractère d'envoyé d'Étienne Battori, roi de Pologne. Il était encore en vie l'an 1599. Voyez la preuve de ces derniers faits dans la remarque (B).

> (A) Il se fit connattre par les productions de sa plume.] On dit dans l'épitome de Gesner (1) qu'il avait fait un ouvrage en sa langue maternelle, où il réfutait doctement et 80lidement les nouveaux samosaténiens et ariens, et qu'il avait aussi écrit en latin un traité contre leurs erreurs, adressé à Duditius. On marque dans le Catalogue d'Oxford son livre de Diis Samogitarum, cæterorumque Sarmatarum et falsorum christianorum : item de Religione Armeniorum et de Initio regiminis Stephani Battorii, à Bâle, 1615, in 4º.; son Historia de ingressu Polonorum in Valachiam anno 1572, et Dan-tiscanorum clades anno 1577, à Bâle 1582; son veræ Religionis Apologia et falsæ Confutatio, imprimé à Spire l'an 1582, avec Collectio variorum authorum de Russorum, Moscovitarum, et Tartarorum Religione, Sacrificiis, et Nuptiarum ac Fune-rum ritu. Voilà l'ouvrage dont Génebrard a voulu parler. Il est bon de dire qu'on y trouve la version latine que Lasicius a faite d'un manuscrit que le grand-duc de Moscovie avait donné, en 1570, à un ministre protestant qui accompagnait les ambas-sadeurs du roi de Pologne (2). Qui

<sup>(</sup>a) Voyes la remarque (B).

<sup>(</sup>b) Genebrardus, Chronol. lib. IV, ad ann. 1582, pag. m. 786.

<sup>(</sup>c) Voyes la remarque (A).

<sup>(</sup>d) Illic gula, bibacitatis, voluptatis, impudicitia patronum agit. Genebrardus, Chronol. lib. IV., pag. 786.

<sup>(1)</sup> Pag. m. 464. (2) Martin. Grat., de primă ecclesiar. Unita-tis Fratrum in Polonia narrat. ad calcem Jo. Lasitii Histor. Fratrum Bohem., pag. 301.

( Johannes Rokyta ) anno Christi qui avaient secoué le joug du pape, 1570, jussu seniorum suorum, Serenissimi regis Poloniæ legatos in Moscoviam comitatus, ipsis à sacris fuit concionibus. Hic cum ipso magno Moscoviæ duce, Basilio (vocatus in arcem Moscoviensem die 10 maii) colloquium habuit, et in magná procerum gentis ejus frequentid fidei suæ rationem reddidit. A quo etiam (die 18 junii ) librum Ruthenicis characteribus (quorum illic usus est) enarratum, accepit, quo summa religionis Moscoviticae continetur. Qui liber à domino Johanne Lasitio Latio donatus Spiræ Nemetum anno 1582 typis editus est, una cum responsionibus, quibus errores Moscovitarum deteguntur et refutantur. Regenvolscius a parlé de la même chose. Hanc fidei confessionem, à se, mandato principis Moschi, conscriptam. Rokyta toti senatui ipsius, eo præsente exhibuit. Tum Moschus dux responsionem, ad hanc Rokytæ confessionem, libro eleganter in quarto Ruthenicis litteris scripto, et pretiosè teld auro textd ornato, comprehensam, ei in manus porrexit. Author hujus historiæ vidit librum hunc, in bibliotheca eximii cujusdam patroni. Colloquium hoc, et quæstiones ultro citròque inter Moschovitarum prin-cipem, et Rokytam ministrum habitas, descripsit latino idiomate, Joh. Lasicius, in theologid Moschoviticd, Spirce Nemetum, an. 1582 editá: cum refutatione superstitionum Russicarum, et evangelicorum, atque ipsius Lutheridefensione (3). On verra dans la remarque suivante un autre livre de Lasicius.

(B) Frère bohémien, ou picard.] La préface qui a été mise au-devant de son histoire des frères de Bohème m'apprend (4) que d'abord il embrassa la réformation selon le rite zwinglien , lorsque la petite Pologne fut réformée par des ministres venus de Zurich; qu'ensuite ayant su que les églises de la grande Pologne,

embrassaient les unes la confession d'Augsbourg, les autres la confession de Bohème, il rechercha curieusement les raisons de cette diversité; qu'il fut voir la grande Pologne, puis la Bohème, l'Allemagne, la France, et qu'il examina très-exactement tout ce qu'il fallait; qu'il n'y eut point de discipline, ni de confession de foi, qui lui plût autant que celle des frères de Bohème, et que trouvant que l'on n'avait guère écrit sur ce sujet, il en entreprit l'histoire; qu'il y travailla plusieurs années, et qu'il dressa un ouvrage divisé en huit parties, et intitulé: Origo, Progressus, Resque tant prosperce quam adversce, nec non Mores, Instituta, consuetudinesque fratrum Bohemicorum; qu'environ l'an 1585, il l'envoya aux églises de Bohème, et les pria de le publier après qu'elles y auraient fait les changemens et les supplémens qu'elles jugeraient nécessaires; que ne voyant point venir l'objet de ses espérances, il envoya une copie plus correcte de son ouvrage, l'an 1599, au baron Charles de Zérotin (5), le suppliant très - humblement d'employer son autorité et sa bourse à l'impression de ce manuscrit; mais que tout cela ne servit de rien. Enfin, l'un des frères de Bohème publia le VIII<sup>e</sup>. livre de cette histoire de Lasicius, l'an 1649, avec des extraits des sept autres. Voici le titre de cette édition : Johannis Lasitii nobilis Poloni historiæ de Origine et Rebus gestis Fratrum Bohemorum liber octavus, qui est de moribus et institutis eorum ob præsentem rerum statum (6) seorsim editus. Adduntur tamen reliquorum VII librorum argumenta, et particularia quædam excerpta.

(5) Qui fut gouverneur de Moravie peu après. (6) C'est-à-dire, à cause des mœurs corrom-pues des frères de Bohème dans leur dispersion, ce qui avait besoin qu'on leur montrat combien ils dégénéraient de leurs ancêtres.

LATINUS (JEAN), Maure de naissance, fut transporté en Espagne petit garçon, et servit chez le duc de Suesse (a) (A).

<sup>(3)</sup> Adrian. Regenvolscius, Syst. Historico-Chron. ecclesiarum Slavonicar., pag. 91.
(4) Fuit Lasicius ille genie Polonus, natalibus Eques, dignitate ed ut à rege Stephano ad exteros principes legatus adhiberetur; religione verò Evangelicus, et confessione Relveticus; quam scilicet confessionem Polonia minor, reformatores suos Tiguro nacta, suam fecerat. Prefat., pag. 10.

<sup>(</sup>a) Gonzales de Cordoue, petit-fils du grand capitaine.

L'esprit que l'on remarqua en suivant Mendoza au collége (2). Le lui fut cause qu'on lui laissa prendre part aux leçons qui étaient faites à son jeune maître; et par ce moyen il devint si docte, qu'ayant été affranchi, il obtint de l'archevêque de Grenade la régence de la langue latine dans l'école de l'église de Grenade. Il s'acquitta dignement de cette charge pendant vingt ans; et comme ses mœurs n'étaient pas moins dignes d'estime que son esprit, il trouva en mariage un parti fort avantageux (B). Il publia divers poëmes (b) (C). Quelques-uns disent que Clénard l'amena d'Ethiopie en Espagne (D), et qu'il l'instruisit aux belles-lettres. Cela n'est pas vrai: il sera facile de faire voir leur erreur. Les fautes de M. Moréri sont en petit nombre, mais très-grossières (E).

(b) Tiré de Don Nicol. Antonio, Biblioth. Hispan. tom. I, pag. 547.

(A) Il servit chez le duc de Suesse. ] Il le témoigna lui-même dans une inscription que don Nicolas Antonio rapporte (1). Hæc Joannes Ethiops christicola ex Ethiopiá usque infans advectus excellentissimi et invictissimi Gonsali Fernandi à Corduba ducis Suessæ, Gonsalvi magni Hispaniarum ducis nepotis servus, ab ipso infantiæ lacte simul nutritus, cum ipso à rudibus annis liberalibus artibus institutus et doctus, et tandem libertate donatus, Granatæ ab illustrissimo pariter et reverendissimo Petro Guerrero Granatensi archiepiscopo extra omnem aleam doctissimo, S. Ecclesiæ Granatæ cathedram grammaticæ et latini sermonis accepit moderandam, quam per viginti annos fæliciter moderatus est. Par-là nous convainquons de fausseté le jésuite Schottus, qui a dit que notre Maure apprit le latin en

(1) Nicol. Anton., Biblioth. hisp., tom. I, pag. 547.

maître de notre Latinus ne s'appelait point Mendoza. Vous trouverez dans Aubert le Mire (3) presque mot à mot tout ce que Schottus a dit de ce docte Ethiopien.

(B) Il trouva en mariage un parti fort avantageux. ] Il épousa donna Anna de Carleval (4): Charus omnibus propter ingenii ac morum dotes, matrimonio insuper honestæ nec ignobilis fæminæ supra conditionem or-natus (5). On dit qu'il était bel homme; ce qui est peut-être aussi rare, selon le goût des Européeus, que de voir un Maure enseigner la langue latine (6). Ludum hic (Granatæ) parentum memorid aperuit (quis credat?) Joannes Æthiops genere, Latinus hine dictus, at præstanti formá et musicæ ac poëticæ in paucis pe-

ritus (7).
(C) Il publia divers poëmes. ] Un sur la mort de Pie V; et un bon nombre d'épitaphes. Donnous les titres : Austriados libri II, sivo de victoria navali Joannis Austriaci ad Echinadas Insulas; de Obitu Pii V, ejusque in Philippum regem studio; de au-gustd regalium Corporum ex variis tumulis in unum regale templum Escurialis translatione, atque illine in Granatense reginæ Joannæ, epigrammatum, sive Epitaphiorum li-bri II, à Grenade, 1576. L'inscription que j'ai rapportée dans la première remarque est tirée de ce dernier livre; et comme l'auteur observe qu'il avait cinquante-huit ans (8), nous pouvons connaître, dira-t-on, l'année de sa naissance. Un homme, qui est dans sa cinquante - huitième année l'an 1576, doit être né l'an

(3) De Scriptorib. sæculi XVI , pag. 92. (4) Nicol. Anton., Biblioth. hispan., tom. I, pag. 547.

(5) Idem, ibidem.

(7) Ludov. Nonnius, in Hispania illustrata, pag. 83.

<sup>(2)</sup> Hie dum Mendosium Heroa (Je crois que c'est une faute d'impression, au lieu de Herum) Granata in ludum litterarium comitaretur, linm latinam eddem operd arripuit. Schottus, Biblioth. bispan., pag. 450.

<sup>(6)</sup> Granato linguam latinam publicè profi-teri copit, stupendo exemplo in cathedra nigrum hominem latinè loqui. Schottus, Biblioth. hisp., pag. 450.

<sup>(8)</sup> Tiré de Nicol. Antonio, Biblioth. hisp., toin. I, pag. 547.

1518. Mais donnons-nous garde de raisonner de la sorte ; car encore que les épitaphes et les épigrammes de Latinus aient été publiées à Grenade, l'an 1576, il ne s'ensuit pas que l'inscription dont nous parlons ait été faite cette année-là. Cette conséquence serait mauvaise, quand méme on serait certain qu'il était alors en vie : combien plus sera-t-elle l'an 1573, comme le porte son épitaphe (9)? Voici ce que l'on peut dire de certain : puisqu'il est mort l'an 1573, cette inscription n'a pas été faite après cette année, et ainsi l'auteur avait pour le moins cinquante-huit aus cette année-là, et sa naissance ne peut être postérieure à l'an 1515. Nicolas Antonio serait blamable, au cas qu'il eût pu marquer l'année où Latinus se donnait cinquante-huit ans; car il ne la marqua point. Je voudrais pour la rareté du fait, que notre Latinus eût trouvé place parmi les poëtes de M. Baillet.

(D) Quelques-uns disent que Clé-nard l'amena d'Ethiopie en Espa-ene. ] L'auteur de l'Académie des Sciences (10) nous dit que Clénard sortant de la cour de Fez, fut seulement suivi d'un disciple éthiopien, avec lequel étant arrivé à Grenade l'an 1542, il écrivit à l'empereur Charles V une lettre élégante, et mourut en cette même année, et laissa son disciple éthiopien (connu sous le nom de Jean Latin) si bien instruit aux bonnes lettres, qu'il a composé un beau poëme latin sur la victoire . . . . . de Lépante. Plusieurs raisons me persuadent qu'il y a là quelques faussetés. 1º. Latinus témoigne qu'il était encore enfant, lorsqu'il fut transporté d'Éthiopie en Europe (11). Cela ne serait pas vrai, s'il était passé d'Afrique en Espagne avec Clénard, l'an 1542. Il avait alors pour le moins vingt-sept ans. 2º. ll dit que, des son enfance (12), il a été élevé et instruit avec Gonzales Fernand de Cordoue son maître, qui ensin lui donna la liberté (13). Au-

rait-il parlé de la sorte, s'il avait été redevable de toute son érudition à Jacques Clénard, comme M. Bullart le suppose ? 3°. Il ne dit rien qui ait le moindre rapport à la narration de M. Bullart. Ma troisième observation me persuade qu'Aubert le Mire s'est trompé lorsqu'il a dit (14), discipulum reliquit (Clenardus) Joannem Latinum Æthiopem (quod prodigii fausse, si l'on suppose qu'il mourut simile est) rhetorem illiberitanum, cujus poëma exstat panegyricum de navali Jo. Austriaci ad Echinadas insulas victoria. Sans doute M. Bullart a été trompé par ce passage d'Aubert le Mire; mais il y a joint une faute qui vient de son crû; il a supposé que Latinus fut amené en Europe par Jacques Clénard, l'an 1542. Voici apparemment l'origine de l'erreur. Clénard raconte (15), qu'ayant été envoyé à Braga pour y dresser une école, il produisait ses trois valets maures devant ses écoliers, et leur commandait en latin de faire certaines postures. Ces Maures avaient appris chez lui assez de latin par l'usage, pour entendre ce qu'il leur commandait en cette langue. Erant mihi servuli tres, quos suprà (16) nominavi, non sane periti grammatici, verum domestica consuctudine tantum consecuti, ut me perciperent, quicquid dicerem, et contra latine responderent, licet identidem peccantes in Priscianum. Hos in ludum productos, dialogos agere jussi, spectantibus discipulis, et cum eis multis de rebus sermonem miscebam, attentissimo auditorio, adeò miraculi loco fuit, quòd Æthiopes loque-rentur latine. Heus Dento, inquam, salta, etc. Sur ce narré on a pu bâtir facilement que Jean Latinus était un

élève de ce docte grammairien. (E) Les fautes de M. Moréri sont... très-grossières. ] 1º. Il n'est pas vrai que Gonzalès Fernand de Cordoue ait fait esclave notre Latinus, lorsqu'il n'était encore qu'au berceau. L'inscription que j'ai rapportée (17) insinue clairement, que lui et Lati-

<sup>(</sup>g) Elle est dans Nicoles Antonio ubi suprà, et dans Moréri.

<sup>(10)</sup> Bullart , tom. I, pag. 287.

<sup>(11)</sup> Voyes la remarque (A).

<sup>(12)</sup> A rudibus annis.

<sup>(13)</sup> Et tandem libertate donatus.

<sup>(14)</sup> Aub. Miræus, in Elog. Belg. (15) Clénard., epist., lib. II, gag. 303. (16) Ce mot se rapporte à ces paroles de la page 205: Præter Gulielmum ministrum très servos adduxeram Æthiopes, Dentonem, Nigrinum et Carbonem; nam sic cos nominavit Re-

<sup>(17)</sup> Dans la remarque (A).

nus étaient à peu près de même âge; il faudrait donc que Gonzales, couché encore dans le berceau, eût fait des expéditions en Afrique ou sur mer, s'il était vrai qu'il eat fait esclave Latinus. Je voudrais bien savoir pourquoi Moréri ne s'attachait pas à traduire fidèlement ses originaux. Il avait le livre de don Nicolas Antonio sous les yeux; que ne se contentait-il de dire que Latinus était esclave de Gonzales Fernand de Cordoue? Cela signific-t-il que Gonzales avait pris lui-même cet Ethiopien, et qu'ensuite (18) il l'avait mené en Espagne? 2°. L'emploi de Latinus à Grenade n'était point uniquement d'enseigner les jeunes clercs de la métropolitaine. Il enseignait publiquement le latin à tous venans, c'était l'usage des écoles des églises cathédrales, comme M. Joly l'a montré dans l'un de ses livres. 3°. C'est une grande ignorance que de nous parler d'un poëme intitulé Austriados (19). C'est en vain qu'on se voudrait excuser sur l'original, puisque Nicolas Antonio ne se sert du génitif Austriados, qu'en y joignant libros

(18) La narration de Moréri nous conduit à celle suite.

(19) Cette faute a été corrigée dans les éditions de Hollande.

LAUDICE, sœur et femme de Mithridate, doit être mise dans le catalogue des personnes de malheureuse mémoire. Son mari, roulant dans son âme un vaste dessein, se déroba de sa cour afin d'aller voir incognito, et avec fort peu de suite, la situation des lieux où il prétendait un jour faire la guerre. Laudice, n'apprenant point de ses nouvelles, s'imagina qu'il était péri, qu'il ne reviendrait plus; et au lieu de s'affliger, elle s'abandonna aux voluptés les plus impures. Le retour de son mari la mit dans une inquiétude très-incommode; elle avait besoin de cacher sa faute, et n'en

trouvait point de meilleure voie que d'empoisonner Mithridate. Elle s'y prépara; mais l'une de ses servantes la trahit, et révéla le mystère. Mithridate ne balança point à faire mourir une telle épouse(a). Un moderne (b) débite très-faussement que ce monarque fut empoisonné en effet par cette femme; mais qu'étant accoutumé à son antidote, il en guérit, quoiqu'avec peine. Ceux qui s'embarrassent de ce que Justin raconte que Laudice avait accouché pendant l'absence de son mari (A), se font des difficultés de rien. J'ai parlé ailleurs (c) d'une autre Laudice, sœur de celle-ci, et encore plus méchante qu'elle. On a tort de dire que Justin s'est contredit en parlant de ces deux femmes (B).

- (a) Tiré de Justin, lib. XXXVII, cap. III, pag. m. 544.
- (b) Christ. Matthias, Théât. Histor., pag. m. 28.
- (c) Dans l'article Cappadoce, tom. IV, pag. 418, remarque (I), num. III, à l'alinéa.
- (A) Laudice avait accouché pendant l'absence de son mari. ] Cet accouchement était dans l'ordre : Mithridate ne pouvait point s'en scandaliser; la supputation des temps lui . permettait de prétendre qu'il était le père du garçon que Laudice avait mis au monde pendant qu'il était hors du logis. Ce qui me fait parler de la sorte est que Justin marque que ce prince fut félicité tout à la fois, et de son retour, et de la naissance d'un fils (1). On n'eût pas osé lui compter pour une bonne fortune un effet honteux et incontestable de son cocuage. D'où venaient donc, demandera-t-on, les inquiétudes de Laudice? C'est qu'apparemment elle était grosse, ou qu'elle craignait de l'être; s'étant

<sup>(1)</sup> Inter gratulationem adventus sui, et filit geniti. Justin., lib. XXXVII, cap. III, pvg. 544

divertie avec ses galans depuis ses oouches. Voilà ce qui fit que pour cacher ses adultères, elle tâcha de faire mourir son époux. Laudice... cùm persse eum crederet, in concubitus amicorum projecta, quasi admissum facinus majore scelere tegere posset, venenum advenienti paravit (2).

(B) On a tort de dire que Justin s'est contredit en parlant de ces deux femmes. ] Freinshémius l'en accuse, ou de confondre prodigieusement l'histoire. Aut contradicit sibi auctor, aut historiam mirè confundit (3). Sa raison est que Justin raconte en d'autres lieux : 10. que (4) Laudice, veuve d'Ariarathes roi de Cappadoce, fut tuée par ses sujets pour avoir empoisonné cinq de ses enfans; 2°. que (5) Laudice veuve d'Ariarathes roi de Cappadoce, se maria avec Nicomède roi de Bithynie, pendant que son frère Mithridate se préparait à la secourir contre ce même Nicomède usurpateur de la Cappadoce, au préjudice d'Ariarathes fils du feu roi. Ce fondement de l'accusation de Freinshémius est nul ; car Justin parle de deux Laudices, reines de Cappadoce. La première avait épousé un Ariarathes qui mourut pendant la guerre d'Aristonicus, environ l'an 622 de Rome. La seconde était sœur de Mithridate, et fut femme de l'Ariarathes qui succéda à celui-là. Il n'y a donc ici ni contradiction ni confusion. Notez que l'on censure Justin dans des choses qu'il a eu raison de dire, et qu'on le laisse en repos à l'égard de plusieurs faits qu'il falsifie. Le scoliasthe Dauphin a renouvelé l'accusation de Freinshémius.

(2) Justin., lib. XXXVII, cap. III, p. 544. (3) Freinshemius, in Justin., lib. XXXVIII, cap. I, pag. 548.

(4) Justin., lib. XXXVII, cap. I. (5) Idem, lib. XXXVIII, cap. I.

LAUNOI (MATTHIEU DE), l'un des plus ardens ligueux qui fussent en France\*1, avait exercé plusieurs années la charge de

ministre de l'église réformée; mais ayant commis adultère, et n'espérant point qu'on relâchât en sa faveur les lois de la discipline, il rentra dans la communion de Rome. Je n'oserais assurer ce que j'ai lu dans de grands auteurs, qu'il était prêtre (\*1) lorsqu'il se fit protestant (A); mais s'il ne l'était pas alors, il le devint après qu'il eut renoncé à la communion des réformés. Quoiqu'on l'eût flétri à Sedan d'une manière tout-à-fait ignominieuse (B), à cause de son adultère \*2, il ne laissa pas d'être reçu à bras ouverts par les catholiques. Ils firent des quêtes pour lui (a); on lui donna un canonicat dans la cathédrale de Soissons \*3, et la cure de Saint-Méderic à Paris (b). Il employa sa langue, sa plume, et tout ce qu'il eut d'industrie à fomenter la rébellion des Parisieus (c); et il se rendit si considérable dans l'horrible faction des Seize, qu'il présida \*4 à toutes les assemblées qui furent tenues pour faire mourir Barnabé Brisson, président au parlement de Paris (C). S'il ne se fût sauvé promptement, il eût tenu compagnie à ceux que

\* Leclerc et Joly avouent qu'il l'était.

(a) Mémoires de la Ligue, tom. VI, pag. 349. Les autres historiens ne disent pas qu'on lui ait donné cette cure.

\*3 Joly dit qu'il n'eut le canonicat qu'en 1583 ou 1584, et qu'il ne fut jamais curé de Saint-Méderic.

(b) Mémoires de la Ligue, tom. VI, p. 349.

(c) Thuan, lib. XCV, pag. 280.

<sup>&</sup>quot;I l'étaitné, dit Leclerc, à la Ferté-Alez, au diocèse de Sens: quoiqu'il signât Launoi, on prononce Launai.

<sup>\*\*</sup> A tous les récits qui sont injurieux pour la mémoire de Launoi, Leclerc et Joly opposent le seul témoignage de Jean Bruneau, avocat à Gien, auteur d'un Discours chrétien, Paris, 1581, in-8°.

<sup>\*4</sup> Leclerc pense que les mots latins de de Thou, principem locum tenuit, ne signifient pas, à la rigueur, que Launoi présida.

le duc de Mayenne fit pendre, du supplice de ce grand personnage (d). Il se retira en Flandre (e); et je crois qu'il y passa le reste de ses jours \*1. Il publia quelques livres de controverse; un entre autres sur les motifs de son changement (D), et une réponse aux calomnies qu'il prétendait que les ministres avaient semées contre lui. Il est bien faible dans la réponse de l'accusation d'adultère(E); et comme sa conduite au temps de la ligue a fait voir que c'était un scélérat \*2, il ne faut point ajouter foi aux contes qu'il a publiés contre ceux de la religion(F). Celui qui regarde deux prétendus démoniaques est le plus ridicule (G).

(d) Cayet, Chronologie Novénaire, à Pan 1591.

(e) Là-même. \* Leclerc et Joly ne mettent qu'en 1600

la retraite de Launoi en Flandre. \*2 Leclerc et Joly prennent la défense de Launoi, et soutiennent qu'il ne fut pas un des plus ardens ligueurs. Ils racontent que Heuri IV, six jours après son entrée, en 1594, fit publier une liste de près de 120 ligueurs les plus coupables, qu'il bannit de Paris. Cette liste contient quinze prêtres ou religieux. De l'absence du nom de Launoi sur cette liste. Leclerc et Joly tirent la preure qu'il n'était pas du nombre des li-gueurs les plus coupables. C'est comme si l'on concluait la culpabilité de tous ceux qui y sont. Or, on sait comment dans les temps de troubles et de factions, se dressent les listes de proscription. Nous avons vu dresser celles du 24 juillet 1815.

(A) Je n'oserais assurer ... qu'il était prêtre lorsqu'il se fit protestant. M. de Thou l'assure. Matthœus Launœus, dit-il (1), sacri Suessionum collegii sodalis , olim sacerdos, et posteà ejerata majorum religione doctrinam protestantium amplexus pastorisque officio diù inter

eos functus, uxore etiam ductd, cupour avoir été les promoteurs jus cum propter egestatem ætate jam inclinatà tæderet, errore recantato ad nos redierat, sed incerta fide quam mox ut se verè catholicum approbaret, factiosis addixit. On répête la même chose dans le livre XCV (2), avec une addition très-considérable : car dans le dénombrement des raisons qui avaient porté ce personnage à quitter les réformés, on n'oublie point le châtiment qu'il avait à craindre ayant été convaincu d'adultère. Il rentra dans le giron de l'église, dit M. de Thou, soit qu'il se repentit de ses erreurs, soit qu'il fût las de sa femme, soit qu'il craignit la peine que les protestans infligent à ceux qui sont convaincus d'avoir violé la foi conjugale. Rursus seu poenitentia ductus, sive uxoris per-tæsus, et adulterii poenam, cujus convictus fuerat, metuens, ad sacerdotium relicté uxore redierat (3). Je rapporterai ci-dessous un autre passage, où M. de Thou répète une partie de ces choses. Je n'allègue point ces paroles de du Verdier Vau-Privas (4): Matthieu de Launoi, premièrement pretre, puis ministre de la prétendue religion réformée, et à présent retourné au giron de l'église chrétienne et catholique. L'au-torité de M. de Thou sussit à prouver ce que j'avance. Voyons s'il y a lieu de douter qu'on ait eu raison de dire que Matthieu de Launoi était prêtre quand il se sit huguenot. Si 'en doute, je suis fondé sur le silence que cet ex-ministre garda dans une occasion où il semble qu'il eût dû parler de sa prêtrise. Je laisse derriere, dit-il (5), ce qu'ils disent de ma vocation auparavant qu'ils m'eussent distrait du sein de l'église chrestienne et catholique, et de la desertion que je sis de la charge que j'avoy. Car j'ay tousjours eu charge et authorité publique, depuis que je suis sorty des études: et non-obstant ma jeunesse, qui lors estoit bien ver-

Pennetier... contre les fausses accusations et perverses calomnies des ministres de Paris, Sedan et autres, pag. 43, 44. Ce livre fut imprimé a Paris, ches Jean du Carroi, l'an 1577, in-8°.

<sup>(1)</sup> Thuan., Histor., lib. LXXXVI., pag. 112, ad ann. 1587. Voyez aussi Maimbourg, Histoire de la Ligue, liv. I, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Pag. 280, ad ann. 1589.(3) Thuan., ibidem.

<sup>(4)</sup> Bibliothéque française, pag. 860. (5) Défense de Matthieu de Launci et d'Henri

de, et loin de maturité, m'y suis comporté avec louange et honneur, au contentement de ceux ausquels j'avoy à faire, jusques à ce qu'aucuns ministres et autres de leur secte m'embrouillerent l'esprit de leurs illusions et reveries. Et l'estime en laquelle ils m'avoient étoit telle, que si tôt que je me rangeay de leur party, qui fut l'an 1560, ils me contraignirent prendre charge entr'eux , me hastans en telle sorte qu'ils ne me donnerent aucun temps pour respirer, et advi-ser à ce qu'avoy à faire, tant ils avoient crainte que je leur échapasqu'ils me veirent entrer en matiere, se contentans du commencement que j'avoy faict, ils me feirent cesser, et m'adjoignirent à leur nombre, pour m'envoyer en Champagne.

(B) Il fut flétri à Sedan d'une manière tout-à-fait ignominieuse. ] Les mémoires de la Ligue (6) portent, qu'ayant été convaincu d'avoir engrossé une sienne cousine à Sedan, où il exerçait le saint ministère, il y fut

pendu en effigie.

(C) Il présida à toutes les assemblées... tenues pour faire mourir B. Brisson, président au parlement de Paris.] Voyez la Chronologie Novénaire de Pierre Victor Cayet (7), vous y trouverez un plus grand détail que dans ces paroles de M. de Thou: Matthæus Launæus qui olim presbyter, posteà ejerată majorum religione minister uxorem duxerat, ejusque pertæsus ad sacra redierat.... principem locum in iis conciliabulis semper tenuit (8). Cette preuve me suffit.

(D) Il publia quelques livres de controverse; un entre autres sur les Motifs de sa Conversion.] Il a pour titre, la Déclaration et Réfutation des fausses suppositions et perverses applications d'aucunes sentences des sainctes Ecritures, desquelles les ministres se sont servis en ce dernier temps à diviser la chrétienté : avec une exhortation auxdits ministres d'eux réunir, et r'amener leurs auditeurs à l'eglise catholique, apostolique et romaine, de laquelle ils ne se devoient pas separer..... Par Mat-

(6) Tom. VI, pag. 351. (7) Tom. I, folio 508 et suiv., à l'ann. 1591. (8) Thuan., lib. CII, p. 443, ad ann. 1591.

thieu de Launoy, et Henry Pennetier \*1, n'agueres ministres de la religion pretendue reformée : et à present retournez au gyron de l'eglise chrétienne et catholique : le tout mis en ordre, et disposé en trois livres, par ledict de Launoy. L'épître dédicatoire (9) au roi Henri III, nous apprend que ces deux ministres se rencontrèrent au bourg de Guines au pays reconquis, le premier de juin 1576. Pennetier y étant repassé d'Angleterre quelque temps auparavant, et l'autre retournant tout recentement de Hollande. Ce fut là , disent-ils , qu'ils se : même ils ne me firent proposer dresserent cet ouvrage et qu'ils reso-qu'une seule fors; et encores si tôt lurent d'abjurer ouvertement leurs hérésies.

(E) Il est bien faible dans la réponse à l'accusation d'adultère. ] n se reconnaît homme fragile et subject à tomber en ce peché (10). Il n'avoue point la faute dont on l'accuse; mais il n'allègue pour sa justification que de petites chicanes \*4. Mes accusateurs, dit-il (11), se sont abusez au temps faute d'avoir bonne memoire; car l'an 1574 j'étoy en Hollande. Ils s'enveloppent en plusieurs variations. ajoute-t-il; ils disent que c'estoit une fille , laquelle m'avoit été bail**lée** en depost, c'est-à-dire en garde, par gens de bien et craignant Dieu : et puis après ils disent que c'estoit une chambriere. Or il y a grande diffe-rence entre l'une et l'autre. Car quand une fille est baillée en depost, cela presuppose qu'elle est de bonne mai-son, et a dequoy vivre; tellement qu'on n'en faict pas une chambriere de six ou sept livres tournois par an. Mais quoy! Ils vouloient d'avantage agraver ce fait supposé. Car le crime seroit plus grief de corrompre une fille de maison baillée en garde, que si c'estoit une simple chambriere qui se loue à gaiges pour servir et demeurer autant qu'on se trouve bien servi d'elle, où qu'autre occasion la retire. C'est mal se défendre ; j'ai cité cidessus (12) un écrivain qui dit que

(12) Dans la remarque (B).

<sup>\*1</sup> La Monnoie remarque que ce mot se prononce Pannetier. (9) Elle est datée de Paris , le 29 de septem-

bre 1577.

(10) Défense de Matthieu de Launoi, p. 45.

\*2 Leclerc et Joly trouvent bonnes les raisons
de Launoi. Cela devait être. 11) Défense de Matthieu de Launoi, pag. 47.

Launoi engrossa sa propre cousine. C'était apparemment une fille qu'on avait envoyée chez lui, pendant les persécutions de France; car alors plusieurs personnes de la religion se réfugiaient à Sedan. Or, comme Launoi n'avait pas beaucoup de bien, et que sa réfugiée n'avait pas peut-être de quoi payer une pension, il est assez apparent que par des services domestiques elle le mettait en état de se passer de servante ; et ainsi sans nulle contradiction les uns pouvaient dire qu'il avait couché avec sa chambrière, et les autres qu'il avait couché avec une fille qui lui avait été confiée comme un dépôt.

Voici une autre prétendue contradiction. Ils disent, qu'ayant esté convaincu du fait devant le consistoire, je l'ai confessé à trois ou à quatre d'entr'eux, ils sont incertains du nombre (13). Mais ils ne disent point comment j'ai esté convaincu : ce n'a point été, poursuit-il (14), estant surpris sur le delict par le juge même, accompagné de ses sergents, et autres gens de son siege. Ce n'a pas été par temoignage irrefragable, car on n'appelle pas des temoins en telles besongnes. Ce n'a pas été par presumption violente, car s'il y en avoit eu aucune, ils auroient grandement failli selon leur discipline menie. La presumption se prend ou par la trop grande familiarité des parties, ou par la grossesse de la femme. S'ils ont pris presumption pour familiarité, ils nous en devoient advertir et l'un et l'autre, afin de nous garder par bonnes remontrances de tomber au mal : tellement qu'ils seroient grandement à reprendre, d'avoir laissé couler le mal sans s'y opposer par une fraternelle charité, ou par censures à ce requises. S'ils ont tiré leur presumption de la grossesse d'icelle, elle n'est suffisante pour m'accuser: et encores moins condamner. Ce seroit une belle loy, que si une chambriere fait la folle en la maison de son maistre, et se fait faire un en-<sup>fant</sup>, que le maistre en fust coulpable. Quelle raison y auroit-il? Les peres et meres sont souvent bien empechez à garder leurs propres filles, quoyqu'ils les tiennent de pres. Comment donc

(14) La même, pag. 48.

pourroit un maistre rendre compte du faict d'une chambriere, qu'on ne peut pas tousjours avoir soubz l'œil et soubz la main? Il vaudroit beaucoup mieux se servir soy-même. Telle presumption donc n'a aucune vertu. Mais voyant leur fille de bonne maison supposée estre grosse, ils la de-voient appeller, et sçavoir d'elle comment luy étoit advenu cela, et qui l'avoit faite grosse, lors ils eussent cognu la verité. Mais ils ont oublié à le faire, pourtant ils ne peuvent alleguer presumption sans se condamner eux-mêmes; et encores seraitelle nulle. Il serait aisé de montrer la faiblesse de cette défense, si l'on s'en voulait donner la peine : mais la chose ne le méritant pas, je dis seulement que quand même il aurait fait disparaître cette fille, on eût pu avoir des preuves très-convaincantes de la grossesse, de sorte qu'il ne pouvait point se prévaloir du défaut de confrontation ou de celui d'interrogation.

La prétendue contradiction que l'on va lire ne vaut pas mieux que les précédentes. Ils disent que j'ai esté convaincu devant leur consistoire, lequel selon leur dire estoit composé de dix-sept ministres et treize anciens qui sont trente personnes. Or ils me maintiennent convaincu par cette confession, laquelle, disent-ils, j'ai faicte devant trois ou quatre : ce n'étoit donc pas leur consistoire, car il s'en falloit vingt-six ou vingt-sept personnes (15). Vaine et puérile chicane. On ne prétendait pas qu'il ent avoué sa faute devant tout le consistoire; on prétendait que sans l'avoir avouéé devant cette compagnie, il en avait été convaincu; et l'on ajoutait qu'en particulier il avait avoué la dette à trois ou quatre personnes.

Il se plaint (16) qu'ils condamnerent l'un et l'autre egalement d'adultere, et à mesmes peines et amendes. Or adultere selon les distinctions qu'on fait de la paillardise, se commet entre gents ou par gents mariez. Cependant ils disent que c'estoit une fille, elle n'a pas donc commis adultere en cette signification. Cela fait pitie; car, pour commettre un adul-

<sup>(13)</sup> Defense de M. de Launoi, pag. 47.

<sup>(15)</sup> Là même, pag. 49, 50.

<sup>(16)</sup> La même, pag. 50.

tère proprement dit, il n'est pas besoin que les deux parties soient mariées; il suffit que l'une ou l'autre

le soit.

La dernière chose qu'il objecte est l'acception de personnes (17) : il prétend qu'ils avaient eu beaucoup d'indulgence pour des fautes toutes semblables : il nomme les gens et les lieux; et soit qu'il cherchat une plus grande conformité entre le crime dont on l'accusait, et celui dont il accusait quelques confrères, soit qu'il eût d'autres raisons, il se trouve des servantes mêlées presque toujours dans ses récriminations. Il nomme un ministre qui a paru à la tête de quelques beaux livres, et que l'on appelait en Hollande le schoon predikant (18); si nous l'en voulions croire, ce beau ministre se serait rendu redoutable aux hôtesses par ses exploits sur les servantes , et aurait très-bien profité de la maxime d'un poëte romain (19). Je dirai dans la remarque suivante que Launoi n'était pas assez honnête homme pour pouvoir faire du tort aux gens dont il médisait.

Faisons une petite digression. Il faudrait ou permettre le mariage aux ecclésiastiques, ou leur défendre d'avoir de jeunes servantes ; car tout cet énorme concubinage des prêtres, qui a scandalisé le public pendant plusieurs siècles, doit son origine à la permission qu'on leur donnait d'avoir des femmes chez eux, qui eussent soin de leur ménage. L'intention des supérieurs était qu'elles se bornassent aux simples fonctions de servantes; mais ellesse laissaient facilement persuader de servir à tout : la fonction de concubine leur paraissait si commode à tous égards (20), que leurs maîtres n'avaient pas beaucoup de peine à les y réduire. Depuis la réformation de Luther, les prêtres ont peu à peu diminué cegrand scandale; mais chcore aujourd'hui leurs servantes, à moins que d'être fort vieilles,

(17) Pag. 51 et suiv.

Voyes l'article Baissis, tom. IV, pag. 140, remarque (E).

sont fort suspectes de leur servir à deux mains. Tout le monde sait la chanson, dont le refrain est,

De nécessité nécessitante, Il faut que je baise ma servante \*.

C'est un prêtre qui parle. En général, dans toutes les religions, s'il arrive quelque désordre d'impureté qui fasse porter des plaintes contre les ecclésiastiques non mariés c'est presque toujours par rapport à leurs servantes. On comprend sans peine pourquoi c'est plutôt à leur égard : les tentations de part et d'autre, et les occasions de pécher se combinent plus aisément, plus commodément; et de là vient sans doute que les casuistes relâchés exténuent fort le péché d'une servante engrossée par son maître. La basse latinité nous fournit un terme qui est ici de grand poids. Au commencement le titre de focaria était honnête ; il servait à désigner une femme ou une fille qui servait dans une maison, qui apprétait à manger au maître; mais dans la suite il n'a servi qu'à signifier les concubines des clercs (21) : c'est parce que la plupart de leurs servantes continuaient à la vérité d'être cuisinières, mais de plus elles couchaient avec leurs mattres. Concluons que la discipline ne devrait point tolérer en aucun pays du monde, que les jeunes ecclésiastiques qui n'ont point de femmes prissent de jeunes servantes.

(F) Il ne faut point ajouter foi aux contes qu'il publiait contre ceux de la religion.] Quand même on ne ferait pas attention aux crimes horribles qu'il commit pendant la ligue, on aurait lieu de le regarder comme un imposteur, à l'égard de plusieurs choses qu'il raconte des ministres, car elles sont très-éloignées de la vraisemblance. Il dit (22) que les ministres réfugiés à Neufchatel en Suisse, ayant résolu de perdre un jeune homme qui avait préféré l'é-

(21) Voyes le Glossaire de M. du Cange, au mot focaria, pag. 460, 470, edit. Paris.

<sup>(18)</sup> C'est-à-dire, le beau ministre.

<sup>(19)</sup> Ne sit ancillæ tibi amor pudori. Horat., od. IV, lib. II.

<sup>(20)</sup> Conféres ce que dessus, avec la remarque (Z) de l'article Hadrier VI, tom. VII, pag. 451.

<sup>\*</sup> Leclerc soupçonne Bayle d'avoir altéré la chanson et d'avoir sjusté le second vers à son point. Ce que je puis assurer, ajoute-t-il, c'est que j'ai oui chanter cette chanson dès ma plus tendre jeunesse, et que le second vers était assez différent de celui de Bayle: il finissait par ms tante.

<sup>(22)</sup> Défense de Matthieu de Lausoi, pag. 38 et sur.

théologie, l'accusèrent de plusieurs fausses doctrines, mais que l'un des plus célèbres s'opposa à leur complot; qu'ils ne laissèrent pas de poursuivre ce médecin : Les uns l'appellant sorcier, les autres anabaptiste, les autres athéiste. D'autres luy disoient: Comment osez - vous bien dire que vous ne croyez pas toute la doctrine de M. Calvin, par la bouche duquel nous parlons tous? Luy répondant que Calvin était un homme subjet à faillir comme les autres : incontinent .» ils s'escrierent. O maudite philosophie! O blaspheme execrable! Car parler contre la doctrine de Calvin, et contre l'intention et volonté de ces venerables, c'est, selon leur dire, parler contre Dieu, et mentir au Saint-Esprit : et ne font conscience aucune de poursuyvre la dessus un homme jusques à la mort, s'ils le peuvent atteindre (23). Ce qu'il fait dire à ces ministres touchant Calvin (24), est si éloigné de l'esprit et des maximes de l'église réformée, et si peu conforme au style des réformés, qu'il n'en faut pas davantage pour être persuadé qu'il forgeait lui-même, et cela très-grossièrement, les médisances qu'il publiait. Ainsi , l'on ne saurait faire tort à la mémoire des intéressés, si l'on se donnait la liberté d'insérer ici ce mauvais conte. « L'ay-» né Capel peu auparavant avoit » debandé un cercle lunaire de son » cerveau presque de même qualité, » à une dame de bonne maison : la-» quelle venue à Sedan pour occasion » ne vouloit se manifester, ni être » cognue d'aucun. Cependant luy » mené d'une trop grande curiosité » fut si temeraire que d'abuser du » nom et authorité de monsieur et » madame de Bouillon, pour entrer » en la chambre de ladicte dame, » et la voir. En même temps il jetta » un autre traict, lequel resentoit » bien autant la quinte essence de » son esprit, qu'une mauvaise et im-» pudique affection. Car sortant du » préche meu de je ne sçay quelle » devotion prit par le bras une jeune » damoyselle fille belle, bien hon-

(13) L'a même, pag. 42. (24) Voyes anssi ce qu'il raconte dans le IIc.

tude de la médecine à celle de la » nête, et de maison honorable, et » la pria luy pouvoir dire un mot. » Ce que luy estant accordé, il luy » dit à l'oreille : madamoyselle, meu » des bonnes parties que je voy en » vous, tant de beaute que de toutes » sortes d'honnestetez, et principalement de gentillesse d'esprit, je pren » la hardiesse vous faire une requeste: mais je voudroy bien n'estre point éconduit. Luy estant repondu par la damoyselle, qu'elle ne luy pouvoit rien accorder qu'elle ne sceust au prealable ce qu'il vouloit » demander, il luy dit: Je vous voudroy bien prier me donner une » heure de passe-temps de vostre » corps: nous nous trouverons bien » en lieu, où il n'y aura que vous » et moy. La povre fille toute hon-» teuse et estonnée de l'instruction » que luy donnoit ce philosophe re-» formé sortant du préche, se retira » de vitesse vers sa mere, à laquelle » elle declara le faict, ce que par la » mere en forme de complaincte » me fut le même jour recité (25). » (G). . . Celui qui regarde deux prétendus démoniaques est le plus ridicule.] Voici l'abrégé de ce conte. Matthieu de Launoi était un célèbre ministre, l'an 1562. Quelques mar-chands du Pays-Bas l'ouïrent prêcher avec tant de satisfaction dans Aï en Champagne, qu'ils le retinrent chez eux comme il était prêt de passer en Angleterre. Ils aimaient et son langage et sa diligence ; il prêchait souvent six fois en divers lieux dans l'espace de vingt-quatre heures. Ils l'établirent pour leur ministre à Tournai. Pendant qu'il y était, on apprit que les exorcismes de l'église catholique avaient délivré plusieurs possédés. Cela déplaisait aux calvinistes : ils craignirent que leur secte ne se décriat, si leurs ministres n'avaient pas le don de chasser les diables, qui avait paru dans les apôtres, et qui paraissait encore parmi les papistes. Ils subornerent donc deux personnes, un homme et une femme, et les engagerent à contrefaire les démoniaques moyennant une certaine somme et une rente viagère. Ces deux personnes jouèrent très-bien leur rôle; et là-dessus on pria Mat-

(25) Défense, pag. 35, 36.

thieu de Launoi, qui ne savait rien de cette trame, d'aller secourir ces deux possedés. Il y alla, il sit des prières et des sermons, qui eurent tant d'efficace que ces deux démoniaques, après plusieurs tours de souplesse, dirigés par les leçons qu'on leur avait faites, déclarèrent que le démon était sorti de leur corps. Le miracle fut répandu de toutes parts, et concilia à de Launoi une trèsgrande vénération. La fourberie fut découverte quelque temps après, parce que les deux personnes qui avaient joué la farce, ne touchant pas la récompense promise, intentèrent un procès aux séducteurs. Un tisserand et un cordier apprirent cela à de Launoi en Hollande, l'an 1574 (26), Ce fut le motif de son changement, si l'on en croit le cordelier Sédulius, qui a inséré au long toute cette histoire dans sa réponse à l'Alcoran des Cordeliers, imprimée l'an 1607 (27). Il dit que Matthieu de Launoi, plein de vie, et demeurant à Bruxelles, et écrivant plusieurs livres contre les calvinistes, pouvait rendre témoignage sur ce fait-là (28). M. de Sponde a inséré le précis de ce beau narré dans ses Annales (29). Il n'est pas nécessaire de montrer l'impertinence de ce récit : tout le monde sait que les protestans faisaient profession de décrier tous les miracles des derniers siècles, et de soutenir qu'ils n'étaient aucunement nécessaires pour la justification de la réforme. Appliquez ici ce que j'ai dit dans la remarque (T) de l'article de Calvin.

(26) Non antè sunt ed techno à Matthoo intallecta, quam pecunis non prastitis litem movere debitoribus damoniaci coperunt: totaque
est ea fabula in Hollandid ad annum M. D.
LXXIV. Matthao à duobus, Christiano de la
Quennoillerie textore lini, et Joanne Walle,
qui chordis nectendis vitam ducere consueste,
commemorata. Sedulius ubi infrà, pag. 283.

(27) Henr. Sedulius, Apologetic. adversus Alcoranum Franciscanorum, pag. 280 et seq. Il cite Florentius vander Haer de Initiis tumultuum

Belgicerum.

(28) Vivit hodieque Mattheus Bruxelle Principum urbe Brabantia, et multa adversits illos scribit, quibus mendacio pallente non possunt rescribere. Idem, Sedulius, ibid., pag. 283. (29) Ad annum 1562, num. 50.

LAUNOI (JEAN DE) en latin Launoius, docteur en théologie dans l'université de Paris, était

d'un petit village \* de Normandie auprès de Coutances. Il fit ses études de philosophie et de théologie à Paris, avec un si grand succès qu'il se rendit un terrible disputeur. Il fut fait prêtre et docteur en théologie , l'an 1636 (A), et il ne fit nullement valoir ces deux caractères à gagner du bien, et à demander des bénéfices (B); il ne songea qu'à devenir habile homme; et pour cet effet il continua à s'appliquer à l'étude avec une extrême assiduité. Il ne se contentait pas de la lecture de toutes sortes de livres, il fréquentait les plus doctes théologiens (C), afin de les consulter sur tout ce qui lui faisait de la peine (a). Il profita principalement des doctes conversations du père Sirmond (D). Ce ne fut pas pour sa propre satisfaction, mais pour l'utilité du public qu'il ramassa un si grand trésor de science ; car il y a très - peu de théologiens \* qui aient mis sous la presse un plus grand nombre de livres que lui (E). Il attaqua intrépidement plusieurs fausses traditions (F); et il fut un des plus fermes appuis des priviléges de l'église gallicane. Il étendit sa critique jusque sur les dévo-

(a) Ex Elogio Joannis Launoi typis vul-

<sup>\*\*</sup> Ce petit village est Valderic et non pas Valogne, comme l'ont dit Dupin, Moréri et autres.

gato Londini 1685, in-8°.

\*\* Leclerc ne trouve pas juste cette remarque de Bayle; car il est des théologiens qui ont écrit le double de Launoi et au delà; il cite les jésuites Suarès et Th. Raynaud. L'abbé Granet a douné une édition des œuvres de Launoi, 1731, — 32, cinq tomes en dix volumes in-folio. Il y a inséré une Vie de l'auteur, et un Launoiana qui, dit Joly, peuvent servir d'ample supplément à cet article de Bayle. On peut aussi consulter le tome 32. des Mémoires de Niceron.

teurs du pape(I), et contre les (e). superstitions et les prétendues n'eut pas la liberté de mettre sur son tombeau l'épitaphe qu'on lui avait préparée (N). J'ai oublié de marquer qu'il mourut à l'hôtel d'Étrée(O), le 10 de mars 1678, âgé de plus de soixante et

tions; et il en aurait coûté quel- dix-sept ans (d) \*. C'est un homques saints au calendrier, si l'on me à qui le public a de grandes ent suivi ses raisonnemens. Il obligations. Quand il n'aurait est bon de voir ce que Gui Patin publié que le livre de Autoritadisait là-dessus (G). La matière te negantis Argumenti, il aurait était favorable au génie gogue- fait un très-grand bien à la rénard de ce médecin, et c'était publique des lettres; car il a une si bonne source de plaisan- donné mille belles ouvertures teries, que bien d'autres gens se par cet ouvrage, pour discerner sont divertis à débiter des nar- le vrai et le faux dans les matièrations enjouées sur ce sujet (H). res historiques. Il a eu des dé-Il était difficile que ce docte mélés avec bien des gens, et enthéologien écrivit tant de volu- tre autres avec le père Nicolai, mes contre les maximes des flat- dominicain (P), et avec M. Thiers

Il s'attira sur les bras tout exemptions des moines, sans l'ordre de Saint-Dominique, se faire beaucoup d'ennemis. Il pour avoir attaqué bien libreéprouva sur ses vieux jours, ment la réputation de Thomas qu'il avait choqué un parti fort d'Aquin. Les marques de resredoutable. On lui désendit de pect que la prudence et la gratenir des assemblées dans sa vité lui firent mêler dans ses chambre (b) (K), comme il fai- censures, ne prévinrent par l'irsait depuis long-temps un jour ritation des dominicains; car de chaque semaine ; et on fit des après tout ce n'était pas une affaires à son imprimeur (L). Il chose qui empêchât de connaîsupporta très - patiemment ces tre que le docteur angélique avanies, et ne laissa pas de tra- était coupable, ou de beaucoup vailler pour le public. On peut d'ignorance, ou de beaucoup dire qu'il est mort la plume à la de mauvaise foi, dans l'allégamain (c): car non-seulement il tion de plusieurs passages desavait un livre sous la presse tinés à refuter les hétérodoxes. pendant sa dernière maladie (M), Le père Baron tácha de justifier mais aussi il en corrigea les Thomas d'Aquin, et n'y fut pas épreuves un jour avant qu'il fort heureux. Ce sera un texte mourût. Il fut enterré aux Mi- qui me fournira l'occasion d'obnimes, comme il l'avait ordon- server diverses choses (Q). Le né par son testament; mais on père Alexandre travailla avec

<sup>(</sup>b) Ex ejus Elogio, pag. 30.

<sup>(</sup>c) Poyez le Mercure Galant, mois de mars 1678.

<sup>(</sup>d) Elog. pag. 37. Il n'était donc pas né le 21 décembre 1603, comme Moréri l'assure.

<sup>\*</sup> Leclerc, qui adopte la date de naissance donnée par Moréri et rapportée dans la note (d), critique le calcul de Bayle; Bayle op-posait à Moréri l'autorité de l'Elogium Launoii.

<sup>(</sup>e) Voyez ce que M. Sallo, Journal des Savans du 16 mars 1665, dit touchant l'ouvrage de M. Thiers contre M. de Launoi.

beaucoup plus de succès à montrer que Thomas d'Aquin est le véritable auteur de la Somme de Théologie qui lui est attribuée (f). M. de Launoi avait proposé des doutes sur ce fait-là(g). Il ne trouva point d'antagoniste qui gardât moins de mesures avec lui que le père Théophile Raynaud (R). Je ne veux point passer sous silence (h), qu'il avait rayé de son calendrier sainte Catherine, vierge et martyre, et qu'il disait que sa vie était une fable; et pour montrer qu'il n'y ajoutait aucune foi, tous les ans au jour de la fête de cette sainte il disait une messe de requiem. (i). Il faut aussi que je dise que ses travaux contre les cultes établis sur des traditions fabuleuses, n'ont servi de rien quant au public (k). Je rapporterai le jugement qu'a fait de lui M. de Vigneul-Marville (S). Ce me sera une occasion de rapporter une particularité qui n'est pas des plus connues, et qui ne s'accorde guère avec le peu de fraternité qu'il y avait entre ce docteur et les jésuites, et avec son amitié pour M. Arnauld. Le fait est que son opinion sur la grâce était contraire aux

(f) Voyez le Journal des Savans du 12 novembre 1675, pag. 264. Édit. de Hollan-

dogmes de saint Augustin (l).

(g) Voyez le Journal des Savans du 12 août 1675, pag. 226.

(h) Valésiana, pag. m. 36. (i) Confer quæ\_Sebastianus Kortholtus memorat pag. 9 Dissertationis de Puellis poëtriis.

(k) Voyes la remarque (Q).

(1) Voyez la remarque (8) vers la fin.

(A) Il fut fait prêtre et docteur en theologie, l'an 1636.] Je n'ai point suivi M. Moréri, qui assure que Jean

de Launoi prit les ordres sacrés en 1634, et le bonnet de docteur au mois de juin de la même année. Voici ma raison. On assure dans l'éloge de ce docteur, qu'il commença son cours de théologie l'an 1633, et qu'il s'y avan-ça de telle sorte dans deux ans, que personne ne le surpassait, et qu'il surpassa des gens qui avaient beau-coup d'esprit et beaucoup d'érudi-tion. On ajoute qu'il fut promu l'année suivante au sacerdoce, et au doctorat en théologie. Studium theologicum ingressus est anno trigesimo tertio \* supra millesimum et sexcentesimum , illudque biennio integro ita percurrit, ut multos ingenio et eruditione præstantes vinceret, et à nemine vinceretur. Ad ordinem sacerdotalem anno insequenti, et ad theologiæ magisterium evectus (1). J'ai cru que je devais mettre cette année suivante, après les deux ans de l'étude de théologie; car si je l'eusse mise immédiatement après l'an 1633, il eût fallu reconnaître que ce docteur aurait étudié en théologie comme un écolier un an durant, depuis qu'il aurait reçu le bonnet. Je ne veux pas néanmoins qu'on me préfère à M. Moréri; car l'auteur de l'éloge ne s'est pas piqué peut-être de beaucoup d'exactitude sur ces minuties de chronologie. N'a-t-il pas dit (2) qu'après que Jean de Launoi eut employé cinq ou six ans à étudier la philosophie et la théologie scolastique , il commença son cours de théologie, et y mit deux ans? Est-ce s'exprimer selon la rigueur de l'exactitude? Mais quelque négligent qu'il ait pu être, j'ai préféré son autorité à celle de M. Moréri.

(B) ... et il ne fit nullement valoir ces deux caractères à gagner du bien, et à demander des bénéfices. Ceci demande une remarque; car il est si rare de trouver, même parmi les docteurs en théologie, quelques personnes guéries de l'avarice et de l'ambition, que lorsque l'on en peut rencontrer quelqu'une, il en faut

a A studium et à tertio substitues, dit Joly,
stadium et secundo, et alors il n'y aura aucune faute. Mais Bayle a cité le passage et qu'on lit dans l'original; et ainsi a fait aussi l'auteur du Launoiana, pag. 339 de la seconde partie du tome IV des OEuvres de Launoi. (1) Elog. Launoi, pag. 2. (2) Ibidem.

avertir soigneusement le public. De geant de faire fortune ne les tirait dre la justice qui leur est due : cela les obstacles de son métier. sert à l'édification publique; car ceplus avancé; car alors il céda à ses frères et à ses neveux tout ce qu'il pouvait prétendre aux biens de son pere (3), et il ne voulut jamais écouter les conseils de ses amis, qui l'exhortaient à postuler des prébendéclara qu'il ne se sentait propre ni facere, neque psalmos hymnosque decantare posset. Ingerentibus non-nullis inde provenire non modicam copiam, qua quis commodius ageret, continuò regerebat, se, si jure illo uteretur, prospicere, rem ita comparatam iri, ut ecclesia sibi opibus suis fructum magnum, ipse nullum ecclesiæ, aut certè exiguum, ministerio suo afferret, quod factum minimè sane vellet, tanquam iniquum nimis et invidiosum (4). Il ne faut pas s'étonner qu'il soit devenu si savant, puisqu'il appliquait à l'étude un es-prit vide de l'envie d'amasser du bien, et de parvenir aux charges. Combien y a-t-il de gens qui deviendraient fort habiles, si le soin ron-

tels exemples doivent être consacrés; sans cesse de leur cabinet? Voyez ce on doit s'empresser à leur faire ren- que dit un poëte (5) . en considérant

Je n'oublie pas le testament de Jean la fait voir que la providence n'a- de Launoi. La préface eu était consi-bandonne pas entièrement le genre dérable. Après les paroles ordinaihumain à la corruption. Je dis donc res, au nom du père, etc. il y avait : que Jean de Launoi témoigna dès sa j'aurai bientôt fait, car je n'ai pas première jeunesse une grande indifbeaucoup de bien (6). M. Ménage ne que Jean de Launoi temoigna une première jeunesse une grande indifbeaucoup de bien (b). m. monago un
férence pour les biens du monde, et disait pas tout; il y avait aussi la
férence pour les biens du monde, et disait pas tout; il y avait aussi la
raison pourquoi le testateur ne laissait pas beaucoup de biens; c'est que Dieu lui avait fait comprendre qu'un chrétien a bien plus de peine à se bien servir des richesses, qu'à s'en passer (7). Ceci est remarquable: M. de Launoi laissa plus d'argent qu'il n'avait cru qu'on en trouverait des et des cures. Pour faire cesser chez lui; marque évidente de son leurs exhortations officieuses, il leur peu d'attachement aux biens de la terre. Il ne prenait pas la peine de à chanter, ni à précher, et qu'il ne compter son argent, et il oubliait voulait pas s'enrichir des biens de quelquefois qu'il en eût mis en tel l'église, pendant qu'il ne pourrait ou tel lieu (8). Certum illum (9) fepas lui rendre de grands services par cit Launoius, plus penes se post obiles fonctions de son ministère. Mo- tum signatæ pecuniæ repertum iri, nitus aliquando ab amicis, ut parce- quam præstandis legatis requirereciam præbendamve vacantem, eo no- tur; et revera longe plus repertum mine peteret ab eo, cui conferendæ est, plusque quam Launoius ipse reillius munus incumbebat, respondit, pertum iri crederet. Sed id tantum se huic utrique officio parum aptum abest ut ei vitio verti possit; quin esse à naturd, cum per latera parum potius laudi duci debet, cum illud firma, perque vocem minimé cano- omne quantumounque fuerit, non ram, neque verba apud populum avara manus asservasset usquam, sed contemptor opum animus domi projectum oblivioni pene dedisset. Nous avons là une preuve que l'indifférence pour les richesses, et l'extrême envie de s'enrichir, peuvent produire le même effet; car il y a des avares qui amassent tant de biens qu'ils n'en savent pas tout le détail (10).

(5) Ad hac animos arugo et cura peculi Clum semel imbuerit, speramus carmina fingi Posse linenda cedro, et levi servanda cupresso. Horat., de Arte poët., vs. 330.

(6) Ménagiana , pag. 216.

(8) Ibid., png. 36.

(9) C'est-à-dire, l'exécuteur du testament. (10) Exilis domus est ubi non et multa super-

<sup>(3)</sup> Omnem ab ineunte adolescentid exuerat opun cupiditatem, quam divina vox flagitiorum fonem appellat. Sed ad firmam atatem cium perrenisset paternam harveditatem, parvam illand, pag. 3. (3) Omnem ab ineunte adolescentid exuerat id., pag. 3. (4) Elog. Launoii, pag. 3.

<sup>(7)</sup> Prafatur ideò testaturum se de re tenui , quoniam a quo admotus fuerat studiis subli-mioribus ; singulari Dei beneficio intellexerat facilius esse homini christiano bonis carere, quam iis rectò uti. Elog. Launoii, pag. 35.

Et dominum fallunt, et prosunt furibus. Horatius, epist. VI, lib. I, vs. 45. Voyes ce qu'Horace dit de Luculle peu aupara-

de cela : il consultait par lettres les et cette conduite ne plaisait point savaus qui demeuraient dans les pro- aux confrères. Cum nullum haberet winces de France, ou dans les pays inter sodales suos Sirmondus quocum etrangers (11); et quand il alla à fidentiùs loqueretur, de quo et ipsi frome , ce ne fut pas pour y voir nonnunquam conquesti sunt, creles antiquités, ce fut pour y faire brius invisi vehementer, optabat à connaissance avec les habiles gens. Launoio, cui nihil erat quod minus Ceux qu'il y fréquenta le plus fu-crederet quam sibi (16). Ajoutous ce rent Luc d'Holstein, et Léon d'Al-trait du Ménagiana. « Le père Sirlazzi (12). Iter etiam suscepit in » mond disait de M. de Launoi, que Italiam, non quidem ut fluvios in- » des qu'il lui avait entendu dire spiceret et maria, non ut urbes lustraret, non ut vetera artium monumenta, novasve ædificiorum moles (E) Il y a très-peu de théologiens mirabundus intueretur, sed ut conqui aient mis sous la presse un plus suetudine frueretur eruditorum (13).

(D) Il profita . . . . des doctes conversations du père Sirmond. ] Il lui re qu'il publia du collége de Naallait proposer ses doutes : on lui répondait sans criailler et sans s'échauffer. Cette manière contentieuse de fine critique qui me semble méde s'entretenir sur les sciences, trop riter ici quelque place. « C'était là ordinaire parmi les savans, n'entrait » (18) celui de ses livres qu'il aimait point dans le caractère de ce jésuite. Suam seu percunctationen, seu sententiam, de maximi momenti capitibus proponentem benigne audiebat perspicacissimus et cordatissimus senex, mentem ei suam candide aperiebat, et cum esset ab omni quæ in scholis viget rixandi consuetudine alienus, abstinebat à contentione et pugná verborum, locosque indicabat, conciliorum aut patrum, quibus innixus ita sentiret (14). Il marquait doucement à son ami les autorités des pères et des conciles, sur lesquelles il fondait ses sentimens. M. de Launoi les examinait avec une grande exactitude, et allait revoir le pere Sirmond, qui l'ayant oui discourir sur ces matières, lui répondait: Au commencement j'y étais plus éclairé que vous, mais à cette heure vous les possédez beaucoup mieux que moi (15). Il n'y avait aucun jé-

(C) Il fréquentait les plus doctes suite qui est plus de part que de théologiens. Il ne se contentait pas Launoi à la confidence de celui-là, » quelque chose de bon, il allait » faire un livre (17). »

> grand nombre de livres que lui. ] Voyez-en le catalogue dans l'histoivarre, l'an 1677. Son libraire l'avait souvent publié à part. Voici un trait » le plus, soit qu'il prit plaisir dans » ce témoignage glorieux qu'il avait » rendu aŭ public, de la reconnais-» sance qu'il avait pour cette mai-» son de la faculté, qu'il considérait » comme sa mère; soit qu'il ne fût » pas entièrement insensible à la » complaisance de voir tous ses pro-» pres ouvrages étalés dans son li-» vre. Car il y a inséré le catalogue » de tous ses écrits, qu'il avait bien » voulu faire lui-même, tant afin de » le rendre plus exact, que pour » expliquer avec plus de facilité les » titres et les matières mêmes de ses plus petits livres, et de toutes ses 33 » lettres en particulier, jugeant sa-» gement que tout autre que lui se » serait aisément rebuté de leur » grand nombre et de l'amplification » si étendue de leurs titres (19). » (F) Il attaqua intrépidement plu-

sieurs fausses traditions. ] Comme l'arrivée de Lazare et de Magdeleine en Provence; l'apostolat des Gaules de Denis l'Aréopagite; la cause de la retraite de saint Bruno, fondateur des

(16) Ibidem. (17) Ménagiana, pag. 223 de la première édu-tion de Hollande.

<sup>(11)</sup> Elog., pag. 7. \* Ce fut en 1634, dit Leclerc.

<sup>(12)</sup> Elog., pag. 7. (13) Ibidem.

<sup>(14)</sup> Ibid., pag. 8.
(15) Tunc ejus solertiam et sagacitatem sus-piciens Sirmondus, dicere solebat, ciun primum loqui hac de re capimus, erat in ed forsitan aliquid quod paulò melius perspexissem quam tu : nunc verò cum eam accurate pertracidsti, nihil superest quod te fugerit, quodque plenius perfectiusque non teneas, quam ego unquam tenuerim, ibidem.

<sup>(18)</sup> C'est-à-dire , l'Histoire du collége de Na-

<sup>(19)</sup> Baillet, Jugemens des Savans, tom. II, num. 139, pag. 171.

chartreux; la vision de Simon Stoch; les priviléges de la bulle Sabbatine. Ceux qui avaient intérêt à maintenir ces sortes de sentimens jetèrent les plus hauts cris contre lui. A leur dire, c'était un destructeur de la religion. Credi vix potest quantam initio invidiam his scriptis in se conflaverit; licet enim antiquam atque adeò genuinam traditionem propugnaret, ejusque fidem, ut ipse sæpe ad locum Tertulliani alludens dicere solebat, ex temporibus assereret, tamen qui historias quas expungebat à teneris annis imbiberant, quive illas credulæ plebi non sine aliguo commodo suo ingerebant, eas sibi eripi ægre patiebantur, nec qui id tentasset mitius incusabant, quam si firmissima re-ligionis fundamenta convellere decrevisset (20). Il ne s'étonna point de leurs vacarmes, il poussa toujours sa pointe, et il désabusa uon-seulement les véritables savansı, mais aussi quelques personnes de la populace. Vicit tamen inexpugnabili constantid Launoius hominum imperitorum, et malè feriatorum importunas inofficiosasque querelas, et aniles eorum fabellas ita revicit, ut nullum jam patronum inveniant inter eos, qui alique curd veritatem indagant, multò pauciores qu'am anteà apud vulgum, et apud eos qui ne litteras qui-dem norunt (21). Il attaqua vigoureusement les moines par deux autres endroits (22); car il montra la fausseté des prétendus priviléges en vertu desquels ils ne voulaient pas reconnaître la juridiction des évêques, et il fit voir la nullité des raisons qu'ils alléguaient pour s'attribuer l'administration du sacrement de pénitence. Rapportons ce que l'abbé de Marolles a dit de lui. « Il a » trouvé l'art de découvrir les véri-» tés les plus cachées; et ceux qui » les aiment lui en savent autant de gré, que les gens qui sont incapa-» bles de les reconnaître et de les » honorer ont cru avoir de sujets » de se plaindre de lui, pour avoir » fait de si glorieuses conquêtes. Ils » ne lui sauraient pourtant rien re-» procher : et il n'a pas été possible

» jusques ici à ses adversaires de le » convaincre de la moindre fausseté, » ni d'avoir fait une mauvaise in-» duction sur les témoignages des » écrivains, touchant les points qu'il » a examinés. Il est vrai que tout ce » que nous avons vu de lui est peu » de chose en comparaison de ce que » nous en devons espérer, s'appli-» quant, comme il fait, à des étu-» des très-sérieuses sur des sujets » importans; mais les plus habiles y » trouveront toujours beaucoup à profiter, soit en sa méthode, soit » en la connaissance certaine des » choses, dont l'église pure ne trouvera pas moins de sujet de se glo-» risier, que la superstition insame » en aura de s'affliger (23). »

(G) Il est bon de voir ce que Gai Patin disait la-dessus. ] « Je vous » donne avis que j'ai délivré un pe-» tit paquet à un jeune homme de » Lyon . . . Vous y trouverez entre » autres le livre de M. de Launoi, » où il veut prouver qu'il n'y eut » jamais de saint Réné, ni aucun » évêque d'Angers de ce nom-là. C'est le même qui a écrit contre » saint Denis Aréopagite, disant qu'il » n'est jamais venu en France : con-» tre le Scapulaire des Carmes, et » contre la Magdeleine, prétendant » qu'elle n'est pas aussi venue en » Provence. C'est un docteur en » théologie, Normand, homme de » mauvaise mine, mais savant, et » principalement dans l'histoire ec-» clesiastique. Il y en a ici qui l'appellent esprit ferre et ame damnée, disant qu'il se faut garder de » lui, qu'il ôte tous les ans un saint du paradis, et qu'il y a du danger qu'il n'en ôte à la fin Dieu luimême. Néanmoins jusques ici per-» sonne ne lui a repondu. Un de ses » amis m'a dit qu'il avait été long-» temps pensionnaire des jésuites » (24), qui se servaient de lui pour » approuver leurs livres; mais qu'en-» fin ils l'ont cassé aux gages, pour » n'avoir point voulu donner quel-» que approbation à une nouvelle » doctrine qu'ils voulaient publier

<sup>(20)</sup> Elog. Laun. , pag. 10.

<sup>(21)</sup> Ibidem.

<sup>(22)</sup> Voyes son Éloge, à pag. 10, usque ad pag. 18.

<sup>(23)</sup> L'abbé de Marolles, Mémoires, p. 160. Voyes aussi son Dénombrement des auteurs qui lui ont donné des livres, voce Launoi.

<sup>(24)</sup> Il n'y a nulle apparence qu'il l'ait jamais été.

» (25). » Ce que je vais dire est curieux : je l'emprunte de M. Ménage, et c'est lui qui parle (26). « M. de Launoi, docteur en théologie de la faculte de Paris, a prétendu que plusieurs de nos saints n'avaient point existé : ce qui a fait dire de lui a M. Féramus (\*).

Tu quoque, Launoi, veri indagator et index, Addits qui fastis Numina falsa doces.

De mon côté, j'ai fait là-dessus cette épigramme grecque.

Τὸν Λαυνοῖον ὁρᾶς, δς σύρφετον Οὐρανιώνων 'Ρίψε, ποδὸς τεταγών, ἀπὸ βυλοῦ θεσπεσίοιο.

On dit que ce dernier vers est pris tout entier d'Homère , lequel l'a employé dans son Iliade en parlant de Jupiter qui précipita Pulcain du Ciel, d'un coup de pied; mais c'est ce qui fait la beauté de mon épigramme. Elle serait ridicule, si ce vers était de moi : et j'ose dire qu'elle est fort belle, à cause de cette application, pour laquelle M. Daillé le père, homme très-versé dans la lecture d'Homère, m'a souvent félicité. » M. l'abbé Faydit n'a pas pris garde, qu'il n'y a que le dernier vers de M. Ménage qu'il faille donner à Homère : il a cité une partie du premier comme si elle se trouvait dans l'Iliade; et qui pis est, il a préten-du que Jupiter chassa toute la racaille des dieux. Voici ses paroles (27): « Rome n'a pu supporter qu'a-» vec indignation que M. de Launoi, » quelque savant qu'il fût, ait ôté » du nombre des saints cinq ou six » inconnus qui, dans les temps d'i-» gnorance, s'étaient introduits dans » le bréviaire, et qu'à l'exemple du » Jupiter d'Homère, qui chassa tou-» te la racaille des dieux, et d'un zoup de pied au cul les fit tomber » du ciel en terre, aussi ce docteur » d'un coup de plume ait déniché du » trône de la gloire quelques saints » que Rome y avait placés avec trop » de facilité.

(25) Patin, lettre KLIX, pag. 207 du Ier. tome Elle est datée du 18 de novembre 1650. Veyes ausi la lettre CLI, p. 594 du même tome. (26) Mênage, Anti-Baillet, tom. II, p. 216.  "Ο πέργυτοι εὐ ρατιώτωι
 Ρίψε πύδος τε ταγάν ἀπο Βήλου Θεσπεσίοιο (28).

» Elle a crié contre cette entreprise, » comme contre le plus horrible de » tous les sacriléges. Elle a mis ses » livres à l'inquisition, ne pouvant y faire trainer l'auteur. Elle l'a décrié comme un homme suspect » dans la foi, et comme un ennemi » des saints. » Il est sûr qu'Homère ne dit autre chose, sinon que Jupi-ter prenant Vulcain par le pied le jeta en bas du ciel (29). Si M. Ménage disait en conversation la même chose que l'abbé Faydit, il en faut con-clure, ou qu'il n'y regardait pas d'aussi près que quand il avait la plume à la main pour le public, ou qu'il brodait l'aventure afin de la faire trouver plus agréable, et plus susceptible du parallèle. Quoi qu'il en soit, voici un passage de la suite du Ménagiana, où l'on impute à Homère ce qu'il n'a point dit. « (30) » M. Godefroy l'historiographe étant sorti de son logis de grand matin, » le premier jour de l'an, rencontra » dans la rue de la Harpe M. de Lau-» noi qui s'en allait en Sorbonne. Il » l'aborda et lui dit en l'embrassant: bon jour et bon an, mon-» sieur, quel saint dénicherez-vous du ciel cette année? M. de Launoi, suspris de la demande, lui répondit : Je ne déniche point du ciel les véritables saints que Dieu et leur mérite y ont placés; mais bien ceux que l'ignorance et la super-» stition des peuples y ont fait glis-» ser sans qu'ils le méritassent, et sans l'aveu de Dieu et des savans. » Cette réponse a été cause de l'épi-» gramme que j'ai faite sur M. de » Launoi, où je le compare au Ju-» piter d'Homère, qui chassa du ciel » toute la racaille des faux dieux » qui s'y était glissée parmi les vé-» ritables, et qui leur donnant du

(28) Toutes les fautes qui sont dans ce grec sont apparemment d'impression.

<sup>(\*)</sup> Dans son Élégie sur la mort de M. du Puy. (27) Extrait d'un sermon prêché le jour de saint Polycarpe, pag. 296.

<sup>(</sup>ag) Homer., lind, lib. I, vs. 5gt. Il y a dans le XV. lure de l'llinde un passage qui semblerait plus favorable à M. Faydit. Poyetle dans l'article Junon, tom. VIII, pag. 503, citation (31); mair au fond il ne lui est point favorable.

<sup>(30)</sup> Suite du Ménagiana, pag. 293, 294, édition de Hollande.

Si je ne craignais d'être trop proserait à souhaiter qu'on laissat faire si connu (35): à plusieurs habiles gens ce que faisait M. de Launoi. Les faux saints ne se sont pas moins multipliés que les faux nobles : de sorte que comme les princes font travailler de temps en temps à la recherche des faux nobles, afin de remettre à la condition roturière les usurpateurs de la qualité de gentilhomme, il faudrait que le clergé nommat quelques commissaires aussi rigides que Boisseau (32), qui examinassent les titres et les lettres de sainteté. Si les troupes de l'église triomphante passaient en revue devant de bons commissaires, on y trouverait beaucoup de passevolans, non pas parmi les soldats, mais parmi les hauts officiers, je veux dire parmi les saints qu'on invoque. Le calendrier a plus de besoin de réforme à cet égard, que par rapport à la précession des équinoxes; et au lieu qu'un simple retranchement de dix jours a suffi pour cette dernière réformation, il faudrait pour faire l'autre, retrancher par centaines et par milliers. Il y a long-temps que l'année ne peut plus fournir un jour à chaque canonisé; il faut entasser plusieurs saints les uns sur les autres dans les mêmes places; et c'est à présent qu'on peut dire avec Juvé-

. . . . . . . . . Nec turba deorum
Talis ut est hodiè, contentaque sidera paucis Numinibus miserum urgebant Atlanta minori 

Combien trouverait-on de sénateurs (31) Le distique grec se trouve ici dans la Suite du Ménagiana, avec quelques fautes, ap-

paremment d'impression. (32) Chacun se souvient de la chanson : Depuis long-temps on ne voit que noblesse Sur tous les grands chemins, Charges de sacs, et remuent sans cesse Tous leurs vieux parchemins, Disant: voilà pour veus faire voir comme Je suis gentilhomme, moi,

Je suis gentilhomme. Mais ils n'ont pas acheve de produire, Man is n one pas acneve ac produire, Qu'un commis de Boisseau Dit et redit, ne cherchant qu'à lenr nuire, Je veux m'inscrire en faux; De ce contrat la grosse je rebate, J'en veux la minute, moi, l'en voux la minute.

(33) Juven. , sat. XIII, vs. 46.

» pied au cul, les fit tomber du haut vitio creati (34) dans la cour céleste » de son trône et des étoiles en ter-» re (31). »

Voyez à combien de volumes montent déjà les Acta Sanctorum? On digue de digressions, je dirais qu'il leur pourrait appliquer ce distique

Scripta gigantea quorum sub pondere molis Tristior Encelado bibliopola gemit.

Ce qui soit dit sans préjudice de l'estime que l'on a pour leurs doctes

compilateurs. Il faut même dire-en leur honneur qu'il rejettent beaucoup de fables, et que leur sincérité les expose tous les jours aux mêmes plaintes qui ont été faites contre M. de Launoi. Voyez la réponse du père Papebroch (36) à l'Exhibitio Errorum d'un carme qui se nomme Sébastien de Saint-Paul; vous y trouverez que ce jésuite a chasse du calendrier plusieurs intrus, et qu'il l'a fait par des raisons très-solides. Ces intrus ne sont pas des saints modernes ; ils sont de tres-vieille date. Le cardinal Bessarion, voyant faire à Rome l'apothéose de certaines gens dont la vie lui avait paru mauvaise, s'écria que les nouveaux saints le faisaient douter des vieux : affe che questi santi moderni mi fanno assai dubitare delli passati (37): mais on peut dire qu'il y a infiniment plus de certitude dans les saints modernes que dans plusieurs des anciens. On ne peut douter que ceux-là n'aient vécu sur la terre, et l'on a presque des preuves démonstratives que ceux-ci n'ont jamais été. Un homme d'esprit disait l'autre jour dans une bonne compagnie, que s'il fallait recourir à l'întercession des saints , il choisirait plutôt les nouveaux venus, un Capistran par exemple, ou un Thomas de Villeneuve, qu'une sainte Cathe-

(34) Voyes le Valésiana, pag. 48, 49, édition de Hollande.

(35) Voyes les OEuvres diverses de Balsac, discours XVI, pag. m. 409.

(36) Elle a été imprimée à Anvers, l'an

1606, in-4°.

<sup>(37)</sup> pessario cardinatis cum inter dives inepted quedam ἀποθέωστι Rome quam plurimos
referri videret quorum vitam improberat, se
valdè dubitare dixit utrium vera essent que ab
antiquis prodita fiverant. Bodinns, Meth. bist.,
cap. IV. pag. m. γ2. Voyes dans la remarque
(Ψ) de l'article Bella! (Guillaume da), tum.
III, pag. 258, l'application qu'on a faite de
ess paroles de Bessarion. (37) Bessario cardinalis cum inter divos inep-

rine, ou un saint Alexis. Voyez la re- sorum (inquit) festorum suppletiole travail du jésuite Papebroch a mérité la disgrace des inquisiteurs.

Un chanoine de Passau, bon prédicateur et professeur en théologie, au XVe. siècle, a dit dans l'un de ses sermons, que quand même il y aurait autant de fêtes que de minutes, l'année ne suffirait pas à donner à chaque saint une fête; et il cite Durand, évêque de Mende, qui a observé que plus de cinq mille saints concourent à chaque jour : Tanta (inquit ille) (\*) est sanctorum numerositas, quòd totum tempus anni non sufficeret etiam si singulis horis, etiam singulis minutis, ageremus festum unius saneti: deinde Durandum citat: quia sicut dicit (inquit) Guilhelmus in rationali, pro quolibet die plusquam quinque millia sanctorum concurrerent (39). L'auteur qui cite le sermon de ce chanoine allemand ajoute, que la fête de tous les saints fut établie pour suppléer le trop petit nombre des jours de l'année, et pour prévenir le ressentiment des saints qui n'auraient reçu aucun honneur : Quocirca qu'um pontificiorum divorum tanta illis authoribus ferè infinitio sit, in supplementum cultus sanctorum festum omnium sanctorum excogitatum est. Quoniam humani cultus illos appetentes esse somniant, et in suos cultores prolixos, ne omissis et præteritis divis stomachandi ulla causa sit , quòd suo cultu orbentur. Sic omnibus minutis etiam et manipularibus divis, et non solim patricus et majorum gentium, hoc omnium sanctorum festo et supplemento satisfactum esse putant. Atque hoc Guilhelmi illius Mimatensis episcopi est, quasi salutari hoc pharmaco omnium divorum repulsæ et offensæ placari debeant. Durandi verba hæc sunt. (\*) Propter ipsorum, inquit, multitudinem festare de illis specialiter non valemus. Ergò ut anteà idem ait propter omis-

(38) Dans la remarque (Q), vers la fin. (\*) Paulus Wan , Sermone de omnibus

(39) Michaël Renigerus, de Pii quiati et Gregorii decimi tertii furoribus contra Elizabetham Anglim reginam, cap. XIII, folio 108, edit. Londinensis, 1582.

(\*) Guil. Duran. Rubrica de festo omnium sanciorum , lib. 7.

marque de l'article Penez (Joseph) nem institutum est festum omnium tome XI. Je dirai ci-dessous (38) que sanctorum (40). Ceux qui se sont appliqués à faire des parallèles ne manqueront pas de se souvenir ici de la précaution des Athéniens, qui consacrèrent un autel aux dieux inconnus (41), parce qu'ils craignirent de tomber dans la négligence à l'égard de quelque divinité vindicative dont on ignorat les noms et les qualités. Ils croyaient y avoir été attrapés tout fraichement, de sorte que, pour jouer au plus sûr (42), ils voulurent rendre leurs hommages aux divinités mêmes qui leur étaient inconnues. C'était le moyen de n'oublier aucun dieu.

(H) Bien d'autres gens se sont divertis à débiter des narrations enjouées sur ce sujet.] Voici celle de M. de Vigneul-Marville : elle vaut bien le conte que j'ai tiré du Ménagiana. « M. de Launoi était un terrible critique, redoutable au ciel et à la terre. Il a plus détrôné de saints du paradis, que dix papes n'en ont canonisés. Tout lui faisait ombrage dans le Martyrologe; et il recherchait tous les saints les uns après » les autres, comme en France on » recherche la noblesse. Le curé de × Saint-Eustache de Paris disait : Quand je rencontre le docteur de Launoi, je le salue jusqu'à terre, » et ne lui parle que le chapeau à la » main, et avec bien de l'humilité, » tant j'ai peur qu'il ne m'ôte mon » saint Eustache, qui ne tient à rien » (43) (\*). » Ces dernières paroles sont tres-vraies, et voici un passage du Valésiana qui les confirme. « La » vie de saint Eustache est tout de » même un tissu de fables entassées » les unes sur les autres, et je suis » fort surpris que la plus grosse paroisse de Paris ait quitté le nom

(40) Idem, Reniger., ibidem

(41) Poyes les Nouvelles de la République des Lettres, janvier 1687, pag. 76.

(42) Trep masiones duber armaneias, ad majorem cautelam. Chrysost., Homil. XXXVIII in Acta Apostol. Voyes plusieurs au-tres passages dans le Traité de Meursius de

Pirmeo, pag. 42 et seq.
(43) Vigneul-Marville, Mélanges d'Histoire et de Littérature, pag. 266, 267, édit. de Romen,

(\*) L'édition de Paris, 1713, a retranché cela. REM. CALT.

» d'une des plus célèbres et illustres vit Launoius, fuisse ea in pravum » martyres que nous ayons, pour detorta sensum, et aliter intellecta de M. de Launoi n'est qu'un ruisseau.

dinalem Robertum Bellarminum, curiæ placita defendenda susceperat. Si quæ porrò in corum confirmationem desumpta ex sacris libris testi- faire connaître M. de Launoi. monia adduxit, clarissime demonstra-

» prendre celui d'un saint inconnu quam ea sanctissimi quique patres » et fort suspect (44). » M. Ancillon intellexerint, à quorum sensu in exavait oui dire à M. Daillé, que s'éponendis scripturis recedere, nihil tant un jour rencontré avec lui dans aliud est quam fidelissimos duces, et la boutique du sieur Cramoisy, li- à Tridentina sy nodo datos aspernari, braire à Paris, ils se témoignèrent et in errores omnes seipsum conjicere. beaucoup d'estime et d'amitie l'un à Si quos etiam canones aut patrum l'autre, et qu'en se séparant, M. de textus laudat Bellarminus, eos ple-Launoi lui dit, monsieur, j'ôte tous rumque interpolatos ostendit Laules mois un saint du bréviaire, ôtez- noius, et mald fide relatos. Sicque en une erreur (45). Si M. de Launoi hominem armis scripturæ et traditioparla de la sorte, il plaisanta; il ne nis nudatum exponit, velut nutritum parla point sérieusement, il employa in philosophica palæstra tyronem, l'amplification; car le nombre des qui adversus invictam castrorum saints qu'il a voulu dégrader est trop aciem irrito ridendoque conatu diglapetit pour pouvoir être comparé à diatur; et tela ab Aristotele desumptous les mois de sa vie. Mais il aurait ta juveniliter vibrat (48). Reisérus, pu comparer sans hyperbole le nom-bre des saints, ou douteux, ou fa-buleux, avec le nombre des minutes parler, n'est qu'un abrégé des lettres de sa longue vie. Voyez l'excellente de notre docteur. Il y mit deux titres listoire de l'Eglise que M. Basnage qui servent à notre sujet. Sur le haut publia l'an 1600, en 2 volumes indes pages dans tout le livre, vous lisez
folio. C'est là (46) qu'on trouve la ceci: Joh. Launoii Theol. Paris.
destitution de tant de faux saints, et Anti-Bellarminus. Mais au frontide tant de faux martyrs, qu'en comparaison de cet océan, l'entreprise nes Launoius theologus et sorbonista Parisiensis testis et confessor veritatis (1) Il... écrivit...contre les maximes evangelico-catholica in potioribus des flatteurs du pape. ] Pour aller à fidei capitibus controversis adversus la racine du mal, en réfutant les Robertum Bellarminum et alios quosexemptions que les moines s'attri- dam sedis Romanæ defensores egrebuaient, il crut qu'il fallait établir gius et luculentus, nunc post obitum cette importante vérité, c'est que le contra Christianum Lupum Lovapape ne peut rien contre les canons niensem, Immanuelem à Schelstrate des conciles. Il composa plusieurs Antuerpiensem, Natalem Alexanlettres sur cette matière, qui ont été drum Parisiensem, Dominiqum Gatrouvées si bonnes en Angleterre, et lesium et Franciscum Marchesium si propres à mortifier les ultramon- Romanos, vindicatus. L'auteur de tains, qu'on les a réimprimées à Cam- ce livre prétend que Jean de Launoi bridge (47). Il s'acharna principale- est un sujet propre à être mis dans ment sur Bellarmin, et voici l'état l'appendix du Catalogus testium veoù l'on veut qu'il ait réduit ce grand ritatis d'Illyricus. M. Cousin s'est défenseur des papes. In eo verò ad-versarium inter alios nactus est car-ouvrage de Reisérus dans son Journal des Savans : il n'en a parlé que dans qui absurdissima quæque romanæ le journal du 30 de juillet 1696, et dans celui du 6 d'août suivant. Ces deux extraits sont assez propres à

> (K) On lui défendit de tenir des assemblées dans sa chambre.] Il n'y avait rien de plus innocent que ces

<sup>(44)</sup> Valésiana, pag. m. 48.

<sup>(45)</sup> Ancillon ; Mélange critique de Littérature, tom. II, pag. 329.

<sup>(46)</sup> Voyez les pages qu'il a marquées à la table des matières, au mot Martyre et Saints.

<sup>(47)</sup> L'an 1689, in-folio.

<sup>(49)</sup> Elog. Launoii, pag. st.

<sup>(49)</sup> Natif d'Augsbourg, et pasteur de la pa-roisse de saint Jacques, à Hambourg. Son ou-vrage est un in-querto de 862 pages.

assemblées : on ne s'y entretenait que » soutenu une doctrine toute conde sciences; néanmoins on lui fit » traire dans un livre publié en 1674, dire que le roi souhaitait qu'elles cessassent (50). On crut que l'archevêque de Paris fut l'auteur de cette » sont si solidement établis, que cet affaire, il y eut des gens qui en pri- » ouvrage peut être regardé comme rent occasion de dire du mal de lui. M. de Launoi ne se donna pas cette licence, et ne souffrait pas même qu'où il était on attribuât cette action à cet archevêque; mais il ne laissait pas de dire que, si on l'en accusait avec raison, on lui imputait justement une extrême ingratitude. Hos animorum motus utcunque sedabat Launoius, reique acerbitatem, benignd ut poterat interpretatione leniebat. Abstinebat ipse semper ab omni atrocitate verborum, archiepiscopum nec incusabat ipse, nec incusari ab aliis , carpive coram se patiebatur. Sed tamen cum vir esset candidissimi pectoris, diffiteri non poterat, quin si id præstitisset Parisiensis præsul, laboraret vehementer ingrati animi vitio, quo cætera omnia facilè continentur (51).

(L) On fit des affaires à son imprimeur. ] Ce fut en l'année 1675 : il faisaitimprimer son livre de la Simonie, où entre autres choses il attaque les annates, et réfute le jésuite Azorius, qui fit un livre vers la fin du XVIc. siècle pour les purger de simonie. On fit saisir chez l'imprimeur les exemplaires de cet ouvrage de M. de Launoi : on emporta ceux qu'il livra, et on lui défendit de vendre les autres ; mais moyennant une amende de 50 livres cette défense fut levée

(5a)

(M) Il avait un livre sous la presse, pendant sa dernière maladie.] Rapportons ce que M. de Vizé (53) a dit de lui. « L'on peut dire qu'il est mort » en quelque façon la plume à la » main, puisqu'un jour auparavant » il corrigeait les épreuves d'un livre » qu'il a fait pour défendre les inté-» rêts du roi. C'est une réponse à un » écrivain d'Italie, qui depuis quel-» que temps afait imprimer un traité » contre le droit des princes séculiers » touchant les empêchemens de ma-» riage. M. de Launoi avait déjà

(50) Elog. Launoii, pag. 30.
(51) Ibidem, pag. 32.
(52) Ibid., pag. 28 et seq.
(53) Mercure Galant, mois de mars 1678, pag. 116, 117, édition de Hollande.

» où les droits du roi, et en même » temps de tous les princes séculiers, un des plus utiles à l'état. On y avait répondu en Italie; et comme >> cette réponse ôtait aux princes séculiers le droit essentiel qu'ils ont sur le mariage pour rendre leurs sujets habiles où inhabiles à contracter, ce grand homme ne s'était pas tû et donnait ses soins, quand il est mort, à l'impression de ce qu'il a écrit pour réfuter les erreursede l'auteur italien. Ainsi 20 tout son temps a toujours été employé, ou pour l'église, ou pour son prince; et on peut l'appeler 20 non-seulement docteur des droits du roi, mais encore défenseur de n » la juste autorité des évéques, des-» tructeur des faux priviléges, et » docteur des libertés de l'église gal-» licane. » L'auteur de l'éloge de M. de Launoi ne s'accorde pas avec le Mercure Galant, par rapport au livre qui était alors sous la presse. Ce n'était point, selon lui, une apologie du droit des princes sur les mariages, mais une réponse au père Alexandre. Il nous dit à l'égard du traité sur ce droit des princes, que M. de Launoi le commença à la prière du cardinal Bentivoglio. M. de Launoi étant à Rome, lorsqu'on examinait en France si le mariage du duc d'Orléans, frère de Louis XIII, avec la princesse de Lorraine était valide, rencontra dans la bibliothéque des dominicains le cardinal Bentivoglio, et lui pro-posa cet argument: Si les princes ont eu le pouvoir de faire des lois sur les obstacles du mariage, ils l'ont encore au cas qu'on ne le leur ait pas ôté. Or ils l'ont eu, et l'on ne saurait prouver qu'il leur ait été ôté. Donc. Le cardinal pria M. de Launoi d'écrire sur cette matière, et d'exposer cette preuve. Voyez la note (54). L'ouvrage était petit au commencement; mais avant qu'on le publiât, l'an 1674, il était devenu fort gros.

(54) Il faudrait conclure de la que M. Aucillon se trompe, lorsqu'il dit, pag. 330 du II's tome du Mélauge critique de Litérature, que M. de Launoi écrivit ce livre par ordro, malgré lui et contre son sentiment.

Dominique Galésius, évêque de Ruvo au royaume de Naples, écrivit contre ce livre. M. de Launoi n'eut pas plus tôt vu l'ouvrage de ce prélat, qu'il prit la plume pour le réfuter; à peine eut-il achevé la réfutation (55), qu'il entreprit de répondre au père Alexandre (56). Il s'en fallait peu que la réponse ne fût achevée, lorsqu'il fut saisi de la maladie dont il mourut en peu de jours. On avait déjà commencé à imprimer ce dernier ouvrage. Cela montre que M. de Vizé et l'élogiste ne s'accordent pas sur le livre que M. de Launoi avait

sous la presse en mourant.

(N) On re'eut pas la liberté de mettre sur son tombeau l'épitaphe qu'on lui avait préparée.] M. de Launoi avait fait son testament onze ans' avant que de mourir, et il avait prié M. le Camus, premier président à la cour des aides, son ancien et intime ami, d'en être l'exécuteur. M. le Camus s'acquitta sidèlement de cet emploi, et fit faire par M. Clément, ancien conseiller de la cour des aides, une épitaphe pour le défunt (57). Les minimes, l'ayant lue et examinée, montrèrent une lettre de leur général, qui déclarait qu'on ne pouvait point admettre cette épitaphe, puisqu'elle attribuait à de Launoi la louange d'avoir toujours soutenu l'orthodoxie : et quelque temps après ils déclarèrent que les deux puissances, la royale et l'ecclésiastique, leur avaient enjoint de ne souffrir aucune inscription qui louât M. de Launoi. Ubi illam (inscriptionem) expenderunt, attulerunt præpositi sui generalis litteras, quibus renun-ciabatur, nec probari nec recipi à se posse inscriptionem, qua Launoio laus defensæ perpetuo veritatis, et optima fama, maximaque venerationis apud probos quaesita tribuatur. Postea vetitum sibi prædicarunt regid simul et sacrd auctoritate, ne ullum apicem in capelld sud extare sinerent,

(55) Haie titalum esse voluit: Indicis locupletissimi erratorum in libro scriptoris Itali contemptorum. Elos., pag. 33.

quo Launoii nomen commendaretur 58). Voyez les Nouvelles de la République des Lettres (59), et encore plus la lettre à un prélat de la cour de Rome, sur le décret de l'inquisition du 7 décembre 1690. J'en vais tirer un passage qui sert à l'histoire de notre docteur. L'abbé qui a écrit cette lettre, remarque que la cour de Rome maintient ses droits avec plus de politique que la cour de France ne maintient les siens : il observe que la cour de Rome récompense magnifiquement ceux qui écrivent en sa faveur ; mais qu'on néglige en France ceux qui écrivent pour les priviléges de l'église gallicane. Au moins, dit l'auteur de cette lettre, si j'en étais cru, on ferait connaître à la postérité, par quelque marque d'honneur, l'estime qu'on fait de leur mérite, et la reconnaissance qu'on a de leurs travaux. Mais vous savez comment on <u>le</u> fit à l'égard d'un de vos amis. Nous n'avons point eu d'homme plus zélé pour la doctrine du clergé de France, ni plus infatigablement appliqué à l'éclaireir et à la défendre que le bon M. de Launoi, qui outre cela était d'un désintéressement achevé. Qu'a-t-on fait pour honorer sa mémòire? Vous le savez. On n'a pas seulement voulu souffrir sur son tombeau le petit témoignage que ses amis rendaient à son mérite ēt aux services qu'il avait rendus à l'église de France; on lui avait même comme fermé la bouche quelques années avant sa mort, en lui défendant de continuer certaines conférences qu'il faisait chez lui sur ces matières, et où l'on peut dire qu'il se formait plus de défenseurs de nos libertés que partout ailleurs. C'est même comme un miracle que nous ayons ce qu'il a fait imprimer durant sa vie pour la supériorité des conciles, et contre l'infaillibilité des papes, et sur d'autres sujets de cette nature ; et nous le devons à l'invention dont il s'avisa, qui fut de le donner par morceaux dans des lettres qu'il adressait aux uns et aux autres, se délivrant par ce moyen de la servitude insupportable de la censure de certains docteurs de son temps, sans l'agrément desquels nul privilége n'était expédié,

contemptorum. Elog., pag. 33.

(50) Qui Annatas à simonie labe liberandas succeperat, et Summan Theologicam Thomas Aquinati tanquam vero ejus auctori asserendam. Ibidea, pag. 34. Veyes, touchant cet ouvrage da père Alexandre, le Journal des Savans du 18 normbre 1675.

<sup>(57)</sup> Elle est dans l'Éloge, pag. 37.

<sup>(58)</sup> Eleg. Laun., pag. 38. (59) Mois de septembre 1686, pag. 1033.

et qui paraissaient gagés pour arrêter tous les bons livres, et faire déses-

pérer les auteurs.

M. le cardinal d'Étrée n'étant encore manière approprié M. de Launoi. Voyez M. de Marolles (60).

(P) Il eut un démêlé avec... le père Nicolaï, dominicain.] Le Journal des Savans à fait mention de trois ouvrages de cet auteur : 1º. De ses deux dissertations de Concilio plenario quod contra Donatistas Baptismi quæstionem definivit (61); 2º. de ses deux dissertations de Baptismi antiquo Usu (62); 3°. de son livre de Jejunii Christiani et Christianorum Abstinentiæ vero ac legitimo ritu juxta veterem ecclesiæ universalis usum (63). Le premier de ces trois écrits est uniquement contre M. de Launoi, qui prétendait que saint Augustin a entendu le concile d'Arles , en disant que l'erreur des donatistes sur la nullité du baptême des hérétiques fut condamnée dans un concile général. M. de Launoi tirait de cela un bon nombre de conséquences désavantageuses aux ultra-montains. Il ne s'agit point de lui dans le second livre du dominicain, ouvrage dont les protestans de France se sont prévalus, parce qu'on y trouve la condamnation formelle de ceux qui contraignent les infidèles à se faire baptiser. Le troisième ouvrage du jacobin est contre M. de Launoi. Voici un petit extrait de la suite du Ménagiana. « Je disais un jour à » M. de Launoi, qu'il avait choqué » tous les jacobins, dans les écrits » qu'il avait faits contre le père Ni-» colaï, et qu'ils écriraient tous » contre lui. Il me répondit malicieu-» sement : je crains bien plus leur » canif que leur plume (64). »

(60) Vous trouverez dans la page 159 de ses Mémoires, imprimés l'an 1656, ces paroles: L'estime qu'il fait de M. de Launoi, docteur en théologie, l'un des premiers hommes du siècle en science et en probité, est une marque de son jugement. Et certes ayant un tel personnage auprès de lui , il ne le peut conserver avec trop de soin ; c'est un trésor qui ne se peut assez chèrir.

(Q) Le père Baron tâcha de justifier Thomas d'Aquin, et n'y fut pas fort heureux; ce sera un texte qui me (0) Il mourut à l'hôtel d'Étrée. I fournira l'occasion d'observer diverses choses.] Les personnes non préoccuqu'évêque de Laon s'était en quelque pées jugeraient ainsi du succès de sa dispute, quand même elles ne feraient que comparer son premier écrit avec le premier écrit de son adversaire. A plus forte raison ferontelles ce jugement, si elles comparent la réplique et la duplique de M. de Launoi avec la réplique du père Baron. Je me contente d'indiquer les pièces de ce procès. Une lettre de M. de Launoi à M. Faure (65) est celle où l'on critique Thomas d'Aquin. La réponse du père Baron est contenue dans trois paragraphes de la section II du Ier. livre de son Apologie des dominicains (66). La réplique se trouve dans une lettre de M. de Launoi à M. Fortin (6g). Je n'ai pas vu la réplique du père Baron; mais je sais que son adversaire la réfuta dans une lettre datée de Paris, le 1er. d'août 1667 (68). J'ignore si la dispute alla plus avant.

Afin qu'on voie ici un petit échantillon de ce que les moines jugeaient du caractère d'esprit de ce docteur de Sorbonne, j'alléguerai quelques lignes du père Baron. Quisquis hominem privatim, seu publicis scriptis intimiùs noverit, etiam ex amicissimis, non abnuet meum de illo judicium, aut verius votum. Optandum plane, ne mores ingenuos corrupisset nimio suarum cogitationum amore, et alios jure, vel injurid carpendi, in naturam inducta consuctudine. Undè ad minus, ut cætera omittam, illud incommodi accidit, ut magnum potius, quam bonum nomen videatur ambire, et doctiores viros voluisse inumbrare , neque , ut conveniebat sapienti theologo, satis cordi fuerit effatum illud medicorum, malum bene positum ne moveto. Plura enim ab heroïcis temporibus communi piorum opinione recepta, quæ nihil fidei adversa, pietati etiam opportuna, ausus est, longè debilioribus, quam niterentur argumentis lacessere; nullo alio operæ pretio, quam ex summd

<sup>(61)</sup> Journal des Savans, du 9 avril 1668.

<sup>(62)</sup> Journal des Savans, du 10 décemb. 1668.

<sup>(63)</sup> Journal des Savans, du 17 juin 1675. (64) Suite du Ménagians, pag. 178, édition de Hollande.

<sup>(65)</sup> La Ire. de la Ire. partie.

<sup>(66)</sup> A pagind 119, usque ad pag. 134. (67) La IXº. de la Vº. partie.

<sup>(68)</sup> La XIVe, de la VIe. partie.

justis possessoribus, saltem ex probabili opinione juris plerumque iniquè erepti(60). Au feuillet suivant il oppose le caractère de Thomas d'Aquin à celui de ce sorboniste, et il déclare que Thomas d'Aquin se serait fait un scrupule de conscience, et aurait eu honte des choses dont M. de Launoi se glorifiait. Le docteur angélique, ajoute-t-il, n'eût point troublé les Français dans la possession de croire que saint Denys l'aréopagite a été leur premier apôtre : il n'eût point rayi aux Provençaux la gloire qu'ils tirent de l'arrivée de sainte Magdeleine; ni aux carmes leur descendance d'Elie, et le scapulaire de Simon Stoch; ni aux monastères leurs exemptions. Il avait de meilleures choses à écrire; et quand même il eût entrevu dans ces choses-là quelques doutes et quelque défaut de vraisemblance, il les eût laissées en repos; il eût respecté des traditions qui favorisent la piété, sans faire du préjudice à la foi. Habebat meliora scri-benda (Divus Thomas) et subodoratus etiam, ut erat emunctæ naris, aliquid incerti, aut minus verisimilis, ex medicorum præcepto, malum benè positum noluisset primus movere : atque ista longá traditione rata et firma, quæ nihil obsunt fidei, prosunt etiam pietati, in disputationem revocare, credidisset pertinere ad illius generis quæstiones ab apostolo damnatas, quæ lites generant, non ædi-sicationem (70). Si toutes les circonstances que ce jacobin expose étaient vraies, il n'y a point de doute que Jean de Launoi ne fût digne de condamnation ; ce serait un homme qui, pour faire parler de lui et pour satisfaire son humeur chagrine, aurait attaqué plusieurs opinions générales et régnantes de temps immémorial, utiles à la piété, non contraires à la foi, et fondées sur des preuves incomparablement plus solides que ses objections. Cette dernière circonstance suffirait seule à faire blamer un écrivain qui d'ailleurs serait poussé par de bons motifs; car il est indubitable qu'une longue possession mérite assez de respect pour

morositate comparati sibi nominis, et nous obliger à la maintenir, toutes choses étant égales de part et d'autre. Que s'il est juste de la maintenir lorsque ses titres ne sont pas moins bien fondés que les prétentions des innovateurs, combien estil plus juste de ne point entreprendre de la renverser, lorsqu'ils sont beaucoup plus forts que les raisons du parti contraire? Mais notre docteur de Sorbonne n'est point dans le cas. Les traditions qu'il attaque n'ont aucun bon titre, et l'on ne saurait répondre aux argumens qu'il leur oppose. Or en ce cas-là il est visible qu'on a tout le droit du monde de susciter des procès aux opinions les plus générales et les plus anciennes, et surtout lorsqu'elles ne peuvent être fausses sans nourrir une crimi-nelle dévotion. Observez, je vous prie, que les raisons de ce docteur out été si fortes, qu'elles ont éclairé l'esprit d'une infinité de gens; mais néanmoins les abus n'ont point été corrigés : les choses subsistent encore sur le même pied tant en Provence qu'ailleurs. On vous y paie des memes contes dont on y payait vos ancêtres, et vous y voyez les mêmes cul-tes et les mêmes cérémonies. Cela prouve la différence qu'il y a entre les particuliers et le public. Il vient des temps où la plupart des particuliers se trouvent désabusés, et néanmoins la pratique du public demeure la même. Cicéron assure qu'il n'y avait point de vieille femme assez sotte pour ajouter foi aux récits que 1'on avait crus anciennement sur les enfers, et il se sert de cette remarque pour prouver que les traditions fabuleuses s'évanouissent à la longue, et que le temps en fait raison; mais que les doctrines véritables et fondées sur la nature des choses se confirment en vieillissant, et que c'était à cela qu'on devait attribuer la longue durée et l'accroissement du culte des dieux. Videmus cæteras opiniones fictas, atque vanas diuturnitate extabuisse. Quis enim Hippocentarum fuisse, aut Chimæram putat? quæve anus tam excors inveniri potest, quæ illa, quæ quondam credebantur, apud inferos portenta extimescat? Opinionum enim commenta delet dies , naturæ judicia confirmat. Itaque et in nostro popu-

<sup>(69)</sup> Vincentius Baronius, Apolog. ordin. præ-cat., lib. I, pag. 119. (70) Idem., ibidem., pag. 121.

lo, et in cæteris, deorum cultus, religionumque sanctitates existunt in dies majores, atque meliores (71). Juvénal se plaint aussi de ce que personne ne croyait plus l'ancienne doctrine des enfers.

Esse aliquos Maneis, et subterranea 🌬 gna, Et contum et Stygio ranas in gurgite nigras , Atque una transire vadum tot millia cymba , Nec pueri credunt, nisi qui nondum ere lavantur.

Sed tu vera puta (72). . . . . . . . . . . .

Voilà donc un grand changement dans les opinions des particuliers; néanmoins le culte public n'avait point change de face, ni au temps de Juvénal ni au temps de Cicéron. C'étaient toujours les mêmes fêtes, les mêmes processions et les mêmes sacrifices, non-seulement en l'honneur des dieux célestes, mais aussi en l'honneur de Pluton et de Proserpine, et des autres divinités infernales. On verra toujours plus ou moins une pareille inconstance d'un côté, une pareille constance de l'autre. Quelques docteurs, plus éclairés et plus courageux que leurs confrères, désabuseront une infinité de particuliers, et n'apporteront aucun changement aux cérémonies publiques. Le Rituel durera plus que la foi qui lui servait de fondement. Trop de personnes se verront intéressées à le maintenir, et auront assez d'industrie pour cela, quoiqu'elles ne puissent alléguer que des argumens fort semblables à ceux que l'on alléguait à Cotta, dans l'ouvrage de Ciceron que j'ai cité ci-dessus. On lui alléguait entre autres choses les apparitions de quelques divinités; et pour lui prouver l'existence de ces apparitions on lui alléguait la fondation de quelques temples, un arrêt du sénat, un proverbe. l'attendais des raisons, repondit-il, et vous m'objectez des bruits populaires. Tum Lucilius: An tibi, inquit, fa-bellæ videntur? Nonne ab A. Posthumio ædem Castori et Polluci in foro dedicatam, nonne S. C. de Vatieno vides? Nam de Sagra, Græcorum etiam est vulgare proverbium: qui, quæ affirmant, aertiora esse dicunt, quam illa quæ apud Sagram. His igitur auctoribus nonne debes

(72) Juven., sat. II, vs. 149.

moveri? Tum Cotta, rumoribus, inquit, mecum pugnas, Balbe: ego autem à le rationes require (73). M. de Launoi se pouvait servir d'une semblable réponse et de plusieurs autres; mais, comme je l'ai déjà dit, trop de personnes se trouvaient intéressées à s'opposer au changement, et à maintenir la tradition. Il semble qu'elles aient bien pesé les conséquences du principe que l'un des interlocuteurs de Ciceron a posé, je veux dire qu'elles aient bien compris que pour prouver qu'une tra-dition est véritable, il faut emptcher que le temps n'en vienne à bout, et se retrancher dans l'impression qu'elle fait depuis tant de siècles. On suppose, dans Ciceron, qu'une doctrine mal fondée ne peut pas vieillir (74). Quid enim est hoc illo evidentius? quod nisi cognitum, comprehensumque animis haberemus, non tam stabilis opinio permaneret, nec confirmaretur diuturnitate temporis, nec una cum sæculis ætatibusque hominum inveterare potuisset. Etenim videmus cæteras opiniones fictas, etc. (75). Sans doute il y a des intérêts plus réels que celui de conserver ce principe de raisonnement, qui portent les moines à s'op-poser à Jean de Launoi et à ses semblables. Notez en passant que l'on emploie dans Cicéron à prouver une fausseté le principe de la durée ; car on s'en sert pour prouver la réalité et l'existence des faux dieux du paganisme. C'est donc un principe qui peut jeter dans l'illusion; et neanmoins la maxime, Opinionum commenta delet dies, peut valoir depuis long-temps contre le faux culte des anciens Grecs et Romains, puis-que depuis plusieurs siècles il n'y a point de pays où leur religion, leur Jupiter et leur Junon, leur Vénus et leur Neptune, etc., soient reconnus et adorés. Ainsi leur procès est fait et parfait, des que l'on suppose que tôt ou tard la vieillesse fait périr les fausses doctrines. Notez, s'il vous plaît, que ce principe ne saurait servir de bonne preuve, à moins qu'on ne règle quelle est la durée

<sup>(71)</sup> Cicero, de Natura Deorum, lib. II,

<sup>(73)</sup> Cicero, de Natura Deorum, lib. III, esp. V.
(74) Idem, ibidem, lib. II, cap. II.
(75) La mite est ci-dessus, citation (71).

et les vérités. Si mille ans suffisent, toute opinion qui a dix siècles sur la tête est véritable; mais si vous ne vous fiez à aucun terme, c'est en vain que vous concluez que puisqu'un dogme a duré quatre mille ans, il doit passer pour certain : vous ignorez l'avenir; vous ne savez pas si le cinquième millenaire viendra à bout de ce qui a résisté aux précédens. Appliquez ici une pensée d'Horace

Il me reste encore une chose à observer. On ne voit aucune apparence que les imitateurs de Jean de Launoi puissent rien faire d'utile pendant que les choses ne se traiteront que suivant le train d'une dispute littéraire. Les protecteurs de la fausse dévotion ne voudront jamais reculer : ils trouvent trop bien leur compte à ne démordre rien, et ils sont assez puissans pour se garantir de toute contrainte. La cour de Rome les secondera et les soutiendra. Il semble que l'église romaine ait adopté la religion du dieu Termus de la république romaine. Ce dieu ne cédait à rien, non pas même à Jupiter; ce qui était un signe, disait-on, que le peuple romain ne reculerait jamais, et ne céderait jamais un pouce de terre à ses ennemis (77). Si quelque pape voulait sacrifier quelque chose à la réunion des schismatiques, quelques menues dévotions, quelques traditions surannées, il serait à craindre que l'on ne murmurât contre lui autant ou plus que les païens ne murmurèrent contre la honteuse paix de l'empereur Jovien (78). Les jésuites, avec tout leur grand crédit, n'ont pu empêcher que l'inquisition de Tolède n'ait condamné plusieurs volumes des Acta Sanctorum; et il venue que des sollicitations des carmes, et de quelques autres moines irrités de ce que le père Papebroch, et ses adjoints, ont rejeté comme apocryphes plusieurs actes et plu-

(76) Scire velim, pretium chartis quotus arro-

qui suffit pour distinguer les erreurs sieurs vieilles traditions. Ils sont louables de s'être rendus dignes de ce coup de foudre, et ils feront bien d'en mériter d'autres. C'est à cet égard qu'il est bon d'être un Capanée (79),

> Du tonnerre dans l'air bravant les vains carreaux

Et nous parlant de Dieu du ton de Des-Barreaux (80).

Mais en se commettant de la sorte avec les inquisiteurs, ils se rendront inutiles par rapport à la réformation des abus publics; leur critique, fûtelle beaucoup plus sévère qu'elle ne l'est, ne servirait tout au plus qu'à l'instruction des particuliers. Le mal est sans remède. Voilà le père Mabillon qui a donné de fort bons avis touchant le culte de certains saints, et sur le discernement des reliques (81), qu'a-t-il gagné? On lui répond, médecin, guéris-toi toi-même. Réformez premièrement le culte que l'on fait rendre dans quelques maisons de votre ordre de Saint-Benoît à des saints aussi douteux qu'aucun autre. On lui représente le tort qu'il fait à l'eglise, et l'avantage qu'il fournit aux protestans (82). N'est-ce pas fermer la porte à tout le bien qu'il vou-lait faire? M. Thiers s'élève contre les fausses reliques; il discute où sont les corps des martyrs, il public des dissertations sur la sainte larme de Vendôme, et sur saint Firmin: peine perdue que tout cela. Le conseil du roi supprime l'ouvrage sur saint Firmin, comme l'évêque d'Amiens avait condamné une lettre qui avait été publiée sur la même question. Voyez les Nouvelles de la République des Lettres (83), et la troisième partie de la Bibliothéque volante. On fait périr en herbe tous les fruits du zele discret. On bâtit sur le principe que est certain que cette tempête n'est l'abrogation des vieilles coutumes

get annus, etc. Horat., epist. I, vs. 35, lib. II. (77) Voyes, tom. VIII, pag. 414, la citation (44) de l'article Joviss.

<sup>(78)</sup> Voyes, tom. VIII, pag. 410, la remarque (B) de l'article Jovisu.

<sup>(79)</sup> Dont Stace, Theb., lib. X, in fine, a

<sup>. . .</sup> Paulum si tardius artus

Cessissent, potuit fulmen meruisse secundum. (80) Voyez, tom. III, pag. 97, la remarque (A) de l'article BARRE.

<sup>(81)</sup> Dans sa Dissertation sur le culte des saints inconnus. Poyes, M. Basnage, au IIe. tome de l'Histoire de l'Eglise, pag. 1038, 1039, et l'Histoire des Ouvrages des Savans, août

<sup>1698,</sup> pag. 372 et suiv.
(82) Poyes les mênes ouvrages, la même.
(83) Mois de mars 1700, pag. 356, et mois d'avril 1700, pag. 382.

est à craindre, qu'il ne faut point re- niendus (88). Ce jésuite le compare muer les bornes, et que selon l'ancien proverbe, il faut laisser le Monstier cujus manus contra omnes, Joannes où il est (84). La prospérité de Rome Launoi (89). chrétienne tout comme celle de Rome païenne a pour base la conservation des vieux rites (85). Il faut s'accommoder aux consécrations, la foi ne veut pas qu'on les change. Sed illa mutari vetat religio, et consecratis utendum est (86). En nos jours, disait un sous-prieur de Saint-Antoine, gardons nous de novalités (87).
(R) Il ne trouva point d'antago-

niste qui gardat moins de mesures avec lui que...... Théophile Raynaud.] Vous n'avez qu'à lire son Hercules Commodianus, vous verrez tout l'emportement imaginable. Ceux qui ne voudront pas le lire, et qui considéreront seulement ce que je je vais copier, comprendront sans peine que notre docteur n'a jamais recu plus d'injures. Infruniti vir ingenii Joannes Launoyus, cui nihil adeò sacrum fuit, quod non fæddrit scriptione alique petulanti ac plusquam censorie. Calitibus ipsis non pepercit, imò in hoc non semel coniscavit...... Is cùm in me quoque incurrisset, urgente quodam insomnio-so Marsya, qui sua deliria, imò aperte hæretica commenta, contacta extremis propè digitis in eo Antemurali, ægrè tulit, ex persond amici ac civis nostri S. theologiæ D. castigatus est; patefactis primum ejus fragoribus, quibus Herculem prætulit. Tum mendaciis, calumniis, loquacitate, scurrilitate, aliisque fæminini generis maculis, quibus satyra verius quam scriptio ab eo in nos exarata, dehonestabatur: ita ut Commodi exemplo, Hercules simul terrificus, et fæmina, non nisi pel-lacus ac dolis armata, apparere voluisse in ed lucubratione videatur. Quæ causa fuit, cur Herculis Commodiani appellatione visus sit insig-

(84) Voyes Pasquier, Recherches de la France, liv. VIII, chap. XII.

(85) Moribus antiquis res stat Romana viris-

Ennius, apud Cicer., citatum ab August., de Civitat. Dei, lib. 11, cap. XXI. Vide etiam Vulcatium Gallicanum, in Avidio Cassio, pag. m. 445 , tom. I .

(86) Quintil. , lib. I, cap. VI, pag. m. 39. (87) Poyes la préface des nouvelles éditions du Catechisme des jesuites, fait par Pasquier. ailleurs à Ismaël. Homo Ismaëlita,

(S) Je rapporterai le jugement qu'a fait de lui M. de Vigneul-Marville. ] « Quelqu'estime qu'on ait » pour M. de Launoi, il faut avouer » qu'il avait le défaut dominant des » critiques, qui est de ne garder au-» cune mesure, et de défendre les » plus méchantes causes avec opi-» niâtreté. Ses livres de l'Extrême-Onction, de la Fortune d'Aristote, et quelques autres, sont de bons ouvrages : mais on peut dire, en général, que dans tout ce que ce docteur a composé, il y a beaucoup plus d'érudition que de jugement et de bonne logique. D'ordinaire la question principale n'est pas ce qu'il traite le mieux; mais » ce sont les choses accessoires qui » sont merveilleuses, et par lesquel-» les souvent il éblouit le lecteur » peu attentif (90).»

L'auteur du Journal des Savans a soutenu (91), que jamais rien ne convint moins à M. de Launoi que de défendre les plus méchantes causes avec opiniátreté. Son caractère particulier était d'aimer la vérité sur toutes choses, de la chercher sans prévention, de la découvrir librement quand il l'avait trouvée, etc. M. de, quana u tavan trouser, Vigneul - Marville a répondu (92) qu'il y a deux manières d'aimer la vérité; l'une de l'aimer pour ellemême, et l'autre de l'aimer par rap-port à soi...... Que saint Augustin l'aime pour elle-même...... qu'il n'en est pas tout-à-fait de même de la plupart des critiques, qui n'ont d'amour pour la vérité, que par rapport ou à la gloire de faiseurs de découvertes , ou, ce qui est le plus ordinaire, à l'humeur bourrue qui les domine. « Je ne veux pas dire » continue-il « que M. de Launoi ait été » de ces aventuriers qui cherchent » la vérité comme les chevaliers

(89) Idem, ibidem, num. 72, pag. 70. (90) Vigneul-Marville, Mélanges d'Hist. et de Litterature , pag. 267.

(91) Voyez le IIIe. tome de Vigneul-Marville , pag. 266 , édition de Rouen.

(92) Là même, pag. 267.

<sup>(88)</sup> Theophil. Raynaud., Syntagm. de libris propriis, num. 63, pag. 67 Apopompei.

» errans cherchaient jadis à faire des » prouesses. Mais on ne saurait nier » aussi qu'une infinité de gens très-ca-» pables ne l'aient quelquefois re-» gardé comme un critique outre, » et qui n'a pas toujours trouvé la » vérité qu'il chérissait. Il ne faut » pour cela que jeter les yeux sur » les savans qui l'ont attaqué, ou » qui lui ont fait des répliques fâ-» cheuses.» On l'a pu voir tout couvert de poussière de ses combats journaliers, et des meurtrissures qui lui restaient du combat (93). On ajoute qu'au sentiment même de M. Arnauld, il n'avait pas toujours soutenu l'orthodoxie : il s'était trop déclaré pour un théologien de moindre aloi que saint Augustin, et dont les protestans du parti d'Arminius ont prétendu tirer de grands avantages. Cela fait entendre qu'il n'approuvait point l'hypothèse augustinienne sur la prédestination; mais nous connattrons beaucoup mieux quel était son sentiment sur cette doctrine, si nous lisons la préface d'un traité qui n'est pas encore public. M. Si-mon l'a insérée dans l'une de ses lettres (04), et a fait savoir que le doc-teur de Launoi condamne, dans cet ouvrage, les sentimens de saint Augustin \*. Cette lettre n'est pas fort avantageuse au docteur, et donne une trés petite idée de son savoir. Voyez le Journal des Savans du 14 novemhre 1701, pag. 722, édition de Hol-lande, et le journal de Trévoux, août 1703, pag. 1313, édition de France. Le journal de Trévoux, janvier 1704, article 1er., parle d'une défense de saint Augustin par le père Daniel, contre la dissertation attribuée à M. de Launoi.

(93) Là même, pag. 269. (94) C'est la XXXI°. des Lettres choisies de M. Simon, imprimées à Trévoux, l'an

LAURENS (André du ) en latin Laurentius, professeur en médecine dans l'université de Montpellier (A), chancelier de la même université\*, et premier médecin de Henri IV, mourut le 16 d'août 1609, comme nous apprend Guy Patin (a) avec quelques autres particularités qui ont été portées dans le Dictionnaire de Moréri, et que je ne veux pas répéter. Je me contente de remplir le vide que l'on a laissé dans ce Dictionnaire-là. On n'y dit rien de particulier des écrits d'André du Laurens. C'est pourquoi j'observe qu'il en publia plusieurs qui furent fort estimés, et nommément une Histoire anatomique (B) qui a été fort souvent réimprimée, et qu'il dédia à Henri IV, l'an 1599. On s'est trompé quand on dit qu'il profita des conversations d'Aquapendente (C). Sa patrie n'a pas été bien marquée dans Lindenius renovatus (D). Antoine du Laurens, le plus jeune de ses frères, fut avocat au conseil, et mourut en 1647, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Il fut marié avec Anne Robert, fille de l'avocat Anne Robert , laquelle vivait encore l'an 1662 (E). M. DU LAURENS, conseiller au parlement de Paris, était leur fils (b). Louise du Laurens, fem-

"Du Laurens fut professeur à Montpellier, en 1585, à la place de Joubert, et chancelier en 1603, dit Leclerc, qui cite Astruc, Mémoires de Trévoux, 1731, août, p. 1432. Je remarquerai que l'édition de 1740, du Dict. de Bayle, est la première où, dans la parenthèse, après le mot André, on ait ajouté dú. C'était une omission; car dans tout le reste de l'article Bayle lui-même écrit Du Laurens. (a) Patin, Lettre XXXI. pag. m. 1/2

(a) Patin, Lettre XXXI, pag. m. 142 du Ier. tome. Voyez aussi la XXVII<sup>e</sup>. lettre pag. 117.

tre pag. 117.
(b) Tiré de Patin, lettre CGLI, p. 389, et lettre CGLXXXII, pag. 508 du II° tome.

<sup>1700.

&</sup>quot;Cet ouvrage est intitulé: Véritable Tradiion de l'Église sur la prédestination et la
grâce, 1702, in-12; et réimprimé dans la seconde partie du tome let. de Joannis Launoit
opera omnia, 1731-32. Leclerc croît que la Véniable Tradition fut publiée, en 1702, par Simon. Leclerc dit que bleie des gens croient que
le livre n'est point de Launoi, mais qu'il contient
set erais sentimens. Niceron, an contraire, dit
qu'on doute fort que la Véritable Tradition soit
de Launoi, du moins en entier, paisqu'on y
ovil des chores contraires à es sentimens, et
qu'on n'y trouve d'ailleurs ni sa manière ni son
style.

requêtes, et intendant de justice en Languedoc, était leur fille (c). On voit dans le Mercure Galant que Pierre du Laurens, docteur de la maison et société de Sorbonne, ci-devant grandprieur et vicaire général de l'ordre de Clugni, était mort évêque de Bellei, le 17 de janvier 1705, âgé de quatre-vingt-neuf ans, et qu'il était petit-fils \* d'André du Laurens, premier médecin du roi Henri IV (d).

(c) Patin, lettre CCCLVI, pag. 59 du III. tome.

\* Il n'était que son petit-neveu, dit Le-clerc, André n'ayant laissé qu'un fils qui mourut sans postérité.

(d) Mercure Galant, février 1705, pag.

(A) Professeur en médecine dans l'université de Montpellier.] Il est remarquable qu'avant que de lui permettre d'enseigner, on l'obligea de faire toutes les épreuves d'un second doctorat. Cum regio diplomate Monspelii medicinam publice docendi munus obtinuisset, admitti tamen non potuit, donec iterum factus fuisset primò medicus baccalaureus, deinde licentiatus, tandemque doctor, et toties iterum de medicina respondisset, quoties in academiá ex illius instituto opus fuit (1). Riolan confirme cela. Le sieur du Laurens, dit-il(2), étant docteur d'Avignon, fut contraint , pour demeurer à Montpellier, et y exercer une lecture, de se faire derechef docteur de l'école de Montpellier, comme un simple novice.

Patin ignorait sans doute cette particularité, car s'il l'avait sue, il l'aurait jointe à celle-oi: Du Lau- (5) Voyez Lindenius renovatus, pag. 47. On rens...... vint à la cour avec la y a oublié l'édition de Lyon, 1623, in-8°. l'aurait jointe à celle-oi : Du Laucomtesse de Tonnerre, par la recommandation de laquelle il fut fait médecin du roi \* par quartier et pro-

me de M. Baltazar, maître des fesseur royal à Montpellier, contre les lois et statuts de l'école, par arret du conseil privé, qu'il eut bien de la peine à faire vérifier à Toulouse (3). Notez qu'il fonda un jardin de médecine proche l'une des portes de Montpellier, et qu'il y fit mettre cette inscription Argus esto, non Briaræus (4).

(B) Il publia plusieurs écrits qui furent fort estimés, et nommément une Histoire anatomique. ] Elle fut réimprimée à Paris, in-folio, l'an 1600, et la même année à Francfort, in-folio. Ces deux éditions furent suivies de trois autres à Francfort, l'an 1602, l'an 1615 et l'an 1627. L'ouvrage est intitulé : Historia anatomica humani Corporis et singularum ejus partium, multis contro-versiis et observationibus novis illustrata (5). Le mot novis nous doit faire entendre que l'édition de Paris, 1600, n'est pas la première. Elle avait été précédée de celle de Lyon , 1593, in-8°., qui est moins ample de la moitié. J'ai vu deux versions françaises de l'édition de Paris : l'une fut faite par François Sizé, et imprimée à Paris, l'an 1610, in-8°. Théophile Gelée, médecin à Dieppe, est l'auteur de l'autre : elle fut imprimée à Paris, in - folio, l'an 1613, avec plusieurs autres traités de du Laurens (6), traduits par le même Gelée, ou qui avaient déjà été publiés en français par du Laurens (7), ou qui avaient été recueillis de ses lecons lorsqu'il lisait publiquement aux chirurgiens, en l'université de Montpellier, ès années mil cinq cent quatre-vingt sept et huit. Ces derniers traités concernent la goutte , la lepre et la vérole. Tous les traités français dont je viens de faire men-

<sup>(1)</sup> Paulus Freber., in Theatro, pag. 1323, ex II parte Vitarum Virorum doctorum Jani Jacobi Boissardi.

<sup>(</sup>a) Riolan, Recherch. des Écoles de médecine, pag. 8. Voyes aussi pag. 167. \* Henri III, dit Leclerc.

<sup>(3)</sup> Patin, lettre XXVII, pag. m. 117 du Ier. tome.

<sup>(4)</sup> Paulus Freber. , in Theatro , pag. 1323.

<sup>(6)</sup> Celui des Crises, divisé en trois livres, arec la Méthode générale servant au pronostic et aux crises des maladies, et celui des Écronelles, divisé en deux livres, dont le premier traite de la vertu admirable de guérir les écronelles par l'abtouchement, concédée divinement aux seuls rois de France, et le second explique la nature des écrouelles , etc.

<sup>(7)</sup> Celui de la Conservation de la vue; celui des Maladies mélancoliques; celui des Catar-rhes; et celui de la Vicillesse.

tion ontaussi paru en latin ; on les voit dans le deuxième tome des œuvres de du Laurens, à l'édition de Francfort, 1621, in-folio, avec les Annotationes in artem parvam Galeni, et consilia medica. Le Traité des Crises avait été imprimé à part, en latin, à Francfort, l'an 1596 et l'an 1606, in-8°. (8). On a oublie dans Lindenius renovatus l'édition latine de toutes les œuvres de du Laurens, faite à Paris, en deux volumes in-4°., l'an 1627, par les soins de Gui Patin, auteur de la traduction latine de quelques Traités que du Laurens n'avait écrits qu'en sa langue maternelle.

La version française de l'Histoire anatomique, imprimée in 8°. à Paris, l'an 1610, ne contient point de figures; mais on n'en usa pas de la sorte dans la traduction de Gelée, in-folio. L'imprimeur qui les supprima allegue entre autres raisons que du Laurens ne les fit mettre que pour agréer a quelques-uns, non qu'il les juge at baucoup utiles, mais plutôt servir d'amusoir qu'apporter de l'avance-ment aux étudians. D'ailleurs, il déclare lui-même qu'il a laissé mettre à l'irnprimeur de son œuvre en latin, les figures telles que tous les anatomistes vulgaires les ont; desquelles il y a peu de gens qui n'en soient pourvus, comme de celles des sieurs Paré et Guillemeau, chirurgiens de nos rois très-chrétiens, ou de Cha**rles E**tienne , docteur en médecine en cette université : tellement que s'il y a de la faute aux figures qu'il a fait représenter, il veut qu'on l'impute au peintre et au graveur, et dit qu'il a assez clairement donné à entendre ses conceptions en son histoire, sans qu'il y soit besoin d'aucunes figures; mais de la vue seulement par les dissections annuelles, sans lesquelles on ne saurait jamais ltre parfait en cet art anatomique (9). Comme ceci est historique à l'égard de cet ouvrage de du Laurens, j'ai cru qu'on approuverait que je l'insérasse.

Je dois ajouter qu'encore que ce médecin fût très-habile dans l'anatomie, il ne laissa pas de donner lieu à la censure. Lisez ces paroles : Ce

(8) Ex Lindenio renovato, pag. 47.
(9) Avis au lecteur, au-devant de l'Anatomie raduite par François Sizé.

qu'en a écrit par questions le sieur du Laurens est une anatomie purement physiologique. Au fait de l'anatomie, il a commis de grandes fautes, non pas celles qu'ont remarquées Collado et Laurembergius, qui sont dans les Questions, mais je dis dans le texte du fait et de l'Histoire anatomique; ce qui est si clairement démontré, que tout homme un peu versé en l'anatomie l'avouera sans le pouvoir défendre (10).

Ce Collado, ou plutôt Colladon, a outré la critique ; car il a prétendu qu'il n'y avait rien de bon dans l'anatomie de du Laurens. Cet excès de passion a été marqué par Jean Sperlingen, professeur en physique à Wittemberg. Hæc et plura ejusmodi Collado, dit-il, quæ non hic saltem, sed ubique contra Laurentium magno fervore scriptitat. Ubi ita se gerit, ut oculati videant omnes, non tam amore veritatis quam antiquitatis, cordato huic contradixisse viro. Sed non àbjicienda nova omnia, aliàs et ipse hic Colladonis liber è medio tollendus et è bibliothecis foret exterminandus. Quem tamen multa bona , multa acutè excogitata continere, non imus inficias. Interim etiam non omnia in Laurentio falsa, sed plurima vera, plurima non absque insigni legentium commodo scripta sunt. Fallit Collado, cum inquit : Laurentii Anatome tota mendis scatet, ut de ea verè prophetæ querimoniam possis queri, omnis princeps ægrotat, à vertice ad plantam pedis, et non est in corpore toto sanitas: adeò omnes libri partes incluibilibus errorum maculis imbutæ sunt, ut nescio, qua creta aut cimolia abstergi purgarique possint. Fallit et cum scribit : Docere vis, quæ non intelligis, quomodò id præstabis? Non per te sanè, non enim potes dare quod non habes, sed κατά συμβεβικός, instar duræ et stupidæ cotis, acutum reddere quæ ferrum valet, exsors ipsa secandi. Non facies sanè tuorum librorum lectores doctiores, imò si tibi fidant indoctiores: sed tum deprehensa doctrinæ tuæ falsitate justo perciti zelo, veræ et genuinæ medicinæ auxiliatrices manus afferent, præmium clarioris scientiæ eruncatis tuis

<sup>(10)</sup> Riolan , Recherches des écoles de médecine, pag. 214, 215.

perniciosissimis metent. Ne quid nimis, Collado! Amice tractandi publici boni causd qui laborant. Nævos si habent, et tegendi, et detegendi illi. Errare humanum, sed errata stylo atroci et lingud virulenta notare, ac è musca elephantem facere,

inhumanum (11).

(C) On s'est trompé quand on a dit qu'il profita des lecons d'Aquapendente. ] Commentons ceci par un extrait d'une lettre de Gui-Patin. M. , Hofman (12) . . . remarque en quelque endroit, que du Laurens a dit une certaine vérité anatomique , qui ne lui serait jamais, dit-il, venue dans l'esprit, s'il ne l'eut apprise de Fabricius d'Aquapendente, à la table duquel il a été quelques années. Or cela est très-faux; ledit sieur du Laurens n'ayant jamais étudié qu'à Paris, sous Louis Duret, durant sept années . . . . Ainsi il ne fut jamais à Padoue, ce que je sais fort bien, étant il y a vingt-trois ans passés, le médecin de la famille de MM. du Laurens, qui sont deux conseillers et un mastre des requêtes, le père desquels, qui était le frère cadet d'André du Laurens, n'est mort que depuis dix ans, d'une fièvre quarte, Agé de quatre-vingt-sept ans, et qui m'en a autrefois raconté tout ce que j'en ai voulu (13).

(D) Sa patrie n'a pas été bien marquée dans Lindenius renovatus. ] Les paroles de l'auteur de ce livre sont : Natus in academid Monspeliensi (14), c'est-à-dire né dans l'académie de Montpellier. Cette expression serait impropre, quand même la mère d'André du Laurens serait accouchée de lui dans un collége de Montpellier. Je ne saurais bien dire s'il naquit à Montpellier. L'auteur (15) que l'on cite dans le Théâtre de Fréher l'assure. On ne le réfuterait pas solidement par la raison qu'un frère

ex suo aliorumque animis erroribus (16) de cet André était d'Arles; car il n'est pas extraordinaire que les enfans d'un même homme naissent les uns dans une ville, et les autres dans une autre. J'attendrai donc un plus ample éclaircissement sur ce sujet, comme aussi sur ces paroles du Lindenius renovatus: obnit in patrid, qui signifient qu'André du Laurens finit ses jours à Montpellier; mais en attendant je douterai peu qu'il ne fût d'Arles, puisque Gui-Patin l'a sur-nommé Arelatensis, au titre de l'é-dition qu'il procura l'an 1627 \*.

(E) Avec Anne Robert... laquelle vivait encore l'an 1662.] Patin assure, dans une lettre datée le 26 décembre 1662 (17), que ce jour-là il lui avait fait donner l'extrême - onction, et qu'elle avait quatre-vingt-sept ans; mais il avait dit ailleurs (18) qu'elle n'en avait que quatre-vingt et un l'an

1661.

(16) Honoré du Laurens, archevêque d'Embrun. Voyez son article dans le Moréri.

\* Leclerc dit qu'il est indubitable que du Laurens était né à Arles; mais Joly cite une lettre de l'abbé Bonardy, qui porte que du Laurens était né à Tarasc (17) La CCLXXXIº., à la page 507 du IIº.

(18) Dans la lettre CCLI, pag. 380 du mé-

LAURENTIO(NICOLAS), vulgairement appelé Cola di Rienzo, a été dans le XIVe. siècle, l'un de ces hommes que la providence de Dieu emploie de temps en temps comme un théâtre où l'on puisse voir les vicissitudes et les bizarreries de la condition humaine (A). Il était fils d'un petit cabaretier et d'une lavandière. L'attachement qu'il eut à l'étude dans sa jeunesse, et la force naturelle de son esprit, le rendirent fort habile. Il devint très-éloquent, et il savait par cœur les plus beaux endroits de Cicéron, de Tite-Live, de Jules César, de Valere Maxime et de Sénèque. Il aimait extrêmement les anciennes inscriptions, et les savait fort bien déchiffrer. Il ob-

<sup>(11)</sup> Joh. Sperlingen, de Formatione Hominis in utero, pag. 123, edit. Witt., 1641. Il cite Collado in Obs., cap. 34. (12) C'est-à-dire, Caspar Hofman, profes-seur en médecine à Altorf.

<sup>(13)</sup> Patin, lettre XXVIII, pag. 117 du Ier. tome : elle est datée du 6 de septembre 1649. (14) Mercklin., in Lindenio renov., p. 47.

<sup>(15)</sup> Pars II Vitarum Virorum doctorum Ja-ni Jacobi Boissardi, apud Freher., in Theatro, pag. 1323.

en ce temps-là était assez esti- des vivres, il assembla le peuple, mée pour que des gentilshom- il harangua, il fit des lois, il mes ne dedaignassent pas de chassa de la ville tous les grands, l'exercer. Les commissaires des il s'empara des fonctions de juquartiers de Rome l'ayant dépu- dicature, et fut déclaré tribun té au pape Clément VI, qui sié- auguste et libérateur du peuple geait à Avignon, il harangua si en 1346. La faction des exilés éloquemment, qu'il s'attira l'es- fut incapable de lui résister, à time et la bienveillance de ce cause du peu d'union qui était pontife, et l'admiration de cette entre eux: ainsi il disposa des cour. Cela lui donna le courage choses à sa fantaisie, et se vit le de déclamer fortement contre les chef d'une nouvelle république grands seigneurs de Rome qui op- romaine, au nom de laquelle il primaient la bourgeoisie. Le car- écrivit aux autres états, à l'emdinal Jean Colonna lui en voulut pereur, et au pape même. Pour se administration de la justice.

tint une charge de notaire, qui avec des soldats pour faire venir du mal; mais, ayant mieux con- mieux affermir son autorité, il sidéré cette affaire, il cessa de le condamna bien des gens au derrendre odieux au pape. Lauren- nier supplice, et entre autres il tio s'échauffa de plus en plus fit pendre Martin de Porto, l'un contre ces petits tyrans de Rome; des petits tyrans de Rome. Il et il harangua un jour dans le reçut des ambassades de la part Capitole avec tant de liberté con- de plusieurs princes et de plutre eux, qu'on lui donna deux sieurs républiques, et cita harsoufflets lorsqu'il eut fini. Un diment le pape à venir séjourseigneur de la maison Colonna, ner à Rome avec le collége des qui était alors camérier de Rome, cardinaux. Il fut si heureux dans et Thomas Fortifiocca, secrétaire la guerre qu'il soutint contre la du sénat, furent ceux qui le faction des nobles, qu'il la dissisouffletèrent. Il dissimula, et ne pa entièrement. Mais alors il fit laissa pas de haranguer dans le comme la plupart de ceux qui Capitole et dans diverses églises, se soulèvent sous le beau préet de faire des emblèmes, le texte de la liberté : ce n'est point tout afin de marquer la mauvai- la tyrannie qu'ils haïssent, mais les tyrans; ils sont fâchés que Les intéressés prirent cela pour d'autres qu'eux exercent la souveun jeu, et principalement lors- raine puissance. Laurentio n'eut qu'ils virent que ses harangues pas plus tôt abattu la tyrannie étaient mêlées de plaisanteries, des autres, qu'il devint lui-mêet qu'il menaçait du dernier me tyran. On le traita alors comsupplice quelques - uns d'entre me il avait traité les autres. Il eux. Apparemment ils crurent fut contraint de s'enfuir, et on alors que par ses extravagances le pendit en effigie dans Rome il semettait hors d'état de nuire; comme un traître. Après s'être mais ils se trompèrent : car se tenu caché quelque temps il se prévalant de l'absence d'Étienne présenta à l'empereur, qui lui Colonna, qui était sorti de Rome permit, sans néanmoins le lui conseiller, d'aller faire la révérence au pape. Il en fut d'abord mal reçu; mais après quelques mois de prison, il suivit à Rome le légat du pape. Il y releva son parti jusques au point de pouvoir rentrer en guerre avec les Colonnes: mais sa rigueur envers le peuple, et ses exactions le rendirent si odieux, qu'on se souleva. Il crut que son éloquence calmerait cette tempête, comme en tant d'autres rencontres. Il se trompa, et eut beau se montrer au peuple et le haranguer à ses fenêtres, on ne laissa pas de mettre le feu à son palais. Il tâcha de se sauver en habit de gueux ; et il était presque hors de péril, lorsqu'un certain petit homme le reconnut. Un autre lui donna un coup d'épée à travers le ventre. On le perça de mille coups; on le traîna par les rues, et on le pendit par les pieds (a). Il fut deux jours en cet état, après quoi les juifs brûlèrent son corps à la campagne (b). Quelques-uns de ses écrits subsistent encore (B).

(a) Tiré de la Biblioth. Romaine de Prosper Mandosio, centurta II, num. 55.

(b) Ceci se fit le 8 de septembre 1353.

(A) Comme un théâtre où l'on puisse voir les vicissitudes ... de la condition humaine. ] Les païens appelaient cela les momens de la belle humeur de la fortune (1); mais ils auraient pu ajouter que ce jeu finit ordinairement à la manière des tragédies. C'est sur ce pied-là que fut dénouce la piece que notre Laurentio joua sur le grand théâtre du monde.

Tolluntur in altum Ut lapsu graviore ruant (2).

(B) Quelques-uns de ses écrits subsistent encore. ] La lettre qu'il écri-vit à ceux de Viterbe se trouve dans un livre intitulé: Prose antiche di Dante, Petrarcha, Boccaccio, ed altri nobili e virtuosi ingegni. On y trouve aussi les barangues que Pandolphe Francus et François Baroncelli, ses envoyés à la république de Florence, firent au sénat florentin. Quelques lettres qu'il écrivit à Charles, roi des Romains, et à l'empereur Louis de Bavière, se trouvent dans le XIVe. tome des Annales de Bzovius (3). Pétrarque fit un beau poëme italien à la louange de Laurentio (4).

(2) Claudian., in Ruffin., lib. I, circa init.
(3) Ad ann. 1347.
(4) Ex Bibliotheca romana Prosp. Maudosii,

cent. 11, num. 55.

LAZZARELLI (N.), natif de Gubio en Italie, a été un fort bon poëte. Il fut quelque temps auditeur ou juge à la Rote de Macérata, et puis il se consacra à l'état ecclésiastique, et fut prêtre, et prevôt de la Mirandole. Il mourut l'an 1694, à l'âge de plus de quatre-vingts ans. Il publia un ouwrage intitulé la Ciccéide, qui est quelque chose de fort singulier (A). C'est un recueil de sonnets, et de quelques autres sortes de poésies, où il déchire cruellement le sieur Arrighini (a), natif de Lucques, qui avait été son collègue à la Rote de Macérata. Il le traite comme si c'eût été un personnage tout composé de parties honteuses (b). Sa versification est la plus aisée, la plus naturelle. la

(b) Cestunc expression de Balzac. Voyez le Chevræana, pag. 276 de la II. partie, édit, de Hollande.

<sup>(1)</sup> Quales ex humili magna ad fastigia rerum Extollit, quoties voluit fortuna jocari. Juven., sat. III, vs 39.

Di quasi pilas homines habent. Plantus, in Captiv., Prol., vs. 22. Ludit in humanis divina potentia rebus. Ovid., de Ponto, lib. IV, eleg. III.

<sup>(</sup>a) Auteur de quelques ouvrages, et nommément d'un volume di Consigli criminali, où il fit mettre sa taille-douce. Voyes la page 204 de la Cicceide.

plus coulante, qui se puisse voir. On y trouve une fécondité surprenante d'imagination et de pensées ingénieuses et vives; mais tout cela roule sur un sujet si obscène, et est animé d'un esprit si vindicatif et quelquefois si profane, que l'on s'en peut scandaliser légitimement. La préface de son livre contient des excuses dont je ferai quelque mention (B).

(A) Il publia un ouvrage intitulé la Ciccéide, qui est quelque chose de fort singulier. ] Je n'en ai vu que la seconde édition (1): elle est de l'an 1692. En voici le titre tout entier : La Cicceide legitima: in questa seconda impressione ordinatamente disposta, notabilmente accresciuta, e fedelmente rincontrata con gli ori-ginali dell'autore. Elle contient deux parties: le titre de la première est le Testicolate, et celui de la seconde, le Sghinazzate. On a désigné sous le nom de don Ciccio la personne qui est maltraitée dans cet ouvrage. Notez que Ciccio est un mot dont se servent les Napolitains pour dire Francesco. Les Romains, au lieu de Ciccio, disent Cecco. Le grand but de l'auteur est de prouver que don Ciccio est un Coglione. C'est à quoi aboutissent tous les trois cent dixhuit sonnets qui composent la première partie de la Ciccéide. C'est le centre de la sphère de son activité; et je croirais aisément que l'on peut trouver dans la seconde partie de quoi remplir le nombre de trois cent soixante qui est la division la plus ordinaire du cercle. Il ne manque rien à cette sphère de médisance; elle est fournie de tous ses degrés, et ils se terminent tous au même point. Le sieur Lazzarelli, d'où qu'il parte, termine toujours sa course à la coglioneria de don Ciccio. C'est la chute de tous ses sonnets. Cela est violent: il n'eût pas été possible à Voiture de faire rien de semblable à la

(1) M. Silvestre, docteur en médecine, m'en prêla un exemplaire à son retour d'Italie, au mois de juillet 1700, et m'apprit les particularibés personnelles qui se trouvent dans cet article.

gloire du grand prince à qui il écrivit: Vous qui ctes un vrai Cesar en esprit et en science, Cesar en diligence, en vigilance, en courage Cesar, et per omnes casus Cæsar, vous avez trompé le jugement, etc. (2). Notre poète tourne de tous côtés son Ciccio, et le promène par toutes. sortes de routes.

Per varios casus, per tot discrimina rerum (3);

et il en fait un C. per omnes casus. Il le suit depuis le moment de la conception, jusques au trépas; et il va encore plus loin, car il plaisante sur le cercueil, sur l'enterrement, sur l'épitaphe, etc. de cet homme: il lepoursuit jusques à la berque de Caron, et il l'y garantit franc et quitte de tout péage, et il l'exempte même du besoin de s'embarquer. Il supposeque Caron lui parla ainsi:

È privilegio a pari tuoi concesso, Il poter senza imbarco, e pagamento, Havere a l'altro margine l'accesso; Mentre un tondo C... gonfie di vento Galleggiando leggier, può da se stesso Andar di là del fiume a salvamento (4).

Il a ôté de la seconde édition les sonnets qui avaient paru les plus profanes, et qui avaient été cause que son ouvrage avait été mis dans l'index. Ils concernaient le baptême, la confirmation et l'extrême-onction de Ciccio, et quelques autres sujets scabreux. On m'en a donné une copie manuscrite, et l'on m'a conseillé d'en insérer ici au moins un, afin que ceux qui ne pourront voir la Ciccéide, pièce peu connue deçà les monts, se puissent former une idée du génie de Lazzarelli. J'ai choisi le sonnet qui se rapporte à l'extrême-onction (5).

L'oglio santo.

Da la febre, da l'asma, e da l'uscita,
Don Ciceio ritrovavasi ammalato,
E già ridotto in si cattivo stato
Chel fean vicino all'ultima partita.
Quando, tal nuova il poverello udita,

(2) Voiture, Lettre au duc d'Enguien, après la bataille de Rocroi, en 1643. C'est la CXLI°. lettre de Voiture.

(3) Virgil. , Æn. , lib. I, vs. 204.

(4) Cicceide, pag. 290.

(5) Voyes les six derniers verz du sonnet où il le pria d'assister à sa première messe: lo t'en prego, don Ciccio, instantemente Che a me non lice far queste fousioni, Se tu unedesino non vi sei presente, Stante che le canoniche sensioni Prohibiscono a tutti espressamente L'uso di celebrar senar coglioni.

Dimandò l'oglio santo, e gli fu dato, Rimanendo cosi fortificato Per suo franco passagio à l'altra vita. Ma fatta il Parechian la sua funsione, Per la mente uno scrupulo gli corse D'aver fallato nell'operazione; Però che in vace d'applicar l'unsione Su i cinque sentimenti, sell'accorse Su i cinque sentimenti, egli s'accorse Ch'applicata l'havea sopra un coglione.

(B) La préface de son livre contient des excuses dont je ferai quelque mention.] Elle paraît avoir été faite par un des amís de l'auteur. On y proteste qu'il fut très-fâché de la première impression de cet ouvrage, et qu'il ne consentit qu'avec peine à la seconde, quoiqu'elle eut été réduite en meilleur état. Ses scrupules étaient fondés sur certaines allusions aux cérémonies de l'église, et sur l'opposition qui se pouvait rencontrer entre les devoirs de la charité et un livre de médisance. On ajoute que cet ouvrage n'est qu'un tissu de saillies d'imagination, et qu'une fougue poétique qui ne donne aucune atteinte aux sentimens orthodoxes dont le cœur de l'écrivain est pénétré; qu'il soumet toutes ces compositions à la censure de ses supérieurs, et qu'il déteste tout ce qu'ils jugeront condamnable ; qu'il espère de l'équité des lecteurs un juste discernement entre ce qui n'est qu'un jeu d'esprit, et les intentions d'offenser; et qu'enfin, quoiqu'il écrive avec quelque licence, ses actions ne laissent pas d'être pures. Vous ne voyez là qu'un precis informe de son apologie; c'est pourquoi je vous représente l'original en propres termes (6). E a dire il vero, e l'uno, e l'altro degli accertati motivi son degni di un animo che professa ésattamente i dettami del Christianesimo, nel quale si pregia l'autore di vivere, protestando, che questi suoi componimenti sono un mero sfogo di poetico capriccio affatto, discordanti dalla pieta dell'animo suo, imbevuto de sagrosanti dogmi della cattolica verità ; come sarà prontissimo sempre a testificare col sangue stesso, e che gli sottopone intieramente alla censura de superiori, detestando adesso per all'hora tutto quello, che dal giudizio loro infallibile sarà stimato per degno d'esser dannato. E riflettendo, che questi sono più tosto scherzi di una

(6) Préface de la Ciccéide.

penna, per trastullarsi, che senti-menti d'un cuore intento all' offesa d'altri, ti prego a credere, ch'egli non mi havrebbe permessa mai la libertà di ramandarlo alle stampe, se non si fidasse dell' ingenuità del tuo cuore, che saprà trastullarsi coll' ingegno senza trascorrere colla volontà a denigrare nè pur col pensiero la fama incorrotta del suo decantato protagonista. Vivi dunque felice, mentrio lasciar non vogli di ricordarti in difesa dell' Amico, che se bene scrive con qualche licenza , può però dir di se stesso :

Lasciva est nobis pagina, vita proba est-

LELAND (Jean), natif de Londres, s'appliqua avec tant de soin à la recherche des antiquités d'Angleterre , et parut si propre à y réussir, que le roi Henri VIII l'honora d'une trèsbonne pension, et du titre d'antiquaire. Cette charge commença et finit en lui. Pour en bien remplir les devoirs il parcourut toutes les provinces d'Angleterre, il examina tous les débris des vieux monumens, il feuilleta les manuscrits des couvens et des colléges, et ayant employé six ans à ce voyage, et recueilli autant de mémoires qu'il lui fut possible, il entreprit plusieurs ouvrages considérables (A): mais il n'eut pas le temps de les achever, ni même de les avancer. La cour ne lui fournit point les appointemens qui lui étaient dus ; et, soit à cause de cela, soit pour quelques autres raisons, il tomba dans une noire mélancolie qui lui fit perdre l'esprit (B). Îl mourut dans ce triste état. On trouve ses manuscrits dans la bibliothéque d'Oxford. Ce sont des masses informes (C), qui témoignent néanmoins sa grande capacité.

On la connaît encore plus clairement par un ouvrage auquel il mit la dernière main (D), et qui serait digne d'être imprimé (a). On accusa Camden de s'être fort prévalu des manuscrits de Jean Leland (b). M. Smith a réfuté cette accusation.

Je ne devais pas oublier de dire qu'il étudia à Paris sous Sylvius; qu'il commença en 1534 les voyages qui servirent aux recherches des antiquités britanniques; qu'il abjura l'église romaine quelque temps avant sa mort, et qu'il mourut le 18 d'avril 1552(c).

(a) Tiré de la Vie de Camden, composée par le docteur Thomas Smith, p. 28 et suiv. (b) Ibidem.

(c) Voyez Pope Blount, Cens. Author.

(A) Il entreprit plusieurs ouvrages considérables.] Un livre de Topographid Britanniæ primæ, in quo vetustas etiam locorum, quorum meminissent Scriptores Romani, appellationes spissa caligine obsitas in lucem esset revocaturus. Cinquante livres de Antiquitate Britannica, sive de civili Historid juxta Comitatuum Angliæ et Walliæ, quæ tunc temporis obtinuerat, partitionem. Six livres de Insulis Britanniæ adjacentibus. Trois livres de Nobilitate Britannica. Voilà ce qu'il promettait dans une requête qu'il présenta au roi Henri VIII, la 37¢. année de son règne. Cette requête intitulée Strena fut mise au jour par Balæus (1).

(B) Il tomba dans une noire mélancolie qui lui fit perdre l'esprit.] Servons-nous des expressions nerveuses de M. Smith. Proh tristes rerum humanarum vices! proh viri optimi deplorandam infelicissimamque sortem! Non enim multo postquam fidem quod susceperat præstandi quasi signatis tabellis obstrinxisset, sive opens promissi disficultatibus deterritus, sive immensis laboribus fatigatus fractusque, sive dolore nimio et melancho-

lid, quòd fructum industriæ justæque exspectationi parem nondum percepisset, fortè oppressus, sive quacunque alid de causd, abalienatæ mentis, nullis è religione et philosophid, nullis è Medicina petitis remediis ad pristinum sanumque statum revocandæ. ægritudinem perpessus est; vastá interim observationum, quas in adversaria sine ordine et properante calamo, prout ipsi occurrissent, congesserat, mole relicta (2).

(C) Ses manuscrits... sont des masses informes.] C'est ce qu'on a pu déjà connaître par les dernières paroles du passage que je viens de rapporter : en voici la suite; on y verra un témoignage plus exprès et beaucoup plus circonstancié. Harum (observationum) quatuor libros, ut loquuntur, in folio, et septem mino-ris formæ, manu Lelandi pleráque ex parte descriptos, in perpetuam ipsius memoriam bibliothecæ Bodl. Oxon. dono dedit V. Cl. Guilielmus Burtonus, famæ ob editam Agri Leicestriensis descriptionem, apud Antiquarios nostros notissimæ. Reperitur quoque aliud volumen collectionum Lelandi (\*) in bibliothecd Cottoniand. Non irritabo Lelandi manes , si dixero, totum opus, quod sæpè tractavi, mire confusum, distractum, nulloque ordine digestum, limam ubique desiderare, et tanquam corpus exsuccum, exsangue, animaque destitu-tum prostare (3). Voyez en note le jugement que cet auteur porte du vaste dessein de Leland (4)

(D) Un ouvrage auquel il mit la dernière main. ] M. Smith nous en dira la matière et le mérite. Quantus verò fuerit Lelandus , si non ex editis opusculis Collectaneis, saltem ex eximio opere (quod perfectum reliquit) de scriptoribus illustribus Britannicis, quod in publicam lucem exeat, dignissimo, colligere licet (5). Et, afin que par l'échantillon on puisse juger de la pièce, il nous donne ce

(\*) Sub Julio C. 6.

(3) Thomas Smith , in Vita Camdeni, p. 30.

<sup>(1)</sup> Tiré de la Vie de Camden, composée par le docteur Thomas Smith , pag. 29.

<sup>(2)</sup> Thomas Smith , ibidem.

<sup>(4)</sup> Vir minime vanus et omni procul ostentatione profitetur, se multa et magna... quæ infi-nitam illius industriam, solertiamque, et excelsæ mentis, ad maxima quæque aspirantis, pra-clarissimas cogitationes conatusque abunde tes-tantur, moliri. Idem, ibid., pag. 29.

<sup>(5)</sup> Idem, ibidem, pag. 31

que Leland a recueilli touchant Simon Stoch. M. Smith copia cet article pour l'envoyer au jésuite Papebroch qui compile les Acta Sanctorum. Le Catalogue d'Oxford donne le titre de quelques écrits imprimés de Jean Leland. M. Teissier (6) devait avertir le monde, que l'ouvrage de Illustri-bus Britanniæ Scriptoribus; de Academiis Britannicis; de Typographid, etc., qu'il attribue à Jean Leland, n'est pas imprimé. Je crains qu'il n'ait mis typographia au lieu de topographia, ce qui sera cause qu'on mettra Leland parmi les auteurs qui ont écrit de l'imprimerie.

(6) In Bibliotheca Bibliothecar. , pag. 187.

LEMNIUS (Lævinus), médecin célèbre, naquit à Ziric-Zée en Zélande, le 20 de mai 1505... L'un de ses principaux ouvrages est celui de Occultis Naturæ Miraculis (A). Guillaume Lemnius, son fils, pratiqua la médecine avec succès, de sorte qu'Eric, roi de Suède, le fit venir à sa cour, et lui conféra la charge de son premier médecin(a). Il fut si fidèle à ce prince, qu'on l'emprisonna, et qu'on lui ôta la vie l'an 1568, lorsqu'Eric fut détrôné (b).

(a) Voyez l'épltre dédicatoire du livre de Occultis Natura Miraculis de la 2º. édition et des suivantes

(b) Melch. Adam., in Vit. Medicor. pag.

(A) L'un de ses principaux ouvra-ges est celui de Occultis Naturæ Miraculis.] Il a été imprimé je ne sais combien de fois. On en marque beau-coup d'éditions (1) dans Lindenius renovatus ; mais on n'y dit rien de la première qui fut celle d'Anvers apud Guilielmum Simonem, 1559, in-8°. L'ouvrage ne contenait alors que deux livres; il fut dédié par l'auteur à Matthias Gallomontanus ab Heesuwiick, apud Metelliburgum Antistes. La 2º. édition à Anvers, chez Plantin, 1564,

(1) Celle dont je me sers est de Francfort, 1593, in 8º., apud Joh. Wechelum. Elle est automentée de quelques chapitres, et du livre De vita cum animi et corporis incolumitate rectè instituendi, qui n'avait point encore paru.

in-8'., contint quatre livres et fut dédiée par l'auteur à Éric, roi de Suede. La préface nous apprend que Lemnius se proposait d'ajouter encore deux livres à ces quatre-là.

LEMNOS, île de la mer Égée proche de la Thrace\*, et du mont Athos (A), était fameuse par bien des endroits. Elle fut ainsi nommée à cause de la grande déesse qui s'appelait Lemnos, et à qui l'on sacrifiait des filles (a). Les Sinties, peuple de Thrace, furent les premiers qui l'habitèrent (b). Elle n'avait que deux villes : l'une se nommait Héphestia, l'autre Myrina (c). Son labyrinthe fut l'un des quatres édifices de cette nature dont les anciens aient fait mention (B). Les habitans de Lemnos furent les premiers qui s'appliquèrent à forger des armes(d). Ce fut sans doute l'une des raisons qui obligèrent les poëtes à supposer que Vulcain, étant jeté du ciel en terre, tomba dans cette ile, et y fut fort bien recu, et y dressa une forge(e)(C). Le lieu où il tomba fut remarquable par une espèce de terre qui avait de grandes vertus. Elle guérit Philoctète de la morsure d'un serpent (D). Les poëtes ont bien chanté le séjour désagréable qu'il fit dans l'île de Lemnos (E), pendant que les Grecs étaient devant Troie. Il y

<sup>\*</sup> Joly dit qu'il fallait dire ici Thrace européenne pour la distinguer de la Thrace asiatique, sur laquelle on trouve une dissertation dans les Jugemens des savans, tom. XI, pag. 300 et suiv. Lemnos s'appelle au-jourd'hui Stalimene.

<sup>(</sup>a) Stephan. Byzant, voce Anuvos.

<sup>(</sup>b) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>c) Plinius, lib. IV , pag. m. 461. (d) Hellanicus, apud scholiast. Apollo-nii in lib. 1, vs. 608, et scholiastes Ho-meri in lliad. lib. 1, vs. 504. (e) Yoyes la remarque (F), à la fin.

<sup>dans</sup> le vaisseau les censura de s'abandonner aux voluptés, et les obligea à se rembarquer (H).

(g) Apollon. Argon., lib. I, vs. 633.

eut d'autres raisons qui donnè- Quelques-uns disent qu'ils pasrent lieu à la fiction que j'ai sèrent deux ou trois ans avec les rapportée touchant Vulcain; car femmes de Lemnos. C'est ainsi on disait qu'anciennement il que l'île se repeupla. L'autre sortait beaucoup de flammes du massacre fit périr tous les enfans sein de la terre dans l'île de que ceux de Lemnos avaient eus Lemnos (F), et surtout au som- de leurs concubines athéniennes met de la montagne de Mo- (I). J'en parlerai dans une resychle. Il se fit deux massacres marque. Cette île était fort indans cet île-là qui servirent d'o- commodée des sauterelles, et rigine à des proverbes (f). Le c'est pour cela que chaque hapremier de ces massacres est ce- bitant était taxé à en tuer un lui dont j'ai parlé dans l'article certain nombre, et que l'on y d'Hypsipyle, et aurait causé dans adorait les oiseaux qui leur alun certain temps une entière so- laient au-devant afin de les exlitude, si les Argonautes n'y terminer (K). On y avoit beaueussent remédié. Les femmes coup de respect pour Bacchus et avaient tué tous les hommes, et pour Diane, mais non pas pour n'avaient point dessein de rece- Vénus(L), quide son côté n'aimait voir les premiers venus; car point ce pays-là: elle y avait reçu ayant appris qu'il y avait un un sanglant affront; car ce fut vaisseau qui abordait en leur île, dans l'île de Lemnos que Vulcain elles accoururent en armes sur la fit paraître enchaînée avec le le rivage, bien résolues de s'op- dieu Mars (h), et qu'il donna à poser à l'invasion (g); mais tous les dieux le spectacle de sa quand elles eurent su que ce surprise en flagrant délit. Hon'étaient point les Thraces, leurs mère n'est pas de ce sentiment; ennemis, qui les venaient atta- il met au ciel la scène de cette quer, et que ce vaisseau était aventure (i). Les Perses se rendicelui des Ârgonautes, elles dé- rent maîtres de cette île au temps ployèrent toute sorte de cour- de Darius, fils d'Hystaspes, et y toisie, et déclarèrent à ces bra- mirent un gouverneur qui la ves gens qu'ils auraient la per- traita inhumainement (k). Milmission de débarquer, pouvu tiade la subjugua long-temps qu'ils fissent serment qu'ils cou- après (l). Hérodote fait là-descheraient avec elles (G). Ils ac- sus un récit que l'on ne peut acceptèrent la condition, et l'ac- corder avec celui de Plutarque complirent si agréablement que (M). Ubbo Emmius assure que l'on eut dit qu'ils ne songeaient les Amazones y dominèrent avant plus à l'expédition de Colchos; que les descendans des Argonaumais Hercule qui était demeuré tes y habitassent (m). Je vou-

<sup>(</sup>f) Voyez Erasme, chil. I, cent. IX, num. 27; et chil. II, cent. X, num. 44.

<sup>(</sup>h) Voyes le scoliaste de Stace in Theb., lib. V, vs. 59.
(i) Homer., Odyss., lib. VIII.
(k) Herodot., lib. V, cap. XXVI, XXVII.
(l) Idem, lib. VI, cap. CXL.
(m) Ubbo Emmius, lib. VII de Veteri
Græciå, pag. 147. Notez que s'il se fonde

drais bien savoir dans quel bon auteur il avait trouvé cela. J'ai lu dans Vitruve que les Romains en donnèrent les revenus aux Athéniens (n). Si nous avions ce que Strabon en avait écrit, je ne doute point que nous n'y vissions des particularités curieuses : mais cette partie du livre de cet excellent géographe s'est perdue; et néanmoins M. Moréri (o) le cite comme un auteur qui en parle assez particulièrement. Lemnos se nomme aujourd'hui Stalimène. Les Turcs l'assiégèrent l'an 1475, et furent contraints de lever le siége. Ce fut alors qu'éclata le grand courage d'une fille nommée Marulla (p). M. Moréri en a fait mention (q); mais il a cru faussement qu'elle vivait dans le XIV°. siècle. Il ajoute (r) que Mahomet II enleva cette île aux Vénitiens. Cela n'est point exact, puisqu'il ne l'obtint que par un traité de paix, l'an 1478(s). Les Vénitiens la conquirent l'an 1656; les Turcs la reprirent l'année suivante après un long siége. J'ai oublié la fleur qu'on appelait lychnis. Voyez la note (t).

sur ce que Strabon, lib. XI, pag. 348, rapporte que les Amazones avaient bâti la ville de Myrina, son fondement est nul; car il y avait plusieurs villes qui se nommaient Myrina.

(n) Vitruv., lib. VII, cap. VII.

(o) Sous le mot Lemnos. (p) Voyez Vianoli, dell'Historia Veneta, tom. I, pag. 724.
(q) Sous le mot Stalimène.

(r) Sous le mot Lemnos.

(s) Vianoli, dell' Historia Veneta, tom.

I, pag. 738. (t) La fleur lychnis ne croissait en aucun lieu plus belle qu'en l'île de Lemnos. Elle était née de l'eau où Vénus s'était lavée après avoir couché avec Vulcain. Voyez Athénée, lib. XV, pag. 681 : conférez ce que dessus, remarque (DD) de l'article Ju-NON, tom. VIII, pag. 525.

(A) Proche... du mont Athos.] Une infinité d'auteurs ont observé que l'ombre de cette montagne s'étend jusque sur l'île de Lemnos. Lemnos ab Atho LXXXVII mill. passuum, circuitu patet CXII. M. D. pass. Oppida Rabet, Hephæstiam et Myrinam, in cujus forum solstitio Athos ejaculatur umbram (1). Vous voyez dans ces paroles de Pline que la distance du mont Athos à l'île de Lemnos contient 87 mille pas. Solin n'en ôte qu'un mille (2). Cela ne s'accorde point avec les observations de Bélon, témoin oculaire, et par conséquent plus digne de foi que Pline. Rapportons ses paroles : « L'isle est estendue » plus en longueur qu'en largeur, » d'orient en occident, de sorte que » quand le soleil se va coucher » l'ombre du mont Athos, qui est à » plus de huit lieues de là, vient res-» pondre sur le port, et dessus le » bout de l'isle, qui est au costé se-» nestre de Lemnos : chose que ob-» servasmes le deuxiesme jour de » juin. Car le mont Athos est si haut » qu'encores que le soleil ne fust » bien bas, neantmoins l'ombre tou-» choit la senestre corne de l'isle (3). » Voilà un témoignage qui nous doit persuader que les anciens ont eu raison d'étendre l'ombre de cette montagne jusques à l'île de Lemnos, mais qu'ils n'ont pas bien connu la mesure de cette étendue. Ce serait un intervalle d'environ trente-cinq lieues de France (4), si l'on se réglait sur les quatre-vingt-sept milles de Pline. Quel rabais y faut-il faire, puisque Belon ne parle que d'un peu plus de huit lieues? Nous allons citer un passage qui nous apprendra que Plutarque était dans la même erreur que Pline. Je sai bien que ni l'un ni l'autre de nous n'a esté en l'isle de Lemnos, mais aussi que l'un et l'autre a bien souvent ouï dire ces vers,

Le mont Athos couvrira le costé Du bouf qui est dedans Lemnos planté.

Car l'ombre de ceste montagne atteint l'image d'un bœuf de bronze, qui

(1) Plin., lib. IV, pag. m. 461, juxta editionem Harduini.

(a) Solin., eap. XI, pag. 31.
(3) Bélon, Observations de plusieurs singula-riles, liv. I, chap. XXVI, pag. m. 58, 59.
(4) Nos géographes donnent ordinairement aux lieues communes de France deux mille cinq cents pas.

est en Lemnos, s'estendant une longueur par dessus la mer, non moindre que de sept cens stades : non que la hauteur du mont qui fait l'ombre en soit cause; mais pource que l'esloignement de la lumiere fait les ombres des corps beaucoup de fois plus grandes que les corps ne sont (5). Les 700 stades de Plutarque font 87,500 pas: il faisait donc l'intervalle encore plus grand que Pline et Solin ne le faisaient. Apollonius le fait égal à l'espace qu'un navire peut parcourir depuis la pointe du jour jusqu'à midi. M. de Saumaise prouve que, suivant l'estimation ordinaire des anciens géographes, cela signifie 250 stades (6). D'où nous pouvons inférer qu'Apollonius diminue de plus de la moitié la distance que les autres mettent entre le mont Athos et l'île de Lemnos, et que cependant il la suppose beaucoup plus grande que Bélon ne l'a trouvée; car huit lieues de France ne contiennent que 160 stades. Notez qu'Apollonius remarque que l'ombre du mont Athos parvenait jusques à la ville de Myrina.

"Ηρι δε νισσομένοισιν "Αθω ἀνέτελλε πολών»

Θρηϊκίη, η τόσσον απόπροθι Λημνον iouoay.

Όσσον ες ένδιόν πεν εύσολος όλκας ανύσ-

Ακιοτάτη κορυφή σκιάει, και έσάχρι Mupiyns. Caterium dubid luce pergentibus aperiebatur

Athonis umbo Thracius, qui Lemnum, licet tantium distan-

tem , Quantum instructior oneraria conficiat in

meridiem , Extantissimo inumbrat fastigio, vel Myrinam usque (7).

M de Saumaise (8) se prévaut de l'autorité de Stéphanus de Byzance (9), pour montrer que, selon Pline et Solin, l'ombre du mont Athos n'eût pas pu atteindre jusques à l'île de Lemnos; il leur objecte qu'au rapport de cet écrivain, cette ombre ne s'étendait qu'à 300 stades : mais il les out confondus plus solidement,

(5) Plut., de Facie in orbe Lunz., pag. 935, F. Je me sers de la version d'Amyot. (6) Salmas., in Solinum, pag. m. 184. (7) Apollon., Argon., lib. I, vs. 601, pag.

eux et beaucoup d'autres, par le témoignage de Pierre Bélon.

(B) Son labyrinthe fut l'un des quatre édifices de cette nature dont les anciens aient fait mention. Les trois autres étaient celui d'Egypte, celui de l'île de Crète, et celui que le roi Porseuna fit bâtir dans la Toscane. Citons Pline (10). De Ægyptio et Cretico labyrinthis, satis dictum est. Lemnius similis illis, columnis tantum centum quinquaginta mirabilior fuit : quarum in officina turbines ita librati pependerunt, ut puero circumagente tornarentur. Architecti illum fecere Zmilus et Rholus, et Theodorus indigena. Exstantque adhuc reliquiæ ejus, cum Cretici Italicique nulla vestigia exstent. C'est-à-dire, selon la version de du Pinet, Voilà donc ce qui concerne les labyrinthes d'Egypte et de Candie. Celuy de Stalimene (\*) estoit de mesme ; horsmis qu'il y avoit sept vingts colomnes de marbre plus qu'és autres, qui toutes avoient esté faites au tour, de telle dexterité, qu'un tournoit le tour où elles furent faites, tant estoient gais les fers et pyvots qui les soustenoient. Au reste, on dit que Zmilus, Rholus, et Theodorus, qui estoient de ladite isle, firent ledit labyrinthe: duquel encores y a les reliques : et neantmoins on ne scauroit trouver une seule apparence de celuy de Candie, ny de celuy de Toscane. Ce traducteur suppose que les trois architectes de ce labyrinthe étaient Lemniens; mais l'original n'assure cela que de Théodore, qui est peut-être le même qui fit un livre concernant un temple de Junon (11).

(C) Vulcain tomba dans cette île... et y dressa une forge. ] Quelques auteurs disent que Jupiter le précipita, et que si les Lemniens ne lui eussent tendu les bras pendant qu'il était encore en l'air, il lui en aurait coûté la vie (12). Mais il dit lui-même dans Homère , que Junon le fit tomber , et qu'Eurynome et Thétis, filles de l'O-

(10) Plin., lib. XXXVI, cap. XIII, pag. m. 305.

<sup>(8)</sup> Salmas., in Solin., pag. 184.

<sup>(9)</sup> Steph. Byzant. , voce Abos.

<sup>(\*)</sup> Lemnos. ins. nonis que est Sami, commentarium condidesse Vitruvius prodidit in prefatione, lib. 7, pag. 124. Harduin., in Plinium, lib. XXXVI, cap. XIII, pag. 305. (11) Est is fortassis quem de æde Doricd Ju-

<sup>(12)</sup> Lucian., de Sacrific., pag. 354, tom. I.

céan le recueillirent, et le sauvèrent (13). Il assure dans un autre endroit de l'Iliade (14) que Jupiter le prit par le pied, et le jeta hors du ciel, et qu'étant descendu pendant tout le jour, il tomba dans l'île de Lemnos, au coucher du soleil; qu'il ne lui restait que peu de vie, et que les habitans le relevèrent. Homère, me direz-vous, devait un peu mieux se garantir des contradictions : mais ce n'est pas se contredire; c'est rapporter deux aventures différentes. Valérius Flaccus suppose que Vulcain tomba sur le rivage de Lemnos, et que les habitans accoururent à sa voix, et lui fournirent tous les secours nécessaires, de sorte qu'il aima depuis tendrement cette île.

. . . Jam summis Vulcania surgit Lemnos aquis, tibi per varios defieta labores Ignipotens: nec te Furiis et crimine matrum Terra, fuga meritique piget meminisse prioris.

Tempore quo primiun fremitus insurgere opertos

Cælicolum, et regni sensit novitate tumentes Jupiter; atheriæ nec stare silentia pacis: Junonem volucri primam suspendit Olympo, Horrendum chaos ostendens, pænamque baratri.

Mos etiam pavide tentantem vincula matris Solvere, prærupti Vulcanum vertice cali Devolvit: ruit ille polo, noctemque diemque Turbinis in morem; Lemni cum littore tandem Insolmit: vox indè repens ut perculit urbem, Acclivem scopulo inveniunt, miserentque foventque

Alternos ægro cunctantem poplite gressus. Hinc reduci, superas postquam pater annuit

arces, Lemnos cara deo: nec fama notior Æinæ, Aut Lipares domás (15). . . . . . . .

Homère assure que Lemnos était le pays du monde que Vulcain aimait le mieux (16).

Disons une chose qui nous fera voir la longue durée des traditions les plus fabuleuses. Bélon, qui voyageait en Turquie l'an 1548, nous apprend

(13) Homer., Iliad., lib. XVIII, vs. 396, pag. m. 556.

(14) Idem, ibidem, lib. I, vs. 591.

(15) Valer. Flaccus, Argonaut., lib. II, vs. 78, pag. m. 91.

(16) Είσατ Ιμεν ές Δημγον ευατίμενον πτολίεθρον,

Ή οι γαιάων πολύ φιλτάτη ές ν άπασέων.

Simulabat se iturum in Lemnum pulchrè fabricatum oppidum, Quod illi terrarum multo charissimum est

Homer., Odyss., lib. VIII, vs. 283, p. m. 230.

qu'il n'y a celui des habitans de l'isle de Lemnos qui ne sache quelque chose de Vulcan. Et tout ainsi que les petits enfans de l'isle de Corsula scavent raconter l'histoire du Daulphin, comme si elle avoit esté faite de n'agueres: tout ainsi est en Lemnos raconté de Vulcan, mais diversement; car les uns disent qu'en tombant luy et son cheval se rompirent les cuisses, et qu'au lieu mesme par la vertu de la terre il fust prestement guery (17).

(D) ... Le lieu où il tomba fut remarquable par une espèce de terre qui avait de grandes vertus. Elle guérit Philoctète de la morsure d'un serpent. ] Philostrate rapporte un fait bien différent de la tradition commune. Il dit que Philoctète ne souffrit point dans l'île de Lemnos les longues douleurs dont on parlait tant. Ce brave homme, ajoute-t-il (18), fut incontinent gueri par le moyen de la terre lemnienne, qu'on tire au propre endroit où Vulcain jadis cheut du ciel, si que ceste terre a la vertu d'appaiser toutes sortes de maladies violentes et furieuses, et arrester tous flux du sang: mais des morsures de serpens, il n'y a seulement que celle de l'hydre qu'elle guérisse. Voici quelques particularités que je tire des observations de Pierre Belon, qui voyageait en ce pays-là vers le milieu du XVIe. siècle. « Les anciens, » dit-il (19), ont eu une manière de » terre en moult grande recommen-» dation en plusieurs médecines, et » encor pour le jourd'hui est en aus-» si grand usage qu'elle fut onc. Les » Latins la nomment Terra Lemnia, » ou terra sigillata, et les François » terre scellee. Ceste terre est si sin-» guliere, que les ambassadeurs, qui » retournent de Turquie, en appor-» tent ordinairement pour en faire » present aux grands seigneurs. Car » entre autres choses elle est pro-» pre contre la peste, et toutes de-» fluxions. L'on en vend bien chez » les drogueurs, qui obtient le nom

(17) Bélon , Observat., liv. I, chap. XXIX, pag. 68.

(19) Belon, Observat., liv. I, chap. XXII, pag. 51.

<sup>(18)</sup> Philostrat., in Heroicis. Je me sers de la traduction de Vigenère, tom. II, folio 253, édit. in-4°.

» de terre soellee, mais est pour la » plus part sophistiquée : aussi ne » s'en trouve en tout le monde, si-» non en l'isle de Lemnos. » Il donne (20) la figure de divers sceaux dont on marque cette terre, et il ajoute (21), que tous les mariniers d'une barque, qui estoit arrivée de Lemnos à Constantinople, l'assurerent qu'il estoit impossible en recouvrer sinon par les mains de celui qui est soubachi en l'isle : et que si la voulions voir naturelle , il convenoit y aller en personne : car il est defendu aux habitans sur peine de perdre la teste, d'en transporter. Ils disoyent d'avantage que si quelqu'un des habitans en avoit seulement vendu un petit tourtelet, ou qu'il fust trouvé en avoir en sa maison sans le sceu de son gouverneur, il seroit jugé à payer une grande somme d'argent : car il n'est permis d'en departir sinon audit soubachi qui tient l'arrentement de l'isle, et en paye le tribut au Turc. Il se fit mener à l'endroit d'où l'on tire cette terre, et n'y vit autre chose sinon un pertuis oblique (22) qui était fermé, et qu'il lui fut impossible de faire ouvrir, car on ne le découvre qu'une fois l'an, le 6 d'août, et l'on y observe de grandes ceremonies et grands appareils. " Par ceste terre, continue-t-il (23), » nous prouverons combien les ce-» remonies donnent authorité aux » choses viles qui de soy sont de » petite valeur : car comme ainsi » soit que la terre dont parlons est » de moult grande vertu, toutes-» fois si elle estoit si commune qu'il » ne fallust qu'en aller prendre à » qui en voudroit avoir, le douaire, » que les hommes luy attribuent » pour sa vertu, seroit vilipendé, » si on ne l'avoit rendue précieuse » par grandes ceremonies : tellement » que si on avoit trouvé une veine » en quelque autre contrée de l'isle » de mesme terre, que celle de Cochi-» no, nous ne doutons que les Grecs » ne feissent difficulté d'en user, si » les Caloieres n'avoient assisté quand » on la tireroit, et qu'on y eust ce-» lebré les ceremonies accoutumées :

» et encores qu'ils en eussent du » mesme lieu de Cochino, ils feroyent scrupule d'en user, ou d'en » bailler à autruy , si elle n'avoit » esté tirée du sixiesme jour d'aoust · » estimans que quelque partie de sa » vertu doive proceder des choses » faites par l'artifice des hommes qui » assistent et aydent à ce sacrifice : » et estimeroyent sa vertu nulle » s'ils ne la veoyent tirer.» On ne saurait rien dire de plus sensé, et voici deux exemples qu'il allègue. L'iris croît abondamment par les montagnes de Macédoine, et n'était point de haut prix en vente chez les marchands, toutesfois l'on a estimé qu'il n'estoit loisible à un chacun de la pouvoir cueillir, ains falloit que ce fust un homme chaste, et falloit abrever la terre trois mois devant, avec de l'eau sucrée. Voulans par telles ceremonies appaiser la terre, et la pacifier. Et aussi falloit faire plusieurs autres superstitions Theophraste a décrites (24). Après cela il dit quelque chose sur les anciennes cérémonies qui concernaient la terre de Lemnos. « Des le temps » de Dioscoride, qui escrivit avant » Galien, l'on avoit accoustumé » mesler du sang de bouc avec la » terre pour faire des formes de » tourteaux; et suyvant cela il se doit » entendre que l'on eust accoustumé » de faire quelques ceremonies en » tuant les boucs consacrés à Venus, » laquelle, ainsi que recitent les fa-» bles, feit que les femmes de Lem-» nos sentoyent mauvaise odeur » comme font les boucs, et de ce les » maris les ayans dedaigneez, toutes » d'un commun consentement tue-» rent tous les hommes de l'isle. C'est de là que la prestresse les scel-» loit d'un sceau qui avoit l'image » d'une chevre, dont ils ont pris » leur nom grec Sphragida ægos, qui vaut autant à dire que sceau d'une chèvre...... Galien voulant » sçavoir la verité de ceste terre, et » en venant de Troie, qui pour lors s'appeloit Alexandria, colonie ha-» bitée des Romains, en allant à » Rome, passa par Lemnos, et en-» quist si l'on avoit encor tel usage » que l'on meslast le sang de bouc

<sup>(20)</sup> Là même. (21) Là même, chap. XXIII, pag. 54. (22) Là même, chap. XXVIII, pag. 65. (23) Là même, chap. XXIX, pag. 65.

<sup>(24)</sup> Là même , pag. 66.

» avec la terre avant que la sceller. » Mais luy estant en Lemnos au propre lieu dont parlons, trouva que l'on avoit desaccoustumé tel usage. » Et en racontant la maniere de faire » qu'il y trouva, escrit, qu'une » prestresse alloit espendre du four-» ment et de l'orge dessus la terre, » faisant d'autres ceremonies à la » coustume du pays. Et après elle en » emplit un chariot, et la feit mener » avec soy en la ville d'Ephestia. Cela » a racompté Galien, et beaucoup » d'avantage que ne voulons des-» crire, à cause de brieveté (25).» Pour ce qui regarde les cérémonies modernes, il nous apprend ce que plus de six cens hommes luy avoyent confermé en la sorte qu'ils les avoient veues celebrer toute leur vie. « C'est » que les plus grands personnages et » les principaux de l'isle s'assem-» blent tant les Turcs que les Grecs » prestres et caloieres : et vont en » ceste petite chapelle nommée So-» tira, et en celebrant une messe à la grecque, avec prières, vont tous » ensemble accompagnez des Turcs, » et montent sur la colline qui, n'est » qu'à deux traicts d'arc de la chap-· » pelle : et font beicher la terre par » cinquante ou soixante hommes, » jusques à tant qu'ils l'ayent des-» couverte, et qu'ils soyent venus à » la veine : et quand ils sont venus » jusques à la terre, alors les ca-» loieres en remplissent quelques » turbes ou petits sacs de poil de » bestes, lesquels ils baillent aux » Turcs qui sont la presens, savoir » au soubachi, ou au vayvode, et » quand ils en ont prins autant qu'il » leur en faut pour ceste fois, alors » et des l'heure mesme ils referment » et recouvrent la terre par les ou-» vriers qui sont encores là presens. » En après le soubachi envoye la » plupart de la terre qui a esté tirée, » au grand-turc à Constantinople. » Le reste il la vend aux mar-» chands...... Ceux qui assistent, » quand on la tire de sa veine, en » peuvent bien prendre chacun quel-» que petite quantité pour leur usa-» ge : mais ils n'en oseroyent vendre qu'il fust sceu. Les Turcs sont » moins scrupuleux que les Grecs, (25) Bélon , Observat. , liv. I, chap. XXIX.

» Ils permettent que les Grecs chres-» tiens facent leurs prieres sur la » terre scellee en leurs presences, et » eux mesmes assistent et aydent aux » Grecs. Et s'il est vray ce que nous en » ont dit les plus vieux, telle façon » de faire d'avoir esleu un seul jour » en un an, leur fut introduite du » temps que les Venitiens domi-» noyent à Lemnos, et aux isles de » la mer Égée (26).» Étienne Albacarius, que Busbèque envoya exprés en l'île de Lemnos pour s'instruire de toutes ces choses, fut plus heu-reux que Bélon; car il assista aux cérémonies. Voyez la relation qu'il en écrivit à cet illustre ambassadeur. Voyez aussi l'Egeo redivivo o sia Chorographia dell' Archipelago de François Placentia, professeur en géographie à Modène (27). Pline (28) donne un long détail des vertus de la terre sigillée de Lemnos; mais il la considère comme une sorte de vermillon, et la confond avec une craie rouge qui se tirait de la même île. Voyez M. de Saumaise (29), Vous trouverez divers faits dans le chapitre III du IIIe. livre du IIe. tome de Louis Guyon. (E) Les poètes ont bien chanté le séjour désagréable de Philoctète dans l'île de Lemnos.] Quelques-uns disent que les Grecs l'y envoyèrent à cause que les prêtres de Vulcain savaient guérir les morsures des serpens. Neque multò post Philocteta cum paucis ubi curaretur in Lemnum insulam mittitur, namque in eá sacri Vulcani antistites inhabitare ab accolis dicebantur soliti mederi adversum venena hujus modi (30). On le laissa là jusques à la fin du sié-

» et que beaucoup d'autres nations.

. . . Non te, Paantia proles, Expositum Lemnos nostro cum crimine habe-

ge de Troie, et il souffrit très-im-patiemment la rigueur de son état.

Qui nunc (ut memorant) sylvestribus abditus

Saxa moves gemitu, Laërtiadæque precaris Quæ meruit : quæ (si dii sunt) non vana precaris.

<sup>(26)</sup> Là mésse, pag. 67.
(27) Le Journal de Leipsic en parle, mois d'octobre 1688. Voyes-y la page 521.
(28) Plin., lib. XXXV, cap. VI.
(29) Salmas., in Solin., pag. 1157.
(30) Dictys Cretensis, lib. II, pag. m. 171.
Voyes aussi Eustathius, in II lib. Iliados.

Et nunc ille eadem nobis juratus in arma, (Heu!) pars una ducum, quo successore sagiuæ

Herculis utuntur, fractus morboque fameque Venaturque aliturque avibus, volucresque pe-tendo

Debita Trojanis exercet spicula fatis (31).

Les poëtes tragiques déployèrent làdessus tout leur savoir-faire. Lisez ces paroles de Cicéron (32): Turpe putandum est, non dico dolere (nam id quidem est interdum necesse) sed saxum illud Lemnium clamore Philocteteo fanestare.

Quod ejulatu, questu, gemitu, fremitibus Resonando mutum flebiles voces refert.

Voyez aussi Sophocle dans la tragédie intitulée Philoctète.

(F) Il sortait beaucoup de flammes du sein de la terre dans l'île de Lemnos.] Eustathius allègue cette raison pourquoi l'on feignit que Vulcain était tombé dans cette île. Or πῦρ εκεί γήθεν ανεδίδυτο ποτε αυτόματον. Quia olim ibi è terra erumpebat spontaneus ignis (33). Le scoliaste de Lycophron rapporte , en citant le livre de la fondation de Chios,composé par Hellanicus, que la première invention du feu et de la fabrique des armes était venue de ce que la foudre était tombée sur un arbre dans l'île de Lemnos. Voilà ce qu'il dit sur des paroles de Lycophron où le feu est surnommé Lemnien (34). On a presque dit les mêmes choses de la montagne de Mosychle que du mont Etna. Voyez Hésychius et Nicauder, et le scoliaste de celui-ci, avec les vers qu'il allègue d'Antimachus (35), et n'oubliez pas ces paroles de Sénèque :

Que lanta nubes flamma Sicanias bibit? Que Lemnos ardens? que plaga igniferi

Vetans flagranti currere in zond diem (36)? Sur ce fondement on a dû dire que Vulcain avait ses forges dans l'île de Lemnos. Έν τη Λήμνα τα τοῦ Ἡφαίςου Υγαςήρια. In Lemno Vulcani fabriles officinæ (37).

(6) Pourvu qu'il fissent serment

(31) Ovid., Metam., lib. XIII, vs. 45.
 (32) Cicero, lib. II de Finib., cap. XXIX.
 (33) Eustath., in lib. I Iliad. pag. 157 l. 37.

(34) . . . τεφρώσας γυῖα Λημναίω πυρί. . . . Comburens artus igne Lemnio.

Lycophr., vs. 227.
(35) Vous les trouveres dans Bochart, Geogr.

(36) Senec., in Hercule OEtwo, vs. 1360.
(37) Schol. Sophocl., in Philott., vs. 1000.

qu'ils coucheraient avec elles. \ Comme cela choque la bienséance que les poëtes ont de coutume d'observer dans leurs narrations, il est nécessaire que je rapporte mes preuves selon les termes originaux. Voici donc du grec : Αίσχύλος εν Τ. φιπύλη εν οπλοις φασίν αὐτας ἐπελθούσας χειμαζομένοις τοῖς Αργο-ναύταις, μέχρις οὖ ὅραον ἔλαζον παρ αὖ-τῶν ἀποζάπ μιγέσεσθαι αὐταῖς. Σοφοπλης δε έν Δημνίαις και μάχην ισχυράν autas συνάψαι φησίν (38). Ces paroles signifient que les femmes de Lemnos prirent les armes, et ne cessèrent de menacer les Argonautes battus de la tempête, qu'après qu'ils eurent juré qu'ils jouiraient d'elles. Euripide dit même qu'elles se battirent effectivement avec beaucoup de vigueur. Cette affaire ne peut paraître vraisemblable qu'à ceux qui en pèsent bien les circonstances; mais quand d'un côté l'on se souvient que ces femmes-là avaient détruit tous les mâles qui étaient dans l'île, et qu'on sait de l'autre qu'elles ne s'étaient portées à ce massacre que parce que leurs maris, ne pouvant plus résis-ter au dégoût qu'elles causaient, s'étaient pourvus de concubines (39), on découvre une grande probabilité ; et l'on n'est point surpris que les Lemniennes aient fait toutes les avances avec si peu de ménagement, et que les Argonautes aient témoigné si peu de tendresse, et si peu de galanterie. L'équipage de guerre, et l'air soldat sous lequel ces femmes parurent, n'était pas un ornement où ils trouvassent des charmes. L'idée du massacre qu'elles avaient commis depuis peu sur leurs pères, sur leurs maris, sur leurs fils et sur leurs frères, n'était propre qu'à inspirer de l'horreur. Et quand on remontait usques à la source de ce carnage, l'on se trouvait moins disposé que jamais aux sentimens de tendresse ; car cette source n'était autre chose que le dégoût des Lemniens, dégoût fondé sur la mauvaise odeur des Lemniades, laquelle leur partait de la bouché: mais il y en a qui tiennent au'elle leur provenait des aisselles; ce que nous disons communément, sentir l'épaule de mouton ; et les an-

(39) Schol. Apol., in lib. I, vs. 773, p. m. 79. (39) Voyes, tom. VIII, pag. 155, la remarque (A) de l'article Hypsipyle.

ciens, sentir le bouc. Lactance sur le 5 de la Thébaïde de Stace suit cette opinion, car il appelle cette senteur des Lemniades, hircinum odorem, une odeur bouquine. Dion Chrysostome aussi, oraison 33, dit à ce propos, tome aussi, or aison 3.3, att a ce propos, Λεμνίων ταις γυναιξί, την Αφρούτην όργισθείσαν λίγουσι διαφθέραι τας μασχάλας. Comme on dit que Vénus étant irritée contre les femmes des Lemniens, leur infecta les aisselles (40). Tout bien considéré et pesé, il est facile de connaître que les angles annaître que les angles and se proposition de connaître que les angles angles and se proposition de connaître que les angles il est facile de connaître que les anciens ne péchaient pas contre les lois de la vraisemblance, lorsqu'ils supposaient que les compagnons de Jason eurent de la peine à promettre sur le rivage de Lemnos ce qu'ils eussent demandé et offert en d'autres lieux. Les personnes qui parlementaient avec eux méritaient qu'on les payat d'une raison qui a été alléguée par Catulle contre un certain Rufus. qui s'étonnait de ne rencontrer que des cruelles.

Noli admirari, quare tibi fæmina nulla, Rufe, velit tenerum supposuisse femur. Non illam raræ labefactes munere vestis,

Aut perluciduli deliciis lapidis. Lædit te quædam mala fabula, qud tibi fertur Valle sub alarum trux habitare caper. Hunc metuunt omnes: neque mirum; nam mala valde est

Bestia, nec quicum bella puella cubet.
Quare aut crudelem nasorum interfice pestem:
Aut admirari desine, cur fugiunt (41).

Une semblable raison fut alléguée par Horace lorsqu'on se plaignait de sou mépris.

Quid tibi vis, mulier nigris dignissima barris? Munera cur mihi , quidve tabellas Mittis, nec firmo juveni, neque naris obesee?

Namque sagacius unus odoror Polypus, an gravis kirsutis cubet hircus in alis,

Quam canis acer, ubi latent sus. Quis sudor vietis, et quam malus undique membris Crescit odor, cum, etc. (42).

C'est-à-dire, selon la version de Robert et Antoine le chevalier d'Agneaux,

Que me demandes-tu, femme sur toutes digne D'elephans noirs? pour quelle cause à moy Ny roide jouvenceau, ny d'épesse narine, Fais-tu de dons et de lettres envoy?

(40) Méxiriac, sur les Épîtres d'Ovide, pag. , 557, 558. (41) Catul., epigr. LXX, pag. m. 157. Ovide, de Arte Amandi, lib. III, vs. 193, a dit. Quam sespè admonui ne trux caper iret in alas, Ness focest duris ausers cere puits. Neve forent duris aspera crura pilis! (42) Horat., Epod., od. XII, vs. 1.

Car plus subtilement, que la bauge, où se cele Le porc sanglier, le chien n'odore fin; Je sen s'au nez le poulpe, ou si dessous l'aisselle

Au rouge poil loge un flair de bouquin. Quelle sueur luy croist, combien luy croist mauvaise

Es membres flacs un' odeur, lorsqu'étant, etc.

Il y a des gens qui, par une trop forte attention à ces circonstances. jugeront peut-être que l'on aurait mieux suivi les règles de la probabilité, si l'on avait fait tenir aux Argonautes la même conduite que tint Auguste lorsque Fulvie lui proposa l'amour ou la guerre (43). Il choisit le dernier parti. Mais il est certain que la vraisemblance a été suffisamment observée dans l'épisode de Lemnos: le parti que les Argonautes suivirent était le plus naturel. Leur vaisseau était en rade, et battu de la tempête : ils avaient besoin du port de Lemnos, il leur était important de débarquer. Ils ne pouvaient le faire sans combat, et ils avaient déjà éprouvé la valeur des Lemniades; car elles s'étaient battues courageusement, et n'avaient pas été vaincues. Il fallait, ou renouveler les attaques, ou se retirer, ou faire serment qu'on accorderait à ces femmes-là tout ce qu'elles souhaitaient. La retraite était honteuse, soit qu'elle se fit sans avoir tenté un second combat, soit après de nouvelles tentatives aussi malheureuses que la première. Que peut-on espérer de l'expédition de Colchos, aurait dit toute la Grèce, puisque nos héros ont échoué à l'île de Lemnos, où de simples femmes les ont repoussés, et les ont contraints de prendre la fuite? La tempête les empêchait d'espérer un bon succès en cas d'un nouveau combat. Il ne restait donc qu'à subir la loi du serment que l'on exigeait. Et peut-être crurent-ils que la cause du dégoût des Lemniens était passée, ou notablement diminuée, et qu'en tout cas ils se pourraient délivrer bientôt de ce rude joug, puisqu'on ne leur prescrivait rien de particulier, ni quant au temps, ni quant à d'autres circonstances. Voilà quelles purent être les considérations qui les obligé-

(43) Voyez, tom. VII, pag. 89, l'article de la première GLAPETRA, remarque (C), et la remarque (F) de l'article Lyconis, dans ce volume.

rent à jurer, et il ne faut pas croire qu'ils aient fait fond sur des équivoques,ou sur des réservations mentales, ou sur le droit qui dispense de l'observation ceux qui ont fait un serment forcé, et metu cadente in constantem virum. Nous verrons dans la remarque suivante qu'ils tinrent fort bien leur promesse.

(II) Hercule qui était demeuré dans le vaisseau les censura..... et les obligea à se rembarquer.] Il y a lieu d'être surpris qu'étant aussi adonné qu'il l'était à l'amour des femmes, il n'ait point voulu se divertir comme les autres dans l'île de Lemnos; car encore que les Lemniades, par les raisons exposées ci-dessus, fussent un objet assez incapable de tenter, on ne voit point qu'il ait dû être plus délicat que ses compagnons. Le serment qu'elles exigerent lui fut suspect, dira-t-on, et puisqu'une simple promesse ne leur sembla pas un assez puissant engagement, il conclut qu'elles avaient une extrême défiance de leurs charmes, et qu'il y avait là-dessous quelque chose de caché, et qu'ensin ce n'était pas la peine de prendre terre. Mais encore un coup pourquoi fut-il plus scrupuleux que les autres, lui qui ne cédait à personne en tempérament impudique? J'avoue que je ne sais point répondre à cette dissiculté, et qu'ainsi je ne m'arrête qu'au fait. Apollonius déclare qu'Hercule ne voulut jamais descendre en l'île, mais demeura toujours dans la nef Argo, afin qu'il fut capable de reprendre ses compagnons, qui se laissaient emporter aux plaisirs qu'ils prenaient avec les Lemniades, et ne songeaient plus à poursuivre leur entreprise ; ce qu'il fit d'autant plus librement, que lui même était exempt de semblable répréhension (44). Vade semonatie representation (44). Valerius Flaccus nous représente ces jeunes héros si appliqués à consoler ces veuves de Lemnos, qu'ils ne songent plus à se rembarquer. Ils s'oublient dans l'île; le jeu leur plaît, il faut qu'Hercule les tire de la reale force de ses consumes et la par la force de ses censures, et qu'il parle des grosses dents à Jason, chef de l'entreprise.

(44) Méziriac, sur les Éptires d'Ovide, pag. 585, 586.

Urbe sedent levi Minya, viduisque vacantes Indulgent thalamis; nimbosque educere lnzu: Nec jam vella vias: Zephyrosque audire vocantes

Dissimulant; donec resides Tyrinthius Heros Non tulit; ipse rati invigilans atque integer urbis,

Invidisse deos tantum maris aquor adortis, Desertasque domos, fraudataque tempore segni

Vota patrum : quid et ipse viris cunctantibus assit ? O miseri , etc. (45).

Fai dit en un autre endroit (46), que le meilleur lot échut à Jason : la reine de l'île devint amoureuse de lui, et le favorisa des plus douces marques de sa tendresse. Les remontrances d'Hercule réveillèrent ces héros : ils se rembarquèrent, sans avoir égard aux lamentations des Lemniades (47). Ovide (48) suppose qu'ils s'arrêterent deux ans aupre d'elles; mais Apollonius fait entendre que leur sejour dura beaucoup moins : et cela est plus vraisemblable; car s'ils eussent passé deux années dans ces plaisirs, il n'eût pas été nécessaire d'employer la lyre d'Orphée à les en tirer, cette lyre si puissante que les pierres mêmes lui obéissaient (49). Or il fut nécessaire de recourir à cette machine; car sans cela on n'aurait pas pu se séparer des femmes de Lemnos.

"Αλλη δ' άλλος ξμικτο , καὶ ἐκλελάθοντο πορείκς ,

Εί μη αποπροπίοις ενοπαίς θελξίφρονι θυμφ

Ήμετέρο θελχθέντες έζαν ποτί νης μόλαιναν,

Εἰρεσίην ποθέοντες, ἐπεμνήσαντο δε μόχθου.

Aliaque alius commiscebatur, et obliti fuissent itineris sui,

Nisi quidem revocatoriis monitis, suavique cantu

Nostro persuasi, descendissent ad navem nigram, Remigationem desiderantes, recordatique

Remigationem desiderantes , recordatique fuissent laboris (50).

Relevons une faute de Barthius. Il dit qu'Ovide fait séjourner les Argo-

(45) Valer. Flaceus, lib. II, vs. 370, pag.

(46) Dans l'article d'Hypsipyle, tom. VIII, pag. 255.

(47) Voyes Valerius Flaccus, lib. II, vs. 393

(48) Ovid., in epist. Hypsipyl.

(49) Ovid., Metam., lib. XI, vs. 2 et 42. (50) Orpheus, in Argonauticis, vs. 478, pag.: m. 34. nautes pendant trois années dans cette île-là, et voici comment il le prouve (51): Sic enim ipsum penes Jasoni scribit bona, nostra Hypsipyla.

Tertia messis erat, cum tu dare vela coactus, Implêsti lacrymis talia verba tuis.

S'il avait pris garde au vers précédent (52), il n'eût parlé que de deux années; et ceci nous montre combien il importe aux écrivains de n'aller pas vite, mais d'examiner patiemment ce qui suit et ce qui précède les endroits qu'ils ont dessein d'alléguer. Trois moissons ne sont pas trois ans : elles se trouvent à peu près dans deux années, comme trois dimanches dans deux semaines.

(I) L'autre massacre fit périr tous les enfans que ceux de Lemnos avaient eus de leurs concubines athéniennes: Pour bien commenter ceci il faut que je dise (53) que les Athéniens, ayant chassé de l'Attique les Pélasges, leur donnèrent à habiter le pays qui était sous la montagne d'Hymesse (54). Ce fut une récompense de la peine que les Pélasges avaient prise en bâtissant la muraille de la citadelle d'Athènes. Ils cultiverent si soigneusement le pays qu'on leur avait assigné, que de très - mauvais ils le rendirent trèsbon. Et cela fut cause que les Athéniens les en chassèrent. L'historien Hécatée n'en donne point d'autre raison; mais ils ne convenaient pas de cette injustice : ils soutenaient que leurs enfans de l'un et de l'autre sexe (55), allant chercher de l'eau aux neuf fontaines, avaient reçu un sanglant affront des Pélasges, qui, non contens de cette injure, se préparèrent à une irruption, et en furent convaincus. Les Athéniens soutenaient qu'ils eussent pu les faire mourir, et que les ayant seulement chassés, ils avaient fait paraître beaucoup de clémence. Les Pélasges

(51) Barth., in Statium, tom. III, pag. 228. (52) Hic tibi bisque estas, bisque encurrit

se retirerent en divers endroits, et nommément en l'île de Lemnos. Ils chercherent les occasions de se venger; et comme ils savaient le temps des fêtes athéniennes, ils dressèrent des embûches aux femmes d'Athènes, qui célébraient à Brauron la fête de Diane, et en enleverent un grand nombre, dont ils firent leurs concubines. Elles firent beaucoup d'enfans , et leur apprirent la langue et les manières d'Athènès. Ces enfans de vinrent fiers, et dédaignaient d'avoir commerce avec ceux dont les mères étaient Lemniennes; et si quelqu'un d'entre eux était battu par quelque enfant pélasge de père et de mère, ils allaient tous à son secours, et se donnaient toute sorte de supériorité. Les Pélasges, ayant pris garde à cela, conclurent que de tels bâtards qui des l'enfance savaient se liguer contre les enfans légitimes, et affectaient de les maîtriser, seraient un jour fort à craindre : ils les firent donc tous mourir; ensuite de quoi ils tuèrent aussi leurs concubines athéniennes. Cela fut suivi d'une grande stérilité, qui s'étendit et sur leurs femmes, et sur leurs champs, et sur leurs troupeaux. Ils demandèrent quelque soulagement à l'oracle; Apollon leur ordonna de faire aux Athéniens toute la satisfaction qui leur serait demandée. Ils allèrent déclarer aux Athéniens que c'était leur intention; mais quand on leur eut demandé un pays qui ressemblat à une table qu'on avait fait préparer dans le Prytanée, et que l'on avait couverte de toutes sortes de bonnes choses, ils répondirent, nous le ferons, quand un navire viendra de votre pays au nôtre par un vent de nord, dans vingt-quatre heures. Ils crurent ne s'engager à rien, vu la situation d'Athènes par rapport à Lemnos. Miltiade, plusieurs années après, s'empara de la Chersonnèse de Thrace, d'où il fit voile vers Lemet déclara aux habitans que la condition contenue dans leur promesse était accomplie, et qu'il fallait par conséquent qu'ils vidassent le pays. Les Héphestiens obéirent; mais les Myriniens résistèrent, alléguant que la Chersonnèse n'était point l'Attique. Miltiade les assiégea, et les contraignit de se rendre. C'est ce que

hiems.
(53) Herodot., lib. VI, cap. CXXXVII et

sequent. (54) Hérodote la nomme ainsi ; les autres disent Hymette.

<sup>(55)</sup> Hérodote observe qu'en ce temps-la les Athéniens ni les autres Greçs n'avaient point encore d'esclaves.

raconte Hérodote (56). Sa narration clairement sa pensée; car on ne sait niens pendant la guerre de Pélopon- et le tuèrent (61) \*. nèse. Ils avaient alors la même langue et les mêmes lois que les habitans d'Athènes (58).

Notez qu'Hérodote observe que les Grecs nommaient actions lemniennes les péchés crians, et que cela 'vint du massacre des concubines athéniennes, etc., et de la barbarie avec laquelle les femmes de Lemnos s'étaient défaites de leurs hommes, sans épargner même le roi Thoas. C'est le véritable sens des paroles de cet historien; et c'est sans raison qu'un docte critique y trouve des fautes (59). Verba Herodoti, ubi de Thoante sermo est, omninò mendosa sunt. Ένταῦθα ἔδοξέ σφισι κτείνειν τους παιδας τους έκ τῶν Αττικέων γυναικών. Από τούτου δε τοῦ έργου καὶ τοῦ προτέρου τούτου τὸ έρχάσαντο αι γυναϊκές, τοὺς άμα Θύαντι άνδρας σφετέρους άποκτείτασαι, τενόμις αι άνα την Ελλάδα τα σχέτλια έργα πάντα, Δήμνια καλέεσbas (60). Nemo enim de Thoante hoc tradidit. Igitur duæ voces, aua Obav-71, aut glossemata sunt, aut corrupta est prior, et legendum maja Θόαντος. Barthius n'explique pas trop

n'est pas tout-à-fait semblable à celle ce qu'il veut dire par ces paroles, IVede Cornélius Népos, à l'égard de la mo de Thoante hoc tradidit. Veut-il conquête de l'île de Lemnos; car ce dire que personne n'a rapporté que dernier historien (57) suppose que les Lemniades, favorisées ou assistées Miltiade, avant que de subjuguer la de Thoas, se défirent de leurs ma-Chersonnèse, s'adressa aux Lemniens ris? Mais ce n'est point le sens d'Hépour les sommer de se retirer volon- rodote. Veut-il dire que tous les autairement ailleurs, et qu'ils lui si- teurs conviennent que Thoas ne sut rent la réponse rapportée ci-dessus; point tué, et qu'il y a donc une qu'ayant conquis la Chersonnèse, il faute dans le passage d'Hérodote, si revint à Lemnos, et demanda l'ac- l'on prétend y trouver l'inclusion de complissement des conventions, et Thoas au nombre des Lemniens que que les Lemniens n'ayant osé résister les femmes firent mourir? Il se trom lui cédérent l'île. Cornélius Népos pe en ce cas-là; puisqu'on trouve les appelle Cariens, et non pas Pé- des auteurs qui disent qu'ayant délasges. Il paraît par divers endroits couvert qu'Hypsipyle n'avait pas tué de Thucydide, que les habitans de son père Thoas, elles le cherchèrent Lemnos furent du parti des Athé- si diligemment, qu'elles le trouvèrent,

> Érasme a fait quelques fautes en abrégeant la narration d'Hérodote. Il dit (62) 10. : que les Lemniens enlevèrent les Athéniennes pendant la célébration d'une fête de Minerve à Brauron. Il fallait dire Diane, et non pas Minerve. 2º. Il ajoute que les concubines athéniennes ne voulurent pas que leurs fils se mariassent avec les filles légitimes des Lemniens. Hérodote ne dit point cela, et suppose que ces bâtards furent tués avant que d'être nubiles. ; 3°. Erasme assure qu'après ce massacre les Lemniens furent affligés de stérilité et de peste, et de plusieurs autresmaux. Hérodote ne fait mention que de la stérilité de la terre et de la stérilité des femmes (63). 4°. Erasme lui

(56) Herodot., lib. VI, cap. CXXXVII et

(61) Voyes Méziriac, sur les Épîtres d'Ovide, pag. 561. Voyes aussi pag. 558. L'auteur de l'Examen de l'article Lemnos,

<sup>(57)</sup> Cornelius Nepos, in Vitt Miltiadis.
(58) Thucydides, lib. VII. pag. m. 436.
(59) Barth., in Statium, Theb., lib. V, vs.
328, pag. 167, tom. III.
(60) Poici la version latine de ce gree. dans les éditions d'Hérodote : Itsque placitum est ut sos filice à matribus Atticis susceptos uccarent... Ex hoc facinore, et illo amperiore feminarum, que virce suce una cum Thoante interemerunt. us receptum est per Graciam ut teterrima quaque facinora Lemnia appellentur.

du Dictionnaire de Bayle, Examen qui se trouve dans le tome XI des Jugemens sur quelques ouvrages nouveaux, pense que les paroles d'Hérodote ne significat pas : mulieres qua vi-ros suos una cum Thoante interemerunt, mais mulieres que viros suos, qui una cum Thoante in Lemno erant, interemerunt Elles ne signifient pas: les femmes de Lemnos s'étaient défaites de leurs hommes sans EPARONER MÊME LE ROI TROAS, mais : les femmes de Lemnos avaient tué leurs maris, QUI S'ETAIENT TROUVÉS DANS L'ILE AVEC THOAS. L'auteur de l'Examen développe son opinion, et conclut que si Barthius s'est trompé, Bayle, qui l'a relevé, a donné aussi au passage un sens dont il n'est pas susceptible. (62) Erasm., Adag., chil. I, cent. IX, num. 27, pag. m. 302.

<sup>(63)</sup> Πιεζόμενοι δε λιμφ τε και απαιδίη. Pariter fame et liberorum urbitate vexati. Ile-rodot., lib. VI, cap. CXXXIX.

impute très - faussement d'avoir dit que ces maux-là furent en partie la cause du proverbe Lemnia mala; 5°. et que l'autre cause de l'origine de ce proverbe fut, que les Lemniades, ne pouvant supporter la mauvaise odeur de leurs maris, les tuérent tous, assistées de Thoas. Il est certain qu'Hérodote touche en passant comme l'une des raisons du proverbe, la tuerie que firent les Lemniades; mais il ne dit point que leurs maris sentissent mal, et il assure que Thoas ne fut pas plus épargné que les autres. Benoît, dans sa paraphrase de Pindare, s'est lourdement abusé ; car au lieu de dire que les Lemniens se trouvèrent incommodés de la puanteur de leurs femmes, il assure que celles-ci se trouvèrent incommodées de la puanteur de leurs maris (64). On n'a point corrigé cette faute dans l'édition de Pindare, à Oxford 1608. Le scoliaste, dont Benoît avait rapporté un passage (65) il n'y avait pas long-temps, pouvait bien le garantir du piége d'Érasme. M. Moréri y donna tout de son long, quoiqu'il ne copiat pas toutes les fautes de ce savant homme. Aussi n'a-t-il fait que prendre une trèspetite partie des faits qu'il trouvait dans ses Adages. Les Pélagiens, ditil (66), enlevèrent les femmes des Athéniens, et en eurent des enfans qu'ils tuèrent depuis, prenant garde qu'ils avaient des inclinations contraires aux leurs. Et les femmes tuèrent leurs maris, par le secours de Thoas. Chacun voit que c'est marquer d'une manière trop vague, et trop dissemblable, la raison qui porta les Lemniens à faire mourir leurs bâtards. Chacun voit aussi que c'est nous dire que l'action des femmes fut postérieure au massacre des batards. Fausseté aussi énorme que le prétendu secours de Thoas.

(K) On y adorait les oiseaux qui allaient au devant des sauterelles afin de les exterminer. ] Voici un passage très-curieux (67). In Cyre-

naïca regione lex etiam est ter anno debellandi eas, primo ova obterendo, deinde fetum, postremo adultas: desertoris pæna in eum, qui cessaverit. Et in Lemno insuld certa mensura prxfinita est, quam singuli enecatarum ad magistratus referant. Gracculos (68) quoque ob id colunt, adverso volatu occurrentes earum exitio. Alléguons aussi Plutarque, quoiqu'il différe de Pline quant à l'espèce d'oiseaux que les Lemniens adoraient. Les Egyptiens, dit-il (69), honorent le bœuf, le mouton, et l'ichneumon, pour l'utilité et pour le profit qu'ils en reçoivent, comme les habitans de Lemnos honorent les alouettes, pour ce qu'elles trouvent les œufs des sauterelles et les cassent.

(L) On y avait beaucoup de respect pour Bacchus et pour Diane, mais non pas pour Vénus. ] Thoas, roi de Lemnos, était fils de Bacchus et d'Ariadne (70) : il ne faut donc pas s'étonner que le culte de Bacchus ait été bien établi dans cette île-là. Ca fut dans le temple de ce dieu qu'Hypsipyle cacha son père, la nuit du massacre (71). Strabon nous apprend que les mystères de Samothrace, et ceux de Lemnos, avaient assez de rapport avec les cérémonies que les bacchantes observaient (72). Cette île, au reste, était si fertile en vin, que cela seul pouvait la faire considérer comme un pays consacré à ce même dieu. Quintus Calaber la nomme ἀμπελόεσoar, vitibus abundantem (73). Nos voyageurs disent qu'elle est encore trés-digne de ce surnom (74). Pour ce qui est du culte de Diane, je me contenterai de vous indiquer l'endroit où Plutarque conte que les Lemniens, chassés de leur île, portèrent partout avec eux l'image de Diane, qu'ils avaient enlevée à Brau-

(69) Plut., de Iside et Osiride, pag. 380 : je me sers de la version d'Amyot.

<sup>(64)</sup> Quinetiam in Lemnum venerunt (Argonauta)... et cum Lemniadibus mulieribus quo maritos omnes eorum graveolentid offenso, occiderant, rem habuerunt. Paraph. Pindari, od. IV Pyth., pag. m. 371.

IV Pyth., pag. m. 371.

(65) Ad Stroph. γ, od. IV, Pyth., pag. 330.

(66) Moréri, sous le mot Lemnos.

<sup>(67)</sup> Plin., lib. XI, cap. XXIX, p. m. 528.

<sup>(68)</sup> Le père Hardouin fait ici une bonne note.
Connicularum, di-il, è genere avia est gracculus
veterum Latinorum: nos Choucas vocamus, nt
rectè Bellonius admonet, lib. 6, cap. 3 et 7.

<sup>(70)</sup> Ovidius, epist. Hypsipyl. Apollou., lib. I. Argon. et multi alii, apud Méziriac, sur les Épitres d'Ovide, pag. 532.

<sup>(71)</sup> Valer. Flaccus, lib. II, vs. 254.

<sup>(72)</sup> Strabo, lib. X, pag. 321.

<sup>(73)</sup> Quint. Calab., lib. IX, vs. 337. (74) Foyex Belon, Observations, liv. I, chap.

ron (75). Je dirai aussi qu'ils impri- aborda à Ténare, et rendit de bons maient la figure de cette divinité sur services aux Lacédémoniens, dans la procher à Barthius. Il croit que dans ciani imaginibus. Item Lemniam Mile plus excellent ouvrage de Phidias, et celui où Phidias voulut bien mettre son nom (80).

(M) Hérodote fait . . . un récit que l'on ne peut accorder avec celui de l'île d'Imbros, enlevèrent à Brauron les femmes athéniennes, et en eurent des enfans. Cette postérité fut chassée de ces îles par les Athéniens, qui la regardèrent comme demi - barbare. Elle sit voile vers le Péloponnèse et

leur terre sigillée. Voyez Saumaise guerre contre les Heilotes, et obtint dans ses Exercitationes Plinianæ in en récompense le droit de bourgeoi-Solinum, page 1156. Tous les au-sie, et la liberté de s'unir par mateurs qui parlent de la fureur des riage avec les autres bourgeois de Lemniennes contre leurs maris, ob- Lacédémone, mais non pas l'entrée servent que la mauvaise odeur qui aux charges publiques, ni aux conles rendit si dégoûtantes fut un effet seils. Cette exclusion fut cause que de la colère de Vénus, qui se voyait l'on soupconna ces gens de travaillez négligée et méprisée dans cette fle-là. à brouiller l'état, et là-dessus on Voyez Apollodore (76), Hygin (77), s'assura de leurs personnes, on les le scoliaste d'Apollonius (78), étc. mit dans une étroite prison, en at-Nous avons encore une erreur à re- tendant que l'on eut des preuves pour les convaincre du complot. la suite les Lemniens consacrèrent Leurs femmes ayant obtenu la perune image de Vénus, qui fut l'un mission de les aller voir changérent des plus parfaits simulaeres de l'andre d'habit avec eux; ils sortirent par ce tiquité. Venerem etiam Lemniam, moyen, et les laissèrent à leur place. moyen, et les laissèrent à leur place. dit-il (79), inter pulcherrima simula- S'étant emparés du mont Taigète, ils cra cultam postea, discimus ex Lu- se joignirent aux Heilotes, et se rendirent si redoutables à Lacedémone, nervam, à Lemniis dedicatam, quod que l'on jugea à propos de capituler-omnium fuerit Phidiæ operum ela- avec eux. On leur rendit leurs femboratissimum, Pausaniæ Atticis. Il mes, on leur donna de l'argent et a raison de dire que la Minerve qui des vaisseaux, et ou leur promit fut le chef-d'œuvre de Phidias, fut de les reconnaître comme parens et dédiée par les Lemniens. Pausanias comme une colonie de Sparte, parassure qu'à cause de cela elle eut le surnom de Lemnienne. Voyez le chapitre XXVIII de son les livre; mais s'allèrent établir les uns à Mélos, les Barthius a tort de la distinguer du autres en Crète. Ceux-ci, après divers simulacre dont Lucien fait mention, combats, se rendirent maîtres de Lycet de prétendre que Lucien a parlé tus et de quelques autres villes; et d'une Vénus lemnienne. Il a parlé de de là vint que les habitans de Lyctus la Minerve de ce nom-là. On n'en prétendirent que du chef de leurs peut douter quand on prend garde à mères ils étaient parens des Athéla remarque qu'il a faite que c'était niens, et qu'ils se regardèrent comme une colonie de Lacédémone (81). C'est le narré de Plutarque. Ceux qu'il nomme Tyrrhéniens, et un peu plus bas Pélasges, sont le même peuple qu'Hérodote nomme Pélasges. Ces Plutarque. ] Ce dernier auteur ra-conte que les Tyrrhéniens s'étant gens (82); et il ne faut point s'imagi-emparés de l'île de Lemnos, et de ner que les auteurs, qui ont dit que ner que les auteurs, qui ont dit que l'île de Lemnos a été habitée par les Tyrrhéniens (83), diffèrent de ceux qui ont dit que les Pélasges l'ont possédée. Jusque-là donc il n'y a nulle différence entre Hérodote et Plutarque; mais quand ce dernier assure que la postérité des femmes athéniennes enlevées à Brauron par les Tyr-

<sup>(75)</sup> Plutarch., de Virtutib. Mulier., p. 247.

<sup>(76)</sup> Lib. I, pag. m. 55.

<sup>(77)</sup> Cap. V.

<sup>(78)</sup> In lib. I , vs. 209.

<sup>(79)</sup> Barth., in Statium, tom. III, pag. 166,

<sup>(80)</sup> Lucian. , in Imagin. , pag. 5, tom. II.

<sup>(81)</sup> Tiré de Plutarque', de Virtutib. Mulie-

ram, pag. 247.
(82) Voyes Cluvier, in Italia antiqua, lib.
II, cap. I; et Strabon, lib. V, pag. 153.

<sup>(83)</sup> Schol. Apollonii, in lib. I, vs. 608.

rhénieus établis dans l'île de Lemnos et dans l'île d'Imbros, fut chassée de ca fles-là, et que les Athéniens l'en chassèrent, ibne s'accorde point avec Hérodote, qui prétend que les Lemniens tuerent eux-mêmes tous les enfans qu'ils avaient eus de ces femmes athéniennes. Ces deux historiens di/lèrent beaucoup à l'égard du temps. L'un (84) veut que Miltiade ait chassé ies Lemnions; l'autre fait cette expulsion beaucoup plus ancienne, ou bien il confond ensemble ce qu'il fallait démêler. L'histoire de ces femmes qui procurèrent la liberté à leurs maris concerne dans Hérodote un temps bien antérieur à Miltiade, et n'a point les caractères dont Plutarque l'a revêtue.

Voici le récit d'Hérodote (85). Les habitans de Lemnos, descendus des Argonautes, furent chassés de cette fle par les Rélasges, qui enleverent à Brauron les femmes athéniennes. Ils se retirerent au pays des Lacédémoniens, et firent savoir qu'ils étaient la postérité des Argonautes, et qu'ayant été chassés de leur patrie, ils retournaient vers leurs ancêtres, et demandaient la permission de demeurer avec eux. Les Lacédémoniens, se souvenant que Castor et Pollux avaient été de l'expédition de Jason, firent un très-bon accueil à ces fugitifs, et leur donnérent des terres, et les agrégèrent à leurs cribus. Ces réfugiés contractèrent de nouveaux mariages, après avoir cédé à d'autres les femmes qu'ils avaient amenées de l'île de Lemnos. Ils ne tardèrent gueres à s'enorgueillir et à vouloir dominer, et à commettre de trèsmauvaises actions. On les emprisonna, et l'on résolut de les faire mou-rir; mais leurs femmes les sauvèrent par le changement d'habits dont j'ai parlé ci-dessus. On continua dans le dessein de les châtier du dernier supplice : mais Théras, qui se préparait à la fondation d'une colonie, intercéda pour eux, et promit de les emmener avec soi, en sorte que l'on n'aurait rien à craindre d'eux. On lui accorda sa demande. La plupart de ces gens-là se dispersèrent; les autres suivirent Théras, qui fonda une colo-

nie dans l'île qui porta son nom (86). Notez qu'il avait été tuteur d'Eurysthènes et de Proclès, fils d'Aristoderme, l'un des chefs des Héraclides qui rentrèrent dans le Péloponnèse (87); et concluez de là qu'il florissait six cents ans ou environ avant Miltiade. Notez aussi que le scoliaste de Pindare (88) raconte la chose à peu près comme Hérodote; et que l'un et l'autre observent que Battus, issu d'un des Lemniens que Théras avait menés dans sa colonie, fonda la ville de Cyrène.

On aurait tort de prétendre que ceci est étranger à mon sujet : deux raisons réfuteraient ce reproche; car la critique demande que je fasse voir les variétés qui se rencontrent entre Hérodote et Plutarque; et je suis obligé, comme historien, à rassembler les aventures des habitans de l'île de

Lemnos.

(86) L'ile de Théra. (87) Herodot., lib. IV, cap. CXLVII. (88) Scholisstes Pinderi, in od. IV, Pyth., vs. 88, pag. 218, edit. Oxon., 1698; il veut que les prisonniers aient été délivrés par leurs mères.

LENTULUS (Scipion) était un Napolitain qui abandonna l'église romaine, et embrassa la réformée, au XVI°. siècle. Il fut ministre à Chiavenne, dans le pays des Grisons, et il employa sa plume à la défense d'un édit que les ligues grises publièrent l'an 1576 contre les sectaires (a) (A). Ils ne manquèrent pas d'opposer à cet édit les raisons de tolérance que les réformés alléguaient aux catholiques romains dans les pays de persécution; mais notre Lentulus répondit à ces raisons. Il est auteur d'une grammaire italienne qui fut imprimée à Genève, l'an 1568(b).

J'ajoute qu'il prêcha quelquefois à Ferrare devant la duchesse Renée de France (e); qu'il fut

<sup>(84)</sup> C'est-à-dire, Hérodote. (85) Herodot, lib. IV, cap. CXLV, et seq.

<sup>(</sup>a) Epitome Biblioth. Gesneri.

<sup>(</sup>b) Ihidem.
(c)) Pierre Gilles, Histoire ecclésiastique des Vallées de Piémont, pag. 110.

ensuite ministre de l'église de le catalogue de la bibliothéque d'Ox-Saint-Jean, dans la vallée de Lucerne (d); qu'il répondit à un avait été envoyé en ces quartierslà sur le pied de convertisseur, l'an 1560 (B); qu'il se vit fort exposé aux caprices et à la persécution de Castrocaro, qui commandait dans les vallées du Piémont; qu'à cause de cela il fut contraint de chercher une autre demeure l'an 1565, et qu'il se retira à Chiavenne au pays des Grisons, où il continua l'exercice de son ministère jusqu'à sa mort (e). Son Apologie de l'édit que les Grisons avaient publié contre les hérétiques ne doit point surprendre, sous prétexte qu'il avait été autrefois persécute, car il n'y a rien de plus ordinaire que de voir des gens fugitifs pour la religion, sonner le tocsin contre les sectes.

(d) Là même, pag. 105. (e) Là méme, pag. 201.

(A) Il employa sa plume à la défense d'un édit... contre les sectaires.] L'épitome de la Bibliothéque de Gesner fait mention de cet ouvrage de Lentulus, comme d'un livre qui n'était pas imprimé. Ejusdem liber de jure magistratuum in puniendis hareticis, quo Sylvii cujusdam epistolam hæreticis patrocinantem refutat, nondum editus. Vous trouvez cela à la page 744 de cet épitome, à l'édition de Zurich, 1583. Enfin l'ouvrage fut imprimé à Genève, chez Jean le Preux, l'an 1592, in-8°. En voici le titre l'approprie de l'approprie d voici le titre : Responsio orthodoxa pro Edicto Illustrissimorum D. D. trium fæderum Rhetiæ adversus hæreticos, et alios Ecclesiarum Rheticarum perturbatores promulgato; in qua de Magistratus authoritate et officio in coërcendis hæreticis, ex verbo Deidisputatur. Je connais quelques personnes qui, ayant lu dans

ford, que l'apologie de Lentulus pour l'édit des ligues grises fut imprimée l'an 1502, se fatiguèrent ouvrage du jésuite Possevin, qui beaucoup l'imagination, en recherchant quelle avait pu être la secte qui donna lieu à cet édit parmi les Grisons, au commencement du XVIe. siècle. On feuilleta bien des livres on consulta même des gens qui avaient de belles bibliothéques, qui s'épuisèrent en conjectures. Enfin, on découvrit la vraie date de l'édition de l'apologie, et l'on com-prit que les fautes d'impression jettent les auteurs dans l'embarras par mille sortes d'endroits. M. Voétius observe que les sectaires proscrits par l'édit des ligues grises étaient ariens, ou quelque chose de pis ; et que Lentulus donna le détail de leurs blasphémes dans sa préface (1). Il observe aussi (2) que la réponse orthodoxe de Leutulus pro edicto, etc., réfutait les plaintes qu'un anonyme avait publiées, l'an 1570, contre l'édit des Grisons, et qu'elle parut l'an 1573. Cela est fort différent de ce que l'on trouve dans l'épitome de Gesner.

(B) Il répondit à un ouvrage du jésuite Possevin, qui avait été en-voyé en ces quartiers-la sur le pied de convertisseur, l'an 1560.] Il n'y avait que peu de mois que Possevin s'était fait jésuite, à l'âge de vingt-six ans (3). Je ne m'étonne donc point que cette qualité ne lui ait pas été donnée par l'historien qui me fournit ce que je vais dire. Le pape ayant fait entendre au duc de Savoie qu'il fallait user de contrainte pour convertir les hérétiques des vallées du Piémont, il fut conclu au conseil de son altesse, de se conformer à cet avis; mais que, pour suivre quelque formalité de droict, seroit encores envoyé aux vallées quelque personnage propre pour convaincre les accusés de leurs erreurs, et, selon le succez d'icelui, proceder à ce qui seroit de besoin; et fut choisi pour ce faire Antoine Poussevin, commandeur de Sainct Antoine de Fossan (4), homme de grande

(2) Ibidem , pag. 386.

(3) Voyes Alegambe, pag. 42.

<sup>(1)</sup> Gisbert. Voëtius , Polit. eccles. , tom. If, pag. 539.

<sup>(4)</sup> Alegamba, pag. 41, remarque que le cardinal Hercule de Gonzague avait donné à

cognoistre par ses actions n'estre tel qu'on l'avoit estimé. S. A. l'accompagna de ses patentes du 7 de juillet, qui le declaroyent envoyé pour establir des prescheurs de doctrine chrestienne en ses estats, et specialement en ses valées de Piedmont, avec les provisions necessaires pour leur entretenement. Ordonnant à ces fins à tous ayans office ecclesiastique, ou seculier, et aux syndiques, communautez, et generalement à tous ses subjets, de lui presenter toute assistance necessaire pour l'execution de sadite commission (5). Cet homme estant parti de Nice, où estoit S. A., vint droit à Cavour.... et ayant fait assembler le peuple au principal temple de la ville, il monta en chaire, leut pour son texte les lettres de sa commission, les expliqua par amplifications, et exaggerations de ce qu'il pretendoit aller fuire dans les valées voisines, convaincre et confondre les ministres , les dechasser , establir en leur place des prescheurs du pape, prouver la messe estre bonne, y faire aller tous les habitans d'icelles, et annoncer l'extermination conclue contre tous ceux qui ne voudroyent obéir n ses commandemens (6). Il alla faire la même chose à Bubiane, dans la vallée de Lucerne, et à Lucerne capitale de la valée,.,. et fit assigner les conducteurs des reformez au 26 de juillet. Il se rendit à l'assemblée assisté de grand nombre de noblesse, de gens de justice, et d'autres principaux de sa religion, où il proposa les causes de sa venue, fit lire les lettres de sa commission: puis fit aussi faire lecture des lettres, et requestes, que les reformés avoyent escrites à S. A. et à son conseil, lesquelles il avoit rapportées, et leur d'avoir envoyé telles escritures, et s'ils vouloyent observer ce qu'ils y avoyent promis. On luy respondit qu'ouy (7). Il allégua quelques raisons pour

Possevin la commanderic de Saint-Antoine de Fossan. Sancti Antonii apud Fossanum præceptoria donatus.

réputation entreux, mais qui se fit prouver la messe : les ministres lui ayant proposé leurs difficultés, « il » se jetta aux crieries et injures » avec une colere desmesurée; de-» quoi ceux qui l'avoyent accompa-» gné se monstrerent fort marris et » honteux, voyans qu'un personnage » de telle reputation entr'eux n'avoit » sceu produire aucune raison pour » defense de leur religion, ni rien » aussi pour convaincre l'autre par-» tie d'erreur, et d'autre part s'estoit monstré tant immodeste et inju-» rieux. Luy d'autre part un peu » revenu à soi mesme, dit, qu'il » n'estoit pas venu pour disputer avec » les ministres, mais pour les des-» chasser, et establir en leur lieu » d'autres prescheurs, selon la char-» ge qu'il en avoit; et sans vouloir » escouter, ni respondre autre chose, » il commanda à M. Antoine Malin-» gre, notaire de Bagnol, de reduire » en acte public le commandement » qu'il faisoit aux syndics des com-» munautez, et en leurs personnes à » tous autres habitans esdits lieux » chacun en son endroit, de deschas-» ser tous les ministres lutheriens » qui y preschoient, sans plus les » escouter en public, ni en privé; » et d'autre part qu'ils eussent à re-» cevoir et escouter les prescheurs » qu'il leur establiroit, aussi tost que » les ministres seroyent partis, et à » leur pourvoir d'habitation, ét en-» tretien convenable, sous les peines » contenues és edits de S. A., leur » ordonnant de lui faire response de » leur deliberation dans trois jours prochains (8). » Les syndics lui firent une réponse à laquelle il répliqua « le cinquiesme d'aoust par » une ample lettre, disant, que sa » commission comprenoit tacitement » l'authorité de chasser les pasteurs, » puis qu'il luy estoit commandé d'es-» tablir d'autres prescheurs, ce qu'il » ne pourroit jamais effectuer, ce-» pendant que les ministres y se-» royent, qui voudroyent toujours » contredire à ce que ses prescheurs » diroyent, et feroyent. Sa lettre » estoit amplifiée par des grandes. » exhortations aux reformés de se-» ranger à l'eglise romaine, avec » plusieurs promesses à qui le feroit

(8) Là même, pag. 104.

<sup>(5)</sup> Pierre Gilles, Histoire ecclésiastique des églises réformées des Vallées de Piemont , pag. 10:, à l'ann. 1560.

<sup>(6)</sup> Gilles, là même, pag. 102.

<sup>(7)</sup> La même, pag. 103.

» d'y estre contraint. Il adjoignit à » ceste lettre un autre escrit par » lequel il taschoit de reparer partie » de la bresche qu'il avoit faite à sa » reputation, en l'assemblée du 26 » juillet : car il avoit ramassé quel-» que peu de passages de l'escriture » saincte, et un peu plus des doc-» teurs de l'ancienne eglise, pour » preuve de quelques parties de la » messe, et aussi de l'usage du celi-» bat du clergé. Mais le sieur Sci-» pion Lentule, Neapolitain, pas-» teur de l'eglise de Saint Jehan; » lui opposa une docte response la-» quelle fut imprimée peu après, » où il fait voir combien Poussevin » s'abusoit en l'intelligence de ses » productions ; et combien l'eglise » romaine nouvelle s'est esloignée » en telles choses du bon chemin » (g). »

» Le reveren dissime Poussevin (les » plus grands mesmes de son parti » l'ornoyent de ce tiltre), voyant » qu'il ne pouvoit reparer les bres-» ches de sa reputation, non plus » par ses escrits, que par ses paroles, » s'adressant à ceux qui luy sça-» voyent respondre, il les quitta du » tout, et s'en alla descharger son » desdain sur les povres fideles es-» pars, et escartés parmi les papistes » au plus bas des valées, et sur tout » à Campillon, et Fenil. » Il fit emprisonner les personnes et ravager les biens desdits reformés espars..... Ils s'enfuirent pour la plus grande partie : mais coux qui se laisserent attraper furent maltraittés. Quelques uns par infirmité abjurerent la religion dans le temple de Campillon le 5 d'aoust en presence de tous les sus-dits qui en firent dresser des actes en grande solemnité : puis les delivrerent, et leur rendirent les biens ravis, desquels toutefois la meilleure partie retourna après au bon chemin (10)..... Le mois d'aoust fut presque tout employé en telles extorsions...... Poussevin retourna à la cour du duc au commencement de septembre, et fit <sup>tant</sup> par ses odioux et calomnieux rapports, que la conclusion y fut du tout confirmée de proceder contre

» volontairement, et sans attendre les reformés des valées par la force » d'y estre contraint. Il adjoignit à des armes (11).

Quelle étrange manière de convertir les hérétiques ?

(11) Là même, pag. 107.

LÉON Ie., surnommé le Grand, prit possession du papat le 10 de mai 440. C'était un fort habile homme, qui avait beaucoup d'éloquence et de courage, et qui entendait les affaires. Les occasions de faire paraître son grand mérite ne lui manquèrent pas : il trouva de quoi s'exercer dans les hérésies qu'il eut à combattre, et dans les ravages que souffrait l'empire romain. Son zèle contre les manichéens, contre les priscillianistes, contre les pélagiens, contre les nestoriens, et contre les eutychéens, fut merveilleusement secondé par les lois pénales des empereurs, sévèrement exécutées. Il ne désapprouvait point qu'on en vînt jusqu'à l'effusion du sang (A). Sa députation vers Attila produisit un très-bon effet (B); mais le miracle qu'on y ajoute n'est qu'une fable (C). Son éloquence n'eut pas le même succès auprès du roi Giséric, et néanmoins elle ne fut pas entièrement infructueuse (D). Ceux qui disent qu'il se coupalui-même la main (E), pour avoir senti quelques mouvemens irréguliers pendant qu'une femme la lui baisait , et qui ajoutent qu'il la recouvra par ses prières ardentes, débitent deux faussetés. La meilleure édition de ses ouvrages est celle du père Quesnel (a). Quelques-uns des livres qu'on lui donne dans cette édition

<sup>(9)</sup> Là même, pag. 205. (10) Là même, p. 106.

<sup>(</sup>a) Imprimée à Paris, l'an 1675. le Journal des Savàns du 17 février 1676, et la Bibliothéque de du Pin. tom. III, part. II, pag. 164, édition de Hollande.

sont attribués par d'autres auteurs à saint Prosper (F). De là est sortie une savante dispute. Un fameux ministre s'est un peu embarrassé, en mettant l'époque de l'antechrist sous le pape saint Léon (G). Ce pape mourut l'an 461.

(A) Il ne désapprouvait point qu'on en vint jusqu'à l'effusion du sang.] vous en trouverez bientôt la preuve dans un passage de M. Maimbourg. Il regarde le dernier supplice que l'on fit souffrir à Priscillien, et à plusieurs de ses sectateurs, et l'exil à quoi plusieurs autres furent condamnés, ce que Sulpice Sévère désapprouva hautement, comme une chose d'un très-pernicieux exemple. « C'est qu'il » croyait qu'on n'avait encore rien » vu de pareil. Pour ce qui regarde » l'exil, on ne peut nier qu'il n'ait » tort. Car tout le monde sait que > Constantin bannit les évêques qui refusèrent de souscrire la condam-» nation d'Arius, qu'il punit aussi » d'exil, ce que les autres empereurs » ont fait après lui. Pour la peine de » mort, il est vrai qu'on ne l'avait » pas encore imposée jusqu'alors aux » hérétiques; mais ce n'est pas qu'on » ne puisse très-justement user con-» tre eux de cette rigueur, comme » on a depuis souvent fait. Et sans » parler de ceux qui ont prouvé dans » leurs écrits qu'il était non-seule-» ment permis, mais aussi très-bon » d'en user ainsi, il ne faut que voir » ce qu'a écrit sur cela saint Léon, » lorsque donnant, comme nous le » dirons bientôt, les ordres néces-» saires pour agir en Espagne contre » l'hérésie de Priscillien, il loue » Maxime de cette action, et dit (\*) : » que la rigueur et la sévérité de sa » justice contre cet hérésiarque et ses » disciples, que ce prince fit mourir , » a été d'un fort grand secours à la » clémence de l'église. Car bien » qu'elle se contente de la douceur du

(\*) Profuit din ista districtio ecclesiastica lenitati, qua etsi sacerdotali contenta judicio cruentas refugit ultiones: severic tamen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiritale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium. S. Leo, epist. XCV ad Turib.

» jugement que les évêques portent, » selon les canons, contre les héréti-» ques obstinés, et qu'elle ne veuille » point de sanglantes exécutions, » elle ne laisse pas d'être beaucoup » aidée et bien soutenue par les sévè-» res constitutions des empereurs, » puisque la crainte d'un si rigoureux » supplice fait quelquefois que les » hérétiques recourent au remède spi-» rituel, pour guérir la maladie » mortelle de leur hérésie par une » yraie conversion (1). »

(B) Sa députation vers Attila produisit un tres-bon effet.] Comme c'est un des plus beaux endroits de la vie de ce pape, il est juste de l'exposer ici avec un peu d'étendue. Attila s'était rendu maître d'Aquilée et l'avait réduite presque en cendres : il avait tout ruine sur son passage depuis Aquilée jusqu'à Pavie et à Milan : il s'était rendu mattre de ces deux grandes villes, et il les avait traitées comme il avait fait toutes les autres, en y renversant tout de fond en comble (2)..... Tant de fâcheuses nouvelles arrivant coup sur coup à Rome y causèrent une grande con-sternation (3). Le sénat fut assemblé pour délibérer si l'empereur abandonnerait l'Italie, comme Aëtius le lui conseillait : on ne savait quel parti prendre. « De défendre Rome en l'état où elle était, contre cette innom-» brable multitude de barbares, c'est ce qui semblait impossible; de l'abandonner et s'enfuir , pour » chercher ailleurs un asile, c'était » la dernière honte à un empereur, » qui devait plutôt périr honorable-» ment, que de vivre après une si » honteuse lacheté. Quoi faire donc? » On prit le milieu entre ces deux » extrémités, qui fut d'envoyer une » célèbre ambassade à Attila, pour » obtenir de lui la paix à quelque » condition supportable. Cela résolu » de la sorte, on jugea qu'il n'y avait personne qui pût mieux s'acquit-» ter de cette charge que le saint » pape Léon, à qui la force de son » esprit, sa prudence consommée, » son adresse à manier les esprits,

(3) Là même, pag. 220.

<sup>(1)</sup> Maimbourg. Histoire du Pontificat de saint Léon, liv. I, pag. 55, 56, édition de Hollande.

<sup>(2)</sup> Là même, liv. III, p. 219, à l'ann. 45».

» sa vertu, sa science et son éloquen-» ce, jointes à sa dignité de souve-» rain pontife, qui le rendaient » vénérable à toute la terre, avaient » acquis dans tout le monde la ré-» putation d'être sans contredit le » plus grand homme de son temps. » L'empereur le conjura donc de vou-» loir accepter cet emploi, ce qu'il » fit tres-volontiers pour sauver la » capitale de l'empire et le saint » siege, de l'invasion des barbares. » Pour honorer l'ambassade et le » pape qui en était le chef, on lui » donna pour adjoints deux des plus » grands de l'empire, Aviénus et » Trigétius, dont l'un avait été con-» sul, et l'autre préfet de Rome. On » y ajouta quelques sénateurs, entre » lesquels était le père de Cassiodore, » qui, se laissant emporter à l'affec-» tion filiale dans une de ses épîtres » (\*), où il parle en orateur, en » faisant l'éloge de son père, lui » attribue tout l'honneur et l'effet de » cette importante ambassade. Mais » dans sa chronique où il parle en » véritable historien, il s'en dédit, » et donne tout uniquement à saint » Léon, comme font tous les autres » auteurs (4). » Attila reçut favorablement cette ambassade (5) près de Mantoue, peu loin de l'endroit où le fleuve Mincius se va décharger dans le Po (6); et quelque féroce que fût ce prince, il fit toute sorte d'honneur au pape. Il écouta favorablement sa harangue, qu'il se fit interpréter, et la trouva si belle, si judicieuse, si farte et si touchante, que cet Attila, ce fleau de Dieu, cet ennemi du genre humain, dont la vue seule <sup>jetait</sup> la terreus dans l'âme des plus intrépides, et le seul nom faisait trembler la terre, s'amollit tout à coup, devint doux comme un agneau, de loup ravissant qu'il était auparavant, et lui octroya sur-le-champ la Paix qu'il lui demandait ; et il la donna sans exiger aucune facheuse condition, lui promettant de la garder

inviolablement de son côté, après quoi rebroussant chemin, il s'en retourna au delà du Danube, d'où il ne revint plus (7).

(C). . . Mais le miracle qu'on y ajoute n'est qu'une fable.] Si j'allé-guais un protestant j'effaroucherais les esprits tendres de la communion romaine; c'est pourquoi j'aime mieux citer un homme qui a vécu longtemps parmi les jésuites, et qui n'est rien moins que disposé à favoriser les non-catholiques. Voici ses paroles

« Je sais ce qu'on dit ordinaire-» ment pour rendre la chose plus » merveilleuse, que les capitaines d'Attila lui ayant demandé pour-quoi il avait tant honoré ce pon-» tife, jusqu'à lui obéir en tout ce » qu'il lui avait commandé, ce prin-» ce leur avait répondu en tremblant, que tandis que Léon le haranguait, il avait vu auprès de lui un vénérable vieillard, qui tenant l'épée nue le menaçait de le tuer, s'il ne faisait tout ce que ce pape vouldit. Mais je suis obligé de dire que, » sans être incrédule, on peut n'en » rien croire; aussi ne trouve-t-on pas cette vision dans le bréviaire de Paris, depuis que notre savant archevêque, monseigneur François de Harlay, l'a rétabli dans l'état où il doit être; ayant pris grand soin d'en ôter tout ce qui est apocryphe, ou fort incertain, et d'y mettre pour les leçons les plus beaux endroits des ouvrages des saints pères, et les plus conformes au sujet qui se presente et à la fête qu'on célèbre. Je dirai donc hardiment qu'on peut sans scrupule n'être pas de l'avis de ceux qui croient cette apparition : car les anciens auteurs comme Jornandes, Théophane, Suidas, le comte Marcellin, Cassiodore, Anastase et les autres qui ont écrit cette légation de saint Léon; que dis-je? saint Prosper qui était alors à Rome, et nous en a appris toutes les circonstances, et saint Léon même qui en parle dans un de ses sermons (\*), » ne disent rien de cette vision,

<sup>(\*)</sup> Pariar., l. 1, epist. 4.
(4) Msimbourg, Histoire du pontificat de saint Leon, liv. III, pag. 221.
(5) Total legatione diguanter acceptă, ita iumai Sacerdois presentiă rex gavius est, ut bello abstineri preciperet. Prosper, in Chron. a Duchenio vulgato, cité par Maimbourg, la niéme, pag. 223.
(5) La même.

<sup>(7)</sup> Là même, pag. 224.

<sup>(</sup>B) La mêine.

<sup>(\*)</sup> Serm. in Octa. apostol.

» qu'ils n'auraient pas supprimée si » elle était vraie. Bien loin de ce-» la, au lieu d'attribuer cette con-» descendance d'Attila à la crainte » qu'il eut de cette apparition et de » cette épée menaçante, ils disent » tous d'un commun accord, que ce » fut un effet de la présence ma-» jestueuse et de la forte éloquen-» ce de saint Léon, qui amollit et » adoucit le cœur de ce barbare; » et le saint pape, qui n'avait gar-» de de s'en glorisier, dit qu'il le » faut attribuer, non pas à l'influen-» ce des étoiles, comme quelques » profanes le voulaient, mais uni-» quement à l'infinie miséricorde de » Dieu (\*), qui s'est laissé fléchir » par l'intercession de ses saints, et » ensuite a daigné adoucir et changer » le cœur des barbares. Il n'y a rien » en tout cela qui marque cette vi-» sion. Ce qui lui a donné cours » dans les derniers temps, est qu'on » l'a trouvée dans l'histoire appelée » Miscella, qu'on attribue fausse-» ment à Paul le Diacre. Mais outre » que les anciennes éditions de ce » compilateur ne l'ont pas, ce qui » fait voir qu'on l'y a ajoutée comme » on a voulu, sans preuve et sans au-» torité, outre que cette histoire » contient bien d'autres faussetés » toutes visibles, cette apparition » n'y est rapportée que sur un bruit » incertain en ces termes : ferunt » post discessum pontificis interroga-» tum esse Attilam à suis, etc. On » dit qu'après le départ du pape les » gens d'Attila lui demanderent, etc. » Aiusi j'ai raison de dire qu'on peut » ne pas croire cette vision, et qu'il » ne faut point chercher ici de plus » grand miracle que celui que fit » saint Léon, en adoucissant et chan-» geant tellement par son éloquence » le cœur du plus féroce, et du plus » formidable de tous les hommes, » qu'il en obtint sur-le-champ, sans » condition, la paix, et lui fit quitter » l'Italie. Ce qu'il y a en ceci de très-» remarquable est que ce grand hom-» me, qui eut le pouvoir de fléchir » si facilement les cœurs de ces bar-

(\*) Quorum precibus divinæ censuræ fleza sententia est. Non, sicut opinantur impii, steblarum affectibus, sed ineffabili Dei omnipotentis misericordiæ deputantes, qui corda furentium barbarorum mitigare dignatus est. Mincell, l. 1.3

» bares infidèles, n'en put faire au-» tant par ses lettres à l'égard des » hérétiques. » Ces dernières paroles fournissent à l'historien une transition heureuse.

(D) Son éloquence n'eut pas le même succès auprès du roi Giséric, et néanmoins elle ne fut point infructueuse.] L'impératrice Eudoxia, veuve de Valentinien, avait été obligée d'épouser Maxime, qui s'était emparé du trône après avoir fait assassiner Valentinien. Ce Maxime eut l'impudence de dire à Eudoxia, que la passion qu'il avait de la posséder était l'unique motif qui l'avait poussé à faire périr l'empereur. Endoxia furieusement irritée d'une si horrible déclaration... envoy a secrètement un de ses plus affidés à Carthage, vers Giséric, roi des Vandales, qui s'était rendu maître de l'Afrique, le conjurant par tous les plus puissans motifs qu'elle lui put représenter, surtout par la facilité de l'entreprise, tout étant sans défense à Rome, comme en pleine paix, de venir au plus tôt venger la mort de Valentinien son allié, et de la tirer de l'oppression où elle était sous la tyrannie du plus cruel et du plus scelérat de tous les hommes (9). Ce roi barbare, qui avait alors au port de Carthage une bonne armée navale, ne manqua pas de se servir de cette occasion : il monta sur ses vaisseaux, il débarqua en Italie sans trouver nulle résistance, il s'avança vers Rome, et sans tirer l'épée, il trouva que cette ville se rendait à sa discrétion , lui laissant ouvertes toutes les portes (10). Ce fut alors que saint Léon, voyant son pauvre troupeau exposé à la fureur de ces bêtes féroces, s'alla lui-même, comme le bon pasteur qui met sa vie pour sauver ses brebis, « présenter au » roi vandale et arien, qu'il savait » être ennemi mortel des catholi-» ques, et principalement des évé-» ques, sur lesquels il avait déchargé » sa rage en Afrique, en les traitant » avec une barbare cruauté plus in-» humainement que tous les autres. » Cependant ce cruel qui était prêt » d'entrer à Rome, en résolution d'y » mettre tout à feu et à sang, s'arrêta

<sup>(9)</sup> Maimbourg, Histoire du pontificat de saial Léon, liv. IV., pag. 246, à l'ann. 455. (10) La même, pag. 247.

» tout à coup à la vue de cet admi- baiser les mains du pape fut changée » pas aux trois principales basiliques; » sieme de Saint-Paul hors des murs. » Il tint parole; et après avoir per-» misdurant quatorze jours le pillage » de Rome, il s'en retourna sur ses » vaisseaux chargés de butin et de » riches prisonniers, pour en tirer » rancon, entre lesquels était l'im-» pératrice Eudoxia, et les princesses » Eudocia et Placidia ses deux filles, » homme. »

dévote et belle fut admise, dit-on, Christ, si ta main te fait chopper, coupe-la (11). Mais comme depuis cette mutilation il ne disait plus la messe, i Péleva des murmures parmi le peuple, qui firent qu'il demanda instamment à Dieu la restitution <sup>de sa</sup> main : il l'obtint. Depuis ce temps-là, dit-on, la coutume de

(11) Fuerunt qui scriberent eum piæ mulieris pecie præstantis, osculo manui pontificiæ relispecie præstantis, oscuso manus ponissione resi-gore admoto perculsium, muliere neque parti-ipe neque conscid, cemi aliquid contraxises. Teoph. Raynaud., Hoplothec., sect. II, sfrie III, cap. X, pag. m. 36t. Cum ipso die Pas-chali, pro more recepto, mulierculam ad fi-gendum manai sue osculum admisistes, humanum quippiam passus, manus illius abscissione se multavit : secutus illam Christi vocem : Si manus tua scandalisat te, abscinde cam. Id., ibid., terie III, cap. XX, pag. 409.

» rable pontife; et comme si cette en celle de lui baiser les pieds. D'au» auguste et sainte majesté qui écla- tres disent que saint Léon se coupa
» tait sur son visage, eût changé la main, à cause que sa conscience
» tout à coup ce cœur de tigre qu'il lui reprochait d'avoir conféré les or-» avait, en celui d'un homme rai- dres à un homme indigne. Cum au-» sonnable, il lui rendit tout l'hon- tem sanctus Leo eam ob causam sa-» neur qu'on devait au chef de l'é- crificare desiisset, idque in populo » glise. Il écouta paisiblement tout Romano murmur non leve excitaret, » ce qu'il voulut dire ; et si son élo- impetravit à Deo ardentissimis preci-» quence ne fit pas alors le même bus, ut manus abscissa sibi restitueremiracle qu'elle avait fait en la per- tur. Ex eo tamen tempore, abolito » sonne d'Attila, le faisant retourner usu manibus pontificis oscula figendi, » sur ses pas d'où il était venu, elle inductus est usus figendi osculum » en sit trois autres très-signalés: car pedibus. Scribunt hæc de sancto Leone » elle fut si persuasive, qu'on lui varii; ac nominatim Sabellicus lib. 5, » promit qu'on ne mettrait point ni Andreas Eborensis tit. de Castitate, » la main au sang, ni le feu aux ac Majolus lib. 1. de Irregularit. » maisons, et que l'on ne toucherait cap. 14. n. 4. qui addit, aliquos asserere, contigisse ut sanctus Leo ma-» qui sont la Constantienne, celle de num sibi abscinderet, actus sancto » Saint-Pierre au Vatican et la troi- erga se odio, ob male impositas alicui manus, et præcipitem indigni hominis initiationem (12). L'auteur dont j'emprunte ces paroles renvoie cela au pays des fables, et observe que la coutume de baiser la main du pape le jour de Paques n'a pas été interrompue, de quelque sexe que l'on soit ; et quant au scrupule de l'ordination mal conférée, il en rapporte » qu'il traita tout-à-fait en galant cette origine (13): Quod ad eos attinet qui hanc narrationem referunt ad (E) Quelques-uns disent qu'il se manus indigno appositas, videntur coupalui-meme la main.] Une femme adducti ad hanc fabellam de sancto dévote et belle sut agmise, un pelationis ex Moscho aescripue cupe à baiser la main de ce pontife : il 149 Prati spiritualis. Quod scilicet sentit je ne sais quoi qui tenait trop sancto Leone pro peccatis suis fervenda l'homanità et il crut qu'il fallait ter precato, apparuerit et B. Petrus, Leone confingendam, ex lectione redicens exorasse se ei omnium erratorum veniam, salva discussione peccatorum, si quæ fuissent ab eo admissa ob indignorum ordinationem. At aliud est quod hac revelatione continetur, aliud quod habet fabulosa calumnia quam retulimus.

> Quelques-uns assurent que la main que saint Léon s'était coupée pour étousser le feu impudique, ut libidinis ignem restingueret (14), lui fut rendue par la vertu d'une image de la Sainte-Vierge (15), et que cette

<sup>(12)</sup> Idem, ibidem, pag. 409. (13) Ibidem.

<sup>(14)</sup> Paulus de Angelis, ubi infrà.

<sup>(15)</sup> Paulus de Angelis, in Descript. Basilice S. Mariz Majoris de urbe, apud Daniel. Pa-pebrochium, Resp. ad Exhib. Error., pag. 14.

lui donne.... sont attribués par d'autres auteurs à saint Prosper.] Le père Quesnel prétend que les deux livres à Démétriade, et les Capitules sur la Grace et le Libre Arbitre, ne sont croit communément, mais de saint Léon. Voyez le livre (17) intitulé: De veris Operibus SS. Patrum Leonis Magni et Prosperi Aquitani, Dissertationes criticæ, quibus Capitula de Gratid, etc., Epistolam ad Demetriadem, nec non duos de Vocatione omnium Gentium libros, Leoni nuper adscriptos adjudicat, et Prospero postliminio restituit Josephus Antelmius, presbyter et canonicus ecclesiæ Forojuliensis. M. l'abbe Antelmi a fortement combattu cette prétention : il a même soutenu que saint Prosper est le véritable auteur des sermons qui passent pour un ouvrage de saint Léon. Ce qu'il y a de remarquable dans cette dispute, est que l'un et l'autre des combattans allègue la conformité du style; l'un pour prouver que ces ouvrages sont de saint Léon, l'autre pour prouver qu'ils ne le sont point, mais qu'ils sont de saint Prosper (18). La peine que M. l'abbé Antelmi s'est donnée là-dessus est singulière : il a fait des tables à deux colonnes, où il met en parallèle plusieurs passages de saint Prosper, tirés des sivres qui lui appartiennent incontestablement, et des livres qu'on lui conteste, et il fait voir une grande conformité entre les uns et les autres de ces passages. Ces parallèles à l'égard des sermons de saint Léon, nous montrent des facons de parler spécifiques, des expressions et des tours si étudiés et si concertés, qu'il semble qu'ils ne peuvent avoir été conçus que par un

image était de la façon de saint Luc. même esprit (19). Tout cela n'empê-Saint Antonin et plusieurs autres le che point que M. du Pin ne dise que rapportent; et néanmoins Baronius a de la peine à le croire (16). les sermons qui portent le nom de (F) Quelques-uns des livres qu'on saint Léon, lui paraît chimérique, et que les preuves qu'il en apporte sont extremement faibles (20). Bien plus, M. du Pin nie la conformité de style de la Vocation des Gentils\*, la Lettre alléguée par M. Antelmi, et la conséquence qu'on veut tirer de cette conformité. « Si l'on se donne même la point de saint Prosper, comme on le » peine de conférer les passages qu'il » allègue, on verra qu'il n'y a au-» cune conformité de style entre les » passages d'un auteur et ceux de » l'autre, quoique les mêmes mots » s'y rencontrent. Et d'ailleurs quand » il y aurait quelque légère confor-» mité de style entre les écrits de » saint Prosper et ceux de saint Léon, » n'aurait-on pas plus de raison de » dire que saint Prosper aurait imité » son maître, qu'il entendait souvent » parler et prêcher, dont il lisait les » sermons, et dont il faisait peut-» être des copies pour les garder in » scrinio romanæ ecclesiæ, supposé » qu'il ait été notaire de l'église de » Rome (21)? » Voici un fait qui confirme les réflexions que l'on a pu lire dans les entretiens sur la cabale chimérique (22). Voyez l'article d'É-RASME (23), et celui de Jules Il (24).
(G) Un fameux ministre s'est un

> Léon.] « Il va être poussé bien plus » avant. Selon lui, du temps de » saint Léon l'idolatrie était assez » grande dans l'église pour en faire » une église antichrétienne, et faire » de saint Léon l'antechrist même; » et néanmoins le ministre écrit ces » paroles dans la treizième lettre de » cette année. Pendant pe l'ante-» christ fut petit, il ne ruina pas » l'essence de l'église. Léon...... et » quelques - uns de ses successeurs » furent d'honnétes gens, autant que » l'honnéteté et la piété sont compa-» tibles avec une ambition excessive. » Il est certain aussi que de son

> peu embarrasse en mettant l'époque de l'antechrist sous le pape saint

(16) Papebroch., ibidem.

<sup>&</sup>quot;Leder cet Joly pensent que le Traité de Po-catione gentium n'est ni de saint Léon ni de saint Prosper, qui était très-véhément dans la dispute, mais d'un contemporain très-instruit et très-modéré dont le nom est inconnu.

<sup>(17)</sup> Imprimé à Paris, in-4º., l'an 1689. (18) Voyes le Journal des Savans, 1689, pag. 290, 294, 301, 321, édition de Hollande.

<sup>(19)</sup> La même, pag. 321.
(20) Du Piu, Biblioth., tom. III, part. II, pag. 157

<sup>(21)</sup> Là même, pag. 158. (22) Pag. 150 et suiv.

<sup>(23)</sup> Remarque (Y) tom. VI,, pag. 240. (24) Remarque (N) tom. VIII, pag. 448.

» temps l'église se trouva engagée » FORT AVANT DANS L'IDOLATRIE du » culte des créatures, qui est un des » caractères de l'antichristianisme : » et bien que ces maux ne fussent » pas encore extrêmes, et ne fussent » pas tels qu'ils DAMMASSENT la per-» sonne de Léon, qui d'ailleurs avait » de bonnes qualités, c'était pour-» tant assez pour faire les com-» mencemens de l'antichristianisme. » Vous voyez donc qu'on n'est pas » damné, quoiqu'on soit non-seu-» lement idolatre, mais encore fort » avant engagé dans l'idolatrie du » culte des créatures. Si on n'est pas » du nombre des saints, et qu'il » faille rayer saint Léon de ce cata-» logue, on est au moins du nombre » des honnêtes gens, et le mal de » l'idolâtrie n'est pas si extrême » qu'on en perde le salut. Poussons » encore. On a démontré dans le li-» vre des variations et ailleurs (\*1), » par les paroles expresses de saint » Jean (\*2), que la bête et l'ante-» christ ont blasphémé et idolâtré » dès leur naissance, et pendant » toute l'étendue des 1260 jours de » leur durée. Le ministre a voulu le « dissimular neuron 2 des natures des » dissimuler, pour n'être point obli-» gé de reconnaître ces attentats , du » temps et dans la personne de saint » Léon, de saint Simplice, de saint » Gelase, et des autres saints pon-» tifes du cinquième siècle; mais à » la fin il a fallu trancher le mot (\*3). » Il est certain que dès ce temps » commencèrent tous les caractères » de la bête. Dès le temps de Léon » les gentils ou païens commencè-» rent à fouler l'église aux pieds; car » le paganisme, qui est le culte des receatures, y entra. Des lors on commença à blasphémer contre » Dieu et ses saints ; car ôter à » Dieu son véritable culte pour en » faire part aux saints, c'est blas-» phémer contre Dieu. Voilà donc » le blasphème et l'idolâtrie anti-» chrétienne établis sous saint Léon. » ll n'en était pas exempt, puis-» qu'il était lui-même l'antechrist; » et en effet, il est constant qu'il » n'honora pas moins les reliques,

» et ne demanda pas moins le se-» cours de la priere des saints, que » tous les autres. Voilà donc non-× seulement un idolâtre, mais enco-)) re le chef de l'idolatrie anti-chré-» tienne dans le nombre des élus, » et l'idolâtrie n'empêche pas le » salut (25). » Comme o'est une dispute d'homme à homme, et non pas une controverse sur les dogmes généraux des deux communions, il me sera permis de dire que l'auteur embarrassé a pris le meilleur parti qu'il pouvait prendre selon la prudence humaine : il s'est tû ; il n'a pas fait semblant de savoir qu'on eût montré son désordre aux yeux du public.

(25) M. de Meaux, III. avertissement aux protestans, sur les lettres du ministre Jurieu contre l'Histoire des Variations, pag. 86, édition de Hollande.

LEON X, créé pape le 11 de mars 1513, s'appelait Jean de Médicis\*. Il avait été honoré du chapeau de cardinal à l'âge de quatorze ans, par le pape Innocent VIII, et long-temps après de la dignité de légat par Jules II. Il exerçait cette dignité dans l'armée qui fut battue par les Français proche de Ravenne, l'an 1512. Il y fut fait prisonnier; et durant sa détention il fit une épreuve merveilleuse de la force des superstitions sur l'esprit même des soldats (A). On prétend qu'il n'y eut rien qui contribuât davantage à l'élever à la papauté, que les blessures qu'il avait reçues dans les combats vénériens (B). Il fit des dépenses excessives le jour de son couronnement (C); et il mena une vie peu convenable aux successeurs des apôtres, et toutà-fait voluptueuse (D). Il se plaisait trop à la chasse. On dit que sa vue y était d'une portée surprenante (E). Comme il avait eu

<sup>(\*1)</sup> Var. XIII, n. 21. Apocal. Apertiss. aux Prot. n. 27, 28, pag. 612, 613. (\*2) Apoc. XI, 3. XII, 6. 14. XIII, 5, 6.

<sup>(\*3)</sup> Lettre XIII, pag. 99, 2, c.

<sup>\*</sup> Il était, dit Leclerc, né à Florence en 1475, et fut fait cardinal en 1489.

des précepteurs (a) qui l'avaient rent qu'on l'empoisonna. Il ne vait souhaiter (c). Il obtint de l'article. M. Varillas s'est aussi François I<sup>er</sup>. un avantage beau- trompé touchant Paul Jove (S). coup plus solide, par le concordat qu'ils conclurent l'an 1515, que religion et de quelque na-Cela ne le rendit point mieux in- tion qu'ils soient, doivent louer tentionné pour la France. Il fit et bénir la mémoire de ce pape des ligues contre elle; et il prit à cause de l'attachement qu'il tellement à cœur cette affaire-là, eut à faire chercher les manuqu'ayant reçu les nouvelles de la mauvaise fortune des Français, il en mourut de plaisir, dit-on(d)(K). Ce n'est pas qu'il n'y ait des écrivains qui assu-

(d) Au commencement de décembre 1521.

parfaitement bien instruit aux tint pas toujours une conduite belles-lettres, il aima et il pro- agréable à l'empereur Maximitégea les savans et les beaux es- lien (L). Le trafic sordide où il prits. Il favorisa principalement réduisit la distribution des inles poëtes, et cela sans garder dulgences (M) donna lieu à la toujours les mesures de gravité réformation de Luther, comme que son caractère demandait (F). tout le monde sait. Quelques-uns Cela parut en plusieurs rencon- disent qu'au commencement il tres, et même dans les priviléges parla avec éloge de ce grand réqu'il accorda aux poésies de l'A- formateur (N). Je n'ai point rioste (b). Disons en un mot que trouvé que Guicciardin ait malles gens doctes et les bouffons traité ce pontife autant que partagèrent également son ami- M. Varillas l'insinue (O); mais tié (G). Il n'eut pas le même l'Apologie de Paul Jove me pagoût pour les études de théolo- raît très-faible (P) : elle a fait gie (H). Je ne voudrais pas ga- mettre en question s'il doit pasrantir le conte qu'on fait, qu'il ser pour athée (e). Les autres traita un jour de pure fable apologistes n'ont guère mieux toute la doctrine chrétienne (I). réussi (Q). On n'a besoin pour Il eut l'industrie de mettre en réfuter M. Varillas que de luipoudre le concile que l'empe- même. Je lui alléguerai un long reur et le roi de France avaient passage de ses anecdotes, qui opposé à Jules II, et il fit triom- contient un abrégé assez juste pher le concile de Latran; car du caractère de Léon X (R), etou il obtint de Louis XII tout au- je prie mon lecteur d'aller chertant de soumissions qu'il en pou- cher ce qui manque au corps de

Les gens de lettres, de quelscrits des anciens. Il n'épargna ni ses soins, ni son argent, pour une telle recherche, et pour procurer de fort bonnes éditions. J'ai deux lettres anecdotes qui sont une preuve de cela(T), et que l'on sera sans doute bien aise de trouver ici.

<sup>(</sup>a) Entre autres, Pierre Æginéta, Grec de nation, qui expliqua Aristophane dans Bologne, et qui lui avait appris la langue grecque. Voyez les Lettres de Langius, pag. m. 473. (b) Voyez la remarque (F), vers la fin.

<sup>(</sup>c) Voyes l'article de Jules II, tom. VIII, pag. 445, remarque (G).

<sup>(</sup>e) Voëtius, Disputat., tom. I, pag: 204.

<sup>(</sup>A) Il fit une épreuve merveilleuse de la force des superstitions sur l'es-

prit même des soldats.] Les soldats qui l'avaient vaincu lui témoignérent une si grande vénération, qu'ils lui demandèrent humblement pardon de leur victoire, qu'ils le suppliérent de leur en donner l'absolution, et qu'ils lui promirent de ne plus porter les armes contre le pape. C'est le cardinal Palavicin qui m'apprend cela, après avoir observé qu'au mépris de l'autorité royale, les Milanais regardérent avec horreur les cardinaux de l'assemblée de Pise. In Milano con vilipensione dell' autorità reale furon ricevuti non come cardinali, grado riveritissimo nella christianità, ma come huomini pestiferi e scelerati, e comete di scia-gura ne' paesi dove giugnessero. Anzi, non ostante che i Francesi riportassono la memorabil vittoria di Ravenna, e conducessero prigione a Milano il cardinal Giovanni de' Medici, legato dell'esercito pontificio, che poi assunto al pontificato prese il nome di Leon decimo: non si tennero i soldati vincitori dall'andare con incredibil frequenza à venerar come legato del vicario di Christo il lor prigioniero ; ricevendone l'assoluzione ch'egli havea podestà di dar loro per haver combattuto contro alla Chiesa, con promessione d'astenersene per innanzi (1).

(B) Rien ne contribua davantage a l'élever à la papauté, que les blessures qu'il avait reçues dans les combats vénériens. ] J'ai tant de fois dit pourquoi j'aime mieux citer sur de telles choses les écrivains catholiques que les auteurs protestans, que sans aucun préambule je rapporterai ici les paroles d'un historien français, fort passionné contre ceux de la religion (2). « Il n'y avait point encore » trois mois que le cardinal de Mé-» dicis était rentré dans Florence » l'obligea d'en sortir pour aller à » Rome. Il se fit porter dans une li-» tière à cause d'un abcès qu'il avait » aux parties que la pudeur défend » de nommer, et voyagea si lente-» ment, que les obséques du pape

(1) Palavic., Istoria del concilio di Trento, lib. I, cap. I, n. 2, pag. m. 47. Voyes aussi Paul Jove, in Vità Leonis X, lib. II, p. m. 110, (2) Varillas, Aneodotes de Florence, lib. VI, pag. 153.

» étaient déjà faites, et le conclave » commence, quand il y arriva..... (3). Le conclave n'eut pas sitôt » fini, parce que les jeunes et les » vieux cardinaux persistaient dans » une égale obstination, sans une » aventure bizarre qui les mit d'ac-» cord. Le cardinal de Médicis s'é-» tant agité extraordinairement par » le nombre des visites qu'il faisait » chaque nuit à tous les cardinaux » de sa faction, son abcès s'ouvrit, » et le pus qui en sortit exhala une » telle puanteur, que toutes les cel-» lules, qui n'étaient séparées que » par de légères cloisons, furent » empestées. Les vieux cardinaux, » dont le tempérament était moins » capable de résister aux malignes » impressions d'un air si corrompu, » consultèrent les médecins du con-» clave sur ce qu'il y avait à faire » pour eux, et les médecins qui » voyaient le cardinal de Médicis, » et jugeaient de sa constitution » plutôt par les mauvaises humeurs » qui sortaient de son corps, que » par la vigueur de la nature à les » pousser déhors, répondirent après » qu'ils eurent été gagnés par les » promesses de Bibiana, que le car-» dinal de Médecis n'avait pas en-» core un mois à vivre. Cette con-» damnation le fit pape, en ce que » les vieux cardinaux pensans être plus fins que les jeunes leur vou-» lurent donner une satisfaction » qu'ils présumaient ne devoir pas » étre de longue durée. Ils les allè-» rent trouver, et leur dirent qu'ils » cédaient enfin à leur opiniâtreté, » à condition qu'on leur rendrait la » pareille une autre fois. Ainsi le » cardinal de Médicis fut élu pape » sous un faux donné à entendre, » n'ayant pas encore trente-six ans · » accomplis; et comme la joie est le » plus souverain des remèdes, il re-» couvra bientôt après une santé si » parfaite, que les vieux cardinaux » eurent sujet de se repentir d'a-» voir été trop crédules. » Pour ne rien dissimuler, je dois avertir mon lecteur, que Paul Jove ne met point l'abcès aux mêmes parties que Varillas : il le met au fondement (4) ;

<sup>(3)</sup> Là même, pag. 257.
(4) Propter innatum ab imd sede abscessum
Romam modicis itineribus ad comitia contendit.

ciure que la aignite papale tut ce qui milionem consumpsisse scribit (11). perdit les bonnes mœurs de Léon X: Cela se trouve dans l'édition latine il se gâta où il aurait dû se corriger. dont le père Grètser se servait; mais Enfin j'observe que ce n'est que par dans l'édition française dont je me des conséquences qui ne sont pas sers, M. du Plessis Mornai ne cite absolument nécessaires, que l'on que les cent mille ducats de Guicpeut trouver dans les paroles de ciardin \*.

M. Varillas le sens que j'ai rapporté, (D) Il mena une vie....... tout-àct que M. de Seckendorf leur donne fait voluntueues l'on no nout les contrelles de ciardin \*.

(C) Il fit des dépenses excessives côté on doit convenir qu'il s'expli-le jour de son couronnement. ] Il que assez nettement sur les vices de voulut être couronné le même jour ce pape, pour ne laisser pas en peine qu'il avait perdu la bataille de Ravenne et la liberté l'année d'auparavant, et il monta le cheval turc et les impudicités qu'on lui objecqu'il avait eu le jour de cette batail- tait, ternirent l'éclat de ses vertus. le; car l'ayant retiré des mains des Il ajoute qu'un naturel plus facile et Français à rançon, il l'aima d'une plus complaisant que corrompu le façon particulière, et le fit nourrir fit tomber dans ce précipice, n'ayant jusqu'à une extreme vieillesse avec eu auprès de lui que des gens qui, un grand soin. Vectus est etiam in pompa illo codem equo Thracio in ne lui parlaient que de parties de quo ad Ravennam captus fuerat, quem ab hostibus pecunid redemptum ita adamavit, ut posteà usque ad extreman senectutem summá cum indulgentia alendum curarit (8). Et comme il avait la tête toute remplie des magnificences de l'ancienne

Jovius, in Vith Leonis X, lib. III, pag. 128. Fuere qui existimarent vel ob id seniores ad feruere qui existement ve co la senores ad se-renda suffragia facilius accessives, quid me ri in ea vitia prolabi videretur, quim die disrupto eo abscessu qui sedem occupiras, tanto fatore es profuente sanis totum comitium implevisset, ui tanquam à mortiferd labe infec-tus, nom dit supervicturus esse vel medicorum

(9) Ubi suprà. testimonio crederetur. Idem , ibid. , pag. 128.

(5) Voyez la remarque (0).

(6) Jovius, in Vita Leonis X, pag. 193.

(8) Jovius , in Vita Leonis X , pag. 129 , 130. un crime.

(7) Histor. Lutheran., lib. I, pag. 190, col. 3, num. 3, et col. 2, litterd E.

ce qui ne marquerait pas une origi- Rome, et des journées triomphales ne honteuse. Par la même bonne des anciens consuls, il tâcha de refoi, j'ajoute que ce pape monta sur nouveler ces beaux spectacles; et il le trône avec une grande réputation fut si bien servi dans ce dessein, de chasteté, si nous en croyons qu'on n'avait point vu à Rome, de-Guicciardin (5), et que depuis son puis l'irruption des Goths, une pompe adolescence il passait pour fort con- plus magnifique que la sienne. Voyeztinent, si nous en croyons Paul Jove. en la description dans Paul Jove (9). Constat tamen eum, quòd à prima Il convient avec Guicciardin (10) adolescentid opinione omnium sum- que cette pompe coûta cent mille mam continentiæ laudem fuisset ducats. Le père Gretser accuse M. du adeptus, non importuna quædam Plessis de dire qu'elle en coûta un pudicitiæ castitatique præsidia quæ- million, nec mitius agit Plessæus vitæ more tam multis delicatisque obnis suæ decies centena aureorum soniis uteretur (6). Il en faudrait con- millia, hoc est ut vulgo loquimur clure que la dignité papale fut ce qui milionem consumpsisse scribit (11).

et que M. de Seckendorf leur donne fait voluptueuse.] On ne peut pas (7). J'en laisse le jugement au lecaccuser Paul Jove d'avoir épargné teur. l'encens à Léon X; mais d'autre un lecteur intelligent. Les plaisirs, dit-il, où il se plongeait trop souvent, au lieu de l'avertir de son devoir, plaisir. L'original est plus nerveux que l'abrégé que j'en donne; c'est pourquoi j'ajoute ici les paroles de Paul Jove. Has præclaras liberalis excelsique animi virtutes, cum mimia sæpė vitæ luxuria, tum objectæ libidines obscurabant : ita tamen, ut jucunditate blandæ facilisque naturæ potius, ac regid quadam licentia, quam certo depravati animi judicio

<sup>(9)</sup> Ubs supra.
(10) Guicciardin., lib. XI., fol. m. 326 verso.
(11) Gretter., in Exam. Myster. Plessuani, pag. 561; citant la page 618 du Mystère.
Leclere et Joly observent que les faits rapportés dans cette remarque sont tels, qu'un sait les tournera en éloge, tandis qu'un ennemi en fen

rent, qui alioqui docilis verecundique hominis solutos mores cohiberent, amicorum optimis ad ea conniventibus, ac libenter sese illecebrarum ministris immiscentibus, ne gratiam apud summos principes in lubrico ingratum auribus potentium reprehensionis officium honestatis atque benevolentiæ specie suscepissent. Verim hominem hilaritati humanisque sensibus facile servientem mirum in modum incitabant plerique cardinaillustri loco nati, ac liberaliter eduaprès il avoue que ce pape fut dif-Non caruit etiam infamia, quòd parum honeste nonnullos è cubiculariis (erant enim è toté Italié nobilissimi) adamare, et cum his teneriùs atque libere jocari videretur. Sed quis, vel optimus atque sanctissimus princeps in hac maledicentissima aula lividorum aculeos vitavit? et quis ex adverso tam malignè improbus ac invidia tabe consumptus, ut vera demum posset objectare, noctium secreta scrutatus est\*? Je laisse ce qu'on nous raconte sur le luxe de sa table, et sur les bouffonneries qui s'y faisaient (14). J'en ai touché quelque chose dans l'article d'Hadrier VI(15), successeur de Léon X, et réformateur de son luxe, comme on va le voir. L'autre jour les palefreniers (\*)

(12) Jovins, in Vita Leonis X, pag. 188.

(13) Iden, ibidem, pag. 192. Leclerc et Joly reprochent à Bayle de n'avoir pa discuté cette accusation de sodomie, puisque dans la remarque (K) de son article Montmaua (tome X), Payle lui-même dit qu'on est responsable d'ane telle accusation devant le tribunal criminel.

(14) Mirè quoque favit Pogio seni, Pogii hitorici filio, itemque Moro nobili, à gule interpenaità, articularibus dotorbus distorto, et Brandino equiti, Marianoque sannioni cucul-lato facctissimis helluonibus, et in omni genere populativa deliciarsum eruditissimis... Verim fettivisimis corum facctiti, salsique et perurbanis commatihus mesti enimi vili salsique et perurbanis commatihus mesti enimi vili salsique. banis scommatibus magis quam ullis palati le-nocinii oblectabatur. Idem, ibid., pag. 191.

(15) Citation (68).

(\*\*) Ce mot palefrenier ne signifie point valet

(\*\*) Ce mot palefrenier ne signifie point valet Comot pate frenter ne significament de stable, ains sont des serviteurs plus honora-bles, qui assistent au pape, vestus de robes longues, et l'espée au costé, lors que il marche

par Rome.

culi fores obsessæ paucos admitte- du deffunct pape Leon deputerent un embassadeur d'entr'eux, et l'envoyerent à ce pape pour luy porter paro-le pour tous les autres : le pape s'enquit combien ils estoient à la suite de Leon, cestuy respond, qu'ils estoient cent. Adrien faisant le signe de la positam in discrimen adducerent, si croix, comme estonné de telle superfluité, dit, que quatre luy suffiroient bien, mais qu'il estoit content que douze fussent mis en estat, puis qu'il en failloit avoir, afin qu'il surmontast le nombre de ceux que tiennent les cardinaux. En somme l'oles opibus ætateque florentes, qui pinion commune est, que ce pape doit estre un bon mesnager et encofcati, regio luxu vitam in venationi- fre-deniers pour l'eglise, ce qui est bus, conviviis, atque spectaculis li- à vray parler tres nécessaire, eu bentissimè traducebant (12). Un peu esgard à la prodigalité de son predecesseur. Voilà ce qu'on trouve dans famé pour le crime de sodomie (13): une lettre de Jérôme Niger (\*) écrite de Rome le premier de septembre 1522. Elle est dans le recueil de Ruscelli traduit par Belleforest. Je me suis servi de la traduction, et de la

note marginale que j'y ai vue.
(E) Sa vue était à la chasse d'une portée surprenante: ] C'est de quoi l'on parlera après avoir remarqué la passion extrême de Léon X pour la chasse. Il s'y plaisait extraordinai-rement, il en connaissait et il en observait les lois bien mieux que celles de l'Ecriture, et il ne pouvait souffrir que l'on y troublat ses plai-sirs; il n'y avait point de quartier pour ceux qui, par imprudence ou autrement, étaient cause qu'on ne prenait pas la hête. Il les accablait d'injures. Il était de si mauvaise humeur quand la chasse ne lui réussissait pas, qu'on se gardait bien alors de lui demander des graces; mais si elle était heureuse, il en sentait tant de joie, que c'étaient les momens les plus favorables (16) pour obtenir tout ce qu'on lui demandait. Paul Jove narre cela fort élégamment. Venationibus et aucupiis nobilioribus adeò perditè studebat, ut spurcissimas sæpe tempestates insalubresque ventos, et frequentia mansionum ac itinerum incommoda obsti-

<sup>(\*)</sup> Cet Italien se nommait en sa langue, Negro, et non pas Niger. C'est sinsi qu'il soussignait ses lettres italiennes. Ram. CRIT.

natè contemneret (17)...... In venando autem sicuti præcepta artis ad normam exactioris disciplinæ patientissime observare erat solitus, ita severitatem asperè admodum vir alioqui lenissimus semper exercuit; in eos præsertim, qui petulanti discursu aut vocibus temere editis improvisa feris effugia præbuissent : ita ut claros sæpe viros acerbissimis contumeliis oneraret. At si quando imperitid, vel fortuito errore hominum, aut feris subtiliore aliquo insperatæ fugæ compendio servatis, vel iis denso in nemore contumacius latentibus infeliciter venaretur incredibile est quali vultils animique habitu dolorem iracundiamque præferret. Propterea amici familiares ea temporis momenta provocandæ liberalitati maxime adversa sedulo devitabant : quando aliàs secundum opimam venationem, ac præsertim vario ac insigni labore aliquo nobilem, maxima beneficia incredibili benignitate collocaret (18).

A l'égard de sa vue, voici un passage que je tire des Bigarrures du sieur des Accords (19). « Le pape » Léon ayant faict poser ces lettres » numerales en une table d'attente, » pour signifier l'an de son pontisifurent ainsi interpretées. .» M. CCCC. LX \*. Multi cardinales » cæci credrunt cæcum Leonem deci-"" mum. Or diray-je ce mot en pas-"" sant, je ne sçay comme on l'ap-"" pelle borgne, veu qu'il voyoit "" fort bien en l'air haut eslevez les » esperviers, vautours et aigles, avec » les lunettes, allant à la chasse fort » souvent : mais en récompense, il » lisoit mettant la lettre auprès du » nez, encore n'y pouvoit il voir » goutte, comme tesmoigne Lucas » Gauricus in schematibus celestibus. » Qui m'a fait resouvenir d'un bon » curé, qui ne peut lire és grosses » lettres des livres d'eglise sans lu-» nettes, et néantmoins voit fort » bien és plus petits dez qu'on scau-

(17) Jovius, in Vita Leonis X, pag. 196. (18) Idem, pag. 197. 19) Des Accords, Bigarrures, chap. XII,

» roit choisir, et ne le pourroit-on » abuser. » Paul Jove ne confirme cela qu'en partie; car il assure que Léon X lisait les plus petits caractères fort aisément, lorqu'il mettait le papier proche de son œil. Subtrahebant magna ex parte oris suavitatem, obesæ malæ et oculi extantes convolutique et hebetes, verùm si ad pupillam inspicienda propius admoveret, supra fidem acutissimi : sup-plices enim libellos, vel minutissimis litteris, et crebris syllabarum compendiis properanter exaratos celerrimè et distinctissimè lectitabat : admota autem cristallo concava, oculorum aciem in venationibus et aucupiis adeò latè extendere erat solitus, ut non modò spaciis et finibus, sed ipså etiam discernendi felicitate cunctos anteiret (20). Je viens de consulter le livre de Luc Gauric que des Accords a cité, je n'y trouve point qu'il dise que Léon X ne voyait goutte en mettant la lettre auprès du nez. Citons Gauric, et admirons l'impertinence avec laquelle il attribuait aux planètes les diverses qualités de l'œil droit et de l'œil gauche de ce pontife. Sol cum stellis nebulosis, oculi dextri aciem penitus hebetavit cum multis lineis transversis. Luna in sextd cœli statione sub geminorum asterismo ad martis tetragonam radiationem de-fluens, oculi quoque sinistri lucem impediebat, adeo quidem quod nec legere, neque aliquid intueri poterat absque conspicillo magno christallino, non autem illius aciem prorsus desiderabat, quoniam salutaris stella Jovis, lunam trigonica radiatione intuebatur, et ita litteras lectitabat naso proximiores et oculo, sed cum illo vitreo ocello suspiciebat accipitres, aquilas, astures, altius volitantes, et longè melius quam alii venatores, ibatque sæpiùs ad venationes leporum, caprearum silvestrium, et vulpium, illasque optimè conspiciebat, quæ à canibus leporariis et molossis capiebantur (21).

(F) Il favorisa..... les poëtes.....

folio m. 105 verso.

olio m. 103 verso.

\* Ces lettres font 1460, et Léon n'était pas
né à cette époque: c'est ce que remarque Le-clerc, et il est étonnant que l'ayle ne l'ait pas
observé, après avoir donné lui-même 15:3 com-me l'année de l'élévation de Léon à la papanté.

<sup>(20)</sup> Jovius, in Vită Leonis X, pag. 211. (21) Lucas Gauricus, Geophonensis, epico-pus Civitatensis, in Tractatu astrologico in quo agitur de præteritis multorum hominum accidentibus per proprias corum genituras ad unguem examinatia, folio 18 verso, edit. Veneta apad Curtium Trojanum Navè, 1852, in-4°.

sans garder..... les mesures de gravité que son caractère demandait.] Les plaisirs qu'il se donnait avec eux dégénéraient quelquefois en bouffonnerie. Quernus, qui avait été couronné solennellement, et promu à la dignité d'archi-poëte, pouvait passer pour un farceur \*. Il se trouvait aux repas de Léon X, et mangeait à la fenêtre les morceaux qu'on lui envoyait de main en main. On lui donnait largement à boire du vin du pape, mais c'était à condition qu'il ferait des impromptu sur les sujets qu'on lui marquerait. Il fallait que pour le moins il fournit deux vers; et s'il y manquait, ou si ses vers ne valaient rien, on lui imposait la peine de hoire son vin fort trempé (22). Fuit diù inter instrumenta eruditæ voluptatis longė gratissimus, quum canante Leone porrectis de manu semesis obsoniis stans in fenestra vesceretur, et de principis lagend perpotando, subitaria carmina factitaret; ed demum lege, ut perscripto argumento bina saltem carmina ad mensam, tributi nomine solverentur, et în pœnam sterili vel inepto longè dilutissime foret perbibendum (23). Quelquefois le pape se mettait aussi à faire des impromptu avec son archi-poëte, ce qui faisait éclater de rire la compagnie : quel manque de gravité! Ab hác autem opulentiá hilarique sagind, vehementem incidit in podagram; sic ut bellissime ad risum evenerit, qu'um de se canere jussus, in hunc hexametrum erupis-

Archipočia facit versus pro mille počtis,

et demum hæsitaret, inexpectatus princeps hoc pentametro perargutè responderit:

Et pro mille aliis Archipoëta bibit.

Tum verò astántibus obortus est risus, et demùm multò maximus, quùm Quernus stupens et interritus, hoc tertium non ineptè carmen induxisset:

Porrige, quod faciat mihi carmina docta Falernum.

Idque Leo repente mutuatus à Virgilio, subdiderit,

Hoc etiam enervat, debilitatque pedes (24). Un jour un poëte lui présenta quelques vers latins rimés; le pape pour se divertir ne lui donna point d'autre récompense qu'un impromptu, qui contenait papeil nombre de vers sur les mêmes rimes. Le poête indigné de voir que Léon ne lui donnait rien lui décoeba ce distique:

Si tibi pro numeris numeros fortuna dedisset; Non esset capiti tanta corona tuo.

Alors le pape usa envers lui de sa. libéralité accoutumée (25). On peut connaître par-là qu'il employait tout pour se divertir. Mais voici un fait qui témoigne clairement l'esprit farceur qui régnait alors au palais du pape. Un homme ayant quelque chose à demander à Léon X , et se voyant amusé depuis plusieurs jours par des délais incommodes qui lui faisaient perdre toute espérance d'être introduit, s'avisa de cette ruse. Il fit entendre au grand camérier de Léon, qu'il voulait montrer au pape les plus admirables vers qu'on eut jamais vus. Le camérier part de la main, et tout transporté de joie va dire au pape qu'il y avait là un ar-chi-fou qui serait très-propre à le di-vertir. C'était la méthode des courtisans de Léon X; ils cherchaient des gens à demi fous, et ils achevaient de les démonter pour le divertisse-ment du chef de l'église (26). Mais ils furent la dupe du prétendu poëte dont je parle ici; car des qu'il fut aupres du pape, il lui avoua la vé-ritable raison qui l'avait porté à faire semblant d'être un fou de poëte, et lui exposa ce qu'il avait à lui dire. Ceux qui entendent le latin liront cela avec plus de satisfaction dans ces paroles de Nicius Erythréus. Hoc hominum ridicule insanientium genere non minimum delectabatur Leo X pontifex Max, cujus gna-

<sup>\*</sup> Joly ne trouve pas suffisantes les preuves rapportées par Bayle, et qui sont d'auteurs trop moternes.

<sup>(22)</sup> Jovius, in Elogiis, cap. LXXXII.

<sup>(23)</sup> Idem, ibid., pag. 191.

<sup>(24)</sup> Ibidem.

15 Tiré d'un livre intitulé: La sage folie, traduit de l'italien d'Autoine Marie Spelte, historiographe du roi d'Espagne, et imprimé a Rouen, 1635, 15°, part., pag. 103, 104.

(26) Voyes Paul Jove, in Vità Leonis A, lib.

<sup>(20)</sup> Poyes Paul Jove, in Vits Leonis A, tib. IV, pag. 189, 190, lorsqu'il parle du musicien évangéliste Tarascon et du poète Buraballus. Voyes, ci-dessous, la citation (58) et la suivante (\*).

thones, quos circa se habebat, da- que Léon X aimait autant les bouf-bant operam, ut eos, quibus levis fons que les plus doctes d'Italie, et mens esset, ad insaniam adigerent, falsait passer ses humeurs d'un ex-seque eos esse, qui non essent, ar-tréme à l'autre (30), allègue ces bitrarentur. In quo mirabiliter lusus mots de Pierre Arétin : « É beato bitrarentur. In quo mirabiliter lusus est à quodam, cui petenti aditum conveniendi non dabat : qui cùm multos dies expectásset, atque omnes ad pontificem allegationes difficiles, omnes aditus arduos interclusosque videret, seducto pontificii cubiculi præfecto in aurem dixit, se esse poëtam, solum præter cæteros, qui sua vellet carmina pontifici tradere, quibus lectis obstupesceret, horreret, ad incredibilem admirationem efferretur. Quo ille audito, ventis atque avibus ociùs advolavit in Leonis cubiculum, atque hilaritate lætitiaque redundans, Inveniemus, inquit, perfectæ insaniæ hominem, qui tibi voluptati maximæ erit. At ille sine mord intromissus, ex illis se integumentis simulationis evolvit, causam, cur insaniam simulásset, aperuit, negotium, quod volebat, exposuit. Itaque ille deridiculo eos habuit, quibus
ludendus tradebatur (27). Etait-ce
garder le decorum de la papauté,
que d'expédier une bulle si favorable aux poésies de l'Arioste? Le cardinal Hippolyte d'Fet à ani 10dinal Hippolyte d'Est, à qui l'Orlando Furioso de ce poëte fut dédié, en jugea très-bien lorsqu'il demanda à l'auteur : Messer Lodoico, dove diavolo havete pigliato tante coglionerie? d'où diable avez-vous pris tant de fadaises? Léon X fut infiniment plus débonnaire pour cet auteur. « Presque au même temps qu'il fou-» droya ses anathemes contre Martin » Luther, il n'eut point de honte » de publier une bulle en faveur des » poésies profanes de Louis Arioste, » menacant d'excommunication ceux » qui les blameraient, ou empêche-» raient le profit de l'imprimeur » (28). » Nous verrons ailleurs (29) qu'il faisait grand cas des pièces comiques. (G) Les gens doctes et les bouffons

partagèrent également son amitié.] L'historien Pierre Matthieu ayant dit

(27) Jonus Nicius Erythraus, Pinacoth. II, pora in Tommaso di Vio, in Egidio da cap. XXXIII, pag. 110.

que Léon X aimait autant les bouf-» colui che è pazzo e ne la pazzia » sua compiace ad altri e a se stesso. Certamente Leone hebbe una na-" » tura da' stremo à estremo, e non » saria opra da ogniuno il giudi-» care chi più gli dilettasse, o la » vertu de i dotti, o le ciancie de i » buffoni, e di cio fa fede il suo ha-» ver dato a l'una e a l'altra specie, » esaltando tanto questi quanto » quegli.» Pierre Matthieu qui cite souvent le même Arétin avait bien plus d'industrie que M. Ménage (31). (H) Il n'eut pas le même gout pour les études de théologie.] Le cardinal Palavicin n'en a pu disconvenir; il avoue de bonne foi que Léon X fit plus de cas de ceux qui savaient la fable, les anciens poëtes, et l'érudition profane, que de ceux qui entendaient la théologie et l'histoire ecclésiastique. Voici ses paroles, elles sont plus franches, et n'ont pas autant de biais qu'à l'ordinaire. Gli oppone il Soave, ch' egli havesse maggior notizia di lettere profane che sacre ed appartenenti alla religione: nel che io non gli contradico. Havendo Leone ricevuto da Dio un ingegno capacissimo e singolarmente studioso; ed appena uscito dalla fanciullezza veggendosi posto nel supremo senato della chiesa, mancò al suo debito con trascurar nella letteratura una parte non solamente la più nobile, ma la più proporzionata al suo grado. E s'accrebbe tal mancamento quando in età di trentasett' anni costituito presidente e maestro della religione, non solo continuò di donarsi tutto alle curiosità degli studii profani; ma nella reggia della medesima religione con maggior cura chiamò coloro a cui fosser note le favole della Grecia e le delizie de' poeti, che l'istorie della chiesa, e la dottrina de padri. Non lasciò ei veramente de rimunerar la scolastica theologia, onorandola con la por-

<sup>(28)</sup> David Blondel, Examen de la bulle d'Innocení X, pag. 3.

<sup>(29)</sup> Dans la remarque (B) de l'article Ma-CRIATEL , tom. X.

<sup>(30)</sup> Matthieu, Histoire de Henri IV, liv. VII, tom. II, pag. m. 716. (31) Voyez, tom. II, pag. 307, la citation (46) de l'article Anitin (Pierre).

Viterbo, e in Adriano Florenzio suo successore, e coll'ufficio di maestro del sacro palazzo in Silvestro da Prierio ; le cui penne illustrarono immortalmente quella sacra discipli-na. Ma nè co' theologi usò di conversare come co' poeti; nè promosse l'erudizione sacra come la profana; lasciando la chiesa in quella scar-sezza in cui la trovò di persone che dopo l'infelice ignoranza di molti secoli ravvivassero la prima, come si ravvivava già la seconda (32). On voudrait que ces deux historiens fussent toujours de si bonne intelligence.

(Ì) On dit qu'il traita . . . de . . . fable.... la doctrine chrétienne (\*).] La tradition est qu'ayant ouï alléguer à son secrétaire Bembus quelque chose de l'Évangile, il lui répondit : on sait de temps immémorial combien cette fable de Jésus-Christ nous a été profitable, quantum nobis nostrisque ea de Christo fabula profuerit satis est omnibus seculis notum. On voit ce conte dans le Mystère d'Iniquité (33), et dans une infinité d'autres livres, toujours sans être muni de citation, ou n'ayant pour toute preuve que l'autorité de Baléus : de sorte que trois ou quatre cents auteurs plus ou moins, qui ont débité cela en se copiant les uns les autres, doivent être réduits à un seul témoin qui est Baléus, témoin manifestement récusable, puisqu'il écrivait en guerre ouverte contre le pape, et contre toute

(33) Palavie., Istoria del Concilio di Trento, lib. I, cap. II, num. 2, pag. 50.

(\*) Ce fut sous le pontificat de Léon X, qu'Ulric de Hauten publia son dialogne intitulé: Trias Romana. Or voici comme on parle dans cette ingénieuse satire de la cour de Rome: Tria, VADISCUS ait, paucissimi Romæ credunt: ani-marum immortalitatem, communionem sanctoram, et infernorum ponas. Enus. Persassi. Exitimo enim., si animam crederent immorta-lem, utique eam excoleret quisque, ejusque commodis inserviret: nunc corporis voluptatem. in tentum sectantur, ut enimam premant modis omnibus. Illam verò beatorum communionem si onnibus. Ham vero scatorum communionem si quid facerent, eliam ejus participes esse vellent. Porrò de panis infernorum vel verbum dicere inter presclaros hos Quintes pro anili est FANULS (Pasquillor, tomi duo, Eleutherop., 1544, tom. II, pag. 258). Ce pourrait bien être ici la source de ce conte. Rus. carr.

ici la source de ce coute. Kum. cair.

(33) Le cardinal Bembo, son secritaire (ces deux qualités ne s'accordent pas. Bembo n'était point cardinal sous Léon XI, lui aldéguant un jour quelque mot de l'Evangile, il fut si osé de lui dire: Que cette fable de Christ nous a fait de bien, et à tout noire collège! Du Plessis, Mystère d'Iniquité, pag. 584.

l'église romaine. Il n'y a point de tribunaux dans le monde qui recussent les dépositions d'un pareil témoin, jurant qu'il a vu, ou qu'il a oui ; car des qu'il apparaîtrait de la guerre ouverte ou il vivrait avec celui contre lequel il déposerait, on déclarerait valables les récusations de l'accusé. Puis donc que les livres de controverse sont les pièces que les parties produisent dans un proces qui se plaide devant le public, il est sur que le témoignage d'un controversiste protestant sur un fait qui flétrit les papes, ni le témoignage d'un controversiste papiste sur un fait qui flétrit les réformateurs, ne doivent être comptés pour rien. Le public, juge choisi du proces, doit mettre à neant tous ces témoignages, et n'y avoir pas plus d'égard qu'aux choses non avenues. Il est permis aux particuliers, s'ils sont une fois bien persuadés de la probité de Baléus, de croire ce qu'il assirme; mais il faut garder sa persuasion pour soi-même, il ne la faut point produire aux yeux du public comme une pièce justificative de ses prétentions contre sa partie. C'est à quoi on ne prend pas assez garde, ce me semble.

On rapporte un autre conte qui est exposé à la même hatterie que le premier. On dit que Léon ayant ouï disputer deux hommes, dont l'un niait et l'autre affirmait l'immortalité de l'âme, prononça que l'affirmative lui semblait vraie, mais que la négative était plus propre à donner de l'embonpoint. Leonis X papæ dictum refert (Lutherus) qui auditá disputatione in qud unus immortalitatem animæ defendebat, alter oppugnabat, dixerit, tu quidem vera videris dicere, sed adversarii tui oratio facit bonum vultum, id est lætiorem mentem (Ital. buona cara) ex Epicuri scilicet sententia. C'est Luther qui dit cela (34). Si l'on veut, on pourra croire qu'il a raison; mais on ne doit point alléguer son témoignage : c'est un homme en guerre ouverte avec le pape, c'est un ennemi persécuté, et foudroyé d'anathèmes; la pratique judiciaire demande qu'il soit récusé, et que son serment même ne soit

<sup>(34)</sup> Commentar., in cap. XIX Genescos, vs. 13, folio 132, apud Seckendorf, Historia Lutheran., lib. III, pag. 676, col. 1.

point recu; il doit ou prouver, ou ne rien dire. Un celèbre professeur en théologie, à Zurich, rapporte ce conte, sur la foi d'un livre (35) qui est aussi récusable que Luther même. Qualis fuerit Leo... constabit . . . si de ejus . . . . impietate et atheismo nonnihil attexuerimus. Ille scilicet ὁμό ψηφος Johannis XXIV, animam in corporis domicilio sic insinuatam statuentis, ut extra illum carcerem non duret ; jussit aliquando (uti Recusat. Synod. Trid. part. 2, caus. 8, pag. 260, comprobatum videre est) personatos philosophos duos, ceu moriones ex adverso ad mensam assistere, quos animi gratid de immortalitate animæ disputantes audiret; alterum qui affirmaret, et qui impugnaret, alterum. Cumque finita disputatione judicium in arbitrium pontificis hi rejicerent : ille sic definita sententia controversiam diremit: Etsi tu, inquit ad affirmantem, pulchras et bonas rationes habeas ; tamen ego sententiam hujus, negantis, probo, ceu firmiorem, et quæ faciat bonum vultum (36). Il rapporte ensuite la réponse qu'on prétend avoir été faite à Bembus : et comme il a bien senti que toutes les choses de cette nature ont besoin d'être prouvées par le témoignage d'auteurs catholiques, voici ce qu'il fait; il allegue le neveu du fameux comte de la Mirandole. Et ne ab hæreticis hæc conficta clamitent of it έναντίας, ejus rei αὐτόπτην et αὐτήκοον (37) testem damus, qui et scire debebat, et causam cur mentiretur non habebat, Johannis Pici Mirandulani comitis nepotem ex fratre minime degenerem, qui in illo Pisani et Lateranensis consilii conflictu, quæstionem tractans, utrum concilia vel pontifices errare possint, inter alia de Leone hoc loquens : Meminimus, inquit, pontificem creditum et adoratum, qui nullum Deum credens,

(35) Intitule: Recusatio synodi Tridentine. Voyes l'article Tuppius, tom. XIV.

(36) Heidegg., Hist. Pepatûs, pag. 204, 205. Il a pu trouwer tout ceci de mot à mot à peu près dans le Tuba Pacis de Berneggérus, pag. 272, 273, edit. 1624.

(37) Cependant ce que M. Heidegger rapporte n'est allégué, par le neveu de Jean Pic, que comme une chose qu'on disait qu'un pape avait confessée. Il ne dit pas qu'il l'eut oute du pape même. omne infidelitatis (ἀθιότητος) culmen excederet : pessimaque ejus opera in coëmendo pontificatu, in omnigenis sceleribus exercendis, id ipsum testabatur : sed et pessima quoque dicta confirmabant. Namque fassum eum affirmabatur domesticis quibusdam, nullum se Deum aliquando, etiam dum Pontificiam Sedem teneret, credidisse, quæ ejus verba libro de fide et ordine credendi, theorem. 4, pag. 259, 260, *legere est* (38). On sera bien aise de voir ici plus au long, et en français, le rapport de Jean-Francois Pic. « Traitant aussi la question » si les conciles, ou les papes, peu-» vent errer, aisée à décider par lui-» même, puisqu'il présuppose qu'ils » peuvent se dévoyer des saintes écri-» tures, il nous discourt que plusieurs » conciles ont erré, plusieurs papes » tombé en hérésie; souvent adve-» nu que celui qu'on tenait pour » président de l'église, ou n'y prési-» dait pas de droit, ou du tout n'y » pouvait présider; Car, dit-il, 16. » l'histoire nous enseigne qu'une fem-» me a esté creüe pape : et je me sou-» viens qu'en nostre siecle , un hom-» me docte approuvé en ses mœurs, » et qui avoit aquis des honneurs en » sa religion, prononçoit, bien que » non du tout publiquement, que » celui qui estoit tenu pour pape ne » l'estoit point, parce qu'il avoit » exercé l'office du pape, premier que » d'estre esleu par les deux parts des » cardinaux, contre les lois de l'é-» glise, qui decernent, que tel homn me, non seulement n'est point pa-» pe, mais mesmes est du tout inha-» bile et incapable pour l'estre, en-» tant qu'il est soubs anatheme. 2°. » Nous nous souvenons aussi d'un » autre, creu et adoré pour pape, » que toutesfois plusieurs grands » hommes croyoient ne l'estre point, » et ne le pouvoir estre, sçavoir, » qui ne croyoit aucun dieu, et estoit » au dessus de tout comble d'infide-» lité, ce qu'il testifioit par ses œu-» vres tres-méchantes, ayant acheté » la papauté et y exerceant toutes » sories de vices ; confirmoit mesmes » par ses tres-detestables propos ; car » on affermoit qu'il avoit confessé à » quelques siens domestiques, que

(39) Heidegg. , Hiat. Papatus , pag. 205.

» tenant mesmes le siege pontifical, » il ne croyoit point en Dieu. 3°. » Nous avons ouy parler d'un autre, » qui vivant avoit declaré à un sien » familier, qu'il ne croyoit point » l'immortalité des ames, mais mou-» rant lui apparut, qu'il veilloit, et » lui manifestoit, qu'il en esprouvoit » l'immortalité, damné au feu éter-» nel par un juste jugement de Dieu » (39). » M. du Plessis a cru que la première de ces trois choses regardait Jules II, et que la deuxième regardait Léon X. Coësseteau (40) se contenta de répondre que du Plessis entrant en la conscience de tout le monde, avait fait cette application sans preuve et sans raison; mais Gretser répondit mieux : il fit voir qu'aucune de ces trois choses ne concernait Léon X, puisque le livre de Jean-François Pic fut imprimé pendant le pontificat de Jules II (41). M. Rivet acquiesça à cette censure: voici ses paroles. Quant à l'application que faisoit nostre auteur à Jules II et 'à Leon X, de ce qu'il disoit de quelques papes, que plusieurs grands hommes ne tenoient point pour tels, pour les raisons qu'il en apporte, il n'importe au fonds à qui le pacquet s'addresse, pourveu qu'il consie que c'est à des papes, de l'un desquels il dit qu'on tenoit qu'il ne croyoit aucun Dieu, qu'il estoit au dessus de tout comble d'infidelité, et disoit qu'il ne croyoit point en Dieu, par ses detestables propos. Si on en veut purger Leon X (duquel possible il ne parloit pas, pour ce qu'il dedie ses livres à Jules, sinon qu'il les ait amplifiez depuis, comme on faict) on ne le peut nier d'Alexandre VI. Il n'y avait en lui, dit Guicciardin (\*), point de vérité,

(39) Du Plessis Mornai, Mystère d'Iniquité,

1931. Un Freesse Mornes, myseere a auquite, pag. 500.

(40) Réponse au Mystère d'Iniquité, p. 1233, (41) Intolerabilis perrò et plané diabolica calumnia est, cum scribit Plesseus, ea que theoremate quarto Joannis Francisci continent, de quodam pontifice, qui domesticis confessus fuerit, nullum se deum aliquando, etiam cathedram nomificiam tenerat, credidisse. ressus juerit, nuitum se deum aliquando, etiam cantedram pontificiam teneret, credidisse, ad Leonem X pertinere; nam Johanner Franciscus Picus edidit Commentarium de Fide et ordine credeuxli ante Leonis pontificatum; inscripsit enim Julio II. Quomodo igitur relatione illa seu historiæ seu fabellæ Leonem Adenutare potuit? Gretser., in Examine Myster. Pless. pag. 5-73. Pless., pag. 573. (\*) Hist. d'Italie, liv. I.

point de foi, point de religion. Voilà ce que dit M. Rivet (42). Notez que la simonie ou l'achat de la papauté ne convient pas à Léon X, si nous en croyons Guicciardin (43).

Si M. Heidegger, qui avait une si belle mémoire, se fût souvenu de ceci, il n'aurait pas cru que Jean-François Pic était un témoin des impiétés de Léon X. Sa méprise peut et doit servir de leçon à bien d'autres gens. Concluons que le devoir d'un bon juge ne permet pas de prononcer contre ce pape, pendant qu'on n'au-ra pas de plus sures dépositions. On verra dans d'autres remarques (44) si ses apologistes raisonnent bien.

(K) Ayant reçu les nouvelles de la mauvaise fortune des Français, il en mourut de plaisir, dit-on. ] « Ayant » r'allumé la guerre entre l'empe-» reur Charles et le roi de France » pour chasser les François d'Italie, » on lui rapporte en un sien lieu de » plaisir nommé Maliagno les nou-» velles de la prise de Milan et de » Parme sur iceux, dont il entra en » tel excés de joye, que la nuict » mesmes il lui survint une petite » fiebvre dont peu de jours apres il » mourut (45). » C'est de M. du Plessis que j'emprunte ces paroles. Tous les historiens conviennent que Léon X recut ces bonnes nouvelles avec une merveilleuse satisfaction; mais je n'en trouve pas beaucoup qui disent que cette joie lui causa la mort: et quand même plusieurs le diraient, je n'en croirais rien; car ceux qui meurent de joie meurent tout à coup, opprimés selon toutes les apparences par une trop grande effusion de sang dans les ventricules du cœur. Si l'on résiste aux premières impressions d'une grande joie, comme fit ce pape, on s'en porte mieux dans la suite, bien loin qu'on se trouve saisi quelque temps après d'une fièvre dangereuse, lorsque d'autres raisons ne la causent pas. La narration de Jean Crépin serait beaucoup plus vraisemblable; car il suppose que la mort de Léon X fut subite: mais au fond il ne la fait point

<sup>(42)</sup> Rivet, Remarques sur la Réponse au Mystère d'Iniquité, IIe. part., pag. 646. (43) Foyes la remarque (O).

<sup>(44)</sup> Dans les remarques (P) et (Q). (45) Du Plessis, Mystère d'Iniquité, p. 590.

subite de la manière qu'un excès de joie produit cet effet. Ayant entendu que les François avoient esté vaincus à Milan par les gens de l'empereur, et chassez hors de toute l'Italie: ce qui aussi ne s'estoit point fait sans son moyen : comme en beuvant et faisant grand' chere, il se resjouissoit merveilleusement de telles nouvelles, on dit qu'il rendit subitement l'esprit: luy qui n'avoit jamais creu qu'il y eust enfer ne paradis apres ceste vie presente (46). Le distique de Sannazar (47) allégué par cet auteur, favorise la supposition de la mort subite; mais néanmoins il est certain que la maladie dont Léon X mourut dura quelques jours (48). Famien Strada a fait deux récits de la mort de ce pontife (49), l'un selon le style de Tite-Live, l'autre selon les manières de Tacite. Ils sont beaux et bien travaillés.

Il faut que je marque ici une bévue du traducteur de Guicciardin. Les nouvelles vindrent, dit-il, comme le pape Leon estoit mort le premier jour de décembre de mort soudaine. Car lui ayant receu au village de Magliane, où il alloit souvent se récréer, les nouvelles de la prise de Milan, il entra en tel excés de joye, que la nuict mesmes lui survint une petite fievre, pour raison de laquelle s'estant faict le jour d'apres porter à Rome, encores que les medecins du commencement ne fissent pas cas de sa maladie , il mourut dans tres-peu de jours, non sans un grand soupcon d'avoir esté empoisonné ( ainsi qu'on disoit) par Barnabé Malespine son chambrier, qu'on avoit deputé pour lui donner à boire (50) \*. Quelle

(46) Jean Crépin , État de l'Église , à l'ann. 3621, pag. m. 516.

(47) Sacra sub extremd si fortè requiritis hord Cur Leo non poterat sumere ? Vendiderat. (48) Voyes Paul Jove, in Vita Leonis X, pag.

300 (49) Prolus. Academic. II , lib. II, pag. m.

1 247 et seg.

(50) Homodey, traduction de Guicciard., liv. XIV, chap. XIV, folio 143, à l'ann. 1521.

\* Leclerc observe que c'est par faute d'impression qu'on a, dans la note (50), écrit Homodey pour Chomodey qui est le nom du tradacteur de Guicciardin. Chomodey n'a place ni dans le Moréri, nidans la Biographie universella, etc., etc.; mais il a un article dans la Groix du Maine, et un dans du Verdier.

même période qu'un homme meurt de mort soudaine, et qu'il meurt d'une petite fièvre méprisée par les médecins au commencement!Guicciardin n'était point capable de cette bevue; il n'a point dit que cette mort fut subite (51), et il n'a point lié la grande joie du pape avec la fièvre (52), comme la cause avec son effet. Cette liaison est une licence plus que poétique du traducteur. Notez en passant combien il faut prendre garde de près aux termes de l'original, quand on veut traduire fidèlement.

(L) Il ne tint pas toujours une conduite agréable à l'empereur Maximilien. ] Il avait conçu bonne espérance de Léon X; mais quand il eut su les liaisons que ce pape prit avec les Français, il s'écria: Si ce pape ne m'eut pas trompé lui aussi, il aurait été le seul pape dont j'aurais eu lieu

de louer la bonne foi (53) \*1. (M) Le trafic sordide où il réduisit la distribution des indulgences. ] On faisait de cela une espèce de monopole, on mettait en parti les indulgences ; les commissaires préposés au recouvrement des sommes achetaient du pape leur commission, ensuite de quoi ils se servaient d'une exaction rigoureuse, et gardaient si peu le decorum, qu'ils jouaient dans les ca-barets la faculté de tirer les âmes du purgatoire \*\*. C'est Guicciardin qui l'assure. Haveva sparso per tutto il mondo, senza distintione di tempi e di luoghi, indulgentie amplissime, non solo per poter giovare con esse quelli, che ancora sono nella vita presente, ma con facultà di potere oltra questo liberare l'anime de deabsurdité de dire presque dans la funti dalle pene del purgatorio : le quali, perche era notorio che si concedevano solamente per estorquere danari da gli huomini, ed essendo

(51) Mori di morte inaspettata. Guicc., lib.

(51) Mori di morte inarpettata. Guicc., lib. XIV, folio m. 415 verso.
(52) Ricevulone incredibile piacere; soprapravo la notta medesima di picciola febbre, e fattori il giorno sequente portare a Roma, etc. Idem, ibidem.
(53) Nisi me hic quoque papa fefellisset, ille unicus esset cujus bonam fidem leudare pousem. Voyes Seckendorf, Histor. Lutheram., lib. I, pag. 43, col. 1. Voyes aussi Heidegger, Histor. Papatta, pag. 201.

21 Leclera récuse le temoiguage des deux anteres cités par Bayle, et qui sont erotestama.

teurs cités par Bayle, et qui sont protestans.
\*2 Leclerc rejette cela comme un trait satirique.

essereitate imprudentemente da com- » dan n'aurait pas manqué de mettre missarii deputati a questa esattione, la più parte de' quali comperava dalla corte la facultu di essercitare ; haveva concitato in molti luoghi indignatione, e scandalo assai, e specialmente nella Germania, dove a molti de' ministri era veduto, vendere per poco prezzo, o giocarsi su le taverne la faculta del liberare l'anime de morti dal purgatorio (54). Le mécontentement des peuples devint plus grand, lorsqu'on sut l'usage à quoi ces sommes étaient destinées : presque tout l'argent qui se levait en Allemagne tournait au pro-

fit de la sœur du pape. (N) Quelques - uns disent qu'au commencement il parla avec éloge de ce grand réformateur.] Cette particularité ne serait guère connue, si Colomiés n'en eut fait mention : c'est de lui que M. de Seckendorf (55) l'a sue ayant été averti par un conseiller de Spire qu'elle se trouvait dans les Opuscules de Colomiés. Voici ce que c'est. « M. Vossius m'ayant dit » qu'il se souvenait d'avoir lu, dans » les histoires tragiques du Bandel, » un éloge donné à Luther par le » pape Leon X, j'allai aussitôt dans » sa bibliothéque, où feuilletant les » histoires de cet auteur, voici ce » que je trouvai dans la préface sur » la vingt-cinquième nouvelle de la » troisième partie : Nel principio » che la setta lutherana cominciò à » germogliare, essendo di brigata » molti gentilhuomini, ne l'hora del » meriggio, in casa del nostro vir-» tuoso signor L. Scipione Attellano, » e di varie cose raggionandosi, fu-» rono alcuni che non poco biasima-» rono Leone X pontefice, che ne i » principii non si mettesse remedio, à " l'hora che frate Silvestro Prierio , » maestro del sacro palazzo, gli » mostrò alcuni punti d'heresia che » fra Martino Luthero haveva sparso » per l'opera , la quale de le Indul-» gentie haveva intitolata; percio-» che imprudentemente rispose, che » fra Martino haveva un bellissimo » ingegno, e che coteste erano invi-» die fratesche. Paroles que Sléi-

» à la tête de son histoire, s'il les » avait sues (56).

(0) Je n'ai point trouvé que Guicciardin ait maltraité ce pontise autant que M. Varillas l'insinue.] Cet auteur a composé quantité de livres contre la maison d'Autriche, qui auraient été imprimés peut - être, si M. Colbert n'eut représenté après la paix des Pyrénées, qu'il serait de mauvaise grâce de mécontenter les Espagnols par l'impression de tant de volumes injurieux. On a vu le plan de ce gros ouvrage dans un écrit intitulé : la Politique de la maison d'Autriche. L'auteur y prend les devans, par rapport à la liberté qu'il s'est donnée de toucher aux vices des princes. Je ne fais, dit-il (57), qu'imiter le style et copier l'envers du tableau que Tite-Live a fait d'Annibal (\*1), et je me suis retranché si fort au deca, qu'on ne verra personne de quelque condition qu'elle puisse être, si maltraitée dans mon livre que le pape Léon X l'est dans l'éloge que Guicciardin lui dresse (\*2), et dont je n'ai lu nulle part qu'il ait été repris (\*3). Visiblement on nous donne là cet éloge de Léon X comme une pièce bien satirique; car autrement il serait absurde de proposer cet exemple. Or il est certain qu'on ne trouve pas dans Guicciardin de quoi remplir cette idée. Le XIIº. livre, cité par M. Varillas, est moins propre que les deux suivans à être cité. C'est dans le XIII. livre que se trouve la description du trafic des indulgences, comme on l'a vu ci-dessus. On trouve dans le XIVe. la censure des grandes dépenses du pape, et de son inclination aux plaisirs de la musique et des farces (58). Egli per natura dedito all' ozio, ed a' piaceri, ed hora per la troppa licenza, e grandezza alieno sopra modo dalle facende, immerso ad udire tutto'l giorno musiche, facette,

<sup>(54)</sup> Guiceiard., lib. XIII, folio 395 verso. Voyes aussi Fra-Paolo, lib. I.

<sup>(55)</sup> Histor. Lutheran. , lib. I, pag. 40, col. 2, litterá b.

<sup>(56)</sup> Colomiés, Recueil de particularités, pag.

<sup>(57)</sup> Varilles, Politique de la Maison d'Autriche, pag. 73, 74, édition de la Haye, 1688.

<sup>(\*1)</sup> Dans le 21º. livre.

<sup>(\*2)</sup> Dans le 12e. livre de son Histoire.

<sup>(\*3)</sup> Non pas même par le Bény.

<sup>(58)</sup> Lib. XIV, folio 398 verso.

e buffoni (\*), inclinato ancora trop- que ce ne fut point par un mauvais po più che l'honesta a piaceri; pare- naturel, mais par une humeur douce, va dovesse essere totalmente alieno facile, magnifique, que ce pape, obdalle guerre. Enfin on voit dans le sédé de personnes voluptueuses, s'enmême livre un jugement général sur la conduite de ce pape : cela est plaisirs (61). C'est une pauvre excuse : mêlé de louanges et de blâmes, et ne peut nullement passer pour une satire, ni même pour quelque chose de trop peu respectueux. Voici les pa- méchantes, brutales, cruelles; un roles de Guicciardin. Principe nel quale erano degne di laude, e di vituperio, molte cose, e cheingannò assai l'espettatione, che quando fu assunto al ponteficato s'haveva di lui : conciosia ch' e' riuscisse di maggior prudenza, ma di molto minore bontà di quello ch' era giudicato da tutti (59). Lorsque cet historien parle de l'élection de Léon X, il le fait d'une manière très-glorieuse à ce pape. Il avoue qu'elle fut exempte de simonie, et de tout autre mauvais soupcon, et que la réputation du cardinal qui avait été choisi était très-belle du côté des mœurs. Senti di questa elettione quasi tutta la christianità, grandissimo piacere, persuadendosi universalmente gli huomini che havesse a essere rarissimo pontefice , per la chiara memoriadel valore paterno, e per la fama che risonava per tutto della sua liberalità, e benignità, stimato casto e di perfetti costumi, e sperandosi che a esempio dal padre havesse a essere amatore de' letterati, e di tutti gli ingegni illustri : la quale espetiatione accresceva l'essere stata fatta l'elettione candidamente senza simonia, o sospetto di macula alcuna (60). Voyez dans la remarque (R) la contradiction où Varillas est tombé.

(P) L'apologie de Paul Jove me paraît très-faible.] Les moyens de cet auteur pour justisser Léon X se peuvent réduire à quatre \*. 1°. Il prétend

gagea un peu trop avant dans les il y a beaucoup de filles de joie qu'onpourrait justifier par ce principe: Elles ne sont point naturellement grand fonds de facilité, de douceur et de complaisance, les fait tomber dans le piége du tentateur. Je remarquerai en passant que Politien a dit des merveilles de Léon X. C'est dans une lettre qu'il écrivit au pape Innocent VIII, lorsque ce jeune garçon fut fait cardinal. Voyez la note (62). 20. Paul Jove dit que si l'on compare Léon X avec ses prédécesseurs, on le trouvera fort sage. Si aliquá ex parte eo nomine sugillari inclyta virtus potuit, Leo certe cum superiorum principum fama comparatus æstimatione rectissimd continentiæ laudem feret (63). Cette excuse nevaut guere mieux que l'autre. 3°. Il dit que ce pape ayant eu une belle renommée par rapport à la continence, se précautionna enfin contre les attaques de l'impureté en renoncant à la bonne chère, et par des jeûnes réglés. Constat tamen eum, quòd à prima adolescentia opinione omnium summam continentiæ laudem fuisset adeptus, non importuna quædam pudicitiæ castitatique præsidia quæsivisse: quando nequaquam pristinæ vitæ more tam multis delicatisque obsoniis uteretur : itemque animo verè pudico die Mercurii carnes non

(61) Voyes ci-dessus les paroles de Paul Jove,

<sup>(\*)</sup> Quali serte di buffonerie, e di facetie piecessero a papa Leone, si puo raccoglier dal lib. 4 della Vita di lui del Giovio: dove pone, che furon recitate comedie, si fece profession di fare impassire huomini, ed altre piacevolesse tali: onde il Tarascone si persuase d'essere gran musico, il Baraballo fu laureato poeta, e mandato su l'elefante, ed i parasiti furon sommannet favoriti sommamente favoriti.

<sup>(59)</sup> Guice., lib. XIV, folio 416. (60) Guice., lib. XI, folio. 326.

Leclerc trouve que Paul Jove, évêque, a avoue trop de faits au désavantage du pape.

remarque (D), citation (12). remarque (I), citation (12).

(62) Ita natus et factus, ita altus atque educatus, ita denique eruditus atque institutus hio est, ut nemini secundus ingenio, nec equalibus industrid, nec praceptoribus litteratura, neque gravitate senibus concesserit. Nativa in eo probitas, et genuina: diligentid quoque parentis ita impense culta est, ut ex illius ore non modò, non verbum dictu fadius, sed ne levius quidem unquam aut etiam licentius exciderit. Non action non estus non incessus in illo protestico. tio, non gestus, non incessus, in illo notatus : non aliud postremò quod in deteriorem partem non aims possiemo quoi in acteriorem partem conspiceretur. Sic in viridi estate cana maturitas, ut qui loquentem senes audiant, proavitam in eo, nos paternam certè indolem agnoscamus. Cultum pietatis et religionis penè etiam cum lacte nutricis exenxit e citam tum ab incunabults sacra meditatus officia. Politian., epist. , lib. VIII.

<sup>(63)</sup> Jovius, in Vita Leonis X, pag. 192.

edere, die autem Veneris nihil gustare bue sagement les peines et les récompræter legumen et olera, ac die demum Saturni cænd penitùs abstinere, incorrupta lege instituisset (64). Ceci vaut mieux que tout le reste. Enfin il dit qu'on doit faire une grande différence, entre les vices qui conviennent à un souverain en tant que tel, et les vices qui lui conviennent en tant qu'homme. Et il nous allègue l'empereur Trajan, si aimé du peuple romain, que le comble des souhaits qu'on faisait pour les empereurs était qu'ils régnassent aussi bien que lui ; et néanmoins on n'ignorait pas la pédérastie et l'ivrognerie de Trajan. Cela veut dire que les vices de Léon X n'étaient pas contraires aux qualités d'un bon souverain, mais seulement à celles d'un bon chrétien, et qu'ainsi on doit pardonner les déréglemens de sa jeunesse, puisqu'ils ne l'ont pas empêché d'être un bon prince. Alia principis, alia hominis esse vitia quis nescit? hæc uni private conditione quum noceant, etiam aliquibus fortasse prosunt: illa verò ab dira potestate, et luctum et calamitatem universis mortalibus apportant: idque verissimum esse constat præ-claro quondam populi Romani testimonio, qui neminem sibi principem Trajano meliorem exoptavit, quanquam eum illicitæ libidinis ac ebrietatis censura notAsset. Sed demus aliquid humanitati Leonis, uti in summa licentia fervidæ ætatis ac prosperæ valetudinis æstum ægerrimè sustinenti , postquam in magnis salutaribusque virtutibus optimi atque benefici cognomentum facile meruerit (65)

Généralement parlant, il faut convenir de la maxime de cet auteur : il est très-possible qu'un prince soit homme de bien, et en même temps un pauvre roi , c'est-à-dire un roi qui ne sache point maintenir la vigueur des lois, ni remédier aux maux de l'état. D'ailleurs il est très-possible qu'un prince observe très-mal les règles des mœurs, qui prescrivent aux particuliers ce qu'ils doivent faire; et que néanmoins il soit un bon roi, c'est-à-dire un roi qui maintient l'ordre dans son état, et qui distri-

penses, sans être à charge à son peuple par des impôts, et par des édits bursaux. Mais il est très-rare qu'un prince voluptueux et prodigue, comme l'était Léon X, soit un bon prince : il faut qu'afin de fournir à ses dépenses il surcharge ses sujets, et pour l'ordinaire il distribue ses graces selon le caprice des ministres de ses plaisirs, et par consequent à des personnes indignes dont il n'a pas le temps de punir les malversations, trop occupé de ses voluptés pour pouvoir donner aux fonctions de la royauté l'application qu'elles demandent. Il serait facile de prouver que les sujets de Léon X avaient sur le dos beaucoup de charges. De plus, ne songe-t-on pas que la principale dignité de Léon était une dignité sacrée, une dignité ecclésiastique'? Ainsi pour connaître s'il a rempli ses devoirs, il ne faut pas examiner principalement s'il a fait ce que demandait sa dignité temporelle ; on ne le saurait justifier à moins qu'on ne montre qu'il s'est acquitté soigneusement de ce qu'exige l'autre dignité, c'est-à-dire à moins qu'on ne montre qu'il a observé les préceptes de l'Evangile, et qu'il n'a rien oublié pour les faire pratiquer aux autres. Voilà ses principales fonctions, et là-dessus son apologiste est contraint de l'abandonner. In his verò quæ rem divinam respicerent nequaquam secundd famd prægravari est visus. Nam indulgentias vetera pontificum ad parandam pecuniam instrumenta adeò plenè atque affluenter provinciis dedit, ut fidem sacrosanctæ potestatis elevare videretur (66).

Je dirai par occasion que ce mélange d'autorité temporelle et d'autorité ecclésiastique dans une même personne, est ordinairement la ruine de l'esprit évangélique. Cette combinaison avait lieu parmi les païens (67), et n'était pas inutile au bien temporel de la religion : elle a servi notablement aux mêmes fins dans le christianisme ; mais elle y a produit une extrême corruption des mœurs.

<sup>(64)</sup> Ibidem , pag. 193.

<sup>(65)</sup> Ibidem , pag. 192 , 193.

<sup>(66)</sup> Jovius, in Vit. Leon., pag. 193. (67) Rex Anius rex idem hominum Phæbique

Virgil. , Eneid. , lib. III, vs. 80.

syllogisme la plus faible des prémisses est la règle de la conséquence (69). prononce d'une autre manière, a rapporté le bon mot d'un paysan de l'électorat de Cologne. J'ai cru pendant fort long-temps que ce bon mot ne se conservait que par tradition, mais je me trompais: il est imprimé depuis plus d'un siècle dans des livres graves. Duaren l'a inséré dans l'un toute l'histoire : il est vrai qu'on n'y parle pas nommément d'un électeur d'un villageois allemand, qui travaillant on son champ, vid passer son évesque, accompagné de train plus digne d'un satrape que de celui qui se dit successeur ou lieutenant d'un apostre: dont estant scandalisé, fut contrainct de rire et s'escrier si haut que le révérend fut émeu lui en demander la raison. Il respond en son naturel, comme villageois, c'est-àdire comme personne véritable et simple: Je ris quand je ponse en saint Pierre et saint Paul, et que je te voi en tel équipage. Comment cela dit

(68) Mortua quinetiam jungebat corpora vi-

vis , Componens manibusque manus , atque oribus

ora, (Tormenti genus) et sanie, tabeque fluentes Complexu in misero longd sic morte necabat. Idem, lib. VIII, vs. 485.

(69) Conclusio sequitur debiliorem partem.

(70) Tom. II, pag. 161 de la troisième édition. (71) De sacris eccles. minister., lib. I , cap.

(72) Bapt. Fulgosius, Factor. et Dictor. me-morab. lib. VI, cap. II, folio m. 198.

Le caractère ecclésiastique devrait l'évesque? Et demandez-vous comprévaloir et tenir lieu de principal, ment? dit le pitaud : ils estoient fort puisque l'autre dignité n'est qu'un mal advisés d'aller ainsi seuls par tout accessoire: cependant, il est pres- le monde et à pied, veu qu'ils estoient que toujours absorbé par son com- les chefs de l'église chrétienne et lieupagnon. Joindre ces deux choses tenans de Jesus Christ roi des rois. ensemble, c'est joindre un cadavre Et toi qui n'es que nostre évesque, tu à un corps vivant; jonction funeste vas si bien monté et as si grande suite où le cadavre communique sa pou- de spadassins, que tu ressembles plusriture au corps vivant, et ne reçoit tost à un satrape qu'un pasteur d'éde lui aucune influence vitale (68). glise. A cela réplique le révérend: Le monde, la chair, la partie faible, Mais, mon ami, tu ne considères pas attire à soi les résolutions et les con- que je suis aussi bien comte et baron clusions, tout de même que dans le que ton évesque. A quoi le rustique rit plus qu'auparavant; et lui demandant l'évesque pourquoi? Il respond : Deà, Est la regio de la Critique générale (70) monsieur, quand ce comte et baron en parlant de la distinction qu'on a que vous dites estre sera en enfer, où forgée entre un pape qui prononce sera lors monsieur l'évesque? Ainsi forgée entre un pape qui prononce sera lors monsieur l'évesque? Ainsi ex cathedrd, et le même pape qui confus le révérend sans mot respondre

poursuit son chemin (73).

(Q)... Les autres apologistes n'ont guère mieux réussi, Disons un mot sur la manière dont quelques auteurs ont voulu justifier Leon X, par rapport à l'impiété. Coëffeteau (74) n'allègue point d'autre apologie que ces paroles d'Onuphre Panvinius (75) : de ses livres (71), et l'a copié de Erat rerum divinarum diligens obser-Fulgose (72). Voici en vieux gaulois vator. Rivet (76) lui réplique: Il y a assez de profanes et athées qui observent exactement les cérémonies, de Cologne. Le conte est fort plaisant pour cacher leur impiété sous ces feuilles, qui entre amis disent qu'elles font ad morem, non ad rem, legibus justæ, non Diis gratæ. Sannazarius, qui le fait mourir sans prendre les sacremens, pource qu'il les avait vendus auparavant, ne nous le donne pas tel qu'Onuphre le veut peindre. Remarquez bien que Sannazar ne prétend pas que Léon ait refusé les sacremens. Si ce pape ne communia pas, etc., au lit de mort, ce fut à cause de son délire. Jacques Gretser, outre les paroles de Panvinius, allègue la bulle de Léon X contre Luther. Bulla quá Leo Lutheri errores damnat, immanem hanc pseudologiam perspicue redarguit (77). Cela est pitoyable; car quand ce pape n'aurait eu nulle religion, il aurait

(74) Réponse au Mystère d'Iniquité, p. 1227.

(75) In Vita Leonis X.

<sup>(73)</sup> Pierre Viel, docteur de Serbonne, an Traité de la Simonie, chap. VI.

<sup>(76)</sup> Remarques sur la Réponse au Mystère d'Iniquité, IIe. part., pag. 640. (77) In Examine Mysterii Plessean., p. 563.

pourtant suivi le style ordinaire dans "» pour un modèle achevé de la polisa bulle, et fait éclater beaucoup de » zele contre un hérétique, qui lui » disputait une autorité d'où dépendait » tout son bonheur temporel. Palavicin (78), voulant répondre au reproche que le père Paul a fait à ce pape, d'avoir eu très-peu de soin de la piété (79), fait trois choses : il allegue, 1º. le témoignage de Politien (80); 2°. les jeunes du pape ; 3° la majesté et la bonne grâce avec quoi Léon célébrait la messe. La seconde de ces trois choses, si elle est telle que Paul Jove l'a rapportée (81), est, ce me » douze ans \*, qu'il fut fait cardinal, semble, une bonne preuve de religion, quand on en pèse bien les » depuis, lorsqu'il fut élevé sur la circonstances. La première ne signisse » chaire de saint Pierre. Il négocie rien, car les enfans jusques à un cer- » avec les États de Venise pour sauleçons de leur catéchiste; ils n'y opposent aucune objection. S'ils deviennent impies, c'est quand ils sont "

point de résolution pour avoir vu

point de hors de page, et qu'ils se gâtent, ou » périr son frère au passage d'une par un mauvais commerce, ou hien » rivière. Il n'a de pensées que pour en philosophant de travers. La der- » élever le fils unique que ce frère nière chose est plutôt un talent du » avait laissé dans le berceau, et corps qu'un signe de persuasion de » là-dessus il retourne à Rome où ses l'ame. Voyons ce que dit Paul Jove. » intrigues lui donnent accès à la Sacra confecit, singulaque ceremo- » faveur du pape Jules II, et le font niarum obivit munia singulari cum » clire légat dans l'armée destinée majestate, ut non falsò nomo supo- » pour chasser les Français d'Italie.
norum pontificum eo augustius et » Il estfait prisonnier à la bataille de decentius sacrificasse diceretur (82). » Ravenne, mais il se sauva dans une lly a beaucoup d'apparence qu'Onuphre n'entend que cela , lorsqu'il » que Jules vensit d'expirer ; il entre debite que fuit rerum divinarum diligens observator, et sacris ceremoniis deditus. Preuve tout-à-fait équivoque de piété.

(R) J' . . . alléguerai un long passage des anecdotes de Varillas, qui contient un abrégé assez juste du ca-ractère de Léon X. ] On le trouve dans la préface de cet ouvrage, et il contient ce qu'on va lire. « Guichar-» din..... nous donne (\*) ce pape

(78) Istor. del Concilio, lib. I, cap. II.

') Dans les douse premiers articles de son

tique moderne, et pour le plus grand homme de cabinet de son siècle ; il le met au-dessus du roi » Ferdinand-le-Catholique, et le fait » triompher en sa jeunesse des ruses » de ce vieil usurpateur. C'est à lui » qu'il attribue le secret de faire bon × gré mal gré seconder tous ses des-» seins par le conseil d'Espagne. Après » avoir établi ces merveilleux prin-» cipes, il n'est point de vertus ècla-» tantes qui ne rélèvent la peinture » de Léon X. Il forme, des l'age de » conjoncture fatale pour lui, puis-» dans le conclave où il profite si » bien du caprice des jeunes cardi-» naux, qui s'étaient mis en tête de » faire un pape de leur âge, qu'il » fait pencher leurs suffrages en sa » faveur. Il se joint aux Espagnols, et ménage leur amitié tant qu'elle » lui est utile pour rétablir sa maison » dans les principales fonctions de la » magistrature à Florence ; mais des » que la fortune leur tourne le dos » et qu'il découvre que leur conseil » n'est pas d'humeur à souffrir qu'il » usurpe le duché d'Urbin pour en » investir son neveu, il traite avec » les Français à cette condition : il » dresse le fameux concordat, dans » lequel il se joue des stratagèmes et » de la longue expérience du chan-

<sup>(79)</sup> Sarebbe stato un perfetto pontifice, se m queste havesse congiunto qualche cognitione delle cose della religione, ed alquanto piu d'in-clinatione alla pietà : dell' una e dell' altra delle quali non mostrava haver gran cura. Fra-Paolo, Istor. del Concilio, lib. I, pag. 5.

<sup>(80)</sup> Voyes la remarque (P), citation (62).

<sup>(81)</sup> Voyes la remarque (P), citation (64). (82) Paul. Jovius, in Vità Leenis X, lib. IV, Pag. m. 212.

<sup>&</sup>quot; C'est Varillas qui parle ici ; et c'est à Bayle que Joly reproche de ne donner que douze ans à Léon, quand il fut nommé cardinal. Il en avait quatorze, comme on a vu ci-deseus.

" celier du Prat; il caresse François
" Ier. tant que ce roi est en état de
" lui faire du bien; mais il n'en a pas
" plus tôt tiré tout ce qu'il préten" dait, qu'il le quitte pour se récon" cilier avec Charles-Quint. Il pro" jette avec celui-ci une ligue pour
" rétablir les Sforces dans le duché
" de Milan. Il réussit plus tôt qu'il
" ne pensait, et reçoit, de la nou" velle qui lui en est apportée, une
" joie qui lui donne la mort."

(S) M. Varillas s'est aussi trompé touchant Paul Jove.] Cet historien, si l'on en croit M. Varillas, n'a pas tant fait une histoire qu'une satire à l'égard de Léon X. Paul Jove , dit il (83), le fait passer pour un homme haut à la main , et qui voulait toujours emporter les choses de vive force. Il lui impute la même humeur guerrière dont avait été agité Jules II, son prédécesseur ; il lui fait concevoir, avant même son exultation, un mépris dédaigneux de tout le reste du sacré collége, fondé sur une préséance imaginaire de la maison de Médicis sur les autres d'Italie; il fait intervenir ce mépris dans toutes les actions d'éclat, et même dans les plus augustes cérémonies; il le prend pour la source et le fondement de la guerre obstinée contre le duc d'Urbin, et des autres querelles qui survinrent dans toute l'étendue de son pontificat : en un mot, il veut que la vanité, mais une vanité fière et choquante, ait été sa plus forte inclination. Si vous étiez en peine de savoir comment Paul Jove a pénétré si avant dans l'esprit de Léon, pour en prononcer un jugement si dé-cisif, il vous répond lui-même par avance qu'il a été la créature de ce pape; que ce fut lui qui lui fit quitter la profession de médecine, et la prétention d'une chaire à Padoue, pour s'engager dans l'état ecclésiastique ; qui le fit évêque de Côme ; qui le choisit pour être son confident, et pour assister aux conseils ou se prenaient les résolutions les plus importantes et les plus secrètes; qui l'engagea à écrire l'histoire de son temps;

(83) Préface des Auecdotes de Florence. Il eite Paul Jove, dans son livre, et l'éloge particulier de Léon X. Deux mauvaises citations; car l'Histoire générale de Paul Jove comprend plusieurs livres; et il n'a pas sait un Eloge particulier de ce pape, mais sa Vie.

qui fit faire des offices pour lui en France et en Espagne, afin qu'on lui communiquat les pièces authentiques dont il croyait avoir besoin pour la perfection de son ouvrage; et qui se découvrait à lui tout entier dans les entretiens fréquens et familiers. Nos remarques précédentes montrent que Paul Jove ne cache pas les défauts de Léon X; mais il est sûr que le vice dont parle M. Varillas est celui de tous que Paul Jove lui donne le moins: il est même vrai qu'il lui donne la vertu contraire. Pontifex, dit-il (84), cujus mite ingenium facilemque naturam in specimen cæterarum virtutum omnes illo tempore laudabant, clementius agendum sibi..... existimavit. Cet auteur ne fut jamais évêque de Côme; et il n'obtint point de Léon X, mais de Clément VII, la dignité épiscopale (85). Cette confidence intime, cette admission aux conseils les plus secrets me paraissent une fiction de roman : je u'en ai trouvé nulle trace dans les écrits de Paul Jove.

(T) J'ai deux lettres anecdotes qui sont une preuve de cela. Elles m'ont été communiquées par M. de Seidel, conseiller privé de sa majesté dé Prusse. Il a hérité de monsieur son père une belle bibliothéque, et il l'a augmentée très-considérablement, et surtout de livres rares et de pièces manuscrites. Il en a rapportéplusieurs de son voyage de Grèce, et il est très-digne de posséder un tel trésor; car il est fort savant, et il se plaît beaucoup à favoriser les sciences. La copie qu'il a eu la bonsé de m'envoyer des deux lettres de Léon X, est sidèle et très-exacte : on a encore l'original écrit de la main de Sadolet. Disons en passant qu'on a imprimé dans le Nova litteraria Maris Baltici et Septentrionis (86) du mois de novembre 1699, une lettre qui fut écrite pour un semblable sujet à sa majesté danoise par Léon X, le 8 de novembre 1517. Voici celles que j'ai en main.

(86) Pag. 348.

<sup>(84)</sup> Jovius, Historiar. lib. XI, sub fin. Voyez-le aussi in Vità Leonis X, pag. m. 109.

<sup>(85)</sup> Le 13 de janvier 1528, selon Ughelli, Ital. sacra, tom. VII, pag. 744.

Venerabili fratri Alberto Moguntin. Et Magdeburgen. Archi-Episcopo, Administratori Halberstaten. Principi Electori ac Germaniæ Primati. 🏚

## LEO PP. X.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Mittimus dilectum filium Joannem Heytmers de Zonvelben, Clericum Leodiensis diœceseos, nostrum et apostocim in animo nobis sit tales libros, piscatoris die XXVI novembris M. quotquot ad manus venire potuerint, DXVII. Pontificatús nostri anno in lucem redire curare pro communi quinto. omnium litteratorum utilitate, fra-ternitatem tuam ed demum que possumus affectione hortamur, monemus, et enixiùs in Domino obtestamur, ut rem gratam unquam facere animo proponit, vel eorundem librorum ommum exempla fideliteret accurate scripta, vel quod magis exoptamus ipsosmet libros antiquos ad nos transmittere quanto citius curet, illos statim receptura, cum exscripti hic fuerint, juxta obligationem per Cameram nostram apostolicam factam, seu quam dictus Joannes commissa-Psa quam primum posset per fidum ruince, l'an 1631.

nuntium ad nos, vel dilecto filio Philippo Beroaldo bibliothecario Palatii nostri apostolici mittat. Quoniam verò eidem Joanni certam summam pecuniarum hic in urbe enumerari fecimus pro expensis factis et fiendis, et certam quantitatem debemus, volumus, et ita fraternitati tuæ committimus et mandamus, ut postquam acceperit prædictum librum Titi Livii, ipsi Joanni solvat seu solvi faciat centum quadraginta septem ducatos auri de Camera ex pecuniis indulgentiarum concessarum perillius provincias in favorem fabricæ Basilicæ prinlicæ sedis commissarium ad inclytas cipis apostolorum de urbe; quant nationes, Germaniæ, Daniæ, Sue-quidem pecuniarum summam in comciæ, Norvegiæ, et Gothiæ, pro in-putis tuæ fraternitatis cum camera quirendis dignis et antiquis libris qui apostolica admittemus, prout in prætemporum injurid periére, in qud re sentid per præsentes admittimus et nec sumptui nec impensæ alicui par- admitti mandamus. Juvet præterea cimus, solum ut sicut usque à nostri sundem Joannem salvis conductibus pontificatus initio proposuimus, quod litteris et auxiliis, et illi per provinaltissimo tantilm sit honor et gloria, cias suas assistat pro libris extrahenviros quovis virtutum genere insigni- dis, et pro illo etiam fidejubeat, si tos, præsertim litteratos, quantum opus est, pro dictis libris intra cer-cum Deo possumus, foveamus, extol- tum tempus à nobis restituendis et ad lamus ac juvemus. Accepimus autem sua loca remittendis. Quod si fraterpenes fraternitatem tuam, seu in nitas tua fecerit, ut omnino nobis locis sub illius ditione positis esse ex persuademus, et ingens nomen apud dictis antiquis libris, præsertim Ro-viros litteratos consequetur, et nobis manarum historiarum non paucos qui rem gratissimam faciet. Datum Romæ nobiscordi non parum forent. Quare apud sanctum Petrum sub annulo

## JA. SADOLETUS.

C'est la première des deux lettres en question. Voici la seconde : on y verra de quoi pouvoir croire vraisemblablement que toute l'histoire de Tite-Live subsistait alors. M. de Sei-del tient de bon lieu qu'on croit qu'un chanoine de Magdebourg, qui était l'un des ministres d'état du marquis Joachim Frideric, administrateur de l'archeveché, se prévalut de la confusion où étaient les choses, rius noster præsentium lator ad id et ôta de la bibliothéque publique mandatum sufficiens habens nomine plusieurs manuscrits, et nommément dictæ Cameræ denuò duxerit facien- ce Tite-Live, pour les transporter dam. Et quia dictus Joannes promisit dans la sienne. Ses héritiers la consernobis se brevi daturum trigesimum verent, mais ils tenaient fort cachés tertium librum Titi Livii de bello les manuscrits qui n'y étaient entrés Macedonico, illi commisimus ut eum que par des voies illégitimes. Enfin ad manus tuæ fraternitatis daret, ut tout cela périt lorsque la ville fut Venerabili Fratri nostro Alberto Archiepiscopo Moguntin. Principi Electori et Germaniæ Primati.

## LEO PP. X.

Dilecti filii (87), salutem et apostolicam benedictionem. Rettulit nobis dilectus filius Joannes Heytmers de Zonvelben clericus Leodiensis diœceseos, quem nuper pro inquirendis antiquis libris, qui desiderantur, ad incultas nationes Germaniæ, Daniæ, Norvegiæ, Sueciæ et Gothiæ nostrum et apostolicæ sedis specialem nuncium et commissarium destinavimus, à quodam, quem ipse ad id substituerat, accepisse litteras, quibus ei sig-nificat in vestrd'biblioihecd reperisse codicem antiquum, in quo omnes de-cades Titi Livii sunt descriptæ, impetrásseque à vobis illas posse exscribere cum originalem codicem habere fas non fuerit. Laudamus profectò vestram humanitatem et erga sedem apostolicam obedientiam. Verum, dilecti filii, fuit nobis ab ipso usque pontificatus nostriinitio animus, viros quovis virtutis genere exornatos, præsertim litteratos, quantum cum DEO possumus, extollere ac juvare. Ed de causd hujuscemodi antiquos et desideratos libros, quotquot recipere possumus, prius per viros doctissimos, quorum copia DEI munere in nostra hodie est curid, corrigi facimus, deinde nostrá impensa ad communem eruditorum utilitatem diligentissime imprimi curamus. Sed si ipsos origináles libros non habeamus, nostra intentio non planè adimpletur, quia hi libri, visis tantum exemplis, correcti in lucem exire non possunt. Mandavimus in camerd nostru apostolicd sufficientem præstare cautionem de restituendis hujuscemodi libris integris et illæsis eorum dominis, quam primùm hìc erunt exscripti , et dictus Joannes, quem iterum ad præmissa commissarium deputavimus habet ad eandem cameram sufficiens mandatum, illam obligandi ad restitutionem prædictam, modo et formd quibus ei videbitur. Tantum ad commodum et utilitatem virorum erudito-

(87) M. de Scidel croit que cette lettre fut ecrite aux chanoines de Magdebourg; vu qu'Al-bert de Brandebourg, archevêque de Mayence, était aussi archevêque de Magdebourg.

rum tendimus; de quo etiam, dilecti filii, abbas et conventus monasterii Corwiensis ordinis sancti Benedicti Padebornensis diœceseos nostri locupletissimi possunt esse testes, ex quorum bibhotheod cùm primi quinque historiæ Augustæ Cornelii Taciti qui desiderabantur, furto subtracti fuissent, illique per multas manus ad nostras tandem pervenissent; nos recognitos prius eosdem quinque libros et correctos à viris prædictis litteratis in nostra curia exsistentibus, cum aliis Cornelii prædicti operibus, quæ extabant, nostro sumptu imprimi fecimus : deindè verò , re comperta , unum ex voluminibus dicti Cornelii, ut præmittitur, correctum et impressum, ac etiam non inordinate ligatum, ad dictos abbatem et conventum monasterii Corwiensis remisimus, quod in eorum bibliotheca loco subtracti reponere possent. Et ut cognoscerent ex ed subtractione polius eis commodum quam incommodum ortum, misimus eisdem pro ecclesid monasterii eorum indulgentiam perpetuam. Quocirca vos et vestrum quemlibet, ed demum qud possumus affectione in virtute sanctæ obedientiæ monemus, hortamur, et sincerd in domino caritate requirimus, ut si nobis rem gratam facere unquam animo proponitis, eundem Joannem in dictam vestram bibliothecam intromittatis, et exinde tam dictum codicem Livii, quam alios qui ei videbuntur per eum ad nos transmitti permittatis, illos eosdem omninò recepturi, reportaturique à nobis præmia non vulgaria. Datum Romæ apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die prima decembris MDXVII. Pontificatus nostri anno quinto.

Ja. Sadoletus.

LÉON ( Aloisio, ou Louis de ), en latin Legionensis, professeur en théologie dans l'université de Salamanque (a), fils d'un gentilhomme castillan, eutra dans l'ordre des ermites de saint Augustin le 29 de janvier 1549 (b).

<sup>(</sup>a) Schottus, Biblioth. hispan., pag. 266. (b) Philippus Elssius, Encomiast. Augustin., pag. 4/3.

Il entendait bien le grec et l'hé- l'observance plus étroite. Vicarii gebreu, et il fit paraître beaucoup de dextérité à expliquer dans ses leçons l'Ecriture Sainte. Il fit en 1588, les règles des moines déchaussés qui commençaient à se produire sous le nom de récollets. On le fit vicaire général de l'ordre et provincial \*1, le 22 d'août 1591, et il mourut le lendemain (A), à Madrid, à l'âge de soixante-quatre ans. Il avait eu une très-fâcheuse affaire au tribunal de l'inquisition; mais il s'en était tiré honorablement après quelques années de captivité (c) (B). Je ne doute point que cela n'ait été cause \*\* d'une explication qu'il a faite d'un verset du Cantique des Cantiques (C). Son commentaire latin sur ce livre de l'Écriture fut imprimé à Salamanque, l'an 1580 (d). Il le publia aussi en espagnol (e). On a quelques autres livres de sa façon (D), quiont fait souhaiter que le reste de ses ouvrages fût mis en lumière(f).

'' Leclerc dit qu'il faut distinguer les deux charges. C'est ce que Bayle, dans sa remarque (A), reproche à Elssius de n'avoir point fait. (c) Tiré d'Elssius, ubi suprà.

\*2 Leclerc, au contraire, dit que ce fut la traduction espagnole qu'il avait faite du Cantique des Cantiques qui le fit mettre en prison. Il avait fait cette traduction pour un de ses amis qui ne savait pas le latin, et y avait joint un commentaire. Des copies en circulèrent; et comme il était défendu en Espagne de lire la Bible en langue vulgaire, on arrêta lauteur. Après être sorti de prison, il revit <sup>80</sup>n travail et le publia en latin.

(d) Tiré d'Elssius, ubi suprà.

(e) Schottus, Biblioth. hispan., pag. 266. (f) Idem , ibid.

(A) On le fit vicaire général et provincial, le 22 août 1591, et il mou-rut le lendemain.] On ne laisse pas de dire qu'il gouverna bien la province, et qu'il donna un commencement à

neralis officio, et provincialis munere 1591, 22 Augusti honoratus, provinciam laudabiliter rexit, arctiorisque vitæ initium fuit..... Obiit..... aliero ab electionis die in provincialem (1). Qui pourrait s'imaginer qu'un auteur serait capable d'un récit tel que celuilà? Je ne sais si Elssius n'a pas entendu que Louis de Léon avait été quelques années le vicaire général de l'ordre, mais qu'on ne le fit provincial que la veille de sa mort? On comprendrait par-là que cet augustin auraît exercé une charge très-dignement; mais la narration d'Elssius serait toujours très-défectueuse.

(B) Il avait eu une très-fâcheuse affaire au tribunal de l'inquisition; mais il s'en était tiré honorablement après quelques années de captivité.] Citons un apologiste de M. l'archevêque de Sébaste (2). « Le père Aloïsio » de Léon, augustin,... professeur » de l'Écriture à Salamanque, fut près de cinq ans prisonnier dans » l'inquisition d'Espagne. Mais ayant » enfin trouvé un juge équitable, il » en sortit innocent, fut rétabli dans » sa charge, et on lui fit à Salaman-» que une entrée triomphante qui » couvrit de confusion ses injustes » censeurs. » Elssius ne fait durcr que deux ans \* la prison de ce professeur de Salamanque, et il se platt à décrire les circonstances de son glorieux rétablissement. Edidit heroïcum specimen præclaræ patientiæ, et magni animi indicium. Cum enim aliquorum invidiá sanctæ inquisitioni delatus simulque constrictus, ejusdem carceribus biennium integrum detentus fuisset, tandem infracti animi vir, publico triumpho, cum palmá et laurea educitur, ac veste candida, in signum innocentiæ amictus, præcone præeunte, deducitur, pristinisque honoribus, titulis, ac professioni theologicæ restituitur. Primam verò lectionem, post tenebras, ut auspicabatur, pleno concessu ad novitatem

<sup>(1)</sup> Philippus Elssius, in Encomiast. Augustin., pag. 443.

<sup>(2)</sup> Avis sincères aux catholiques des Provinces-Unies, sur le décret de l'inquisition de Rome contre M. l'archevêque de Sébaste, pag. 22, 23. édit. de 2704. \* C'est'une crreur d'Elssius, disent Leclerc et

evocato inquit, dicebamus hesterna pourra voir en français dans l'ouvra-

die (3).

du cantique des cantiques.] Je parle été du plus fort parti, a expliqué de du verset où l'épouse dit, je suis cette manière les paroles du Cantique tombée entre les mains de ceux qui des Cantiques. Les persécutions aiveillent pour la garde de la ville, et guisent l'esprit, et donnent d'admira-ils m'ont dépouillée; ceux qui en dé-bles ouvertures sur le sens mystique. fendent les murailles m'ont blessée. Aloïsio de Léon prétend que l'épouse sa façon.] Un traité imprimé à Salaparle ainsi en la personne des bons manque, l'an 1590, de utriusque chrétiens persécutés de la part des agni typici ac veri immolationis legipuissances ecclésiastiques (4). Il ob- timo temore \*, où il soutient que serve que ces sortes de vexations sont l'agneau pascal était égorgé au comles épreuves les plus dures et les plus mencement du 14°. jour de la lune difficiles à supporter, et que Dieu (6), et que Jésus-Christ, qui se conréserve souvent aux plus parfaits. forma à cet usage célébrant la pâque, « On sera peut-être étonné, ajoute- fut crucifié ce jour-là même (7); un » t-il; de ce que l'épouse trouve traité de probæ matrisfamilias Offi-» toujours en son chemin les gardes cio; un autre de divinis Nominibus » de la ville, dont non-seulement (8); un commentaire sur le psaume » elle ne reçoit aucun secours, mais XXVI (9). Notez que cet écrivain est » même en reçoit des injures et de un de ceux qui appliquent à Mahomet » mauvais traitemens. Est-il croyable les prédictions des apôtres touchant » que ceux qui sont établis supérieurs l'antechrist (10). » des fidèles et qui gouvernent les » églises de Dieu (car c'est à eux » que la garde de la ville et de ses murailles est confiée), loin de leur » donner le moindre secours, affli-» gent et persécutent souvent les gens » de bien et ceux qui aiment plus » leur Dieu? Cependant c'est ce qui » nous oblige de croire véritable » toute la suite de ce divin cantique. » Et certes, comme il n'y a rien de » meilleur, rien de plus utile au » salut, que de bons évêques qui » sont fidèles aux devoirs de leur » sacré ministère, au contraire les » injustes et méchans pasteurs qui » font servir à leurs desseins et à » leurs intérêts l'autorité qu'ils ont » reçue pour gouverner le peuple de » Dieu , sont pernicieux à tous en » général, et principalement aux » plus gens de bien et aux plus grands » saints, et ne sont bons qu'à les » perdre. Il y a toujours eu un grand » nombre de ces sortes de pasteurs » dans l'église, et c'est d'eux propre-» ment qu'il est parlé dans ce verset » du cantique que j'explique. » Il dit plusieurs autres choses sur ce tonlà , et encore plus marquées : on les

(3) Elssius, in Encomiast. Augustin., p. 443. (4) Voyes les Avis sincères aux catholiques des Provinces-Unies, pag. 6, 7.

ge que je cite (5). Je voudrais savoir (C) Sa détention a été cause d'une si quelque commentateur très-con-explication qu'il a faite d'un verset tent de son évêque, et qui ait toujours

(D) On a quelques autres livres de

(5) La même, pag. 8, 9.

Le père Daviel a donné une Traduction du Système d'un docteur espagnol sur la dernière péque de Notre Seigneur Jésur-Christ, aver une Dissertation sur la discipline des quanto-decimans, pour la célébration de la Péque, Paris, 1665, in-12.

(6) Cest-à-dire, le soir du jour que nons nommerions le 13.

nommerions le 13

nonmerions to 13.

(7) Schottus, Biblioth. bispan., pag. 266.

(8) Idem, ibidem.

(9) Imprimé à Salamanque, l'an 1580 et 1585. Elssius, Encomisst. Aug., pag. 443.

(10) Voyes Heidegger., in Myster. Babyl.

Magon, pag. 70, tom. I.

LÉON (Pierre Cieça de ), auteur d'une histoire du Pérou. Il sortit d'Espagne, sa patrie, à l'âge de treize ans, pour aller en Amérique, où il sejourna dixsept années (a). Il y remarqua tant de choses singulières, qu'il se résolut à les mettre par écrit. J'en rapporterai quelques-unes , quand ce ne serait que pour faire voir l'injustice de ceux qui prétendent que les chrétiens ont appris aux peuples de l'Amérique à être méchans (A). Cela ne

(a) Cieça, in Proœmio.

peut être vrai qu'avec bien des traitement que les habitans de ce y ait eu dans ce nouveau monde quelques endroits dont les habitans grossiers et simples suivaient bonnement et frugalement les lois naturelles, et qu'ils la fourberie et à la débauche; mais, généralement parlant, la corruption des Américains était si brutale et si excessive, qu'on n'en peut avoir assez d'horreur. Le dessein de notre Ciéca était de faire une histoire entière du Pérou en quatre parties (b): on ne sait point s'il les acheva, on sait seulement que la première partie fut imprimée à Séville, l'an 1553, Il l'avait commencée l'an 154 t, et il la finit l'an 1550 (c). Il était à Lima, ville capitale du royaume du Pérou, lorsqu'il y mit la dernière main, et il était âgé de trente-deux ans (d). Cet ouvrage a été traduit en italien (B).

(b) Voyez Nicolas Antonio, Bibliothec. Script. hisp., tom. II, pag. 146.

(c) Cieça, in fine Operis.
(d) Idem, ibidem.

(A) J'en rapporterai quelquesunes, quand ce ne serait que pour faire voir l'injustice de ceux qui préméchans.] Il dit que les grands seigneurs dans la vallée de Nore tachaient de prendre chez leurs ennemis autant de femmes qu'ils pou-vaient, et qu'ils couchaient avec elles, et qu'ils nourrissaient délicatement les enfans qu'ils en avaient; mais que les ayant nourris jusqu'à et les mangeaient : c'était pour eux une viande délicieuse (1). Parlons du

(1) Pietro Cieça, Historia del Peru, cap. XII. folio m. 23.

restrictions. Il se peut faire qu'il pays-là faisaient à leurs prisonniers de guerre. Ils les réduisaient à la condition d'esclaves, et les mariaient et mangeaient tous les enfans qui venaient de ces mariages; et puis ils mangeaient les esclaves mêmes quand ils les voyaient hors d'état de procréer des enfans. Mangiavano i figliuoli se soient accoutumés par leur de quei schiavi, e poi mangiavano commerce avec les chrétiens à gli istessi schiavi quando etano tanto vecchi, che non potevano generare (2). La première fois que les Espagnols entrèrent dans cette vallée, un seigneur nommé Nabonuco les vint trouver amiablement, accompagné de quelques femmes: la nuit étant venue, deux d'entre elles se couchèrent tout de leur long sur un tapis, une autre se mit de travers afin de servir d'oreiller à Nabonuco pendant que les deux autres lui serviraient de matelas. Il se mit sur ces deux-là, et prit par la main une quatrième femme qui était très-belle, et quand on lui demanda ce qu'il en prétendait faire, il répondit qu'il avait dessein de la manger, et de se repattre encore d'un enfant qu'elle avait eu (3). L'auteur observe qu'au pays de Quito. les femmes labouraient la terre, et avaient soin des moissons; et que les hommes ne s'occupaient qu'à filer et à prendre garde au ménage (4). On adorait le soleil dans le Pérou, et l'un des principaux actes de l'adoration était de lui offrir six dents que l'on s'était arrachées (5). Il y avait dans ce pays-là bien des provinces où l'on avait perdu entièrement les idées de l'honneur par rapport à la chasteté. Un de leurs divertissemens était de chanter les belles actions de leurs tendent que les chrétiens ont appris ancêtres plus faisaient cela en dansant aux peuples de l'Amérique à être au son d'un tambour, et en buvant jusqu'à s'enivrer, et puis ils prenaient telle femme que bon leur semblait, et jouissaient d'elle sans que personne y trouvât nul sujet de blame. Alcuni pigliano quelle donne, che gli piacciono, et condottele in certe case, sfuocano con quelle la lor lussuria, non se lo recando à biasmo, l'âge de douze ou treize aus, et les perche non sonoscono qual dona si voyant bien engraissés, ils les tuaient conserva con la verecondia, ne ten-

<sup>(2)</sup> Idem, ibidem, folio 23 verso. (3) Idem, ibidem, folio 24. (4) Idem ibidem, cap. XL, folio 78 verso. (5) Idem, cap. XLIX, folio 99.

gono conto di honore, e manco ri-guardano al mondo (6). Voila ce qu'il faut bien faire sentir à ceux qui nous viennent tant parler des bonnes mœurs des Américains, et qui prétendent que nous avons appris à ces nations-là à être méchantes, depuis que nous leur avons apporté la lu-mière évangélique. Les Espagnols les plus débauchés n'avaient jamais vu en leur pays ce qu'ils virent dans le nouveau monde, je veux dire que les femmes courussent après eux avec des transports enragés d'amour, et munies de certains secrets destinés à augmenter le plaisir. Voici sur cela quelques lignes italiennes : Nell' Istorie dell' Indie narra Amerigo Vespucci d'esser capitato ad una certa costa, dove trovò femmine di tanta libidine, che come spiritate correvano dietro a' suoi marinari, perche usassero con esso loro; e dice, che havevano un sugo di non sò che erba, col quale bagnando le parti genitali de gli huomini, non solo cagionano, ut citiùs, ac sæpiùs erigerent, sed etiam quod eorum penis in insolitam excresceret magnitudinem : il che piaceva loro mirabilmente (7).

Voici bien pis. L'auteur raconte que dans la province de Carthagène, les hommes regardent comme un défaut la virginité de la fille qu'ils doivent épouser; et c'est pour cela qu'ils ne consomment le mariage qu'après qu'elle a été bien purgée de cette tache par ses parens ou par ses amis. bon office de la mère, mais de peur de tromperie, on veut que cela se parti della provincia Cartagena, madre della giovane in presentiad'alcuni suoi parenti le toglie la virginità fusse piu honoro mandarla a marito opposées! cosi corrotta, che con la sua virginità. Matra questi costumi usati da loro, era miglior di alcune terre, che i parenti, o amici, toglievano la virginità alla giovane, e con questa conditione

(8). Diodore de Sicile attribue le même goût aux habitans des îles que nous nommons aujourd'hui Majorque et Minorque (9). Il assure que, dans la célébration de leurs mariages, l'époux ne jouissait de l'épouse qu'après que tous les parens et tous les amis qui avaient été priés au festin nuptial avaient joui d'elle chacun selon le rang que son âge lui donnait (10). Il était bien surprenant qu'une nation aussi lubrique que celle-là (11) fût si peu jalouse; car pour l'ordinaire plus on est enclin à cette brutalité, plus est-on sujet à la jalousie. Témoin les Turcs et les Maures. Ceux-ci sont bien éloignés de l'humeur des Américains de la province de Carthagène: ils demandent sur toutes choses une épouse qui ait bien conservé son pucelage; et s'ils n'en sont point convaincus le lendemain de leurs noces, ils la renvoient à ses parens. Voyez la relation de Maroc publiée par M. de Saint-Olon, l'an 1695. On a trouvé des peuples proche la mer Rouge, qui sont jaloux de cela jusqu'à la fureur ; ils ne seraient point sûrs de leur fait, si l'on n'eût pris des le berceau certaines mesures qui engagent le nouveau marié à commencer par une espèce d'opération de chirurgie. Le latin du cardinal Bembus fera entendre ce que c'est. Alus post hos relictis populis, mare Rubrum ingressi, complures nigrorum item et bonorum hominum, ac bello fortium civitates adierunt : qui natis statim foeminis On emploie en quelques endroits le naturam consuunt, quoad urinæ exitus ne impediatur : easque cum adoleverint, sic consutas in matrifasse en présence de témoins. In certe monium collocant; ut sponsi prima cura sit, conglutinatas atque coalitas quando marilano le figli**cit**e, et che puellæ oras ferro interscindere : tanto la sposa deve andare a marito , la in honore apud homines barbaros est non ambigua ducendis uxoribus virginitas (12). Faut-il que l'homme soit con le dita, si che riputavano, che sujet à des folies si diamétralement

Revenons aux Américains. La plu-

(10) Diod. Sicul. , lib. V , cap. XVIII.

<sup>(6)</sup> Pietro Cieça, Historia del Peru, cap. XLI, folio 82 verso. (7) Alessandro Tassoni, Pensieri diversi, lib. V. cap. XXX, pag. 145.

<sup>(8)</sup> Cieça, cap. XLIX, folio 99. (9) Leur ancien nom est Baléares

<sup>(11)</sup> Les Baléares étuient si lascifs, que la maritavano, ed il marito la riceveva quand un corsaire leur amenait des femmes à vendre, ils donnaient trois ou quatre méles pour une semelle. Diodor. Siculus, lib. V, cap.

<sup>(12)</sup> Petrus Bembue, Hist. Venet., lib. VI, folio m. 130.

part guérissent eux-mêmes le mal ridiem versus : atque in ed populi sub les fiancées allaient filles au lit nuptial. On dirait qu'ils ne se fient qu'à eux-mêmes : ils ne laissent rien à faire aux parens ni aux amis, je veux dire qu'avant que de parler ni de siancailles, ni de contrat, ils font tout la bienséance sont plus relaché ce qu'il leur plaît avec celles qu'ils les femmes que pour les filles. épousent dans la suite : Si maritavano alla foggia de i lor vicini ; ed odo dire, che alcuni, ò la maggior parte, prima che si maritano, togliono la virginità a quelle, che s'haveano da maritare, mescolandosi con quelle lussuriosamente (13). Au reste, ce n'est pas le gout général de l'Amérique de mépriser ainsi la virginité. Il y a plusieurs nations américaines, où tous les maris la demandent : mais la plupart ne la trouvent point; ils viennent trop tard : La maggior parte de gli Indiani si maritano con le figliuole e sorelle d'altri, senza ordine, et pochi trovano le moglie vergini (14). Ce que l'auteur observe à l'égard de la sodomie est affreux : on la pratiquait hautement et publiquement : non ostante c'havessino molte donne bellissime, tuttavia (si come da loro intesi) usavano publicamente il tristo vizio della sodomia, ed anco se ne vantavano alla scoperta (15). Et il y avait même des temples où elle était exercée comme une action de piété (16); abomination qui ne s'est point vue dans le paganisme de l'ancienne Grèce, quoique la prostitution des femmes en l'honneur des dieux y fût très-commune. Je n'ai point remarqué dans Cieça qu'il y e**ût des peuple**s dans ce monde-là qui ne couvrissent point les parties qu'on appelle honteuses; mais d'autres relations l'assurent positivement, et avec cette circonstance fort étrange que les personnes de l'autre sexe qui avaient encore leur virginité ne cachaient rien, et que celles qui ne l'avaient plus cachaient seulement les parties naturelles: Hispanis ulteriora tentantibus, terra est objecta, continens paulò minus decies centena millia passuum ab Hispaniola protensa me-

(13) Cieça, cap. XLIX, folio 99.

(16) Idem , cap. LXIV, folio 128.

qu'il y aurait dans leurs mariages si rege bellum cum finitimis gerente occurrerunt : quorum forminæ virum passæ nullam partem corporis, præter muliebria, virgines ne illam quidem tegebant (17). Cela est fort surprenant, puisque partont les lois de la bienséance sont plus relâchées pour

Notez que cette dépravation effroyable, qui avait éteint les lois de l'humanité et de la pudeur, et qui avait plongé ces peuples dans la cruauté et dans la férocité de l'anthropophagie, et dans l'impudicité la plus monstrueuse , n'avait point éteint ou suffoqué les idées de la religion. Ils croyaient l'immortalité de l'âme : cela paraît par toutes leurs cérémonies funèbres (18); ils adoraient le soleil (19), ils croyaient un créateur de toutes choses (20), ils offraient des sacrifices à leurs idoles, et n'y épargnaient pas même le sang humain (21). L'auteur remarque cent et cent fois qu'ils servent le diable; mais sur le pied d'un être qui a un très-grand pouvoir, et qui nonobstant sa méchanceté a quelque chose de la nature divine. Indiani di Tacunga credono l'immortalità dell' anima, quanto intendiamo da loro, e che vi sia un creatore del tutto. Considerando la grandezza del cielo, il muovimento del sole, della luna, ed altre cose maravigliose, quantunque acciecati dal demonio, credono, che esso habbia possanza in ogni cosa. Benche alcuni conoscendo le sue malvagità, e come è sempre buggiardo, e gli tratta pessima-mente, lo hanno in odio, ma pur l'ubbidiscono per Amore, credendo che sia in lui qualche deità (22). Il observe que leurs prêtres vivent saintement, et qu'on les honore beaucoup (23).

(B) Son ouvrage a été traduit en

<sup>(14)</sup> Idem, cap. XIX, folio 37 verso.

<sup>(15)</sup> Idem, cap. XLIX, folio 99 verso. Voyes ausi cap. LII, folio 104 verso.

<sup>(17)</sup> Petrus Bembus, Hist Venet., lib. VI, folio, 127 verso.
(18) Voyes Cieça, cap. VIII, XLVIII, LI, et passim alibi.

<sup>(19)</sup> Idem, cap. XLIII, folio 87; et cap. XLIX, folio 99.

<sup>(20)</sup> Idem , ibidem.

<sup>(21)</sup> Idem, cap. IV, folio 8 verso; et cap. XX, folio 39.

<sup>(22)</sup> Idem, cap. XLI, folio 82 verso.

<sup>(23)</sup> Ibidem.

italien.] Nicolas Antonio (24) remarque que l'édition espagnole de Séville 1553, in-folio, fut suivie l'année suivante par celle d'Anvers in-80., et par une édition italienne de Rome, 1555, in-8°. Il dit qu'Augustin de Gravaliz est l'auteur de la version italienne. J'ajoute qu'elle fut imprimée à Venise, appresso Giordano Ziletti, l'an 1557, in-8°. C'est l'édition dont je me sers, et voilà quel est le nom de l'imprimeur qui paraît au titre; mais je trouve à la dernière page ces paroles: In Vinegia, appresso Domenico de' Farri, ad instantia di M. Andrea Arrivabene M. D. LVI. Nicolas Antonio n'a point connu cette édition. Il dit qu'on souhaite beaucoup les autres parties de cette histoire (25).

(24) Nicol. Antonio, Biblioth. Script. hisp., tom. II, pag. 146. (25) Reliquæ valdè ab omnibus desiderantur. Idem , ibidem.

LÉON (GONZALÈS PONCE DE) était de Séville, et vivait au XVI<sup>e</sup>. siècle. Il demeurait à Rome, l'an 1585, et il y publia en latin une réponse (a) au livre qu'un protestant d'Allemagne nommé Léonhart Waramund avait écrit pour la cause de Gébhard Truchsès, archevêque de Cologne. Il s'échauffa beaucoup dans cette réponse ; et , selon la mode d'alors, il accabla d'une infinité d'injures son adversaire. Il n'écrit pas mal en latin pour un Espagnol (A), et il ne manque pas de lecture.

(a) C'est un in-4°. de 185 pages.

(A) Il n'écrit pas mal en latin pour un Espagnol.] Je ne veux pas vint son bonheur (a). Le père dire qu'il n'y ait des Espagnols qui Garasse a mal rapporté ceci (A). ont très-bien entendu la langue la-dessus. Il y en a qui ne prennent vagrius, de Nicéphore, touchant les suites pas même garde à l'orthographe, et du testament de Léonce.

qui mettent l'u pour le b, et l'y pour l'i. J'en donnerai cet exemple. Cujus (rei maritimæ) itidem polytica tractatio, dispositio, et Archiguvernatio à Magno Philippo nostro Hispaniarum rege...... tuæ solicitudini et prudentiæ emandata prædicatur. C'est ainsi que parle le liceneié don-Juan Baptiste de Urquiola et Elorriaga, dans l'épître liminaire d'un traité de jurisprudence (1), imprimé l'an 1663 (2), et dédié à don Francis-co Ramos del Manzano. Il écrit toujours Lypsius au lieu de Lipsius.

(1) Intitulé: Repetitio solemnis ad 1. unic. C. de Classic. tit. 12, lib. r1.. (2) A Salamanque, in-4°.

LEONCE, en latin Leontius, philosophe athénien vers la fin du IV°. siècle, eut une fille qu'il éleva aux sciences, et qu'il rendit très - habile. Voyant d'ailleurs qu'elle ne se distinguait pas moins par les avantages du corps que par les dons de l'esprit, il crut que le savoir et la beauté lui tiendraient lieu de patrimoine. C'est pourquoi il ne lui laissa rien par son testament: il donna tous ses biens à ses deux fils. Cette injustice de Léonce fit naître à sa fille l'occasion de parvenir à l'empire ; car ce fut elle qui, sous le nom d'Athénais, parut si aimable à l'empereur Théodose, et à la princesse Pulchérie, qu'elle devint l'épouse de cet empereur. Le procès qu'elle intenta à ses frères, à cause du testament de son père, la contraignit d'implorer la protection de Pulchérie; et de là

cite(b).

- (b) Sebast. Kortholtus, de Puellis Poetriis, pag. 12 et seq.
- (A) Le père Garasse a mal rapporté ceci.] Dieu me semble faire, dit-il(1), comme fit jadis le philo-sophe Leontius, lequel ayant trois filles, l'une de rare beauté, et les autres grandement difformes, n'assigna pour mariage à la première que sa beauté seulement, disant qu'elle était la mieux pourvue, comme en effet sa beauté la fit impératrice; et donna tous ses biens aux deux autres, disant qu'avec tout cela elles auraient bien de la peine à trouver parti : car pour les terres qui d'ellesmêmes sont belles, bonnes et fertiles, Dieu ne leur donne autre douaire que celui-là, etc. Tous les auteurs qui parlent d'Athénaïs lui donnent deux frères, et non pas deux sœurs : ainsi, l'on ne saurait assez condamner la licence d'un moderne qui, non content de convertir des frères en sœurs, donne à celles-ci une laideur effroyable, et suppose que leur père tint des discours désobligeans qu'il ne tint jamais.

## (1) Somme théologique, lie. II, pag. 182.

LÉONCLAVIUS (JEAN), l'un des plus doctes personnages du XVI°. siècle, était né dans la Westphalie, et bien gentilhomme. Il passa près de deux ans à la cour du duc de Savoie, pour les affaires de Lazare Suendius (a); et puis il voyagea longtemps à la suite du baron Zérol'avait appelé à Heidelberg, pour cette vocation inutile (b). Pendant le séjour qu'il fit en Tur-

Consultez la dissertation que je quie, il ramassa de très-bons matériaux pour composer l'histoire ottomane; et c'est à lui que le public est redevable de la meilleure connaissance que l'on ait de cette histoire (A). Il avait joint à l'intelligence des langues savantes celle du droit; ce qui le rendit très-propre à bien réussir dans la traduction des Basiliques (B). Ses autres versions furent estimées, quoique les critiques aient prétendu y trouver bien des défauts (C). Ce qu'il publia de Cæsarius mit fort en colère Jacques de Billi (D). Il mourut à Vienne en Autriche, au mois de juin 1593 (c), âgé de près de soixante ans (d).

> (c) Melch. Adam. , in Vitis Philosophor. , pag. 379.

(d) Thuan., Histor., lib. CIV, sub fin.

(A) Le public lui est redovable de la meilleure connaissance que l'on ait de l'histoire ottomane. ] Voici ce que M. de Thou dit de lui. Juris Romani Græcique consultissimo, et rerum Turcicarum apprime perito, ad quas linguæ ipsius Byzantind peregrinatione comparatam cognitionem, exactam ultimæ historiæ Græcæ lectionem, et acre ac admirandum judicium attulit, quod non solum scriptis ab ipso dum viveret publicatis, sed in iis quæ post mortem ejus edita sunt, elucet. Léonclavius a composé Historiæ Muslimanicæ Turcarum libri 18; Apologetici duo, prior est libitinarius index Osmanidarum, posterior continet epitini. Il vécut aussi quelques an- stolas de rebus Turcicis ; Commonenées chez le baron de Kiltz. On factio de præsenti rerum Turcicarum statu; Annales Turcici cum supplela profession en grec; mais la cæ (1). Ce dernier ouvrage n'est mort du prince Casimir rendit proprement qu'une traduction d'un livre composé par les Turcs mêmes; je veux dire des Annales turques, que Jérôme Beck de Léopoldsdorff, ambassadeur de Ferdinand, apporta de Constantinople l'an 1551. Ferdi-

(1) Thuan. , lib. CIF, sub fin.

<sup>(</sup>a) C'était un général d'armée.

<sup>(</sup>b) Tire de Melchior Adam, in Vitis Philosophorum, pag. 379.

clavius les traduisit en latin (3).

(B) La traduction des Basiliques. Je veux dire de l'abrégé des Basiliques : son ouvrage a pour titre Versio et Notæ ad Synopsim LX librorum Basilicon, seu universi Juris Romani, et ad Novellas Imperato-rum. Il fut imprimé à Bâle, l'an 1575. Melchior Adam en parle ainsi (4): Evulgavit cum annotationibus sexaginta librorum βασιλικών, hoc est universi Juris Romani auctoritate principum Romanorum in græcam linguam traductid eclogam sive synopsim ante non visam: item Novellarum anteà non publicatarum prétendu y trouver bien des défauts.] librum. M. Teissier voudra bien que je remarque que la manière dont il rapporte ce titre peut abuser les lecteurs : il a aussi donné au public, dit-il (5), sexaginta libros Baσιλικών eclogam sive Synopsim, et Novellas cum notis. C'est marquer les Basiliques tout entières, et un second livre intitulé ecloga sive Synopsis; et par conséquent c'est amplisier et brouiller la chose. Le même auteur assure, en citant Melchior Adam, que Scaliger appelle Leonclavius le plus docte jurisconsulte de son temps, et le met même au-dessus du grand Cujas (6). C'est de quoi Melchior Adam ne dit rien; et d'ailleurs ce que l'on trouve à la louange de Léonclavius dans le second Scaligérana est fort au-dessous de cet éloge. « Léonclavius est le meilleur qui ait » écrit des Turcs. Leunclavius fuit » Westphalus, sed non barbarus: » bene intellexit Græca Constanti-» nopolitana et inferioris ævi; om-» nia ejus scripta sunt utilia, imò » necessaria; Græca jurisconsulto-» rum intellexit, sed authorum ve-» terum non intellexit, ut H. Ste-

(2) Interprète de la langue turque auprès de

(4) Ibidem. (5) Teissier, Additions aux Éloges, tom. II,

(6) Teissier, là même, pag. 186.

nand les sit traduire en allemand » phanus, qui paulò ante obitum par Jean Spiegel (2); et puis Léon- » multa scripsit ad me contra Leun-» claviieditionem Xenophontis.Leun-» clavius habebat scorta secum. Clu-» sius eum novit familiarissimė (7). '» Voilà ce qu'on trouve dans le second Scaligérana. Le savoir de Léonclavius y est plus loué que ses mœurs, puisqu'on y assure qu'il avait des garces chez lui. N'oublions pas son Jus Græco-Romanorum (8) deux volumes in folio, et ses Notæ ad Paratitla seu ad Collectionem Constitutionum Ecclesiasticarum (9) in-8°.

(C)..... Ses autres versions furent estimées, quoique les critiques aient « Il est un des plus célèbres traduc-» teurs que l'Allemagne ait jamais » portés. Il nous a donné la version » de Xénophon retouchée par trois »-fois; celle de Zozime; des Anna-» les de Constantin Manasses; de » celles de Michel Glycas; de l'a-» brégé des soixante livres des Basi-» liques ; divers ouvrages de saint » Grégoire de Nazianze...... Il a » encore corrigé les versions de » Dion par Xylander, et de Chal-» condyle par Clauser (10).» M. Baillet dont j'emprunte ces paroles, les accompagne des louanges que M. Huet a données à ce traducteur. Elles sont très-avantageuses. Les notes sur Zozime, dans l'édition d'Angleterre 1679, ne donnent pas une telle idéc de la capacité de notre homme. Henri Étienne le critiqua vigoureuse-ment sur la traduction de Xénophon (11), et eut des plaintes fâcheuses à essuyer de la part de son adversaire. M. Baillet parle de cette dispute : voici ce que Melchior Adam nous en apprend. Litem tamen ei super istd interpretations Xenophonted criticam et grammaticam movit Henricus Stephanus, vir et typographus clarissimus, editá in ejus errores insignes inquisitione autoschediastica. Contra et Leunclavius de Stephano conqueritur, quòd contra fidem da-

<sup>(3)</sup> Annales etiam Sultanorum Othmanidarum, à Turcis sud lingud scriptos, et studio Hiero-nymi Beck à Leopolsdorff Constantinopoli ad-vectos, jussaque Ferdinandi Cosaris interprete Turcico J. Spiegel germanicè translatos, Leon-clavius latinè redditos illustravit, et ad annum 800 1588 usque auxit. Melchior Adam, in Vitis philosophorum , pag. 283.

<sup>(7)</sup> Scaligérana, pug. m. 139.

<sup>(8)</sup> Grace et latine, a Francfort, 1596.

<sup>(</sup>u) A Francfort, 1593.

<sup>(10)</sup> Baillet, Jugemens des Savans, tom. IF, num. 833, pag. 457.

<sup>(11)</sup> Voyes, ci-dessus, citation (7), le passage du Scaligerana.

tam, et præter officium veri boni, Xenophontis à se latine redditiexemplar, sicut et Zozimi, detinuerit. Et fassus est Stephanus, accepisse se illam Xenophontis versionem ab annis circiter octodecim : post tredecim aut quatuordecim amplius annis sibi non visam, sed cum è sud suppellecule librarid, militum incurid, belli tempore aliquot libri incendio periissent: nescivisse, an in illorum numero Xenophon à Leunclavio versus, suisset. Tandem, interjecto anni amplius spatio, librum inventum fuisse, situ obsitum, et membrand crassd, quá involutus erat, conservatum (12).

(D) Ce qu'il publia de Cæsarius mit fort en colère Jacques de Billi.] Léonclavius publia IV dialogues (13) de Cæsarius, frère de saint George de Nazianze, lesquels il avait traduits en latin. On dispute si cet ouvrage doit être attribué à Cæsarius. Le père Labbe a renvoyé cet examen à une autre fois. Plura, dit-il (14), adversis Leunclavium primumeorum (dialogorum) editorem declamavit Jacobus Billius Prunæus præfatione in decimam orationem sancti Nazianzeni, quæ alias expendemus accuratius. Lambécius (15) prend hautement le parti de Léonclavius contre les invectives de Jacques de Billi.

(12) Melch. Adam., in Vitis Philos., p. 380. (13) De Questionibus et Responsis philosoph. Precipuè verò theologic.

(14) De Script. eccles., tom. I, pag. 217. (15) Lambecius, Biblioth. Casar., lib. IV, pag. 31 et sequent.

LÉONICÉNUS (NICOLAS), né à Vicence en Italie, l'an 1428, enseigna la médecine dans l'université de Ferrare pendant plus de soixante ans (a). Il était nonseulement très-habile dans sa profession, mais aussi très-bien versé dans les belles-lettres. Il fut le premier qui traduisit en latin les œuvres de Galien(b). Quelque admirable que fût son érudition,

sa vertu l'était encore davantage. On ne peut pas être plus dégagé que lui des plaisirs des sens. La sobriété, la chasteté, l'éloignement de l'avarice, parurent en lui d'une façon éminente (A); et ce fut à cette grande pureté de mœurs qu'il attribua la vigoureuse santé(B) dont il jouit jusques à une extrême vieillesse; car il vécut quatre - vingt - seize ans(C). Il faut bien que son mérite soit éclatant, puisque les deux Scaliger en ont parlé avec éloge (D). Je ne sais s'il faut croire ce que l'un d'eux dit, que Léonicénus, persécuté du hautmal dans sa jeunesse, s'ennuyait de vivre, et se porta presque à se tuer (E). Cet habile médecin composa plusieurs beaux ouvrages (F), et faisait fort bien des vers (G). Il mourut l'an 1524. Il s'était érigé en grand critique de Pline, ce qui ne plaisait pas trop à son disciple Calcagninus, dont je rapporterai les paroles (H). Elles font beaucoup d'honneur à Léonicénus.

Il ne s'attacha point à la pratique; et lorsqu'on lui en demanda la raison, il répondit, qu'il rendait plus de services au public en enseignant tous les médecins, que s'il eût vu les malades (c).

Quand j'ai dit qu'il était né à Vicence, je n'ai fait que suivre la foule des écrivans; mais j'aurais dû faire connaître leur erreur. Ils n'ont pas compris le sens de l'épithète Vicentinus qu'il se donnaît : elle signifie seulement qu'il était né dans le

<sup>(</sup>a) Mercklinus, in Lindenio renovato, p. 837. Voyez aussi Konig, Biblioth., p. 468. (b) Primus græca Galeni volumina latine interpretandu studiosis perdiscenda demonstravit. Jovius, Elogior. cap. LXX.

<sup>(</sup>c) Idem mihi respondit Nicolaus Leonicenus Ferrariæ, demiranti cur artem medicandi quam profilebutur ipse non exerceret, plus, inquit, ago docens omnes medicos. Erasm., Apophtheg., lib. III, pag. m. 163.

Vicentin. Le lieu de sa naissance se nomme Lunigo en italien (d), et Leonicum en latin; c'est pour cela qu'il s'est surnommé Léonicénus.

- (d) Leandro Alberti, Descritt. di tutta Italia , folio m. 470.
- (A) La sobriété, la chasteté, l'éloignement de l'avarice, parurent en lui d'une façon éminente.] S'il n'eût pas été d'une humeur gaie, et d'un visage riant, on l'aurait pris pour un vrai stoïque. Il mangeait peu, il dormait peu, il s'abstenait du vin et des femmes; il ne lui importait point qu'on lui donnât à manger une chose plutôt qu'une autre; il prenait sans choix la nourriture qu'on lui présentait, et il ne savait pas même discerner une pièce de monnaie d'avec une autre. Cibi et vini maxime abstinens, somnique minimi, præsertim verò Veneris continentissimus, usque adeò moltioris vitæ voluptates abdicavit, ut pecunias, luxuriæ instrumenta, nec agnita quidem monetæ notá contemneret ; oblatum, et nulld delectum curd cibum caperet; nec unquam de fortund quereretur ..... Eum hercle perfectum stoicum putdsses, nisi honesto ori liberalis hilaritas affuisset (1).

(B)..... Ce fut à cette grande pureté de mœurs qu'il attribua sa vigoureuse santé.] Paul Jove en parle comme le le parle comme le lui ayant oui dire. Quum ego aliquando comiter ab eo peterem, ut ingenuè proferret, quonam arcano artis uteretur, ut tanto corporis atque animi vigore vitia senectutis éluderet : Vividum, inquit, ingenium perpetud, Jovi, vitæ in-nocentid, salubre vero corpus, hila-ri frugalitatis præsidio facile tue-Léonicenus, à l'âge de quatre-vingtdix ans, avait les sens tout-à-fait bons, et la mémoire très-vigoureuse; qu'il marchait sans baton, et qu'il n'était nullement courbé, quoiqu'il eût la

la bonne vie ne produit pas toujours l'effet que Léonicenus lui attribue. Il y a des gens qui eussent pu lui disputer la couronne de la chasteté et de la sobriété, et dont la conscience n'était pas moins nette que la sienne, dont néanmoins les jours ont été courts et mauvais : ils n'ont guère vécu, et ils ont été souvent malades.

Joignons à Paul Jove un autre témoin. J'ai lu dans Melchior Adam une chose d'où il semble que l'on puisse recueillir que Léonicénus avait dit à Paul Langius, son disciple, qu'il prenait la chasteté de sa jeunesse pour la cause de sa longue vie. Audivit in Italia (Joannes Langius)...... Nicolaum Leonicenum, Dioscoridis illustratorem : qui annum ætatis attigit nonagesimum sextum, cum amplius sexagienta annos Ferrariæ docuisset. Hic dixit, se viridi vegetaque uti senecta, quia castam juventutem virili ætati tradidisset, ediditque opusculum, in quo omnibus ægris salutem et vitam restitui conciliarique posse docuit (4). Vous voyez dans ce passage qu'il était l'auteur d'un livre destiné à soutenir que l'on pouvait restituer la santé à tous les malades. Il exceptait sans doute ceux qui n'avaient point d'autre maladie que la vieillesse, et pour le moins il avouait que cette maladie-là est incurable. Il en sit l'expérience; car voici ce que Langius, témoin oculaire, dit de lui. Ferrariam igitur venimus, ubi Leonicenum, elegantioris medicinæ illustratorem, edentulum ferè, et jam ex senio marasmo tabescentem, convenimus : quem, senile ætatis ejus decus reveriti, perplexis de er-roribus Plinii problematibus obtundere nolebamus (5). La lettre où Langius dit cela est sans date : c'est mur (2). On venait de dire (3) que pourquoi elle ne peut pas nous faire juger si Paul Jove ne s'abuse point à l'égard de la vigueur qu'il attribue au vieillard Léonicenus.

(C) Il vécut quatre-vingt-seize ans.] Naudé se trompe lorsqu'il le taille haute. Prenez bien garde que fait vivre plus d'un siècle. Je rap-(1) Jovius, Elogior. cap. LXX, pag. m. 162. porte ses paroles, parce qu'elles con-

<sup>(1)</sup> Ibid., pag. 163.
(2) Ibid., pag. 163.
(3) Pervenit ad nonagesimum annum integer-rimis sensibus, vegetdque memorid, nec incur-vd quidem cervice, quium esset staturæ celsioris et sue scipione venerabilis. Idem, ibidem.

<sup>(4)</sup> Melch. Adam. , in Vitis Medicor. , pag.

<sup>(5)</sup> Joannes Langius, epist. medicin. II, lib. II, pag. m. 472.

tiennent d'autres faits bien singuliers. Hippocrates, Galenus, Avenzoar, Leonicenus, cogitate vos quantum tempore, loco, vivendi ratione omnes ultra centesimum annum pro-

traxère (6).

(D) Les deux Scaliger en ont parlé avec éloge.] Voici en quels termes (7) : Leonicenus à patre semper imprimis commendatus, et medicorum sui temporis facile princeps judicatus. Voilà pour le père. Voici pour le fils. De eo viro non nisi honorifice prædicare debemus; vel eo nomine quòd primus philosophiam et medicinam ipsam cum humanioribus litteris conjunxit. Primus enim ille nos docuit, homines qui sine bonis litteris medicinam tractant, esse similes iis qui in alieno foro litigant

(E) . . . L'un d'eux dit que Léonicenus, persecuté du haut-mal dans sa jeunesse, s'ennuy ait de vivre, et se porta presque à se tuer.] Mirum præterea, continue-t-il, accepi de viro. A pueritid, imo à cunabulis ipsis, ad 30 annum morbo comitiali adeò tentabatur, ut cùm ad se redierat, pertæsus vitæ penè sibi manus offerret. Sed post trigesimum annum plane eo malo defunctus, omnibus membrorum ac sensuum officiis integer, nulld morbi suspicione ad o6 annum pervenit. Et si benè memini, triduó antequam decederet è vita, operam dederat lectioni. Voilà un sort bien digne d'envie, non pas à cause que Léonicénus vécut quatre-vingtseize ans : ce serait très-peu de chose sans le reste, et un grand mal plutôt qu'un bien; mais à cause qu'il conserva dans cette vieillesse l'usage ses sens, et que sa dernière maladie fut très-courte (9).

(F) Léonicénus composa plusieurs beaux ouvrages. ] La traduction de plusieurs traités de Galien, celle des Aphorismes d'Hippocrate, et celle du ler, livre d'Aristote, de partibus

Animalium ; de Plinii et plurium aliorum medicorum in mediciná Erroribus; de tribus doctrinis ordinatis secundum Galeni sententiam ; de inter se discrepantes, hoc uno vi- formativa virtute; de Dipsade et plu-tæ termino plane conveniunt, quem ribus aliis Serpentibus; Quædam de ribus aliis Serpentibus; Quædam de Herbis et Fructibus, Animalibus, Metallis; de Morbo Gallico, sive Neapolitano; contra suarum Translationum obtrectatores Apologia ; un livre intitulé: Antisophista, qui a fait dire à Paul Jove (10) que nemo errores sophistarum importund garrulitate cuncta foedantium eloquentius atque validius confutavit (11) (quam Leonicenus). Il traduisit en langue italienne l'histoire de Dion, et les dialogues de Lucien, pour faire plaisir à Hercule, duc de Ferrare, qui n'entendait pas le latin (12). J'ai oublié de parler de son traite de Vipera, contre lequel il y eut un savant homme qui écrivit, comme nous l'apprend Rhodiginus (13). Nec me fallit ex eruditioribus quemdam edito etiam libello Marassum à viperd disparasse, quo Nicolai Leoniceni viri undecunque scientissimi (14) placita uberius de hujus animalis natura convellat.

(G)... Et faisait fort bien des vers. Le Giraldi l'assure. Erat et Leonicenus meritò inter poëtas collocandus, nam cum senex optimos versus faceret, et interdum è græco in latinum transferret, tum in juvenili sud ætate non modò meditatos argutè et doctè composuit, sed etiam ut sæpè mihi memorare solitus fuit, ex tempore et impræmeditata carmina cecinit (15).

(H) Il s'était érigé en critique de Pline.... Je rapporterai les paroles de Calcagninus. ] Elles se trouvent dans une lettre qu'il écrivit à Erasme, le 6 de juillet 1525. Leonicenus mede son esprit et de sa mémoire, et de dicus, dit-il (16), jam menses aliquot

<sup>(6)</sup> Naudæns, in Pentade Quest. Introphilol.,

<sup>(7)</sup> Scaligerana prima, pag. m. 97.

<sup>(8)</sup> Joseph. Scaliger, epist. XIX, pag. 104. (9) Je parle ainsi, ayant égard au passage de Scaliger, et non pas à celui de Langius.

<sup>(10)</sup> Jovius, in Elogiis, cap. LXX, p. 162.

<sup>(11)</sup> Il dit aursi que imperitorum latratibus publicatis summa eloquentia commentariis oc-currerat. Ibidem.

<sup>(12)</sup> Idem, ibidem, pag. 163. (13) Coslius Rhodigin., Antiq. Leet., lib. VI, cap. XVI, pag. m. 298.

<sup>(14)</sup> Il l'appelle nostri temporis plane cory-pheus, au livre XXVI, chap. XXX.

<sup>(15)</sup> Lilius Gregorius Gyraldus, de Poët. suo-rum tempor., dial. II, pag. m. 564.

<sup>(16)</sup> Apud Erasm., in epist. LIV, lib. XX, pag. 1019. M. Pope Blount attribue ceci a Erasme.

hunc vitæ mimum absolvit, vir ad æternitatem natus, quem ego ultimum heroum et aurei seculi reliquias ap-pellabam. Ex illd enim ætate quæ magnum habuit ingeniorum proventum, et Hermolaos, Politianos, Picos, Merulas, Domitios nobis tulit, hic ultimus decessit jam propè centena-rius, integris, quod mirum videri possit, adhuc sensibus. Multa scripsit, multa vertit è Græcis, multa in Sylva medica jam conclamata nobis restituit. Adversus barbaros medicos perpetuas inimicitias exercuit: quin et Plinium, à quo proposito frustrà leurs affaires les plus secrètes hominem sæpè deterrui, inclementer et leurs différens, et ne refusènimis semper insectatus est. Denique quod paucis contigit, vivens posteritatem suam vidit : ejus obitum acerbe tuli, tum privato nomine, fuerat enim mihi præceptor, tum publico : videbam enim rem Latinam ejus morte insignem plagam accepisse.

BERT), en flamand de Leew, natif trer jamais dans le parti du roi de l'île de Bommel en Gueldre, d'Espagne, depuis qu'il eut a été l'un des bons jurisconsultes une fois embrassé celui des seidu XVIe. siècle, et fort habile gneurs et des provinces qui voudans les affaires d'état. Il étudia lurent maintenir leur liberté. Je premièrement dans sa patrie, puis rapporte ci-dessous ses autres à Utrecht, ensuite à Emmeric, raisons (B). Il fut établi chanceenfin à Louvain. Il ne se con- lier de Gueldre après le départ tenta pas d'apprendre les belles- de l'archiduc Matthias, l'an 1581. lettres dans cette dernière ville Il fut l'un des ambassadeurs que sous le docte Pierre Nannius, il les états envoyèrent au roi de y étudia aussi le droit, et il France après la mort du prince obtint ses licences en cette fa- d'Orange, l'an 1584, et il porta culté l'an 1547. Il alla ensuite à la parole dans l'audience qu'ils Arras, pour y apprendre la lan- eurent de Henri III (a), et dans gue française, et au bout d'un les conférences touchant l'offre an il retourna à Louvain, et s'y de la souveraineté. Il harangua maria avec une fille du premier à la Haye au nom des mêmes professeur en droit civil (A). Une états, le comte de Leicester que charge de professeur en droit la reine Elisabeth leur avait doncanonique étant venue à vaquer né pour gouverneur. Il s'insinua des le second jour de son maria- dans la familiarité de ce comte, ge, il fut nommé pour la rem- et dans celle des autres seigneurs plir. Il le fit très-dignement, et il anglais, et leur conseilla d'exerse rendit célèbre tant par ses lecons, que par les réponses qu'il fit aux questions de droit qui lui strada, de Bello belg., dec. II, lib. P. pag. m. 333, 334.

étaient faites de tous les endroits de l'Europe. Il succéda à Gabriel Mudæus, premier professeur en jurisprudence, l'an 1560, et depuis ce temps-là il vit croître de jour en jour sa réputation; de sorte que les grands seigneurs et les magistrats du Pays-Bas se mirent à le consulter et à l'honorer. Ceux même qui étaient très-mal ensemble lui confièrent rent pas son arbitrage; mais à cause de l'opiniâtreté de leur haine, il ne les put pas réconcilier. Il eut l'honneur d'être aimé intimement du prince d'0range, et ce fut l'une des rai-LEONIN (ELBERT, ou ENGEL- sons qui le portèrent à ne ren-

(a) Voyez le précis de sa Harangue dans

cer l'autorité avec beaucoup de embarqué avec les États, il continua modération; mais d'autres conseils prévalurent. Il mourut à Arnheim, le 4 (b) de décembre sion de la religion protestante, et il se gouvernait un peu trop cavalièrement sur ce chapitre (C). Nous avons divers ouvrages de sa façon (D).

(b) Son épitaphe, dans Swert, Athen. belg., pag. 225, porte que ce fut le 6. (c) Tiré de Valère André, Biblioth. belg., pag. 179 et suiv.

(A) Il se maria à Louvain avec une fille du premier professeur en droit avil.] Elle avait nom Barbe de Haze (1). Si son mari mérita d'être surnommé Longolius à cause de la grandeur de sa stature (2), elle eût mérité un surnom particulier à cause de la longueur de sa vie. Valère André conte qu'elle vécut cinquante-deux ans avec son mari, et trente-six ans en viduité (3). Elle avait pour le moins douze ans lorsqu'elle fut mariée. Joiguez ces nombres ensemble vous aurez un siècle entier. Il n'y aura pas erreur de calcul, comme il y en a dans Valère André. Il faut mettre selon lui pour le moins um an entre les licences et le mariage de Léonin : les licences sont de l'an 1547. Il faut donc dire que Léonin se maria, l'an 1548: or il mourut l'an 1598. Comment peut-on donc dire qu'il vécut cinquantedeux ans avec sa femme? Je sais bien qu'on a mis cela dans son épitaphe (4); mais nous eu devons conclure qu'il épousa Barbe de Haze , l'an 1546, et que Valère André a eu tort de ne pas voir sa fausse supputation.

(R) Je rapporte ci-dessous ses autres raisons.] On vit en lui une constance qui est assez rare; car s'étant trouvé

(1) Valer. Andreas, Biblioth. belg., pag. 197.

invariablement cette route jusques à sa mort, quoique le zèle de religion ne lui servît point de lien. Ce n'est pas une chose extraordinaire que de 1598, âgé de soixante et dix-neuf voir des gens qui meurent dans le ans (c). Il ne fit jamais profession de la religion protestante lution : mais si les suites de cette entreprise ont été longues et embrouillées, tantôt favorables, tantôt désavantageuses, vous voyez ordinairement les mêmes personnes quitter et reprendre trois ou quatre fois le même parti ; et c'est quelquefois par un pur hasard que l'on finit comme l'on a commencé. La mort les saisit lorsqu'elles sont revenues au premier gite; quelques années de plus eussent fait reprendre peut-être l'autre écharpe. Le véritable moyen de se garantir des variations, c'est ou d'embrasser par un zele ardent de religion le parti qui se soulève, ou d'irriter tellement son prince, que l'on ne puisse jamais prendre consiance dans l'amnistie promise. Rien de tout cela ne fut cause de la constance de Léonin, constance qui fut trèslongue, et sans nulle interruption. Quels furent donc ses motifs? les voici. Il jouissait de la confiance et de l'amitié intime du prince d'Orange. Cela le rendit suspect aux royalistes et au roi même. Ils crurent qu'il était complice de la rébellion : c'était néanmoins, dit-il, une fausseté (5); mais il ne trouva pas à propos de servir des gens qui le soupconnaient à faux. De plus, il fut conseiller d'état de la nouvelle république. Les principales affaires lui avaient été confiées : il crut donc que ce serait une persidie de les aller révéler à l'autre parti, comme il eat fallu faire s'il y fat passé (6). Outre cela, il voulut suivre le conseil de Solon, que dans les guerres civiles un honnête homme doit embrasser le parti qui est le plus faible et le plus environné de danger. Sed et Solonis dictum, inquit, ac consilium ob oculos habebam, quòd bonus vir in civilibus dissensionibus

<sup>(2)</sup> Idem, ibidem. (5) Venisset in suspicionem apud regios, at-(3) Vixit in primo alque unico matrimonio que etiam regem ipsum alicujus molitionis con-traria, et quod deterius, seditiosorum consiliis annos quinquaginta duos. Superstes vidua Bruxellam ad suos reversa annis XXXVI ma-rito supervixit. Idem, ibidem, pag. 199. consentire diceretur, quod à se scribit fuisse alienissimum. Valer. Andr., Biblioth. belgica

<sup>(4)</sup> Elle est toute entière dans l'Athene belpag. 198. gicz de Swert , pag. 225 , 226.

bien philosophe pour donner un tel quo memini in oratione ad ordines conseil, et plus encore pour le suivre. Mais d'où vient que Solon ne conseillait pas de s'attacher au parti de la raison? Je crois qu'on pourrait répondre que les différens partis qui se forment dans les républiques, allèguent chacun les prétextes du bien public, et cela avec un tel attirail d'objections et de réponses, qu'il est difficile aux particuliers de bien démêler le droit et le tort. Que restet-il donc à faire que de choisir la faction la moins puissante? il n'est pas si malaisé de la discerner. Elle doit être préférée, tant parce qu'il est de la générosité de secourir les infirmes contre les puissans, qu'à cause que l'engagement à commettre des injustices est beaucoup plus inévitable dans la faction qui a plus de forces que dans celle qui en a moins. Vous m'allez dire que celle-ci ne serait pas plus modérée si elle était aussi puissante que l'autre. Je veux vous en croire; mais pendant que l'impuissance lui ôtera les moyens de tyranniser, vous devez y être uni · afin de ne point participer aux violences. Si elle devient supérieure, quittez-la; elle vous engagerait à opprimer à son tour. Ceci soit dit en passant et à l'occasion de cette maxime de Solon, et avec le correctif que j'y ai joint, c'est-à-dire qu'on ne sache pas qui a droit ou qui a tort quant au fond.

(C) Il se gouvernait un peu trop cavalièrement sur le chapitre de la religion.] Il voulait qu'on la réduisit à une grande simplicité, et qu'on laissat au jugement de Dieu et des anges tout ce qui surpasse la portée de l'esprit humain. Il faut plutôt, disait-il, honorer et admirer la divinité, que la définir. Bannisons de la république les subtilités de la dispute. Ego simplicem religionem amplectendam semper prædicavi, et etiam nunc prædico, prorsus divina et humani ingenii captum excedentia, divinitati et secreto Dei atque angelorum judicio relinquens : honorandam potius et admirandam divinitatem quam definiendam judicavi. Enixè

(7) Valer. Andr., Biblioth. belg., pag. 198.

partem eligere debeat inferiorem, et laboravi, ut nimium subtiles dispumagis periculosam (7). Il faut être tationes è republica ejicerentur, de habita, quæ post primam centuriam consiliorum meorum impressa est (8). Sainte-Aldegonde ne lui trouvait rien qui ne fût aimable, hormis le trop grand éloignement des matières théologiques : vous demeurez échoué, lui ecrivait-il, à vos maximes, ne faire tort à personne, vivre honnêtement, etc. Il me semble que c'est presque tenir pour très-inutile tout le travail des prophètes et des apôtres. Elbertus Leoninus, Haggeus Albada, aliique inter proceres religioni reformalæ nunquâm nomen dederant. Ille honestate civili contentus religionem omnem susque deque habebat : uti eum ipsi graphice descripsit Phil. Marnixius in select. Epist. Belgarum centur. 2, epist. 44. « Nihil enim » est in te quod non sit suavissimum, » si hoc unum demas, quòd nimium » es atheologus. Dum enim tuis illis » formulis, quid dico formulis? im-» mo oraculis: Neminem lædere, ho-» nestè vivere, aliisque tanquam » scopulis inhærescis, videris » apostolorum omnium ac propheta-» rum laborem omnem propè inanem » ducere (9). » L'endroit où Grotius parle de trois hommes illustres qui moururent au Pays-Bas, l'an 1598, mérite d'être consulté. Les deux premiers (10) ayant commencé par les affaires, vieillirent dans le repos: mais le troisième, étant sorti de l'ombre du cabinet pour se produire au grand monde, donna tout le reste de sa vie aux emplois publics. Il parle de notre Léonin ; et il dit que c'était un homme qui avait naturellement ce que les préceptes des anciens philosophes donnaient pour but: il n'avait presque aucune passion. Il suivit le parti républicain, non par intérêt ou par préjugé, mais parce qu'il s'y rencontra. Elbertus Leoninus in umbra studiorum quondam educatus, et ante pacem Gandavensem regiarum parlium minister, tunc summus Geldriæ juridicus consiliis publicis immoriebatur, homo natura

degonde.

<sup>(8)</sup> Idem, ibid. pag. 199. (9) Voëtius, de Politia ecclesiast., tom. II, (10) Le comte de Culembourg, et Sainte-Al-

consecutus, quo veterum magistrorum præcepta nituntur, ut affectu penè omni vacaret, adeò quidem, ut partes quoque non studio ullo, sed quia sic invenerat, sequeretur(11).

sed quia sic invenerat, sequeretur(11).

(B) Nous avons divers ouvrages de sa façon.] La plupart ont paru après sa mort: vous le connaîtrez par les dates ajoutées aux titres suivans: Centuria Consiliorum, à Anvers, 1584, in-folio. On voit à la fin de cet ouvrage Oratio habita in conventu Ordinum Generalium, Antuerpiæ anno 1579, tempore Colloquii Coloniensis, de bello, religione, et pace per Belgium. Ses sept livres Emendationum sive Observationum furent imprimés à Arnheim, l'an 1610, in-4°. Prælectiones ad tit. Cod. de jure Emphyteutico, à Francfort, 1606, in-8°. ; ad lib. 9. Cod. in quo tituli et leges omnes ad instar processus criminalis explicantur, à Cologne, 1604, in-4°. Commentarius ad tit. D. de usufructu, Lichæ, 1600, in-8°. Sa dissertation de Trapezitis Belgii vulgo Lombardis fut publiée par Boxhornius (12). Je ne parle point de plusieurs livres qu'il destinait à l'impression (13), et qui demeurèrent dans le cabinet d'Elbert Zosius son petit-fils (14), avocat d'Utrecht.

(11) Grotius, Histor. de Rebus belgicis, lib. III. pag. 506, edit. Amstelod., 1658, in-12. (12) Tre de Valère André, Biblioth. belg., pag. 193. (13) Valère André, là même, en donne les

(14) E filia nepos. Idem, ibidem.

LÉONTIUM, courtisane athénienne, se rendit fameuse premièrement par ses impudicités, et en second lieu par l'étude de la philosophie. La seconde profession aurait réparé la honte de la première, si Léontium avait renoncé au commerce de l'amour dès qu'elle se fut avisée de philosopher; mais on prétend qu'elle ne rabattit rien de ses désordres, et qu'en devenant l'écolière d'Épicure, elle se prostitua à tous les disciples de ce philosophe. On dit même qu'il

en prit sa part, et qu'il ne s'en cachait à personne (a). Ceux qui prétendent que les médisances, qui ont couru contre ses mœurs sont des impostures malignes de ses ennemis, n'avouent point qu'il se soit passé rien de malhonnête entre lui e**t** Léontium ; mais ils ne sauraient disconvenir qu'il n'ait marqué dans ses lettres qu'il avait pour elle beaucoup d'amitié (b). Ils en peuvent tomber d'accord sans que cela donne lieu à de fâcheuses conséquences. Elle fut ou la femme, ou la concubine de Métrodore, et elle eut un fils de lui, qu'Epicure recommanda aux exécuteurs de son testament. Cela fournit une preuve contre la lettre où l'on suppose qu'elle se plaignit de l'humeur bourrue et dégoûtante de ce vieux galant (c). Quelques-uns croient qu'elle est la même Léontium qui fut maîtresse du poëte Hermésianax (A). Il est plus certain qu'elle s'appliqua tout de bon à philosopher (B); et que même elle s'érigea en auteur (C). Notez que son Métrodore était l'un des principaux disciples d'Epicure. Elle eut une fille qui se gouverna très-mal, et qui périt de mort violente, comme on le verra ci-dessous (D).

J'ignore d'où Louis Vivès a tiré la raison qu'il donne pourquoi elle fit un livre contre Théophaste. Il prétend qu'elle le fit à cause que ce philosophe

<sup>(</sup>a) Tiré d'Athénée, lib. XIII, pag. 588. Jai rapporté ses paroles dans l'article d'Épicure, tom. VI, pag. 182, citation (94).

<sup>(</sup>b) Voyez Diogène Laërce, lib. X, num. 5. (c) Voyez l'article d'Épicure, tom. VI, pag. 182, remarque (I).

avait publié plusieurs bonnes στι. Ερμησιάνα το ἐτὰ ἐλεγεῖα γράψας choses concernant le mariage σου ετι (ἐμοὶ ἐπεὶ ἐλεγεῖα γράψας (Ε).

(A) Quelques-uns croient qu'elle est la même Léontium, qui fut mattresse... d'Hermésianax.] Athénée (1) parle de cette maîtresse, et il rapporte même une assez longue tirade de vers,prise du Ille. livre des élégies qu'Hermésianax composa en faveur de Léontium. M. Ménage (2) est persuadé que cette femme ne diffère point de la bonne amie d'Epicure ; et par-là il censure Vossius qui a mis (3) Hermésianax au nombre des poëtes dont le temps est inconnu. Les vers de ce poëte, rapportés par Athénée, contiennent une longue liste de personnes amoureuses, et il est fort apparent que tout l'ouvrage roulait là-dessus; car Antonin Libéralis (4) a tiré dú II<sup>c</sup>. livre de ces élégies une histoire d'amour. Parthénius a tiré de ce même poëte la Ve. et la XXIIe. de ses histoires. A l'égard de la XXII<sup>e</sup>. il cite Hermésianax en général ; mais à l'égard de la Ve. il le cite ainsi Epungiáναξ Λίοντι. Il est évident qu'il faut lire Asorτio et non pas Λίοντι (5). M. Ménage ajoute qu'Hermésianax composa sur la ville de Colophon sa patrie, un sur la ville de Colopnon sa patrie, un excellent poëme dont Pausanias a parlé (6). Vossius a trompé sans doute M. Ménage par ces paroles: Hermesianax Colophonius poëta elegiacus de patrid Colophone egregium carmen condidit, ut ex Pausanid cognoscere est (7). Pausanias ne donne point lieu à lui imputer cela. Il se contente de dire qu'il ne croit pas contente de dire qu'il ne croit pas qu'Hermésianax fut en vie, lorsque Lysimachus détruisit la ville de Colophon: car, ajoute-t-il, Hermesianax aurait sans doute déploré dans quelque endroit de ses poésies la ruine de cette ville. 'Ως φοίνικα ιάμιζων ποιητήν Κολοφώνιον, θρηνήσαι την άλω-

(1) Lib. XIII, pag. 597.

(3) In Tractat. de Poet. grecis.

(4) Metamorph., cap. XXXIX.

(7) Vossins, de Poëtis gracis, pag 90.

που καὶ αὐτὸς ἀν ἐπὶ ἀλούση Κολοφώνι αδύρατο. Phænix Colophonius ïamborum scriptor eam excisionem deploravit; nam Hermesianacta qui elegos scripsit, ad illud usque tempus superstitem fuisse non crediderim, neque enim is in aliqua carminum suorum parte excisam Colophonem non deflesset (8). Vous voyez qu'il venait de parler du poete Phénix, natif de Colophon, qui avait fait pleurer ses muses sur ce sujet. Nous pouvons recueillir de ce passage de Pausanias, qu'Hermésianax a été contemporain d'Epicure, et qu'ainsi la chronologie peut fort bien soussirir qu'ils aient aimé la même Léontium. Pausanias ne se serait pas exprimé comme il a fait, si ce poete élégiaque avait précédé de beaucoup d'années le temps d'Épicure. Prenez garde qué Lysimachus, qui ruina la ville de Colophon, est l'un de ceux qui partagerent les conquêtes d'Alexandre.

(B) Elle s'appliqua tout de bon à philosopher.] De là vient que le peintre Théodore la peignit comme méditante. Leontium Epicuri cogi-

tantem (9).

(C) Elle s'érigea en auteur. Elle écrivit contre Théophraste, qui était le plus ferme appui de la secte d'Aristote et l'ornement de son siècle. Cicéron témoigne qu'elle écrivit cet ouvrage fort poliment. Non modò Epicurus, dit - il (10), et Metrodorus, et Hermachus contra Pythagoram, Platonem, Empedoclemque dixerunt, sed meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est, scito quidem illa sermone et Attico, sed tamen tantum Epicuri hortus habuerit licentiæ, et soletis queri. Ces dernières paroles ont exercé les critiques ; on les arrange en plusieurs façons, et je doute que l'on sache la véritable : on ne laisse pas de connaître le but de l'auteur. Il veut exagérer la licence que l'on se donnait dans l'école d'Épicure : afin de mieux réussir il allègue la hardiesse de Léontium, femme débauchée, qui osa prendre la plume contre Théophraste. Mais quelque habile

(8) Pausav., lib. I, pag. 8. (9) Plinius, lib. XXXV, cap. XI, p. m. 236. (10) De Naturâ Drorum, lib. I, c. XXXIII.

<sup>(2)</sup> Menagius, Histor. Mulierum philosoph., ad calcem Diogenis Laërtii, pag. 498, num. 70.

<sup>(5)</sup> Voyes Vossius, de Poël. grec., pag. 374.
(6) Est autem Hermesianax ille, idem qui de pairid Colophone egregium carmen condidit Pausaniæ memoratum. Mensgius, Histor. mulier. Philosopharum, pag. 498.

rhétoricien que sût Cicéron, il a que Laodice qui a fait mourir le sien, heaucoup moins réussi que Pline à jouit d'une grande dignité (13). donner une forte idée de l'indignité qu'il trouvait dans l'entreprise de Léontium. Nous apprenons de Pline que l'audace de cette femme fit naître un proverbe dont le sens était, qu'il ne restait plus qu'à s'aller pendre, puisque les habiles gens étaient exposés à de tels affronts. Ceu verò nesciam adversus Theophrastum, hominem in eloquentia tantum ut nomen divinum indè invenerit, scripsisse etiam feminam, et proverbium inde natum, suspendio arborem eli-

gendi (11). (D) Elle eut une fille qui.... perit de mort violente, comme on le verra......] Cette fille s'appelait Da-NAÉ. En fait de galanterie elle suivit le train de sa mêre : je ne sais point si elle se mêla tôt ou tard de philosopher. Athénée n'en dit rien, et il est l'unique auteur qui m'ait appris quelque chose touchant cette femme. Il dit '12) qu'elle se jeta dans la profession de courtisane, et qu'elle devint concubine de Sophron, gouverneur d'Ephèse. Elle s'insinua aussi dans les bonnes grâces de Laodice, Jusqu'à être sa conseillère et la considente de tous ses secrets. Ayant su que Laodice voulait faire mourir Sophron, elle lui fit signe de se retirer. Il comprit le péril dont elle l'avertissait, et il fit semblant d'avoir oublié quelque chose, sans quoi il ne pouvait pas répondre sur la matière qu'on donnait à examiner. Il obtint du temps pour rappeler ses idées, mais il ne comparut plus; il se sauva la nuit à Corinthe. Laodice n'eut pas plus tôt découvert que Danaé avait été cause de cette évasion, qu'elle la condamna à être précipitée. Danaé, sachant le péril qu'elle courait, fut assez fière pour ne vouloir rien répondre aux questions de Laodice : mais elle ne fut pas muette en allant au lieu du supplice; il lui échappa un murmure très-insolent contre la divinité. C'est avec raison, dit-elle, que plusieurs personnes mé-prisent les dieux; car toute la récompense qu'ils m'accordent pour avoir sauvé la vie de mon mari, c'est que je vais être précipitée, pendant

(11) Plin., in Prefat. (12) Athen. , lib. XIII, pag. 593. jouit d'une grande dignité (13).

(E) Vivès prétend qu'elle fit son livre contre Théophraste, à cause que ce philosophe avait publié plu-sieurs bonnes choses concernant le mariage. ] Il est vraisemblable que de tels écrits devaient déplaire à une femme qui ne se mariait point, et qui avait des galans; mais cette probabilité n'excuserait point Louis Vives, si sans avoir lu le fait dans quelque auteur digne de foi, il le donnait pour constant, comme il le donne par ces paroles : Novum malis non est, odisse bene monentes: sed in hoc ipso materiæ genere Theophrastus, quùm de conjugio gravissiniè multa scripsisset, meretrices in se concitavit: et prosiliit Leontium, Metrodori concubina, quæ adversus tantum et facundid et sapientid virum, librum sine mente, sine fronte evonieret (14). Voilà une chose que Cicéron n'a point remarquée, ni Pline non plus, quand ils ont parlé du livre que Léontium publia contre Théophraste (15). C'est pourquoi on n'eût pas dû la débiter sans une bonne citation. Cela est infiniment moins nécessaire à l'égard des faits qu'on trouve partout. J'observerai en passant que la traduction française de cet ouvrage de Vives, faite par Antoine Tiron, et par l'ordre de Plantin, l'an 1579, ne contient pas ce passage, ni plusieurs autres. Cela m'étonne; car je m'imagine que la cause de ces omissions est que Plantin ne se servit pas des éditions que Vivès avait revues et augmentées.

(13) Απαγομένην δε έπε τον πρημνόν είπειν, ως δικαίως οι πολλοί καταφρονοῦσι τοῦ θείου, ότε έγοι τὸν γενόμενόν μοι άνδρα σώσασα, τοιαύτην χάριτα παρά τοῦ δαιμονίου λαμδάνω. Λαοδίκη δε τὸν ίδιον αποκτείνασα, τηλικαύτης τιμίης de 100 Tal. Cum ad precipitium duceretur, dixisse, à multis non injurid Deos contemni. Nam quod, inquit, virum meum servavi, hane mihi gratiam du rependunt s quod autem Lao-dice maritum suum interfecerit, in maximo ho-nore est. Athen., lib. XIII, pag. 593 ex Phylarcho.

(14) Ludov. Vivès, in prafat. Tractatus de Fœmina christiana, pag. m. (15) Voyes la remarque (C).

LÉOVITIUS (Cyprien), fameux astronome, était né dans la Bohème. Il se méla de prédictions astrologiques, et n'y réussit nullement. Bodin l'a fort censuré(A). Louis Guyon, copiant Bodin en vrai plagiaire, n'a su se servir de ce qu'il lui dérobait (B); mais il nous apprend une chose très-curieuse, touchant les alarmes où Léovitius jeta les gens par sa fausse prédiction de la fin du monde (C). Ce grand astrologue mourut à Lawingen, l'an 1574 (a) (D). Sa mort lui épargna quelque confusion.

(a) Bucholcer., in Ind. chronol., pag. m. 639.

(A) Bodin l'a fort censuré.] Voici ses paroles (1) : Léovice avait prédit pour chose assurée, que Maximilien, empereur serait monarque de l'Europe, pour châtier la tyrannie des autres princes..... ce qui n'est point encore avenu, et n'y a pas grande apparence qu'il puisse avenir : mais il n'avait pas prédit ce qui avint un an après sa prophétie, que sultan Suleyman devait assiéger, et forcer la plus forte place de l'empire, voire de l'Europe (2), à la vue de l'empereur et de l'armée de l'empire, sans aucun empcchement...... Mais c'est merveille que Léovice n'avait rien vu au changement étrange de trois roy aumes de ses proches voisins : comment pourrait-il avoir connu la fin du monde, qui ne fut onc re-vélée aux anges? Car pour toute raison, il ne dit autre chose, sinon qu'il faut que la religion de Jésus-Christet le monde prennent fin sous la triplicité aquatique, puisque Jésus-Christ naquit sous la triplicité aquatique : voulant inférer un autre déluge: en quoi il n'y a pas moins d'impiété que d'ignorance : soit qu'on tienne la maxime des astrologues, qui disent que jamais planète ne ruina sa maison; or il est certain que

(2) C'est-à-dire, Sigeth. Voyes l'édition latine de Bodin, là même. Jupiter est aux poissons, en la grande conjonction de l'an M. D. LXXXIII. et LXXXIV., et que la conjonction de ces deux planètes est toujours amiable : soit qu'on prenne l'autorité de Platon au Timée, et des Hébreux, qui disent que la corruption du monde se fait suecessivement par eau, puis par feu. Joignez à ce passage celui de la page 554 (3), où l'on voit précisément que cet astrologue avait mis la fin du monde à l'an 1584. Puisqu'il l'assure si fort, qu'on n'en doit aucunement douter, pourquoi a-t-il taillé des Ephémérides pour trente ans après la fin du monde? C'est ce que Bodin (4) demande avec beaucoup de raison. Mais cela suppose que les Éphémérides de Léovice s'étendaient jusques à l'année 1614. Cependant l'Epitome de Gesner, M. de Thou (5), et plusieurs autres témoignent qu'elles n'allaient que jusqu'à l'an 1606. Elles furent imprimées à Augsbourg, l'an 1557. Quant à son Prognosticon in 20 annos, il fut imprime l'an 1564, et traduit en français l'année suivante. C'est à celui-la que Bodin rapporte l'ignorance de Léovicius sur la prise de Sigeth.

(B) Louis Guyon, copiant Bodin en vrai plagiaire, n'a su se servir de ce qu'il lui dérobait.] Le chapitre XXIII du IIIe. livre de Guyon (6) ne contient presque rien qui ne soit tiré de Bodin, tant pour les faits que pour les paroles; et cependant Bodin n'y est pas cité une seule fois. D'ailleurs Louis Guyon se sert trèsmal des remarques de Bodin; je n'en donnerai qu'une preuve. Leonice (7) avoit prédit, dit-il (8), pour chose asseurée que Maximilian, empereur, seroit monarque de l'Europe, pour chastier la tyrannie des autres princes...... ce qui n'est point encore avenu, et n'y a pas grande apparence

(4) Ibidem. (5) Thuan., lib. LIX, pag. 309.

<sup>(</sup>t) Bodin, de la République, liv. IV, pag. m. 55g. Voyes la page 638 de l'édition latine de 1601, in-8°.

<sup>(3)</sup> Cyprien Léovice assure par ses écrits, que la fin de ce monde viendra l'an mil cinquent octante et quatre, Procul dubio, dit-il, alterum adventum fili Dei et hominis in majestate glories sun præmunciat. Bodin, ibid., pag. 554.

<sup>(6)</sup> Guyon, au II. volume de ses Diverses Leçons, pag. 577 et suiv.

<sup>(7)</sup> C'est ainsi qu'il le nomme toujours. (8) Guyon, Leçons diverses, volum. II, pag.

qu'il puisse avenir. Ce sont les propres termes de Bodin : ils étaient de fort bon sens dans l'original, mais ils sont absurdes dans le copiste; ear lorsque Guyon les employa , il y avait fort long-temps que l'empereur Maximilien était mort (9). N'avait-on donc pas bonne grâce de dire qu'il n'y avait pas grande apparence qu'il devînt le monarque de l'Europe? Bodin, qui s'était servi de ces termes dans son édition française, parce que Maximilien vivait encore, n'eut garde de les laisser dans son édition latine, à laquelle il travaillait (10) après la mort de cet empe-

(C) Guyon nous apprend une chose curieuse touchant les alarmes où Leovitius jeta les gens par sa prédiction de la fin du monde.] Servonsnous des paroles de Louis Guyon. « L'an 1584 il courut un bruit pres-» que par toute la chrestienté » que sans doute la fin du monde » aviendroit ceste année. Et tous les » mathématiciens astrologues l'a-» voyent asseuré dans leurs alma-» nachs, mesmes plusieurs curez » et predicateurs le disoyent aux » eglises à leurs paroissiens. Dont il » print telle frayeur à plusieurs qu'ils » prindrent le sainct Sacrement, » ayant jeusné et s'estants confessez » avant. Mesmes en aucuns bourgs » de ce pays, et de la Marche, que » je ne veux nommer, ils firent leur » testament; et m'estant trouvé là, » je leur remontroy que si toutes » personnes perissoyent, qu'ils ne » pourroyent trouver d'heritiers, » mesmes aussi que tous les biens pe-» riroyent. De mesme remonstra » Pantagruel à Panurge, qui estant » sur la mer, agitez d'une épouvan-» table tourmente, Panurge voyant » le danger qu'il n'avoit accoustu-» mé de voir, pensoit qu'il n'en » eschapperoit jamais, et au lieu de » travailler comme les autres à ab-» battre les masts, et voiles, à faire » le ject, il ne parloit que de faire » son testament, et hurloit et crioit » qu'on lui apportast encre et pa-

(9) Louis Guyon date l'épstre dédicatoire du Ile. volume, le 1<sup>er</sup>. juin 1613. Maximilien mourut l'an 1576.

(10) L'an 1583. Voyez sa République en la-lin, lib. IV, pag. m 625, edit. 1601, in-80.

» pier ; mais Pantagruel le tança, » lui disant; ou nous serons tous » perdus, ou tous sauvez; si tous perdus, qui portera ton testament à tes parents? si nous nous sau-» vons, ton testament sera nul. Or » le pauvre peuple ignorant, de » mois en mois faisoit jeusnes et » force biens aux ecclésiastiques, » à fin d'allonger le temps du grand » et dernier jugement. Ceste opinion » estoit procédée de Cyprian Léo-» vice Allemand (11).» Voilà un auteur qui insinue que les gens d'église fomentaient adroitement cette terreur\*, afin de s'attirer des offrandes. Ils pêchaient en eau trouble. Ils savent profiter de tout, Je lui sais bongré de sa remarque, sur la contradiction où l'on tombait. On croyait fermement la fin du monde, et l'on faisait son testament : quelle absurdité! je m'étonne que M. Petit (12) se soit souvenu de deux ou trois prédictions de cette nature faites par Stoffler et par Régiomontanus, et qu'il n'ait rien dit de celle de notre Leovicius.

Un homme de beaucoup d'esprit, fort savant, et professeur én mathématique, m'a communiqué depuis peu de jours l'extrait qu'il a fait d'un livre de cet astronome. Je ne change rien à sa lettre. « J'ai trouvé » un petit in-4°. de Leowicz de Con-» junctionibus magnis insignioribus » superiorum Plantarum, etc. in » quarte monarchid cum eorumdem effectuum historica Expositione. Il 29 » marque les conjonctions de Sa-» turne et de Jupiter depuis J.-C. » et un peu devant jusqu'à l'an 1564, » et y joint quelques particularités » de l'histoire qu'il prétend avoir rapport aux circonstances de ces grandes conjonctions. Hfait ensuite son pronostic et les prédictions » pour les années suivantes, jusqu'à » l'an 1584. Il trouve là, comme » dans tout son livret, mille grands » événemens, dont il fait honneur

(11) Guyon, Leçons diverses, vol. II, pag.

577, 578.

Joly nie que Guyon insinue que les gens d'église fomentaient cette terreur ; mais il convient que Guyon a dit que plusieurs curés et prédica-teurs en parlaient dans l'église à leurs paroissiens.

(12) Petit, intendant des fortifications. Dis-sertat sur la nature des Comètes, p. 337, 338

» aux éclipses, comètes et conjonc- haitait qu'on lui envoyât quel-» tions : sentiment bien indigne d'une » personne de bon sens. Enfin il pré-» dit la conjonction de Jupiter et » Saturne en Pisces, au mois de mai » 1583, et la conjonction de pres-» que toutes les planètes en Aries, » sur la sin de mars, et au commen-» gement d'avril 1584, suivie d'une » éclipse de soleil au 20°. degré du » Taureau. Il ne doute pas que tout » cela n'amène une comète, et que » la comète n'amène la fin du mon-» de, sur la fin du trigone d'eau et » le commencement du trigone de » feu. Il en rapporte une raison ad-» mirable, que l'expérience a dé-» mentie. Le monde, dit-il, a com-» mencé par la conjonction dans le » trigone de feu, donc il finira par » le trigone d'eau. Je réponds 1°. » nego antecedens; 2°. nego conse-» quentiam. Ce n'est pas tout : l'an » 1584, ou pour le plus tard l'an » 1588, est la fin du trigone d'eau; » donc le monde finira en ce temps-» là, car ce ne serait pas la peine » d'attendre encore 800 ans, pour » trouver encore une fin du trigone » d'eau et une évolution entière, au-» trement le monde durerait près » de 6,400 ans, ce qui est manifeste-» ment contre la prophétie, quod cum » prophetid manifeste pugnat, etc.»
(D) Il mourut à Lawingen.] C'est

une ville de Souabe, sur le Danube. Leovicius y faisait sa résidence ordinaire. Ce fut là que Tycho-Brahé l'alla voir l'an 1569, et qu'il s'entre-tint à table avec lui de plusieurs choses concernant l'astronomie (13). M. de Thou s'est trompé quant à la ville où Leovicius mourut : il dit

que ce fut à Augsbourg (14).

(13) Gassendus, in Vita Tychonis Brahei, lib. I. pag. 3g1, volum. V Operum. Il nonme cette ville Lauginga.
(14) Thuan., lib. LIX, pag. 109.

LERI (JEAN DE), ministre protestant \* était Bourguignon (a). Il étudiait à Genève \*2, lorsqu'on y apprit que Villegaignon sou-

ques pasteurs dans le Brésil. Il fit ce voyage avec les deux ministres que l'église de Genève y envoya, l'an 1556. Ils arrivèrent à l'île de Coligni sous le tropique du capricorne, au mois de mars 1557. Léri partit de ce pays-là avec quelques autres , le 4 de janvier 1558, et arriva au port de Blavet au mois de mai de la même année (b). Il composa une Relation de ce voyage (A), qui a été louée par M. de Thou (c), et dont Lescarbot a inséré le précis dans son histoire de la nouvelle France. Il fut reçu ministre après son retour de l'Amérique : je ne sais pas bien où il exerça son ministère \*1; mais je n'ignore pas qu'il se trouva à Sancerre, quand cette ville fut assiégée, l'an 1573. Il a publié la Relation de ce siége, et de la cruelle famine que les assiégés souffrirent. Le maréchal de la Châtre lui donna un saufconduit pour aller où il voudrait avant même que la capitulation fût conclue (d). Il s'en alla à Berne, et y recut un bon accueil de M. de Coligni, fils de l'amiral, de quoi il le remercie en lui dédiant la relation de son voyage du Brésil. Je n'ai pu déterrer encore la suite de ses aventures \*2. La Croix du Maine a fait trois fautes (B).

(b) Consultes sa Relation.

\* Papillon , dans sa Bibliothèque de Bourgogne, dit sur l'autorité de de Thou, que ce fut à la Charité-sur-Loire.

<sup>\*1</sup> Il était né à Léri, près de la Margelle, et non à la Margelle, comme on le dit communément.

<sup>(</sup>a) Natif de la Margelle, terre de Saint-Seint, au duché de Bourgogne.

<sup>\*2</sup> Joly doute que Léri ait étudié à Genève.

<sup>(</sup>c) Thuan., lib. XVI, pag. m. 335. Voyes ausst Varillas, Histoire de l'Hérésie, liv. XXI, pag. 18.

<sup>(</sup>d) Historia de Sancerri Obsidione, pag.

<sup>47, 48,</sup> edit. Heidelb., 1576.

\*5 Il mourut après 1610; car en 1611 il était, dit Joly, à Lisle, près de Montrichier.

J'ai vu son Histoire mémora- rence que l'on puisse convertir ces ble de la ville de Sancerre. Elle fut imprimée in-8°., l'an 1574, et contient 253 pages. L'abrégé, qu'on en publia en latin à Heidelberg, apud Joannem Mareschallum l'an 1576, ne contient que 50 pages in-8°.

(A) Il composa une relation de ce voyage.] Les discours qu'il faisait de ce pays-là obligerent ses amis à le prier d'en faire un livre. Il y travailla l'an 1563, et donna son manuscrit à une personne qui le lui renvoya par des gens à qui on l'ôta à la porte de Lyon. Ne pouvant le recouvrer, et le tenant pour perdu, il se mit à le composer tout de nouveau, et le perdit encore une fois; car s'étant sauvé de la Charité-sur-Loire à grand' hâte pour s'enfermer dans Sancerre au temps de la Saint Barthélemi, il laissa tous ses livres et tous ses papiers exposés à la pillerie. Mais lorsqu'il y songeait le moins il recouvra son premier travail à Lyon, l'an 1576, et le publia l'an-née suivante (1). Il s'en sit plusieurs éditions \*. Je me sers de la troisième, qui est celle de l'an 1594, pour les héritiers d'Eustache Vignon. J'en ai cité bien des choses en quelques endroits de ce Dictionnaire (2). On a fait beaucoup d'attention à une chose que l'auteur remarque (3); c'est qu'au regard de ce qu'on nomme religion parmi les autres peuples, il se peut dire tout ouvertement que non-seulement ces pauvres sauvages n'en ont point, mais qu'aussi s'il y a nation qui soit et vive sans Dieu au monde, ce sont vraiment eux (4).

Le ministre Pierre Richier avoue le même fait dans une lettre qu'il écrivit de ce pays-là. Il y témoigne son regret de ne voir aucune appa-

peuples à l'évangile, puisque nonseulement ils ignorent la différence du vice et de la vertu, mais aussi. l'existence divine. Bonum a malo non secernunt; denique vitia quæ natura in oæteris gentibus naturaliter arguit, loco virtutis habent : saltem vitiorum turpitudinem non agnoscunt, adeò ut hác in re à brutis parum differant. Cæterum, quod omnium perniciosissimum est, latet eos an sit Deus, tantum abest ut legem ejus observent, vel potentiam et bonitatem ejus mirentur : quo fit ut prorsus sit nobis adempta spes luorifaciendi eos Christo: quod ut omnium est gravissimum, ita inter cætera maximè ægrè ferimus (5). Il ajoute qu'on lui objectera que ce sont des tables rases qui recevront aisément la couleur évangélique, puisqu'elles n'ont rien qui y soit contraire. Il ne répond autre chose à cette objection si ce n'est que la diversité des langues est un grand obstacle, et que les truchemens que l'on pourrait employer étaient papistes. Audio quidem qui mox objiciet eos tabulam rasam esse quæ facile suis possit depingi coloribus, quod nativo hujus-modi colorum splendore nihil habeat contrarium. Sed nórit ille quantùm impendiat idiomatum diversitas. Adde quòd desunt nobis interpretes, qui Domino sint fideles (6).

(B) La Croix du Maine a fait trois fautes.] 1°. Il a dit (7) que Jean de Léri était ministre à Genève, l'an 1558; 2°. que l'ouvrage de Jean de Léri est la traduction de l'histoire d'un voyage fait au Brésil ; 3º. que ce

voyage fut fait l'an 1555.

(5) Richier, dans une lettre datée de la France Antarctique, le 31 de mars 1557. Elle est la CCXXXVII°. parmi les Leures de Calvin.

(6) Richier, la meine. Conféret avec ceci les Pensées diverses sur les Comètes, num. 119 et

(7) La Croix du Maine, Bibliothéque francaise, pag. 237.

LESBOS, île de la mer Egée proche de l'Hellespont et du continent de l'Asie, était fameuse par ses bons vins (a), par

(a) Plin., lib. XIV, c. VII et XV. Voyez La Cerda, sur Virgile, Georg., lib. II, vs. 90.

<sup>(1)</sup> Tiré de la préface de Jeau de Léri. \*Joly observe: que la première édition n'est que de 1578; l'ouvrage (au réimprimé à Genève a 1580, à la Rochelle, en 1585, à Paris, en 1600. L'auteur le traduisit lui-même en latin, Genève, 1586 et 1504. De Bry et Purchas ont inséré dans leurs collections la relation de Léri.

<sup>(2)</sup> Dans les articles Richer et Vilbroatonon, tom. XII et XIV.

<sup>(3)</sup> Poyez le Fèvre de Saumur, préface du Traité de la Superstition. (4) Jean de Léri, préface.

sante qu'elle et la ville de Cume mets présentement. passèrent pour la métropole de toutes les colonies grecques qui composaient l'Eolide, et qui étaient environ au nombre de trente(e). Pausanias prétend que Penthilus, fils d'Oreste, fut celui qui s'empara de l'île de Lesbos (f). Elle avait eu plusieurs noms : Pline en rapporte six (g); et néanmoins il ne parle pas de celui d'Issa, que Strabon (h), ni Hésychius, n'ont pas oublié. Elle eut jusqu'à neuf villes considérables; mais au temps de Strabon et de Pline à peine en restait-il quatre, savoir, Méthymne, Erèse, Pyrrha et Mitylène (i). Les Lesbiens abandonnèrent le parti des Athéniens pendant la guerre du Péloponèse, et en furent châties rigoureusement, et peu s'en fallut que la sentence qui condamnait à mort tous les

' (b) Plinius, lib. XXXVI, cap. VI.

(c) Voyez la remarque (B).

(e) Idem , ibid., pag. 428.

son marbre (b), par la fertilité mâles de Mitylène au-dessus de de son terroir, par les hommes l'âge de puberté, ne fût mise illustres qu'elle avait produits en exécution; mais par bonheur (A), et par beaucoup d'autres le contre ordre des Athéniens archoses. Cadmus ou Cadmilus, riva lorsque l'on se préparait au l'un des Cabires, y habita, et y massacre. Thucydide donne làdevint père de Prylis qui fut un dessus un fort grand détail (k). très-grand devin, et fort con- On attribue aux Lesbiens une intraire aux Troyens (c). Elle te-vention qui est si abominable nait le septième rang entre les que la langue française ne peut plus grandes îles de la mer Mé- servir à l'exprimer (C). Peu de diterranée (B). Les Grecs, sous gens ont fait mention de l'oracle la conduite de Graus, arrière- de cette île-là (D). Elle se nompetit-fils d'Oreste, fils d'Aga- me aujourd'hui Mételin : j'en memnon, y établirent une co- parlerai sous ce mot, et je raslonie (d), qui devint si floris- semblerai plusieurs choses que j'o-

(k) Thucyd., lib. III.

(A) Elle était fameuse par les hommes illustres qu'elle avait produits.] Pittacus, l'un des sept sages, le poete Alcée, la fameuse Sapho, le rhéto-ricien Diophanes, l'historien Théophanes, étaient natifs de la ville de Mitylene, comme aussi Potamon, Lesbocles, et Crinagoras. La ville d'Erèse fut la patrie de Théophraste et de Phanias, disciples d'Aristote. Le musicien Arion dont l'aventure est si célèbre, était de Méthymne. On compte parmi les illustres Lesbiens l'historien Hellanicus, Terpandre le musicien, et Callias qui inter-préta les vers d'Alcée et les vers de apho (1). Voilà le catalogue que Strabon nous a laissé. On n'y trouve point le poëte Lesches, qui avait composé une petite Iliade, et qui était de Lesbos (2).

(B) Elle tenait le septième rang entre les plus grandes tles de la mer Méditerranée. ] Consultez M. Bo-chart (3) qui allègue sur ce sujet le témoignage d'un grand nombre d'écrivains. Cela lui sert de fondement pour donner une étymologie phénicienne du mot Lesbos; car il trouve que ce mot-là signifie ad septimam, sous-en-

<sup>(</sup>d) Strabo, lib. XIII, init., pag. 400.

<sup>(</sup>f) Pausan., lib. III, cap. II, p. m. 207. (g) Plin., lib. V, cap. XXXI, p. m. 621.

<sup>(</sup>h) Strabo , lib. I, pag. 41.

<sup>(1)</sup> Tiré de Strahon, lib. XIII, pag. 424, 425.

<sup>(2)</sup> Euseb., in Chron. (a) Strabo, 11b. 1, pag. 41.
(i) Plinins, 11b. V, cap. XXXI, p. m. 621. pag. m. 415, 416.

laville qui était dans l'île, et puis l'île même. Il prouve par l'autorité d'É-tienne de Byzance que Lesbos, l'une des cinq villes de l'île, fut cause que l'île s'appela Lesbos. Sès conjectures sont doctes et spirituelles; mais il me semble que les Phéniciens auraient eu besoin de beaucoup de temps pour savoir que cette île-là était la septième des grandes îles de la Méditerranée. Une telle connaissance suppose plusieurs navigations, et plusieurs comparaisons entre la Sicile, la Sardaigne, et les autres îles qui composaient cette pléiade, ou ce nombre septénaire; et l'on ne voit pas que ceux qui cherchent de nouveaux pays, et qui découvrent des habitations, et qui s'y établissent, prennent que Cadmus séjourna dans l'île de Lesbos. Il avoue que ce Cadmus n'est pas le Phénicien, et que c'est Mercure, l'un des Cabires. Rapportons le passage de Lycophron :

'Ως μή σε Κάδμος άφελ' έν περιβρύτα "Ισση φυτεύσαι δυσμενών ποδηγέτην, Τέταρτον έξ Ατλαντος άθλίου σπόρον, Τῶν αὐθομαίμων συγκατασκάπτην

Πρύλιν, Τόμουρε πρός τὰ λώς α νημερτές ατε. Utinam te, Pryli, Cadmus in insuld Isid non genuisset, hostium ducem, Quartum ex Atlantis miseri semine, gnatorum tuorum eversurem Vatem ad optima verissimum (4).

Il est clair que le poëte parle d'un Cadmus différent du frère d'Europe, mentaire d'Isaac Tzetzès nous apest le nom que donnaient les Bœotiens au dieu Mercure (6). Il nous apprend aussi que Mercure eut de la nymphe Issa un fils nommé Prylis qui, gagné par les présens de Palamède, prédit aux Grecs, quand ils abordèrent à

tendez insulam : et il suppose que d'a- l'île de Lesbos, qu'un cheval de bois bord les Phéniciens nommèrent ainsi serait la machine avec laquelle ils

subjugueraient la ville de Troie. (C) On attribue aux Lesbiens une invention si abominable que la langue française ne peut servir à l'exprimer. ] Non-seulement je ne désignerai pas en français cette vilenie, mais je m'abstiendrai même de rapporter en latin une partie des choses que des écrivains fort graves ont employées dans leurs livres pour l'expliquer. Mais puisque le grand Erasme n'a pas cru qu'il dût exclure du recueil de ses proverbes celui qui était venu de là , il me doit être permis de copier quelque chose de ses recherches. Aiunt, dit-il (7), turpitudinem quæ per os peragitur , fellationis opinor, aut irrumationis, primum à Lesbiis authoribus fuisse proattendent long-temps à les nommer. fectam, et apud illos primum omnium M. Bochart ne se prévaut pas des pa- foeminam tale quiddam passam esse. roles de Lycophron qui nous ap- Interpres hujus rei testem citat Theopompum in Ulysse... et Stratidem in Troilo. Il entend par Interpres le scoliaste d'Aristophane sur ces paroles de la comédie intitulée Vespæ,

> Μέλλουσαν ήδη λεσδιείν τοὺς ξυμπότας, Qua combibones jam suos contaminet.

Je ne pense pas qu'il ait attrapé la pensée d'Aristophane à l'égard de ces paroles :

Δοκιίς δι μοι καὶ Λάδδα κατά τοὺς AsoCiouc, Mihi at videre Labde juxta Lesbios (9). Vesp. 1337.

Le sens qu'il y donne paraît bien froid et forcé. Il ne faut pas trouver étrange qu'il n'ait guère réussi sur ce passage, puisque M. le Fèvre de Saumur l'a et que c'est Mercure qu'il désigne expliqué en deux manières ; et cela par ce nom-là ; car il le fait petit-fils plutôt par conjecture que par au-d'Atlas, et père de Prylis. Le com- cun trait d'érudition propre à prouver ou à éclaircir. Alludit, dit-il (9), prend (5) que Lycophron se sert ici ad fæditatem Lesbiam. [ Tanta mihi du mot Cadmus par abréviation, au prurigine videris correpta ut va melieu de celui de Cadmilus dont il dium virum glubere, tenta viri vorare s'était servi dans le vers 152, et qui possis ] fortasse id etiam eo dictum est quod eam divaricatis cruribus decumbentem videret. Galien a fait mention de la turpitude Lesbienne, mais sans

<sup>(4)</sup> Lycophron, vs. 219, pag. 30, edit. Oxon.,

<sup>(5)</sup> Tzetz., in Lycophron., vs. 223.

<sup>(7)</sup> Étasme, sur le proverbe λεσβιάζειν. C'est le LXX°. de la VII°. centurie de la III°. chil., pag. m. 795.

<sup>(8)</sup> Aristophan., in Έπκλησιαζούσαις σ.9:5.
(g) Tanaquillus Faber, in hac verba Aristophanis, Λαβδα κατά τοὺς Λεσβίους, epist., lib. 11, pag. 267, 268.

expliquer ce que c'était. Il ne jugeait pas que cela fût nécessaire dans un temps où tout le monde entendait cette expression; mais après plu-sieurs siècles une infinité de mots grecs sont devenus extrêmement difficiles à entendre, et il a fallu que les critiques aient bien sué pour deviner ce que les anciens ont voulu dire. Le docte Mercurial tâcha de trouver le sens de ce passage de Galien. Galenus, dit-il (10), 10 de Simp. med. cap. 1. Xenocratem damnans, quòd stercora ægris voranda daret, probrum ait gravius esse, κοπροφάγον, id est, stercorivorum audire, quam fel-latorem, aut cinædum. Subjungit deinceps : καὶ τῶν ἀισχρουργῶν μᾶλλον βδελυττόμεθα τους φοινικίζοντας, των λισδιαζόντων. Qui verò sint phœnicissantes, et lesbiassantes apud ipsum, nullibi explicatum habetur. Ego itaque reperio, spurcissimam quandam apud Phænices libidinis speciem ex-titisse, qud viri \*\*\* lingebant, qudve interdum impurissimos homines Romanos usos esse memoriæ mandatum est. Nam Seneca . . . . . Hos cunnilingos frequentissime diffamatos, apud Martialem est reperire : qui fortasse phænicissare dicebantur quòd labia sanguine rubea sæpissimè generent : unde Martialis . . . . Jam verò λισθιάζειν , quid esset , ab aliquibus explicatur, obscoenum fuisse turpitudinis genus, quo viri inguina puerorum, vel virorum, ore et labiis tractabant, irrumationem alias vocatam, et sicuti phænicissantes labra rubicunda sibi reddebant, sic les-biassantes alba. Ob quod Catullus ad Gellium:

Hesychius tamen aliter videtur sensisse, sed qud autoritate aut ratione ductum, ignoro. J'ai supprimé quelques mots et quelques passages dans cet endroit de Mercurial: ce n'est pas que je prétende que ce savant médecin n'ait pas eu droit de rapporter tout ce qu'il a rapporté. Un commentateur ou un interprète, qui ne fait que se servir de l'autorité d'un écrivain tel que Martial, connu de toute la république des lettres, ne peut pas être blâmé. Ou il faut exter-

(10) Hieron. Mercurialis, Variarum Lectionum lib. IV, cap. XIII, pag. m. 221, 222.

miner les anciens auteurs, ou il faut souffrir que, pour débrouiller le sens d'un mot difficile, on allègue leurs paroles. Cependant, je n'ai point voulu employer tous les témoignages de Mercurial; il faut s'assujettir quelquefois aux scrupules de la mode.

(D) Peu de gens ont fait mention de l'oracle de l'île de Lesbos. ] Philostrate, si je ne me trompe, est le seul qui nous en apprenne des nouvelles. Il dit (11) que Philoctète partit volontairement de l'île de Lemnos, après que Diomède et Néoptolème, fils d'Achille, l'en eurent requis au nom de toute l'armée grecque , et déclaré l'oracle qu'ils avaient en touchant ses flèches, venu.... de Lesbos : « Car ajoute Philostrate, » les Grecs usent de leurs oracles » domestiques, comme de celuy de » Dodone, et du Pythien, et de » tous les autres, où se rendent des predictions approuvées, et qui ont vogue et reputation, ainsi que de » la Bœoce et Phocide : mais comme » Lesbos ne fust gueres esloignée de » Troye, les Grecs qui estoient là » devant y envoyèrent à l'oracle, lequel se rendoit là par Orphée. » Pour aultant qu'après le cruel massacre qu'en firent les femmes Thraciennes, sa teste estant parvenue a en Lesbos, s'y arresta sur une roche, du dedans laquelle se rendoient ces oracles, si que non seulement les Lesbiens se servoient en leurs predictions et devinemens de ce chef, mais tous les autres Eo-» liens encore, et les Ioniens leurs proches voisins qui y venoient au » conseil, et de Babylone mesme : » car il predit tout plein de choses » aux roys de Perse, et entre autres » à l'ancien Cyrus, auquel on dit » qu'il donna une telle response: Ce qui est à moy, ô Cyrus, est à toy, voulant par-là luy donner à entendre qu'il viendroit occuper les Odrysiens et l'Europe. De fait Or-» phée autrefois acquit beaucoup de » pouvoir et credit par sa grande » sagesse et science, mesmement à » l'endroit des Odrysiens, et de tous » les autres Grecs qui célèbrent ses

(11) Philostratus, in Heroïcis, in Philoctete. Je me sers de la traduction de Vigénère, folso 253 du II<sup>e</sup>. tome, édition in-4°. » mysteres. Mais par ce que dessus il » vouloit aussi désigner à Cyrus ce » qui luy devoit finablement arri-» ver : car s'estant hazardé de don-» ner jusqu'au delà du Danube con-» tre les Massagetes et Issedoniens, » peuples de la Scythie, il y fut mis » à mort par une femme qui leur « » commandait, laquelle luy couppa » la teste tout ainsi que les Thra-» ciennes avaient fait à Orphée (12).» 18(12) On a ici un exemple du galimatias des réponses des oracles du paganime; car que peuton voir de plus tiré par les cheveux que l'explication de la réponse faite à Cyrus?

LESCARBOT (MARC), avocat en parlement, a composé une histoire de la Nouvelle-France (A). Il avait séjourné quelque temps en ce pays-là. Depuis il suivit en Suisse Pierre de Castille, ambassadeur de Louis XIII. Et comme il aimait à faire des relations des pays où il voyageait, il fit le tableau des treize cantons en vers héroïques et le publia à Paris, l'an 16:18. Il était né à Vervins (a).

(a) Lescarbot, Histoire de la nouvelle France, liv. II, chap. V, pag. m. 179.

(A) Il a composé une histoire de la Nouvelle France. ] Elle contient les Navigations, Découvertes et Habitations faites par les Français ès Indes orientales et Nouvelle France, sous l'aveu et autorité de nos rois très-chrétiens, et les diverses fortu-nes d'iceux en l'exécution de ces choses depuis cent ans jusques à hui. En quoy est comprise l'histoire morale, naturelle et géographique de la dite province : avec les tables et figures d'icelle. Je me sers de la seconde édition, qui est de Paris, chez Jean Millot, 1611, in-8°. Cet ouvrage est assez curieux : l'auteur y entremêle plusieurs remarques de littérature. Il commence par la description du voyage de Jean Vérazzan, Florentin, qui fut envoyé en Amérique par François Ier., l'an 1524. Voilà le premier voyage qui ait été fait en ce pays-là sous les auspices de la couronne de France.

LESLIE (a), maison illustre d'Écosse, issu d'un des principaux gentilshommes qui allèrent de Hongrie en Angleterre, et puis d'Angleterre, en Ecosse (A), avec la reine Marguerite (b), environ l'an 1067 (c). Il s'appelait BARTHÉLEMI, et il épousa l'une des filles d'honneur de cette reine, et en eut un fils nommé Malcolme. Quelquesuns disent que sa femme était propre sœur de la reine. Il se fit tellement estimer du roi d'Ecosse, entre autres actions pour avoir construit et courageusement défendu la forteresse d'Edimbourg, qu'il en obtint des récompenses très-honorables (B). Il mourut chargé d'années, et couvert de gloire, l'an 1120. Ses successeurs en droite ligne parurent avec éclat , tant par les nouveaux bienfaits qu'ils obtinrent de leurs princes, que par les mariages qui les allièrent aux plus illustres familles, jusques à David de Les-LIE, qui était le huitième depuis Barthélemi. Ce David, après avoir fait la guerre dans la Palestine, contre les Sarrazins, pendant sept ans, revint en Ecosse; et quoiqu'il eût quatre-vingts ans, il se maria, et fit un fils qui fut le premier qui s'appela baron de Leslie. Ses descendans finirent à la septième génération, en la personne de George, baron de Leslie, qui mourut fort endetté. Sa veuve épousa Jean Forbes, qui, payant les créanciers devint possesseur de la baronie de Les-

(a) Les Français écrivent et prononcent Lesle. En latin on dit Leslæus,

(c) Malcolme, III. du nom, régnuit alors en Ecosse.

<sup>(</sup>b) Elle a été canonisée : c'est celle qu'on nomme sainte Marquerite. Voyes l'article DRUMMOND, tom. VI, pag. 19, au texte, vers le commencement.

lie (d). Tous les Leslies qui sub- la fois trois généraux, un en crut merveilleusement en biens parle sous le mot Leslei. et en dignités. Gzorge, arrièrepetit-fils de Normand, fut le premier qui s'appela comte de Ro-THES (e). La droite ligne masculine de ses descendans a fini, l'an 1681, par la mort de Jean de Rothes, que le roi Charles II avait créé duc, et élevé aux plus grandes charges (C). Les branches collatérales sont en grand nombre (D), et de l'une d'elles descendait Jacques de Leslie, qui se signala dans les armées du grand duc de Moscovie, où il était colonel. Pour ce qui est de la branche de Balquhane, elle commença en la personne de Geor-GE, second fils d'André, lequel André était le sixième seigneur de Leslie depuis Barthélemi, fondateur de la famille. GEORGE, premier baron de Balquhane, obtint du roi David Bruse plusieurs seigneuries, et mourut l'an 1351. Sa postérité, divisée en diverses branches (E), a produit plusieurs personnes de grand mérite \*. On y comptait tout à

(d) Elle appartient encore à la famille

(e) Ses prédécesseurs ne portaient que le titre de baron.

"Joly reproche à Bayle de ne pas parler de George Leslie ou Lesley, né vers la fin du XVI. siècle à Aberdon, en Ecosse, (voyez tom. I, pag. 70) et qui se fit capucin sous le nom du père Archange. Sa Vie, écrite en italien par Rinuccini, a été traduite en français par le père Fr. Barrault, sur le manuscrit, et imprimée sous ce titre : Le Capucin écossais, histoire merveilleuse et très-véritable arrivée de notre temps, Paris, 1664, in-12.

sistent aujourd'hui descendent Écosse (F), un en Allemagne de deux branches collatérales, sa- (G), un en Moscovie (f) (H). voir de celle de Rothes, et de J'en parle dans les remarques. celle de Balqueane. La branche Le fameux évêque de Rosse, sous de Rothes commença à Normand le règne de Marie Stuart, était LESLIE, frère de David, et s'ac- de cette maison (I). Moréri en

- (f) Tiré d'un livre imprimé à Grats, l'an 1692, apud hæredes Wildmanstadii, et intitulé : Laurus Leslæana explicata, sive clarior enumeratio personarum utriusque sexus cognominis Leslie, unà cum affinibus, titu-lis, officiis, dominiis, gestisque cembriori-bus breviter indicatis, quibus à sexcentis et amplius annis prosapia illa floret; ex varis authoribus, manuscriptis, et testimoniis fide dignis in unum collecta.
- (A) Maison illustre d'Écosse issue d'un des principaux gentilshommes qui passèrent de Hongrie en . . . . Ecosse. ] Il descendait, dit-on, d'une très-ancienne famille hongroise, et nommément d'un Leslie, qui était gendre d'un empereur. Originem suam duxisse asseritur ex pervetusto sanguine Hungarico, et specialiter à Leslæo quodam, qui, ut antiquissima referunt familiæ monumenta, perhibetur exstitisse magnus imperatoris locumtenens, cujus etiam filia ei in thori consortem est concessa. Ab hoc porro vetusto Leslæorum cognomine varia ad hæc usque tempora loca in Hungaria suum nomen derivdrunt, quæ inter Leslinia, Lessi-LIA, LELES ac alia temporum vicissitudine denominationem immutantia possunt recenseri (1).

(B) Il... obtint des récompenses très-honorables.] La manière dont le roi Malcolme se servit pour savoir les terres qu'il lui donnerait, a quelque chose de singulier. Il voulut que notre Barthélemi allât tout un jour à cheval vers les provinces du Nord, et il lui donna un mille à la ronde toutes les terres partout où le cheval aurait repu (2). Voici du latin où l'on verra cette récompense et toutes les autres. Fuit Bartholomæus tantæ æstimationis apud regem Malcol-

la note (f).
(2) Conféres ce qui a été dit dans l'article
HAY, tom. VII, pag. 458, remarque (A).

<sup>(1)</sup> Laurus Leslæana, pag. 1. Foyes tout le titre de cet ouvrage au corps de cet article, dans

mum, præsertim ob arcem Edinbur gensem validè à se munitam, et strenuè dein propugnatam; ut eum non solum Equitem Auratum crearit, et toto vitæ tempore dictæ arci præfecerit; sed prælereà in præstitorum obsequiorum mercedem ei concesserit, ut, ubi Dumpermilingo septentrionem versus super eodem equo und die iter ageret, intra quamcunque provin-cam ad pabulandum semel descenderet, eum totum circumcirca agrum ad mille passus hæreditario jure suum faceret. Primò itaque descendit ad FECHIL, nunc dictum LESLIE in Fifd; alterd vice apud INNERLEPAD in Angusid; tertiò apud Feskie, seu Eskie, in Mernid; quartò apud Cushnie in Marrid: et ultimatim demum ad locum dein Leslie nuncupatum in Gariotha, ubi equus defecit: reducem cum rex interrogaret ubi equum relipuisset, respondisse ei dicitur. At the Lesse Ley beside the mair. Latine: In campo minori prope majorem, tuno rex advertens locum cognomini convenire: Lord LESLEY shall thou be, and thy heirs after thee. Latine: Dynasta de Lesley eris tu, et hæredes tui post te : simulque donationem omnium illarum possessionum illi confirmavit; quani et ratam habuit Alexander primus, ejus filius; uti hac super re adhuc tempore Joannis' Leslei Episcopi Rossensis exstabat diploma regium apud baronem de Lislie, multique ex his fundis etiamnum à consite de ROTHES LESLIE, ceu superiore suo dependent (3).

(C) Jean de Rothes, que le roi Charles II avait créé duc, et élevé aux plus grandes charges. ] Ce Jean de Rothesavait épousé Anne Lindsay, fille du comte de Crawford: il n'en eut que deux filles, dont l'aînée fut mariée au comte de Haddington (4), et la cadette au marquis de Montrose, et puis à Jean Bruce, baron de Kinlosse. Le fils de l'aînée a pris le nom et les armes de Leslie, et sera comte de Rothes après la mort de sa mère (5). Voici les charges dont Jean de Rothes fut honoré par Charles II. Hie Joannes post infelicem pugnam au Workester diù in Anglid captivus detinebatur; rege dein Carolo se-

cundo ad regna reverso, factus est primò regiarum excubiarum præfectus, mox thesaurarius, et omnium Scoticarum copiarum generalis, paulò post supremus commissarius, ac demum usque ad mortem magnus regni cancellarius; creatus fuit ab eodem rege dux de Rothes, et marchio de Bambrigh, etc. quæ dignitas etiam ad mares posteros devoluta fuisset, nisi eis caruisset.

(D) Les branches collatérales de Rothes sont en grand nombre.] Il y a celle des seigneurs de Lindors, celles des seigneurs de Newmarke, celle des barons de Newtoune, celle des sieurs de Finrassie, celles des sieurs de Burdsbank, celles des sieurs de Aikenway et celle des sieurs de Pit-

namon (6).

(E) La postérité du baron de Balquhane divisée en diverses branches.]

Outre la ligne directe il y a la branche des sieurs de Kincragie, celle des
barons de Wardes, celle des sieurs de Clisson, celle des sieurs de Newleslie,
celles des sieurs de Kininvie, celle
des barons de Pitcaple, celle des
sieurs de Crichie, celles des comtes
de Rossie (7).

(F)... On y comptait tout à la fois trois généraux, un en Écosse....] Il était de la branche de Kininvie, fils de Geoace, sieur de Drumvir. Il apprit le métier des armes en Allemagne, et eut de très-grands emplois dans les armées du roi de Suède. Quand il fut de retour en son pays, il eut le généralat de toute l'armée d'Écosse. Il fut fait comte de Lévin par le roi Charles Ier., et mourut l'an 1650, agé de soixante-dix ans. Son petit-fils lui succéda, et ne laissa que des filles (8)

(G)....un en Allemagne.] Il s'appelait Walter, et était fils de Jean, dixième baron de Balquhane. Il alla jeune en Allemagne, et porta les armes au service de l'empereur. Le service qu'il rendit à sa majesté impériale quand Walstein fut tué, lui valut un régiment et plusieurs autres récompenses. Ferdiuand III le fit comte de l'empire, maréchal de camp général, conseiller du conseil

<sup>(3)</sup> Laurus Leslæana, folio 4. (4) Il est de la famille Hamilton.

<sup>(5)</sup> Laurus Lesigana.

<sup>(6)</sup> Ibidem. (7) Ibidem.

<sup>(7)</sup> I bidem.
(8) I bidem.

(9). Il fut ambassadeur de S. M. im- finibus longe, latèque in Sclavoniá périale à Rome et ailleurs, et on l'en- propagatis feliciter expugnâsti; pauvoya à la Porte pour la ratification ca Tuorum millia ad Ternavizam de la paix conclue l'an 1664. Il était contra Ottomanici exercitus robur déjà chevalier de la Toison d'or. Le jé-rard industrid, et fortitudine sersuite Paul Tafferner, son confesseur, a publié une relation de cette ambassade de Constantinople. Le comte Walter Leslie mourut à Vienne, le 4 de mars 1667, âgé de soixante-un ans : il s'était marié avec Anne Francoise de Dietrichstein, fille du prince Maximilien de Dietrichstein, grandmaître de la cour de l'empereur; et n'en ayant point eu d'enfans, il institua son héritier Jacques son neveu, fils d'ALEXANDRE, quatorzième baron de Balquhane. Il l'avait appelé auprès de lui en Allemagne depuis longtemps, et lui avait servi d'un trèsbon patron. Ce neveu monta du plus bas degré de la milice à la charge de maréchal de camp général. Il épousa Marie-Thérèse de Liechtenstein, fille du prince Charles de Liechtenstein, duc de Troppau, de laquelle il n'a point d'enfans. Il laissera tous ses biens à deux neveux (10). Voici les titres qu'on lui donne dans une épître dédicatoire (11) : Jacobo S. R. I. comiti de Leslie, libero baroni de Balquhane, domino Neostadii ad Mettoviam, Pettovii, Pernegg, etc. S. C. M. camerario, et consiliario actuali intimo, consilii aulæ bellici actuali intimo, consilii aulæ bellici Pays-Bas et en Angleterre, mourut Int. Aust. præsidi, generali campi le 16 de mars 1554. Le prélat dont mareschallo, pedestris regiminis colonous parlons eut beaucoup de part à nello, etc. Les éloges qu'on lui donne l'estime de la reine Marie, qui lui dans la même épître sont en grande partie ceux-ci. Tu ex viginti, quibus per Germaniam, Hungariam, Belgium interfuisti præliis, nunquam victus, plerumque victor discessisti: intra ultimum tantum biennium, quo ante graviorem ægritudinem Tuam castra frequentare licuit, Viennam introducto opportune præsidio imminentem contra hostem providè munivisti, et allatis postmodum à Te ipso inter primos, suppetiis ejus eliberationem insigniter promovisti, Tartaros à superiore Austria non semel fortiter rejecisti; Virouitizam, Bresovizam, Slatinam, aliaque propug-(9) Supremus confinium Sclavonia ac Petri-

im profectus. n (10) Laurus Leslwana. (11) Celle du Laurus Leslwana, faite l'an

privé et gouverneur d'une province nacula, barbaris cæsis, et Cæsareis vásti; ac demum ad gloriæ Tuz cumulum Pontes Esseckianos, et civitatem inter hostes cum exiguá militum manu plurium dierum confecto itinere flammis injectis audacter incinerasti, festivisque quasi ignibus Tuos triumphos adornásti : quòd si biennio solum tot, et tantas laureas messuisti; quot hactenus, et quantas messuisses, si infirma Tua valetudo permisisset?

(H). . , un en Moscovie. ] Il s'appelait Alexandre, et il était de la branche de Crichie. Il parvint au généralat, après une longue suite de grands services qu'il rendit aux ducs de Moscovie dans leurs armées, et il fut gouverneur de Smolensko. Il mourut l'an 1661, à l'âge de quatrevingt-quinze ans. Il y avait alors en Moscovie sept colonels, plusieurs capitaines, et autres bas officiers du

nom de Leslie (12).

(I) Le fameux évêque de Rosse était de cette maison.] Il était issu de Malcolme, fils d'André, troisième baron de Balquhane. Son père était un habile jurisconsulte, qui après avoir voyagé en Italie, en France, aux donna une charge de conseiller à la cour souveraine d'Écosse et à son conseil privé, et l'employa dans les affaires d'état. Il fut ensuite coadjuteur de l'abhaye de Lindors, et enfin évêque de Rosse. Il rendit de grands services à cette princesse, et fut emprisonné en Angleterre pour l'amour d'elle, quoiqu'il fût ambassadeur du roi son fils. Il négocia pour sa liberté à Rome, à Vienne et dans plusieurs autres cours ; et puis il mourut à Bruxelles, l'an 1595. Il a composé plusieurs livres, et entre autres une histoire d'Écosse (13).

(12) Laurus Leslmana, ibidem. (13) Ibidem Jolio T. On la cite sous le nom de Johannes Leslmus.

LESSEVILLE (Eustache LE-

clerc de), évêque de Coutance, était fils de NICOLAS LECLERC DE LES seville, seigneur de Thun et d'Eucquemont, mort doyen de la chambre des comptes, et de Catherine le Boulanger, sœur du président le Boulanger, qui avait été prevôt des marchands, et qui mourut dans la grand'chambre en opinant. Comme Nicolas Leclerc de Lesseville avait plusieurs enfans, et qu'Eustache n'était que le troisième, ayant ayant lui Antoine, seigneur d'Eucquemont, mort jeune, et Charles, mort doyen du grand conseil, il se destina de lui-même à l'église, et prit le parti d'étudier en Sorbonne, ce qui pour lors n'était pas ordinaire \*1 aux gens de naissance. Il n'avait pas encore vingt ans, lorsqu'on le nomma recteur de l'université : et ce fut lui qui le premier \* fit aller l'université en carrosse, au lieu qu'auparavant elle allait toujours à pied; ce qui avait fait dire à Henri IV que sa fille aînée , parlant de l'université, était bien crottée. Eustache eut tant de vocation pour l'église, qu'on remarque qu'il se fit prêtre sans avoir encore aucun bénéfice \*3. Il fut docteur de la maison et société de Sorbonne, et bientôt après le roi Louis XIII le choisit pour un de ses aumôniers ordinaires. Il traita dans la suite d'une charge de conseiller au parlement; et fut pourvu de la cure de Saint-Gervais à Paris, dans le temps des troubles, ce qui lui sauva la vie : car étant

\* Leclerc cite des exemples pour prouver que la remarque n'est pas juste.

dans l'hôtel de ville avec plusieurs députés tant du parlement que des autres compagnies, et le peuple, comme tout le monde sait, s'étant ému, et ayant massacré plusieurs des députés, et entre autres le sieur le Gras, maître des requêtes, qui avait épousé la sœur de celui dont nous parlons, quelques bateliers et autres gens de cette espèce crurent qu'il était de leur devoir de sauver leur curé. C'est pourquoi ils le furent enlever du milieu de l'assemblée, et le conduisirent chez lui en toute sûreté. Quelque temps après il eut l'abbaye de Saint-Crespin, proche de Soissons, et la baronie de Saint-Ange, et fut chanoine d'honneur du chapitre de Brioude, qui donne le titre de comte. Enfin le roi lui donna l'évêché de Coutances, vacant par la démission de Claude Auvri, trésorier de la Sainte-Chapelle à Paris. Quoiqu'il n'ait pas vécu long-temps après , il n'a pas laissé de s'attirer l'estime et l'amitié de tout son diocèse, où son nom est encore en vénération. Il était particulièrement recommandable par une grande capacité, et par une connaissance profonde de la théologie, et de la jurisprudence. Comme il était docteur de Sorbonne, et qu'il avait été quatorze ans conseiller au parlement, il était également versé dans l'une et dans l'autre de ces sciences; ce qui le rendait l'arbitre des affaires les plus importantes de la province. Il mourut à Paris le 4 de décembre 1665, pendant l'assemblée du clergé, à laquelle il était député, et fut enterré aux Augustins, dans la sépulture de

<sup>\*2</sup> Leclerc doute de cette circonstance.
\*3 Leclerc trouve la remarque ridicule, le fait arrivant tous les jours.

ses ancêtres. Leclerc de Lesseville porte d'azur à trois croissans d'or (a).

(a) Mémoire publié tout tel qu'il a été communiqué.

LESTRYGONS, en latin Læstrigones, étaient un peuple fort brutal, situé en Italie proche de Caiète. Leur ville capitale était celle qui a porté le nom de Formies (a) (A). Homère la nomme Lestrygonie, ou la ville de Lamus (b). C'est à cause que Lamus, roi des Lestrygons, et fils de Neptune, l'avait bâtie (c) : ses états étaient assez étendus (d). Antiphatès, qui y régnait lorsqu'Ulysse y aborda, était un homme cruel qui aurait mangé tous les députés d'Ulysse (B), s'ils ne se fussent sauvés après avoir vu le triste sort de l'un d'eux (e). Il est certain que les Lestrygons ont passé pour des mangeurs d'hommes (C). M. Moréri, au lieu de dire cela, remarque qu'ils mangeaient de la chair crue. On ne sait point s'ils passèrent de Sicile en Italie, ou d'Italie en Sicile; mais on ne peut douter de leur établissement en Sicile, puisque les campagnes de la ville de Léontium s'appelaient Campi Læstrygonii (D). Ovide suppose qu'ils étaient Grecs d'origine (f). Il est sûr qu'Homère les compare à des géans, mais sous ce prétexte-là Bozius n'a pas dû dire

que, selon les fables, ils firent la guerre aux dieux; qu'Hercule les combattit, qu'ils furent ruinés à coup de foudre; que les campagnes situées entre le mont Vésuve et Pozzuolo furent nommées Phlegræi campi à cause de cela, et que les feux du mont Vésuve sortent de ceux qui brûlent les Lestrygons dans les enfers. Il prétend qu'Homère, Pindare, Polybe au livre II, et Strabon au livre V, assurent ces choses (g). Il se trompe; les Lestrygons ne cultivaient point la terre, mais ils avaient des troupeaux (h). Homère s'est montré fort ignorant de la sphère, lorsqu'il les a situés dans un climat où les nuits étaient fort courtes (i). Il est faux que Thucydide ait cru que les Lestrygons étaient un peuple fabuleux (k): il dit seulement qu'on a raconté que les plus anciens habitans de la Sicile étaient les Lestrygons et les Cyclopes, mais qu'il n'a rien à marquer de leur origine, et qu'il ne sait ni d'où ils étaient venus, ni ce qu'ils étaient devenus (l).

<sup>(</sup>a) Voyez les vers d'Horace que je rapporte dans la remarque (B) de l'article La-MIA, famille romaine, dans ce volume, pag. 38.

<sup>(</sup>b) Homer., Odyss., lib. X, vs. 81.

<sup>(</sup>c) Eustath., in Homer., ibidem.

<sup>(</sup>d) Voyes Horace, ode XVII, lib. III, et Silius Ital., pag. m. 368.

<sup>(</sup>e) Homerus, Odyss., lib. X, vs. 117.

<sup>(</sup>f) Ovid., Fastor., lib. IV, vs. 69.

<sup>(</sup>g) Voyes le livre de Thomas Bozius, de Italiæ Statu antiquo et novo adversus Machiavellum, pag. m. 64.

<sup>(</sup>h) Homer., Odyss., lib. X, vs. 85.

<sup>(</sup>i) Homer., ibid., vs. 86.

<sup>(</sup>k) Britannicus, in Juven., sat. XIV, os. 20, l'assure pourtant.

<sup>(1)</sup> Thucyd., lib. VI, init., pag. m. 410.

<sup>(</sup>A) Leur ville capitale était celle qui a porté le nom de Formies.] Cicéron ne nous permet pas d'en douter; car il applique à la ville de Formies l'épithète qui a été donnée par Homère à la ville où Lamus et Antiphates ont régné. Si in hanc πλάπυλοι veneris Λαιςρυγοιίαν (1) (Formias dico) qui fremitus hominum? quam irati

<sup>(1)</sup> C'est-àdire, longè distantes habentem portas Lestrygoniam. Ces deux mots grecs sont d'Homère, Odyss., lib. X, vs. 8s.

animi (2)? Voyez aussi Horace à l'ode XVII du IIIc. livre, et joignez y ces paroles de l'ode précédente :

Nec Lustrygonid Bacchus in amphord Languescit mihi;

par où il veut signifier le vin de Formies. Pline est bien positif: Oppidum Formiæ, Hormiæ prius olim dictum; ut existimavere, antiqua Lastry gonum sedes (3).

(B) Antiphates.... aurait mangé tous les députés d'Ulysse.] C'est ainsi que je demande permission de qualifier les trois hommes qu'il envoya reconnaître le pays. Vous allez voir qu'Antiphates en mangea un , et qu'il déchargea sa rage sur les navires d'Ulysse, de sorte qu'il n'y en eut qu'un qui en échappa.

Indè Lami veterem Læstrygonis, inquit, in urben

Venimus : Antiphates terra reguabat in illa. Misrus ad hunc ego sum, numero comitante duorum :

Vixque fugd quasita salus, comitique, mihi-

Tertius è nobis Læstrygonis impia tinxit Ora cruore suo : fugientibus instat, et ag-

Concitat Antiphates, cocunt, et saxa trabesque Conjiciunt : merguntque viros , merguntque

carinas.

Una tamen , quæ nos ipsumque vehebat Ulyesen , Effugit. (4). . . . . . . . . . . . . . . .

De là vient que ce barbare Lestrygon a servi d'exemple quand on a voulu parler de la cruauté et de l'inhospitalité. Quis non Antiphaten Læstrygona devovet ? dit Ovide dans la IXe. élégie du IIe. livre de Ponto. Ailleurs il s'est exprimé ainsi :

Nec tu contuleris urbem Lestrygonis unquam Gentibus, obliqua quas obit Ister aqua (5). Je laisse plusieurs autres passages, et

me contente de ces vers de Sidonius Apollinaris

Bistonii stabulum regis , Busiridis ara: Antiphètæ mensas , et Taurica regna Thoan-

tis,
Alqua Ithaci ingenio fraudatum luca Cyclo-pem (6).

- (C) Les Lestry gons ont passé pour des mangeurs d'hommes.] Ajoutez aux
  - (2) Cicero, ad Attic. epist. XIII, lib. II.
- (3) Plinius, lib. III, cap. V., pag. m. 325.
  (4) Ovid., Metam., lib. XIV, vs. 233: cela est tiré du X°. livre de l'Odymés.
  - (5) Ovid., elog. X, lib. IV de Ponto.
  - (6) Sidon. Apollin., carm. XXII, p. m. 170.

preuves rapportées dans la remarque précédente ces paroles de Pline : Esse Scytharum genera; et quidem plura, quæ corporibus humanis vescerentur, indicavimus. Idipsum incredibile fortasse, ni cogitemus in medio orbe terrarum, ac Sicilia et Italia fuisse gentes hujus monstri, Cyclopas et Læstrygonas (7).

(D) Les campagnes de la ville de Leontium s'appelaient Campi Læstrygonii. ] Voyez Pline (8), et son commentateur, le père Hardouin, qui rapporte un passage de Polybe où il est dit que ceux qui avaient possédé leterritoire de Léontium s'appelaient Lestrygons. Il cite aussi ces paroles de Silius Italicus :

Prima Leontinos vastdrunt pralia campos , Regnatam duro quondam Lastry gone ter-ram (9).

Voyez les notes de Dausqueius sur ces paroles du même poëte, post dirum Antiphate sceptrum et Cyclopea regna (10).

(7) Plinius, lib. VII, cap. II, pag. m. 6.
(8) I.lem., lib. III, cap. VIII, pag. 344:
(9) Silius Italicus, lib. XIV, vs. 127, pag. m. 5gt (10) Idem , vs. 33 , pag. 581.

LEUCADE, en latin Leucas, était au commencement une péninsule attachée à la terre ferme de l'Acarnanie (a); mais elle devint une île par le travail des Corinthiens (b). Ils couperent l'isthme, et bâtirent auprès du canal une ville qu'ils appelèrent Leucade, où ils transportèrent les habitans de la ville de Néritus. Ce travail ne facilita pas beaucoup la navigation (c); et si nous en croyons Pline, les sables que les vents accumulèrent refirent un isthme (A). Nous dirons dans l'article de Sainte-Maure (d) ce qui concerne son état pré-

(a) Strabon, lib. I, pag. 40; et lib. X, pag. 311.

(b) Cypsélus les avait envoyés pour fonder des colonies sur cette côte.

(c) Voyes Casaubon, sur Strabon, ad pag. 311

(d) C'est le nom que l'île de Leucade ports aujourd'hui.

mais je pense que ceux qui disent devient l'idole (G) favorite des qu'Héphestion les a conservés (17), plus célèbres mathématiciens. se trompent.

(17) M. de Longepierre, Vie de Sapho.

LEUCIPPE, philosophe grec. On n'est point d'accord sur le lieu de sa naissance; mais presque tous les auteurs conviennent qu'il a inventé le système des atomes, et qu'il ne faut point s'arrêter au témoignage de Posidonius (A). On ne saurait nier qu'en certaines choses le système cartésien ne soit semblable aux hypothèses de Leucippe (B); et l'on doit blâmer Épicure de ce qu'il n'avouait pas qu'il eût profité des inventions de ce phi-Iosophe (a) (C). Ceux qui se sont tant moqués de l'invention des atomes n'ont pas usé du distinguo avec tout le soin qu'il l'aurait fallu (D).

Je me suis souvent étonné de ce que Leucippe, et tous ceux qui ont marché sur ses traces, n'ont tirés d'une partie de leurs embarras (E), et n'est point plus attribuaient à leurs corpuscules indivisibles. Observons qu'il y a orientaux qui admettait l'hypothèse des atomes et du vide (F): mais ils l'avaient rectifiée; car ils attribuaient à Dieu la création des atomes. Disons aussi que le vide, que Gassendi avait rétabli, et que Descartes avait renversé, gagne peu à peu le dessus, et

(A) Il ne faut point s'arrêter au témoignage de Posidonius.] Selon ce témoignage, il faudrait croire qu'un philosophe phénicien nommé Mos-chus, qui vivait avant le siège de Troie, a inventé les atomes; car voici ce que Strabon nous apprend : Ei de dei Noveidaria nicevous, uni rò मार्गे रका बेर्न्यका ठिल्लाब स्थावार्ग हेटार देरδρός Σιδονίου Μόσχου πρό των Τραϊκών χρόνων γεγονότος. Imò si Posidonio credimus, antiquum de atomis dogma Moschi est, hominis Sidonii qui ante Trojani belli tempus vixit (1). Sextus Empiricus remarque la même chose, et de la même manière que Strabon, c'est-à-dire en citant Posidonius avec je ne sais quelle marque de défiance (2), qui ne paraît pas dans Strahon à l'égard des autres dogmes originaires de Phénicie. Si vous joignez à cela l'esprit fabuleux que Ciceron a reconnu dans les manières de son maître (3), vous ferez comme le docte Thomas Burnet, qui ne croit point qu'il faille donner à Moschus l'invention des hypothèses que Leucippe et Démocrite ont soutenues. Vides rem totam in unius Posidonii fidem referri, et de hujus point dit que chaque atome était fide utrumque authorem subdubitare; animé. Cette supposition les eat cum itaque atomorum hypothesin invexisse Leucippum aus Democritum multo plures, et probatiores barras (E), et n'est point plus fidei testes affirment : et inter alios déraisonnable que l'éternité et hujus ipsius Posidonii discipulus Cila propriété du mouvement, qu'ils cero; his ego libentius assentior; maxime, cum idem Cicero huic philosopho falsidici notam adjicere non vereatur: Quædam etiam Posidoeu une secte de philosophes nius, pace magistri dixerim, com-

(3) Ciceron avait été disciple de Posido-

<sup>(</sup>a) Bien loin de l'avouer, il niait que Leucippe eut existé. Voyes Gassendi, in Vita Epicuri, Ub. V, cap. 1.

<sup>(1)</sup> Strabo , lib. XVI, pag. 512. (2) Δημόκριτος δε καὶ Επίχουρος από-HOUS (subaudi exekar sirai ra var örrar σοιχεία) εί μή τι άρχαιοτέραν ταύτην θετέον την δόξαν, και ώς έλεγεν ὁ Στωίκός Ποσειδώνιος, από Μόσχου τινός ανόρος Φοίνικος καταγομένην. Democritus verò el Epicurus atomos (discrunt essererum omnium elementa) nisi si antiquiorem esse hanc doctrinam sit statuendum, et ut ait Stoleus Posido-nius, à Moscho viro quodam Phænios adduc-tam. Sextus Empiricus adversits Mathematicos, pag. 367.

minisci videtur (4). Apparemment s'élançant (6). C'est le manége que de l'invention à ceux qui s'en glori-

de faire mention a paru dans notre piste de Leucippe. siècle par rapport à M. Descartes; (C) On doit blân on tâche de le dépouiller de toute la gloire de l'invention, pour la partager entre plusieurs autres philosophes anciens et modernes. Je n'entre point dans cet examen; je me contente de dire qu'en certaines choses on a raison de prétendre qu'il n'a fait que renouveler de vieilles idées : car, par exemple, l'hypothèse des tourbillons n'est-elle pas de Leucippe? Le savant M. Huet le prouve très-clairement. In varios vortices, dit-il (5), sive mundos primam rerum materiam distribuerunt Leucippus, Democritus et Epicurus: unde existimemus meritone in vorticum horum inventione tantum se jactet cartesiana schola. Ac de his quidem manifesta res est apud Diogenem Laërtium et Hesychium illustrium. Aiebant (\*) enim corpuscula ex infinitate simul collecta, Airne arepyá-Çıofaı, vorticem efficere; et प्रवन्ते नोग του μέσου ἀντέρεισιν περιδίνεισθαι, είλεισlas, oversionedas, renitente medio circumvolvi : ex hac vertigine particularum secessiones et conjunctiones oriri; ex conjunctionibus enasci globosum acervum σύς ημα σφαιροεί-As. On trouve de plus dans le système de Leucippe, les semences de ce grand principe de mécanique que M. Descartes emploie si efficacement; savoir, que les corps qui tournent s'éloignent du centre autant qu'il leur est possible. L'ancien philosophe enseigne que les atomes les plus subtils

(4) T. Burnetius, Archael. philosoph., lib. I, cap. VI, pag. 314, edit. Amsteled., 1694. (5) Petrus Daniel Huetius , Censura philosoph. Cartesians, cap. VIII, pag. m. 213, 214.
(\*) Laërt. et Hesyeh., in Loncippo, Demo-

tendent vers l'espace vide comme en

crito et Epicaro.

Posidonius tenait un peu de la mala- M. Descartes aurait donné à sa madie qui règne dans tous les siècles : tière subtile, s'il avait suivi son on ôte autant que l'on peut la gloire principe; mais par une conséquence qu'on ne peut assez admirer, il sient, ou qui ne sont pas de notre chasse au centre des tourbillons cette parti; et l'on aime mieux chercher matière subtile, et à la circonférence dans les temps et dans les pays les plus les globules les plus massifs (7). J'ai éloignés un autre inventeur. parlé ailleurs (8) de ceux qui disent (B) On ne saurait nier qu'en cer- qu'à l'égard des tourhillous et des taines choses le système cartésien ne causes de la pesanteur, Descartes soit semblable aux hypothèses de est le copiste de Képler. Ils de-Leucippe.] La maladie dont je viens vaient ajouter que Képler est le co-

(C) On doit blamer Epicure, de ce qu'il n'avouait pas qu'il eut profité des inventions de Leucippe.] C'est la maladie des grands esprits : ils avouent difficilement qu'ils soient redevables de leur science aux lumières de leur prochain ; ils veulent qu'on sache qu'ils ont tiré tout de feur propre fonds, et qu'ils n'ont point eu d'autre maître que leur génie. On a fait ce reproche à Épicure, lui qui n'avait fait que réformer en certains endroits le système de Démocrite, dont Leucippe était le premier auteur. Ciceron nous va temoigner toutes ces choses. Ista enim à vobis quasi dictata redduntur : quæ Epicurus oscitans hallucinatus est, cum quidem gloriaretur, ut videmus in scriptis, se magistrum habuisse nullum : quod, et non prædicanti, tamen facile crederem : sicut mali ædificii domino glorianti, se architectum non habuisse...... Xenocratem audire potuit: quem virum? dii immortales! et sunt qui putent audivisse, ipse non vult. Credo plus nemini. Pamphilum quendam, Platonis auditorem, ait à se Sami auditum....... Sed hunc Platonicum mirifice contemnit Epicurus : ita metuit, ne quid unquam didicisse videatur. In Nausiphane Democriteo tenetur : quem cum à se non neget auditum, vexat tamen omnibus contumellis. Atqui si hæc Democritea non audts-

<sup>(6)</sup> Td μεν λεπτά χωρείν είς τὸ έξω שבים שבתה שבדים שנדם, דם לב אנותם בעעmiver. Exilia quidem ad exterius vacuum contendere velut dissultantia: catera consistere. Diogen. Laërt., in Leucippo, lib. IX, num. 31. (7) Foyes le Journal de Leipsic, 1689, pag. 187, 188.

<sup>(8)</sup> Dans Particle Kirlan, tom, VIII, pag. 552, remarque (D).

set, quid audierat? Quid est in physicis Epicuri non a Democrito? Nam etsi quædam commutavit, ut, quod paulo antè de inclinatione atomorum dixi; tamen pleraque dicit eadem; atomos, inane, imagines, infinitatem locorum, innumerabilitatemque mundorum, eorum ortus et s'est vanté de ne devoir à personne ce qu'il savait, et que par-là il témoigne qu'il ne tenait point à honte d'être frappé de la maladie sacrée, c'est-à-dire de l'arrogance (10). Voilà un étrange nom donné à l'orgueil. On pardonnerait cela à ceux qui auraient connu la fierté des ecclésiastiques sous les papes de Rome. Si quelque sorte de vanité méritait ce nom, ce serait en quelques rencontres celle des personnes qui se glorisient de ne devoir leurs lumières, ni à leur lecture, ni aux lecons des professeurs. Vous prétendez donc, leur peut-on dire, avoir été inspirés.

(D) Ceux qui se sont tant moqués de l'invention des atomes, n'ont pas usé du distinguo avec tout le soin qu'il l'aurait fallu. ] Lactance emploie toutes ses forces à réfuter l'hypothèse de Leucippe, tant sur l'origine et la direction des atomes, que sur leurs qualités. Il a très-bien réussi sur le premier point, mais il est pitoyable sur le second. Les épithètes de fou, de rêveur, de visionnaire, sont dues à quiconque veut que la rencontre fortuite d'une infinité de corpuscules ait produit le monde, et soit la cause continuelle des générations: mais si l'on donne les mêmes titres à ceux qui prétendent que la diverse combinaison des atomes forme tous les corps que nous voyons, on fait voir manifestement

(g) Cicero, de Natura Deorum, lib. I, çap. XXVI. D'autres font le même reproche à Epicure; Voyse Gasseadi, in ejus Vita, lib. I, cap. IV, et lib. V, cap. I et II.

(10) Heraclitus, apud Laertium, lib. 9, de (10) Heractius, apud Laertum, lib. 9, de vitis philosophorum... putidiuscule jactat neminem se audivisse, per se quesivisse omnia, et à se didicisse su qui nihil sciret adolescens, vir nihil ignoraret, cum tamen Xenophanem audivissel. Nimirium sibi dedecori non durit, sacro morbo teneri; sic enun arrogantiam Heraclitus ipsa vocitabat, ispar 16001. Lescalopier , Comment. in Cicer. , de Natura Deorum , PAR. 191.

que l'on n'a nul goût ni aucune idée de la véritable physique. Avouons donc que dans les paroles de Lactance que l'on va lire, il y a et de bonnes et de mauvaises objections : ce qui procède de ce qu'il confond des choses qu'il aurait fallu distinguer. Non est, inquit, providentiæ interitus, omnia ferè, quibus natu- opus, sunt enim semina per inane ræratio continetur (9). Le père Les-volitantia, quibus inter se temerè calopier remarque qu'Héraclite aussi conglobatis universa gignuntur, atque concrescunt. Cur igitur illa non sentimus, aut cernimus? Quia nec colorem habent (inquit) nec calorem ullum, nec odorem : saporis quoque et humoris expertia sunt, et tam minuta, ut secari, ac dividi nequeant. Sic eum, quia in principio falsum susceperat, consequentium rerum necessitas ad deliramenta perduxit. Ubi enim sunt, aut unde ista corpuscula? Curilla nemo præter unum Leucippum somniavit? A quo Democritus eruditus hæreditatem stultitiæ reliquit Epicuro. Quæ si sint corpuscula, et quidem solida ut dicunt, sub oculos certè venire possunt (11). Il dilate ces objections dans un autre livre. Primum minuta illa semina, quorum concursu fortuito to-tum conæsisse mundum loquuntur, ubi, aut undè sint quæro. Quis illa vidit unquam? quis sensit? quis audivit? An solus Leucippus oculos habuit, solus mentem? qui profectò solus omnium cæcus, et excors fuit, qui ea loqueretur, quæ nec æger quisquam delirare, nec dormiens possit somniare. Quatuor elementis constare omnia philosophi veteres disserebant. Ille noluit, ne alienis vestigiis videretur insistere; sed ipsorum elementorum alia voluit esse primordia, quæ nec videri possint, nec tangi, nec ulld corporis parte sentiri. Tam minuta sunt (inquit), ut nulla sit acies ferri tam subtilis, qud secari, ac dividi possint : undè illis nomen imposuit atomorum. Sed occurrebat ei, quòd si una esset omnibus, cademque natura, non possent res efficere diversas, tanta varietate, quantam videmus inesse mundo. Dixit ergò levia esse, et aspera, et rotunda, et angulața, et hamata. Quanto melius fuerat tacere, quam in usus

> (11) Lactantius , Divinar. Institut., lib. III cap. XVII, pag. m. 190.

tam miserabiles, tam inanes, habere linguam! Et quidem vereor, ne non minus delirare videatur, qui hæc putet refellenda. Respondeamus tamen velut aliquid dicenti. Si levia sunt et rotunda, utique non possunt invicem se apprehendere, ut aliquod corpus efficiant; ut si quis milium velit in unam coagmentationem constringere, levitudo ipsa granorum in massam coire non sinat. Si aspera, et angulata sunt, et hamata, ut possint cohærere, dividua ergò, et secabilia sunt; hamis enim necesse est, et angulis eminere, ut possint amputari. Itaque quod amputari, teneri (12).

On se moquerait aujourd'hui d'un homme qui ferait de semblables objections; car depuis qu'on a banni les qualités chimériques que les scolastiques avaient inventées le seul parti que l'on prend est d'admettre des parties insensibles dans la matière, dont la figure, les angles, les crochets, le mouvement, la situation, fassent l'essence particulière des corps qui frappent nos sens. Cicéron a introduit un personnage qui a montré à Lactance la fausse méthode de n'user pas du distinguo: car il fait tomber la même qualification sur la figure des atomes, et sur leur rencontre fortuite (13). Les modernes ont mieux distingué: ils rejettent l'éternité des atomes et leur mouvement fortuit ; mais en retenant à cela près l'hypothèse de Leucippe, ils en font un très-beau système. C'est ce qu'a fait Gassendi, qui ne diffère de Descartes quant aux principes des corps, qu'en ce qu'il a retenu le vide. Les objections de Lactance contre l'indivisibilité des atomes sont les plus faibles qu'on puisse faire aux atomistes : les sectateurs d'Aristote et ceux de M. Descartes en proposent de bien plus nerveuses; mais après tout ils ne peuvent parvenir qu'à la division possible de toute sorte d'étendue, car

pour la division actuelle, toutes les sectes sont obligées de la fixer quelque part. Il est trop visible qu'il y a nécessairement une infinité de corpuscules qui ne sont jamais divisés, et cela suffit à rendre nulles les objections de Lactance par la voie de la rétorsion. Pour juger bien saine ment du système de Leucippe, il en faut juger comme le docteur Thomas Burnet. Voici ce qu'il en a dit (14): Ad hanc sectam eleaticam aggregari solent Leucippus et Democritus, viri celebres et eximii, qui hypothesin atomorum invexerunt : quæ licet, mea sententia, falsa sit et malè ac divelli potest, et videri poterit, et fundata, dedit tamen occasionem philosophandi strictiùs et accuratiùs. Hi enim non quærunt corporum principia, aut. agendi vires inter numeros, proportiones, harmonias, ideas, qualitates aut formas elementares, ut ab aliis factum est ; sed ipsa adeunt corpora, corumque conditiones physicas et mechanicas examinant, motum, figuram, partium situm, tenuitatem aut magnitudinem, et similia : et ex his cujusque virtutes æstimant, actiones definiunt, effecta explicant, idque recte solidèque, ut mihi videtur, hucusque. Quod verò has minutias indivisibiles esse vellent, aut innatum impetum habere, aut inclinationes ad certa loca, aut denique inanibus spatiis disjungi, hæc et hujusmodi, non tantum gratis dicta sunt, sed etiam claræ rationi refragantur. Utcunque, cum viam aperuerint ad sa-niorem disserendi methodum circa res physicas, et in hác parte de republică litterarid non male meruerint, illos laude sud ne fraudemus.
(E) Cette supposition les eut tirés

d'une partie de leurs embarras.] Ils eussent pu répondre à une objec-tion qu'ils n'ont jamais pu résoudre : c'est celle que Plutarque propose à l'épicurien Colotès (15), et que Galien a étalée très-fortement, comme on l'a vu ci-dessus (16). Elle consiste en ceci; que chaque atome étant destitué d'ame, et de faculté sensitive, on voit manifestement qu'aucun assemblage d'atomes ne peut devenir

<sup>(12)</sup> Idem , lib. de Ira Dei , cap. X, p. 533. (13) Ista enim flagitia Democriti, sive etiam (1) 1sta enum jagiua Democrit, sive eliam ante Lencippi, esse corpuscula quadam levia, alia aspera, rotunda alia, partim angulata, curvata quadam et quasi adunca: ex his effectum esse cœlum atque terram, nulld cogente naturd, sed concursu quodam fortuito. Cicero, de Natura Deor., lib. I, cap. XXIV.

<sup>(14)</sup> Archmolog. Philosoph., lib. I, c. XII, pag. m. 378.

<sup>(15)</sup> Plutarchus, adv. Coloten, pag. 1111. (16) Citation (68) de l'arucle Éricune, tom. VÌ, pay. 178.

chaque atome avait une âme et du sentiment, on comprendrait que les assemblages d'atomes pourraient être un composé susceptible de certaines modifications particulières, tant à l'égard des sensations et des connaissances, qu'à l'égard du mouvement. La diversité que l'on remarque entre les passions des animaux raisonnables et irraisonnables, s'expliquerait en général par les combinaisons différentes des atomes. Il est donc bien surprenant que si Leucippe n'a point connu à cet égard-là les intérêts de son système, ceux qui sont venus après lui n'aient pas été plus éclairés, et n'y aient pas ajouté cette pièce nécessaire; car le choc de la dispute, et la facilité de corriger ce qui manque aux inventions d'autrui, pouvaient les mettre en état de porter leur vue plus loin que n'avait fait notre Leucippe. On a quelque lieu de croire que Démocrite avait remédié en quelque façon à ce grand besoin de l'hypothèse. Les passages que j'ai rapportés en un autre endroit (17) semblent nous apprendre qu'il donnait une ame à tous les atomes, et l'on peut confirmer cela par le témoignage de Plutarque : Democritus met que toutes choses » sont participantes de quelque sor- te d'âme, jusques aux corps morts, » d'autant que manifestement ils sont » encore participans de quelque cha-» leur, et de quelque sentiment, la » plupart en étant déjà éventée. » C'est ainsi qu'Amyot a traduit le grec que je mets en note (18). Mais comme nous n'avons plus les écrits de Démocrite, il n'est pas aisé de donner sur ce point-là un précis juste et exact de ses pensées; et, quoi qu'il en soit, nous savons qu'on n'a pas suivi cette notion dans la secte des atomistes. Epicure ni ses successeurs

(17) Tom. V, pag. 473, remarque (P) de Particle DEMOCRITE.

(18) Ο δε Δημόκριτος πάντα μετέχειν φυσί ψυχίς ποίας, και τα νεκρά τών σωμάτων, διότι αξί διαφανώς τιγος θερμοῦ και αισθητικού μετέχει του πλείονος διαπγεομένου. Democritus porrò omnia ait quandam habere animam, etiam cadavera: quòd heno semper perspicale aliquid obtinennt caloris es sensus, majori perde expirudi. Plutarch, de Plac. Philos., lib. IV, cap. IV, pag. 908, F.

un être animé et sensible. Mais si n'ont point dit que les atomes fussent doués ou de vie, ou de sentiment, et ils ont considéré l'âme comme un composé de plusieurs parties. Ils ont soutenu que tout sentiment cessait par la désunion, ou par l'analyse des parties de ce composé. Voyez ci-dessous (19) l'examen d'une observation critique de Plutarque contre Epicure. On eût trouvé un autre grand avantage dans l'hypothèse des atomes animés : car leur indivisibilité eut pu fournir quelques réponses à l'objection insurmontable, à quoi est sujette l'opimion de ceux qui soutiennent que la matière peut penser, c'est-à-dire avoir des sentimens et des connaissances. Cette objection est fondée sur l'unité, proprement dite, qui doit convenir aux êtres pensans; car si une substance qui pense n'était une que de la manière qu'un globe est un, elle ne verrait jamais tout un arbre; elle ne sentirait jamais la douleur qu'un coup de bâton excite. Voici un moyen de se convaincre de cela. Considérez la figure des quatre parties du monde sur un globe; vous ne verrez dans ce globe quoi que ce soit qui contienne toute l'Asie, ni même toute une rivière. L'endroit qui représente la Perse n'est point le même que celui qui représente le royaume de Siam; et vous distinguez un côté droit et un côté gauche dans l'endroit qui représente l'Euphrate. Il s'ensuit de là que si ce globe était capable de connaître les figures dont on l'a orné, il ne contiendrait rien qui pût dire : je connais toute l' Europe, toute la France, toute la ville d'Amsterdam, toute la Vistule : chaque partie du globe pourrait seulement connaître la portion de la figure qui lui écherrait; et comme cette portion serait si petite, qu'elle ne représenterait aucun lieu en son entier, il serait absolument inutile que le globe fût capable de connaître ; il ne résulterait de cette capacité aucun acte de connaissance; et pour le moins ce seraient des actes de connaissance fort différens de ceux que nous expérimentons; car ils nous représentent tout un objet, tout un arbre, tout un cheval, etc., preuve évidente que le sujet affecté de toute l'image de ces

(10) Dans la remarque (Q) de l'article die poète Lucket, dans ce volume.

objets n'est point divisible en plu- Vous avez dessein de faire comprensieurs parties, et par conséquent que l'homme en tant qu'il pense n'est point corporel, ou matériel, ou un composé de plusieurs êtres. S'il était tel, il serait très-insensible aux coups de bâton, vu que la douleur se diviserait en autant de particules qu'il y en a dans les organes frappés. Or ces organes contiennent une infinité de particules; et ainsi la portion de la douleur qui conviendrait à chaque partie, serait si petite qu'on ne la sentirait pas. Si vous me répondiez que chaque partie de l'âme communique ses passions aux autres, je vous ferais deux ou trois répliques qui vous replongeraient dans le bourbier.

Je vous dirais en 1er. lieu, qu'il ne paraît pas plus possible que les parties d'un globe se communiquent leur douleur, qu'il est possible qu'elles se communiquent leur mouvement. Or il est très-certain que chacune d'elles garde la portion du mouvement qui luiest échue, et qu'elle n'en communique rien aux autres. Poussez un globe; le mouvement que vous lui communiquez se distribue également à toutes les particules de ce mobile ; à chacune selon sa masse; et depuis ce temps-là jusques à ce que le globe cesse de se mouvoir, il ne se fait point un nouveau partage de mouvement entre ses parties. Pourquoi supposeriez-vous d'autres conditions à l'égard de la pensée; par exemple à l'égard de la douleur que vous pourriez exciter dans ce globe-là par un coup de pied? Ne devez-vous pas dire que cette douleur se répand par tout le globe, et que chaque partie du globe en prend à proportion de sa masse, et retient ce qui lui échoit? En 2º. lieu, je vous fais cette petite question. La partie A de l'âme, comment communique-t-elle sa d'ouleur aux parties B et C, etc.? La leur donne-t-elle en s'en défaisant de telle sorte que la même douleur en nombre qui était dans la partie A se trouve ensuite dans la partie B? Si cela est, voici le renversement d'une maxime très-certaine et très-véritable, que les accidens ne passent pas d'un sujet à l'autre (20). Voici encore le renversement de vos propres prétentions.

(20) Accidentia non migrant de subjecto in subjectum.

dre que la douleur d'un coup de pied doit être fort vive, encore qu'elle soit partagée en une infinité de portions; et vous supposez que la portion qui échoit à une partie de l'âme quitte cette partie, et s'en va placer sur d'autres. Mais cette manière de communication n'augmentera point le sentiment ; car si à mesure qu'une partie de l'âme communique sa douleur, elle la perd, c'est un moyen assuré de prévenir l'augmentation que l'on appelle intensive (21), et ainsi la difficulté subsiste en son entier; on ne voit pas d'où peut venir qu'une douleur divisés en une infinité de parties soit un sentiment insupportable. Vous direz douc qu'une partie de l'âme communique sa douleur aux autres, et la retient néan-moins, c'est-à-dire qu'elle produit dans les parties voisines une sensation semblable à la sienne. Mais mon obection revient. Cette sensation semblable produite tout de nouveau n'estelle pas recue dans un sujet divisible à l'infini? elle se divisera par conséquent en une infinité de parties tout comme la première, et par cette division chaque sujet, ou chaque morceau de la substance n'aura qu'un degré de douleur si petit, si mince, qu'on ne le sentira point. Or l'expérience ne nous apprend que trop le contraire. Ma 3º. replique sera que vous introduisez dans le monde une infinité d'inutilités. Vous ne pouvez trouver votre compte qu'en supposant une chose inconcevable, c'est que l'image d'un cheval, et l'idée d'un carré, étant reçues dans une âme composée d'une infinité de parties, se conservent toutes entières dans chaque partie. C'est l'absurdité des espèces intentionnelles que les scolastiques n'osent presque plus mettre en avant. C'est une absurdité beaucoup plus grande que celle de ces docteurs qui disent que l'âme est toute dans tout le corps, et toute dans chaque partie (22). Mais je vous passe cela, et je me contente de vous demander si votre supposition n'en-

(22) Tota in toto et tota in singulis partibus.

<sup>(21)</sup> Les philosophes de l'école nomment ex-tensive la propagation d'une qualité en diffé-rentes parties du sujet, et intensive l'acquisi-tion de nouveaux degrés dans la même partie

ferme pas manifestement ce monstre: ble, et que l'impression reçue au c'est que dans un chien affamé il y a une infinité de substances qui sentent la faim , et que dans un homme qui lit il y a une infinité de choses qui lisent, et qui savent chacune qu'elles lisent? Gependant chacun de nous connaît par expérience qu'il n'y a en lui qu'une chose qui sait qu'elle lit, qu'elle a faim, qu'elle sent de la douleur ou de la joie, etc. A quoi servent donc cette infinité de substances qui lisent dans chaque lecteur, qui ont faim et soif dans chaque animal, etc.? Vous ne pouvez nier cette conséquence, puisque pour vous délivrer des inconvéniens à quoi vous expose la division des pensées en autant de parties qu'il y en a dans la substance d'une âme matérielle, vous êtes contraint de répondre que par la communication réciproque que les parties de l'âme se donnent de deurs modifications, le sentiment se conserve tout entier en chaque partie de l'âme. Ceci me fait souvenir d'une très-bonne raison, qu'une secte de philosophes dont je parlerai dans la remarque suivante, employait pour soutenir la spiritualité de Dieu. Si Dieu est un corps, disaient-ils, la perfection de son être se trouve ou dans toutes les substances individuelles de son corps, ou dans une seulement. Si elle se trouve dans toutes, il y a donc plusieurs dieux; si elle ne se trouve que dans une , les autres sont superflues. Si Deus est corpus, tum divinitas et veritas ejus perficietur vel in universalitate et complexu substantiarum individuarum corporis illius, quod habet, vel in und tantum. Si perficiatur in und, tùm nulla est utilitas reliquarum, sed sunt superflua, nullaque est ratio essentiæ illius corporis, (quia una substantia individua non potest corpus constituere). Si in omnibus et singulis perficiatur, tum erunt divinitates multæ, non verò deus unus. Atqui verò jam demonstrdrunt, deum esse unum. Ergò (23). Vous me direz peut-être que l'âme ne voit pas tout à la fois toutes les parties d'un cheval, mais les unes après les autres; que cette succession est si prompte, qu'elle en est impercepti-

(23) Moses Maimonides, in Doctore perplexorum, part. I, cap. LXXVI, pag. m. 176.

premier instant peut durer assez pour se trouver réunie avec l'impression des instans suivans, d'où il ar-rive que l'ame eroit voir les parties de l'objet qui n'agissent plus sur elle. C'est ainsi qu'elle croit voir un cercle de feu lorsqu'on tourne en rond un morceau de bois allumé. Elle voit successivement les parties de ce cer-cle, et néanmoins il lui semble qu'elle les voit toutes à la fois. Cela vient de ce que l'impression qu'elle a reçue dure plus long-temps que l'action même de l'objet. Je vous réponds que ce subterfuge ne vous tirera point d'affaire. Il ne sert de rien contre ma dernière difficulté, ni contre quelques-unes des autres ; il peut seulement jeter de la poudre aux yeux à l'égard de la disproportion entre la grandeur de l'objet et la petitesse de la substance pensante. Mais après tout que pourriez-vous me répliquer, si je vous disais que lorsqu'un homme regarde bien fixement un corps immobile, une muraille par exemple, la même partie de l'objet qui l'a frappé au premier de ces instans imperceptibles dont vous parlez, le doit frapper dans tous les instans suivans? car on ne saurait imaginer de raison pourquoi elle cesserait d'agir sur l'âme. Elle agit donc en même temps que toutes les autres parties. Mais dites-moi, si vous pouvez, comment l'image d'une muraille peut se loger toute entière dans le même instant sur un sujet divisible à l'infini. Ceci et plusieurs autres raisons qu'on peut voir dans les écrits de quelques modernes, prouvent invinciblement l'incompatibilité de la pensée avec un être composé (24).

Je me suis étendu sur cette matière, afin de confirmer ce que j'avais déjà mis en fait, que Leucippe, Épicure et les autres atomistes auraient pu se garantir de diverses objections insurmontables, s'ils se fussent avisés de donner une âme à chaque atome. Ils eussent par-là uni la pensée avec

<sup>(24)</sup> Voyes, tom. V. pag. 515, l'article Dickanqua, citation (58). I'avertic que parsonne, ce me semble, n'a tratté plus noblement et plus fortement cette importante question de l'immatérialité et de l'indivisibilité de tout ce qui penus, que don François Lami, religieux bénédicin de la congrégation de Saint-Maur, dans son exclusion avez de la Connaissance de soi même. lent ouvrage de la Connaissance de soi-même.

un sujet indivisible, et ils n'avaient ils ne leur donnaient aucune granleur eussent donné une âme?

dement. Le second était qu'il y a du sent tels que ceux de Leucippe; car

pas moins de droit de supposer des deur, et ils les faisaient tous semblaatomes animés, que d'en supposer bles les uns aux autres (29). Maimod'incréés, et de leur donner la vertu nides les presse beaucoup (30) sur ce motrice. Il est aussi malaisé de con- qu'ils étaient contraints de nier qu'un cevoir cette vertu dans un atome, mobile allat plus vite qu'un autre, que d'y concevoir le sentiment. L'é- et que la diagonale d'un carré fût tendue et la durée remplissent dans plus longue que l'un des côtés. Ces nos idées toute la nature d'un atome. embarras les portaient à dire que les La force de se mouvoir n'y est pas sens nous trompent, et qu'il ne se comprise; c'est un objet que nos idées faut fier qu'à l'entendement (31): trouvent étranger et extrinsèque à quelques-uns même se portèrent à l'égard du corps et de l'étendue, tout nier l'existence de la figure carrés de même que la connaissance. Puis (32). Disons en passant qu'ils poudonc que les atomistes supposaient vaient rétorquer ces difficultés à leurs dans leurs corpuscules la force de se adversaires, et désions tous les parti-mouvoir, pourquoi leur ôtaient-ils sans de la divisibilité à l'insini, de la pensée? Je sais bien qu'en la leur satisfaire aux raisons qui prouvent donnant, ils n'eussent pas évité toutes que la diagonale d'un carré n'est pas les difficultés : on eut pu encore les plus longue que l'un des côtés. Au accabler d'objections très-insolubles reste, ces philosophes arabes suppo-(25). Mais ce n'est pas peu de chose sèrent en partie ce que j'ai dit que que de parer une partie des coups. Leucippe eut du suppose ; ils ensei-Remarquons que de très-grands phi- gnèrent que chaque atome des corps losophes avaient fait consister les vivans était vivant, et que chaque principales propriétés de l'âme dans atome des corps qui sentent était la force de se mouvoir (26). C'était sensitif, et que l'entendement résipar cet attribut qu'ils l'avaient carac- dait dans un atome. Il n'y avait point térisée et définie. Eût-on pu trouver de dispute entre eux sur cette docétrange que ceux qui donnaient aux trine ; mais à l'égard de l'âme ils sc atomes le principe du mouvement, partagèrent en deux opinions : les uns dirent qu'elle consistait dans (F) Il y a eu une secte de philoso- l'un des atomes dont l'homme par phes orientaux qui admettait les ato- exemple est composé; les autres la mes et le vide. ] Le fameux rabbin composèrent de plusieurs substances Maimonides parle amplement de cette très-subtiles. Le même partage se vit secte de philosophes : on les nommait parmi eux touchant la science : les les parlans (27). Ils s'exerçaient prin- uns la posèrent dans un seul atome, cipalement sur ces quatre points (28): et les autres dans chacun des atomes 1º. Que le monde n'est pas éternel; qui constituent le savant (33). Vita, 2º. qu'il a été créé; 3º. que son créa- ex ipsorum sententiá, existit in undteur est unique; 4°. qu'il est incorpo- quaque particula corporis viventis. rel. Ce rabbin rapporte les douze Ita dicunt, quamvis particulas Principes qui leur servaient de fon- animantis sensu præditi, sensilem quoque esse. Nam vita, sensus, invide, et le troisième que le temps tellectus, et sapientia ipsis sunt acest composé de momens indivisibles. cidentia, non minus quam Nigredo Il ne paraît pas que leurs atomes fus- et Albedo. De anima dissentiunt. Quidam statuunt, animam esse accidens existens in uno aliquo atomorum illorum , è quibus homo verbi gratid compositus est: totum autem compositum vocari animatum, quia substantia illa individua vel atomum illud

<sup>(15)</sup> Voyes celles que saint Angustin leur pro-pose dans son épître LVI, pag. m. 273 et suiv. (26) Voyes Aristote, de Animâ, lib. I, cap. II; et Plutarque, de Placitis Philosoph., lib. IV, cap. II.

<sup>(27)</sup> Voyez la note marginale de Buxtorfe, au commencement du chap. LXIX de la Ire partie de satraduction du More Nevochim, sive Dortoris perplexorum, de Moise Maimonides.

<sup>(18)</sup> Maimonides, ibidem, cap. LXXIII, Pug. 148.

<sup>(29)</sup> Idem, ibidem, pag. 149.

<sup>(30)</sup> Ibidem, pag. 150.

<sup>(31) [</sup>bidem, pag. 151.

<sup>(32)</sup> Ibidem.

<sup>(33)</sup> Idem, ibidem, pag 152, 153.

in eo continetur. Alii dicunt, animam esse compositam ex multis subtilissimis substantiis accidens quoddam tiens faisant profession de ses dogmes, habentibus, quo uniantur et conjungantur, et animata (34) fiant, substantiasque illas cum substantiis corporis commisceri. Ex quibus vides, illos animam quoque inter accidentia les espaces imaginaires, et ne croient referre. Intellectum quod attinet, unanimi consensu affirmant, quòd sit accidens in substantia quadam corps ; car ils appellent proprement individud totius intelligentis. De scientia hærent, an sit accidens existens in undquaque substantia individud scientis, an in und tantum?

(G) Le vide... devient l'idole favorite des plus célèbres mathématiciens.] Plutarque assure (35), 1°. que depuis Thales jusques à Platon on nia le vide; 20. que Leucippe, Démocrite, Demetrius, Métrodore et Épicure admirent un vide infini; 3º. que les stoiciens e eignèrent que tout est plein dans le monde, et que hors du monde il y a un vide infini ; 4°. qu'Aristote ne reconnut hors du monde qu'autant de vide que le ciel en demandait pour respirer; car, ajoutait-il, le ciel est de feu. Je ne sais point où Aristote a débité une semblable doctrine ; mais je sais bien où il a nie qu'il y eût des corps au delà du ciel (36), ce qui suppose qu'il admettait un vide infini au delà du monde ; car rien ne serait plus absurde que d'admettre au dessus du dernier ciel un espace vide et borné. Prenez bien garde qu'il enseigne en cet endroit-là qu'il n'y a ni lieu, ni vide, ni temps, au dela du dernier ciel : mais c'est une pure question de nom ; car il ne rejette le vide qu'en tant qu'on le définissail un espace qui ne contient point de corps et qui en peut contenir. Il soutenait qu'au delà du monde il n'est pas possible qu'il y ait des corps : il les propriétés et toute l'essence du ne pouvait donc point admettre le corps, c'est-à-dire les trois dimenvide selon cette définition; mais il eût extravagué, si prenant le vide simplement et généralement pour ce qui n'enferme ou ne contient aucun corps, il eût dit qu'au delà de la

(34) Je crois qu'il faut lire animate, et ainsi l'opinion de ces philosophes serait que chaque partie de l'âme est animée.

' pag. m. 348.

dernière sphère celeste il n'y avaît point de vide. Les philosophes chréont enseigné ce que Plutarque attribue aux stoïciens, que tout est plein dansle monde, et que hors du monde il y a un vide infini. Ils le nomment pas que ce soit un vide proprement dit, quoiqu'il ne renferme aucun vide un espace qui ne contient point de corps, et qui de toutes parts est environné de corps. Il est visible que cette définition ne convient pas aux espaces imaginaires. Pour ce qui est de la plénitude du monde, ils l'ont admise comme un point fondamental, cher et précieux à la nature, puisqu'ils ont dit qu'elle avait une telle horreur pour le vide, qu'elle aimait mieux violer ses lois que de permettre qu'il se fourrat quelque part. Elle fait descendre les corps légers, et monter les corps pesans, toutes les fois que le vide la menace, disent-ils: ces mouvemens sont contraires à ses propres lois, et violentent les élémens, mais que faire à cela ; de deux maux n'est-il pas permis et juste d'éviter le pire? Les philosophes modernes se sont bien moqués de ces visions. Galilée et son successeur Torricelli ramenèrent la doctrine du vide ; Gassendi , le grand restaurateur du système de Leucippe, la mit à la mode, et pré-tendit l'avoir prouvée démonstrativement. M. Descartes se déclara pour le plein, et poussa la chose beaucoup plus avant que ne faisaient les sectateurs d'Aristote; car non-seulement il soutint qu'il n'y avait point de vide, mais aussi qu'il était absolument impossible qu'il y en eût ; il se fonda sur ce que le vide ayant toutes sions, c'était une contradiction dans les termes que de prétendre que le vide fût un espace où il n'y avait point de corps. On trouva un grand paradoxe dans l'identité qu'il établissait entre l'espace et le corps, et l'on cria qu'il diminuait la toute-puissance divine, puisqu'il enseignait que Dieu même agissant par un miracle, ne pourrait point faire qu'un tonneau, demeurant tonneau, ne fût rempli de

<sup>(35)</sup> Plutarchus, de Placitis philos., lib. II, cap. XVIII, pag. m. 883.
(36) Aristotel, de Colo, lib. I, cap. IX,

quelque matière. C'est sans doute demande ce que c'est que ces espaces qui n'intéresse point la toute-puiscette toute-puissance, il s'agit seulement de savoir si tout ce qui a trois dimensions est un corps. Les raisons de M. Descartes ont paru très-fortes à bien des gens ; ils ont cru qu'avec sa matière subtile on accordait aisément ensemble le mouvement et la plénitude, et ils ont trouvé du paralogisme dans les prétendues démonstrations de M. Gassendi (37). Le règne du plein semblait donc plus affermi que jamais, lorsqu'on a vu avec beaucoup de surprise quelques grands mathématiciens dans un autre sentiment. M. Huigens s'est déclaré pour le vide (38) : M. Newton a pris le même parti, et a combattu fortement sur ce point-là l'hypothèse de M. Descartes comme une chose incompatible avec le mouvement, la légèreté et quelques autres phénomènes (39). M. Fatio est de l'avis de M. Newton, et je lui ai oui dire que l'existence du vide n'est pas un problème, mais un fait certain et mathématiquement démontré. Il ajoutait que l'espace vide est incomparablement plus grand que l'espace plein. Cette nouvelle secte protectrice du vide se représente l'univers comme un espace infini où l'on a semé quelques corps, qui en comparaison de cet espace ne sont que comme quelques vaisseaux dispersés sur l'Océan, de sorte que ceux qui auraient la vue assez bonne pour discerner ce qui est plein, et ce qui est vide, s'écrieraient

Apparent rari nantes in gurgite vasto (40). Ce qu'il y a d'embarrassant pour les nouveaux sectateurs du vide, est qu'ils ne peuvent nier que les argu-

me conséquence de son dogme, mais qui ont réellement les trois dimensions, et qui sont distincts du corps, sance de Dieu : il ne s'agit point de et qui se laissent pénétrer par les corps, sans leur faire nulle résistance. ils ne savent que répondre, et peu s'en faut qu'ils n'adoptent la chimère de quelques péripatéticiens qui ons esé dire que l'espace n'est autre chose que l'immensité de Dieu (41). Ce serait une doctrine bien absurde, comme M. Arnauld l'a fait voir dans les écrits (42) où il prétend que le père Malebranche semble attribuer à Dieu une étendue formelle. Notez que M. Hartsoecker, bon physicien et mathématicien, a pris un milieu entre Descartes et les nouveaux sectateurs du vide ; car si d'un côté il prétend que le mouvement serait impossible dans le système cartésien, il veut de l'autre que l'étendue fluide où les corps nagent et voltigent trèsfacilement, ne soit pas un pur espace ou une étendue pénétrable (43).

Recueillons de ceci deux choses: l'une, que ces grands mathématiciens qui démontrent qu'il y a du vide, font plus de plaisir qu'ils ne pensent aux pyrrhoniens. Voici comment. L'esprit de l'homme n'a point d'idées plus nettes ni plus distinctes que celles de la nature et des attributs de l'étendue. C'est là le fondement des mathématiques. Or ces idées nous montrent manifestement que l'étendue est un être qui a des parties les unes hors des autres, et qui est par conséquent divisible et impénétrable. Nous connaissons par expérience l'impénétrabilité des corps, et si nous en recherchons la source et la raison à priori, nous la trouvons avec la dernière clarté dans l'idée de l'étendue et de la distincmens des cartésiens contre le néant tion des parties de l'être étendu, et de l'espace ne soient très-forts, je nous n'en saurions imaginer aucun veux dire qu'ils n'osent point soutenir autre fondement. Nous concevons comme font les scolastiques que l'étendue, non pas comme un genre l'espace n'est rien; et que c'est une qui contient sous soi deux especes, pure privation. Quand donc on leur mais comme une espèce qui n'a que des individus au-dessous de soi (44).

<sup>(37)</sup> Voves l'Art de penser, IIIe. part., chap. XVIII, mum. IV., pag. m. 328 et suive et notes qu'Aristote, lib. IV Phys., cap. VII, pag. 396, donne la tablature des réponses que MM. de Port-Royal font à Gassendi.

(38) Voyes son Discours de la cause de Permettes des la cause de Permettes de la cause de la cause de Permettes de la cause de la c

mteur, pag. 162. (39) Newton, Philos. Nat., Princ. Mathem.,

ag. 411. (40) Virgil. , Æn. , lib. I, 115. 128.

<sup>(41)</sup> Veyes de Rodon, au chap. VI de la Ire. partie de sa Physique abrégée, pag. m. 35. (42) Voyes entre autres sa Défense, imprimée l'an 1684.

<sup>(43)</sup> Hartsoecker, Principes de physique, (44) Voyes la Défense de M. Arnauld, part., V, pag. 351 et suivantes.

D'où nous concluons que les attributs qui se trouvent dans une étendue, se trouvent aussi dans toute autre. Cependant voici des mathématiciens qui démontrent qu'il y a du vide, c'est-à-dire une étendue indivisible et pénétrable, en sorte qu'un globe de quatre pieds et l'espace qu'il remplit, qui est aussi de quatre pieds, ne sont que quatre pieds d'étendue. Il n'y a donc plus d'idée claire et distincte sur quoi notre esprit puisse faire fond, puisqu'il se trouve que celle de l'étendue nous a trompés misérablement. Elle nous avait persuadés que tout ce qui est étendu a des parties qui ne peuvent être pénétrées ; et voici l'existence d'un espace démontrée mathématiquement, d'un espace, disje, qui a les trois dimensions, qui est immobile, et qui laisse passer et repasser d'autres dimensions sans se remuer, sans s'entr'ouvrir. La seconde chose que j'ai à dire est que le système de Spinosa s'accommoderait très-mal de cette double étendue de l'univers, l'une pénétra-ble, continue, et immobile; l'au-tre impénétrable, et séparée en morceaux qui sont quelquefois à cent lieues l'un de l'autre. Je crois que les spinosistes se trouveraient bien embarrassés si on les forçait d'admettre les démonstrations de M. Newton.

J'ai rapporté ci-dessus (45) une remarque des philosophes de la secte des parlaus. Le rabbin Maimonides la refute de cette façon (46): Hanc rationem si consideraveris, invenies illam superstructam esse propositioni ipsorum primæ et quintæ, ac proindè nullius esse ponderis. Potest enim illis dici, corpus Dei non est, ut dicitis vos, compositum ex conjunc-tione particularum ejusmodi individuarum, quales ipse creavit; sed est corpus unum continuum, nullam nisi in cogitatione admittens divisionem. La réponse que ce rabbin suppose qu'on pourrait faire ne s'éloigne pas de la prétention de ceux qui admettent un espace positif qui soit la divinité elle-même.

(45) Citation (23).

LEVIUS, poëte latin. On ne sait pas bien quand il a vécu; mais il y a beaucoup d'apparence que ç'a été avant Gicéron. Il avait fait un poëme intitulé Erotopægnia, c'est-à-dire Jeux d'amour. Aulu-Gelle (a) en cite deux vers. Apulée (b) rapporte six vers de ce même poëte: mais il ne dit pas de quel ouvrage il les emprunte. Lævius avait fait un poëme intitulé les Centaures. Festus le cite au mot Petrarum. Je remarquerai quelques fautes (A).

(a) Noct. Attic., lib. II, cap. XXIV.

(b) In Apologia.

(A) Je remarquerai quelques fautes. ] Puisque Vossius (1) a reconnu les deux dernières citations que je marque, il est bien étrange qu'il ait mis Lævius parmi les poëtes dont on sait seulement qu'ils ont vécu avant Charlemagne. Mais cette méprise est légère en comparaison de la faute d'un auteur (2), qui a corrigé dans Aulu-Gelle Livius, au lieu de Lævius, et prétendu qu'Aulu-Gelle a cité Livius Andronicus. Comment aurait-on cité de ce Livius un passage où il s'agit d'une loi (3) faite l'an de Rome 656; comment, dis-je, aurait-on pu citer sur cela Livius Andronicus, qui était déjà homme fait l'an de Rome 514? car on joua l'une de ses comédies cette année-là (4). L'auteur que je réfute prétend que Nævius et Pacuvius ont fleuri aprés Livius Andronicus : mais n'avait-il point vu dans Aulu-Gelle une chose qui prouve manifeste-ment que ce Livius n'a pu avoir connaissance de la loi Licinia? Aulu-Gelle nous apprend (5) que Nævius fit jouer des comédies l'an 510 de Rome, et qu'il avait porté les armes à la première guerre punique.

<sup>(46)</sup> Moses Maimonides, More Nevochim, pag. 176.

<sup>(1)</sup> De Poët. lat.
(2) Philipp. Carolus, animadv. in A. Gellium pag. 162.

<sup>(3)</sup> C'est la loi somptuaire de Licinius. (4) C'est la première qui ait été jouée à Rome Voyes Cicéron, in Bruto. (5) Lib. XVII, cap. XXI.

grie. Je n'en parle que pour relever deux grosses fautes du Supplément de Moréri (A).

(A) Je n'en parle que pour relever deux grosses fautes du Supplément de Moréri. ] 1°. Assurer que cette ville dépend de l'archiduc d'Autriche, c'est tromper son lecteur; car c'est déclarer, ou que cette ville est annexée à l'archiduché d'Autriche, ou qu'elle appartient à un prince distinct de sa majesté impériale, et connu sous le titre d'archiduc d'Autriche. L'une et l'autre de ces deux choses sont fausses. Il n'y avait rien de plus facile que de bien entendre cette phrase de M. Baudrand, que l'on n'a pas entendue, sub dominio Austriacorum etiamnum. M. Baudrand écrivait son dictionnaire (1) avant que les Turcs eussent fait des pertes dans la Hongrie, et pendant qu'ils jouissaient de leurs dernières conquêtes, et nommément de Neuhausel dont il venait de parler. C'est pour cela qu'il crut devoir dire que la maison d'Autriche possédait encore Leuwentz : car ayant dit que cette ville dépendait du gouverne-ment de Neuhausel , il portait tous les lecteurs à juger qu'elle appartenait aux Turcs, puisqu'on leur avait cédé la possession de Neuhausel par le traité de l'an 1664. La 2°. faute est très-absurde. M. de Souches, qui battit les Turcs à Leuwentz, l'an 1664, n'était point général des Fran-çais, quoiqu'il fût Français de na-tion. Il fallait distinguer ici ces deux choses, d'autant plus soigneusement qu'il était facile de faire illusion au lecteur, à cause que les Français ont extrêmement prôné la part qu'ils eurent, l'an 1664, à la défaite des Turcs au passage du Raab. M. Baudrand est à convert de cette critique, quoique sa phrase grandi clade affecti fuere à Souchio duce Gallo, soit un peu trop équivoque.

(1) Il fut imprimé à Paris, l'an 1682.

LICINIA, vierge vestale, punie pour ses impudicités, environ l'an 640 de Rome. Il y eut tout à la fois trois vestales qui se

LEUWENTZ, ville de Hon- gouvernerent mal. Lucius Métellus, grand-pontife, n'ayant point puni assez rigoureusement ce désordre, fut tiré en cause là-dessus à la requête de Sextus Péducéus, tribun du peuple. Le grand-pontife n'avait condamné que l'une (a) des trois vestales, et avait absous les deux autres (b). Licinia était l'une de ces deux dernières; cependant elle n'était pas moins coupable que celle qui fut condamnée. Elles étaient toutes deux fort décriées, à cause de la multitude de leurs galans, et elles se déchiraient l'une l'autre. D'abord elles n'avaient eu à faire qu'à un petit nombre de bons amis, et cela sous le voile d'un grand secret, et en déclarant à chacun qu'il était le seul à qui l'on fit cette grâce : mais ensuite le nombre des participans multiplia d'une étrange sorte, parce que plus elles persévéraient dans le désordre, plus était-il facile de les en convaincre. Elles avaient donc à craindre les délateurs; et ne trouvèrent point de meilleur moyen de les obliger au silence, que de les admettre à la dernière faveur. Cela ne plaisait guère aux premiers galans : mais ils n'osaient en faire de bruit; car ils se seraient découverts par des plaintes éclatantes. Le mal alla si avant, que les deux vestales ne firent plus difficulté de se livrer à plusieurs galans, au su et au vu les uns des autres (c). Je crois qu'elles furent quelque temps en fort bonne intelligen-

(a) Elle s'appelait Émilia.

<sup>(</sup>b) Asconius Pedianus, in Orat. pro Milone. (c) Voyez les Excerpta de Dion , traduits par Henri Valois, pag, 627, 628.

ce, et qu'alors Émilia fut l'introductrice de son frère auprès de Licinia, et celle-ci l'introductrice de son frère auprès d'Emilia. Quoi qu'il en soit, il est sûr que chacune d'elles avait pour galant le frère de l'autre (d). Plusieurs personnes de l'un et l'autre sexe, libres, esclaves, savaient la mauvaise vie de ces vestales; et néanmoins leur crime demeura caché pendant fort long-temps, eu égard à ce qu'on appelle le public. Enfin un certain Manius, qui avait été le premier instrument, ou le premier maquereau de cette débauche, se porta pour délateur. Il n'avait point été affranchi, ni récompensé selon l'étendue de ses espérances, et d'ailleurs c'était un homme qui se plaisait à faire du mal (e). J'ai déjà dit que le grand-pontife, juge né de ces sortes de péchés, n'eut point la sévérité nécessaire. Le mécontentement que l'on eut de sa mollesse fut cause que l'on donna commission à Lucius Cassius d'examiner tout de nouveau ce procès (A). C'était un juge rigoureux et inflexible, comme je l'ai dit en parlant de lui. Licinia n'eut garde de lui échapper : comment aurait-elle pu éviter le dernier supplice, puisque Martia sa compagne, qui ne s'était divertie qu'avec un seul chevalier romain (B), ne l'évita pas? La sévérité de Cassius à rechercher et à punir les complices fut si grande, qu'on crut qu'elle avait passé les justes bor- $\mathbf{nes}(f).$ 

(d) Dio , ibidem.

(A) L'on donna commission à Lucius Cassius d'examiner tout de nouveau ce procès (1). ] Asconius Pédianus nous l'apprend en cette manière: Ob quam severitatem quo tempore Sextus Peduceus tribunus plebis criminatus est L. Metellum Pontif. Max. totumque collegium pontificum male judicasse de incestu virginum vestalium, quòd unam modò Æmiliam damnaverat, absolverat autem duas, Martiam et Liciniam, populus hunc Cassium creavit qui de eisdem virginibus quæreret, isque et utrasque eas et prætereà complures alias nimia etiam, ut existimatio est, asperitate usus damnavit. Au lieu d'alias, je voudrais lire alios; car le nombre des vestales était trop petit, pour qu'on puisse dire après la condamnation de deux qu'on en condamna plusieurs autres. Il faut donc que ces plusieurs autres d'Asconius soient les galans, les maquerelles, etc., des vestales. Dion remarque que les vestales criminelles enveloppèrent dans leur malheur quantité de gens : Δί ίβρειαι τὸ πλεῖςον αὐταὶ τοῦ τε ολέθρου και της αισχύνης αφλον, συχνοῖς δε δη και άλλοις μεγάλων κακών αϊτιαι έγένοντο. Η τε πόλις απασα απ' αὐτῶν ἐταράχθη. Virgines vestales ipsæ quidem maximam mali ac dedecoris partem tulere, sed tamen alios quoque plurimos in gravissima mala conjecere, et universam civita-

tem suo scelere perturbavere (2). (B) Martia sa compagne, qui ne s'était divertie qu'avec un seul chevalier romain. ] Si ses compagnes avaient gardé les mêmes mesures qu'elle, il y a quelque apparence qu'elles auraient violé leur règle impunément. Peut-être même que Martia n'aurait perdu ni sa bonne renommée ni la vie, si l'on n'eût commis pour réparer la mollesse des premiers juges, le trop rigide Lucius Cassius. Μαρχία μεν τη τε καθ' αυτύν και πρός ένα τινα ιππέα ήσχύνθη: καν διέλαθεν εί μη περ ή ζήτησις επί των άλλων επί πλείον αρθείσα καὶ ἐκείνη προσκατέλαθεν ,..... διὰ τοῦτο και τας κολάσεις ου μόνον του έλεγχθέντων άλλα καὶ τῶν άλλων πάντων των αίτιαθέντων τοῦ συμβεβακότες εποίασαν-

<sup>(</sup>e) Ibidem.

(f) Voyes dans la remarque (A) les paroles d'Assonius Pedianus.

<sup>(1)</sup> Voyez, tom. IV., pag. 497, Particle Cassive Loneisus (Lucius), remarque (B), au premier alinéa.

<sup>(2)</sup> Excerpta ex Dione, pag. 626.

equite Rom. rem habuerat, ac fortassis latere potuisset, nisi latius porrecta quæstio cam quoque involvisset . . . . . Itaque odio admissi tanti sceleris non modò de convictis, sed de omnibus qui delati erant supplicium sumptum (3). C'est une chose remarquable, et qui fait bien voir l'empire du tempérament, que tant de vesta-les aient succombé à l'incontinence, malgré le supplice affreux et l'infamie prodigieuse à quoi elles s'expo-Félix a touché cela (5).

(3) Excerpts ex Dione, pag. 626. (4) Voyes les Pensées diverses sur les Comè-

tes, pag. 508. (5) Cium pend in pluribus virginibus, et ques inconsultius se viris miscuissent, Vesta sand nesciente, sit incestum vindicatum : in residuis impunitatem fecerit, non castitas tutior, sed impudicitia felicior. Minutius Felix, pag. m. 136.

LYCOPHRON, fils de Périander, roi de Corinthe, eut une daure, les fit venir auprès de tué leur mère. Cette parole toutant de retour à Corinthe il s'obstinaàne point parler à son père, ni pour l'interroger, ni pour lui répondre. Périander, outré de cette conduite, le chassa de sa maison; et ayant su de son qui donnaient retraite à Lycophron, de le garder davantage chez eux. Le jeune homme, contraint de sortir, trouva pour

(a) Diogène Laërce, in Vità Periandri, le nomme Cypsèle.

n. Marcia quidem seorsim cum uno quelques jours d'autres hôtes : mais des qu'on savait où il logeait, on envoyait ordre au maître de la maison de le chasser; et enfin on publia une ordonnance par laquelle on condamnait à une amende applicable à Apollon, et telle qu'on jugerait à propos, quiconque le logerait, ou daignerait lui parler. Chacun ayant obéi à cet ordre, Lysaient (4), et malgre la punition accoun ayant obei a cettordre, Ly-tuelle de leurs compagnes. Minutius cophron fut quatre jours sur le pavé sans manger ni boire. Périander, touché de compassion, se mit alors à lui parler, et lui représenta débonnairement qu'il valait bien mieux succéder à ses richesses et à sa couronne, que de se rendre misérable par un ressentiment mal entendu. Toute la réponse qu'il en tira destinée fort singulière. Il était fut un avis de payer l'amende, âgé de dix-sept ans, lorsque puisqu'il avait parlé lui-même Mélise, sa mère, fut tuée par Pé- à son fils. Périander, connaissant riander, et il avait un frère (a) que le mal était sans remède, qui avait dix-huit ans. Proclès, envoya Lycophron à Corfou, et leur aïeul maternel, roi d'Épi- l'y laissa sans songer à lui, jusqu'à ce qu'il eût pris garde que lui : et lorsqu'il les renvoya à sa vieillesse ne lui permettait leur père, il leur dit qu'il fallait plus de bien remplir les foncqu'ils se souvinssent qui avait tions de la royauté. Alors l'incapacité de son autre fils l'obligea cha tellement Lycophron, qu'é- d'envoyer offrir à Lycophron le gouvernement. Cette proposition fut tellement méprisée, qu'on dédaigna même de parler au messager. La sœur de Lycophron lui fut dépêchée, et lui représenta vainement tous les fils aîné ce que Proclès leur avait avantages de l'autorité souveraidit, il envoya défendre à ceux ne. Enfin on lui envoya proposer de venir régner à Corinthe, et que son père irait régner à Corfou. Il accepta ces conditions: mais les habitans de Corfou le tuèrent, pour prévenir cet échange qui ne leur revenait pas. Voilà, ce me semble, comment il fallait faire l'abrégé de la narration d'Hérodote (b)(A).

- (b) Tiré d'Hérodote, lib. III, cap. L et sequent.
- (A) Voilà . . . . comment il fallait faire l'abrégé de la narration d'Hérodote. ] Diogene Laërce (1) a estropié cette narration. M. Moréri ne s'est pas contenté de la mutiler et de la falsifier ; il l'a de plus embarrassée d'un ténébreux galimatias. Ce qu'il dit que Lycophron ne voulut jamais retourner à Corinthe, et qu'il refusa toujours d'y revenir, est démenti formellement par Hérodote. M. Hofman dit la même fausseté.
  - (1) Diog. Laërt., in Vita Periandri.

LYCOPHRON, poëte grec. Vous trouverez dans Moréri d'où il était, et quand il vivait. Le poëme que nous avons de lui est un ouvrage très - obscur (A); mais il me semble qu'il fallait avoir non-seulement une grande érudition, mais aussi beaucoup d'esprit, pour composer un tel livre. Voyez dans M. le Fèvre (a) une infinité de pensées savantes et ingénieuses sur les ténèbres de cet ouvrage. Je ne sais pourquoi il débite que Suidas nous a conservé les noms des douze ou treize tragédies que Lycophron avait composées; car on trouve dans Suidas le titre de vingt tragédies de Lycophron. Ce poëte fut tué d'un coup de flèche, et il n'y a qu'Ovide qui nous apprenne cette particularité (B).

- (a) Vie des Poëtes grecs, pag. m. 136 et
- (A) Le poëme que nous avons de lui est un ouvrage très-obscur. ] Il est intitulé Alexandra, et contient une longue suite de prédictions. L'auteur suppose que Cassandre, fille de

Priam, est l'oracle qui prédit toutes ces choses : ce n'est pas néanmoins elle qui parle ; celui qui porte la parole est un homme qui rend un fidèle compte à Priam de ce que Cassandre prophétisait (1). Dection, Orus, et Théon, avaient fait des notes sur ce poëme, qui se sont perdues (2). Le commentaire de Tzetzès subsisté encore. Entre les critiques modernes, Guillaume Cantérus et Jean Meursius se sont doctement exercés sur l'Alexandra de Lycophron. L'édition de Meursius est accompagnée d'une traduction latine composée par Joseph Scaliger, et accommodée au carac-tère de l'original; car elle est fort difficile à entendre, et toute hérissée de termes barbares

La meilleure édition de ce poête est celle qui a paru à Oxford, l'an 1697, in-folio. M. Potter, qui l'a procurée, n'a rien oublié de tout œ qui était propre à la rendre recommandable. Il a corrigé le texte grec; il a mis à côté de chaque vers de Lycophron la version latine de Guillaume Cantérus : elle est en prose. Il a mis audessous du texte le commentaire d'lsaac Tzetzès, accompagné de correc-tions et de Variæ Lectiones. Il a donné à part la version de Scaliger qui est en vers iambiques ; et puis les notes de Cantérus, le commentaire de Meursius, et le sien propre qui est trèssavant. Tout cela est soutenu de plusieurs indices exacts et commodes. Notez que M. de Boissieu assure (3) que son pere, qui entendait bien plusieurs langues, et qui s'était rendu illustre autant par les lettres que par les armes, avait fait un commentaire sur Lycophron; mais il ne marque pas si c'est un ouvrage qui eût été imprimé. Au reste , il ne faut pas que j'oublie que Bernard Bertrand, natif de Riez en Provence, est le premier qui ait traduit en latin ce poëme de Lycophron. Il traduisit aussi le commentaire de Tzetzès. L'une et l'autre de ces deux versions furent imprimées ensemble à Bale, l'an 1558. Cantérus (4) a parlé de ce

(1) Voyez Canterus, Not. in Lycophron., init.

(4) Canter. , præf. in Lycophron.

<sup>(3)</sup> Dionysius Salvagnius Boessius, Not. ad Ovidium, in Ibin, vs. 380, pag. 77, edit. 1633, in-4°.

travail avec assez de mépris. On n'en fert, plane depravatus est, et pro a rien dit dans l'Epitome de la Bi- Lycophrone, reponendum est Leucobliothéque de Gesner, à Zurich, l'an 1583. On n'y parle de Lycophron que sur le pied d'un auteur dont quelques ouvrages se trouvaient en manuscrit dans la bibliothéque de Vienne (5) ; et lorsqu'on parle de Bernard Bertrand on ne marque que sa traduction d'Eustathius sur Dionysius Afer, de Situ Orbis, imprimée à Bâle chez Oporin, et sa version du livre de Galien de Humoribus, imprimée à Strasbourg, l'an 1558. Je voudrais que l'on imprimat la Glose interlinéaire et les notes grecques que M. Nicolle a écrites de sa main sur le texte grec de Lycophron (6). C'est un très-excellent manuscrit, à ce qu'assure M. l'abbé Faydit (7), à qui M. de Bessat, maître des comptes, neveu de M. l'abbé de Bourzeis, l'avait prêté.

(B) Il fut tué d'un coup de flèche, et il n'y a qu' Ovide qui nous appren-ne cette particularité (8).] Valère-Audré Desselius (9), qui prétend que Théodoret en parle, s'est trompé, comme le savant M. de Boissieu l'observe (10). Il fait voir que Théodoret ne parle point de la mort de Lycophron, ni même du lieu de sa sépulture : car au lieu de Lycophrone il faut lire *Leucophryne* : cela paraît par ce passage d'Arnobe (11); Leuco-Phyna monumentum in fano apud Magnesiam Dianæ esse, Myndius profitetur ac memorat Zeno. Voici les paroles de M. de Boissieu: De obitu Lycophronis ne verbum quidem apud illum (Theodoretum) reperitur: deinde Theodoreti locus (12).... ubi ex Zenone, Lycophronem in Dianæ Magnesiæ templo conditum esse re-

(5) Notes que ces paroles de l'Épitome de Gener, au mot Lycophron, pag. 559, in Bi-biothecà impress. Vienne, sont fautives, car au lieu d'Impress. il faut Imperat.

(6) Poyes l'abbé Faydit, dans la préface de la Télémacomanie.

(1) Là même. (8) Usque cothurnatum perisse Lycophrona

narrant,
Hæreat in fibris missa sagitta tuis.
Ovid., in Ibin., vs. 533.
(9) Not. in Ibin Ovidii, apud Boissieu, pag.

(10) Comment., in Ibin, pag. 107.

phryne, cujus monumentum erat apud Magnetes in Dianæ templo, ut ex eodem Zenone tradit Arnobius. Je m'étonne que M. le Fèvre n'ait point parlé de ce passage d'Ovide.

LYCORIS. C'est le nom que Virgile donne à une célèbre courtisane que d'autres auteurs nomment Cythéris. Il en parle dans sa Xº. églogue, et cela pour consoler un ami (A), qui était au désespoir de ce qu'elle lui préférait Marc Antoine. Nous avons parlé amplement ailleurs (a) de l'attachement de Marc Antoine pour Cythéris ; mais nous n'avons pas assez fait connaître l'histoire de cette femme. Disons donc ici que c'était une fameuse comédienne que Volumnius aima, et qu'il affranchit (B). Ce fut la raison pourquoi elle prit le nom de Volumnia, dans les voyages qu'elle faisait avec Marc Antoine par les villes d'Italie. Marc Antoine lui faisait rendre beaucoup d'honneurs, et la mettait dans une litière ouverte, et faisait suivre l'équipage de sa propre mère, qui ne. servait qu'au cortége de la courtisane (b). Ce fut dans cette rencontre que des lions furent attelés au carrosse de Marc Antoine(C). Un autre auteur dit seulement que le train de Cythéris n'était pas moindre que celui de la mère de son galant (D). Il aurait dit une chose encore plus vraisemblable, s'il avait dit que ceux qui demandaient des grâces à Marc Antoine sollicitaient

<sup>(11)</sup> Arnob., lib. VI, pag. m. 193.
(12) Theodoret., lib. VIII de Grece. Affect.

<sup>(</sup>a) Dans l'article de FULVIE, tom. VI, pag. 623, remarque (L).

<sup>(</sup>b) Voyez, sur tout ceci, l'article Fulvie, tom. VI, pag. 623, remarque (1.).

plus humblement auprès de sa maîtresse qu'auprès de sa mère. Servius nous eut fait bien du plaisir, s'il nous eut marqué avec plus de précision en quel temps cette courtisane suivit Marc Antoine à l'armée (E). Je ne pense pas qu'elle l'ait suivi en Asie pendant la bataille de Philippes (F). Lorsqu'Ovide remarque que le nom de Lycoris est connu depuis l'Orient jusqu'à l'Occident (c), je ne doute point qu'il n'ait en vue les vers de Gallus concernant cette courtisane. Cicéron rapporte raillerie ou Fulvie avait peutêtre moins de part que Lycoris `(G).

- (c) Vesper et Eon novere Lycorida terra. Ovidius, lib. 111, vs. 537, de Arte amandi.
- (A) Virgile... en parle, ... pour consoler un ami.] Cet ami, si l'on en croit Servius (1), était l'orateur Caïus Asinius Gallus, fils d'Asinius Pollion. Mais comme Servius ajoute que ce Gallus est le premier qui ait été gouverneur d'Egypte, on se défie de son commentaire; car on voit manifestement qu'il a confondu le poëte Cornélius Gallus avec l'orateur Asinius Gallus (2). Celui qui obtint d'Auguste le gouvernement d'Égypte immédiatement après la conquête de ce royaume, est le poëte Cornélius Gallus. C'est apparemment à lui que Virgile adresse son églogue de consolation, sur les infidélités cruelles de la courtisane Cythéris. Celui à qui ce poëte parle composa quatre livres de poésies sur ses amours (3). Il nous en reste quelque chose, si l'on en croit quelques critiques.

(B) C'était une... comédienne que Volumnius aima,et qu'il affranchit.] Servius témoigne que la Lycoris de Virgile était la courtisane Cythéris, que Volumnius avait affranchie : Hic

(1) In eclogam X Virgilii.

(2) Voyes Scaliger, in Eusebii Chron., num.

1990, pag. 167.
(3) Amorum suorum de Cytheride libros seripsis qualuor. Servins, in eclog. X Visgilii.

retricem libertam Volumnii (4). Il ne dit pas que ce fût une comédienne; mais nous l'apprenons d'ailleurs. On sait que la courtisane Cythéris, mattresse de Marc Antoine, se faisait appeler Volumnia (5). Pourquoi, si ce n'est à cause que Volumnius l'avait affranchie? Or la Cythéris de Marc Antoine était une comédienne ; il faut donc que celle dont Servius parle l'ait été aussi. Il ne reste qu'à prouver qu'elle fut aimée de Volumnius. En voici la preuve tirée d'une lettre de Cicéron (6): Accubueram hord nond.... apud Volumnium Eutrapelum, et quidém suprà me Atticus, infra Verrius.... infra Eutrapelum Cytheris accubuit. In eo igitur, inquis, convivio Cicero ille quem adspectabant, cujus obos Graji ora obvertebant sua? non, me Hercule, suspicatus sum illam affore : sed tamen ne Aristippus quidem ille Socraticus erubuit cum esset objectum habere eum Laïda: habeo, inquit, non habeor à Laïde. Il est visible que Cythéris est ici une courtisane que Volumnius entretenait à pot et à feu. On veut que cette lettre de Cicéron ait été écrite L'an de Rome 703. Il en écrivit une autre (7) à Volumnius, la même année, sans rien dire qui se rapportat à la courtisane. Le père Abram qui s'imagine le contraire, n'y avait pas regardé de près ; « ad hunc amorem lib. 7, ep. » 32 alludit scribens ad eumdem Vo-» lumnium , ut nihil sit tam ἀκύθυρος » quod non alicui venustum esse vi-» deatur (8). » Cela se rapporte uniquement au mauvais goût touchant les bons mots. Cicéron veut dire qu'il n'y en a point de si plat ni de si fade qui ne paraisse beau à quelqu'un. Au reste, on ne trouve pas de quelle manière Cythéris passa des mains de Volumnius en celles de Marc Antoine;

autem Gallus amavit Cytheridem me-

(4) Ubi suprà:

<sup>(5)</sup> Vehebatur in essedo Trib. plebis: lictores laureati antecedebant, inter quos aperta lectica Mina portabatur, quam ex oppidis municipa-les homines honesti obviam necessario prodeuntes homines honesti obviam necessario prodemses, non vero illo et mimico nomine, sed Vo-LUMNIAM consalutabant. Cicer., Philipp. II, cap. XXIV. Dans la onsième lettre du X<sup>2</sup>. livre à Atticus; il nomme Cythéris cette Mina que Marc Antoine menait avec lui. Plunque, iu Antonio, pag. 930, la nomme Cythéris. (6) Epist. XXVI. lib. IX ad Famil.

<sup>(7)</sup> La XXXIIe. du livre VII ad Famil. (8) Abram in Cicer. Orat. tom. II, p. 645.

si ce fut par la cession de Volumnius, ou par l'inconstance et l'ingratitude de la maîtresse. Je croirais plutôt le premier que le dernier, parce qu'il est sûr que Volumnius a été l'un des bons amis de Marc Antoine.

Cela paraît par ce passage de Cicéron (9): Scripsi ad Antonium de legatione, ne si ad Dolabellam solum scripsissem, iracundus homo commoveretur : quòd autem aditus ad eum difficilior esse dicitur, scripsi ad Eutrapelum, ut is ei meas litteras redderet, legatione mihi opus esse. Cela fut écrit à Atticus peu de mois après la mort de Jules César. C'est du même Volumnius, si je ne me trompe, que Cicéron a parlé dans la XIII. philippique, en donnant la liste des camarades de jeu de Marc Antoine (10). Nous allons entendre Cornélius Népos, qui nous apprendra que Volumnius, ami intime de Marc Antoine, avait une charge considérable dans les troupes de cet ami. Familiares ejus (M. Antonii) ex urbe prosugientes quantum potuit texit (Atticus): quibus rebus indiguerunt adjuvit: P. verò Volumnio ea tribuit ut plura à parente proficisci non potuerint. . . . (11). L. Julium Calidium... propter magnas ejus Africanas possessiones in proscriptorum numerum à P. Volumnio præfecto fabrum Antonii, absentem relatum, expediuit (12). La maison de ce Volumnius fut l'asile de Pomponius Atticus pendant les fureurs de la proscription triumvirale (13). Il est impossible, ce me semble, de décider si notre Volumnius est le même que celui qui fut tué de sang froid par les gens de Brutus (14). Les raisons d'en douter sont : 1°. que Plutarque traite manifestement de comédien celui que les gens de Brutus tuerent. Hy & Tis Bodouprios Mipos xai Σακουλίων γελωτοποιός, πλωκότες, ούς έν ούδενὶ λόγο τιθεμένου τοῦ Βρούτου, προσάγοντις οι φίλοι κατηγόρουν, ώς οὐδε νῦν τοῦ λέγειν και σκώπτειν πρὸς ὕζριν αὐτῶν άπεχομένους. Erat quidam Volumnius

mimus et Sacculio sannio capti. Hos Brutus qu'um contemneret, adductos ad eum acçusaverunt amici ejus ne tunc quidem à dicteriis et contumeliis in ipsos jaciendis temperare (15); 2°. qu'il l'associe avec un bouffou; 3°. qu'il remarque que Brutus ne faisait nul cas de ces deux personnes. Cela ne convient point au Volumnius dont parle Cornélius Népos. Mais d'autre côté l'humeur railleuse lui convient parfaitement; la démangeaison, dis-je, des bons mots, qui dominait tellement le Volumnius de Plutarque, qu'il ne pouvait s'empêcher d'en dire contre ceux mêmes qui le tenaient en prison. Une lettre de Cicéron, que j'ai citée (16), témoigne que Volumnius Eutrapélus (17) était grand diseur de bons mots. Cicéron ne craignait que lui en ce genre de perfection, et lui recommande deux choses : l'une de ne point souss'rir qu'on attribue à lui, Ciceron, les mauvaises pointes, les sots quolibets et les méchantes turlupinades que l'on débitait à Rome sous son nom, pendant son absence ; l'autre de protéger le plus qu'il pourrait l'empire de l'urbanité, contre les funestes irruptions de la mauvaise plaisanterie. N'est-ce pas nous représenter Volum-nius comme un bel esprit? Quibus in litteris omnia mihi perjucunda fue-runt, præter illud, quòd parum diligenter possessio salinarum mearum à te procuratore defenditur. Ais enim, ut ego discesserim, omnia om-nium dicta, in his etiam Sestiana, in me conferri. Quid? tu id pateris? nonne defendis? non resistis? equidem sperabam, ita notata me reliquisse genera dictorum meorum, ut cognosci sua sponte possent (18). Après ces paroles, Ciceron explique à quoi il veut que l'on reconnaisse si un bon mot est de lui, et prie Volumnius de garantir, même avec serment (19), que tout ce qui n'est pas marqué à ce coin vient d'ailleurs que de Cicéron. Urbanitatis possessionem,

<sup>(9)</sup> Epist. VIII , lib. XV ad Attic.

<sup>(10)</sup> Addite Antonii collusores et sodales Eu-trapelum, Melam, Calium, etc. Philipp. XIII, circa init.

<sup>(11)</sup> C. Nepos, in Vita Attici, cap. IX.

<sup>(12)</sup> Ibidem, cap. XII.

<sup>(13)</sup> Ibidem, cap. X.

<sup>(14)</sup> Plutarch., in Bruto, pag. 2005.

<sup>(1000</sup> m, ibidem. (1000 XXXII°. du VII°. livre ad Famil.

<sup>(17)</sup> Il fut apparemment ainsi surnommé à cause de son humeur facétieuse. Voyes l'arucle d'Ensent, tom. VI, pag. 220, citation (23). (18) Cicero, epist. XXXII, lib. VII ad

<sup>(19)</sup> Ut saeramento contendas mea non esse.

amabo, quibusvis interdictis defendamus: in qud te unum metuo, contemno cæteros (20). Voici un autre éloge bien fort : Opus est huic limatulo et polito tuo judicio, et illis interioribus litteris meis quibus sæpè verecundio-rem me in loquendo facis (21). Un homme de ce mérite et de cette qualité peut-il être le comédien dont Plutarque fait mention? Et n'est-il pas plus vraisemblable que ce comédien était un homme que Volumnius avait affrauchi, et qui, à l'exemple de Cytheris, se donnait le nom du maître à qui il devait sa liberté? Je ne décide rien. Je crois que Plutarque aurait pu se tromper facilement, par la raison que je m'en vais dire. Volumnius, selon toutes les apparences, lacha tellement la bride à son génie railleur et goguenard, qu'il ne garda pas plus de mesures, et qu'il n'eut pas plus d'égard aux bienséances et à sa qualité, qu'un comédien de profession. Cela était presque inévitable à un homme qui, comme lui, avait le talent des bons mots, et une liaison intime avec Marc Antoine, le plus libéral de tous les hommes envers ceux qui le savaient divertir, et envers les comédiens, dont sa maison était toute pleine. Agrum campanum, qui cum de vectigalibus eximebatur, ut militibus daretur, tamen infligi magnum Reip. vulnus putabamus: hunc tu compransoribus tuis et collusoribus dividebas : mimos dico et mimas, P. C., in agro campano collocatos (22). Nous avons vu ci-dessus (23) que Volumnius était l'un de ses joueurs : le passage que je viens de citer donne la même qualité aux comédiens et aux comédiennes. Il arriva donc peut-être que Volumnius, mêlé tous les jours avec cette sorte de gens chez Marc Antoine, et plaisantant et houffonnant autant qu'eux, se fit traiter de comédien, et que Plutarque le prit bonnement pour un homme de ce métier. Un savant critique (24) assure que le Volumnius de Plutarque ne diffère point de celui de

(20) Cicero, epist. XXXII, lib. VI Tambamil. (21) Cicero, ad Volumnium, epist. XXXIII, lib. VII ad Famil. Cicéron. Je n'ose assurer la même chose; j'aime mieux dire non liquet: j'avoue seulement que l'opinion de ce critique me paraît beaucoup plus probable que celle d'un homme qui affirmerait le contraire. Il me reste à remarquer touchant notre Volumius, qu'on croit qu'Horace a parlé de lui, en disant qu'Eutrapélus donnait de très-beaux habits à ceux à qui il voulait rendre de mauvais offices. Cela sans doute était fondé sur quelqu'un de ses lieux-communs, où il expliquait par quels degrés la vanité fait rouler les hommes jusqu'aux emplois les plus vils.

. . . Eurapelus , cuicunque nocere volebat, Vestimenta dabat pretiosa : beatus enim jam Cum pulchris tunicis sumet nova consilia et

spes:
Dormiet in lucem: scorto postponet honestum
Officium: nummos alienos pascet: ad imum
Thrax erit, aut olitoris aget mercede caballum (25).

(C) Des lions furent attelés au carrosse de Marc Antoine. ] Il fut le premier qui les fit servir à cet usage parmi les Romains. Jugo subdidit cos primusque Romæ ad currum junxit M. Antonius, et quidem civili bello cum dimicatum esset in Pharsalicis campis, non sinè quodam ostento temporum generosos spiritus jugum subire illo prodigio significante: nam quòd ita vectus est cum mimá Cytheride supra monstra etiam illarum calamitatum fuit (26). Selon ces paroles de Pline, ce nouveau spectacle ne parut en Italie qu'après la bataille de Pharsale : il semble pourtant que Cicéron dise le contraire dans une lettre (27) qu'il écrivit à Atticus avant cette fameuse journée : Tu, Antonii leones pertimescas cave : nihil est illo homine jucundius. Il veut dire, ce me semble, qu'Atticus ne devait pas s'effrayer de ce que le lieutenant de César faisait traîner son carrosse par des lions. Il assurerait cela plus clai-rement, si la conjecture de Victorius était certaine. Ce docte critique (28) veut qu'on lise *leonibus* au lieu de lenonibus, dans le passage de la II".

<sup>(22)</sup> Cicero , philipp. II, cap. XXXIX.

<sup>(23)</sup> A la citation (10).

<sup>(24)</sup> Petrus Victorius, dans le Cicéron de Gravius, epist. ad Familiar., tom. I, pag. 434.

<sup>(25)</sup> Horat., epist. XVIII, vs. 31, lib. I. (26) Plin., lib. VIII, cap. XVI, p. m. 61.

<sup>(27)</sup> La XIIIº. du Xº. livre. (28) Voyes le Cicéron de Grævius, epist. ad Atticum, tom. II, pag. 181.

philippique que je mets en note (20). Ses raisons sont spécieuses, et je croirais sans peine qu'il a raison, comme l'a cru le père Abram (30). En ce cas - là Plutarque (31) et Pline n'auraient point agi en fidèles historiens; car il est indubitable que les paroles de la II<sup>e</sup>. philippique concernent les promenades que Marc Antoine fit faire par les villes d'Italie à la comédienne Cythéris, pendant que César fit la guerre en Espagne aux lieutenans de Pompée, un an avant la bataille de Pharsale. Au pis aller, je veux dire, posant le cas qu'il ne fallut point avoir égard aux paroles de Ciceron, nous ne laisserions pas de convaincre André Alciat d'un gros mensonge ; car il a supposé que Marc Antoine ne se servit d'un attelage de lions, qu'après avoir fait mourir le père de l'éloquence.

Romanum postqu'àm eloquium, Cicerone perempto,

Perdiderat patriæ pestis acerba sua, Inscendit currus victor, junxitque leones, Compulit et durum colla subire jugum: Maenanimos cessisse suis Antonius armis Ambage hác cupiens significare duces (32).

Ce mensonge (33) est d'autant plus inexcusable, que l'auteur y a fondé un éloge de Cicéron et quelques moralités.

(D) Le train de Cythéris n'était pas moindre que celui de la mère de son galant.] Plutarque, en mettant de l'égalité entre ces deux équipages, affaiblit extrêmement les idées de Cicéron, rejecta mater amicam impuri filii tanqu'am nurum sequebatur (34). Voilà les idées que Cicéron nous communique; et voici celles de Plu-tarque (35): Ο δι και τὰς πόλεις ἐπιον to popular mupiny ero, nai rò populor oun ελάττους η τὸ τῆς μητρὸς αὐτοῦ περιέ-ποντες ηκολούθουν. Hanc urbes pera-

(19) Vehebatur in esseda tribunus plebis : lictores laureati antecedebant, inter quos aperta lecticd mima portabatur... Sequebatur rheda cum lenonibus comites nequissimi, cap. XXIV. (30) Abram in Cicerom. Orat. l. II. p. 645. (31) Il rapporte au temps d'après la bataille

de Pharsale les λέοντες άρμασιν υποζεύγμε-101, leonibus juncti currus, in Antonio, pag. 920 , B.

(32) Alciat., emblem. XXIX.

(33) Il a été remarqué par les commentateurs des Emblèmes, et par le père Abram in Cicer. Orat., tom. II, pag. 645.

(34) Philipp. II , cap. XXIV.

(35) In Antonio , pag. 920 , A.

grans circumducebat lectica; lecticam ejus non minor comitatus quam matris ipsius sequebatur. Ni lui ni Cicéron ne parlent pas de la femme de Marc Antoine ; c'est une marque qu'il n'était point alors marié. Voyez l'article. de Fulvis (36).

(E) En quel temps cette courtisane suivit Marc Antoine à l'armée. Nous savons qu'elle le suivit au delà

des Alpes.

Galle, quid insanis? inquit : tua cura, Lycoris Perque nives alium, perque horrida castra. secula est (37).

Nunc insanus amor duri me Martis in armis Tela inter media alque adversos detinet hos-

Tu, procul à patrid (ne sit mihi credere,)

tantum, Alpinas, ah l dura, nives, et frigora Rheni Me sinè sola vides : ah l te ne frigora lædants Ah! tibi ne teneras glacies secet aspera plantas (38).

Mais aurait-elle suivi Marc Antoine lorsqu'il allait servir dans les Gaules (39) sous Jules César , ou lorsqu'il s'y retira après avoir été battu à Modène? J'aimerais mieux prendre ce dernier parti, parce qu'autrement il faudrait dire que Virgile mettrait l'appareil à une fort vieille plaie; il consolerait un homme dix ans après que sa Ly- . coris lui aurait été infidèle. Les Bucoliques de Virgile sont postérieures à la mort de Jules César; et par con-séquent si Lycoris avait abandonné Gallus pour s'en aller dans les Gaules avec Marc Antoine, pendant que César y faisait la guerre, Virgile aurait exercé sa muse sur une amourette, ou sur une infidélité surannée. Mais en supposant l'autre partie de l'alternative, la plaie de Gallus était toute fraîche, et ainsi les vers de Virgile pouvaient venir fort à propos. Selon cette dernière supposition, Marc Antoine se souvint peu de sa parole. Il avait promis à Fulvie, l'an 709, de renoncer pour jamais à sa comédienne (40). Il la quitta appa-

(36) Remarque (L).

(37) Virgil. , eclog. X, vs. 22.

(38) Ibidem, vs. 44.

(3g) Il y alla deux fois; 1°. après le retour d'Egypte, où il-avait servi en 6g8, sous Gabinius; 2°. après avoir été fait questeur. Voyes Cichron, Phil. II, cap. XIX, XX. Il fut questeur dans les Gaules, sous Jules César, l'an 703, à ce que dit Hirtius.

(40) Voyes l'article Fulvis, tom. VI, pag. 222, remarque (L), citation (81).

remment pour un temps, et ce fut dans cet intervalle que Gallus s'em-para de Cythéris. S'il n'eut pas le temps de versifier ses quatre livres avant que la guerre de Modène lui débauchat sa Cythéris, il y employa les années suivantes ; car il n'est pas nécessaire de supposer qu'il n'y avait pas parmi tant de vers beaucoup de reproches de perfidie. L'ai remarqué ci-dessus que la lettre où Cicéron. se justifie de s'être trouvé à un repas avec Cythéris, passe pour avoir été écrite l'an 703. C'est une difficulté contre ceux qui voudraient dire que Cytheris alla dans les Gaules avec Marc Antoine, avant la rupture de César et de Pompée. Voyez la note (41). Mais j'avoue que je ne vois rien qui me porte à croire que l'on ait bien deviné la date de cette lettre. Quoi qu'il en soit, le parti que j'ai suivi m'a été marqué par Servius même (41), quoiqu'avec moins d'exactitude que je n'eusse souhaité. Joignez aux paroles de la note cellesei (42): Hic Gallus amavit Cytheridem meretricem libertam Volumnii. quæ, eo spreto, euntem Antonium ad Gallias est secuta: propter quod dolorem Galli nunc videtur consolari Virgilius. Nec nos debet movere, juòd cùm mutaverit partem quarti Georgicorum, hanc eclogam sic reliquit. Nam licet consoletur in ed Gallum, tamen altius intuenti vituperatio est. Nam et in Gallo impatientia turpis amoris ostenditur : et apertè hic Antonius carpitur inimicus Augusti, quem, contra Romanum mo-rem, Cytheris est in castra comitata. Finissons par cette remarque du même commentateur : il y eut en même temps trois fameuses filles de joie, savoir: Cythéris, Origo et Arbuscula. Les deux dernières se trouvent dans les vers d'Horace (43) sur le pied de comédiennes ; elles l'étaient donc toutes trois.

(41) Sur ces paroles de Virgile, . . . Perque horrida castra secuta est , il du, Horrida semper, nune propter bella civilia, et subtiliter hic tangit Antonium, ut suprà dictum est. Voilà qui prouve que Lycoris s'en alla dans les Gaules avec Marc Antoine, pen-dant la guerre civile qui s'elva entre Octave et Marc Antoine, sous le consulat d'Hirtius et de

(42) Servine, in eclog. X, init.

(43) Sat. II, et ultima lib. I.

(F) Je ne ponse pas qu'elle l'ait suivi en Asie après la bataille de Philippes. ] Un bel esprit est néanmoins de ce sentiment (44). Marc Antoine était fou de la comédienne Cythéride (c'est la réponse qu'il suppose avoir été faite par Fulvie à Hélene, sur la question si elle excita Marc Antoine son mari à faire la guerre à Auguste): et j'eusse bien voulu me venger de lui en me faisant aimer d'Auguste; mais Auguste était difficile en mastresses. Il ne me trouva ni assez jeune, ni assez belle; et quoi-que je lui fisse entendre qu'il s'embarquait dans la guerre civile faute d'avoir quelques soins pour moi, il me fut impossible d'en tirer aucune complaisance. Je vous dirai même, si vous voulez, des vers (45) qu'il fit sur ce sujet, et qui ne sont pas trop à mon honneur. Les voici.

Parce qu'Antoine est charmé de Glaphyre (46) Fulvie à ses beaux yeux me veut assujettir. Autoine est infidèle. Hé bien donc? est-ce à dire

Que des fautes d'Antoine on me fera pâtir? Qui? moi? que je serve Fulvie? Suffit-il qu'elle en ait envie?

A ce compte ou verrait se retirer vers mei Mille épouses mai satisfaites. Aime-moi, me dit-elle, on combattons. Mais

quoi? Elle est bien laide! Allons, souves, trompet-

Prenez garde que ces vers concernent l'année d'après la bataille de Philippes, où Brutus et Cassius périrent. Auguste était alors en Italie, et Marc Antoine en Asie. Nous avons vu dans l'article de Glaphyra qu'elle passait pour une dame galante qui avait gagné les bonnes grâces de Marc Antoine, et l'on ne voit point qu'en ce temps-là Cythéris fût avec lui. Je crois donc qu'il n'y a nul déguisement de nom dans l'épigramme d'Auuste. Ce n'était point au sujet de Cythéris, mais au sujet de Glaphy-ra, que Fulvie le priait de la ven-ger. De plus ses menaces n'étaient point qu'en cas de refus elle exciterait Marc Antoine à faire la guerre à Auguste : elle menacait de prendre les armes : et nous avons vu dans

(44) Nouveaux Dialogues des Morts, 11e.

(14) Four trouvers ces vers latins dans Mar-tial, lib. XI, epigr. XXI. Consultes aussi l'ar-ticle de [la première] Gladhta, tom. VII, pag.

(46) C'est ainst que cet auteur nomme Cithé-

son article qu'elle les prit en effet, et que, sans l'intervention de son mari, elle mit en combustion toute l'Italie; de quoi Marc Antoine la

querella rudement lorsqu'il la revit. (G) Cicéron rapporte une raillerie où Fulvie avait peut-être moins de part que Lycoris.] On reproche dans lalle, philippique, à Marc Antoine, le tour qu'il avait joué à sa femme. Il était entré de nuit dans la ville comme un courrier dépêché par Marc Antoine, et il avait donné à Fulvie une lettre où son mari lui parlait le plus amoureusement du monde (47). Il s'était couvert le visage, asin de n'être pas reconnu en donnant la lettre à Fulvie; mais pendant qu'elle la lisait il se fit connaître, et lui sauta au cou. On voulut savoir pourquoi il avait tenu cette conduite qui avait alarmé toute la ville; il répondit qu'il était venu pour son affaire. Cela fit courir une raillerie contre lui. Citons les paroles de Cicéron (48). O hominem nequam!..... Ergò ut te catamitum nec opinato cum ostendisses, præter spem mulier adspiceret, iccirco urbem terrore nocturno, Italiam multorum dierum metu perturbasti? Et domi quidem caussam amoris habuit, foris etiam turpiorem, ne L. Plancus prædes suos venderet. Productus in concionem à Trib. Pleb. cum respondisses, te rei tuæ caussá venisse, populum etiam dicacem in te reddidisti. Manuce a fait une note là-dessus, qui est plus vague que celle de M. de Valois le jeune. Ex ambiguo sensu, dit Manuce, illorum verborum, rei tuæ causså: quod referri etiam ad concubitum potest. Mais voici l'autre note : elle est dans le Valésiana (49).

Castodes, lectica, Ciniflones, Parasita, Ad talos stola demissa, et circumdata palla Plurima , qua invideant purè apparere tibi rem (50),

Id est cunnum. Quod noto primus, ut apud Ciceronem Philippica 2..... O hominem nequam! ergò ut te catamitum, etc. (51), cum respondis-

ses te rei tum caussa venisse, populum in te dicacem etiam reddidisti. Scil. populus lusit in nomine rei, et quod Antonius dixerat se rei suæ, id est rerum suarum causd in urbem venisse, populus, ut est dicax, eum cunni uxoris causa venisse dixit, et dicacitatis materiam invenit in eo verbo. Dans la page 71 du même livre, vous trouverez čeci : Probavi alibi ex Cicerone in philippied 2. de Marco Antonio, qui rei suæ causd se venisse dicebat, populumque his verbis dica-cem reddidit; et ex Horatio, Plurima quæ impediunt purè apparere tibi rem, et ex aliis, rem aliquando cunnum significare. Sic Martialis:

Parce tuis igitur dare mascula nomina rebus.

Id est, podici tuo et cunno, 6 uxor. M. de Valois (52) censure indirectement Scaliger, qui in Priapeia ex Arnobii nescio quibus locis et ex versione carminum Orphei ait mentulam rem vocari. Je ne crois point que Scaliger se soit trompé : le mot res avait sans doute une signification aussi étendue parmi les Latins, que le mot affaire parmi les Français: or, il est sur que le mot affaire se prend quelquefois pour les parties naturelles de l'un et de l'autre sexe. Cela est si vrai, que des gens mêmes, qui ne savent que peu de français, sont instruits de cette signification. J'ai ouï faire cent plaisanteries à des jeunes Hollandais qui avaient oui prêcher un moine à Spa. Le prédicateur avait pour theme l'importance du salut. Il faisait voir que c'était la grande affaire de l'homme, l'affaire par excellence; et en parcourant toutes les occupations criminelles, il représentait qu'elles ruinaient notre affaire. Messieurs et dames, disait-il, prenez garde à vous, si vous faites ceci ou cela vous gâterez votre affaire. La répétition trop fréquente de cette expression amena plusieurs 'auditeurs au sens grossier et burlesque du mot affaire : de sorte qu'il y en eut qui plaisantèrent long-temps. On a pu lire dans le Chevræana (53), « Qu'un » gentilhomme étant venu voir un » prince, pour le remercier de la

<sup>(47)</sup> Poyes l'article Fulviz, tom. PI, pag. 25, remarque (L), citation (81).
(48) Cicero, Phil. II, cap. XXXI.
(69) A la page 121, édition de Hollande.
(50) Horat, sat. II, vs. 98, lib. I.
(51) Poyes, ci-dessus, citation (48), ce qui

manque ici.

<sup>(52)</sup> Valésiana, pag. 121. (53) Chevrusan, Ita, part., pag. 57, édition de Hollande.

» bonté qu'il avait eue de recom-» mander ses intérêts à une dame » de grande vertu, lui témoigna » qu'il se trouvait bien d'avoir fait » passer son affaire par le canal de » madame \*\*\*, et il fut tourné en » ridicule par ceux qui avaient » écouté son remerciment.» J'ai une autre chose à remarquer contre M. de Valois. Dans les vers d'Horace qu'il rapporte, le mot res doit signifier en général marchandise : le poëte ne se borne pas à la partie que M. de Valois nomme en latin : il se répand sur tout le reste que l'habit couvre. Les paroles qui précedent et celles qui suivent manifestent ce sens-là. Voici celles qui suivent :

Altera nil obstat : Cois tibs penè videre est Metric ant voices and construction of the first surpi:
Metric porsis oculo latus: an tibi mavie
Insidias fieri pretiumque avellier, antè
Quam muncum ostendi?

Je crois donc que ceux qui tournérent malignement les paroles de Marc Antoine avaient pour le moins autant d'égard au sens qui a été adopté par Scaliger, qu'à celui que M. de Valois explique : et comme d'ailleurs c'est l'esprit de la médisance de s'attacher à ce qui est le plus criminel, je ne doute pas que l'on n'en voulût à Marc Antoine par rapport à sa maîtresse, la comédienne Cythéris, plutôt que par rapport à sa femme légitime : car puisqu'il proteste dans sa lettre qu'il renoncerait désormais à la comédienne, c'est un signe que le peuple romain était encore persuadé qu'il la voyait. Et voilà enfin le commentaire du texte de cette remarque.

Lacedémone, vivait je ne sais dées? Et se faut-il étonner après quand. La diversité des opinions cela, que les filles de Lacédéest trop grande et trop embrouil- mone aient été en si mauvaise lée là-dessus (a), pour en tirer réputation (B)? Je ne sais pas s'il quelque chose de bien certain. raisonnait juste, lorsqu'il prénaires de sa générosité par le les jeunes gens à se marier (C). partenait, lorsqu'il eut pu s'en fit faire des règlemens sur le ma-

(a) Voyez Scaliger, Animadvers. in Eusebium, num. 1132, pag. 63.

emparer très-facilement, s'il avait voulu se prévaloir des occasions qui lui en étaient offertes(b). Vous trouverez cela dans le Dictionnaire de Moréri, avec plusieurs autres faits que je ne répéterai point. Je m'arrêterai à une chose que cet auteur n'a point touchée. Les règlemens de Lycurgue contre le luxe sont très-beaux. Il avait fort bien compris que, pour empêcher que le courage des Lacédémoniens ne s'amollît, il fallait les éloigner de la volupté; et que, pour les en éloigner, il fallait leur faire perdre la pensée de s'enrichir, et leur en ôter les moyens. La manière dont il voulut que les enfans fussent élevés, était fort propre à les rendre de bons soldats; mais il étendit trop loin la méthode de les rendre forts et courageux, puisqu'il voulut que les jeunes filles fissent les mêmes exercices que faisaient les jeunes garçons; et qu'elles dansassent toutes nues devant eux, et se moquassent d'eux, ou les louassent, selon qu'ils s'acquittaient mal ou bien de ce qu'ils avaient à faire (A). Notez qu'ils étaient tout nus devant elles. N'était-ce pas le LYCURGUE, législateur de moyen de les rendre dévergon-Il donna des preuves extraordi- tendait que ces usages exciteraient soin qu'il prit de conserver la La forte envie qu'il eut que les couronne à celui à qui elle ap- Spartiates fussent robustes lui

<sup>(</sup>b) Voyez Plutarque, dans la Vie de Lycurgue.

damnés. Il voulut que les maris contre l'auteur de Lacédémone ne s'approchassent de leurs fem- ancienne et nouvelle (H). Il est mes qu'à la dérobée, et qu'ils se trop galant homme pour s'en fàlevassent de cette table avec une cher. bonne partie de leur appétit (D). Passe pour cela; mais il permettait aux vieillards qui avaient une jeune femme de la communiquer à un jeune homme bien fait(E) : et d'autre côté il permettait à un tel homme d'aller faire des enfans chez son prochain, d'accord de partie avec le mari. Cela ne valait rien ; c'était autoriser l'adultère, et même le maquerellage des maris. De la même source vint le règlement barbare contre les enfans qui ne semblaient pas promettre en venant au monde, qu'ils seraient un jour bien faits et bien vigoureux. Lycurgue voulut que l'on s'en désit (F): n'était-ce pas une injustice criante? L'impie Vanini n'en tomberait pas d'accord (c). Il serait facile de critiquer en d'autres choses les lois de Lycurgue (d). Mais il y a un point en quoi il est plus louable que Numa Pompilius; c'est qu'il ne permettait point que l'on mariât les filles dans une trop grande jeunesse (G). Aristote raisonne assez amplement sur cela, et il est facile de juger que ses remarques sont judicieuses, et motifs qui avaient porté les Grecs à ne pas permettre que les femmes assistassent aux assemblées où la conversation était trop libre.

(c) Voyez l'article Désorarus, tom. V, pag. 441, remarque (F), avant le premier alinéa.

riage, qui méritent d'être con- J'ai quelque chose à observer

(A) Il voulut que les jeunes filles fissent les mêmes exercices que les jeunes garçons, et qu'elles dansassent toutes nues devant eux, etc.] Je m'en vais rapporter les paroles de Plutarque (1). « Il (2) regardait l'é-» ducation des enfans comme la plus » grande et la plus importante af-», faire d'un législateur. C'est pour-» quoi il y pourvut de loin en ré-» glant tout ce qui regardait les » mariages et les naissances; car il » ne faut pas croire ce que dit Aris-» tote, qu'ayant tenté de régler et » de réformer les femmes, il y re-» nonça ne pouvant venir à bout de » leur licence effrénée, et de la trop » grande autorité qu'elles avaient prise sur leurs maris, qui, à cau-» se des fréquentes expéditions de » guerre où ils allaient, étaient obligés de les abandonner à leur conduite, et pour les empêcher d'a-» buser de cette liberté, se voyaient » réduits à les flatter, à les adoucir, et à les appeler leurs dames et » leurs maîtresses. Au contraire, il » prit d'elles tout le soin qu'il était » possible d'en prendre. En effet, » pendant qu'elles étaient filles, il » endurcissait leurs corps, en les » exerçant à la course, à la lutte, » à jeter le palet et à lancer le ja-» velot, afin que le fruit qu'elles » concevraient dans la suite, trou-» vant un corps robuste et vigou-» reux, y prit de plus fortes racines, » et qu'elles-mêmes, fortifiées par » ces exercices, en eussent plus de qu'elles ne s'éloignent point des » facilité, de force et de courage » pour résister aux douleurs de l'en-» fantement. Pour leur retrancher » toute sorte de délicatesse et de » mollesse, il les accoutuma à pa-» raître en public toutes nues, de » même que les jeunes garçons, et à » danser en cet état devant eux, à » certaines fêtes solennelles, en chan-

<sup>(</sup>d) Voyez les Remarques de M. Dacier, sur la Vie de Lycurgue, qu'il a traduite du grec de Plutarque.

<sup>(1)</sup> In Lycurgo, pag. 47. Je me sers de la traduction de M. Dacier.

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire , Lycurgue.

» tant de belles chansons, où elles » lançaient à propos des traits de » raillerie qui piquaient jusqu'au » vif ceux qui avaient mal fait leur » devoir, et où elles donnaient au » contraire de grands éloges à ceux » qui avaient fait des actions dignes » de mémoire. Par ce moyen elles » embrasaient le cœur des jeunes » gens de l'amour de la gloire et de » la vertu, et excitaient entre eux » une noble jalousie. Car celui dont » on avait tant vanté les belles ac-» tions, et qui voyait son nom cé-» lèbre parmi ces jeunes filles, s'en » retournait tout fier des louanges » qu'il avait reçues : et les brocards » et les railleries dont les autres se » sentaient atteints, leur étaient plus » sensibles que n'auraient été les » plus sévères remontrances et les » plus rudes corrections; d'autant » plus que tout cela se passait en » présence de tous les citoyens, des » sénateurs et des rois mêmes. »

(B)...... Se faut-il étonner après cela, que les filles de Lacédémone aient été en si mauvaise réputation.] On les appelait montreuses de cuisses, et enragées de jouir du mâle : médisances qui, de l'aveu même de Plutarque, étaient fondées sur la trop grande liberté que Lycurgue donnaît aux filles. Je parle ici de Plutarque, à cause que sur ce point-là il a fait l'apologie de ce grand législateur. Η δε γύμνωσις, dit-il (3), των παρθένων ούδεν αίσχρον είχεν αίδους μέν παρούσης, ακρασίας δε απούσης άλλ' έθισμον αφελή και ζήλον εὐεξίας ένειργάζετο, καὶ φρονήματος τὸ θηλυ παρέγευεν οὐκ άγεννοῦς, ὡς μηθὲν ἦττον αὐτῷ καὶ άρετης και φιλοτιμίας μετουσίαν ούσαν. C'esta-dire, selon la version de M. Dacier: Et quant à ces filles qui se montraient ainsi nues, il n'y avait la rien de honteux, Sparte étant le trône de la pudeur (4), et l'intempérance n'y étant pas même connue. Cela les accoutumait seulement à des mœurs simples, leur donnait une merveilleuse émulation à qui aurait le corps plus robuste et plus dispos, et leur élevait en même temps le courage,

(3) In Lycargo, pag. 48.

en leur faisant connaître qu'elles devaient participer à la gloire des hommes, et aspirer à la même générosité et à la même vertu. Plutarque oubliant cette apologie trente pages après, avoue que Numa Pom-pilius réduisit les filles, beaucoup mieux que ne sit Lycurgue, à la bienséance de leur sexe; et que la li-cence que Lycurgue leur accorda, les exposait aux satires poétiques. Έτι δε μάλλον η περί τὰς παρθένους φυ-λακή κατές αλται τῷ Νουμῷ πρὸς τὸ θῆλυ και κόσμιον. ή δε τοῦ Λυκούργου, παντάπασιν άναπεπταμένη καὶ θῆλυς οὖσα, τοῖς ποιηταῖς λόγον παρέσχυσε. Φαινομυρίδας τε γάρ αυτάς άποκαλουσιν, ώς "Iburos nai avspouaveis doisopouory, is Euppridus. Præteren curam puellarum restrinxit ad pudorem muliebrem et verecundiam Numa arctiùs: Lycurgi soluta prorsus et fluxa in jocos incurrit poëtarum. Φαινομπρίδας enim vocant eas, velut Ibycus, quod incessu coxas retegerent: et ar opquaris, quasi virosas et in viros insano ardentes amore, ut Euripides (5). Les deux vers d'Euripide, cités par Plutarque, ne prouvent pas assez plei-nement ce que j'ai ioi à prouver; de la vient que je rapporte tout le passage de ce poëte : on y verra que la nudité, et la coutume de faire ses exercices pêle-mêle avec les garçons, passaient pour la véritable cause de l'impudicité des filles de Lacédé-

. . . . . . (6) Ούδ' αν, βούλοιτό τις, Σώφρων γένειτο Σπαρτιατίδων αόρα, Αι ξύν νέοισιν εξερημούσαι (7) δόμους, Γυμνοίσι μπροίς, και πέπλοις ανειμέ-7016,

Δρόμους παλαίς τρας τ' οὐ ἀνασχετοὺς šμοὶ,

Κοινάς έχουσι κάτα θαυμάζειν χρεών, Εί μη γυναϊκας σώφρονας παιδεύετε.

Cursus, et palæstras non tolerandas mihi. Communes habent : deindè an mirari oportet, Si non educatis mulieres castas ?

(5)) Plut., in Parall. Lycurgi et Nume Pom-pilii, pag. 76. (6) Euripides, in Andromachi, vs. 595, pag.

<sup>(4)</sup> Je ne crois pas que Plutarque ait voulu dire autre chose, si ce n'est que la nudité de ces filles n'excluaient point la pudeur, et n'était point jointe avec des passions lascives.

<sup>(7)</sup> Il y a dans Plutarque, in Parall. Lycurgi et Nume, pag. 76, if sputovorr, ce que le traducteur a très-mal rendu par vastant; car le poète ne veut pas dire qu'elles pilont la maison, mais qu'elles an sortent, qu'elles la désertent

Ceux qui aiment le vieux gaulois seront bien aises de trouver ici la traduction qu'Amyot nous a donnée de cet endroit de Plutarque : « La garde » des filles à marier par les ordon-» nances de Numa estoit plus estroit-» te et mieux seante à l'honneur du » sexe : et celle de Lycurgus , estant » par trop libre et trop franche, a » donné aux poëtes occasion de » parler, et de leur donner des surn noms qui ne sont pas gueres honestes, comme lbycus les appelle » Phænomeridas, c'est-à-dire mons-» trans la cuisse, et Andromanes, » c'est-à-dire enrageans; d'avoir le » masle : et Euripides dit aussi d'elles, Filles qui hors leurs maisons paternelles

- Sortent ayans des garçons avec elles,
   Montrans à nud les cuisses descouvertes, Aux deux côtés de leurs cottes ouvertes.
- » Aussi à la verité, les flancs de leurs » cottes n'estoient point cousus par » embas, de sorte qu'en marchant » elles monstroyent à nud la cuisse » descouverte, ce que Sophocles don-» ne bien clairement à entendre par » ces vers :

 Vous chanteres la robuste pucelle
 Hermione, la cotte de laquelle
 Sans rien cacher à l'entour de la cuisse, . Qui sort dehors toute nue, se plisse.

» Pourtant dit-on qu'elles estoyent » audacieuses, viriles et magnani-» mes contre leurs maris mesmes les » premiers (8). » Il ne faut plus s'étonner de ce qu'Euripide assure, qu'il était impossible qu'avec une telle éducation les femmes de Lacé-

(8) Τῷ γὰρ ὄντι τοῦ παρθενικοῦ χιτῶνος αὶ πτέρυγες οὐκ ἦσαν ἀνεββαμμέναι κάτωθεν, αλλ' ανεπτύσσοντο και συνανεγύμνουν όλον έν τῷ βαδίζειν τὸν μηρόν. кай аферата то отгориетот ебрикет Дофо-XANG BY TOUTOIS"

Kai ran veopy ov doer deoxos xiran Θυραίον άμφι μπρον, πτύσσεται Έρ-

Διὸ καὶ θρασύτεραι λίγονται γίνεσθαι, καὶ πρὸς αὐτοὺς πρώτον ἀνδρώδεις τοὺς arspac. Sane virginum tunice ime non hebebant pinmas consutas, sed explicabantur, et totum incessu aperiebant femur: id quod cla-rissimè hisce versibus ostendit Sophocles :

Stole caret , tunicam indepns Hermione Dilabidam retegit femur juvencula.

Unde procaciores dicuntur fuisse, et primium adversus ipsos viriles viros. Plutarch., in Pa-rall. Lygurgi et Nume Pompilii, pag. 77.

démone fussent honnêtes. Des filles ainsi habillées, qui s'en allaient pro-mener avec des garçons, avaient bientôt les oreilles accoutumées à toutes sortes de vilains mots. La conversation ne pouvait être qu'une école d'impudence : je vous laisse à penser si les garçons, qui, à peine de passer pour des benêts (9), s'i-maginent qu'il faut entreprendre beaucoup plus que ne permet la coutume, laissaient en repos leurs mains et leur langue auprès de semblables filles. Joint qu'elles n'avaient la permission de montrer ainsi leurs parties, qu'afin de trouver un homme; car des qu'elles étaient mariées elles disaient adieu aux nudités. C'est Plutarque qui nous l'apprend. Nurθανομένου δέ τινος διά τί τάς μέν κό-Par duanúmrous, rás de juraïnas eque-pas duanúmrous, rás de juraïnas equeκαλυμμένας είς τουμφανές άγουσιν, (ἔφη) τὰς μέν πόρας, ἄνδρας εὐρεῖν δεῖ, τὰς δὲ γυναϊκας, σώζειν τοὺς ἔχοντας. Quærenti cur Spartani virgines detecias, mulieres velatas in publicum emitterent: Quia, inquit, virginibus quærendi sunt viri, mulieribus opera danda ut servent maritos (10). Je laisse ce trait de Martial, aut libidinosæ Ledæas Lacedæmoniis palæstras (11). J'ai un fait plus fort que les médisances des poëtes. Les Lacémoniens, occupés depuis dix ans à un siége, et rappelés par les plaintes de leurs femmes qui ne s'accommodaient nullement d'une si longue viduité (12), renvoyèrent à Lacédémone les plus jeunes de leurs soldats, et leur permirent de coucher indifféremment avec tout autant de femmes qu'ils voudraient. Cette jeunesse fut très-bien reçue; marque évidente que les femmes de Lacédémone n'avaient aucune vertu. Les enfans qui naquirent de ce commerce fondèrent une colonie à Tarente. Aucun d'eux

(9) M. M ... allait en Bretagne avec madame la marquise de Lavardin, pour voir madame de Sévigny. Il était dans le carrosse de la marquie, et dans le chemin, per non paret roppo coglione, lui contait des douceurs, et lui pre-nait les mains pour les bairer. Madame de La-vardin lui dit en riant, monsieur, vous recor-des done pour madame de S... 7 Suite du Mé-nagiana, pag. 378, édition de Hollande.

(10) Plut., in Apophth. Lacon., pag. 232.

(11) Epigr. LV, lib. IV.

(12) Cum... querelis uxorum post tam lon-gam viduitatem revocarentur. Justin., lib. III, cap. <sub>[</sub> P .

ne savait qui était son père. Itaque raison de celles qui ne le sont point, legunt juvenes ex eo genere militum, qui post jusjurandum in supplementum venerant, quibus Spartam remissis promiscuos omnium feminarum concubitus permisére; maturiorem futuram conceptionem rati, si eam singulæ per plures viros experirentur. Ex his nati, ob notam materni pudoris, Partheniæ vocati. Oui cum ad annos xxx pervenissent, metu inopiæ (nulli enim pater existehat), etc. (13). Je n'ai rien dit de l'impudence lascive que les jeunes filles pouvaient contracter, en voyant les jeunes garçons tout nus : j'en parlerai dans la remarque suivante.

Notez qu'un père de l'église reproche entre autres énormités à l'oracle d'Apollon, d'avoir loué les Lacédémoniennes : femmes, ajoute-t-il, qui contentaient la nature avec qui bon leur semblait. Ούτος καὶ τὰς Λαnedaiptorier emairei yuvainas adieses ois ar εθέλωσι μιγνυμένας. Hic idem et Lacænas mulieres laudat, licenter se cum quilibuslibet viris commiscentes (14).

(C) ...... Il prétendait que ces usages exciteraient les jeunes gens à se marier.] Nous apprenons de Plutarque que Lycurgue prescrivit cette éducation et ces nudités aux filles, afin qu'elles donnassent de l'amour aux jeunes garçons (15). Cétait encore une amorce, dit-il, pour le mariage, je parle de ces danses et de ces combats que ces jeunes filles ainsi nues, faisaient devant les jeunes gens qui étaient attirés, comme dit Platon, non par une nécessité géométrique, mais par une nécessité plus forte encore, et qui vient d'un attrait d'amour. Lycurgue considéra peut-être que le nombre des belles femmes étant partout fort petit, en compa-

(13) Justin., lib. III, cap. IV. (14) Theodor. de Grec. Affect., serm. X, pag. 630.

(15) °H у µè у об у кај табта жароринтіκά προς γάμον. λέγο δε τάς πομπάς τῶν παρθένων, και τὰς ἀποδύσεις, και τοῦς αγώνας εν όψει των τέων, αγομένων ου γεωμετρικαϊς, άλλ έρωτικαϊς (ώς Φησίν ο Πλάτων) ἀνάγκαις. Ει quanquam hi quoque ad nuptias erant stimuli, pompas dico virginum, vestium detractionem, certamina, qua inspectantibus adolescentibus peragebant non geometricis sed amatoriis (ut ait Plato) coacubus. Plutarch., in Lycargo, pag. 48. Se-leu la version de M. Dacier, pag. 146.

et que n'étant pas une chose rare, que celles qui ne sont point belles recoivent de la nature un notable dédommagement dans les parties que les habits cachent, il fallait donner lieu à toutes les filles de faire agir toutes leurs forces. Apparemment il espéra que celles qui ne pourraient pas donner de l'amour par les charmes du visage, étaleraient d'autres attraits qui leur gagneraient le cœur de quelque jeune homme. Voyez dans Athénée le bonheur de deux paysannes qui firent bâtir un temple (16). D'autre côté, les jeunes garçons maladroits, sur qui les filles décochaient des railleries insultantes, pouvaient à la faveur de leur nudite, se faire valoir, et conquérir le cœur d'une belle sans que l'étoile s'en mélat, n'en déplaise à Juvénal (17). C'était donc se précautionner contre la laideur, et faire en sorte que personne n'échappat aux traits de l'amour, et ne pût se plaindre d'être lésé dans son marché, pour n'avoir pas eu la montre de la marchandise. Mais n'était-ce point introduire dans un commerce où l'honnêteté doit régner , les prétendues commodités des lieux de prostitution qu'Horace a tant célébrées?

Regibus hic mos est; ubi equos mercantur,

apertos Inspiciunt : ne , si facies (ut sæpè) decora Molli fulta pede est, emptorem inducat

hiantem, Quòd pulchræ clunes, breve quod caput, ardua cervix.

Hoc illi reciò, ne corporis optima Lynceis Contemplére oculis : Hypsed cæcior, illa, Que mala sunt, spectes : 6 crus, 6 brachia: verum

Depygis, nasuta, brevi latere, ac pede longo est.

Matronæ præter faciem nil cernere possis, Catera, ni Catia est, demisså veste tegenis, Si interdicta petes, vallo circumdata (nam te Hoc facit insanum) multæ tibi titm officient

Custodes, lectica, ciniflones, parasita, Ad talos stola demissa, et circumdata palla,

(16) A Vénus aux belles fesses. Καλλιπύγφ 'Aφροδίτη. Athen. , lib. XII, sub finem. Coster a rapporté cette histoire avec plusieurs altéra-tions, comme on le sera voir peut-être dans quelque article.

17) . . . . Fatum est et partibus illis Quas sinus abscondit i nam si tibi sidera cassent, Nil faciet, etc.

Juven. , sat. IX, vs 32,

Altera nil obstat : Cois tibi penè videre est Ut nudam : ne cruore malo, ne sit pede turpi: Metiri possis oculo latus : an tibi mavis Insidias fieri, pretiumque avellier antè Quam mercem ostendi (18)? . . . . .

N'était-ce point inspirer aux filles l'effronterie des yeux, qui est pire que l'effronterie des oreilles? C'était le moyen, dira-t-on, d'émousser la pointe d'une curiosité qui est fort rongeante. Mais cette prétendue raison n'a pas empêché les nations civilisées d'inspirer au sexe beaucoup d'horreur pour les nudités en peinture; et voici un législateur de Lacedémone qui laissait voir aux jeunes filles les nudités en original. Il faut l'envoyer à l'école des Romains (19). La curiosité dont je parle a été délicatement touchée par M. de la Bruyère. « Tout le monde connaît » cette longue levée qui borne et qui » resserre le lit de la Seine, du côté » où elle entre à Paris avec la Marne » qu'elle vient de recevoir : les hom-» mes s'y baignent au pied pendant » les chaleurs de la canicule; on les » voit de fort près se jeter dans l'eau, » on les en voit sortir, c'est un amu-» sement : quand cette saison n'est pas » venue, les femmes de la ville ne s'y » promenent pas encore; et quand » elle est passée, elles ne s'y promè-» nent plus (20). »

Denys d'Halicarnasse loue les Romains d'avoir constamment voulu que les athlètes eussent des ceintures : l'ancienne Grèce avait pratiqué la même chose ; il le prouve par des passages d'Homère, et il dit que les Lacédémoniens furent les premiers auteurs de l'abolition de cette sage coutume, et il nomme le Lacédémonien qui commença à paraître entierement nu aux jeux olympiques de la 15°. olympiade (21). C'est une remarque qui fletrit cette nation. Il faut ajouter que la nudité des athlètes fut cause sans doute qu'il y eut

(18) Horat. , sat. II, lib. I, vs. 85. (19) Nil dictu fædum visuque hæc limina tangat

(21) Dionys. Halicarn. , lib. VII, c. LXVI.

Plurima, que invideant pure apparere tihi des lois qui condamnérent à être précipitées du haut d'un rocher toutes les femmes qui auraient la curiosité ou la hardiesse d'être spectatrices des jeux olympiques (22).

(D) Il voulut que les maris ne s'approchassent de leurs femmes qu'à la dérobée, et qu'ils se levassent de cette table avec une bonne partie de leur appétit. ] Je me servirai encore de la traduction de M. Dacier (23). « Ceux qui se mariaient étaient obligés d'enlever leurs maîtresses, et » il ne fallait pas les choisir trop pe-» tites ni trop jeunes, mais dans la » vigueur de l'âge et en état d'avoir » des enfans. Quand il y en avait quelqu'une d'enlevée, celle qui » faisait le mariage la prenait, lui rasait les cheveux, la vétait d'un » habit d'homme avec la chaussure » de même, et après l'avoir couchée sur une paillasse, elle la laissait » là toute seule sans lumière. Le » marié, qui n'était ni ivre ni énervé par les voluptés, mais sobre à » son ordinaire, comme ayant tou-» jours mangé à la table commune, » entrait, déliait la ceinture à son » épousée, et la prenant entre ses » bras, la portait dans un autre lit. » Il demeurait là un peu de temps » avec elle, et s'en retournait en-» suite modestement dans la cham-» bre où il avait accoutumé de coucher avec les autres jeunes gens, et continuait toujours de même, passant les jours et les nuits avec ses camarades, et n'allant voir sa femme qu'à la dérobée, et avec toutes les précautions possibles, pour n'avoir pas la honte d'être aperçu. » La jeune mariée, de son côté, ne » s'épargnait pas à chercher des ru-» ses et des stratagèmes qui leur » donnassent le moyen de se trouver » ensemble sans qu'on les vit. Ce » commerce secret durait quelque-» fois si long-temps, que tres-sou-» vent des maris avaient des ensans, » avant que d'avoir vu en public » leurs femmes. Toutes ces difficul-» tes ne les accoutumaient pas seule-» ment à la tempérance et à la sagesse, mais elles leur rendaient le » corps vigoureux et fécond, et en-

<sup>(20)</sup> La Bruyère, Caractères ou Mours de ce siècle, pag. 268, 269 de la huitième édition, à Paris, 1694.

<sup>(22)</sup> Pausan., lib. V, cap. VI. (23) Vie de Lycurgue, pag. 147. C'est dans Plutarque, pag. 48.

» deur de leurs premiers feux; de » établi une si grande pudeur et un » manière qu'ils étaient toujours aus- » si bon ordre dans le mariage, il » si amoureux que le premier jour, » et nullement rassasiés ni languis-» sans, comme ceux qui sont tou-» jours près de leurs femmes avec » une entière liberté, et sans au-» cune contrainte. Car en se quit-» tant, ils se laissaient l'un à l'autre » un reste de flamme tres-vive, et » un merveilleux désir de se re-» voir. » Les auteurs modernes ont raisonné sur ce règlement, et voici ce qu'en a dit Louis Guyon (24). Licurgue, legislateur de Lacedémone, voulant et desirant que les mariez receussent beaucoup de plaisir et volupté en leur mariage, et qui durassent fort longuement, et qu'engendrassent des enfans fort robustes : pour ce faire defendit, que les mariez ne couchassent ensemble; mais s'ils se rencontroient de jour en quelque lieu secret, qu'ils se frequentassent : car la volupté brieve et en petite quantité se trouve de meilleur goust; aussi qu'en usant de ceste fagon, l'on ne s'affoiblissoit pas tant, ains les personnes en estoyent plus gaillards. Il y a une autre raison aussi, que le coucher ensemble journellement fait mespriser la femme, et en desirer d'autres : et la femme de mesme de rechercher un autre homme, et cela se void ordinairement: aussi que donnans tresves à leurs frequentations souvent, leur faisoit renouveller leur amitié. Et pour ceste » res, mais à l'état. C'est pourquoi il cause les enfans et filles que produiroyent ces mariages, seroyent plus robustes et valides : aussi que l'on void communement, que ceux qui abusent du coit font souvent des enfans mutilez ou imbecilles (25). Et cependant commanda, que les enfans desobeissans aux peres et meres fussent mis dans un sac, et jettez dans la mer (26).

(E) Il permettait aux vieillards qui avaient une jeune femme de la communiquer à un jeune homme bien fait. ] Plutarque continue son récit

(26) Louis Guyon, diverses Leçons, tom. III, pag. 551.
(25) Conféres ce que dit Joubert, tom. VIII, pag. 99, article d'Herricius, remarque (H), cuistions (24) et (25).
(26) Je ne me souviers point d'avoir lu cette

ordonnance de Lycurgue.

» tretenaient toujours nouvelle l'ar- en cette manière (27) : « Après avoir » si bon ordre dans le mariage, il » travailla à en bannir toute vaine ja-» lousie, qui n'est qu'une maladiede » femme, en faisant passer pour » honnête et raisonnable, non-seu-» lement de chasser de son ménage » les désordres et les violences, mais encore de permettre à ceux qui en » étaient dignes d'avoir des enfans en commun, et se moquant de » ceux qui poursuivent et vengent » par des meurtres et des guerres » sanglantes le commerce qu'on a » avec leurs femmes. Un vieillard » donc qui avait une jeune femme. » et qui connaissait quelque jeune » homme bien fait et bien né, pouvait, sans blesser les lois ni la bienséance, le mener coucher avec » elle, et l'enfant qui naissait d'une » race si noble et si généreuse, il » pouvait le recevoir et l'avouer » comme s'il était à lui. D'un autre » côté un homme bien fait et bien » né, qui voyait à un autre une fem-» me fort belle, fort sage, et d'une » taille à porter de beaux enfans, » pouvait de même demander au ma-» ri la permission de coucher avec » elle, pour avoir des enfans bien » faits et bien formés, qui des deux » côtés viendraient de ce qu'il y avait » de meilleur et de plus honnête. » Car premièrement Lycurgue pré-» tendait que les enfans n'apparte-» naient pas en particulier aux pé-» voulait que les citoyens eussent » pour leurs pères les plus gens de » bien, et non pas les premiers ve-» nus et des hommes ordinaires. » D'ailleurs il trouvait beaucoup de » sottise et de vanité dans les ordon-» nances qu'avaient faites sur les ma-» riages les autres législateurs, qui » cherchaient pour leurs chiennes » les meilleurs chiens, et pour leurs » jumens les meilleurs étalons, n'éparguant ni soin ni argent pour » les avoir de leurs maîtres; et qui » renfermaient leurs femmes dans » leurs maisons, et les tenaient là » captives, afin qu'elles n'eussent » des enfans que d'eux, quoiqu'ils » fussent souvent insensés, dans un

(27) Platerchus, in Lycurgo, pag. 48, 49, suivant la version de M. Dacier.

» åge caduc, ou valétudinaire. Com-» me si ce n'était pas le malheur » et le dommage des pères et des » mères, que les enfans naissent ain-» si vicieux et défectueux pour avoir » été engendrés de personnes tarées, » et au contraire leur bonheur et » leur avantage, quand ils naissent » bien faits et bien conditionnés, » pour être sortis de parens bien » sains et bien robustes. »

Bannir la jalousie est sans doute délivrer d'une grande et affreuse peste les gens mariés ; cependant Lycurgue était bien blâmable de la chasser par un remède qui était pire que le mal. Elle n'est au fond qu'un mal physique qui a ses usages dans le monde (28); car elle contribue plus qu'on ne pense à y conserver la pu-deur, et à prévenir mille infamies; mais le maquerellage et l'adultere sont un mal moral. Or, selon la bonne morale, il ne faut jamais guérir par un crime ce qui n'est qu'un mal physique. M. Dacier (29) blâme justement Lycurgue d'avoir sacrifié toute sorte d'honnéteté et de bienséance à des vues chimériques sur l'utilité du public, comme si ce qui est honteux pouvait jamais être utile. On peut même dire que ce grand législateur bannissait toute sorte de politesse, en donnant lieu aux femmes de devenir impudentes ; car il est sûr que si le beau sexe ne conservait pas la modestie et l'honnêteté qu'il conserve parmi tous les peuples civilisés, le genre humain tomberait partout dans une sale et brutale gros-

Au reste, Plutarque prétend que Numa Pompilius imita en quelque façon Lycurgue. Par la communauté des femmes et des enfans, dit-il (30), ils voulurent l'un et l'autre banur du mariage toute sorte de jabousie, mais ils ne prirent pas le même chemin; car le mari romain, qui avait assez d'enfans, et qui n'en désirait pas d'avantage, donnait sa femme à celui qui n'en avait point, et qui venait la demander, et il dé-

pendait de lui de la laisser avec ce second mari, ou de la reprendre. Au lieu que le Lacédémonien, quand quelqu'un lui demandait sa femme pour en avoir des enfans, il la prétait sans la quitter, et son mariage subsistait toujours de même; encore bien souvent, comme nous l'avons dit, s'il voyait un homme bien fait Aont on put espérer une bonne et be!le race, il le priait de lui donner des enfans, et le menait à sa femme. La note marginale de M. Dacier mérite d'être rapportée. Cela est vrai de Lycurgue, dit-il, mais il ne paraît nulle part que Numa ait eu le même dessein : il serait même aisé de prouver que cette communauté des femmes ne commença pas à Rome sous Numa, mais beaucoup plus tard, et qu'elle n'était pas générale. Pour en être convaiucu, il ne faut point recourir à d'autre témoin qu'à Plutarque même. Voyez le discours qu'il met en la bouche d'Hortensius; j'en parle ailleurs (31). Bodin, que j'ai réfuté en ce même endroit, ignore ce que Plutarque impute à Numa: s'il l'avait su, sa critique n'aurait pas tant mérité d'être critiquée. Il est difficile qu'un auteur qui a écrit autant de livres que Plutarque ne se contredise souvent.

(E) Les enfans qui ne semblaient pas promettre . . . qu'ils seraient . . . vigoureux, Lycurgue voulut que l'on s'en défit ] « Les pères n'étaient pas » les maîtres d'élever leurs enfans à » leur fantaisie ; mais sitôt qu'un en-» fant était né, il fallait que le père » le portât lui - même dans un lieu » appelé Lesché, où les plus an-» ciens de chaque tribu, qui y » étaient assemblés, le visitaient, et » s'ils le trouvaient bien formé, vi-» goureux et fort, ils ordonnaient » qu'il fût nourri, et lui assignaient » une des neuf mille portions pour » son héritage; et si au contraire ils » le trouvaient mal fait, délicat et » faible, ils l'envoyaient jeter dans » un lieu appelé Apothetes, qui » était une fondrière près du mont » Taigéte; car ils estimaient qu'il » n'était expédient, ni pour lui, ni » pour la république, qu'il vécût,

<sup>(28)</sup> Voyes Les Nouvelles Lettres contre le Calvinisme de Maimbousg, pag. 557 et suiv.
(29) Remarques sur la Vie de Lycurgue, pag. 280.

<sup>(30)</sup> In Parall. Lycurgi et Nume, pag. 76, selon la version de M. Dacier, pag. 362.

<sup>(31)</sup> Dans l'article Hontansius, tom. VIII, pag. 223, citation (52).

» puisque dès sa naissance il se trou-» vait composé de manière, que de » sa vie il ne pouvait avoir ni for-» ce, ni santé. C'est pourquoi aus-» si les sages-femmes ne lavaient pas » dans l'eau les enfans naissans, » comme partout ailleurs; mais elles » les lavaient avec du vin, pour » éprouver s'ils étaient de bonne » constitution et de bonne trempe: » car on dit que ceux qui sont épi-» leptiques et maladifs, ne pouvant » résister à la force du vin qui les » pénètre, meurent de langueur; et » que ceux qui sont bien sains, en » devienment d'une complexion plus » dure et plus forte (32). »

(G) Il ne permettait point qu'on mariât les filles dans une trop grande jeunesse.] Écoutons Plutarque, selon la version de M. Dacier. « Le » temps auguel l'un et l'autre (33) » voulaient que l'on mariat les filles, » répond aussi à la manière dont ils » les élevaient. Car Lycurgue ne les » mariait que lorsqu'elles étaient en » état d'avoir des enfans, et qu'elles » souhaitaient d'avoir un mari, afin » que la compagnie de l'homme leur » étant donnée lorsque la nature la » demandait, fût plutôt pour elles » un commencement d'amour et de » plaisir, qu'un principe de haine et » de crainte, si on les contraignait » avant le temps : et encore afin que » leurs corps fussent plus forts et » plus robustes pour supporter les » grossesses, et résister aux douleurs » de l'enfantement, les enfans étant » la seule sin qu'on se propose dans » le mariage (34). Les Romains, au

(32) Plut., in Lycurgo, pag. 49, selon la version de M. Dacier, qui dans ses Remarques sur cet endroit, rapporte un passage d'Aristote, au livre VIII des Politiques, où cette détestable ordonnance de Lycurgue est approuvée.

(33) C'est-à-dire, Lycurgue et Numa.

(34) Τοῦ μὰν Λυκούργου πεπείρους καὶ ὑργώσας νυμφεύοντος, ὅπως ἢτε ἐμιλία δεομένης ἤδη τῆς φύσεως, χάριτος ἢ καὶ φιλίας ἀρχὴ μᾶλλον ἢ μίσους καὶ φόδου παρὰ φύσνη βιαζομένων, καὶ τὰ σώματα ρώμην ἔχη πρὸς τὸ τὰς κυύσεις ἀναφέρειν καὶ τὰς ἀὐδνας, ὡς ἐπ' οὐδεν ἄλλο γαμουμένων ἤ τὸ τῆς τεκνώσεως ἔγγον. Lycurgus maturas et viri appetentes elocat, quo ea consciatio impetente jam natura, benevolentiæ et amoris potitis quàm odii et timoris contra naturam coactarum esset ingressio, corporaque firmiora essent ad uterum ferendam atque enifimiora essent ad uterum ferendam atque enifimiora essent ad uterum ferendam atque eni-

» contraire, les mariaient à douze » ans et au dessous, prétendant que par ce moyen la femme plus pure » et plus chaste, non - seulement pour le corps, mais aussi pour les » mœurs, s'accoutume mieux aux » manières de son mari. Ainsi l'un » est plus selon la nature pour avoir des enfans, et l'autre plus selon la morale, pour bien vivre en-» semble en boune intelligence, dans » une parfaite union. », Le partage que fait ici Plutarque entre ces deux législateurs ne paraît pas juste, et n'est guère obligeant pour le sexe. Cet auteur trouve dans les règlemens de Lycurgue le bien physique, et dans ceux de Numa le bien moral. N'est-ce pas dire qu'après l'âge de douze ans un homme a sujet de craindre de ne plus trouver dans sa compagne ni la pureté du cœur , ni celle du corps (35)? N'est-ce point s'ériger en satirique? Il fallait donner tout l'avantage aux lois de Lacédémone; car celles des Romains étaient d'un côté fort propres à gâter les mœurs, et de l'autre préjudiciables à la force des enfans, et à la vie des mères. Aristote donne sur cela quelques préceptes fort bien raisonnés. Il veut (36) que l'on ne marie les filles qu'à l'age de dix-huit ans, et les garçons à l'age de trente-sept. Il remarque que les habitans de toutes les villes où les mariages se contractent entre de trop jeunes gens, sont infirmes et petits, et que cette hâte de marier fait mourir en couche un plus grand nombre de femmes. Il rapporte l'oracle célèbre qui fut donné aux Trézéniens, dont le sens était qu'ils mouraient parce qu'ils mangeaient leurs fruits trop verts, et qui fut expliqué comme si l'oracle eut dit, qu'ils mouraient, parce qu'ils prenaient des femmes trop jeunes, et non parce qu'ils cueillaient leurs fruit avant qu'ils fussent mars (37). Aris-

tendum, velut ad nihil aliud nuberent, quam ad pariendum. Plutarch., in Numā, ρ. γη, C. (35) Ούπου γαρ αν μαλιςτα και το σωμα, και το δίθος καθαρόν και άθικτοι το γαμούντι γενίσθαι. Ita potirinum corpus et mores puros illibatosque in manum viri censentes perventuros. Plut., ibidem. (36) Aristot., lib. VII de Republici, cap. XVI.

XVI.
(37) Je me sers des paroles de M. Dacier,
Remarques sur Nums, pag. 411.

tote observe que les enfans, qui ne sont guere plus jeunes que ceux à qui ils doivent la vie, n'ont pas de respect pour eux, et que de là naissent cent désordres domestiques. Voilà un inconvénient de morale; il en touche un autre de même espèce, puisqu'il concerne la chasteté. "Eri d'i nai πρός συφροσύνην συμφέρει τάς έκδοσεις ποιείσθαι πρεσ Ευτέραις. ἀκολασότεραι γάρ είγαι δοκούσε γέαι χρησάμεναι ταίς συνουoias. Præterea verò et ad temperantiam adjuvat elocare paulò ætate grandiores, videntur enim esse intemperantiores ac libidinosiores eæ quæ valdè puellæ rebus venereis usæ sunt. C'est aux médecins à raisonner sur ces paroles; mais il n'y a personne qui, sans aller si avant, et sans sortir de ce qui paraît aux conversations, ne soit en droit d'assurer qu'un mariage précoce ne permet point à la pudeur de prendre d'assez profondes racines. Le respect qu'on a pour le sexe, et le soin qu'on prend de ne point tenir de discours trop libres en sa présence, diminue de la moitié envers celles qui ont, ou qui ont eu un mari. On les regarde comme des personnes initiées, à qui l'on ne doit point cacher les mystères; de sorte que les filles qui se marient fort jeunes, n'ont pas le temps de s'accoutumer à un extérieur sévère, qui a plus d'influence qu'on ne s'i-magine sur l'intérieur. Les Romains étaient si persuadés du mauvais effet des discours libres, qu'ils ne souffraient pas que les jeunes filles (38) assistassent à des festins (39). Ils sup-posaient qu'elles avaient l'oreille bouchée aux mots sales, jusques à ce que de petits garçons la leur débouchassent à cet égard le jour des noces. Pueri obscœnis verbis novæ nuptæ aures returant (40). Le conseil d'Horace devrait être une loi partout, comme dans Lacédémone. Voici ce conseil.

Nondum subactá ferre jugum valet Cervice; nondum munia comparis Æquare, nec tauri ruentis In Venerem tolerare pondus.

Tolle cupidinem
Immitis uvæ: jam tibi lividos
Distinguet autumnus racemos
Purpureo varius colore (41).

Les raisons d'état obligent les princes à négliger cette loi; témoin la conduite de Charles-Quint envers Marguerite sa fille naturelle. Elle n'avait que dix ans lorsqu'il la promit à Alexandre de Médicis, afin de détacher le pape Clément VII des intérêts des Français; et le mariage fut achevé avant qu'elle en eut douze (42). Pour le dire ici en passant, cet empereur violenta la nature d'une manière toute opposée dans le second mariage de Marguerite. « La jeune veuve ne fut de long-» temps remariée, parce que Charles, qui avait trouvé son compte dans les premières noces de cette princesse, le cherchait encore dans les secondes. Elle souhaita en vain qu'on la donnât pour femme » à Cosme de Médicis, successeur d'Alexandre, qui la demandait avec d'autant plus d'instance, qu'il n'aurait eu par ce moyen ni douaire à payer, ni dot à resti-» tuer. Le parti était convenable; » mais Charles prétendait acheter par » les secondes noces de sa fille l'a-» mitié du pape Paul III, comme il » avait acheté par les premières celle » de Clément VII. Et de fait, il l'accorda à Octavien Farnèse qui n'avait que douze ans, ce qui donna lieu à un poëte angevin (\*) de faire une des plus belles épigrammes qui parurent dans le siècle » passé (43).» Il ne faudrait pas faire grands changemens à l'epigramme du *Ménagiana*, pour faire croire que c'est celle dont M. Varillas a voulu parler \*. « Je ne sais de qui

<sup>(38)</sup> Virgo de convivio abdicatur ideò quòd majoris nostri virginis acerbæ aures venereis vocabulis inbui nolueruni. Varro, in Agathone, apud Nominm Marcellum, Voce Acerbum, pag. m. 247.

<sup>(39)</sup> Conféres ce que dit saint Cyprien, tom. VII, pag. 306, article Guanni, citation (17). (40) Varre, in Agathone, apud Nonium Marcellum, Voce Returare, pag. m. 167.

<sup>(41)</sup> Horat., od. V, lib. II.

<sup>(42)</sup> Varillas, Histoire de François 1er., liv. XIII, pag. m. 387.
(\*) Du Bois.

<sup>(43)</sup> Varillas, Histoire de François Ier., liv. XIII, pag. 387.

<sup>\*</sup> La Monnoie, dans le Ménagiana de 1715, tom. III, pag. 312, dit que Bayle pouvait sans bésiter reconnaître que Varillas n'a point eu; en vue d'autre épigramme que celle que transcrit Bayle. L'auteur est, comme le dit encore Bayle, Jacques Bouju, en latin Jacobus Bugius. Outre les corrections indiquées par Bayle pour les 2°. et 5°. vers, la Monnoie pense que dans le 1°.

» est bien traité ;

Impubes nuosi valido: nunc firmior annis,
 Exrucco et molli sum satiata viro.
 Ille fatigavit teneram, hie atate valentem
 Intactam told nocte jacere sinit.

Dium licuit, nolui; nunc diun volo non licet

 O Hymen! aut annos, aut miki redde virum (44). •

Notez que M. Ménage avait pu lire dans Sainte-Marthe (45) que Jacques Bouju, président des enquêtes au parlement de Bretagne, et natif de Châteauneuf en Anjou, est l'auteur de cette épigramme; mais il faut corriger au 2e. vers satiata et mettre sociata, et il faut lire au 5e. vers, dum nollem, licuit. M. Varillas se trompe en nommant du Bois celui qui la composa. On en fit une semblable en français (46). Ce petit supplement n'est pas le seul que j'aie à donner à la remarque (G) de cet article dans la seconde édition. En voici un autre qui sera plus étendu, et qui se rapporte à l'observation que j'ai faite sur le mauvais effet des discours libres.

Muret rapporte que les anciens Grecs établirent fort sagement que les femmes n'assistassent point aux festins; car les hommes étant accoutumés à y parler plus librement, il était bien difficile qu'il ne leur échappat des plaisanteries opposées à la pudeur. Ils auraient donc offensé les chastes oreilles'du sexe ; et s'ils eussent voulu les ménager, ils eussent perdu

il faut lire jam firmior, et donne de cette pièce la traduction que voici:

A douze ans, veuve de Léandre, Vaiuement pour moi vigoureux, A vingt j'épouse Hylas qui, trop jeune et trop tendre,

Ne peut sentir encor ni soulager mes feux. Dans ce bizarre état que faut-il que je fasse? Hymen, qui m'as offert tes plaisirs les plus doux

Lorsque pour eux j'étais de glace, Et qui dans mon ardeur me les refuse tous, Hélas! si dans ton conr la pitié trouve place, Rends moi mon premier âge on mon premier

(44) Suite du Ménagiana, pag. 197, édition de Hollande.

(45) Sammarth., Elog., lib. III, pag. 10, edit. 1696: il le nomme Bugius.

(46) Vous la trouverez dans la remarque (E) de l'article Loren, dans ce volume.

» est cette belle épigramme; mais une très-bonne partie de la gaieté » elle est très-nette, et le sujet en qu'ils cherchaient à table. Voilà les raisons qui firent que cette nation établit cette coutume. Si quelque femme se trouvait à un festin, c'était une femme à tout faire. Elle déclarait par-là que non-seulement il n'y avait rien que l'on ne pût dire en sa présence, mais aussi qu'elle était fort résignée à souffrir tout pa-tiemment. Neque ulla in virorum symposiis accumbebat mulier, nisi quæ quidvis non audire modò, verum etiam perpeti posset (47). Muret cite deux ou trois passages. Il allègue la réponse que fait Thaïs dans Térence au cavalier qui demandait que la jeune Pamphila fût du festin (48). Il allegue ce que Cicéron rapporte de l'impudence de Rubrius, que Verrès avait logé chez Philodamus, bourgeois de Lampsaque, pour un dessein impudique. Ce bourgeois, l'un des principaux du lieu, ne voulut jamais soulfrir que sa fille fût amenée à la chambre du festin, comme Rubrius le souhaitait. Posteaquam satis calere res Rubrio visa est: Quæso, inquit, Philodame, cur ad nos filiam tuam non intro vocari jubes? homo, qui et summd gravitate, et jam id ætatis, et parens esset, obstupuit hominis improbi dicto; instare Rubrius: tum ille, ut aliquid responderet, negavit moris esse Græcorum, ut in convivio virorum accumberent mulieres (40). Vous voyez là que Philodamus allègue pour ses raisons que ce n'était pas la coutume parmi les Grecs. Quelques savans ont cru que cette excuse fut inventée. Mais Muret leur oppose le témoignage d'un grand orateur (50), et il ent pu le consir-mer par les paroles de Cornélius Nepos qu'on a pu lire ci-dessus (51), et par celles qu'on peut voir au chapitre X du VI°. livre de Vitruve. Il eût pu alléguer qu'à la cour même de Macédoine, on n'admettait point les princesses aux festins que l'on donnait à des étrangers, et que

<sup>(47)</sup> Muretus, Variat. Lect., lib. VII, cap. II, pag. m. 990.

<sup>(48)</sup> Terent., Eunuch., act. IV, sc. I. (49) Cicero, in Verrem, lib. I, cap. XXVI, tom. I, edit. Grav.

<sup>(50)</sup> Nommé Ismus.

<sup>(51)</sup> Article HIPPARCHIA, tom. VIII, pag. 141 , citation (6).

la complaisance que l'on eut pour les députés du roi de Perse, eut des suites qui prouverent que l'on eut bien fait de leur refuser ce qu'ils demandèrent; car dès qu'à leur prière on cut fait entrer les dames, ils se donnérent des libertés qu'il fallut punir à coups de poignard. Legati benignè excepti, inter epulas, ebrietate crescente, rogant Amyntam, ut apparatui epularum adjiciat jus familiaritatis, adhibitis in convivium suis ac filii uxoribus, id apud Persas haberi pignus ac fœdus hospitii. ()uæ ut venerunt, petulantiùs Persis eas contrectantibus, filius Amyntæ Alexander rogat patrem, respectu ætatis ac gravitatis suæ abiret convivio, pollicitus se hospitum temperaturum jocos, etc. (52). Enfin Muret observe que les Romains se contentèrent d'interdire aux filles la liberté de se trouver aux festins. J'ai rapporté ailleurs (53) avec quelle sévérité ils défendirent aux femmes l'usage du vin ; mais au temps de Sénèque cette coutume ne subsistait plus: la corruption était si grande qu'elles s'enivraient autant que les hommes. Non mutata fæminarum natura, dit-il (54), sed vita est. Nam cum virorum licentiam æquaverint, corporum quoque virilium vitia æquaverunt. Non minus pervigilant, non minus potant, et oleo et mero viros provocant: æquè invitis ingesta visceribus per os reddunt, et vinum omne vomitu remetiuntur : æquè nivem rodunt, solatium stomachi æstuantis. On peut presque remarquer en France une pareille metamorphose, s'il en faut croire ceux qui y voyagent. Il n'y avait point de loi qui défendit aux femmes de boire du vin: cependant elles ne buvaient presque que de l'eau au temps de nos pères; mais on assure que depuis un certain temps, elles se plaisent furieuexcès du pays conquis (55). Lisez ces sera permis d'en rougir, au lieu que

paroles. « Qui aurait dit que les » femmes........ auraient ajouté le » tabac et l'eau - de - vie à tant de » débauches dont elles font vanité » depuis plus de trente ans? Elles » ne portent encore que des barillets » d'eau-de-vie à leur côté; qui sait » si avec le temps elles n'y porte-» ront point de barils. » Voilà ce qu'un médecin de Paris (56) a publié dans un ouvrage imprimé l'an 1696 (57). Si Ovide, le plus commode casuiste de la terre, est le directeur que ces buveuses ont choisi, elles devraient pour le moins se contenir dans les bornes qu'il a marquées : il veut bien que les femmes boivent, mais non pas qu'elles boivent trop. Il les en détourne par la menace d'une peine qui devait être pire que le simple déshonneur; car autre-ment les personnes à qui il parle n'eussent point considéré comme un grand mal ce qu'il leur annonce.

Aptius est , deceatque magis potare puellas , Cum Veneris puero non male, Bacche,

facis.

Hoc quoque, qua patiens caput est: animusque pedesque

Constent: nec, quæ sint singula, bina vide. Turpe jacens mulier multo madefacta Lyæo: Digna est concubitus quoslibet illa pati. Nec somnis positá tutum succumbere mensá: Per somnos fieri multa pudenda solent (58).

Me voilà assez loin de mon sujet, je m'en rapproche par le secours d'une citation qui prouvera ce que j'ai dit touchant la diminution de respect à l'égard des mariées. Le chevalier d'Her....., écrivant à une de ses cousines qui faisait scrupule de se marier clandestinement, lui étale les commodités qu'elle trouvera dans un état où elle sera femme, et passera encore pour fille. Vous serez, lui dit-il (59), madame de la F....., et on vous appellera mademoiselle de Her..... Vous serez encore de l'aimable troupe des filles, qui pa-rastront vos pareilles, et le seront sement aux meilleurs vins, et aux rattront vos pareilles, et le seront liqueurs les plus fortes; et il est à peut-être. Vous pourrez n'entendre craindre qu'elles ne toment peu à point certaines choses que des indispeu ou même rapidement dans les crets disent quelquefois, et il vous peut-être. Vous pourrez n'entendre

<sup>(52)</sup> Justin., lib. VII, cap. III, pag. m. 172, 173. (53) Tom. VI, pag. 259, article Ermits,

<sup>(3) - 1</sup> pag. 195, attace ball 1, citation (49).

(54) Seneca, epist. XCV, pag. m. 304.

(55) Vyyes, tom. VI, pag. 260, article Ex
mira, citation (55).

<sup>(56)</sup> M. Bernier, natif de Blois.
(57) Il a pour titre: Réflexions, Pensées et Bons-Mots, Aucedotes, par le sieur Pepincourt. Yoyex-y la page 83.
(58) Ovid., de Arte smator., lib. III, vs. 761.
(50) Lettres du chevalier d'Her., IIe. part., lettre XLII, pag. 215, édition de Hollande.

faudrait que vous prissiez un air un qu'elle ne les tente; et si vous metpeu moins innocent, et plus capable; tez une fois dans l'esprit l'intégrité ensin vous conserverez toutes les mi- des mœurs de la nation, vous de-nauderies de fille : cela sera déli- meurerez persuadé de ce bon mot : cieux pour vous ; car naturellement Les silles de Sparte n'étaient point la pudeur aime beaucoup les petites façons, et comment ne les aimeraitelle pas? on dit qu'assez souvent elle leur doit tout ce qu'elle est. Vous pourrez les mettre en usage à l'égard de M. de la F..... même, vous serez une demi-fille pour lui; et tant que vous ne porterez pas son nom, il vous restera quelque sorte de droit d'être un peu plus composée, et plus réservée à son égard. Notez qu'il la raille (60) de ce qu'elle vou-drait qu'il y est trois bans prononcés haut et clair, ensuite des fiançailles dans les formes, et puis des noces où tous les parens vinssent dire des sottises (61).

(H) J'ai quelque chose à observer contre l'auteur de Lacédémone ancienne et nouvelle.] Je n'ai que trois

choses à lui objecter :

1°. Je voudrais qu'il n'eût point taché de faire l'apologie de la nudité des filles de Lacedémone. M. Dacier a eu le goût bien meilleur : il s'est hautement déclaré pour le bon parti; il a trouvé que Lycurgue sacrisia les lois de la bienséance, et les impressions de la pudeur, à de faus-

ses vues de politique.

2º. je ne vois pas que l'apologie soit fondée sur d'assez bonnes raisons. C'est ce qu'on va examiner : voici les paroles de M. Guillet (62) : Les filles de Sparte dansaient toutes nues en public; et peu de gens sont persuadés qu'il y eut de la modestie à ce spectacle. Je m'imagine que les Lacédémoniennes avaient pourtant leur raison, et que la chose étant toute commune parmi eux, elle ne faisait pas dans leur dme une impression dangereuse et criminelle. Il se fait une habitude de l'œil et de l'objet, qui dispose à l'insensibilité, et qui bannit les sales désirs de l'imagination. L'émotion ne vient que de la nouveauté du spectacle. Une coutu-

(60) Lettres du chevalier d'Herb., IIe. part., lettre XLII, pag. 213.
(61) Conférer ce que dessus, citation (17) de

167, édition de Hollande.

si votre mariage était déclaré, il me perpetuelle rebute plus les yeux nues, l'honnêteté publique les couvrait. Généralement parlant, je ne vous dirai pas que leur excuse filt une excuse pour nous: mais enfin il y a encore aujourd'hui quantité de lieux dans l'Amérique septentrionale, où les femmes paraissent toujours dans l'état de celles qui dansaient à Sparte; et cependant tous nos voyageurs assurent que le crime en est entièrement banni. Mais je serais bien ici dix ans entiers à plaider la cause des filles de Sparte : je vois bien que je ne vous donnerais jamais bonne opinion de leur modestie. Vous en croirez bien plutôt les satires piquantes des Athéniens, et même celle d'Aristote, qui, tout Macédonien qu'il était, avait demeuré trop long-temps à Athènes, pour n'y avoir pas contracté la haine contagieuse qui y régnait contre les Spartiates. Voici ce qu'il a dit des Lacédémoniens dans le second livre de ses Politiques. Quand Lycurgue a entrepris d'introduire à Sparte la fermeté et la patience, c'est une chose évidente qu'à l'égard des hommes il y a réussi ; mais il s'y est pris plus négligemment du côté des femmes, car elles y vivent dans une mollesse et un déréglement général. Il ajoute que Lycurgue essaya vainement de les réformer ; en quoi il est démenti par Plutarque. Ce qu'on nous dit là de cette habitude de l'œil, et de l'objet qui dispose à l'insensibilité, est bon et solide généralement parlant, et c'est une des remarques de Balzac contre le fameux sonnet de Job. L'auteur du sonnet (63) fut accusé de se contredire (64); et voici comment on prétendit l'en convaincre. « Il a pur que sa dame ne soit » pas émue d'un objet digne de » compassion ; et immédiatement » après, il désire qu'elle s'accoutu-

l'article Guarini, tom. VII, pag. 306. (62) Lacedémone ancienne et nouvelle, pag.

<sup>(63)</sup> C'était Benserade. (64) A cause de ces paroles : Il craint que vous n'en soyez pas émue ; Accoutumez-vous à la vue D'un homme qui souffre et se plaint.

» me à voircet objet. Par conséquent où de telles nouveautés pussent être » sa dame l'émotion qu'il voudrait témoignage d'Aristote. Il n'y a rien » qu'elle eût, il la prie d'une chose » qu'il a témoignée de ne vouloir » pas. Il prendra la peine, s'il lui » plaît, d'accorder cela, et se sou-» viendra cependant de ce vieux » mot, dont l'université retentit de-» puis saint Yves jusqu'à sainte Ge-» neviève, Ab assuetis non fit pas-» sio. L'âme ne recevant l'émotion » que par le passage des yeux, quand » ils sont une fois bien assurés, elle » ne saurait être surprise. Quand » les yeux ont contracté habitude et » familiarité avec les plus étranges » objets, ces objets, de farouches » qu'ils étaient , devenant apprivoi-» sés, et entrant dans l'âme comme » amis, ils n'y excitent plus de tu-» multe, et rien ne s'émeut à leur » vue. A force de voir des monstres, » ce ne sont plus monstres aux yeux » qui les voient. Les spectres mê-» mes et les furies, armées de leurs » torches et de leurs serpens, per-» draient leur force et leur horreur » dans notre imagination, par l'ac-» coutumance de les voir. A plus for-» te raison, etc. (65). » Mais, quelque solide que puisse être cette doctrine, je ne sais si on la peut appliquer à notre sujet, puisque les filles de Lacédémone ne paraissaient nues qu'en certains jours de cérémonie, et que le reste du temps elles portaient un habit qui ne laissait voir que leurs cuisses. C'était le moyen d'irriter la corruption, sans disposer à l'insensibilite par une coutume perpétuelle. De plus, il y a une grande différence entre Lycurgue et tant de nations sauvages où la nudité se pratique. Celles-ci sont de tout temps en possession de cet usage; mais Lycurgue introduisit la nudité dans une ville où elle n'était pas connue, et pendant que tous les peuples voisins observaient la bienséance. On ne saurait donc l'excuser. Enfin, la vertu des Américains, si ce que les voyageurs en disent, est véritable, ne sert de rien pour justifier ce législateur ; car l'événement a fait voir que Lacédémone n'était pas un lieu (65) Balzac, à la fin du Socrate chrétien, pag.

» il désire ce qu'il craint. Cette ac- innocemment introduites. C'est en » coutumance à voir devant ôter à vain que l'on s'efforce d'affaiblir le de plus grave et de plus sensé que e livre où ce philosophe parle si mal des Lacédémoniennes (66) : l'esprit de partialité ne paraît point dans cet ouvrage; et ainsi, au lieu de dire que les médisances des poëtes ont fait impression sur l'esprit de ce philosophe, il fallait dire que l'autorité de ce philosophe justifie les médisances des poëtes. Au reste, il n'est pas vrai que Plutarque ait démenti Aristote dans le fait dont il s'agit. Il est clair, quand on lit avec attention, que ce philosophe ne parle que de la coutume qu'avaient les Lacédémoniennes de maîtriser leurs maris. Lycurgue voulut réformer cela, en ôtant aux femmes l'empire qu'elles exerçaient; mais n'ayant vu aucune apparence d'y réussir, il se désista de son entreprise (67), sans négliger néanmoins de faire plusieurs reglemens qui se rapportaient au sexe, et qui le rendaient très-propre à produire des enfans robustes. C'est en vertu de ces règlemens que Plutarque a démenti Aristote ; mais il est tombé dans le sophisme que l'on nomme ignoratio Elenchi: il n'a point su de quoi il était question. Lycurgue, dit-il (68), régla d'abord tout ce qui regardait les mariages et les naissances; car il ne faut pas croire ce que dit Aristote, qu'ayant tenté de régler et de réformer les femmes, il y renonça,

> (66) "Ολην γάρ την πόλιν ο νομοθέτης eivas Bouroperos naprepinhr, nara pir Toùs वेंग्डीव्यड क्वार्डिड इंडो प्राच्चित्र केंग केंगों डेंड των γυναικών έξημέληκε. ζώσι γάρ άκολάς ως πρός άπασαν ακολασίαν, και τρυφερώς. Nam cium totam civitatem lator legum vellet ad tolerandos et perferendos labores esse fortem ac robustam, in viris quidem perspicue quod volebat assecutus est : in mulieribus verò negligentem se præbuit. Vivant enim intemperanter et luxuriosè, ad omne scilicet intemperante genus soluta etque effuse. Aristoteles, lib. II de Republicà, cap. IX, pag. m. 246.

> (67) Tas δε γυναϊκας, φασί μεν άγειν επιχειρήσαι τον Λυκουργον επί τους νόμους ώς δ' άντέκρουον, άπος ήναι πάλιν. Faminas autem aiuni Lycurgum sub legum ju-gum adducere conatum, cum illæ reclamarent, et contra niterentur, ab incappo destitisse. Aristoteles, lib. II de Republicà, cap. IX.

pag. 247. (68) Plut., in Lycurgo, pag. 47.

ne pouvant venir à bout de leur licence effrénée, et de la trop grande autorité qu'elles avaient prise sur leurs maris. Il est visible que Plutarque raisonne mal : un législateur, qui abandonne l'entreprise de soumettre les femmes à leurs maris, n'abandonne pas pour cela tous les soins qui se rapportent à l'éducation des filles, à leur mariage, etc.; et néan-moins voici Plutarque, qui, pour montrer qu'Aristote n'a pas eu raison de dire que Lycurgue renonça à l'entreprise de réformer la domination des femmes, allègue des règlemens de Lycurgue qui ne tendent qu'à exciter les garçons à se marier, et qu'à faire en sorte que les enfans soient robustes. On trouverait un million de pareils sophismes dans de les bien chercher. Il rapporte dans la page suivante une réponse qui suppose manifestement cette vérité de fait, que les maris à Lacédémone étaient dominés par leurs femmes. C'est une marque que Lycurgue ne réforma point cet abus. Remarquez bien qu'Aristote reconnaît dans le même lieu, que Lycurgue fit des lois pour la multiplication des enfans (69).

Ma 3<sup>e</sup>. remarque est sur ces paroles de M. Guillet. Je n'oserais vous décrire, dit-il (70), l'habit des filles de l'ancienne Lacédémone. Sophocle vous l'apprendra, si vous voulez voir comment il a décrit celui d'Hermione, dans un fragment que Plutarque rapporte; il était si court, que le poëte Ibycus, en s'en moquant, les appelait Phænomerides. II est sûr, 10. qu'on ne trouve point dans ce fragment de Sophocle la description d'un habit; car ce poëte dit seulement que la tunique d'Hermione était entr'ouverte, et qu'elle laissait paraître les cuisses; 2º. Ibycus, appe-lant les filles de Lacédémone Phæ-

(69) Βουλόμενος γάρ ο νομοθέτης ώς πλείσους είναι τους Σπαρτιάτας, προάγεται τους πολύτας ατι πλείςους ποιεσθαι παίδας. Nam cium vellet lator legis quam plurimos esse Spartiatas, invitavit atque allexit civeis ad quamplurimos liberos procreandos. Aristoteles, lib. II de Republica, cap. IX, pag. 247, G.

(70) Lacedémone ancienne et nouvelle, pag.

178.

nomerides, ne se fondait point sur ce qu'elles portaient un habit si court, mais sur ce que leur habit, fendu de chaque côté, laissait voir leurs cuisses. C'est Plutarque qui nous donne très-clairement cette raison de la raillerie d'Ibycus (71). Je m'étonne que Cragius ait pu commettre la faute que l'on va lire. Eæ ( mulieres), instituto veteri, vestes suprà genua decurtatas deferebant. Unde φαινομηρίδες dictæ sunt ab Ibyco poëta, ut testatur Plutarchus, tanquam quæ femora nuda ostende-rint (72). Peut-on dire qu'un habit qui ne va que jusqu'au genou laisse voir les cuisses? Le haut de chausses que les hommes portent depuis tant de siècles ne prouve-t-il pas le contraire dans toutes les variations par Plutarque, si l'on prenait la peine où la mode le fait passer? 3°. Il n'est pas vrai, généralement parlant, que l'habit des Lacédémoniennes sût si court. L'autorité de Clément Alexandrin est mal alléguée. Cragius ne l'a pas prise du bon côté. Ous yap, dit ce bon père (73), υπέρ γόνυ κα-θάπερ τὰς Λακαίνας φασὶ παρθένους εςολίσθαι καλόν οὐδεν γάρ μέρος οπιοῦν απογυμνοῦσθαι γυναικός ευπρεπές. C'està-dire, Il n'est pas beau de porter des robes qui n'aillent que jusqu'audessus du genou, comme on le dit de celles des filles de Lacédémone; car la bienséance ne souffre pas qu'une femme fasse voir à nu au-cune partie de son corps quelle qu'elle soit. D'abord on voit là que Clément Alexandrin ne prétend pas que cette vêture lacédémonienne laissat voir les cuisses; mais qu'il la blame de ce qu'elle laissait voir les pieds et les jambes. Cragius devait pour le moins s'en tenir là, et ne monter point plus haut. J'ajoute que lon peut conserver à ce passage toute la vérité nécessaire, sans supposer que Clément Alexandrin ait prétendu que les filles de Lacédémone allaient toujours ainsi vêtues : il suffit qu'elles parussent en cet état, quand elles allaient à la chasse; quand elles luttaient, ou quand elles faisaient

<sup>(71)</sup> Voyes, ci-dessus, les paroles de Platerque, remarque (B), citation (8). (72) Cragius, de Republ. Lacedem., lib. III, cap. IX, pag. m. 155.

<sup>(73)</sup> Clem. Alexandr. , in Pædagogo , lib. 11 , cap. X, pag. 204.

quelque autre exercice. Or, cela ne liers pointus (\*1), et ne s'habillait que prouve point que leur habit fût fort court : cela prouve seulement qu'elles se troussaient jusqu'au-dessus du genou, afin de n'en être pas embarrassées. C'est ce qu'il faut supposer nécessairement, à moins qu'on ne veuille accuser Virgile d'une grossière ignorance ; car il a donné aux filles de Lacédémone une longue et large robe, mais retroussée sur le genou quand elles chassaient :

Cui mater medid sese tulit obvia silva, Virginis os habitumque gerens, et virginis arma 

Namque humeris de more habilem suspenderat arcum

Venatrix , dederatque comam diffundere ventis,

NUDA GENU, MODOQUE SINUS COLLECTA PLUEN-TRS (74).

La description que Pollux nous a laissée de l'habit des filles de Lacédémone ne nous permet pas de douter qu'il ne fût long ; car cet auteur dit que quand elles se délaçaient jusques à un certain point, elles laissaient paraître leurs cuisses depuis leurs pieds. C'est ainsi qu'il s'exprime (75). On peut donc compter pour une chose certaine, qu'à l'égard du fait , Cragius et ceux qui le suivent se trompent; mais on pour-rait dire quelque chose en leur faveur, à l'égard du raisonnement qu'ils ont fondé sur le fait. Un habit pourrait être si court, qu'il laisserait voir les cuisses. Voyez ces paroles de Martial ,

Dimidiasque nates Gellica palla tegit (76): et ce que Dubravius observe des mo-<sup>des</sup>, qu'un roi de Bohème (77) apporta de France: Il laissait croître ses cheveux fort longs, se chaussait de sou-

(74) Virgil., Eneid, lib. I, vs. 314.

<sup>(75)</sup> Exadeito di xai o tav παρθένων ούτω χιτωνίσκος, οῦ παραλύσαντες ἄχρι τιιος τας πτέρυγας, έκ της κάτω πέζης παρίφαινον τους μπρούς. μάλις α αί Σπαρτιάτιδες, ας δια τουτο φαινομικρίδας ώνομαζον. Ita autem dicebatur etiam virginum lanicula: cujus postquim aliquo usque pinnas solviscent, a malleolo inferiore pedis femora olviscent, a malleolo inferiore pedis femora oliendebant, maximè Spartane, quas idcircò phenomeridas appellabant. Jul. Pollux, appellabant. Jul. Pollux, appellabant. Jul. Follux, appellabant. Jul. St. XIX, ner 95.

(76) Martial., epigramm. XCIII, lib. I.

(77) Jean de la maison de Luxembourg.

de petits manteaux courts, qui ne couvraient que le haut des cuisses : Inerat ei peregrinus habitus in nutriendis comis, in calceandis pedibus rostratis calceis, in vestiendo corpore palliolis vix dimidias nates tegentibus (78). Mais je persiste à maintenir que la nudité des cuisses, que l'on reprochait aux Lacédémoniennes, ne venait point de ce que leur jupe était trop courte; car si elle eut ressemblé à nos culottes de page, ou aux habits dont parlent Martial et Dubravius, on ne se fût pas contenté de les appeler phænomerides. Il n'y a personne qui ne comprenne fort aisément, que si leur jupe , qui était fendue des deux côtés, sans être cousue au bas des fentes, ne fût descendue qu'un peu au dessous des fesses , elles eussent fait beaucoup pis que montrer la cuisse, quand elles eussent marché; de sorte que les poëtes avaient en ce temps-là plus de liberté qu'aujourd'hui de s'exprimer grossièrement, leur eussent donné une épithète beaucoup plus forte que n'est celle de phænomerides, montreuses de cuisses. Il n'est pas nécessaire d'éclaircir plus amplement cette

Au reste, la mode des habits courts eût été portée à de plus grands excès à la cour de France (\*2), si ce qu'on lit

(\*1) Ce n'est pas ainsi qu'il fallait reudre le çal-ceis rostratis de Dubravius. Les souliers qu'il appelle rostrati se nommaient en français souliers à poulaines, c'est-à-dire, à la polonaise, espèce d'escarpins, dont le bec était recourbé en forme de proue de navire, à la manière des patins. Certains sabots out retenu quelque chose de ce ros-trum des sonliers à poulaines, appelés d'ailleurs ainsi par Mézerai, sur l'an 1365 de son Abrégé chronologique. On peut voir sur ce mot la note 32 sur le chap. VII du IIe. livre de Rabelais. REM. CRIT.

(78) Dubravius, Histor. Bohem., lib. XX, apud Valesiana, pag. m. 61.

(\*2) La mode des habits courts avait régné en France, pour le moins dès l'année 1346 : et Gaguin, sur le temps de la bataille de Creci, liv. VIII de son Histoire, parle en ces termes, et de cette mode, et de l'inconstance de la nation française en fait d'habits : Fuisse per id tempus per Franciam vestimentorum nimiam deformi-tatem, scriptores tradunt : ita ut joculatoriam vitam agere Francos à vestibus judicares. Crediderim non defuisse illis et lasciviam atque su-perbiam, quotidiana gentis mala. Itaque vel angustia, vel laxitate: item brevitate, seu lon-Apparemment que, comme l'insinue Gaguin, on ne tarda guères à se lasser de ces habits courts. dans un anteur italien qui a vécu vers la fin du XVe. siècle était vrai. Il suppose qu'un voyageur italien dédaigna d'aller en France, tant à cause que les Français étaient ignorans, qu'à cause que leur monarque portait un habit si court qu'il ne couvrait pas les parties qu'on ne nomme pas. Cur, obsecro, trans Alpes non profectus? Quòd scirem Gallos maxime stolidos esse, corpusque curare magis quam animum colere : regemque corum quamvis splendidissimum tam brevi tamen vestitu incedere, ut pudenda non velet, ac si cynicorum sectator sit institutorum (79).

mais, quoi qu'il en soit, ils paraissaient encore, et plus que jamais, six-vingts ans après, puisque le roi Charles V fut obligé d'en hannir la mode, et d'autres encore non moins ridicules, par édits dont parle Méserai, sur l'année 1365: et cependant, tant est vraie la remarque de Gaguin, la même mode des habits courts était de nouveau en France, et même véritablement sur le trône, sur la fin du XVs. siècle, suivant le témoignage oculaire de Jovien Pontas. Rux. CRIT.

(79) Jovian. Pontanus, in dialogo Antonius,

LYCURGUE, orateur athénien, fils de Lycophron, et petit-fils d'un autre Lycurgue que les trente tyrans firent mourir, florissait en même temps que Démosthène. Il philosopha d'abord sous Platon ; mais ensuite il s'attacha à l'art oratoire sous Isocrate', et s'avança aux emplois publics (a). Ce fut un juge tout-àfait sévère, et qui va de pair avec le préteur Cassius (A). On parle assez amplement de lui dans le Supplément de Moréri ; mais non pas sans commettre quelques fautes (B). On le confond quelquefois avec Lycurgue le législateur de Lacédémone (b).

(a) Plutarchus, in Vitis decem Rhetorum, pag. 841.

Cassius.] Cela paraît par ces paroles d'Ammien Marcellin. Verum ille, il parle de l'empereur Julien , judicibus Cassiis tristior et Lycurgis causarum momenta æquo jure perpendens, suum cuique tribuebat, nusquam à vero abductus, acrius in calumniatores exsurgens quos oderat multorum hujusmodi petulantem sæpè dementiam adusque discrimen expertus, dum esset adhuc humilis et privatus (1). Plutarque observe qu'on disait de ce Lycurgue qu'il trempait sa plume dans la mort, pensée qui ne s'accorde pas mal avec le reproche qu'on faisait à Dracon, d'avoir mis ses lois par écrit, non avec de l'encre, mais avec du sang (2). Erze de zai rou ares; σύλλη Liv, ους εξήλασεν απαντας, ώς καί τών σοφιςών ένίους λέγειν, Λυπουργον ου μέλανι άλλά θανάτο χρίοντα τὸν κάλαμον κατά των πονηρών, ούτω συγγράφων. Urbis etiam custodia ei mandata fuit, et maleficorum comprehensio. Quos quidem omnes expulit, adeò ut sophistarum quidam dicerent, Lycurgum ita contra malos scribere, ut qui calamum non atramento sed morte imbueret (3). Diodore de Sicile le représente comme un accusateur trèspiquant (4). Joignez à cela ces paroles de Cicéron: Nosmetipsi qui Lycurgei à principio fuissemus, quotidie demitigamur (5). Voyez la remarque suivante à l'endroit qui concerne Ib is.

Ibis.

(B) Non pas sans commettre quelques fautes. ] 1°. Il fallait dire en général qu'il chassa tous les malfaiteurs (6), et non simplement tous les fainéans et tous les vagabonds; 2°. Je ne trouve point qu'il ait excellé dans les exercices, ni qu'il ait été très-souvent

(t) Amm. Marcellin, lib. XXII, cap. XIX, pag. m. 321.

(2) Δημάδης υξερον εύδοκίμησεν, είπαν ότι δι αξματος οὐ δια μέλανος τοὺς νόμους ὁ Δράκων έγρα 14ν. Postmodism lepidê ait Demades sanguine Draconem non atramento scripsisse leges. Plutarch., in Solone, pag. 87, Ε. (3) Plutarchus, in Vitis decem Rhetorum, pag. 811.

pag. 8\1.
(4) Hy δε πικρότατος εν τοῖς λύγοις κατηγορος. Diodor. Siculus, lib. XVI. Voyes
ausi: Denys d'Halicarasse, in Censura vel.
Seriptorum, pag. m. 192, 193.

(5) Cicero, ad Atticum, epist. XIII, lib. I. (6) Plutarque, in Vitis decem Rhetorum, se

sert du mot nanoupy of, maleficus.

<sup>(</sup>b) Lindenbroch., in Ammian. Marcellin., lib. XXII, cap. IX, et Corradus, in Cicer. ad Attieum, lib. I, epist. XIII, prennent pour Lycurgue de Lacédémone celui qu'il fallait prendre pour l'orateur athénien.

<sup>(</sup>Λ) Ce fut un juge tout-à-fait sévère, et qui va de pair avec le préteur

vainqueur dans les jeux qui se célébraient en présence du peuple ; 3°. Il ne fallait pas dire que quand il se fit porter au sénat pour y rendre lui-même publiquement un compte exact de toutes ses actions, elles furent louées de tout le monde; il ne fallait pas, dis-je, déhiter cela, sans observer qu'il s'éleva un accusateur dont il refuta les calomnies (7); et il ne fallait point passer sous silence qu'il fut accusé diverses fois (8); 4°. Les Athéniens, s'il en faut croire le Supplément, le regardant comme un personnage qui avait en lui quelque chose de divin, lui consacrèrent, après sa mort, un Ibis (oiseau d'Egypte semblable à peu près à une cicogne), de même que le hibou avait été consacré à Xénophon. C'est n'entendre rien dans les paroles de Plutarque, sur quoi l'on se fonde; voici comment Amyotles a traduites: On surnommait Lycurgus, Ibis, qui est une cigogne noire, et, disait-on, communément à Lycurgus l'Ibis, à Xénophon le Chathuant. Ce passage de Plutarque (9) est en fort mauvais état; mais il est pourtant aisé de voir qu'il ne signifie pas ce que l'on débite dans le Supplément. Le docte Henri Valois nous aidera à l'entendre : Undè (10), ditil, etiam Ibis cognominatus esse videtur, quòd scilicet ut Ibis angues, sic ipse noxios cives et peregrinos expalleret. Aristophanes in Avibus (v. 1296):

"Ιδις Λουκούργφ, Χαιρεφώντι νυκτερίς.

Quanquam scio scholiastem ejus cognominis aliam afferre causam, quod scilicet Ægypto oriundus, aut quòd longis cruribus esset Lycurgus. Sed nostram sententiam confirmare videtur Plutarchus in Lycurgi Rhetoris Vid: ubi et versum illum Aristophanis adducit, sed mendosum (11). Il me vient un petit doute. Cette comédie d'Aristophane fut jouée l'an II de la 91°. olympiade (12), et Lycurgue non-seulement était en vie, l'an II

de la 111°. olympiade, mais il était l'un des plus fameux orateurs que ceux d'Athènes réfusèrent de livrer à Alexandre (13). Quel age ne faudraitil pas lui donner quand il mourut, si c'était de lui qu'Aristophane a parlé dans sa comédie? Ce poëte faisait-il mention de gens obscurs ? 5°. Quand on dit que sur le témoignage de Démosthène les fils de Lycurgue furent bientôt remis en liberté, on déclare manifestement que Démosthène té-moigna de leur innocence; mais cela est faux. Il était alors en exil, et il écrivit aux Athéniens qu'on les blamait du traitement qu'ils faisaient aux fils de Lycurgue (14). Là-dessus on les relacha. Ce ne fut point parce que, sur le témoignage de Démosthène, on les crut injustement accusés. 6°. Il ne fallait point citer Hérodote, qui, étant mort avant que Lycurgue fût au monde, n'a pu rien dire de lui. La citation de Pausanias est souffrable, quoiqu'il n'ait dit (15) qu'une petite partie de ce qu'on rapporte; mais n'avoir pas cité Plutarque, c'est une omission qui ne se peut pardonner.

LYDIAT (Thomas), Anglais de nation, publia quelques écrits au commencement du XVI<sup>e</sup>. \* siècle, dans lesquels il attaqua les sentimens de Scaliger, et ceux d'Aristote, etc. (A). Scaliger se fâcha fort contre lui, et le réfuta avec beaucoup de hauteur. Voyez les Prolégomènes de ses canons chronologiques. Il y mit une épigramme grecque (a) qui est fort désobligeante pour Lydiat. Celui-ci fit de nouveaux livres contre Scaliger, et sur quelques autres matières (B), et mourut

<sup>7)</sup> Plutarchus, ibidem, pag. 842, E.

<sup>(8)</sup> Ibidem, pag. 842, E. (9) Ibidem, pag. 843, D.

<sup>(10)</sup> C'est-à-dire, parce qu'il accusait aigrement et ardemment.

<sup>(11)</sup> Henric. Valesius, in Ammiau. Marcellin., lib. XXII, cap. IX, pag. m. 321.

<sup>(12)</sup> Vide Sam. Petiti Miscellanca, lib. I,

<sup>(13)</sup> Diod. Sicul., lib. XVII, cap. XP. (14) Plut., in Vitis decem Rhet., p. 842, D. (15) Pausau., lib. I, pag. 29.

<sup>\*</sup> Leclerc observe qu'il fallait dire XVII. Joly n'a pas copié cette remarque qui est très-juste. Chaufepié ajoute quelques particularités à cet article.

<sup>(</sup>a) Vossius en trouva la version latine dans l'exemplaire de Scaliger, et la publia, Voyes, tom. VIII, pag. 266, la remarque (O) de l'article Hôspital (Michel de 1).

le 3 d'avril 1646, à l'âge de théologie le jouet des athées. Haudsoixante et quatorze ans (b).

(b) Witte, in Diar. Biograph,

(A) Il publia quelques écrits . . . ., dans lesquels il attaqua les sentimens de Scaliger et ceux d'Aristote, etc.] Il fit imprimer à Londres, en 1605, un traité De variis annorum formis, où il réfute Clavius et les mathématiciens du collége de Rome, et Joseph Scaliger. Voici un passage du Scaligériana, où on l'accuse de n'avoir point entendu ce qu'il censure de Clavius : Lydiat est melancholicus, æquinoctium mirum statuit 36 diebus post solitum, et dicit à veteribus sic observatum. Reprehendit Clavium, et illum non capit (1). M. Konig fait mention de cet ouvrage de Lydiat, et de celui De annis ministerii Christi, imprimé l'an 1613; mais il ne parle pas de cet autre: Prælectio astronomica de naturd cœli et conditionibus elementorum : tum autem de causis præcipuorum motuum cæli et stellarum. Item Disquisitio physiologica de origine fontium perennium frigidorum et calidorum : edque occasione de ortu et causis plerorumque omnium subterraneorum, atque etiam æstus et salsedinis maris, nec non diluvii universalis. Quibus duabus commentatiunculis adumbratur constitutio universi: ita ut receptæ à multis hodiè philosophorum peripateticorum opiniones de quinta cœli essentid immutabili, et de elementorum proportionibus situque refutentur; naturalis autem historia sacrarum litterarum de aqué supercœlesti atque igne subterraneo juxtà genuinam antiquitus receptam earum sententiam confirmetur. Auctore Thoma LYDIAT. Il fut imprime à Londres, l'an 1605, in-8º. L'auteur déclare, dans son avis au lecteur, qu'il n'a pu souffrir que l'autorité d'Aristote étourdît les gens sur la prétendue diffé-rence entre la matière céleste et la matière élémentaire, et qu'on alléguât cette mauvaise raison, qu'il y a des choses véritables philosophi-quement, et fausses théologiquement (2). Il soutient que c'est rendre la

(1) Scaligérana, vose Lydiat. (2) Conférez ce que dessus, remarque (C) de l'article Hossman (Daniel), tom. VIII, p. 183.

quaquam ratus oportere me contentum esse eo quod vulgò solitum esset responderi ad hujusmodi dogmata Aristotelica sententiæ sacrorum bibliorum contraria, scilicet verum est physice non theologice, quandoqui-dem hoc videretur nihil aliud quam theologiam exponere ludibrio hominum atheorum.... I gitur his duabus exercitationibus philosophicis... co-natus sum refutatis præsertim Aristo-telis opinionibus de natura cœli et elementorum, reddere rationes physicas illius constitutionis universi. . . quæ sacris scripturis videretur esse tradita..... id præcipue operam dans ut demonstrarem idem esse verum physice ac theologice. Notez qu'il attribue l'origine des fontaines, et une infinité d'autres choses, aux feux souterrains.

(B) Il fit de nouveaux livres contre Scaliger, et sur quelques autres matières. ] C'est ce qui paraîtra par la liste que je vais donner, et dont il ne paraît aucune trace dans la bibliothéque du sieur Konig. Defensio Tractatus de variis annorum formis, contra Jos. Scaligerum, unà cum Examine Canonum Chronologiæ Isagogicorum, à Londres, 1607, in-80.; Emendatio temporum ab orbe condito hucusque contra Scaligerum et alios, là même, 1609, in-8°, Solis et Lunæ Periodus, seu Annus Magnus, la même, 1620, is 8°. Epistola astronomica de anni solaris mensurd, là même, 1621, in-8°.; de Numero aureo; de altaribus in Ecclesiis Christianis collocandis, etc.

LYDIUS (MARTIN), ministre de l'évangile, ayant quitté le Palatinat à cause des persécutions, se retira au Pays-Bas, l'an 1576, et fut professeur en théologie à Francker. Il était de Lubeck, et il avait été principal du collége de la Sapience, à Heidelberg, avec Zacharie Ursin (a). Il laissa deux fils qui furent ministres. Balthasar Lydius, l'aîné, commença d'exercer son minis-

 <sup>(</sup>a) Tiré de la Vie de David Paréus, pag.
 m. 15.

et mourut l'an 1629 (b). Il composa quelques livres (A), et eut quatre fils qui furent ministres. L'aîné s'appelait Isaac, et mourut ministre de Dordrecht, laissant un fils nommé MATTHIEU, bibliothéque. JAQUES LYDIUS, second fils de Balthasar, a été ministre de Dordrecht; et a composé divers livres (B). L'autre fils de Martin Lydius s'appelait Jean. ll exerça son ministère à Oudewater en Hollande, et publia plusieurs ouvrages (C). Ses deux fils ont été ministres. Il n'y a peut-être point de famille qui ait fourni plus de ministres que celle-là.

(b) Henn. Witte, Diar. Biograph., part. II, pag. 36.

(A) BALTHASAR LYDIUS composa quelques livres.] Il publia deux volumes in-8°., intitulés Waldensia, id est, Conservatio veræ Ecclesiæ demonstrata ex Confessionibus Tabordarum et Bohemorum. Le Ier. tome fut imprimé à Roterdam, l'an 1616, et l'autre à Dordrecht l'année suivante. Les autres ouvrages de cet auteur sont : Facula accensa Historiæ Waldensium; Novus Orbis, seu Navigationes primæ in Americam

(B) JACQUES LYDIUS a composé divers livres.] Je ne parle point de plusieurs poemes qu'il publia en flamand, ni de son Roomschen Uylenspiegel (2), imprime à Dort, l'an 1671, in-8°. mais voici deux ou trois livres qui témoignent qu'il était versé dans les belles-lettres. 1°. Sermonum convivalium libri duo, quibus variarum gentium mores ac ritus in uxore expetenda, sponsalibus contrahendis, nuptiisque faciendis ac perficiendis, enarrantur. Ils furent imprimés à Dort, l'an 1643, in-4°. On les a im-

(1) Witte, Diar. Biograph., part. II, p. 36. (2) C'est-à-dire, les Absurdités des papistes.

tère à Dordrecht, vers l'an 1603, primés ensuite in-12. 2º. Agonistica sacra. 3º. Florum sparsio ad Historiam Passionis Jesu-Christi. Outre cela il a fait un livre intitulé Belgium gloriosum, et un dialogue de Coend Domini.

Ses héritiers ont quelques ouvrages qu'il n'avait point publiés. M. van Til, ministre et professeur à Dordrecht, qui est mort ministre, environ ayant vu le manuscrit du Syntagma l'an 1685, et qui avait une belle sacrum de Re militari, et celui de la dissertation de Juramento; les jugea dignes de voir le jour, et conseilla à un libraire de les publier. Ce conseil a été suivi, comme il paraît par le volume imprimé à Dort, in-4°, l'an 1698, sous ce titre : Jacobii Lydii Syntagma sacrum de Re militari: nec non de Jurejurando Dissertatio Philologica: Opus posthumum et multd eruditione commendatum, cum figuris æneis elegantissime incisis, quod nunc primum ex tenebris eruit, notisque illustravit Salomon van Til theologus Dordracenus. Voyez le journal d'Utrecht (3), et celui de Leipsic (4).

(C) JEAN LYDIUS publia plusieurs ouvrages.] Il fit imprimer à Leyde, l'an 1610, un livre de Pratéolus intitulé Concilia Ecclesiæ Christianæ, et y joignit sa critique. Cinq ans après il publia dans la même ville la Vie des Papes , composée par Robert Barnes et par Jean Baléus , et continuée jusques à son temps. Il était l'auteur de cette continuation. Il avait donné une édition de Nicolas de Clémangis, l'an 1613, avec des notes et

un glossaire.

(3) Mense octob. 1697, pag. 488 et seq. (4) Mense junio 1698, pag. 249.

LIEBAUT (JEAN), natif de Dijon, pratiqua la médecine à Paris, au XVI°. siècle, avec quelque sorte de succès. Il y épousa Nicole Étienne \*, qui était savaute, et fille de Charles Etienne (A). Il publia plusieurs livres (B), dont quelques-uns furent traduits en diverses langues, etréimprimés souvent. Il quitta Paris je ne sais pourquoi, et s'en

\* Joly donne quelques détails sur Nicole Etienne et sur ses ouvrages.

retourna dans sa patrie (C), où tée par Mercklinus, ne fait mention il mourut je ne sais quand \*. que de trois ouvrages de Jean Liebaut.

\* Leclerc remarque que « Liébaut était en-- core à Paris, en 1591, et signa avec les autres docteurs en médecine l'Acte rap porté par Bayle lui-même, remarque (B) . de l'article d'Antoine ABELLI. . Cette note contient au moins deux fautes : 10. l'article Antoine ABELLI (voyez tom. I, p. 67) n'a point de remarque (B); 2°. dans la remarque (A), la seule qu'ait cet article, Bayle parle du serment de fidélité prêté à Henri IV par l'université de Paris, le 22 avril 1594; mais il ne rapporte pas cet acte; il le rappelle seulement, et renvoie à la page 372 de l'Histoire du collége de Navarre, par Launoi. Mais on chercherait vainement dans cet endroit la signature de Liébaut. Launoi, qui a transcrit l'acte même du serment, ne donne des signatures que celles des professeurs et docteurs de Navarre. C'est dans l'Histoire de l'Université de Paris , par Egasse du Boulay, tom. VI, pag. 817, que se trouve la signature de Liébaut. Joly, qui n'a pas pris la peine de vérifier la note de Leclerc, l'a copiée sans rien dire, et jusqu'à la fausse indication de la remarque (B). Voyez, ciaprès, la remarque (C) et la note.

(A) Il épousa Nicole Étienne, qui etait savante et fille de Charles Étienne.] La Croix du Maine (1) fait mention de trois ouvrages qu'elle avait faits, mais qui n'étaient pas imprimés. 1º. Réponse aux Stances du mariage écrites par Ph. des P. (2); 2°. Le mépris d'amour; 3°. Apologie allemand (8). pour les femmes contre ceux qui les méprisent. Jacques Grévin (3) \* fut amoureux d'elle, et la rechercha en mariage; et comme il était poëte, il composa une infinité de vers sur ses amours, et à la louange de sa Nicole, qu'il nommait Olympe. Le volume de ses vers d'amour eut à cause de cela le titre d'Olympe. C'est ce qu'on apprend de la Croix du Maine (4). Un autre emportala proie, car cette fille ne fut point femme de Jacques Grévin , mais de notre Jean Liébaut

(B) Il publia plusieurs livres.] La Bibliothéque des Médecins, augmen-

(1) Bibliothéque française, pag. 358.

(2) C'est-à-dire, apparemment Philippe des Portes.

(3) Médecin de la duchesse de Ferrare.

\* Joly observe que J. Grévin était médecin
de la duchesse de Savoie, et non de la duchesse
de Ferrare.

(4) Bibliothéque française , pag. 187.

que de trois ouvrages de Jean Liébaut. Thesaurus sanitatis paratu facilis, à Paris, chez Jacques du Puy, 1577; de præcavendis curandisque venenis Commentarius; Scholia in Jacobi Hollerii Commentaria in lib. VII Aphorismorum Hippocratis \*. On a oublié les plus curieux de ses livres : ce sont ceux qui traitent des maladies des femmes, et ceux qui concernent l'ornement et les beautés des femmes. Il les composa en latin. Ils furent ensuite mis en français; mais le traducteur se vit obligé en quelques rencontres à sauter l'original (5), parce qu'il aurait fallu décrire des choses qui eussent choqué la pudeur. Nous verrons ci-dessous qu'on ne peut pas dire que Liébaut n'ait été que le traducteur d'un médecin italien. Il ne fut que cela à l'égard d'un médecin allemand nommé Gaspard Wolfius, dont il traduisit en français les quatres livres des Secrets de médecine et de Chimie (6). Il eut bonne part à un livre d'agriculture que l'on estima beaucoup, et dont on a plusieurs éditions (7). Cet ou-vrage est intitulé la Maison rusti-que. Charles Étienne en fut le premier auteur; Liébaut son gendre le retou-cha et l'augmenta notablement. Il fut traduit en anglais, en flamand et en

Notez que la traduction française des deux ouvrages dont j'ai parlé cidessus a été imprimée diverses fois.

\* Joly observe que le Lindénius renovatus attribue à Liébaut un livre intititulé: Adolphi Baroccii de febribus liber I lectionum. Mais Papillon ni Eloy ne parlent de ect ouvrage. Liébaut avait promis un Traité sur la manière d'élever les eufans; mais ce Traité n'a pas va le jour, dit Joly.

(5) Par exemple, dans le chap. XI du II. livre, pag. m. 243, ayant rapporté deux précautions qu'on doit observer pour lever la stérilité, il ajoute, la troisième que l'acte vénérien ne soit attenté sans stimules du meume amour et parteille concupiscence, après s'estre quelque temps contenus : et que tous deux se conduisent en icelui selon la forme qu'il est descry en ce livre latin, qui est à vrai dire assez peu homeste à déclarer en françois pour l'effrénée pétulance des hommes, nécessire toutesfois pour la génération : voyez le latin.

(6) Cet ouvrage de Wolphius est en latin. Voyes la Croix du Maine, pag. 237.

(7) Celle dont je me sers est de Rouen, ches David Berthelin, en 1666, in 4°.

(8) Voyez l'avertissement au locteur. F. Anth. Languier, théologal de Riés, en est l'auteur.

Je me sers de la première édition, qui est celle de Paris, 1582, in-8°., et j'ai une édition in-12 des trois livres de l'embellissement et ornement du corps humain. Elle est de Lyon, 1594. Il y a beaucoup de détails dans cet ouvrage, soit à l'égard des caractères de la beauté de chaque partie du corps, soit à l'égard des remèdes qui peuvent rectifier les accidens désagréables. Vous y trouverez un chapitre (9) de la puanteur des excrémens, et premiérement des matieres fecales. L'auteur soutient que c'est une chose importante: donc, ajoute-t-il, pour rendre la damoiselle aymable, en tout et par tout belle , et accomplir sa beauté de toutes les perfections que l'on pourroit souhaiter en un beau corps, nous chercherons les moyens pour corriger la fœteur de ses excrémens, si est excessive. On serait bien ridicule si l'on se plaignait que les oreilles délicates sont offensées par de tels discours ; mais les médecins seraient encore plus ridicules, s'ils avaient égard à de telles plaintes. Ils sont obligés d'écrire de cette manière : c'est leur métier ; les ménagemens du père Coton (10) ne sont pas leur règ**le.** 

(C) Il s'en retourna dans sa patrie. ] Voici un passage de Gui Patin. « Pour ce qui est de Jean Liéhaut, » c'était un médecin bourguignon " qui ne fit jamais ici fortune. Il » était gendre de Charles Étienne, » qui mourut accablé de dettes dans » le châtelet. Après cette mort, Lié-» baut s'en alla mourir à Dijon son » pays \*. Sa femme s'appelait Ni-» cole Étienne ; elle était nièce du » grand Robert Étienne ; lequel quit-» ta Paris après la mort de Fran-» cois Ier., se voyant privé de son » bon maître et persecuté par les » sorbonistes, pour se retirer à Ge-

(9) C'est le XLIVe. du IIIe. livre.

(10) On l'a loue de ce qu'il usa d'un trèsbonnéte bisisement de paroles pour exprimer la siente des bêtes à laine. Voyes l'Apologie de Ga-

rasse, pag. 101.

» nève. Ce livre de la maladie des » femmes, de Liébaut, n'est qu'une » traduction de Marinellus, qui l'a-» vait fait en italien sous le titre de » la *Comara* (11). » Je ne sais comment accorder cela avec ces paroles de la Croix du Maine : Liébaut fleurit à Paris cette année 1584; car s'il demeurait alors à Paris, il n'en était point sorti peu après la mort de Charles Étienne, et c'est pourtant ce que signifient les termes de Gui Pa-tin. Notez que Charles Étienne mourut l'an 1566 \*. Il n'est pas vrai que le livre de Liébaut, sur *la maladie des* femmes, ne soit qu'une traduction de Marinellus. Je n'ai point la première édition de l'ouvrage de cet Italien, je n'ai que celle de Venise. appresso Giovanni Valgrizio, 1574, in-80. C'est une édition augmentée et corrigée (12), et qui a pour titre non pas la Comara, mais le Medecine partenenti alle infermità delle donne. Je l'ai comparée avec l'ouvrage de Jean Liébaut, et je l'en ai trouvée trèsdifférente. Il est vrai que l'auteur français dit beaucoup de choses que l'italien avait dites; mais après tout on ne peut pas l'accuser de n'être qu'un traducteur (13). Marinello n'eut point les mêmes scrupules que celui qui mit en français le livre de Jean Liébaut : il expliqua en langue vulgaire cent choses qu'il aurait mieux fait, ou de supprimer, ou de ne decrire qu'en latin (14). Mercklinus ne connaissait point cet ouvrage de Jean Marinello, ni celui de gli ornamenti delle donne, publié pour la seconde fois par le même auteur, l'an 1574.

(11) Patin, lettre CCXCVI, pag. 572 du IIe. tome. \* Joly remarque que Ch. Étienne est mort en

(12) C'est la seconde édition : la première est

de l'an 1563, et a pour titre dans le Catalogue d'Oxford: Trattato di tutte l'infirmità delle don ne, come curarsi debbono que' mali che possono sciogliere il legame del matrimonio. (13) Voyes l'article MARINELLO, tom. X.

(14) Voyes, par exemple, le feuillet 79 ver-so, où il donne des conseils à un mari qui n'a point d'enfans, et qui souhaite d'en avoir.

LIGARIUS (Quintus), lieutenant de Caïus Considius qui commandait dans l'Afrique en qualité de proconsul, s'acquitta si

<sup>\*</sup> Papillon , dans sa Bibliothéque de Bourgo-gne, dit que P. de l'Estoile a donné la date de la mort de Liebaut dans son Journal de Henri "I', où l'on lit; « Liébaut, homme docte, mou-rat (à la fin du mois de join 1596) sur une pierre où il fut contraint de s'asseoir en la rue Gervais-Laurentà Paris. » Eloy dit que Liébaut mourat le 21 juin 1596.

d'autre gouverneur que lui, obtinrent ce qu'ils demandaient, et continuèrent de se bien trouver de la conduite de Ligarius. Ils voulurent le mettre à leur tête lorsqu'ils prirent les armes au commencement de la guerre civile de Gésar et de Pompée; mais comme il souhaitait de s'en retourner à Rome, il refusa de s'engager dans les affaires publigues. On le laissa un peu en repos après que Publius Accius Varus eut accepté le commandement (a). Voilà ce que Cicéron expose dans le plaidoyer qu'il fit pour Ligarius. Il passe sous silence les autres choses, et avoue seulement en général que sa partie avait embrassé les intérêts de Pompée. Il y a beaucoup d'apparence que Ligarius s'était montré fort contraire à Jules César, qui néanmoins lui fit grâce de la vie (b), après la défaite de Scipion et des autres chefs qui avaient renouvelé la guerre en Afrique, pour la cause que Pompée avait soutenue. Cette grâce n'empêcha point que Ligarius ne se tînt caché hors de l'Italie. Ses frères et ses amis, et nommément Cicéron (c), n'oubliaient rien pour lui obtenir de César la permission de rentrer dans Rome, et ils espéraient d'en venir à bout; mais sur ces entrefaites Tubéron se déclara dans les formes l'accusateur de Ligarius. Ce fut alors

bien de sa charge, que les habi- que Cicéron prononça pour l'actans du pays souhaitèrent pas- cusé cette admirable harangue sionnément de n'avoir point qui changea d'une façon toute singulière les intentions de Jules lorsque Considius se retira. Ils César (A). Notre Ligarius fut absous à pur et à plein. Il ne se piqua guère de reconnaissance, car il fut l'un des complices de Brutus et de Cassius (B). J'aurai deux fautes à reprocher au père Rapin (d).

(d) Voyez la remarque (A), vers la fin.

(A) Cicéron prononça pour Ligarius cette admirable harangue qui changea . . . les intentions de Jules César. ] On ne peut rien voir de plus beau que cette harangue. Pomponius Atticus en fut charme (1); Cornélius Balbus et Oppius l'admirèrent, et en envoyèrent un exemplaire à Jules César (2). On ne peut comprendre pourquoi le jurisconsulte Pomponius l'a louée si maigrement : Extat Ciceronis oratio, dit-il (3), satis pulcherrima, quæ inscribitur pro Q. Ligario. Budé trouve le mot satis mal placé devant un superlatif : on lui répond (4) qu'en plusieurs rencontres semblables le positif se met au lieu du superlatif. A la bonne heure : Pomponius aura donc dit que l'oraison de Cicéron pour Ligarius est assez belle. Or c'est un éloge disproportionné, et trop sec. Cicéron se surpassa lui-même, et dans la com-position et dans l'action, et jamais peut-être le succès de ses harangues ne fut plus insigne. César n'avait pas dessein d'absoudre Ligarius, et néan-moins il le fit, n'ayant pu être à l'épreuve des émotions qui s'éleverent dans son âme pendant que Ci-ceron haranguait. L'accusateur fut si fâché de l'issue de sa cause, qu'il renonça au barreau (5), et s'attacha à la profession du droit civil. Voyons le narré qu'on trouve dans l'ouvrage

<sup>(</sup>a) Tiré de Cicéron, in oratione pro Q. Ligario.

<sup>(</sup>b) Hirtius, de Bello africano, p. m. 467. (c) Cicero, epist. XIV, lib. VI, ad Fami-

<sup>(1)</sup> Cicero, epist. XII ad Atticum, l. XIII.
(2) Id., epist. XIX ejusdem libri.

<sup>(3)</sup> Pomponius, de Orig. Juris, lib. III, eap. XII, pag. m. 421. (4) Voyes les Notes de Rupert, in Pompos., ibidem.

<sup>(5)</sup> Pomponius, de Orig. Juris, lib. III, cap. XII, pag. 421.

Démosthène et de Cicéron. Consultez aussi le Chevræana (6).

« Cicéron . . . entreprit la défense » de Q. Ligarius son ami, accusé » d'avoir porté les armes contre Cé-» sar, quoiqu'il fût obligé par bien » des raisons d'être dans ses intérêts. » César, qui l'avait déjà condamné dans son cœur, ayant toutefois une » fort grande curiosité d'entendre » Ciceron, qu'il n'avait point enten-» du depuis long-temps, à cause » de son engagement dans la guerre » qu'il venait de finir, dit à quel-» ques-uns de ses amis qui voulaient » l'en détourner, qu'importe? enten-» dons-le; la résolution est prise, il » n'en sera ni plus ni moins (\*1). » Mais cet orateur parla si fortement » pour la défense de son ami, qu'il » toucha le cœur de César, malgré » la résistance qu'il fit pour ne pas » se laisser fléchir : et Cicéron ayant » dit quelque chose de ce qui se pas-» sa dans la bataille de Pharsale, à » la louange de César, ce prince en » sentit de l'émotion dans toute sa » personne : et comme s'il eût été » enchanté du discours de Cicéron » il laissa tomber des papiers qu'il » avait entre les mains. Il ne put en-» fin résister à tant de charmes, ni » à cette manière fine et délicate » dont il le loua (\*2); et quelque ré-» solution qu'il eût prise de se dé-» fendre contre la rhétorique d'un » orateur si puissant, il fut contraint » de pardonner à Ligarius. Je ne dis » rien d'une pareille grace que Ci-» céron obtint pour le roi Déjotarus, » et pour son ami Marcellus, qu'il » obtint de cet empereur qui était si » maître de ses résolutions, et si » difficile à se laisser persuader (7).» Le père Rapin n'est ici nullement coupable de la faute qui était si ordinaire au sieur Varillas, historien qui ne rapportait jamais une aventure toute telle qu'il la trouvait dans les auteurs; car il la brodait à sa mode, et lui ajustait une garniture

(6) A la page 95 de la I<sup>ve</sup>, partie, édition de Hollande; mais notes que le fait s'y trouve avec quelques petites altérations.

(\*) Plutarch., in Cicer.

(\*) Nihil soles oblivisci, nisi injurias. pr. Lig.
(7) Rapin, Comparsison de Démosthène et de Cicron, chap. XVI, pag. 63, édition de Hollande. Hollande.

d'un jésuite sur la comparaison de de ruban. Il est certain que Plutarque s'est exprimé aussi fortement que ce jésuite: on en pourra juger par ces paroles de la traduction d'Amyot (8) : « Et dit-on davantage que Quin-» tus Ligarius estant accusé d'avoir » porté les armes contre César, Ci-» ceron le prist à dessendre, et que » César dit à ses amis qui estoient » autour de luy: Que nous nuira » d'ouir Ciceron qu'il y a long-temps » (9) que nous n'ouismes : car au » demeurant Ligarius est quant à ma » résolution pieça tout condamné, » pource que je le tiens pour un » mauvais homme, et pour mon en-» nemy. Mais Ciceron n'eust plustost » commencé à entrer en propos, » qu'il l'esmeut merveilleusement, » estant son parler si plein de bonne » grace, et si vehement en affection » qu'on dit que César changea sur » l'heure de plusieurs couleurs, » monstrant évidemment à sa face » qu'il sentoit toutes sortes de mou-» vemens en son cœur, jusques à ce » que finalement l'orateur vint à » toucher la bataille de Pharsale: » car alors César transporté hors de » soy tressaillit de toute sa person-» ne, de sorte que quelques papiers » qu'il tenoit luy tomberent des » mains, et fut contraint malgré luy, » contre son prejudice, d'absoudre » Ligarius. » Marquons deux fautes du père Rapin. Il suppose que César n'avoit point entendu depuis long-temps Cicéron : il se trompe : car il n'y avait que peu de mois que Cicéron avait récité devant César la ha-rangue pro Marcello. En voici la preuve: Fac igitur, quod de homine nobilissimo et clarissimo, M. Mar. cello fecisti nupen in curid, nunc idem in foro de optimis, et huic omni frequentiæ probatissimis fratribus. Ut concessisti illum Senatui, sic da hunc populo (10). Ce serait une excuse pour ce jésuite que de pouvoir alléguer qu'il s'est conformé à la narration de Plutarque, mais enfin ce ne serait pas son entière justification: il aurait suivi Plutarque dans un fait faux. J'ajoute qu'il n'est pas

<sup>(8)</sup> Plutarchus, in Vita Ciceron., pag. 880. (9) Ce n'est pas le sens de Plutarque peut-être. Voyez, ci-dessous, citation (11). (10) Cicero, pro Ligario, cap. XII, p. 231, edit. Grav., 1698.

certain que cet auteur grec impute à César ce qu'Amyot et le traducteur latin prétendent qu'il lui impute: on a vu ci-dessus les paroles d'Amyot; et voici la version latine imprimée avec l'original de Plutarque : Quid obstat quin Ciceronem tanto intervallo audiamus dicentem? Ce latin répond à ce grec : Τί κωλύμι δια χρόνου Κικέρωνος ακουσαι λέγοντος. La question est si Aà χρόνου signifie en ce lieu-là depuis long-temps, après un long temps, comme le supposent ces deux traducteurs, ou s'il ne vaudrait pas mieux traduire un peu de temps, comme a fait le docte Fabricius. Quid est causæ, traduit-il (11), cur Ciceronem orantem aliquandiù non audiamus? On m'objectera peut-être que ce sens est un peu absurde, puisque César ne prétendait pas écouter une partie de la harangue de Cicéron, et sortir de l'assemblée avant que cet orateur eût fini. Mais je réponds que διά χρόνου pouvait étre parmi les Grecs une façon de parler tout-à-fait semblable à notre expression française un peu. Or quand quelqu'un dit allons un peu voir cela : allons entendre un peu ce prédicateur : rien n'empeche que nous n'allions entendre un peu l'oraison funèbre d'un tel, il ne veut pas dire voir à demi, entendre à demi, il n'a pas dessein de sortir du temple avant la fiu du sermon. Voilà, ce me semble, l'idée la plus naturelle qu'on puisse attacher aux paroles de César.

L'autre erreur du père Rapin est que Cicéron obtint pour le roi Déjotarus et pour Marcellus la même grace que pour Ligarius. Rien n'est plus faux ; car en 1er. lieu, il n'obtint point l'absolution de Déjotarus (12); et en 2º. lieu, ce ne fut point lui, mais le sénat, qui obtint la grâce de Marcellus. La harangue pro Marcello ne fut qu'un remerciment de la faveur que César venait d'accorder aux prières de toute la compagnie. Voyez ce que Cicéron narre lui-même dans une lettre à Sulpicius (13).

(B) Il fut l'un des complices de Brutus et de Cassius. C'est de quoi

(11) Fr. Fabricius, in Peroratione Orationis pro Q. Ligario, pag. 233, edit. Grav. (12) Voyes les remarques (D) et (E) de l'arti-cle Disoragus, tom. V, pag. 439 et 440. (13) C'estla IVe. du IVe. livre ad Familiares.

Plutarque ne nous permet pas de douter. « Or y avoit-il un des amis de Pompeius, nommé Caius Ligarius qui, pour avoir suivy son par-» ty avoit esté accusé devant César, » et César l'en avoit absous; mais ne » luy scachant pas tant de gré de son » absolution, comme estant indigné » de ce que pour la tyrannique do-» mination il avoit esté en danger, » il luy en estoit demeuré fort aspre » ennemy en son cœur, et si estoit au reste fort familier de Brutus, » lequel l'alla voir malade en son » lict, et luy dit : O Ligarius, en » quel temps es-tu malade? Ligarius » incontinent se souslevant sur le » coude et luy prenant la main droi-» te : Si tu as , dit-il , Brutus , vo-» lonté d'entreprendre chose digne » de toy, je suis sain (14). » Appien (15) compte Quintus Ligarius parmi ceux que Brutus et Cassius engagèrent dans leur complot ; et il rapporte (16) la manière dont périrent sous la proscription des triumvirs deux frères qui s'appelaient Ligarius.

(14) Plutarchus, in Bruto, pag. 988 : je me sers de la version d'Amyot. Il ne jaut pas se mettre en peine de ce que Plutarque lui donns le prénom Caïus; c'est un péché de mémoire.

(15) Appian., de Bell. civil., lib. II, pag.

(16) Idem, ibid., lib. IV, pag. 342, 343.

LIMEUIL (ISABELLE DE LA Tour de Turenne (a), demoiselle DE), fille d'honneur de Catherine de Médicis, vérifia par sa conduite le bon mot qu'on trouve dans le Ménagiana (b), que la charge de fille d'honneur d'une reine est très-mal aisée à exercer. Elle succomba sous le poids de sa dignité à la vue de toute la cour; car elle accoucha chez la reine sans avoir été mariée. Le prince de Condé lui avait fait cet enfant. Il s'est élevé la-dessus une dispute de chronologie (A). Et

<sup>(</sup>a) Varillas, Histoire de Charles IX, liv. V, pag. 600, édition de Paris, in-12, 1684. (b) Pag. 323 de la première édition de Hollande.

d'ailleurs les écrivains sont partages sur les suites de cette aventure (B). Il y en a qui prétendent que la demoiselle fut chassée (C): et d'autres, qu'elle ne perdit point les bonnes grâces de la reine (D). En un mot, il y a ici beaucoup de variations (E). Quoi qu'il en soit, elle était fille de Gilles de la Tour, seigneur de Limeuil (c), et se maria ensuite avec Scipion Sardini, baron de Chaumont-sur-Loire, etc., noble Lucquois (d) (F). Elle rabroua un jour extrêmement l'homme du monde le plus terrible, je veux dire le connétable de Montmorenci (G). Je rapporterai un passage de Brantôme, qui la concerne, qui est assez curieux (H). Sa sœur aînée, fille d'honneur de Catherine de Médicis, mourut à la cour. Brantôme en parle (I).

(c) Le Laboureur, Additions aux Mémoires de Castelnau, tom. I, pag. 327, comparé avec tom. II, pag. 571.

(d) Le Laboureur, Additions à Castelnau, tom. I, pag. 327. Voyez aussi Varillas, Histoire de Charles IX, liv. V, pag. 612.

(A) Il s'est élevé là-dessus une dispute de chronologie. ] C'est à quoi sans doute les deux amans ne s'attendaient pas : ils ne s'imaginaient point que leurs caresses produiraient une matière de dispute entre les auteurs à cent ans de là. Voici le fait. Commençons par ces paroles de la cri-tique générale de l'Histoire du Calvinisme (1). « Le prince de Condé » étant devenu amoureux d'une des » filles de la reine, nommée made-» moiselle de Limeuil, lui en conta » si bien, qu'ils en vinrent à ce qu'on
 » appelle la conclusion du roman. » Elle en eut un fils dont elle accou-» cha sous le règne de Charles IX, le » 25 de mai 1561, dans le Louvre » même; mais la reine, qui en ce » temps - là avait besoin du prince

» pour balancer la maison de Guise qui s'élevait trop, eut compassion » de la fragilité humaine. C'est ainsi » qu'en parle un bel esprit, dans » une manière de roman qu'il inti-» tule le prince de Conde, où l'on » voit plusieurs traits historiques » très-curieux, et très-fidèlement » rapportés. Même aventure arriva à » une autre fille de la reine au bout » de deux ou trois ans : Catherine » de Médicis, s'étant aperçue que le prince aimait cette jeune demoi-» selle , se voulut servir de l'occasion » pour pénétrer ses desseins; c'est » pourquoi elle excita la jeune fille, » qui apparemment n'avait pas be-» soin de solliciteur pour cela, à ne point faire la prude. M. de Méze-» rai vous le dira mieux que moi » (\*1). La reine tácha d'enchaîner le » neur, qui n'ayant rien épargné » pour servir sa maîtresse, s'en trou-» va incommodée pour neuf mois , et » fut quelque temps l'entretien de la » cour, à qui de semblables accidens » donnent plutôt du divertissement » que du scandale. Le prince eut » une autre galanterie de grand éclat » avec la veuve du maréchal de Saint-» André, et l'eût épousée, si l'ami-» ral n'eût' paré ce coup en l'enga-» geant dans un autre mariage (2).... » Il lui fit de si fortes remontrances » (\*2), qu'il l'obligea de rompre par » le lien conjugal toutes ses perni-» cieuses attaches avec la maréchale » de Saint-André , qui, en tachant de » donner de l'amour au prince, en » prit tant pour lui, qu'elle acheta » son contentement au prix de sa » terre de Valery, qu'else lui don-

Plusieurs personnes se sont aperques qu'il y a deux insignes faussetés dans ce récit, car il n'est point vrai que la demoiselle de Limeuil ait accouché en l'année 1561, et qu'une autre fille d'honneur de la reine soit tombée dans la faute de celle-là avec le prince de Condé quelques années après. Il y a néanmoins des opinia-

<sup>(1)</sup> Critique générale, lettre III, pag. 45 de la troisième édition.

<sup>(\*1)</sup> Mézerai, Abrégé chronol., ad ann. 1563. M. de Thou, l. 35. (2) Critique générale, lettre III, pag. 47. (\*2) Mézerai, ubs suprà.

tres qui persistent à soutenir que la date qui se trouve dans le roman que la critique de M. Maimbourg a cité, est juste, et par consequent que le prince de Condé débaucha en peu de temps deux filles d'honneur de Catherine de Médicis. Cette conséquence est très-certaine, si l'auteur de ce roman ne s'est point trompé; car on ne saurait nier que l'une des filles d'honneur de cette reine n'ait accouché l'an 1564, ensuite de son com-merce avec le prince; mais encore un coup, l'auteur du roman a débité un mensonge. Ce n'est ni une faute d'impression, ni une fiction poétique · c'est une fausseté d'histoire. Toute la suite du livre fait voir manifestement que l'auteur parle d'une amourette qui précéda l'emprisonnement du prince, et l'arrêt de mort donné contre lui au mois de novembre 1560. C'est donc de l'auteur, et non pas des imprimeurs, que vient le chissre 1561. On ne peut pas dire qu'il s'est servi volontairement d'une antidate, selon les priviléges du poëme épique et du roman : car comme son livre est tout parsemé de dates aussi exactes que celles de Mézerai, soit touchant la mort de Francois II et celle du roi de Navarre, soit touchant l'absolution du prince, etc., il faut croire qu'il a prétendu donner la vraie date des couches de la demoiselle. Les circonstances du jour, et du mois, et du lieu, qu'il a si soigneusement marquées, confirment ce sentiment, vu qu'elles ne servent de rien pour l'économie de la pièce : il ne les touche qu'en passant, afin de piquer l'attention de son lecteur par une particularité qui est assez rare dans cette sorte de livres. A quoi bon aurait-il anticipé de deux ans la grossesse d'une fille de la reine? Le roman n'y gagne rien : cela eût été tout aussi bon à deux ans de là , afin d'amener l'intrigue où on la voulait. La lecture de la pièce le fait voir évidemment. Il faut donc que cet auteur ait été trompé par des mémoires où l'an 1561 avait été mis pour l'an 1564. J'ai vn des gens qui, après quelques réflexions sur cette matière, s'ima-ginaient que la demoiselle de Limeuil avait fait deux fois le saut avec le prince, et que l'auteur du

roman parle de la première grossesse, et M. de Mézerai de la seconde. Je ne saurais me persuader qu'ils aient raison; car encore que la cour de France fût en ce temps-là fort déréglée, il n'entre pas dans l'esprit qu'une fille de la reine ait pu accoucher au Louvre, l'an 1561, et tomber en rechute trois ans après, sous la même qualité de sille de cette reine. On gardait encore quelques mesures: on avait encore quelques égards pour la voix publique. Brantome qui le savait d'original nous le dit en termes exprès (3). La signification la plus naturelle de ses paroles est que les filles de Catherine de Médicis n'ont jamais eu de meilleur temps, que celui qu'elles ont passé auprès d'elle, parce qu'elles avaient une aussi grande liberté de gonter les joies du mariage, que de s'en abstenir, pouvu qu'elles eussent l'ha-bileté et l'industrie de ne pas devenir grosses. Il fallait donc qu'il y eût à craindre quelque disgrâce, quand on n'avait pas cette industrie : il fallait que cette reine sit à peu près comme les Lacédémoniens, qui chatiaient, non pas le vol, mais le peu d'adresse à le cacher. Nous verrons bientôt que la Limeuil fut disgraciée. Ceux qui en demandent des preuves se font une horrible idée de Catherine de Médicis.

(B) Les écrivains sont partagés sur les suites de cette aventure. ] Les meilleurs historiens conviennent que la reine-mère prêta la main aux amours du prince et de la Limeuil. Voyez dans la remarque précédente (4) un passage de Mézerai : il est tiré de son Abrégé Chronologique. En voici un qui est pris de sa grande histoire (5): La reine n'ayant nen avancé par cette voie (6)... s'avisa d'un autre moyen plus subtil, qui était de gagner le prince par les appâts des caresses et des voluptés, auxquelles les ânnes les plus fières se laissent enchaîner sans contrainte.

(4) A la citation (\*1).

<sup>(3)</sup> Voyes l'article Gabrache, tom. VII, pag. 42, citation (4).

<sup>(5)</sup> Mézerai, Histoire de France, tom. II, pag. 133, à l'ann. 1564.

<sup>(6)</sup> C'est-à-dire, en tâchant de meure la desu nion entre le prince de Condé et l'amiral de Châtillon.

))

))

Elle le traita avec des démonstrations d'une amitié cordiale et d'une parfaite confiance ; elle lui fit donner le gouvernement de Picardie, premier sujet de son mécontentement, et rendre tous les respects qu'on doit à un premier prince du sang. Outre cela elle avait des gens apostés pour l'en-treteur dans toute sorte de jeux et de passe-temps, et les charmes de la belle Limeuil, une de ses filles, la servirent si bien dans ses intentions, qu'il oublia pour un temps toutes autres pensées, dont Eléonere de Roye, son épouse, femme d'une austère chasteté, mourut de déplaisir: lequel accident causa beaucoup de joie à la reine , parce que cette dame étant d'un naturel impérieux, et fort affectionnée à la religion huguenote, était le plus piquant aiguillon qui réveillat le courage du prince. Mais d'autre part la maison royale et elle-même souffrirent un grand scandale de ces amourettes, parce que la Limeuil, s'étant abandonnée à la passion du prince plus qu'elle ne devait, fut si imprudente, et prit si mal ses mesures, qu'elle accoucha dans sa garderobe au su de tout le monde; à raison de quoi elle la chassa avec ignominie, mais non sans qu'elle parlât bien hautement. M. Varillas n'a point oublié cette intrigue. Voyons un peu ce qu'il en dit. « L'amour se mit de la » partie, et seconda les artifices de » la reine. La demoiselle de Limeuil » était la plus belle de ses filles d'hon-» neur, et le prince en devint si pas-» sionné, que la princesse sa femme » s'en étant aperçue, en mourut » de jalousie. La régente, attentive » aux moindres occasions d'affermir » sa puissance, regarda cette con-» joncture comme l'une des plus fa-» vorables qui lui pouvait arriver. » Elle s'imagina que comme les Châ-» tillons avaient engagé le prince » dans l'hérésie, en lui faisant épou-» ser leur nièce, elle pourrait aussi » le ramener à la communion de » l'église , en lui donnant pour fem-» me une fille qui avait l'honneur » d'être sa parente, dont les charmes » arrêteraient son inconstance, et » lui tireraient les secrets du calvi-» vinisme. Elle commanda sur cette présupposition à la demoiselle de » ne rien oublier de ce qui pourrait

» contribuer à retenir le prince dans ses chaînes. Mais c'était exposer à trop de risques une vertu médiocre, que de la commettre avec un amant qui se servait des moindres avantages en amour, comme en guerre, pour porter d'abord les choses à l'extrémité. La demoiselle, en feignant de l'affection pour le prince, » en prit tout de bon, et pour son » malheur ne fut pas la seule de la » cour dont le cœur se trouva insen-» siblement engagé (7). » Il raconte ensuite les amours de la maréchale de Saint-André pour ce prince, et les libéralités extraordinaires qu'elle lui fit; et puis il ajoute (8): « La » demoiselle de Limeuil fit des ré-» flexions fort éloignées de la vérité » sur une aventure si peu commune. » Elle supposa le prince moins amou-» reux, ou plus intéressé qu'il n'était, » et s'imagina que, puisqu'il avait » accepté la terre de Saint-Valeri, » il voulait tout de bon épouser la » maréchale. Sa jalousie en augmenta » de sorte, que, n'ayant point assez de biens pour égaler la libéralité » de sa rivale, il lui prit envie de la » surpasser, en accordant au prince » ce qu'elle avait de plus cher. La » grossesse, qui suivit de bien près » sa faute, la rendit publique, et la » demoiselle fut honteusement chas-» sée de la cour. »

(C) . . . . Il y en a qui prétendent que la demoiselle fut chassée.] Mézerai et Varillas viennent de nous l'assurer, et il n'y a point de doute que cela ne soit véritable. Un auteur satirique en tombe d'accord, dans un écrit très-injurieux à la reine-mère : il avoue que la demoiselle fut envoyée dans un couvent (9). M. le Laboureur rapporte un fragment de cette satire, qui ne sera point mal placé ici. J'y joindrai le préambule de M. le Laboureur, parce qu'on y trouvera une autre cause des amourettes du prince, et le temps auquel la demoiselle se

(7) Varillas, Histoire de Charles IX, liv. V, pag. 346, édit. de Hollande, à l'ann. 1563, (8) Là même, pag. 348, 349.

(9) Les Notes marginales du Charles IX de Varillas, à l'édition de Parie, in-12, 1684, liv. V. pag. 604, porient, que la reine la fit con-duire par un de ses valets de chambre, nommá Gentil, au couvent des Cordelières de la ville d'Aussonne. Je crois que M. d'Hozier a fait ces Notes.

delivra de son fardeau. « (10) Parmi » ces nouvelles, il est parlé de l'accouchement de la belle de L . . . . l'une des filles de la reine, à propos de quoi il sera bon de remarquer que, depuis la paix d'Orléans, le prince de Condé étant demeuré à la cour, il ne crut pas pouvoir mieux faire pour lever tous les soupçons qu'on pourrait avoir de lui, que de se jeter dans les plaisirs du temps, et d'y faire une maîtresse. La reine, qui crut que ce serait un lien pour le retenir, ne fut pas fâchée que cette demoiselle, d'une des premières maisons du royaume, souffrit ses vœux et ses services, ne croyant peut-être pas que cette amitié dût passer la galanterie; mais soit que la fille ne pût resister à la qualité et à la raison d'état jointes ensemble, ou bien à l'estime de ce prince, ou qu'elle espérat de l'épouser un jour, comme l'on dit qu'il lui avait promis, au cas que Léonore de Roye » sa femme, qui était d'une santé » désespérée, vint à mourir, comme » il arriva l'année même, elle ne put » long-temps tenir contre l'ambition » et contre l'amour, et tout fut ré-» vélé par la naissance de ce fils, pen-» dant le voyage de Lyon. C'est ainsi » qu'en parle ce libelle (11).

> Puella illa nobilis Qua erat tam amabilis, Commisit adulterium.

Et nuper fecit filium. Sed dicunt matrem reginam

Illi fuisse (\*).

Et quod hoc patiebatur

Ut principem lucraretur.

At multi dicunt quod pater

Non est princeps, sed est alter, Qui regi est à secretis, Omnibus est notus satis.

Contra hanc tamen regina Se ostendit tantum plena

 Cholerd, ac si nescisset
 Hoc quod puella fecisset Et dedit illi custodes

. Superbos nimis et rudes, Mittens in monasterium Quærere refrigerium.

(10) Le Laboureur, Additions aux Mémoires de Casteluau, tom. II, pag. 371.

(11) C'étaient des nouvelles en rime prosat-que, ndressées sous le nom de Jean Philogluque, marssassas en nom de cent Inight-tus, decteur de Sorbonne, à maître Pandolphe Vérunculius, bachelier, du 9 juillet 1568. Le Labourenr, là même, pag. 369.

\*) Suppléez hardiment Lucinam, on même, suivant la remarque de H. Etienne, pag. 154 de ses Hypomnèses, matronam. Rem. cait. Sed certe pro tam levi re
Sic non debebat tractare

At excusare modicum

At excusure mouteam,
Tempus, personam, et locum.
Alis non fit tallier
Qua faciunt similiter.
Pridie venit nuncium

. Puellum esse mortuum Et fuit magna jactura
 De tam pulchrd creaturd

» Qua nunc est cum calitibus » Rogans Deum pro patribus, Et ut patri sit melius.

» La reine s'offensa d'autant plus » de ce désordre, arrivé dans sa mai-» son, qu'il fat si public qu'on ne le put celer; mais le temps apaisa tout, et puis la demoiselle se ma-» ria. » La cour arriva à Lyon la mijuin 1564. Puis donc que la demoiselle accoucha pendant ce voyage, on peut raisonnablement supposer que son enfant vint au monde le 25 mai de la même année; de sorte que l'auteur du roman aura bien marqué le jour,

mais non pas l'année.

(D) . . . Et d'autres qu'elle ne perdit point les bonnes graces de la reine. C'est l'opinion de celui qui composa le roman dont j'ai parlé. La reine, dit-il (12), qui en ce temps-là avait besoin du prince de Conde pour balancer la puissance de la maison de Guise qui s'élevait trop, eut compassion de la fragilité humaine. Il suppose que la demoiselle continua ses fonctions de fille d'honneur auprès de la reine, et qu'elle tâcha de porter le prince à ne point prendre les armes, Mademoiselle de Limeuil, dit-il (13), compagne de mademoiselle du Rouet (14), et fille d'honneur comme elle, que le prince de Conde avait autrefois aimée, jusqu'à en venir a une samiliarité dont elle avait été quelque temps incommodée, fit tout ce qui lui fut possible pour convertir la passion qu'il avait de combattre, en une autre où elle trouvait que le combat avait quelque chose de plus agréable. Elle savait son penchant, et tout vaillant qu'il était, elle ne doutait point qu'il ne fut aussi sensible à l'amour qu'à la gloire. Elle lui écrivit , et le pria de considérer qu'il allait faire la guerre à une personne à qui il ne l'avait pas toujours faite, puisque sa religion la mettait au

(12) Pag. 70, édition de Hollande, 1681.

(13) Pag. 132.

(14) Maîtresse du roi de Navarre.

nombre de ses ennemis. Cet auteur s'abuse; car il est sûr que la reine fit mettre cette fille dans un couvent, et qu'elle ordonna qu'on l'y tint de court (15). Il ne fallait pas supprimer cela dans le Discours merveilleux de la vie de Catherine de Médicis. Voyons tout ce que l'auteur de cette satire observe touchant la Limeuil. Il dit (16) que le prince de Condé commenca d'en être amoureux pendant sa prison, et que cette demoiselle était l'une des filles que la reine-mère lui avait baillées pour le débaucher, comme l'ambition trouve tout loisible pourvu qu'elle atteigne à ses desseins. Après avoir parlé de la paix qui fut conclue le 18 de mars 1563, il dit (17) que la reine, pour mettre le prince de Condé en mauvaise réputation envers les siens, l'entretenait toujours aux dépens de l'honneur de Limeuil qui devint grosse. Et la reine, pour faire bonne mine, l'en voulant tancer, Limeuil eut bien la hardiesse de lui dire qu'elle avait en cela suivi l'exemple de sa maîtresse, et accompli son commandement. Voilà tout ce qu'il dit : la bonne foi exigeait qu'il avouât que la Limeuil fut chassée et encloîtrée.

(E) Il r a ici beaucoup de variations.] Dans le Discours merveilleux on assure que le prince aimait la Limeuil des le temps de sa prison, après la journée de Dreux ; mais M. de Mézerai et M. Varillas assurent qu'il ne l'aima qu'après la première paix. Varillas assure que la régente se proposa de marier cette demoiselle avec le prince, et que la demoiselle se flattant de cet honneur n'épargna rien pour y parvenir : mais l'autre historien n'attribue qu'à la maréchale de Saint-André l'espérance d'épouser le prince. Varillas assure que le prince fut aimé tout à la fois de ces deux dames, et qu'elles lui donnèrent à l'envi l'une la plus belle de ses terres, et l'autre son pucelage. Mezerai ne dit rien touchant cette émulation : il suppose (18) que le prince était veuf

lorsque la reine essaya de l'engager à épouser la maréchale : si cela est, que deviendra l'émulation dont parle M. Varillas: cette émulation qui faisait que ces deux dames combattaient à qui serait plus prodigue de ses faveurs envers le prince? Ce n'est qu'une chimère selon le système de Mézerai ; car Éléonor de Roye vivait encore (19) lorsque la Limeuil accoucha, et ainsi avant que le prince fût veuf, cette demoiselse était sortie ignominieusement de la cour, et avait été enfermée dans un monastère. Elle ne disputait donc pas le terrain à la maréchale; elle n'opposait pas le présent de son pucelage à la donation de la terre de Valeri en Gatinois.

(F) Elle se maria ensuite avec Scipion Sardini, baron de Chaumont sur Loire, etc., noble Lucquois. ] Je me fie beaucoup plus aux écrivains que j'ai cités, qu'à celui qui a publié les Galanteries des Rois de France. Mademoiselle de Limeuil, dit-il (20), après etre accouchée tacha de se consoler de la perte des hautes espérances qu'elle avait concues, en épousant Geoffroy de Causac, seigneur de Fremon, qui l'aimait depuis longtemps, et qu'elle avait negligé depuis qu'elle avait été en intrigue avec le prince de Condé. Au reste, Scipion Sardini était l'un des partisans italiens qui firent fortune en France sous Catherine de Médicis. J'ai lu le contrat (21) passé entre messicurs du clerge de France et lui, le 4 de mars 1588, pour les offices de receveurs alternatifs, et deux contrôleurs des décimes héréditaires, en chacun diocèse de ce royaume, et autres levées de deniers. Il y est qualifié noble homme Scipion Sardini, gentilhomme lucquois, demeurant en cette ville de Paris, paroisse Saint Severin. C'est sans doute le même Scipion Sardini qui prit Baudius dans sa maison, et qui lui donna des gages (22), et le

<sup>(15)</sup> Voyes la prose latine rimée de la remarque précédente.

<sup>(16)</sup> Discours merveilleux de la Vie de Catherine de Médicis, pag m. 42.

<sup>(17)</sup> Là même, pag 46.

<sup>(18)</sup> Mézerai , Histoire de France, tom. II , pag. 133.

<sup>(19)</sup> Elle mourut le 23 de juillet 1564. La Li-meuil accoucha pendant le voyage de Lyon; la cour entra dans Lyon à la mi-juin 1564. (20) Gelanteries des rois de France, tom. I,

pag. m. 155. (21) Il est au second livre du Recueil des édits, règlemens, contrats et autres choses concernant le clergé de France, folio 120 et suiv., édit. de 1615, in-8°.

<sup>(22)</sup> Voyez, tom. III, pag. 175, la citation (A) de l'article BAUDIUS.

même encore que celui dont Bassompierre parle quelquefois dans ses mémoires, et dont je trouve cette particularité à la page 21 du Thuana. » La vie de Castruccio Castracani » de gli Interminelli, faite par Aldo » Manucci, est fort belle, et toute » autre que celle qui a été écrite par » Machiavel.... Cette vie mérite d'être » curieusement recherchée. Je n'en » ai jamais vu qu'une, entre les » mains du seigneur Scipione Sardini, » qui venait aussi d'un Interminelli, » et qui avait invité Manucci à faire » cette vie. Je crois qu'elle est im-» primée à Lucques, in-4°., en ita-» lien. C'est une belle pièce. »

(G) Elle rabroua..... le connétable de Montmorenci. ] Donnons ce récit tout tel qu'on le trouve dans Brantôme : « Un jour au siege de Rouen » (23), ainsi que la reine alloit au » fort de Sainte Catherine de Rouen, » accompagnée de ses filles, monsieur » le connestable luy ayant dit un » mot, et pris congé d'elle, vint à » rencontrer mademoiselle de Li-» meuil, l'une des belles et spirituel-» les filles de la cour, et qui disoit » aussi bien le mot, et vint tout à » cheval la saluer pour causer avec » elle, et l'appelloit sa maîtresse, et » tousjours la vouloit accoster, car le » bon homme n'estoit pas ennemy de » la beauté ny de l'amour, fust ou » par effets ou par paroles; car il .» avoit eu de bonnes pratiques en » son jeune temps que je ne diray » point. Mademoiselle de Limeuil, » qui n'estoit pas ce jour-là en ses » bonnes humeurs, ne fit pas grand » cas de luy, car elle estoit altiere » quand elle vouloit . et commença » à le rabrouer fort, et renvoyer » monsieur le connestable, qui luy » dit, et bien ma maistresse, je m'en » vais, vous me rabrouez fort. Elle » luy respondit, c'est bien raison que » vous rencontriez quelque personne » qui vous rabroue, puis que vous » estes coustumier de rabrouer aussi » tout le monde. Adieu donc, dit-il, » ma maistresse, je m'en vais, car » vous m'avez donné la mienne (24). » (H) Je rapporterai un passage de

Brantôme qui la concerne, et qui est assez curieux.] Je ne crains pas que les connaisseurs se déclarent contre ma conjecture , quand ils auront bien examiné les circonstances du récit que l'on va lire. Il est difficile de n'y pas trouver la Limeuil et le prince de Condé.

« J'ay (25) connu un autre prince » mais non pas si grand (26), lequel durant ses prémieres nopces et sa viduité (27), vint à aimer une fort » belle et honneste demoiselle de par le monde, à qui il fit, durant leurs amours et soulas, de fort beaux presens de carcans, de bagues, pierreries, et force autres belles hardes, dont entr'autres il y avoit un fort beau et riche miroir où estoit sa peinture. Or le prince W vint à épouser une fort belle et » honneste princesse de par le mon-» de, qui luy fit perdre le goût de sa prémiere maistresse, encor qu'elles ne deussent rien l'une à l'autre de » la beauté. Cette princesse sollicita » et persuada tant monsieur son ma-» ry, qu'il envoya demander à sa première maistresse tout ce qu'il » luy avoit jamais donné de plus » exquis et de plus beau. Cette dame » en eut un grand creve-cœur, mais » pourtant elle avoit le cœur si grand » et si haut, encor qu'elle ne fust » point princesse, mais pourtant » d'une des meilleures maisons de » France, qu'elle luy renvoya tout » le plus beau et le plus exquis, où estoit un beau miroir avec la pein-» ture dudit prince : mais avant pour le mieux decorer, elle prit une plume et de l'encre, et luy ficha dedans des cornes au beau mitan du front, et delivrant le » tout au gentilhomme, luy dit: » Tenez, mon amy, portez cela à » vostre maistre, et que je luy en-» voye tout ainsi qu'il me le donna, » et que je ne luy ay rien osté ny » adjousté, si ce n'est que de luy-» mesme il y ait adjousté quelque » chose du depuis : et dites à cette

<sup>(23)</sup> Rouen fut assiégé pendant l'automne de 1562.

<sup>(24)</sup> Brantôme, Éloge de ce connétable, au Je. tome de ses Mémoires, pag. m. 71, 72.

<sup>(25)</sup> Brantôme, Mémoires des Dames galantes, tom. II, pag. 392. (26) Il venait de parler de l'aventure d'un

très-grand prince souverain.

<sup>(27)</sup> J'ai de la peine à croire que la Limeuil ail continué sa galanterie avec le prince depuis qu'il fut veuf ; car il le devint pendant qu'ells était dans un monastère.

» belle princesse sa femme, qui l'a escrivoit bien ) de toute la cour, mais mettre vostre honneur; voulant devront pas oublier cette demoiselle. » inferer par là, que puis qu'elle » l'avoit perdu estant fille, il le luy » avoit remis l'ayant prise pour » femme. »

(I) Sa sœur aînée.... Brantôme en parle.] Voici en quels termes (28): il escheut à l'aisnée Limeuil, à son commencement qu'elle vint à la cour, de faire un pasquin (car elle disoit et

(28) Brantôme, Dames galantes, tom. II, pag. 366.

» tant sollicité à me demander ce non point scandaleux pourtant, si » qu'il m'a donné, que si un seigneur non plaisant; mais asseurez-vous » de par le monde (le nommant par qu'elle (29) la repassa par le fouët à » son nom, comme je sçay) en eust bon escient, avec deux de ses compa-» fait de mesme à sa mere, et luy gnes, qui en estoient du consente-» eust repeté et osté ce qu'il luy avoit ment, et sans qu'elle avoit cet hon-» donné pour coucher souvent avec neur de luy appartenir à cause de la » elle par son pardon d'amourettes maison de Touraine, alliée de celle » et jouyssance, qu'elle seroit aussi de Boulogne, elle l'eust chastiée » pauvre d'affiquets et pierreries que ignominieusement par le commande-» dame de la cour; et que sa teste ment exprès du roy (30) qui detestoit » qui en est si fort chargée aux de- tels escrits. Dans l'éloge de Catherine » pens d'un tel seigneur, et du dede Médicis il remarque que cette fille
» vant de sa mere, que maintenant mourut à la cour. Il nous apprend
» elle seroit dans les jardins à cueilailleurs un fait singulier touchant
» lirdes fleurs pour s'en accommoder, cette fille. Durant sa maladie, dit-iI
» au lieu de ces pierreries : or qu'elle (31), dont elle trespassa, jamais elle
» en fasse des partes et des parties. » en fasse des pastez et des chevilles, ne cessa, ains causa tousjours; car » je les luy quitte. Qui a connu cette elle estoit fort grande parleuse, bro-» demoiselle-là, jugeroit bien qu'elle cardeuse, et très-bien et fort à propos, » avoit fait ce coup, et ainsi elle- et très-belle avec cela: quand l'heure » mesme me l'a raconté, car elle de sa fin fut venue, elle fit venir à » estoit très libre en paroles; mais soy son valet (ainsi que les filles de » pourtant elle s'en cuida trouver la cour en ont chacune un) qui s'ap-» mal, tant du mary que de la fem» me, pour se sentir ainsi descriée: jouer du violon: Julien, luy dit-elle,
» à quoy on luy donna blasme, disant
» que c'estoit sa faute, pour avoir tousjours jusques à ce que me voyez
» ainsi depité et desesperé cette pau» vre dame qui avoit fort hier foite des Suisses et puieur que » vre dame, qui avoit fort bien faite des Suisses, et le mieux que » gagné tels presens par la sueur de vous pourrez; et quand vous serez » son corps. Cette demoiselle, pour sur le mot, tout est perdu, sonnez-le » estre l'une des helles et agreables par quatre ou cinq fois le plus pi-» de son temps, nonobstant l'aban- teusement que vous pourrez : ce que » don qu'elle avoit fait de son corps fit l'autre, et elle-mesme luy aidoit. » à ce prince, ne laissa à trouver un de la voix, et quand ce vint, tout » party d'un très riche homme, mais est perdu, elle reitera par deux fois; » non de semblable maison, si bien et se tournant de l'autre costé du che-» que se venant à reprocher l'un à vet, elle dit à ses compagnes, tout » l'autre les honneurs qu'ils s'estoient est perdu à ce coup, et à bon escient, » faits de s'estre entre-mariez : elle et ainsi deceda. Voila une mort » qui estoit d'un si grand lieu de joyeuse et plaisante; je tiens ce conte » l'avoir espousé, il luy fit res- de deux de ses compagnes, dignes » ponse; et moy j'ay fait plus pour de foy, qui virent jouer le mystère. » vous que vous pour moy; car je Ceux qui feront une liste des personnes qui sont mortes en plaisantant, ne

(29) C'est-à-dire, Catherine de Médicis.

(30) C'est-à-dire, de Henri II.

(31) Dames galantes, tom. II, pag. 341.

LINACER (Thomas), médecin anglais, et l'un des plus savans personnages du XVI. siècle (A), étudia à Florence sous Démétrius Chalcondyle, et sous Po-

litien, et se distingua si hautement par sa politesse et par sa modestie, que Laurent de Médicis le donna pour compagnon d'étude à ses enfans. Il fut ensuite à Rome, et y fut fort estimé d'Hermolaüs Barbarus. Étant retourné en Angleterre, il fut donné pour précepteur au prince Artus, fils aîné de Henri VII, et lui dédia la version latine de la Sphère de Proclus (B). Il s'était associé avec deux autres Anglais (a) pour la traduction d'Aristote; mais ce dessein fut abandonné par ses camarades. Il traduisit en latin quelques Traités de Galien, et publia un savant ouvrage de Emendata latini sermonis Structurá (C). Il fut médecin du roi d'Angleterre et de la princesse Marie, et légua une maison au collège des médecins (D). Il mourut à l'âge de soixante-quatre ans (E), et fut enterré à Londres dans l'église de Saint-Paul (b). On lui donna un bénéfice (c) l'an 1515, et il reçut l'ordre de prêtrise (d). Erasme le loue beaucoup; mais il lui attribue le même défaut qu'à Paul Émile (F), c'est d'avoir eu trop de peine à se contenter de son travail, et d'avoir voulu le retoucher et le polir trop souvent.

(a) Latimer et Crocinius.

(b) Tiré de Paul Jove, in Elog. Viror. doctor., cap. LXIII. Voyez aussi Lilius, ad calcem Jovii Britannia Descript., pag.

(c) Linacer sacerdotio auctus est pro quo omnes musas fortuna gratias egisse arbi-tror. Epist. XXXIX, lib. VIII, inter Eras-

(d) Pope Blount, Cens. Auth., pag. 377.

(A) L'un des plus savans personnages de son siècle. ] Consultez MM. Baillet et Pope Blount, qui ont recueilli plusieurs eloges qu'on lui a

donnés, celui-là au IVe. tome (1) des Jugemens des Savans, celui-ci à la page 376 et 377 de son Censura ce-

lebriorum authorum.

(B) Il dédia au Prince Artus la version latine de la Sphère de Proclus.] Paul Jove (2) et George Lilius (3) l'assurent; et cependant Erasme raconte que cet ouvrage fut dédié à Henri VII, qui n'en fit aucun état, parce qu'un envieux lui représenta que ce n'était point la première tra-duction de Proclus. Thomæ Linacro pessimè cessit quòd Proclum à se denuò versum regi hujus patri dicarat. Andreas quidam Tolasates (4), præceptor Arcturi principis, et in regnum paternum successuri, nisi mors antevertisset, cæcus adulator, nec adulator tantum, sed et delator pessimus, regem admonuit hoc libelli jam olim fuisse versum à nescio quo; et erat, sed miserè. Hanc ob causam rex et munus aspernatus est, et in Linacrum velut in impostorem inexpiabile concepit odium (5). Erasme nous conte là un furieux caprice de Hen-

(C) Il publia un savant ouvrage de Emendata latini sermonis Structura (\*).] Il fut imprimé plusieurs fois. Je n'ai que l'édition de Venise, apud Aldum, 1557, in-8°. La préface n'y est point. Elle avait été adressée à la princesse Marie, comme on l'assure dans les paroles suivantes (6) : Sed et de Emendata latini sermonis Structurá, ex præstantissimorum authorum observatione compositum volumen, paulò anteà, quam vitá excederet, publicavit, adscrip-tá præfatiuncula Mariæ Henrici octavi ex Catharina Hispana conjuge filiæ, laudatissimæ indolis, et ad-

(1) Pag. 84, 85 et 371.

(2) Jovius, in Flog. doct. Viror., p. m. 146. (3) Georg. Lilius, in Elog. quorand. Anglo-

rum, pag. 93.

rum, pag. 93.

(4) C'était un moine augustin, natif de Tou-bouse, et qu'il edit fallu par conséquent nommer ou Tolosus, ou Tolosanus. Il est nommé Bernardus Andreas, dans l'Epitome de Gesner, pag. m. 116, et dans l'Epitome de Gesner, iannum de Philippe Elssius, pag. 124.

(5) Erasm., epist. XIV, lib. XXVI., p. 144.

(\*) Le latin de cet ouvrage n'est qu'une tra-duction de l'anglais. L'édition de itobert Étienne, in-40., 1547, contient cette épître dédica-toire, laquelle, en effet, n'est que de vingt-trois

lignes, grosse lettre. Rum. carr

(6) Georg. Lilius, in Elog. quor. Angl., p. 93.

mirabili virtutum omnium concentu, ad omnem gratiam promerendam natæ principi, cui renovato prudentissimi patris exemplo Henricus rex Linacrum à tuenda sanitate præfectum adhibuit. M. Baillet (7) citant la page d'où je tire ce latin, assure que l'auteur rapporte qu'Erasme et Budé louèrent Linacer d'avoir fait ce traité-là. Je ne trouve point ce fait dans mon édition.

(D) Il légua une maison au collége des médecins.] Ces mots sont la traduction des termes dont George Lilius s'est servi. Londini obiit, honesta domo in ed urbe, medicorum collegio ex testamento relictá (8). Paul Jove s'est ainsi exprimé : Honestam domum Londini medicorum collegio dedicavit (9). Ni l'un ni l'autre n'a été assez exact ; car il fallait dire que Linacer sit bâtir à Londres le collége des médecins, et qu'il fut le premier qui en eut la présidence. C'est ce qu'on assure dans son épitaphe(10). On y dit aussi qu'il fonda trois lecons publiques en médecine, deux à Oxford, et une à Cambridge.

(E) Il mourut à l'âge de soixantequatre ans.] J'aurais dit que ce fut au mois de février 1525, si j'eusse suivi la narration de l'auteur anglais, qui a été imprimée avec Paul Jove; car voici les termes de cet écrivain, Londini obiit...... sepultus est in divi Pauli templo maximo, ad septentrionalis portæ ingressum, eo ferè tempore, quo Franciscus Gallo-rum rex ad Ticinum in Cisalpinis pugnans, à Cæsareanis ducibus captus est (11). Mais il vaut mieux dire, comme a fait M. Moréri, que Thomas Linacer mourut le 20 d'octobre 1524. M. Pope Blount le dit aussi (12); et cependant il rapporte l'épitaphe de ce médecin , dans laquelle le jour de la mort est le 7 d'octobre 1524. (F) Erasme le loue beaucoup, mais

il lui attribue le même défaut qu'à (7) Baillet , Jugement des Savans , tom. IV ,

Paul Emile.] Je ne rapporte point les éloges qu'il lui a donnés : on les trouvera dans son Ciceronianus, et dans plusieurs endroits de ses lettres. Je m'étendrai seulement sur ce qu'il le blâme d'avoir eu le goût trop difficile. Nec multum abfuit ab hoc vitio, dit-il (13), après les paro-les qu'on a vues ci-dessus (14), où il décrit l'humeur de l'historien Paul Émile, Thomas Linacrus Anglus, vir undequaquè doctissimus. Il lui écrivit une lettre l'an 1521, dans laquelle il l'exhorte à ne pas tant faire languir le public, et à ne le priver pas si long-temps de la lecture des ouvrages que l'on attendait de sa plume avec impatience. Il lui dit qu'il est à craindre que sa conduite ne paraisse plutôt une cruauté qu'une précaution modeste. At tu si mihi permittis, ut libere tecum agam, sinè fine premis tuas omnium eruditissimas lucubrationes, ut periculum sit, ne pro cauto modestoque crudelis habearis, qui studia hu-jus seculi tam lentá torqueas expectatione tuorum laborum, ac tam diù fraudes desideratissimo fructu tuorum voluminum. Fortasse terret te nostrum exemplum, sed etiam atque etiam vide', dum studiosius vitas nostram culpam, in diversum deflectas (15). Le défaut dont on blame là notre Linacer n'est pas fort commun parmi les auteurs, et néanmoins on peut dire qu'à certains égards il ne l'est que trop; car pour l'ordinaire ce ne sont pas les mauvais auteurs, ou les écrivains médiocres, qui en sont coupables, ce sont les plus excellentes plumes. Il serait à souhaiter que ceux qui publient tant d'ouvrages mal tournés, mal digérés et qui ne servent presque de rien à la république des lettres, outrassent la maxime qu'il faut garder un écrit dans son cabinet pendant neuf ans (16). Il serait bon qu'ils se piquassent d'un excès de délicatesse, et qu'ils ne crussent jamais avoir mis la dernière main à une composition.

<sup>(8)</sup> Georg. Lilius, in Elog. quorund. Anglor., pag. 94.

(9) Jovius, Elogior. pag. 146.

(10) Apud Pope Blount, Censura celebr. Au-

<sup>(11)</sup> Georgius Lilius, in Elogiis quorund. Anglorum, pag. 04.
(12) Pope Blount, Cens. Anthor., pag. 377.

<sup>(13)</sup> Erasm., Apophtheg., lib. VI, p. m. 524. (14) Citation (2) de l'article Émila (Paul), tom. VI, pag. 141.

<sup>(15)</sup> Idem, Erasinus, epist. III, lib. XIV, pag. 655.

<sup>(16) . . . .</sup> Nonumque prematur in Horat., de Arte Poet., vs. 388. . Nonumque prematur in annum.

Rarement arrive-t-il qu'ils aient cette crainte : ils laissent donc passer des pensée. Il ne faudrait point regretter qu'ils l'eussent souvent. Mais il est fâcheux qu'un très-habile homme soit semblable à ce fameux peintre qui ne se pouvait résoudre à s'imaginer que ses tableaux fussent finis, et dont Apelles reconnut si bien le faible: Cum Protogenisopus immensi laboris ac curæ supra modum anxiæ miraretur (Apelles) dixit..... omnia sibi cum illo paria esse aut illi meliora : sed uno se præstare, quòd manum ille de tabuld non sciret tollere : memorabili præcepto, nocere sæpè nimiam diligentiam (17). Ces paroles de Pline sont très-bonnes, elles con-tiennent un proverbe qu'Erasme applique aux savans qui ont le goût de Linacer; et d'ailleurs elles nous apprennent qu'un soin trop exact, trop tendu, trop opiniatre, fait souvent du tort. Vous allez lire l'application faite par Erasme. Peculiariter autem conveniet (proverbium, manum de tabula) in quosdam scriptores satis accuratos, et morosæcujus dam diligentiæ, qui sinè fine premunt suas lucubrationes, semper aliquid addentes, adimentes, immutantes, et hoc ipso maxime peccantes, quia nihil peccare conantur (18). Qu'arrive-t-il de cette peine trop scrupuleuse? Un grand dommage pour le public, et beaucoup de préjudice pour ceux qui la prennent. Le public demeure trop long-temps frustré du bien qu'il retirerait des compositions des grands auteurs, quand même elles seraient éloignées de la perfection qu'ils eussent pu leur donner. Il en demeure frustré pour toujours assez souvent, parce qu'ils meurent avant que de les avoir rangées en une forme d'où leurs amis ou leurs héritiers puissent tirer quelque parti. Ceux qui composent avec un esprit difficile, et qui corrigent avec une extrême sévérité leurs productions, se rebutent enfin de leur travail, et craignent de le toucher. Ils le regardent comme une torture et comme une croix, et ils différent le, plus qu'ils peuvent d'y mettre la main; le souvenir de la fatigue qu'ils ont essuyée à transformer une page leur inspire de la

mois tout entiers sans revenir à cette pénible tâche; et ainsi quand on se figure que leur livre est bien avancé, parce qu'on n'ignore pas qu'ils l'ont entrepris depuis dix ou douze années, ce ne sont encore que des morceaux ébauchés, et des pièces décousues; et il arrive assez souvent qu'ils meurent avant que l'ouvrage ait reçu sa première forme. Il se privent par-là eux-mêmes de la gloire à quoi ils avaient pu aspirer. Quelques - uns sont plus heureux, ils s'obstinent au travail, et à force de limer et de polir leurs compositions sans aucun relache, ils les trouvent dignes de la lumière publique; mais la peine qu'il ont eue à se contenter gâte leur écrit; car il y a un certain degré de correction au delà duquel on ne saurait rien faire qui, au lieu de perfectionner l'ouvrage, et de lui don-ner plus de nerf et plus de force, ne l'amaigrisse et ne le dessèche. Perfectum opus absolutumque est, nec jam splendescit limd, sed atteritur (19). Pline le jeune, qui se sert de ces paroles dans un endroit de ses lettres, se sert de la même pensée en un autre lieu pour montrer à son ami les désordres d'une correction outrée. Diligentiam tuam in retractandis operibus valdè probo. Est tamen aliquis modus, primum, quòd nimia cura deterit magis, quam emendat; deinde, quòd nos à recentioribus revocat, simulque nec absolvit priora, et inchoare posteriora non patitur. Vale (20). Quintilien, autre grand maître, pose le même principe, et le développe admirablement, et déclare qu'un écrit que l'on ne cesse de retoucher et de refondre, perd sa vigueur naturelle. On en retranche, dit-il, ce qui était sain; on lui ôte le sang; on le rend sem-blable à un corps tout couvert de cicatrices. Que ce qu'il dit est beau! Et ipsa emendatio finem habet. Sunt enim qui ad omnia scripta tanquam vitiosa redeant; et quasi nihil fas sit rectum esse quod primum est, melius existiment quicquid ost aliud, idque faciant quoties librum in manus resumpserint, similes medicis etiam integra secantibus. Accidit itaque ul

<sup>(17)</sup> Plinius, lib. XXXV, cap. XIII. (18) Erasm., chil. I, cent. III, num. 19, pag. m. 105.

<sup>(19)</sup> Plinius, epist. XI, lib. V. (20) Idem, epist. XXXV, lib. IX.

opus poliat lima, non exterat (21). ses écrits une inquisition trop sévère, sous la lime durant un si long espace trop affaibli sous prétexte de le polir de plus en plus (25).

Les recueils, dont je viens de me décharger en cet endroit, ne paraîtront pas hors d'œuvre à ceux qui sauront ce que j'avais à prouver. Il fallait que je prouvasse que la peine qu'avait Linacer à se satisfaire dans ses compositions était un défaut. Cela semble un paradoxe : il était donc nécessaire de raisonner là-dessus, et de rapporter des autorités. Mais je souhaite bien que l'on sache que ceci ne regarde point en général tous ceux qui s'appliquent avec rigueur à retoucher et à réformer leurs écrits. Ils font bien, ils sont très loua-

(21) Quintil., lib. X, pag. m. 488.

cicatricosa sint, et exanguia, et cura bles, pourvu qu'il n'aillent pas jus-pejora. Sit igitur aliquando quod ques à l'exces (26). Le trop est la seule placeat, aut certe quod sufficiai: ut chose qui les puisse faire blamer avec quelque sorte de raison. Non amo L'orafeur Calvus fut un exemple de ce nimium diligentes, disait un illustre que l'on vient de lire. Il exerçait sur parmi les anciens Romains (27). Je dirai encore deux choses avant que et il leur donnait la discipline si ru- de finir. Il y a des auteurs qui ont dement, et si superstitieusement, cent fois plus de peine à se contenqu'il les réduisait à une espèce de ter au commencement de leur oulangueur. Accuratius quod dam di- vrage, que dans la suite. Les ratures, cendi et exquisitius afferebat genus: les changemens, et les autres marques quod quanquam scienter eleganter- d'un goût inquiet paraissent surtout que tractabat, nimium tamen inqui- aux premières lignes de l'original. mens in se, atque ipse sese observans, C'estce que l'on remarqua dans le ma-metuensque ne vitiosum colligeret, nuscrit d'un traité de Platon (28), et etiam verum sanguinem deperdebat. dans celui de Pétrarque. Voici un Itaque ejus oratio, nimid religione passage de Muret où l'Arioste se attenuata, etc. (22). Quintilien aptrouve mêlé pour une semblable pelle cela être calomniateur de soi- délicatesse. Audivi à maximis viris, même (23). Voici la métaphore dont quique id facillime nosse poterant, s'est servi un auteur moderne. « Il y Ludovicum Ariostum, nobilissimum » a des esprits stériles lesquels ayant nobilissima donuls præconem, in » fait un effort en leur vie, ne se duobus primis grandioris illius poë-» lassent jamais de le peigner jus- matis sui versibus plus quam credi » quesa ce que ils lui arrachent les potest laborásse, neque sibi prius » cheveux, et au bout du conte c'est animum explere potuisse, quani cum » un avorton (24). » Mettons Sanna- illos in omnem partem diù multumzar entre les modernes qui ont eu la que versasset. Idem accidit et nobimaladie de l'orateur Calvus. On n'a lissimo Etruscorum poëtarum Franpu s'empêcher de blamer ce poëte cisco Petrarchæ : cujus ex autograd'avoir fait gémir et crier son poëme pho, quod habuit vir præstantissimus Petrus Bembus, facile cernitur, de temps, et de l'avoir trop usé et eum in limando secundo item poëmatum suorum versu sæpè sudásse (29). M. de Vigneul Marville dit : « Qu'il » y a des écrivains qui ont une peine » infinie à commencer, et qui cou-» rent quand une fois le chemin est » ouvert.Les premières lignes de l'his-» toire de M. de Thou lui coûtèrent » plus que tout le reste; mais dés qu'il » eut surmonté cette première diffi-» culté, il courut en écrivant.» L'autre chose qui me reste à dire est, qu'il y a des auteurs à qui la révision d'un ouvrage qu'ils veulent faire réimprimer coûte plus que la première composition. Ils s'appliquent, et avec plus de plaisir et avec plus de scrupules, à corriger

<sup>(22)</sup> Cicero, in Bruto, cap. LXXXII. (23) Inveni qui Ciceroni crederent eum (Calvum) nimid contrà se calumnid verum sangui-nem perdidisse. Quint., lib. X, cap. I, pag.

<sup>(24)</sup> Garasse, Apologie, pag. 313. (25) Baillet, Jugemens sur les Poetes, tom. III, pag. 142.

<sup>(26)</sup> Voyez M. de Vigneul-Marville, à la page 224 de ses Mélanges , édit. de Rouen , 1699. (27) Scipion l'Africain. Voyes Ciceron, de Oratore, lib. II, folio m. 84, A.

<sup>(38)</sup> Celui de Republică. Voyes Denys d'Hali-carnasse, de Collocat. verbor., cap. XCIII, pag. m. 69. (20) Muret., Variar. Lect. lib. XVIII, cap. VIII, pag. m. 1207.

une copie imprimée qu'une copie ma- moignages et confessions de nos plus nuscrite. Mais la plupart du temps doctes adversaires, à la vraye anc'est une peine perdue; car il n'y a cienne foy catholique, dont on fait que fort peu de gens qui comparent maintenant profession en l'eglise les éditions: et à moins que de les d'Angleterre, et autres eglises recomparer entre elles patiemment et formées (1). Celle du second traité a habilement, on ne connaît pas l'im-portance des corrections. Tel endroit d'une seconde édition qui ne contient pas plus de lignes que dans la première, ou même qui n'en contient pas tant, est converti de plomb en or (30); mais où sont les gens qui s'en aperçoivent? J'ai parlé ailleurs (31) de ceux qui composent ou sans peine ou avec peine, et j'en parlerai encore ci-dessous (32).

(30) Conféres ce que dessus, remarque (F) de l'article de Balzac (J. L. Guez), tom. III, pag.

(31) Tom. VII, pag. 307, remarque (G) de l'article GUARINI.

(32) Dans la remarque (G) de l'article Mal-BERBE, tom. X.

LYNDE (Humfrei), chevalier anglais \*, natif de Londres (a), y publia deux livres de controverse, l'un en 1628, l'autre en 1630. Ils se vendirent fort bien, et ils ont été traduits d'anglais en français par Jean de la Montagne. J'en parlerai ci-dessous (A). Le chevalier Lynde eut des emplois considérables : il fut juge de paix et député à la chambre des Communes (b). Il mourut le 14 de juin 1636, à l'âge de cinquante-sept ans (c).

- \* Les traducteurs anglais de Bayle ont ajouté à cet article quelques particularités que Chaufepié a reproduites dans son Dictionnaire.
- (a) Witte, in Diar. Biograph., ad ann. 1636.
  - (b) Idem, ibidem.
  - (c) Idem, ibidem.
- (A) Ses deux livres de controverse...... furent traduits en français par Jean de la Montagne. J'en parlerai ci-dessous.] La traduction française du premier de ces ouvrages, faite sur la sixième édition anglaise, a pour titre: la Voye seure, conduisant un chacun chrestien, par les tes-

pour titre : la Voye esgarée, faisant fourvoyer les esprits foibles et vacillans és dangereux sentiers d'erreur, par des apparences colorées d'escritures apocryphes, de tradi-tions non escrites, de peres douteux, de conciles ambigus, et d'une préten-due eglise catholique. Le chevalier Lynde fut engagé à ce travail par un cartel de dessi qu'un jésuite lui en-voya en ces mots. « Que le chevalier » Lynde, ou ceux de son party, » prouvent, par quelques bons au-» theurs, que l'église des protestans » ait été visible en tous aages, et » principalement és siecles aupara-» vant Luther (2).» C'était un homme qui avait bien lu : et il donna un fort bon tour à sa réponse, et cita heaucoup de passages notables. Je ne doute point que le jésuite qui lui envoya le cartel ne soit le même qui répondit à la Voye seure. Il était Ânglais, et il s'appelait Robert Jenison : sa réponse fut imprimée en anglais à Rouen, l'an 1631, in-8°. (3).

- (1) Je me sers de l'édition de Paris, ches Louis Vendosme, 1647, in-8°. : c'est la secon-de. Je dis la même chose quant à la version du Traité suivant.
- (2) Voyes son épltre dédicatoire de la Voye
  - (3) Voyes Alegambe, pag. 412.

LINGELSHEIM (GEORGE MI-CHEL'), précepteur, et puis conseiller de l'électeur palatin (a), florissait au commencement du XVII°. siècle. Il était né à Strasbourg (b). Il a passé pour l'auteur d'un livre intitule : Idolum Hallense, où Lipse est fort maltraité (A). Il entretenait commerce de lettres avec Bongars; mais on se trompe quand on assure qu'il avait été son secrétaire, et qu'il a publié les lettres

<sup>(</sup>a) Scaligérana, pag. m. 141.

<sup>(</sup>b) Idem, pag. m. 162.

qu'ils s'étaient écrites (B). J'ai dit ailleurs (c) qu'il fut le dépositaire du manuscrit de M. de Thou.

(c) Dans l'article de CAMDEN, tom. IV, pag. 373, remarque (H).

(A) Il a passé pour l'auteur d'un livre.... où Lipse est fort maltraité.] Il en envoya des exemplaires à ses amis (1), et il leur demandait leur pensée, avec je ne sais quel empressement qui sentait l'auteur. On fut donc assez excusable de s'imaginer qu'il avait fait l'*Idolum Hallense*. Scaliger, ce grand critique, se fonda sur d'autres raisons : il crut trouver dans cet ouvrage le génie de Lingelsheim. Autor de Idolo Hallensi est Lingelsheim..... disait-il (2). C'est lui qui m'en a envoyé un exemplaire..... Je reconnais en de Idolo Hallensi les traits de l'esprit de Lingelsheim; je le connais fort bien: il m'a envoyé le livre, et prié de lui en écrire mon jugement. Voilà de ses discours de conversation : sa plume les confirma dans une lettre qu'il écrivit à Lingelsheim touchant l'Idolum Hallense (3), où il lui attribua cet ouvrage, et lui en dit beaucoup de bien; mais il sut ensuite que Dénaisius l'avait composé. Lingelsheim, dit-il (4), m'a écrit que l'auteur de Idolo Hallensi est Denaisius assesseur de la chambre impériale; et parce qu'il vit entre les jésuites il ne désire être nommé. M. Placcius a fort bien fait d'observer que le jugement de ce souverain critique n'était pas toujours bien sûr. Hāc sane vice erravit, et infeliciter crisin suam quam ipsemet tantoperè prædicare solebat, exercuit heros ille criticorum hypercriticus (5). Il cite Melchior Adam (6), qui a donné cet ouvrage à son véritable auteur, Pierre Dénaisius : il remarque que Colomiés ignorait la vérité sur cette affaire, ayant

dit en deux endroits (7) que Lingelsheim était auteur de ce livre. Baudius conjectura comme Scaliger, et assura que la voix publique était conforme à sa conjecture : tant il est vrai que l'on est sujet à se tromper dans ces sortes d'attributions Viro gravi et sapienti Johanni Lingelshemio officiosam salutem nunciari cupio. Consentiens fama est eum esse auctorem libelli de Idolo Hallensi adversus Lipsium, et id ipse conjeceram cùm primùm in manus meas venit. Non est quòd patrem pudeat suæ prolis, cum non puduerit tantum virum tales nugas effutire in dedecus antepartæ famæ (8). M. Teissier (9) a suivi la foule. Selon toutes les apparences, Lin-gelsheim apprit à Bongars que Dénaisius était l'auteur de cette Idole de Hall: voyez sa lettre CLVII. Ce livre, au reste, fut imprimé l'an 1605, in-4°., sous ce titre: Dissertatio de Idolo Hallensi Justi Lipsii mangonio et phaleris exornato atque producto. J'ai lu dans une lettre de Lingelsheim (10) que Goldast passa pour l'auteur de cet ouvrage, et que l'Amphithea-trum honoris le donnait à Scaliger. Une autre lettre de Lingelsheim nous apprend que Goldast avait eu soin de l'impression, et que cela lui fit beaucoup d'ennemis; car ce livre ir-rita furieusement les jésuites. Quam gaudeo probari tibi scriptum de Idolo, certè omnium bonorum cum magno applausu acceptus est, sed facetiæ illæ scholasticæ commoverunt nostros academicos, adeò ut rector distrac-tionem libelli edicto inhibuerit, et jam vindictam spirant magistri, eo quòd nimis contumeliosus sit interpres in totum ordinem; et quia Goldastum editorem hujus ludi ex typographo cognoverunt, et stilis et telis in illum insurgunt, atque etiam aulicos in partes trahunt, quos nimis rustica-tim ille tetigerit (11). Dans une autre lettre, il observe que le carme (12),

<sup>(1)</sup> Voyes Scaligérana, voce Lingelshemius, et les Lettres de Lingelsheim, pag. 194.

<sup>(2)</sup> Scaligérana, ibidem.

<sup>(3)</sup> Voyes ses Lettres, lib. IV, epistola

<sup>(4)</sup> Scaligérana, voce Denaisius.

<sup>(5)</sup> Placeius, de Anonymis, num. 51, p. 18.

<sup>(6)</sup> In Vitis Jurisconsult. , pag. 447.

<sup>(7)</sup> Dans la Clef des Lettres, pag. 153 et 185
Opusculorum, edit. Ultraj., 1669.
(8) Baudius, epist. X., centur. II, p. m. 167.
(9) Additions aux Eloges, tom. II, p. 383.
(10) Elle est dans le Recaeil des Lettres etcrites à Goldast, imprimé l'an 1688, pag. 167,
(11) Lingelsheim, epist. LVII ad Bongarsium.
(12) II s'appelait Anastasius Cochletius. Son luvre est intitulé: Palæstra honoris D. Virginis Hallansia pa Juste Lingin, contrà Dissertationem Hallensis pro Justo Lipsio, contrà Dissertationem mentiti Idoli Hallensis, 1607.

qui répondit pour Juste Lipse, vomit tempore magni nominis sub Henrimille injures contre Bongars, et le co IV negotiis publicis sæpè admo-regarda comme l'auteur de l'Idole. tus...... Lingelsheimius itidem vir in Lingelsheim aurait voulu que Bon- publica dignitate constitutus, et ad gars en eut demandé justice par le Helvetios legatus, olim Bongarsio ab moyen de l'ambassadeur de France. epistolis litteras Bongarsianas una Indignatus sum qu'um reperi ana- cum suis publicavit; fuit enim inter gramma sus obnigra, ubi monastico illos commercium litterarum mutuum. dat (13).

tur (14).

qu'il avait été secrétaire de Bongars, stolæ editæ sunt Argentor. an. 1660,

M. Morhof: voici ses paroles (15): Morhof s'est trompé en plusieurs ma-Bongarsii et Lingelsheimii (16) epi- nières (18). (18) Voyes l'article Bongans, tom. III, in-12 (17). Erat Bongarsius vir suo citation (18). (13) Lingelsheim, epist. LXXVI ad Bongar-

sium, pag. 228. (14) Auber. Mireus, in Vitâ Lipsii, ad ann. 1605, pag. m. 24. (15) Morholius, Polyhist., lib. I, c. XXIV, pag. 306. (16) Il fallait dire Lengelshemii. (17) Voyes l'article Bongans, tom. III, pag.

558, remarque (H).

acumine suspicionem suam prodit Comparez cela avec la préface du li-quasi tu autor esses. Cogitavi, anne braire, vous serez épouvanté que per oratorem regium qui Bruxellæ d'habiles gens soient sujets à prendre est, si est tibi amicus, negotium bes- le change d'une manière si enorme. tiæ illi creari posset ob atroces inju- La destinée des auteurs est déplorarias quas in te effundit, cum tamen ble, car lors même qu'ils croient apauthor libri non sis, et quam volup- pliquer le plus fortement leur attentatem in maledicendo cepit, eandem tion, ils prennent mal le sens d'un in lite molestá et infamid quæ con-passage très-facile: je crains extrêdemnatos injuriarum manet, per-mement que cela ne me soit arrivé une infinité de fois. Voici ce que le Lipse ne répondit rien ; c'était le libraire de Strasbourg expose à la tête meilleur parti qu'il pût prendre : de son édition. Leges hic Bongarsii ses amis lui font honneur de ce silen- et Lingelshemii epistolas multa erudice; ils disent qu'il méprisa généreu-tione et variis prudentiæ documentis sement cet adversaire, et qu'à l'exem-plenas, beneficio nobilissimi amplis-ple d'un dogue qui passe son chemin simæque dignitatis viri qui Inclytæ sans se détourner pour aller mordre Reip. ad Helvetios legatus à clarissiun petit chien qui aboie contre lui, mo viro Dn. Francisco Veyrazio eas il ne daigna s'abaisser à combattre ut lucem viderent, accepit. Has vel'anonyme. C'est ainsi qu'on parle nerandus hic senex, qui in contuberpresque toujours lorsqu'on ne sait que nio illustris Bongarsii duodecim anrépondre. Exindè maledicta acer- nos eidem ab epistolis vixerat, debiora nescio quis terræ filius, Idoli scripsit integras. Le libraire parle là Hallensis (ô Lucianeam blasphemiam de deux personnes; de la première igne Tartareo expiandam!) titulo sans la nommer, et de la seconde en ementito, sparsit in vulgus. Sed pru- la nommant François Veyraz. Celuidentioribus amicis suadentibus, Lip- ci avait fourni les lettres à l'autre, sivs siluit, et judicio contemsit, at- qui avait été député, de la ville de que adeò contemtu solo novum istum Strasbourg, en Suisse. C'est sans doute Porphyrium vincendum esse censuit. de Veyraz qu'il faut entendre ce que Sic ferè generosior molossus impor- le libraire expose dans la dernière tunum catulum stolide adlatrantem partie du passage que j'ai rapporté: præterit, nec dente aut pugna digna- c'est Veyraz qui a été secrétaire de Bongars pendant douze ans, c'est lui (B) On se trompe quand on assure qui a copié les lettres que ce libraire a publices. Il y avait long-temps que Lingelsheim était parti de ce monde et qu'il a publié les lettres qu'ils s'é-Lingelsheim était parti de ce monde taient écrites.] J'en veux ici au savant lorsqu'elles virent le jour. Ainsi M.

## LINGENDES \* (CLAUDE DE),

<sup>\*</sup> Joly observe que l'abbé de Marolles, pages 90 et 178 de ses Mémoires, in-folio. écrit Delingendes. Cette orthographe a été conservée dans l'édition donnée par Goujet, en trois volumes in-12 ; mais dans la table de cette édition in-12 on lit · Lingendes (de).

l'un des plus célèbres prédicateurs du XVII°. siècle, naquit à Moulins l'an 1591, et se fit jésuite à Lyon l'an 1607. Il enseigna quelque temps la rhétorique et les belles-lettres; mais comme il avait une merveilleuse naissance pour la chaire, on l'appliqua presque toute sa vie à prêcher: et il s'acquit de ce côté-là une telle réputation, qu'il y eut trèspeu de prédicateurs qui l'égalassent, et qu'aucun ne le surpassa (a). Il fut recteur du collége de Moulins pendant onze années, et ensuite il fut provincial de la province de France. Il fut député trois fois à Rome aux assemblées générales de la société; et mourut à Paris supérieur de la maison professe, le 12 d'avril 1660 (b), et non pas en l'année 1666, comme l'assure Moréri. Un a publié ses sermons après sa mort : j'en dirai quelque chose de très-remarquable (A). Il n'avait publié que deux ouvrages (B).

(b) Tiré de Natan. Sotuel, Biblioth. script. societ. Jesu, pag. 153.

(A) Je dirai de ses sermons quelque chose de très-remarquable. ] Je ne fais que rapporter ce que dit M. Gallois, quand il parla des Sermons sur tous les évangiles du caréme, par le révérend père de Lingendes, imprimés à Paris, en deux volumes in-8°., l'an 1666. « C'est une chose se assez surprenante que le père de Lingendes, dont toute la France a admiré l'éloquence, n'étudiât point » les termes dont il se servait, et s'en » mit si peu en peine qu'il de- » vait prononcer en français. Mais ce

» grand homme ne pensait qu'à la » force du raisonnement, à la véhé-

» mence des passions, et à la gran-» deur des figures ; et il était de l'a- » vis de cet ancien, qui tenait qu'un
 » discours était fait lorsqu'il n'y avait » plus que les paroles à trouver. Après la mort de ce père, on pu-» blia en latin plusieurs de ses ser-» mons, qu'on trouva écrits de sa » main; et on en a déjà fait deux » éditions (1). Mais cette langue n'é-» tant pas entendue de tout le monde, » plusieurs personnes ont souhaité » qu'on les donnat en français. Il » semblait que la chose était d'au-» tant plus facile, qu'on n'aurait pas » même la peine de les traduire. Car comme tous les sermons de ce pere » avaient été écrits par plusieurs co-» pistes lorsqu'il préchait, on croyait » qu'il n'y avait qu'à les ramasser et » à les mettre en lumière tels qu'on » les trouverait. Cependant la diver-» sité qui s'est trouvée entre les dif-» férentes copies des mêmes sermons » a fait connaître qu'elles étaient » peu fidèles. C'est pourquoi on a » jugé à propos de traduire ces sermons sur l'original latin, sans néanmoins négliger ces manuscrits » français, dont on a retenu les expressions autant qu'il a été possi-» ble. On a aussi ajouté des transi-» tions, des expositions, et quelques » ornemens qui ne sont point dans » le texte latin de l'auteur, mais qui » se trouvent dans tous les recueils » des écrivains, et que la chaleur
 » du discours lui fournissait sur-le-» champ : de manière que cette édi-» tion française n'est pas une simple » traduction de la latine. Mais la dif-» férence qu'il y a entre ces deux » éditions, c'est que la latine donne » les sermons tels que l'auteur les » écrivait; la française les donne à » peu pres tels qu'il les prononçait. » La première fait voir l'analyse du » discours; la seconde en montre les parties jointes ensemble. L'une est plus utile à ceux qui veulent faire des sermons; et l'autre est plus propre pour ceux qui ne veulent que les lire. L'édition latine est » aussi beaucoup plus ample que la

(1) La première est de l'an 1661, in-40. Deux ans après on publia dix sermons de ce jésuite sur le Saint-Sacrement, qui furent ensuite imprimés en français, de la même manière que les Sermons du Carême.

<sup>(</sup>a) Ed nominis celebritate per Galliam anni 36, ut qui eum illo in munere superărit inventus sit nostrid atate nemo, et vix ulus qui aquaverit. Natan. Sotuel, Bibl. script. societ. Jesu, pag. 153.

» française ; car de tous les sermons » qui sont dans l'édition latine, on » n'a choisi que les pièces les plus » achevées, et seulement autant » qu'il en faut pour composer un ca-

» rême (2). »

(B) Il n'avait publié que deux ouvrages. ] L'un en latin, l'autre en français: Votivum Monumentum ab urbe Molinensi Delphino oblatum anno 1639, in-4°. Conseils pour la conduite de la vie \*.

(2) Journal des Savans, du 4 d'avril 1667,

pag. m. 154.

\* Joly rectifie les titres de ces deux ouvrages :
le 1es . est intitulé : Nascenti Galliarum Delphino urbis Molinensis votivum Monimentum, Paris, no urbis Molthenisis voluvum monumentum, raina, J. Camusat, 1638; le second a pourtitre: Adresse spirituelle pour vivre selon Dieu dans le monde, Alençon, Robert Meverel, 1652, in-12, réimprimé trois fois sous le titre de Quelques Avis pour bien vivre selon Dieu, Rouen, 1660, in-12; Paris, 1664, in-12; Versailles, 1685,

LINGENDES (JEAN DE), natif de Moulins, et cousin du précédent, fut un célèbre prédicateur, et parvint par cette voie à l'évêche de Sarlat, et puis à l'évêché de Mâcon \*. Il prononça l'oraison funèbre de Louis XIII, à Saint-Denys. Elle fut imprimée peu après (a). Il fut donné pour précepteur à M. le comte de Moret (A), fils naturel d'Henri IV, l'an 1619. Le poëte de Lingendes était son cousin (B). Cette famille subsiste encore (C).

\* Il y fut, dit Leclerc, nommé le 11 novembre 1650, et il donna, en 1653, les *Constitu*tiones synodales.

(a) Voyez l'abbé de Marolles, dans le Dénombrement des auteurs qui lui ont donné des livres.

(A) Il fut donné pour précepteur à M. le comte de Moret. ] « Il n'y de-» meura pas long-temps pour la pre-» mière fois, car, par je ne sais » quelle intrigue secrète, contre l'in-» tention même de madame la com-» tesse de Moret et de ses frères, le » chevalier de Bueil et de la Perriè-» re, on substitua Crosilles en sa » place, qui leur était auparavant » le plus agréable du monde. Le de Boulogne à Rome avec quel-

comte souffrit ce changement, quoiqu'il aimat de Lingendes; mais il » ne haïssait pas Crosilles, et voulut » obéir de bonne grace au roi...... » Mais enfin de Lingendes fut réta-» bli (1). »

(B) Le poëte de Lingendes était son cousin. ] Voici ce qu'en dit le même abbé de Marolles (2): « Il écri-» vait avec réputation dès les années » 1607 et 1610, et il se voit de lui » un poëme pour la naissance de » M. le duc de Rethélois, et cet autre si fameux au sujet du bannissement d'Ovide, qui se lit devant les Métamorphoses de la traduction de » Nicolas Renouard. » A force d'imiter Politien, si nous en croyons Colletet (3), il se rendit enfin plus poli que Politien même dans quelques-

unes de ses pièces \*.

(C) Cette famille subsiste encore.]
NICOLAS DE LINGENDES, frère de l'évêque de Sarlat, fut maître ordinaire de l'hôtel du roi. On l'envoya en Espagne pour la négociation du mariage de Louis XIII avec Anne d'Aqtriche. Il épousa en premières noces Marie d'Abra de Raconis, tante de Charles de Raconis, évêque de Lavaur, et en eut Charles de Lingen-DES, maître d'hôtel du roi, sousdoyen des chevaliers de Saint-Michel, et père de JEAN-AUGUSTIN DE LINGEN-DES, capitaine de cavalerie (4).

(1) Mémoires de l'abbé de Marolles, p. 42, 43, à l'ann. 1619.

(2) Dénombrement des anteurs.

(3) Art poétique, discours de l'éloquence, p. 33, à la fin du volume cité par Baillet, Jugeness sur les Poëtes , num. 1448, pag. 134.

\* Le poète Lingendes mourat assez jeune en 1616, dit Joly qui sjoute que c'est à tort que le Dictionnaire de Trévoux donne Lingendes comme le premier qui ait fait des stances en français. Maclon de la Haye en composa l'an 1553, et Fournier, avant 1555.

(4) Tiré du Mercure Galant du mois de juin 1689.

LIPPOMAN (Aloïsio), natif de Venise (A), fut un des savans prélats du XVI°. siècle. Il exerça habilement plusieurs nonciatures. La première fut, ce me semble, celle de Portugal. Il était évêque de Modon et coadjuteur de Vérone, lorsqu'il fut envoyé

ques autres prélats (a), pour plaider la cause de la translation du concile, l'an 1548 (B). Il avait opiné fortement dans cette assemblée contre la pluralité des bénéfices, comme l'observe le père Paul (b), qui d'ailleurs lui donne l'éloge d'avoir vécu exemplairement (c). Après l'interruption du concile (d), il fut envoyé nonce en Allemagne, l'an 1548, d'où le pape Jules III le rappela au bout de deux ans (e). Il le fit l'année suivante l'un des trois présidens du concile (f). Paul IV l'envoya en Pologne l'an 1556, pour y réprimer les progrès des protestans (g). Il l'éleva à l'évêché de Bergame l'an 1558, et le fit son secrétaire (h). Lippoman mourut le 15 d'août 1550 (i): Il publia beaucoup de livres (C). On dit qu'il fit paraître une grande cruauté contre les sectaires, pendant sa nonciature de Pologne (D).

(a) Palavic., Hist. Concil. Trid., lib. X,

cap. XV, num. 2.

(b) Fra-Paolo, Hist. du Concile de Trente, liv. II, pag. m. 234, à l'ann. 1547. (c) Là même, liv. III, vers la fin, pag.

292 , à l'ann. 1551. (d) Palavic., Hist. Concil. Trident., lib.

XI, cap. II, num. 6.

(e) Idem, ibidem, cap VIII, num. 6. (f) Idem, ibidem, cap. XIII, num. 1. (g) Idem, lib. XIII, cap. XIII, num. 2. (h) Idem, lib. XIV, cap. VII, num. 4.

(i) Idem, ibidem, cap. IX, num. 4.

(A) Il était natif de Venise. ] Les uns disent qu'il était d'une famille très-noble (1): d'autres soutiennent qu'on n'a jamais su qui était son pè-re. Voyez la remarque (D).

(B) Il fut envoyé..... à Rome...... pour plaider la cause de la translation du concile, l'an 1548.] Les légats du pape, ne voulant point continuer le concile à Trente, l'avaient trans-

porté à Boulogne, et il y avait des eveques qui, n'approuvant point cette translation, étaient demeurés à Trente. C'est pour cela que les légats députerent un certain nombre d'éveques au pape, pour rendre raison de leur conduite. Lippoman fut un de ces députés (2).

(C) Il publia beaucoup de livres. Les plus considérables, si je ne me trompe, sont: Catena sanctorum patrum in Genesim, et in Exodum. Il fit imprimer la Caiena in Genesim à Paris, in-folio (3), « par Charlotte » Guillard, Pannée 1546. C'est une » très-bonne impression. Il vint à » Paris trouver la veuve, et l'obligea » à faire cesser un grand ouvrage (4) » que l'université attendait avec im-» patience, pour travailler à l'im-» pression du second volume, Ca-» tena in Exodum, qui fut achevée » l'année 1555. Elle est en la même . » forme et de la même beauté que la » précédente. Ces éditions sont mê-» lées d'hébreu, de grec et de toute » sorte de hons caractères. » Je ne sais comment accorder ceci avec plusieurs bons catalogues, qui marquent que la Catena in Exodum est imprimée à Paris , l'an 1550. Les autres ouvrages de Lippoman sont : Catena in aliquot Psalmos; une compilation des Vies des Saints, en huit volumes \*. Confirmatione di tutti gli Dogmi Catholici, con la subversione di tutti i fondamenti delli moderni he-retici, à Venise, 1553. Espositioni volgari sopra il Simbolo apostolico, il Pater nostro, etc.

(D) On dit qu'il fit paraître une grande cruauté contre les sectaires... en Pologne. ] Selon l'auteur que je citerai, Lippoman fut le premier nonce apostolique que l'on eut vu en ce pays-là. Il se servit du supplice de quelques juifs pour intimider les hé-rétiques. A force d'argent, il suborna des accusateurs, qui dirent qu'une femme avait vendu une hostie a quelques juifs, et que ces impies en

(2) Palav., Hist. Concil. Trid., lib. X, cap. XV.

<sup>(1)</sup> Hie sand illustri prosapid ortus, Patricius erat Venetus. Saussaius, in Continuat. Bellarm. de Scriptor. eccles. , num. 47.

cap. Ar.

(3) Chevillier, Origine de l'Imprimerie de Paris, pag. 149, 150.

(4) Le Lexicon grec de Jacques Tusanus.

\* Ouvrage sans critique et peu estimé. La Monnoie dit que sept volumes ont para du vivant de l'auteur; le huitième (ut publié par un de ses

fiole de sang, pour guérir la plaie tis ad rogum damnaret. Lata in Jude la circoncision. On surprit un ordre du roi pour les faire brûler. Ils protestèrent de leur innocence sur le bûcher. Le roi ayant su comment la chose s'était passée, en conçut une grande indignation contre Lippoman. Néanmoins on fit une relation de tout cela sous le nom du roi, laquelle fut envoyée à Rome, pour y grossir les documens des miracles dans les archives. Je m'en vais rapporter les paroles de l'écrivain polonais qui narre ceci. Il commence par un reproche de basse naissance à Lippoman (5). Primus id officii apud nos gessit Aloysius Lippomanus Venetus, homo, ut facta testantur, pervicax et crudelis. Quod tantò minùs mirandum , quantò

Asperius nihil est humili cum surgit in altum. Dicebatur enim eum incerto patre fuisse natum. Hunc quamprimum nuncii terrarum in comitio viderent, extemplo eum compellarunt : Salve, progenies viperarum. Talem se reipsà fuisse Lippomanus probavit. Videns enim dogma eorum de sanctissimo, ut vocant, sacramento in magno versari discrimine, coacto Loviciam pontificum omnis generis conventu, è re sua judicarunt exemplum severitatis, vel potius feritatis, ad incutiendum populo sibi parenti metum , et dissentientibus horrorem in aliquo ex infimá vulgi fece ideòque impunius statui.... Hinc impetu in Judæos qu'am odio publico laborantes, tam innocentiæ præsidiis defectos, facto, tres è grege eorum et fæminam quandam Dorotheam Laziciam in vincula conjecerunt. Capita accusationis hæc fuerunt: Laziciam cum de more solenni antè Paschatos festum ad sacram communionem accederet, occultatam in ore hostiam Judæis vendidisse: hos acubus cam confixisse: indè ampullam sanguinis, quo ad sanandum infantium circumcisorum vulnus opus habeant, collegisse (6)..... Mandata bieniecius prouve que cet auteur est indigne de nomine regio ad Borcum (7) per dispositos equites misére, ut Judæos ex mente legati apostolici et Spiritus S.

avaient tiré, à coups d'aiguilles, une (silicet) concilium Lovicense regendæos sententia. Hi ad rogum deducti palam libere dicere : « Nunquam nos » hostiam emimus vel acubus con-» fiximus. Nos enim nequaquam cre-» dimus hostiæ inesse Dei corpus: » Imò scimus Deo nullum corpus, » sanguinemve esse: et more majo-» rum credimus, Messiam non futu-» rum fuisse ipsum Deum, sed ejus » unctum et legatum: Compertum » quoque habemus farinæ nihil inesse » sanguinis. Testamur ad ultimum » nos nullo sanguine opus habere. » His auditis crudelitatis Lippomanianæ et pontificiæ administri picem ardentem ori miserorum infuderunt. Tam horrendum omni ex parte facinus monumentis Romanis insertum et pro miraculo vulgatum, regis nomine, ad conciliandam rei fictæ fidem, adposito. Id scripti à Myscovio traditum regi, indignationem et iram ejus excivit, animumque à Lippomano avertit. Huic rex in os dicere non erubuit : se facinus illud immane detestari : et neguaquam adeò mente captum esse, ut hostiæ isti sanguinem inesse credat \*. Du Saussai assure que Lippoman fut si haï des sectaires qu'il pensa mourir plusieurs fois par leurs attentats (8). M. de Sponde (9) prétend que le miracle qui parut alors sur l'hostie, entre les mains de ces misérables juifs, fut fondé sur trois raisons : la dernière fut que le nonce Lippoman, déchiré par les libelles des hérétiques, et courant risque de la vie, avait besoin que la Providence lui conciliat une grande autorité. Stanis-las Hosius, évêque de Warmie, témoigna une extrême indignation de ce que Pierre-Paul Vergier, dédiant un livre au roi de Pologne, avait défié Lippoman, nonce apostolique, à une dispute publique dont le roi serait le juge (10).

<sup>(5)</sup> Stanislaus Lubieniccius, Hist. Reformationie Polonice ; pag. 76.

<sup>(6)</sup> Là mêine, pag. 78.

<sup>(7)</sup> C'était le gouverneur du lieu.

<sup>\*</sup> Leclerc prétend que le long passage de Le toute croyance.

<sup>(8)</sup> Tantim in odium sectariorum incurii, ut ab eis de vită sit periclitatus frequenter, set Deo protegente incolumis reversus. Sausaist, in Continuat. Bellarm., de Script. ecclesist.

<sup>(9)</sup> Ad ann. 1566, num. 7, pag. m. 564-(10) Voyes l'épître dédicatoire de l'ouvrage d'Hosius contre les Prologomènes de Begutius.

LIPSE (Juste), en latin Lip- rieure de l'église réformée, il ap-

Joly renvoie au tome XXIV des Mémoi-res de Niceron, en ajoutant que dans les Antiquitates romana de Kipping, réimprimées à Leyde, en 1713, in-8°, on voit divers Traités de Juste Lipse qui ne se trouvent Pas dans le recueil de ses œuvres. (a) M. Teissier, Additions aux Éloges de M. de Thou, tom. II, pag. 381 et 432; Bul-lart, Académies des Sciences, tom. II, pag.

(b) Baillet, Enfans célèbres, pag. 184. (c) Cette profession dura un peu plus d'un an. Lipsius, epist. LXXXVII, cent. III Mis-cellan., pag. m. 313. Il sortit d'lène le 1°. de mars 1574. Idem, epist. LXVIII, cent. ad German. et Gallos, pag. 702.

sius\*, a été un des plus savans prouva publiquement les princicritiques qui aient fleuri au XVI. pes de persécution qui se pratisiècle. Je pourrais rapporter beau- quaient par toute l'Europe concoup de choses curieuses sur son tre cette église. On l'embarrassa chapitre; mais comme d'autres étrangementlorsqu'on lui fit voir (a) les ont déjà ramassées, et les conséquences de son dogme n'ont pas même oublié ce qui (C); et ce fut sans doute l'une des concerne son éducation et la raisons qui l'obligèrent à sortir prématurité de sa science (b), je de la Hollande. On lui avait offert me vois réduit à ne parler que une profession à Pise, avec prode ce qu'ils ont négligé. Un des messe qu'il y jouirait de la liberplus grands défauts qu'on repro- té de conscience (D); mais il reche à Lipse est l'inconstance en fusa cette vocation. Il se fixa à matière de religion (A). On fon- Louvain, où il enseigna les bellesde ce blâme sur ce qu'étant né lettres d'une manière qui lui fut catholique il professa le luthé- glorieuse; et il y mourut le 23 de ranisme pendant qu'il fut profes- mars 1606, dans sa cinquanteseur à lene (c). Ensuite, étant neuvième année. Il se trouva des retourné dans le Brabant, il y protestans qui ne seconderent pas vécut à la catholique : et puis , la passion de quelques-uns de ayant accepté une charge dans leurs confrères, pour diffamer l'académie de Leyde, il y fit pro- ce savant homme (E). Il se mafession de ce qu'on nommait le ria à Cologne avec une veuve, encalvinisme. Enfin il sortit de viron l'an 1574, et il n'en eut Leyde, et s'en retourna au Pays- point d'enfans. Quelques-uns di-Bas espagnol, où non-seulement sent que c'était une très-méil vécut dans la communion ro- chante femme (F); mais il assure maine, mais aussi il se jeta dans qu'il vécut en paix avec elle. Je une bigoterie de femme ; ce qu'il ne sais si je dois dire que son témoigna par des livres impri- écriture était très-mauvaise (G), més (B). Ce qu'il y eut d'étrange et que sa conversation et sa mine dans sa conduite, et qui ne lui ne répondaient point à l'idée a pas été pardonné, fut qu'étant qu'on s'était faite de lui (H). Ses à Leyde dans la profession exté- amis ne l'abandonnèrent point après sa mort à la critique de ses adversaires (I); mais il était difficile en bien des choses de faire son apologie. Je ne mets point en ce rang-là ce que le père Garasse se crut obligé de censurer (d). Lipse se vit accusé plus d'une fois d'avoir été plagiaire, et ne voulut point demeurer d'accord qu'on l'en accusât justement (K). On a mis entre les plus grands (d) Voyes la remarque (I). .

périls, à quoi il ait été exposé, la rationem reddere posset, defectionis maladie qu'il gagna dans un repas (L). C'est une chose étrange qu'un style latin aussi mauvais que le sien, ait pu créer une secte dans la république des lettes (M). Voyez en note une faute de M. Teissier (e).

rationem reddere posset, defectionis sua à verd religione, quam Jenæ an-mo M. D. LXXII, confessus estet, de Christo, quem abnegaset et deservisset; respondebat mihi in domo sud et in præsentid M. Henrici Latomi ecclesiastæ olim Antuerpiensis: Mi Schlusselburgi, vetus amice et collega: Ego Christum non abnegavi, nec deservis, licèt hie lutheranam

J'ai déjà parlé (f) du mépris qu'il s'attira par ses Histoires des miracles de la Sainte Vierge; mais je ne savais pas alors ce que Joseph Hall a publié là-dessus. Cela mérite d'être rapporté (N).

(e) Lipse, après avoir vécu jusqu'à sa quarante-cinquième année duns la religion des protestans, embrassa la catholique. Teisier, Additions aux Eloges, tom. II, pag. 385, édit. d'Utrecht, 1696. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il se fit protestant la premièrefois.

(f) Dans la remarque (B).

(A) Un de ses plus grands défauts ..... est l'inconstance en matière de religion.] Le récit du docteur Schlasselburgius ne sera point mal placé dans cette page, et nous apprendra que Lipse comptait pour la même chose d'être luthérien, ou calviniste, ou papiste. Talis ambiguæ pelargicæ fidei erat Luciani similis, cothurno versatilior et epicureus philoso-phus, Justus Lipsius, olim collega meus et professor oratoriæ facultatis in universitate Jenensi, in Thuringid, ubi magnum amatorem lutheranæ religionis agebat; et jurejurando confirmabat, se doctrinam Lutheri ut unam, æternam et divinam veritatem agnoscere, romanique anti-christi idololatriam et blasphemiam damnare. Ad Lugdunum Batav. veniens, fiebat apostata, ut Pelargus, abnegabatque agnitam et adprobatam veritatem; quamvis hoc diffiteretur, dicens se christianum esse, nec Christum deseruisse, nec abnegasse. Id de hoc viro verè dicere et testari possum. Nam cum ad ipsum anno Christi M. D. LXXXII, æstivo tempore in reditu meo ex Antuerpid, in academid Leidensi, ubi professor erat, inviserem, ut veterem amicum, et ex illo quærerem, qui

suæ à verd religione, quam Jenæ anno M. D. LXXII, confessus esset, à Christo, quem abnegasset et dese-ruisset; respondebat mihi in domo sud et in præsentid M. Henrici Latomi ecclesiastæ olim Antuerpiensis: Mi Schlusselburgi, vetus amice et collega: Ego Christum non abnegavi, nec deserui, licet hie lutheranam doctrinam non profitear, et cum calvinianis converser. Nam omnis religio et nulla religio sunt mihi unum et idem. Et apud me lutherana et calvinistarum doctrina pari passu ambulant. Cohorrescens ad hæc, dicebam: Mi Lipsi, si ed in opinione manseris, male tecum agetur, facileque credo, cum hæc religio æquè tibi probetur ac ista, te tandem pontificium futurum, qualis initio fuisti. Ad qua respondebat, sibi perinde esse. Sicuti et evenit, teste illius libro de invocanda Hallensi Maria (1). Remarquez en passant dans ces paroles le zèle outré d'un rigide luthérien. Schlusselburgius nomme apostasie et abnégation de Jésus-Christ le changement de luthérien en calviniste. Je pourrais citer beaucoup d'écrivains qui, sur le chapitre de la religion, ne regardent Juste Lipse que comme une girouette ; mais qu'il vous suffise de trouver ici le jugement de Boéclérus, et l'avis qu'il donne aux étudians. Non fuerit operæ pretium, dit-il (2), singula examinare, cum potius universim monendi sint juvenes studiosi, ne tales quæstio-nes Lipsio velint magistro discere, qui ubique sibi similis est, id est, in re theologica aut quocunque modo ad religionem pertinente lubricus, anceps, vagus, in omnes formas mu-tabilis: qui modò aliquid largiri, modò adimere rursum cupiat: id quod necesse est accidere homini vera religione serio nunquam imbuto, sacrarumque litterarum penitus experti. (B) Il témoigna sa bigoterie par

(B) Il témoigna sa bigoterie par des livres imprimés.] L'un de ces livres a pour titre: Justi Lipsii Diva Virgo Hallensis: beneficia ejus es

VII., pag. 54, 55.
(2) Bocclerus, Dissertat. de Politicis Lignit, cap. V, pag. 54, 55.

<sup>(1)</sup> Conradus Schlusselb., in Responsione ad calumniosum Scriptum Christoph. Pelargi apud Cri, um Animadv. philol. et histor., part., VII. pag. 54, 55.

miracula fide atque ordine descripta (3). Un autre intitulé, Justi Lipsii Diva Sichemiensis sive aspricollis : nova ejus beneficia et admiranda (4). Il y adopte les plus petits contes et les traditions les plus incertaines qui se puissent ramasser sur ce sujet. Quelques-uns de ses amis l'avaient voulu détourner de ce travail, et lui avaient allégué l'incertitude de ces traditions, et le tort qu'il se ferait; mais leurs conseils ne le purent détourner de son entreprise. At mali aut morosi quidam et pravè sapientes non occulté deterrent aut improbant, tanquam à narrationibus parum certis, ut aiunt, et opinione sæpe nixis. Non debere talibus obsolefieri auctoritatem nostram si quam'habemus, dissentio (5). Les vers qu'il fit, lorsqu'il consacra à Notre-Dame de Hall une plume d'argent, sont tout-à-fait singuliers, tant à cause des éloges qu'il s'y donne, qu'à cause des hommages excessifs qu'il y rend à la Sainte Vierge. Ipse pennam argenteam (nec potuit pretiosius quidpiàm) in templo antè aram Virginis suspendit, et pios hosce versus subscripsit:

Hanc, DIVA, PRHHAM interpretem mentis

Per alta spatia que volavit atheris, Per ima que volavit et terre, et maris : Scientie, Prudentie, Sapientie Operata semper, ausa que Constantiam Describere, et vulgare; que Civilia, Que militaria atque polionentica: Que, Roma, magnitudinem adstruct tuam : Veriaque luce scripta prisci seculi Affecit, et perfudit : banc Pannam tibi Nune, Diva, meritò consecravi Lipsius. Nam numine istec inchosts sunt tuo. Et numine istee absoluta sunt tuo. Porrò o benignitatis aura perpetim HEC spiret! et fame fugacis in vicem, Quam PENNA peperit, tu perenne gaudium Vitamque, Diva, Lirsio pares tuo (6).

ll légua, par son testament, sa robe fourrée à la même Notre-Dame ; ce qui fit dire qu'il en usait de la sorte, parce que les miracles qu'il avait tant célébrés mouraient de froid (7).

(3) Il le composa l'an 1603.

(3) Il le composa l'an 1603.
(4) Il le composa l'an 1603.
(5) Lipsins, epist LIIX, centur. V miscellan.
(5) Aabert, Mireus, in Vit Lipsii, p. m. 33.
(7) Cui Virgini Hallensi moriens lacernam mam pelliceam testamento legavit: in quo, non potuit, quin facetorum hominum urbanitam incurreret, qui quidem ridiculò, sed non admodium religiosò, ideò lacernam pelliceam Virgini illi relictam ajebant, quòd ejus mirracula, que tantoperò in calum laudibus efferebat, frigerent ad populum. Nicins Erythreus, puacotb. III, pag. 6.

Quelques protestans écrivirent contre lui d'une grande force : il les laissa dire, et ne répondit qu'en trèspeu de mots à l'un d'eux : voyez sa Rejectiuncula à la fin de la Virgo Aspricollis. On souhaitait qu'il se défendit contre l'auteur du Traité de Idolo Hallensi (8), et contre Thomson (9) qui le réfuta entre autres matieres sur la Virgo Sichemiensis ; mais il refusa de s'engager dans ces disputes (10), et fit sagement. Voyez dans la remarque (E) ce que Baudius disait des livres de dévotion de ce critique. Voyez aussi la remarque

Il ne faut pas oublier que l'on a dit que Juste Lipse ne composa de tels ouvrages qu'afin de persuader qu'il n'était point tiède et indifférent sur le chapitre de la religion, comme il s'en voyait soupçonné (11). On a cru-aussi que c'étaient de purs ouvrages de commande, et que les jésuites les lui extorquaient. Kiproπις Lojolitæ precibus, quæ vim imperii apud Lipsium habent, hane operam ab eo vel extorserunt, vel eblanditi sunt; vel utrumque. Nam ut ipsi hominem totum possident, ita ipse illis εὐσχημόνως nihil negare potest (12). En ce cas il peut être comparé aux pleureuses à louage, qui criaient plus que les parens du défunt. Le poëte Lucilius nous l'apprend :

. . . . . . . . . . . . . Mercede quæ Conductæ flent alieno in funere præficæ , Multo et capillos scindunt , et clamant magis. Horace n'en dit guère moins : Ut qui conducti plorant in funere, dicunt Et facient propè plura dolentibus ex animo:

Perisor vero plus laudatore movetur (13).

- (C) On l'embarrassa étrangement lorsqu'on lui fit voir les conséquences de son dogme de la persécution.] Voici ce qu'on trouve là-dessus dans le
- (8) M. Teissier, Elog., tom. II, pag. 383, le nomme Lingelmius: il fallait dire Lingelshemius, qui n'est pourtant point l'auteur. Voyes l'article Luxorismen, dans ce volume, p. 254, remarque (A).

. (9) M. Teissier , la même , le nomme Thoma-

(10) Miraus, in Vita Lipsii, pag. 24, 25. (11) Poyes Crenius, animady Philolog. et Histor., part. FII, pag. 55, qui n'oublie pas le passage de Scaliger dont on voit une partie dans la citation suivante. Foyes aussi la XXVII<sup>e</sup>, lettre de Patin.

(12) Scalig., epist. CVI, lib. II. (13) Horat., de Arte poët., vs. 431.

Commentaire Philosophique sur contrains-les d'entrer (14). « J'ai vu un » autre embarras qui a du rapport à » ces matières dans un traité de Juste » Lipse. Cet homme ayant été ruiné » par les guerres du Pays-Bas trouva » une retraite fort honorable à Leyde » où on le fit professeur, et il ne fit » point scrupule d'abjurer extérieurement son papisme. Pendant ce temps-là il fit imprimer quelques » livres de politique, où il avança n entre autres maximes qu'il ne faut » souffrir qu'une religion dans un » état, ni user d'aucune clémence » envers ceux qui troublent la reli-» gion, mais les poursuivre par le » fer et le feu, afin qu'un membre » périsse plutôt que tout le corps. » Clementiæ non hic locus. Ure, se-» ca, ut membrorum potius aliquod, » quam totum corpus intereat (\* » Cela était fort malhonnête à lui, entretenu comme il était par une ور » république protestante qui venait » de réformer la réligion ; car c'était » approuver hautement toutes les ri-» gueurs de Philippe II et du duc d'Albe. Et c'était d'ailleurs une ر » imprudence terrible et une exé-» crable impiété, puisque d'une » part on pouvait conclure de son » livre qu'il ne fallait souffrir en » Hollande que la religion réformée, » et de l'autre, que les païens ont » fort bien fait de faire pendre les » prédicateurs de l'Évangile. Il fut » entrepris sur cela par le nommé » Théodore Koornhert (15), et poussé » dans l'embarras; car il fut obligé » de répondre en louvoyant, et en » déclarant que ces deux mots Ure, » seca, n'étaient qu'une phrase em-» pruntée de la médecine, pour signisier, non pas littéralement le feu » et le fer, mais un remède un peu » fort. C'est dans son Traité de und » Religione, que l'on voit toutes ces » tergiversations. C'est bien le plus » mechant livre qu'il ait jamais fait, » excepté les impertinentes histoires et les fades poésies qu'il fit, sur ses » vieux jours, sur quelques chapelles » de la Vierge, son esprit commen-

(14) Comment., Philos.', II. part., p. 285 et suiv.

» cant à baisser comme celui de Pé-20 riclès, lorsqu'il se laissa entourer » le cou et les bras d'amulettes et de remèdes de femme; et étant tout 25 » infatué des jésuites, entre les bras » desquels il se jeta lorsqu'il vit que » le petit méchant livre en question » serait regardé de travers en Hol-» lande : cela fit qu'il s'évada furti-» vement de Leyde. Pour revenir au » petit livre, c'est une méchante » rapsodie de passages qui autorisent » toutes les impiétés païennes sur » quoi on fondait la persécution hor-» rible des premiers chrétiens, et » d'autres passages qui disent tout le » contraire. Et comme l'auteur n'o-» sait avouer la force de ces mots Ure, seca, il se servit de méchan-» tes distinctions qui revenaient à ceci, qu'il ne fallait faire mourir » les hérétiques que rarement et se-» crètement, mais que pour les » amendes, les exils et les notes » d'infamie, les dégradations, il ne » fallait pas les leur épargner. Tout » cela tombe par terre par les ré-» flexions ci-dessus. » Nous rapporterons plus amplement dans l'addition à cette remarque (C) ce qui concerne la dispute de Koornhert et de Juste Lipse.

Koornhert n'est pas le seul qui l'ait maltraité sur cette matière; car le jésuite Pétra Sancta ayant fait des plaintes contre l'auteur des Stricturæ (16) Politicæ (17), voici ce qui lui fut répondu (18) : Conquereris de autore notarum sive stricturarum in proditoriam Justii Lipsii Epistolam, qui qu'um in Belgio fœderato vixisset, et illustrissimorun ordinum stipendiarius fuisset, postquàm insalutatis hospitibus benè meritis abiisset, stylum in eos convertit, et adversus rempublicam eorum, consilia subministravit. Quis fuerit autor stricturarum illarum, seu notarum faleor me

(18) Rivet., Castigat. Notarum in epist. ad Balzacum, cap. XII, num. 14 Operum, tom. III, pag. 535.

<sup>(\*)</sup> Civil. Doctr., l. 4, c. 3. (15) Voyes la remarque (C) de l'article Koonn-BERT, tom, VIII, pag. 584.

<sup>(16)</sup> Voyes, touchant ces Stricture, la remarque (E) de l'article Potéanus, tom. XII. (17) Prodiit etiam recentissime dum hec scribo, calumnia eadem de societate nostra in libello quem auctor inscribit, Stricturas politicas, et in quo imprimis acerbissimè invehitar in Jus-tum Lipsium. Petra Sancta, Not. in epistol. Molinei ad Balsacum, pag. 66. Le livre de Pe-tra Sancta fut imprimé l'an 1634.

ignorare: sed quisquis ille fuerit, patriæ fuit amantissimus, et Lipsii fraudium callentissimus..... Nescio an cui Lipsiana tantoperè placent, et qui versibus delectari videris, libenter lecturus sis eos quos anno 1579 præfixit ad Zelandos libro adversus tenebrionem quendam. Editi fuerunt tum Leydæ apud Andream Schoutenum, et quo animo fuerit, aut esse finxerit, indicant. Audi illum,

Duplicia Hesperii rupistis vincla tyranni , Mattiaci : atque armis asseritis patriam : Asseritisque fidem, patriam sed turbat Ibe-

rus.

Ecce iterum , ecce fidem turbat hic ardelio.
Verum alii patriam : sed tu, Feugræe, tueri
Perge fidem , et fidei qui faciunt tenebras
Seriptis illucere tuis ; aunt vera minist;
Bæc munia , ingenio digna tuo et genio.

Vides quo loco tum fuerit apud Lipsium Hispaniærex, quo romana fides et religio: qui postea factus est religionis transfuga, infide et constantiam ἀλλοπρόσαλλος, ut loquitur Montacutus (19). Ces vers de Lipse déshonorent sa mémoire, quand on les compare avec l'aveu qu'il a fait , qu'il n'était à Leyde protestant qu'en apparence, et que son cœur était catholique. Voici cet aveu : Sed altera calumnia, in religione mutavi. Nego, in sede vestrd, non in sensu fui, et ut in peregrinatione corporis non animi requiem illic elegi. In tempore, ut meum ingenium est, quiete modestèque me habui : an in sacra aut ritus vestros transivi? nec impudentia hoc dicet (20). Il avait beau faire et beau dire; lui et tous ses apologistes étaient incapables d'éluder les preuves qu'on alléguait pour faire voir que son style avait répondu à sa profession extérieure, pendant qu'il avait paru protestant. L'auteur de l'Idolum Hallense prouve que Lipse ayant protesté à lène devant Tilemannus Héshusius, qui était alors (21) recteur de l'académie, qu'il embrassait sincèrement la religion luthérienne, communia

(19) Rivet peu auparavant avait dit : Vide si placet expostulationem Richardi Montscutii cum uo Rorweido, in Antidiatribis : ibi Lipsii habebis latinitatem et eruditionem expensem, et de ci judicium quod tibi non arridebit.

(20) Lipsius, in Rejectiuncula, ad calcem Virginis Aspricollis.

(21) C'est-à-dire, vers la fête de saint-Michel

publiquement (22), et que dans une oraison funebre qui fut imprimée, il déclara que Dieu avait donné à son église la maison de Saxe, pour ruiner la peste de la papauté. De bello Smalcaldico locutus causæ bonitatem à Saxone, fortunam et martem ab imperatore stetisse dicet, et..... Saxonicam generosam stirpem ad Dei hostes extirpandos, errores evertendos, PESTEM PONTIFICIAM excindendam donatam divinitus et concessam Ecclesiæ esse (23). On avoue qu'il ne communia point à Leyde, mais on prouve (24) par plusieurs extraits de ses lettres, que pendant qu'il y séjourna il regardait la cause des Espagnols comme le mauvais parti, dont il souhaitait la ruine, et qu'il lui échappait plusieurs expressions qui sentaient le protestant (25).

Voici des circonstances plus précises de son démêlé avec Théodore Koornhert. Dès que son Traité de politique, où il approuvait les persécutions de religion, eut paru, l'an 1589, Koornhert, grand zélateur de la tolérance, lui écrivit son senti-ment sur ce livre-la, et ne laissa point sans réplique les réponses qu'il recut; et enfin il publia un ouvrage sous le titre de Processus contra hæreticidium et coactionem conscientia*rum.* Il le dédia aux magistrats de Leyde, et en envoya des exemplaires aux magistrats des autres villes, et les exhorta à se donner hien de garde des sentimens de cet écrivain. La publication de cet ouvrage chagrina Lipse; mais comme il était un grand ornement de l'académie de Leyde, il obtint des magistrats un acte de complaisance qui pouvait le consoler. Ils publièrent à la maison de ville qu'ils n'admettaient point l'épitre dédicatoire de Koornhert, et que cet auteur, en leur dédiant son livre, ne leur avait fait ni service, ni honneur, ni amitié : qu'ils n'interdisaient pas pourtant son ouvrage; qu'ils en permettaient la lecture aux habitans; mais qu'ils les exhortaient aussi de lire l'excellente réponse de

<sup>(22)</sup> Eamque professionem sacræ cænæ ibidem usu et communicatione publice obsignavu. Dissert. de Idolo Hallensi, pag. 17.

<sup>(23)</sup> Dissert. de Idolo Hallensi, pag. 16.

<sup>(24)</sup> Ibidem, pag. 22 et seq.

<sup>(25)</sup> Ibidem, pag. 17, 18,

Juste Lipse. Ils déclarèrent qu'ils estimaient très - particulièrement ce professeur. Cet acte ne le contenta pas pleinement, et il ne fut pas bien aise d'apprendre que Koornhert, relevé d'une longue maladie, travaillait à répliquer. On dit que par la faveur de quelques villes i' tâcha d'obtenir que les états de Hollande défendissent de réfuter ses écrits de politique; mais que Gérhard de Lange, bourgmestre de Tergou, s'y opposa en se servant de ce discours : Si ce que Lipse a écrit est vrai, on ne pourra le combattre que faiblement, et nous y serons confirmés par cette faiblesse même des écrits que l'on publiera contre : mais si quelqu'un y découvre ce que nous n'y voyons pas, quelque fausseté dommageable à la patrie quel mal peut faire la correction? Lipse se retira de Hollande peu après, sous prétexte d'aller faire un petit tour aux eaux de Spa pour le bien de sa santé. Il ne revint plus, il rentra dans le papisme, et protesta dans une lettre qu'il écrivit de Mayence (26), qu'il avait toujours été de l'ancienne religion, quoiqu'il en eût professé une autre quand il s'était trouvé aux lieux où l'ancienne n'était pas reçue. Cela fait croire à bien des gens que c'était un hypocrite. Quelques-uns crurent que le chagrin que lui causa Koornhert, et la crainte que les Hollandais ne succombassent dans la guerre contre l'Espagnol (27), le firent changer de parti. Quoi qu'il en soit, Koornhert, détenu au lit, et atteint de la maladie dont îl mourut, ne laissa pas de travailler à sa réplique, et de l'achever. Ses héritiers la firent traduire du flamand en latin, et la publièrent (28).

Il faut noter que Lipse avait fait couler quelque petit mot contre l'inquisition espagnole, aux premières éditions, mais il l'ôta des suivantes. Boéclérus lui a dit là dessus ses vérités dans le chapitre de nævis Lipsia-

(26) Ce fut ches les jésuites de Mayence qu'il fit son abjuration. Il souhaita qu'elle demeurdt cachée pendant quelque temps. Voyes Mireus, in Vità Lipsii, pag. m. 17.

(27) Voyes Grotius, Histor., lib. V, pag. m.

ni operis, qui est le Ve. de son Traité de Politicis Justi Lipsii. Lisez ces paroles (29): Illud non omittendum est, quo seipsum prodit damnatque Lipsius; æterno cum dedecore famæ, quam unam videtur in omni vita quæsivisse. Cum enim in prioribus Politicorum suorum editionibus lib. 4, cap. 4, pro libertate religionis, adversus pontificiam crudelitatem et Hispanicam inquisitionem (quam nemo bonus unquam probavit) quædam scripsisset : in posterioribus editionibus tanquam non a religione modo, sed à sand simul mente defecisset, partim omisit ea (scilicet quæ in Freinshemiana editione reponuntur n. 7, 9, 12) partim simpliciter et ingenue dicta mutavit. Boéclérus rapporte quelques autres changemens des expressions de cet homme,

(D) On lui avait offert une profes-

sion à Pise, avec promesse qu'il y jouirait de la liberte de conscience.] Acidalius raconte (30), que Mercurial, négociateur de l'affaire, lui avait dit que le grand-duc avait fait offrir à Lipse une chaire de professeur dans l'académie de Pise, avec le privilége de croire tout ce qu'il voudrait sur la religion, et que ce prince avait obtenu à Rome cette tolérance pour ce savant homme. En même temps Acidalius ajoute que le bruit courait que ce professeur avait embrassé la foi romaine en Allemagne ; et il assure que Lipse , en refusant la chaire de Pise, n'avait allégué pour raison que l'infirmité de sa santé, et la distance des lieux, viæ longinquitatem, et valetudinis imbeoillitatem. Il n'avait garde d'alléguer son protestantisme; car il était assez disposé à la profession publique de la religion romaine. Mais néanmoins nous voyons ici qu'on le prenait en

Italie pour un très-bon calvinis-

te, puisqu'on lui négocia à Rome la

liberté de conscience. Il y a deux lettres de Lipse (31) d'où nous pou-

vons inférer qu'Acidalius était bien

<sup>(28)</sup> Tiré de quelques extraits latins que l'on m'a communiqués de l'Histoire flamande de la Réformation de Gérhard Brandt, pag. 765 et seg., ad ann. 1500.

<sup>(29)</sup> Bocclerus, de Polit. Lipsii, pag. 55, 56. (30) Dans sa IIº. lettre, écrite de Boulogne le mois de janvier 1592.

<sup>(31)</sup> La Ire. de la centurie ad Italos et Hispenos, et la IIIe. de la IIIe. centurie ad Belgas. Dans celle-ci il dit que le pape l'exhortais de venir à Rome: I pue pontifer capat nostrumrecenter nunc me Romam invitavit.

elles ne parlent pas de l'offre de la

liberté de conscience.

(E) Il y eut des protestans qui ne secondèrent pas la passion de quelques-uns de leurs confrères, pour diffamer ce savant homme. Un ministre nommé Lydius, voulant publier les lettres que son père avait reçues de Juste Lipse, fut instamment supplié par Baudius de ne le pas faire; par Baudius, dis-je, qui sachant que Lydius persistait dans son dessein, se prépara à écrire contre lui en faveur de Lipse. Perstat in incæpto, ut sermonem tuum audio. Sed quia sibi sumit cam licentiam ut faciat qua sunt contrà morem bonorum, contra fas gentium, contrà jus humanitatis: faxo dicat **se n**actum, qui hác in parte causam amici et quondam doctoris indefensam esse non patiatur (32). Ce n'est pas que Baudius approuvât les deux ouvrages de Lipse. sur les miracles de la Sainte Vierge : au contraire, il en parlait avec le dernier mépris ; mais il croyait que les lettres que les amis s'entr'écrivent doivent être un secret inviolable (33). Non quòd ejus Divas ullo colore defendi posse censeam, sed interim non est tollenda è vità vitæ societas, quod faciunt qui litteras, hoc est amicorum colloquia absentium, foras eliminant (34)..... Deest scilicet hostis, et seges ac materies metendæ gloriæ non suppetit, nisi ex labe et ruina celebratissimi in litteris viri, et honorifice à bonis nominandi, tametsi famam suam miserè decoxerit duplici illd publicatione Virginum, quibus sapè incolumi authore lumbifragium exoptavi (35). Encore que Lydius fût un grand prédicateur, Baudius ne laissait pas d'espérer d'en avoir fort bon marché. Etiamsi multum in concionibus valeat, vereor tamen ut hic stare possit. Fervida ingenia plerumque violentiam naturæ et profundam ambilionem velare solent præclaro schemate zeli, quod est everriculum et mantile multarum fraudum. Sed

(34) Idem, ibidem, pag. 242.

instruit de ce qu'il dissit; mais non desunt nobis rationes quibus sæculo planum et perspicuum fiet, Quid solidum crepet et pictæ tectoria linguæ (36). Il nous apprend dans la même lettre, que Scaliger avait trouvé fort mauvais que Thomson est fait un livre si violent contre Lipse (37). Il dit aussi que c'est ignorer les lois de l'humanité, et les droits des belles-lettres, que de prétendre que les savans doivent épouser les uns contre les autres les guerres d'état, et les querelles de religion, et que pour lui il ne suivra jamais ces maximes, pendant qu'il lui restera une goutte de bon sens. Non dissimulo, nec unqu'am dissimulabo, intercedere mihi cum Lipsio, extrà causan religionis et libertatis, ob quam publice bello decertamus, omnia jura summæ necessitudinis, quæ cum ullo mortali esse possunt. Numquam litarunt Gratiis, et ignorant quid humaniores litteræ, quid humanitas ipsa flagitet, qui ob eam rem testatas inimicitias promiscue omnibus indicendas esse arbitrantur. In eo censu non erit Baudius, quamdiù sanam animi mentem obtinebit (38). Grutérus, qui avait des lettres de Lipse, ne voulut jamais les communiquer à ceux qui les lui demandérent, pour en faire part au public. Il ne voulut pas fournir des armes contre l'honneur de ce savant homme. Lipsii epistolas amici multi à me petierunt, quibus semper negavi quòd nollem quidquam ex iis depromi unde ei aliquid inureretur infamiæ (39). Mais Lingelsheim (40) ne fut pas si délicat, vu qu'après s'être servi de quelques lettres que Lipse étant à lé-ne avait écrites à Camérarius : il les offrit à Goldast pour être imprimées (41). Goldast avait déjà fait à Lipse la supercherie dont j'ai parlé en un autre lieu (42).

> (36) Boudius, epist. LVI, cont. II, pag. 241. (36) Baudius, epist. LVI, cent. 11, pag. 247.
> (37) Opes est san's non ineruditum, et quod arguas scriptorem multæ lectionis: nisi quod suprà modum modestiæ effervescit, quo nomine etiam serio reprehensus est ab heroe Scaligero.
> Baudius, epist. LVI, cent. II, pag. 242.
> (38) Ibidem.
> (39) Gruter, apud Quirinum Reuterum, epist. CCCXCIII, inter ear quæ ad Goldastum seriote producent enna 1688.

scripta prodieruni anno 1688. (40) Voyes le Recueil des lettres écrites à Goldest, publié l'an 1688, pag. 391. (41) Goldest publia quelques lettres anecdotes

de Lipse, sous le titre de Lipsii Asidava.
(42) A l'article de Goldast, remarque (I), tom. VII, pag. 102.

<sup>(32)</sup> Baudius, epist. LVI, centur. 11, pag. m. 341.

<sup>(33)</sup> Idem , ibidem.

<sup>(35)</sup> Voyes Patin , lettre XXVII , pag. 124 du let. volume , où il cite aussi du Moulin et Kec-

l'assure, que les lois de la générosité tence de l'archevêque de Malines, ne permettent pas que l'on se prévaille de ce qu'un homme peut avoir écrit confidemment à ceux avec qui mangis, epist. XLIII. il entretient commerce de lettres. Les païens n'ignoraient pas cette vérité ; car voici comment on relança Marc Antoine, qui avait récité devant le sénat quelques lettres qu'il avait reçues de Cicéron. At etiam litteras, quas me sibi misisse diceret, recitavit, homo et humanitatis expers, et vitæ communis ignarus. Quis enim unquam qui paulum modò bonorum consuetudinem nosset, litteras ad se interpositd, in medium protulit, pacontre notre religion, ou qui par sa Lipse. révolte pourrait ébranler la foi des Que simples; et ainsi ils ne font point de scrupule de publier jusqu'à des bil-lets de cet homme-là, s'il leur en tombe des copies entre les mains. Ils seraient peut-être plus scrupuleux, s'ils étaient eux-mêmes la personne à qui l'on aurait écrit ces billets ; car il n'est pas aussi contraire à la loi dont nous parlons, de publier une lettre qu'un autre a reçue, que de publier une lettre que l'on a reçue soi-même. Voyez l'avertissement des Considérations générales sur le livre de M. Brueys, imprimées à Roterdam en 1684. On y divulgue un secret que M. Brueys avait écrit à un ami. Voyez aussi les Nouvelles de la République des Lettres (44), dans l'extrait des Dialogues de Photin et d'Irénée, où l'on inséra une lettre de M. Ranchin. Le jurisconsulte Baudouin reproche a Calvin d'avoir imprimé plusieurs lettres qu'il lui avait écrites (45).

Il faut convenir, comme Baudius Voyez le père Quesnel contre la senfondée en partie sur les papiers qu'on lui avait saisis. Il cite Nicol. de Cle-

(F) Quelques-uns disent que sa femme était une très-méchante femme. ] « Le bon homme Lipse qui » avait une méchante femme, a dit » quelque part en ses épîtres, qu'il » y a quelque secret du destin dans » les mariages (46). » Voici le passage dont Patin entend parler : Uxorem duxi, dit Lipse (47), mei magis animi quam amicorum impulsi. Sed, ut ille ait (48), to per ap nou en executar ab amico missas, offensione aliquat besì auroi, à Diis fataliter hoc decretum, et concorditer sanè viximus, lamque recitavit? Quid est aliud fructus tamen matrimonii, id est litollere è vita vita societatem, quàm berorum, exsortes. On a cru que Lipse tollere amicorum colloquia absen- ne changea de religion qu'à cause de tium? Quam multa joca solent esse son ambition, et de l'importunité de in epistolis, quæ prolata si sint, sa femme, qui était extraordinaireinepla videantur? quam multa seria, ment superstitieuse. M. Teissier (40) neque tamen ullo modo divulganda? assure cela sur la foi de Scaliger, neque tamen ullo modo divulganda? assure cela sur la foi de Scaliger, Sit hoc inhumanitatis tuæ (43). Bien dont il cite la CXX°. lettre du II°. des gens croient qu'en faveur de la livre. J'ai parlé à des gens qui m'ont religion il est permis de violer cette fait des contes de l'humeur bourrue belle loi, c'est-à-dire lorsqu'on de cette femme. Ils les avaient our peut décrier un homme qui a écrit faire à des veillards qui avaient vu

Quelques marchands du Pays-Bas raconterent à Florimond de Rémond, l'an 1600, que Lipse s'était marié. Il l'en félicita; mais Lipse lui répondit que cette nouvelle l'avait bien fait rire, et qu'il y avait long-temps qu'il était dans cette prison. At de conjugio, quod tu à mercurialibus nostris audieras, quam risum mihi movit! Ego, vir optime, non recens in eam nassam veni, sed annos jam viginti-sex custodia hæc me habet. Liberos tamen nullos genui, nec hunc conjugii fructum aut lenimentum

Deus dedit (50).

(G) Son écriture était très-mauvaise.7 Il l'avoue lui-même, et il réfute par-là ceux qui prétendaient avoir

<sup>(43)</sup> Cicero, Philipp. II, cap. IV. (44) Mois de décembre 1685, pag. 1337. (45) Balduin., Respons. II ad Jo. Calvin.,

<sup>(46)</sup> Patin , lettre CCXCIV , pag. 565 du II.º. tome.

<sup>(47)</sup> Epist. LXXXVII, centur. III miscell., pag. m. 313.

<sup>(48)</sup> Voici ce que dit Aubert le Mire, dans la Vie de Lipse, pag. 12: Sed ut ille ait, sic erat in faits, et fatalem viro fæminæque torum esse Euripides olim monuit, Lipsius usu didicit.

<sup>(49)</sup> Additions aux Eloges, tom. II, p. 383-(50) Lipsius, epist. LXXII, centur. ad Germanos et Gallos, pag. m. 705.

imprimé sur l'original la harangue de duplici Concordid; sur son original, dis-je, très-bien écrit. Ego bellè et mundule scribo? dit-il (51). Vellem, sed totam Europam testem zaλλιγραoías hujus habeo, et querelas quod autographa mea ægrè vel non legant. Confirmons cela par ce passage de Gabriel Naudé (52) : « Ce digne éco-» lier de notre Muret, M. Antonius » Bonciarius de Pérouse, se plaignait » un jour, qu'il ne pouvait lire que » les deux ou trois premières lignes » des lettres que Lipse lui écrivait, » parce que tout le reste était griffon-» né d'une étrange sorte. Nancélius » en disait autant de l'écriture de » Ramus. »

(H) Sa conversation et sa mine ne répondaient point à l'idée qu'on s'était faite de lui.] Voici l'aveu d'Aubert le Mire (53) sur ce fait-là : In gestu, cultu, sermone, modicus fuit: adeò ut plerique, quibus magnos viros per ambitionem æstimare mos est, viso aspectoque Lipsio quærerent famam, pauci interpretarentur (\*). Constat certe exteros, quos ab ultimá etiam Sarmatid, ejus videndi audiendique gratiá ( ut olim magni illius Livii) frequenter venisse scimus, cum LIPSIUM viderent, eundem sæpè requisivisse.

(I) Ses amis ne l'abandonnèrent point...à la critique de ses adversaires.] Le jésuite Scribanius, selon l'espérance de Lipse (54), se porta pour son défenseur. Voyez son Orthodoxæ fidei controversa, sa Defensio Lipsii posthuma, etc. Claude Dausqueius, chanoine de Tournai, publia l'an 1616, un livre qu'il intitula D. Mariæ Aspricollis OATMATOTP-TOT Scutum . . . . alterum item J. Lipsii Scutum : utrumque adversùs Agricolæ Thracii satyricas petitiones. Il veut dire qu'il répond à un ouvrage que George Thomson , Écossais , publia à Londres, l'an 1606, sous ce titre :

Vindex veritatis adversus Justum Lipsium libri duo. Prior insanam ejus religionem politicam, fatuam nefariamque de Fato, sceleratissimam de fraude doctrinam refellit. Posterior ψευδοπαρθένου Sichemiensis, id est Idoli Aspricollis, et Deæligneæ miracula convellit. Uterque Lipsium ab orco Gentilismum revocdsse docet. Voyez la remarque (A) de l'article Lingelsheim, citation (12). Je ne parle pas de ceux qui l'ont attaque ou défendu sur des matières de littérature. Vincent Contarini, successeur de Sigonius dans la chaire de Padoue, critiqua (55) assez doctement Juste Lipse, l'an 1609, circa frumentariam Romanorum largitionem et militare Romanorum stipendium.

Garasse, qui lui donna deux coups de dent, fut bien repoussé. Il prétendit (56) que le dogme de Lipsius sur la destinée est une vraie chimère sans fondement, et le blâma (57) d'avoir dressé des mausolées à ses trois petits chiens, dont le premier s'appelait Mopsus, le second Sapphi-rus, le troisième Mopsulus, comme il se voit dans le livre qui porte pour titre: Deliciæ christiani orbis. Je ne puis agréer, continue-t-il, toutes ces inventions ridicules et profanes, d'autant que c'est dire en bon français, quoique l'intention des auteurs puisse être bien différente, unus interitus est hominis et jumentorum, et æqua est utriusque conditio. Le censeur de la Doctrine curieuse de ce jésuite soutient (58) que le destin enseigné par Lipsius est conforme au sentiment de Thomas d'Aquin. Il rapporte (59) qu'Aubertus Miræus... n'a pas oublié l'affection que Lipsius avait aux chiens, et le nom même de trois qu'il avait chéris sur les autres... il les avait fait peindre en un tableau avec leur nom à chacun d'eux, leur Age, leur poil et quelques vers audessous, où il avait rencontré non moins ingénieusement que plaisamment: vers et inscriptions qui sont

<sup>(51)</sup> Lipsius, epist. LXVIII, centur. ad Germanos et Gallos, pag. m. 701.
(52) Dialog. de Mascurat, pag. 363.

<sup>(53)</sup> In Vita Lipsii, pag. 32.
(\*) Tacitus in Vita Agricola.

<sup>(54)</sup> Hens in 7 im Agricolo.

(54) Hens i importune, qui jam abeuntem et majora magisque seria meditantem, supervacuò lacesis: si opus et usui fuerit, non deerit amica aliqua manus (et Carolum Scribanium designabat) qua Lipsium non patietur inultum. Miræus, in Vita Lipsii, pag. 25.

<sup>(55)</sup> Son livre fut réimprimé à Wésel, l'an 1669, in-12.

<sup>(56)</sup> Garasse, Doctrine curieuse, pag. 343.

<sup>(57)</sup> Là même, pag. 904.

<sup>(58)</sup> Censure de la Doctrine curieuse, pag.

<sup>(59)</sup> Là même, pag. 162.

son chat, sa femme, etc., avec quelque inscription ou quelque vers, lui dresse une épitaphe, un mausolée..... Quant à l'épitaphe du seul Sapphirus,qui se trouve dans le livre susdit, Selectæ Deliciæ, etc., c'est une pièce supposée, que même le compilateur F. Suertius n'a pas osé mettre auprès des trois inscriptions qui se trouvent sous le titre Lovanensia, et que sans doute quelqu'un a moulé facilement sur l'inscription de Lipsius de son chien Sapphirus, pour exercer son esprit, comme il est facile à voir par la simple lecture. Le censeur ajoute que la prétendue profanation que Garasse trouve là est une chimère; il s'étend assez là-dessus, et fait voir l'impertinence de la raison qu'on avait fondée sur le unus est interitus, etc. M. Desmarets (60), qui a cru que ce critique de Garasse était un anonyme docteur de Sorbonne , s'est trompé: il cût dû lui donner le nom de Charles Ogier (\*), et lui ôter le titre de Sorbonista.

(K) Il se vit accusé . . . d'avoir été plagiaire, et ne voulut point demeurer d'accord qu'on l'en aecusat justement.] Muret et Pétrus Faber furent ses principaux accusateurs. Les pièces de ce procès ont été diligemment recueillies par M. Thomasius, dans son traité de Plagio litterario; et par M. Crénius, dans la VIIe. partie de 828 Animadversiones Philologicæ et

Historicæ.

(L) La maladie qu'il gagna dans un repas.] Voici les paroles de Nicius Erythréus (61) : Sæpius in vita manifestum vitæ discrimen adiit; ter in puerili ætate ... deinde lethali morbo penè sublatus est Dolæ, quæ Sequanorum est academia, ubi quum luculentá oratione Victorem Giselinum, inter medicos allectum, laudasset, ac statim deinde, opiparo convivio exceptus esset, in quo; ut

(60) Samuel Maresius, in Salute Reformat.

(61) Pinacoth. III, pag. 6.

rapportes dans le livre intitulé, Se-invitare se plusculum solent, et in lectæ christiani orbis Deliciæ. Voila sese largius merum invergere, repence que Garasse prend pour tombeau te, insolito horrore correptus, cum et épitaphe: tellement que quiconque febri domum redüt. Lipse, ayant fait fait peindre son perroquet, son chien, une harangue dans la promotion de une harangue dans la promotion de ce médecin, fut sans doute regardé comme l'un des principaux héros du repas; on le fit boire d'autant, et on le pensa tuer. S'il eût été Italien ou Espagnol, cette aventure ne serait pas surprenante; car il est vrai qu'à de telles gens un repas académique, un repas de promotion dans des universités septentrionales, est une occasion aussi périlleuse qu'une bataille rangée à un colonel, à moins qu'ils n'obtiennent dispense de faire raison à chaque santé. Mais Lipse était un Flamand: n'importe; il succomba; il fut vaincu dans une joute bachique par des Francs-Comtois : il lui en coûta presque la vie. Les règles les plus générales souffrent exception.
(M) C'est une chose étrange qu'un

style latin aussi mauvais que le sien ait pu créer une secte dans la république des lettres. ] « Lipsius est cause » qu'on ne fait guère état de Cicé-» ron : lorsqu'on en faisait état, il » y avait de plus grands hommes en » éloquence que maintenant (62). » C'est Scaliger qui parle ainsi; preuve évidente que la secte des Lipsiens s'était fort accrue. Mais c'est ici qu'on

doit s'écrier :

O imitatores , servum pecus , ut mihi scapè Bilem, scapè jocum vestri mevére tumultus (63) Il faut bien aimer les mauvais modéles, quand on est capable de préférer le style de Lipse à celui de Paul Manuce , ou à celui de Muret ; un style qui va par sauts et par bonds, hérissé de pointes et d'ellipses, à un style bien lié et coulant, et qui développe toute la pensée. Lipse est d'autant moins excusable, qu'il était passé du bon goût au méchant goût. Il écrivait bien dans sa jeunesse; cela paraît dans le livre qu'il dédia au cardinal de Granvelle (64), et dans l'oraison funèbre du duc de Saxe. Il se gâta en vieillissant. Sa troisième centurie d'Épttres, disait Scaliger (65), ne mos est illarum regionum, convivæ vaut rien du tout : il a désappris à parler; je ne sais quel latin c'est. Un

adserta, pag. 56.
(\*) Il fellait dire François Ogier, frère de Charles. Rum. cutt.

<sup>(62)</sup> Scaligerans, voce Lipsius, pag. m. 143. (63) Horat., epist. XIX, vr. 19, lib. I. (64) Ser Varius Lectiones, Pan 1596. (65) In Scaligeranis, voce Lipsius, pag. 143.

savant humaniste a cru faire honneur à son père qui était un théologien illustre; il a cru, dis-je, lui faire honneur en publiant son mépris pour le langage que Juste Lipse mit à la mode. Imprimis verò fastidiebat scribendi illam novam formam, quam magnus cæteroquin vir Justus Lipsius sæculo nostro obstrusit, quamque, servum pecus, imitatores plurimi arripuerunt, quamvis impari felicitate (66). Il rapporte le jugement que faisaient du même style Jacques Pontanus et Marc Velsérus. Nos Justi Lipsii excellens ingenium, summamque doctrinam suspicinus, et prædicamus, nec de studiis nostris quemquam melius meritum statuimus. Ab ejus autem idiotismo, et excogitatd haresi in scribendo, pluribus, et opinor justis de causis refugimus, et horremus. Marcum Velserum ipsi Lipsio amicissimum profitentem meis auribus audivi : malle se in scribendo Muretum, qu'am Lipsium posse exprimere. Adeò, cujus probabat ingenium, et scientiam summopere, ejus novitiam, et plus æquo exquisitam et affectatam dictionem non probabat (67). Enfin il rapporte que Scaliger, pret à rendre l'ame, témoigna qu'il abhorrait cette affectation de style. Il fallait que la chose lui tînt au cœur, Puisque même dans cet état-là, où des objets infiniment plus importans devaient attirer son attention, il voulut apprendre à la compagnie ce qu'il en pensait : « Jam in agone mor-» tis constitutus ( ut refert Clarissi-» mus Daniel Heynsius, in epistold » ad Isaacum Casaubonum) hoc » raxindes novi stili admodum exe-» cratus est. Sic enim de eo scribit » Heynsius : Justi Lipsii affectatio-» nem in stilo vehementer fastidire » solebat : in iis præsertim , quæ se-» nex scripsisset, et nonnunquam » litteras ejus cum indignatione lepebat; eodem modo te quoque pudicare, certò scio (68). Phenri Etienne publia un livre de 560 pages, l'an 1595 , contre la latinité de Lipse

(69). Mais cet ouvrage est si rempli de digressions, que l'auteur n'y vient à son but presque jamais. On ne laisse pas de connaître qu'il désapprouvait extrêmement le style de Lipse. Voyez dans un livre de Balzac (70) le Virimagni judicium de imitatione Lipsianae latinitatis: voyez aussi les paroles de Grotius (71). Il ne faut pas craindre qu'une affectation semblable fasse secte dans notre langue, quand même le président de Novion (72) reviendrait au monde.

(N) Ce que Joseph Hall a publié touchant ses Histoires des Miracles de la Sainte Vierge mérite d'être rapporté. ] Ayant raconté un prodige qui servit de punition à un prevôt qui avait fait couper la langue à un martyr protestant, il s'écrie : « Sus donc, » Lipsius, va maintenant escrire les » nouveaux miracles de la deesse, et » confirme la supperstition par des » évenemens estranges. Vous tous » qui l'avez veu, jugez si jamais la » chapelle de Halle et de Zichem a produit chose plus notable. Nous rencontrons par tout des pelerins » allans faire leurs devotions vers » ces sienes dames : je ne sçai si je » les dois nommer deux dames, » bien une en deux chasses. Si elles » sont deux, pourquoi n'en adorent-» ils qu'une? Si elles ne sont qu'une, » pourquoi fait-elle à Zichem la cure » qu'elle ne pourrait faire à Halle? » Oh! quelle grande pitié qu'un esprit si haut et relevé au dernier acte de » sa vie ait esté sujet à resverie! Nous avons cheri et admiré, si » besoin estoit, tous les bons fruicts » et l'engeance masculine de ce cer-» veau : mais qui pourroit supporter » ces vierges simplettes, foibles avortons d'une vieillesse radotante? » L'un de ses plus grands mignons » me dit, l'ayant appris de sa propre

<sup>(66)</sup> Philippus Pareus, in Vita Davidis Parei, pag. m. 18.

<sup>(67)</sup> Jecobus Pontanus, è soc. Jesu, Variaram Rerum, Jast. XXXI, apud Philippum Pareum, ibidan, pag. 19.

<sup>(68)</sup> Philippus Pareus, in Vita D. Parei,

<sup>(69)</sup> De Lipsii latinitate (ut ipsimet antiquarii antiquarium Lipsii stylum indigitant) palæstra prima.

<sup>(70)</sup> A la fin du Socrate Chrétien , p. m. 228.

(71) Sud quidam eloquentid plerosque alliciens (Lipvius), nam cum floridum ipsi et profuens natura hand abnegaret , alterum maluit dicendi genus, concisum quidem nee sinè festivitate, sed verè novum obtentu antiqui ; quod cum imitarentur quibus ingenii judicique non idem fuit , ad corruptissima queque deventum est. Grot., Hist., lib. V., pag. m. 378.

<sup>(72)</sup> Il avait un style laconique, sententieux, et tout coupé.

» bouche, que l'aisnée de ces deux n vierges fut par lui engendrée, con-» ceue, mise en lumiere, et bapti-» sée dans l'espace de dix jours : je » le crus, et n'en fus point esbahi. » Ces actes de superstition ont un » pere et une sage-femme invisible, » outre ce qu'il n'est pas seant qu'un » elephant demeure trois ans à en-» gendrer une souris. Il me fut dit » en la boutique de son Moret, non » sans quelque indignation, que » nostre roi (73) ayant bien consideré » le livre, et leu quelques passages » d'icelui, le jetta à terre avec cette » censure, damnation à celui qui l'a n fait et à celui qui le croit. Je ne » m'enquiers pas si c'est une histoire » veritable, ou un de leurs contes. » Bien suis-je asseuré que cette sen-» tence ne leur causoit pas tant de » mescontentement que de joye à » moi (74). »

(73) C'est-à-dire, Jacques I<sup>er</sup>., roi de la Grande Bretagne. (74) Joseph. Hell, Epistres meslèes, I<sup>re</sup>. décade., pag. 77 et suivantes. Je me sers de la traduction de Jaquemot, imprimée à Genève l'an 1027.

LYSERUS (POLYCARPE), célèbre théologien de la confession d'Augsbourg, naquit à Winenden au pays de Wirtemberg, le 18 de mars 1552. Il n'avait que deux ans lorsque son père (a) mourut; mais sa mère se remariant (b), lui procura un beaupère qui eut un grand soin de lui. Les progrès qu'il fit pendant son enfance le firent juger digne d'être élevé dans le collége de Tubinge, aux dépens du prince de Wirtemberg. Il employa si bien son temps qu'il fut installé au ministère l'an 1573, et au doctorat en théologie l'an 1576. Sa réputation se répandit de toutes parts, de sorte qu'Auguste, électeur de Saxe, l'appela pour être ministre de l'église de Wit-

temberg l'an 1577. A peine eutil fait paraître ses talens dans cette église, qu'il fut agrégé au nombre des professeurs en théologie. Il fut un des principaux directeurs du livre de la Concorde \*, et il exerça vigoureusement la charge de missionnaire (A), pour le donner à signer à ceux qui étaient dans les emplois. Il assista à toutes les assemblées qui furent tenues touchant ce livre, ou touchant la réunion des calvinistes et des luthériens, qui était négociée par les agens du roi de Navarre. Christien, électeur de Saxe, ayant succédé (c) à la dignité de son père, mais non pas à son luthéranisme rigide, fut ravi de voir que Lysérus lui communiquât les conditions avantageuses qu'on lui offrait à Brunswick (B). Il le congédia de bon cœur, et au grand regret de ses sujets. Lysérus ne fut d'abord que coadjuteur à Brunswick; mais il y fut ensuite intendant. On le rappela à Wittemberg après la mort de Christien; et il fût fait ministre de cour à Dresde, l'an 1594. Il s'arrêta là toute sa vie, et employa son temps, non-seulement aux fonctions du ministère, mais aussi à l'éducation des jeunes princes, et à composer des livres (C). Il mourut le 22 de février 1601, père de treize enfans (D), et grandpère de trois petits-fils et d'une petite-fille. Son testament fut une preuve de charité envers les

<sup>(</sup>a) Pasteur et surintendant de Winenden. (b) Avec Luc Osiander, fameux théologien.

<sup>\*</sup>Polycarpe Lysérus, arrière-petit-fils de celui dont parle Bayle, ne convient pas, dit Joly, que son bisaieul ait eu aucune part au fameux livre de la Concorde, mais il avoue qu'il fut un des premiers à souscrire à cette formule.

<sup>(</sup>c) L'an 1586.

pauvres et envers les étudians Cum aliud agens Lyserus, conditionécessiteux (E). Il avait eu à soutenir beaucoup de querelles  $(d)(\mathbf{F}).$ 

(d) Tiré de sa Vie, composée par Melch. Adam, qui la tira presque toute de son Oraison funèbre, prononcée par Leon. Hut-

(A) Il exerça vigoureusement la charge de missionnaire. ] Je me sers de ce mot en considérant les courses qu'il lui fallut faire de ville en ville gien allemand: Inciderant ministerii ipsius Wittebergensis primitiæ in illud ipsum tempus, quo ingenti curd maximisque impensis electoris Saxon. AUGUSTI liber christianæ concordiæ collectus, conscriptus et plurimarum ecclesiarum calculo approbatus fuerat. In hoc ergo opere feliciter promovendo partes minimè postremas sustinuit Polycarpus, dum de mandato ac voluntate electoris, una cum reliquis ad hanc rem deputatis nobilibus et theologis, non Wittebergæ modò, sed et Torgæ, Lipsiæ, Misenæ et alibi subscriptiones ab illis exposcere necesse habuit, qui publicis docendi muneribus vel in ecclesiis vel in scholis tum erant præfecti. Tanto autem tamque arduo labore superato, etc. (1).

(B) Christien.... fut ravi que Lysérus lui communiquat les conditions avantageuses qu'on lui offrait à Brunswick. ] Il ne songeait à rien moins qu'à les accepter, et il croyait sans doute que cela ne servirait qu'à lui procurer l'avantage d'être retenu, avec des témoignages utiles de la haute estime qu'on avait pour lui. Qui fut étonné? ce fut Lysérus, quand il vit la réponse de l'électeur; car il n'y eut plus moyen de remercier Je ne parle point de plusieurs livres MM. de Brunswick: il fallait accepter ce qu'ils offraient. Ce fut un coup de foudre pour les zélés; on fit en vain cent remontrances à la cour. Voici les paroles de Melchior Adam (2) :

(1) Spizelius, in Templo Honoris reserato, pag. 12

nis opimæ occasionem apud Brunsuicenses sibi obtingere, datis ad aulam litteris, ostendisset: responsum planè dmpoodountov tulit : ut frueretur, quam sibi oblatam putaret, felicitate: ecclesiæ Wiltembergensi de alio pastore prospectum iri. Hoc responso ordines consternati non litteris modò, sed et legatis ad aulam electoralem missis, causas plane sonticas exposuerunt, ob quas de retinendo Lysero sint solliciti : verùm irrito planè conatu.

(C) Il employa son temps à compour exiger les signatures, et pour des livres. ] Les principaux grader les non-conformistes. Voyez la sont: Historia Passionis Dominica remarque (C) de l'article Hunnius, et considérez ces paroles d'un théolo-Adscensionis Dominicæ, et missionis Spiritus Sancti Homiliis aliquot explicata, à Leipsic, 1610 in-4; Schola Babylonica ex cap. 1 Danielis, quam subsequuntur Colossus Babylonicus, Fornax Babylonica, Cedrus Babylonica, Epulum Babylonicum, et Aula Persica. Commentariorum in Genesim tonii VI; le 1e<sup>e</sup>. sur Adam; le 2e. sur Noé; le 3e. sur Abraham; le 4°. sur Isaac; le 5°. sur Jacob; le 6°. sur Joseph. Harmoniæ Evangelicæ, a Martino Chemnitio inchoa-tæ, Continuatio, seu Vitæ Jesu-Christi secundum quatuor Evangelistas expositæ libri tres. J'ai dit ailleurs (3) qu'il publia un ouvrage d'Hasenmullérus. Cela fit naître une dispute entre lui et le jésuite Jacques Gretser, laquelle il abandonna après la deuxième replique (4): il ne pré-voyait point de fin, s'il avait voulu toujours répliquer ; il aima donc mieux sonner la retraite. Mais à l'égard d'un ministre suisse (5), qui enseignait que Dieu a élu tous les hommes à la vie éternelle, le combat fut beaucoup plus opiniâtre, car il dura dix-sept ans. Cum isto, inquam, totis annis septendecim pugnavit (6).

<sup>(2)</sup> Melch. Adam., in Vitis Theolog., pag. reserato, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Dans l'article JARRIGE, tom. VIII, pag.

<sup>339,</sup> citation (21).
(4) Cum jesuid Ingolstadiensi Jacobo Greesero, ob publicatam historiam Hasenmulleria-nam, publicum ei intercessit certamen i in quo post unam atque alteram velitationem illud poeto usurpandum sibi statuit :

to usurpandum sidi statuu:
Cede repugnanti: cedendo victor abibis.
Melch. Adam., in Vitir Theol., pag. 801.
(5) Samuel Huberus. Voyes l'article de HumNIU., tom. VIII., pag. 301, remarque (E).
(6) Melch. Adam., in Vitis Theol., pag. 801.

mand (7).

(D) Il fut père de treize enfans.] Entre autres, de Polycarpe et de Guillaume, qui ont eu divers emplois ecclésiastiques et académiques, et ont publié plusieurs livres. Poly-CARPE Lysébus, néà Wittemberg, le 20 novembre 1586, fut ministre et professeur à Leipsic, etc. Il mourut le 15 de janvier 1633, laissant plusieurs enfans. Voyez le Théâtre de Paul Freher à la page 452, 453 : vous y trouverez le catalogue de ses livres. Guillaume Lyserus, son frère, naquit à Dresde, le 26 d'octobre 1592. Il fut professeur en théologie à Wittemberg, etc., et mourut le 8 de février 1649, laissant plusieurs enfans de l'un et de l'autre sexe. Voyez le même Théâtre de Paul Fréber à la page 542, 543: vous y trouverez le catalogue de ses livres.

Notez que son Systema Thetico-Exegeticum n'a été imprimé qu'en 1699. Voyez le journal de Leipsic au mois d'octobre de la même année, à la page 473 et 474 : vous y trouverez le nom et les qualités de quelques

personnes de cette famille.

(E) Son testament fut une preuve de sa charité envers...les étudians nécessiteux. ] Voici les paroles de Mel- potest quos quantosque crabrones tunc chior Adam: Testamento cavit, ut excitaverit tam in Aula quam in acaquotannis in die Polycarpi et Elisabethæ, certa quædam pecuniæ summa impenderetur, in lautiorem victum corum, qui communi mensa ute-rentur (8). Cet auteur nous apprend là (9) une chose qui mériterait peutêtre un peu de réformation. Les ministres seraient plus considérés qu'ils ne le sont dans l'Allemagne, si les étudians en théologie étaient moins souvent de la condition dont la moitié du tort. il nous parle.

(F) Il avait eu à soutenir beaucoup de querelles. ] Rapportez ici ce que j'ai dit ci-dessus (10), et ajoutez-y une chose que Melchior Adam n'a point dite. Il y eut un poëte nommé Jean Major, qui fit des vers contre

(10) Pans la remarque (C).

que notre Lysérus publia en alle- la conduite qu'on avait tenue à l'occasion des signatures du formulaire, et qui maltraita surtout les théologiens de Wittemberg. Lysérus prit à partie ce Jean Major avec tant de force, qu'il ne se donna point de repos jusques à ce qu'il l'eût fait chasser de l'académie. Il se fit beaucoup d'ennemis par cette victoire; et à son tour il succomba sous leurs efforts : il perdit tous les établissemens qu'il avait à Wittemberg. Tant il est vrai qu'en certaines occasions, il est plus utile de se contenter d'un médiocre avantage sur ses adversaires, que de les pousser à bout. Mais où sont les gens qui se puissent modérer lorsqu'ils ont le vent en poupe, et que leur faction dominante leur permet de se venger? Sub initium anni 86 supra sesquimillesimum turbas collegio theologico Wittembergensi dari capit Joannes Major poeta, homo despératæ levitatis, qui editis in publicum carminibus, religionis sinceritatem et bonorum virorum, theologorum cum-primis, famam vellicare haud dubitaverat, cujus improbis conatibus cùm Polycarpus tum publice tum privatin magno spiritu se opposuisset, tandemque effecisset, ut poëta Wittebergensi academid sit proscriptus; dici non demid, quantamque invidiam sibi apud multos attraxerit; quæ postea sine gravi ecclesiæ scandalo in nervum ita erupit, ut Polycarpus total ecclesid et academid reclamante functione sud exciderit (11). Sa retraite ne le mit pas à couvert de la morsure (12). Si nous avions un grand détail sur tout ceci, nous trouverions apparemment que notre Lysérus avait

> . (11) Spizelius, in Templo Honoris reserate, (12) Neque verò in hac quantumvis splendida statione constitutus, falsorum fratrum venen tos morsus effugere potait. Idem, pag. 13.

LYSÉRUS (JEAN), auteur de plusieurs écrits touchant la polygamie. Voyez les Nouvelles de la République des Lettres (a); et

(a) Mois d'avril 1685, art. I, pag. 370 et suiv. Voyez aussi l'article LAMECH, dans ce volume, pag. 35, remarque (A).

<sup>(7)</sup> Spizelius en donne la liste, pag. 16. (8) Melch, Adam., in Vitis Theol., pag. 802. (9) Il vennit de dire: Cum singulari quodam amoris affectu Wittembergam et tenuioris cumprimis fortune studiosos, quales plerumque esse solent, studios theologicis qui se manciparunt, prosequeretur; testamento cavit, etc.

joignez-y ce qui suit. Il avait un frère aîné surintendant de l'église de Magdebourg. Il était dans la dernière misère à Amsterdam lorsqu'il y faisait imprimer son dernier livre (b), dont le libraire ne lui donna que vingt ducatons: et pendant même sa maladie, il était logé dans un galetas immédiatement sous le toit (c). Je tiens cela d'un de ses amis qui le visitait souvent.

Je ne dois pas oublier que l'ouvrage de Polygamia, qu'il fit imprimer sous le nom de Theophilus Alethæus, l'an 1676, in-8°., fut condamné par un arrêt de Christien V, roi de Dannemarck, et que l'auteur fut banni de tous les états de sa majesté danoise \*. Il v servait en qualité de ministre d'armée. Un théologien danois, nommé Jean Brunsman, réfuta ce livre par un autre qu'il intitula : Monogamia victrix, et qui fut imprimé à Francfort, l'an 1679, in-8°. Lysérus avait publié en allemand un traitépolygamique intitulé : das Konigliche Marc aller Lander (d).

(b) Il fut imprimé l'an 1682, sous le titre de Polygamia triumphatrix, in-4°.

(c) . . . . Quem tegula sola tuetur

A Pluvid , molles ubi reddunt ova columba.

Juvenal., sat. III, vs. 201.

\* Voyez, tom. VII, pag. 49, l'article GEDDICUS, remarque (C), citation (12), et la note ajoutée.

(d) Tiré du V°. tome des Observat. Selecta, imprimées à Hall, l'an 1702, pag. 42.

## LYSET. Voyez LIZET \*.

\* J'ai ajouté ce renvoi, et mis à leur ordre alphabétique (en suivant le système de Bayle qui ne compte l'Y que comme I) les articles l'XMINAGRUS, LIEMANIN et LISOLA.

LYSIMACHUS, précepteur d'Alexandre. Je n'en dirais rien

joignez-y ce qui suit. Il avait un si Amyot avait bien traduit ce frère aîné surintendant de l'é- que Plutarque en a rapporté (A).

> (A) Si Amyot avait bien traduit ce que Plutarque en a rapporté.] Voici ses paroles (1): Or y avoit-il autour d'Alexandre, comme l'on peut penser, plusieurs personnes ordonnées pour le dresser et bien nourrir, comme gouverneurs, chambellans, maistres, et precepteurs : mais Leonidas estoit celuy qui avoit la superinten-dance par dessus tous les autres, homme austere de sa nature, et parent de la roine Olympias: mais quant à luy il hayssoit ce nom de maistre, où precepteur; combien que ce soit une belle et honorable charge, à raison de quoy les autres l'appelloient le gouverneur et conducteur d'Alexandre, à cause de la dignité de sa personne, et de ce qu'il estoit parent du prince : mais celuy qui tenoit le lieu, et qui avoit le titre de maistre, estoit un Lysimachus natif du pays d'Arcanie (2), lequel n'avoit rien de bon ny de gentil en soy: mais pource qu'il se nommoit Phoenix, et Alexandre Achilles, et Philippus Peleus, il tenoit le second lieu, après le gouverneur. La faute de cette version consiste en ceci : Amyot déclare que Lysimachus tint le second lieu à cause qu'il s'appelait Phénix, et qu'Alexandre s'appelait Achille qu'Alexandre s'appelait Achille, et que Philippe s'appelait Pélée. Cela est absurde; Plutarque était trop habile pour débiter de semblables causes. Mais voici son sens : il dit que Lysimachus, dépourvu d'ailleurs de politesse, se rendit agréable par les nouveaux noms dont il orna son esprit, et qu'il emprunta d'Homère. Le roi, disait-il, est Pélée; le prince son fils est Achille, et moi je suis Phénix. Cela était fort capable de chatouiller Alexandre, et de plaire au roi Philippe : c'était réveiller de grands objets. Ce précepteur se fit aimer par cette invention, et ce fut lui qui, après Léonidas, occupa la première place dans la maison du jeune

<sup>(1)</sup> Amyot, dans la traduction de Plutarque, à la Vie d'Alexandre, chap. II, pag. 142, édition de Paris, ches Pierre Gaillard, 1615, in-80.

<sup>(2)</sup> C'est ainsi qu'il y a 'dans l'édition dont je me sers ; mais je ne doute pas qu'Amyot n'ait dit d'Acarnanie.

prince. J'ai touché dans un autre endroit (3) la distinction de gouverneur et de précepteur : vous l'allez voir clairement dans les paroles de Plutarque, qu'il faut que je copie afin que mes lecteurs puissent connaître l'erreur d'Amyot. Acovidac...... μέν οὖν φεύγων τὸ τῆς παιδαγωγίας ὅνος μα, καλὸν έχούσης και λαμπρον, ύπο δε τών άλλων, διά το άξίωμα και την οικείοτητα, τροφεύς Αλεξάνδρου και καθηγητης καλούμενος, ο δε το σχημα του παιδαγαγού και την προσηγορίαν υποποιούμενος Νν Αυσίμαχος, τῷ γένει Ακαρνάν, ἄλλο μέν οὐδεν ἔχων ἀς εῖον, ὅτι δ' ἐαυτὸν μέν ενόμαζεν Φοίνικα, πον δε Αλέξανδρον Αχιλλέα, Παλέα δε του Φίλιππον, ηγαπάτο, καὶ δευτέραν είχε χώραν. Leonidas..... pædagogi nomen cum honesto et specioso conjunctum officio repudiabat, atque ab aliis dignitatis et necessitudinis causa nutritius Alexandri et rector vocabatur : ille qui speciem pædagogi et vocabulum sumebat Lysimachus, natione Acar-nan, urbanitate nulld præditus erat alia, sed, quòd Phænicen nomi-naret se, Alexandrum, Achillem, et Philippum, Pelea, ideò gratus erat, et secundum locum tenebat (4).

(4) Plutarchus, in Alex., pag. 667, B.

LISMANIN (François), natif de Corsou, docteur en théologie et cordelier célèbre (a), entra dans l'église protestante ; mais il ne s'arrêta pas où il devait, car il poussa jusque dans l'arianisnie. Cela se fit par degrés. Il était confesseur de Bonne Sforce, reiue de Pologne, et son prédicateur en langue italienne, etc. (b) (A), lorsque Jean Tricessius, homme docte et de qualité, répandait clandestinement à Cracovie les semences de la réformation (c). Lismanin, fort ébranlé par la lecture d'un livre dont la

reine lui avait fait présent (d), se confirma dans ses soupçons contre l'église romaine, en conférant avec Jean Tricessius (e), qui outre cela lui prêtait les livres des réformateurs (f). Il devint bientôt suspect d'herésie; mais il joua de tant d'adresse, que l'évêque de Cracovie ne put jamais le convaincre d'avoir les livres de Luther et de Calvin. Il évita les piéges que ce prélat lui tendit à Rome. Lismanin y était allé l'an 1550, pour féliciter de la part de la reine Bonne, le nouveau pape Jules III (g). L'évêque écrivit à Rome que c'était un hérétique caché, et qu'il fallait le mettre en prison, et l'empêcher de revoir jamais la Pologne. Cet avis arriva un peu trop tard; Lismanin s'en retournait déjà aupres de la reine sa maîtresse. Des qu'il fut arrivé à Varsovie, où elle faisait sa résidence, il reçut des lettres du roi de Pologne, Sigismond Auguste, fils de cette reine, qui le chargeait de travailler à la faire revenir de sa colère, car elle était fort irritée de ce que ce prince s'était marié avec Barbe Radzivil (B). Il fit trois voyages pour mettre la paix entre les deux reines (C) : le roi en fut si content, qu'il lui fit promettre le premier évêché qui vaquerait Sur ces entrefaites Lélius Socin, qui arriva en Pologne, l'an 1551 (h), conseilla à Lismanin de jeter le froc, et de s'en aller dans

<sup>(3)</sup> Dans l'article Acuttin, tom. I, pag. 158, remarque (C).

<sup>(</sup>a) Biblioth. Antitrinitariorum, pag. 34.

<sup>(</sup>b) Ibidem.

<sup>(</sup>c) Historia Reformat, Polonica, pag. 18.

<sup>(</sup>d) Ibid., pag. 23.

(e) Ex lectione concionum Bernardini Ochini Itali... à regind Bond sibi oblatarum, totam religionem romanam in suspicionem traxerat. Histor. Reformat. Polonice, pag. 23.

(f) Ibidem, pag. 21.

<sup>(</sup>g) Ibidem, pag. 24. (h) Ibidem, pag. 44.

les pays réformés, et en Suisse ture divine; l'autre (p) soutenait geante pour le prier de revenir. Il partit de Suisse, l'an 1556, et s'en alla en Pologne, où il se tint caché quelque temps; car il n'ignorait pas qu'il y avait contre lui une sentence de proscription (n). Plusieurs grands seigneurs intercédèrent pour lui, de sorte qu'il lui fut permis de se montrer. Il n'adhera point d'abord à deux novateurs, dont l'un (o) soutenait que Jésus-Christ n'était point médiateur selon la na-

principalement. Lismanin aurait la prééminence de Dieu le père. suivi ce conseil, s'il n'eut vu dans Mais lorsqu'il eut eu quelques l'esprit du roi une forte disposi- conférences avec Blandrata, l'an tion à la réforme. Il l'entretint 1558 (F), il commença de doudans ce goût, et il reçut même ter du mystère de la Trinide lui une commission de voya- té; et il se rendit si suspect ger pour acquérir les lumières d'arianisme, qu'il fut déféré au qui leur étaient nécessaires afin consistoire de Cracovie (q). Il se de dresser un meilleur gouver- justifia mal; et comme Blandrata nement ecclésiastique (i) (D). Il eut des fauteurs, et que d'autres vit l'Italie, la Suisse, Genève, disputes avaient divisé déjà les Paris, et s'acquitta fidelement de esprits, on ne vit que confusions sa commission; mais, étant re- dans tous les synodes. Lismanin tourné à Genève, il s'y maria, chercha un milieu pour accorder par le conseil de Calvin et de les parties : il voulait que l'on Socin, et malgré les remontran- s'en tînt à l'autorité de quatre ces très-judicieuses de Budzinius, pères de l'église (r); et pour cet son secrétaire (E). Le roi de Po- effet il fit un centon de divers logne en fut si faché, qu'il aban- passages de ces quatre peres, qui donna son projet de réformation, aurait servi d'asile à plusieurs quoique Lismanin lui eut fait te- sortes d'interprétations. Ce pronir les lettres de plusieurs minis- jet sut rejeté. Alors Lismanin se tres touchant cette affaire (k). Le retira à Konigsberg dans la Pruspremier synode qui fut tenu en se, et y mourut misérablement Pologne (1) par les réformés, écri- environ l'an 1563 (s) (G). La pluvit à Lismanin, qui était alors en part de ceux qui parlent de lui Suisse (m), une lettre fort obli- ignorent son nom (H). Il n'écrivit presque rien (1).

(p) Il s'appelait Paul Gonésius.

(q) Histor. Reformat. Polonice , pag. 118.

(s) Ibidem , pag. 170.

(A) Il était confesseur de...., la reine de Pologne, et son prédicateur en langue italienne, etc.] Pour expliquer ici cet *et cætera* , je rapporte la liste entière des charges de Lismanin: Theologice doctor, monachus franciscanus. Circiter anno 1546 jam erat Bonæ reginæ (matri Sigismundi Augusti regis) à concionibus Italicis et confessionibus sacris : nec non franciscanorum seu minoritarum in Polonia provincialis, et omnium cœnobiorum monialium regulæ claræ ephorus, qui vulgò commissarius di-

<sup>(</sup>r) Saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Chrysostome. Ibidem, pag. 168. Voyes la remarque (I).

<sup>(</sup>i) Ibidem, pag. 41.

<sup>(</sup>k) Ibidem, pag. 43.

<sup>(1)</sup> A Pintzovie, l'an 1555. Ibid., pag. 56.

<sup>(</sup>m) Ibidem, pag. 57. (n) Ibid., pag. 65.

<sup>(0)</sup> Il se nommait François Stancarus.

citur, atque parochus Choviensis (1). (B).... Cette reine.... était irritée de ce que ce prince s'était marié avec Barbe Radzivil. L'auteur que je cite observe que ceux qui commencèrent dans la Pologne le grand ouvrage de la réformation, firent une grande de Sigismond, pendant que les évêques leurs plus grands persécuteurs y donnaient les mains. En s'opposant aux inclinations du prince, et à sa passion favorite, ils le disposèrent à rejeter la réformation; mais ceux qui applaudissaient à son mariage gagnaient son cœur, et se mettaient en état d'obtenir de lui la liberté tout entière de persécuter les luthériens. Impediebat veritatis in regio corde progressum industria et vigilantia astutiaque pontificum Romanorum, latera regia semper claudentium, aures ejus occupantium, insignia regni et cor regis, custodiam legum tenentium , oracula regia edentium.... et quod tum ferè maximè tempori et rebus eorum accommodum erat, matrimonium regium cum Bar-bard Radzivillid, Stanislai Gaofoldi Palatini Trocensis relicta vidua, foemind ad invidiam pulcherrimd initum, approbantium et defendentium. Nam cum multi etiam ex illis qui veritati et reformationi favere cœperant, connubium illud, utpote cum privata et privatim, inconsulto senatu, contractum destruerent, è contra Maciejovius ille, tum Andreas Lebridovius ... Episcopi, aliique primores pontificii illud adstrucrent, factum est, ut rex aversum ab illis animum ac favorem in hos converterit.... Itaque boni illi viri, veritatis fautores graviter in eo, quòd in hoc negotio regi tanto conatu se opposuerint, erraverant : osores verò ejus et adversarii eorum contrariæ parti se applicantes regis gratiam in se deri-varunt. Adeò et hic verum apparuit illud Christi oraculum: filios tenebrarum prudentiores esse in generatione sua quam filios lucis (z). S'il ne fut pas plus utile, il fut du moins plus glorieux aux resormateurs de la Pologne, d'avoir été si peu politiques.

(1) Biblioth. Antitrinitar. pag. 34. 2) Stanislaus Lubieniecius, Historia Reform. Polonice, pag. 21.

(C) Il fit trois voyages pour mettre la paix entre les deux reines.] Sa négociation eut plus d'éclat que de succès ; et si elle fut agréable au roi, elle fut fort désagréable à la reine mère, qui n'était rien moins que ce que son nom signifiait (3). Quo offaute: ils s'opposerent à ce mariage ficio postquam susceptis anno 1551 m. Januar, Febr. et Martio Cracoviam tribus itineribus majori cum regis qu'am reginæ Bonæ gratiá (publicè enim in templo arcis, et in magna aulæ frequentiå, imprudens tamen, rege scil. id procurante, legationem conciliationis reginarum socrus et nuras peregit) perfunctus est, rex ab eo tempore eum carum sibi habuit (4). Un panégyriste de Bonne Sforce remarque qu'elle se rendit partisane des seigneurs et des palatins de Pologne qui n'avaient pas approuvé ce mariage-la, ne voulant pas voir ni le roi son fils ni sa femme, qui ne porta pas long-temps la couronne polonaise, étant morte assez soudainement a Cracovie, non sans soupçon de poison..... Par la mort de la reine Barbe les dissensions et les troubles du royaume de Pologne furent apaisés, et le roi et la reine Bonne sa mère se réconcilièrent (5); mais les reproches qu'elle lui fit sur cette mésalliance, repoussés par des reproches de même nature, rompirent bientôt la paix. La reine « aprés leur » première réconciliation, ayant sou-» vent reproché au roi son fils, » qu'il avait épousé en secondes » noces une simple demoiselle veuve » d'un simple gentilhomme, qui » n'était pas de si bonne maison que » celle de Radzivil, dont cette dame était issue, Sigismond Auguste repartit trop brusquement à la reine sa mère, qu'il n'avait pas fait tant de déshonneur à la royale » maison des Jagellons et à la cou-» ronne de Pologne, épousant pu-

Qui tibicunque bons sacris dum tingeris undis, Imposuit nomen, omnibus imposuit. Hist. Reform. Polon., pag. 36.

<sup>(3)</sup> Litteras à rege... accepit, quibus ei man-davit ut regina consorti sua conciliaret (avorem matris sue regine Bone, cui cumprinis nupue ille filii regis erant ingrate, et animum exas-perdrant satis naturd malignum. Nam non temere in eam quispiam lusit:

<sup>(4)</sup> Idem , ibid. , pag. 37. (5) Hilar. de Coste, Elog. des Dames illustres, toin. I, pag. 201.

LISMANIN.

» bliquement et en la face de l'église » cette très-belle veuve, en laquelle » les grâces du corps et de l'esprit » récompensaient avantageusement » ce qui manquait à sa naissance, ou » plutôt à celle de son premier mari » Gastold, que non pas elle qui » s'était mariée secrètement après la

» mort du feu roi Sigismond-le-.» Grand, de sainte et de louable » mémoire, à un homme de basse » condition nommé Pappacoda (6). »

(D) Il reçut.... une commission de voyager pour acquérir les lumières... nécessaires afin de dresser un meilleur gouvernement ecclésiastique.] N'allez pas vous imaginer que ses lettres de créance portassent, qu'il avait ordre de s'instruire des bonnes manières de réformer la religion. Il n'avait reçu cet ordre que verbalement, et le roi n'avait point voulu qu'on lui rendît compte de cette affaire par écrit, mais seulement de vive voix. Lismanin ne laissa pas de lui en écrire. Le prétexte de son voyage fut celui-ci. On le chargea de voyager, asin d'acheter plusieurs bons livres pour la bibliothéque du roi. Ce n'était pas uniquement un prétexte, car il fut effectivement chargé d'acheter des livres, et il en acheta même beaucoup qu'il envoya en Pologne (7). De negotio religionis amplius colloquentes, decreverunt, ut Lismaninus, ministri regii (factorem vulgò vocamus) nomine, bibliothecam regiam sumptibus ejus omni librorum genere instrueret, nec non viros doctos et pios adiret, ecclesias varias, earum instituta et ritus ac regendi formas perlustraret, deque omnibus his à reditu suo regem instrueret (8).... Lismaninus regi per litteras posteà totum negotium exposuit, contrà ejus tamen mentem, qui reditum ejus et narrationem vivae vocis, non litteras et mutam narrationem, expectabat (9). Lismanin fit paraître peu de discretion et de con-

(6) Hilarion de Coste, la même, pag. 204. Vores les paroles de M. de Thou, tom. II, pag. 235, citation (18) de l'article Arreon (Isa-belle d').

duite dans l'exécution d'un dessein aussi important que celui-là. Il ne faut point qu'on objecte que jamais le roi de Pologne Sigismond Auguste ne le chargea d'une telle commission; car il est facile de faire voir le contraire. Les originaux des lettres que plusieurs ministres avaient remises à Lismanin, et qu'il avait en-voyées au roi de Pologne, tombèrent entre les mains du secrétaire de Lismanin, trente ans après la mort de . ce prince, et on les rendit publiques (10). Il est certain que Gesner, Bullinger, et Calvin écrivirent à ce monarque, et que leurs lettres, avec plusieurs autres qui furent écrites à des seigneurs polonais sur l'affaire de la réformation, coururent par tout le royaume, et chagrinèrent extrêmement les bons catholiques. Urebat malevolos Lismanini exemplum, sed et missæ virorum præstantium Con-radi Gesnerl, Henrici Bullingeri, tùm Joan. Calvini ad regem litteræ, quæ et ad proceres regni ac equites veritatis evangelicæ sectatores scriptæ per ora et manus plurium ferebantur (11). Il est sur aussi que sa majesté polonaise fit réponse aux lettres des trois docteurs que j'ai nommés. Litteræ illæ (12) ad Lismaninum per Budzinium ministrum ejus missæ fuere, qui et litteras regias quibus Gesnero, Calvino, et Bullingero respondit, ad eos pertulit (13). Mon auteur se plaint de celui qui a publié les lettres de Jean Calvin. Il l'accuse d'avoir supprimé les louanges que Calvin avait données à Lismanin, dans ses lettres au roi de Pologne. Moneo amantes veri ex officio viri christiani et fidelis scriptoris, ut qua ratione in legendis celebrium auctorum scriptis, circumspectos eos esse oporteat, videant, non bond fide in edendis illis epistolarum gravium apographis ab infestis veritati hominibus actum esse.

<sup>(7)</sup> Libros jussu et impensis regils coëmtos, biennio postquam duxerat uxorem ad eum sub-indè misit. Lubienicius, in Hist. Reformat. Polonice, pag. 43, 44.
(8) Idem, ibidem, pag. 41.

<sup>(9)</sup> Ibid., pag. 42.

<sup>(10)</sup> Nec non litteras quas celeberrimi in Hel-velid viri ad eum scripsere : quarum autographa 30 annis à morte regis in manus Budsinii per-venerunt, ita ut ejus industriæ conservationem illorum debeamus. Horum apographa hic omit-to; cum hæc jam ducum lucem viderint. Idem, ibid., pag. 44.

<sup>(11)</sup> Ibid., pag. 55.

<sup>(12)</sup> C'est-adire, celles que le synode de Pintsovie écrivit à Lismanin.

<sup>(13)</sup> Lubieniecius, Hist. Reform. Polonice, pag. 58.

Nam ne quid dissimulem : epistola, marier, qu'il eut rendu compte de sa rogantiam scripta, extat quidem in-Lismanini nomen initio epistolæ paditions et de changemens?

(E) Il se maria.... malgré les rehomme fût fortement persuadé de la fallait néanmoins qu'il attendit à se rait en lisant cela, que cet homme,

quam ad regem Augustum Calvinus commission au roi de Pologne. Tout nonis decembr. cio io liv. dederat, ce qui est permis n'est pas pour cela satis cordate contra pontificiam ar- faisable : l'importance est de prendre toujours bien son temps. Budzinius ter epistolas Calvini pag. 139, sed représentacette maxime à son maître, avec beaucoup de solidité; mais il le rum candide agens editor ejus omisit trouva inflexible, il ne put jamais l'in-(14). Il rapporte une lettre de Calvin duire à différer son mariage. Le sociprimee, vous trouverez bien des mauvais que les conseils de Calvin, et omissions dans celle-ci; on en receux de Socin aient en classification. omissions dans celle-ci; on en re-ceux de Socin, aient eu plus de cré-trancha tout ce passage (15): Equi- dit que ceux de Budzini. Quod tademoptimo viro et fideli servo Christi men (mandatum regis) paulo post Franc. Lismanino, quum à me con-neglexit, postquam Genevam reversilium peteret, auctor esse non dubi- sus, ne cum horrido cucullo in Potavi, ut isthuc statim concederet, si loniam rediret, uxorem duxisset, quis forte opera ejus usus fuerit, auctore Calvino et Lælio Socino (qui saltem pio ejus desiderio libenter subscripsi: nec veritus sum ne ejus profectio quasi intempestiva majestati anno redierat; qud tamen mox, Calvestræ displiceat, cujus præsentiam vini ingenium vel non ferens vel memultis modis utilem experientia ipsa tuens, relictá, Tiguri sedem fixerat) ostendet. Quod si palam a rege ip- sed contradicente Budzinio, ministro sum proferri mox a primo ingressu suo, et ob oculos ponente regis innondum commodum videbitur, mihi dignationem, qui eum sumptibus suis tamen per sacrum Christi nomen ro- in exteras regiones ad omnia perluganda suppliciter et obtestanda est stranda et exploranda ablegarit, et V. M. ut recte currenti saltem aliun-tantorum conatuum alium eventum de patefactam viam curet (16). Voilà quam ablegati sui, ejusque moune preuve convaincante de la mis- nachi, nuptias expectet, fide etiam sion de Lismanin, ou plutôt de la promissi sibi datd, tum et successum commission que le roi son maître lui ejusmodi matrimonii, quod magis avait donnée de prendre langue avec édificata subruere, quam aliquid les réformateurs, et de s'instruire édificare possit, infaustum; quod des meilleurs moyens de réformer la etiam reipsa evenisse suo loco videbi-Pologne. En même temps voici une mus. Sed surdo cecinit. Namque mopreuve déplorable des supercheries nachus cælibatum, et spiritu et carne qui se commettent dans l'impression meritò illum damnante, perosus, et des livres posthumes. On en retranche ad castas, intempestivas tamen, nuptout ce qui déplait. Et qui nous as- tias properans, quod instituit, effecsurera que l'on n'y fait point d'ad- tum dedit, et accepta uxore, Geneva mansit. Quod ejus factum rex moleste ferens ab incepto de exploranda montrances très-judicieuses de.... son religione resiluit (18). Corrigez une secrétaire (17).] Je veux que notre faute qui se trouve dans l'histoire universelle de Jean Lætus. Il dit que nullité de ses vœux, et que son esprit Lismanin sortit du cloître de Craconon moins que sa chair conçût de la vie avec quelques autres moines pour répugnance pour la loi du célibat; il se faire protestant (19). Qui ne croi-

<sup>(14)</sup> Lubieniécius, Hist. Reform. Polon.,

pag. 44.

(15) Impressum exemplar cuncta ista qua videbis de Lismanino omiserit. Ibidem de Calvin

<sup>(16)</sup> Ibidem, pag. 45. Cette lettre de Calvin est datée du 14 de décembre 1555. (17) On donne cette qualité à Budsinius dans la Bibliothèque des Autitrinitaires, pag. 55.

<sup>(18)</sup> Lubieniecius, in Hist. Reformat. Polon.,

pag. 42, 43.
(19) Quibus adjunzit se Franciscus Lismaninus Corgresus, qui paulo antè reliciti Fran-ciscanis Cracovia, educiti secum aliquot mona-chis in societatem evangelii transiverat. L Lacins, Compend., Histor. universalis, pag-

suivi de quelques confrères, abjura dans la Pologne sa religion? Ce n'est pas néanmoins ainsi que la chose se passa : les cordeliers de Cracovie qui se firent protestans précédèrent Lismanin (20). Celui-ci dissimulait, et ne jeta bas le masque qu'à Genève, pendant le voyage que le roi lui faisait faire, et qui avait pour prétexte l'emplette de plusieurs livres pour la bibliothéque de sa majesté. Son mariage a donné lieu à Florimond de dire, que François Lisinan, moine apostat, qui depuis s'approcha de l'Alcoran, soutint fort le menton à ces nouveautés, plus pour l'amour d'une femme dont il se coiffa, que non pas de l'Évangile (21).

(F) Il eut quelques conférences avec Blandrata, l'an 1558.] Je ne sais pas si avant que Lismanin eut fait le voyage dont j'ai parlé, il avait servi de patron à ce Blandrata, et l'avait introduit auprès de la reine de Pologne sur le pied d'un bon médecin; mais du moins est-il bien sûr qu'il l'introduisit auprès d'un grand Prince après son retour. Ita sors tulit ut Blandrata, qui medicinam diù in Polonia primum, deinde in Transsylvanid apud reginas fecerat, eò reverteretur : ubi nimiùm facilè illi aditus ad nostros patuit, quantumvis à 🕰 Johanne Calvino diligenter prænonitos; illum præsertim in illustriss. et præstantiss. alioqui principis cujusdam gratium insinuante Lismanino quodam Corcyrensi, magnæ tum apud Polonicas omnes ecclesias auctoritatis viro (22). Je remarquerai ici un anachronisme du père Maim-bourg. Il assure que Gentilis étant allé en Pologne, où Blandrata l'avait mandé, Lelio Socini, Siennois, et Matthieu Gribaldus allèrent l'y joindre, et que Pierre Stator, ... Lis-maninus, ... Gomésius (23), ... et Okin y accoururent, pour y combattre ouvertement la divinité de Je-SUS- CHRIST (24). Il met en marge l'an

(20) Lubieniccius, in Histor. Reform. Polon.,

1561; mais il est certain que Lismanin s'en retourna en Pologne cinq ans avant que l'on y mandat Gentilis. Il est encore certain que ce ne fut pas afin de combattre la divinité de Jésus-Christ ; car il ne parut adopter l'arianisme qu'après avoir vu les disputes de Stancarus, et qu'après avoir conféré avec Blandrata, qui était retourné en Pologne deux ans après lui. Quant à Paul Gonésius, il n'alla point joindre Gentilis ; car il était en Pologne des l'an 1556 (25).

(G) Il mourut misérablement à Konigsberg, environ l'an 1563.] Il tomba en frénésie, et se jeta dans un puits où il se noya. Quelques-uns disent que sa femme, fort suspecte de lui avoir fait porter des cornes, fut la cause de cet accident funeste, Regiomonti, ubi apud ducem Borussia degebat, in phrenesin lapsus, (cui à juventute obnoxius erat) in puteum decidit, atque ita submersus est, circa annum ut colligo 1563. Budzinius cap. 29 hunc casum narrans, dicit, cum ed de re scrutaretur, relatum sibi esse, uxorem ejus (quæ jam antea adulterio suspecta erat) hujus interitus causam fuisse (26).

(H) La plupart de ceux qui parlent de lui ignorent son nom.] Nous avons cité un homme qui l'appelle Lisinan. D'autres le nomment Lismannus (27),

ou Lismanius (28).

(I) Il n'écrivit presque rien.] Voici ce qu'on trouve là-dessus dans le recueil des écrivains antitrinitaires (29): Litteræ ad generosum dominum Stanislaum Ivanum Karninscium (30), datæ Pinczoviæ, die 10 septembris an. 1561. M. S. in quibus sententiam Stancari oppugnat, ac multis testimoniis patrum, probat, patrem esse causam ac originem filii, eòque majorem : porrò se ipsum ab arianismo sibi objecto purgat : Stancaro autem sabellianismum imputat.

BLANDRATA, tom. III, pag. 458, à la fin de la remarque (D).

Pag. 23. (21) Florimond de Rémond, Histoire de l'Hériese, liv. IV, chap. VIII, pag. 453.

<sup>(22)</sup> Beza, epist. LXXXI.

<sup>(23)</sup> Il fallait dire Gonésius.

<sup>(24)</sup> Bistoire de l'Arianisme, liv. XII, pag-351, 352 du III°, tome, édition de Hollande, Voyes un semblable anachronisme dans l'article

<sup>(25)</sup> Lubieniecius, in Histor. Reform. Polon., pag. 111.

<sup>(26)</sup> Biblioth. Antitrinit. , pag. 35.

<sup>(27)</sup> Hoornbeek, Apparat., pag. 31. (28) Spondanus, ad ann. 1561, num. 33.

<sup>(29)</sup> Biblioth. Antitrinit. , pag. 35. Voyes to

lettre LXXXI de Bèse, pag. m. 397.
(30) Cette lettre est imprimée dans l'Historia.
Reformationis Polonica, pag. 119 et seq.

Ab hoc tempore ansa ex hac epistold arrepta, coepit Gregorius Pauli, in ecclesia Cracoviensi, fortius urgere eminentiam Dei patris : prout refert Budzinius, qui dictam epistolam operis sui historici cap. 20 inseruit. Brevis explicatio doctrinæ de sanctissimd Trinitate, quam Stancaro et aliis quibusdam opposuit, præmissd ad regem Sigismundum Augustum epistold apologeticd kal. junii 1563, Cracoviæ scripta. Subscripserunt ei cum ipso, Felix Cruciger superintendens ecclesiarum in minori Polonid, aliique circiter triginta seniores et ministri: inter quos erat, Gregorius Pauli senior in ditione Cracoviensi. Apologia hæc excusa est typis, an-no 1565. Le centon dont j'ai parlé dans le corps de cet article fut imprimé; néanmoins Lubiéniécius ne l'avait point vu. Pour la singularité du fait, je rapporterai les paroles qui témoignent que Lismanin vou-lait terminer par l'autorité des pères les différens des ministres. Lismaninus tamen studia redintegrandæ concordiæ vel stabiliendæ rei resumere: media ad hanc rem obtinendam idonea quærere : ad ultimum quatuor illorum ecclesia quarti seculi docto-rum, Ambrosii, Hieronymi, Augustini, et Chrysostomi auctoritatem quasi partibus dissidentibus conciliandis commodum medium proponere: hinc centonem ex illis consuere. Id scripti, licet lucem viderit, videre mihi non contigit (31).

(31) Lubieniecius, in Hist. Reform. Polon., pag. 168.

rendu illustre par ses ambassades en plusieurs cours de l'Euimpériale avec un zèle très-ar-

\* Il était de Salins, dit Leclerc sur le témoignage de l'abbé d'Olivet.

dent, et il employa au bien et à l'avantage de la maison d'Autriche tous les talens de sa plume, et toute la vigilance d'un habile négociateur. Il n'avait pas plus de trente ans, lorsqu'il exerçait en Angleterre la charge de résident de l'empeur Ferdinand III, (b). Il s'en acquitta si bien, qu'on lui continua cet emploi plus de quatre ans. Il était envoyé extraordinaire à la cour d'Espagne, au temps de la mort de Philippe IV, en 1665 (A). Le livre qu'il intitula : Bouclier d'État et de Justice, est fort bon (B). Il y réfuta solidement ce que la France avait publié touchant les Droits de la reine sur divers états de la monarchie d'Espagne, l'an 1667. Je ne doute point qu'il ne soit l'auteur de plusieurs petits ouvrages contre la France, qui lui sont attribués; mais je crois aussi qu'on lui en donnait plusieurs qu'il ne faisait pas: artifice de libraire, pour donner cours à une méchante pièce. Il se rendit odieux à la France par cette manière d'écrire; et il y eut des Français qui le maltraitèrent beaucoup dans quelques livres. Ils se plaignirent de son humeur LISOLA (François DE) s'est emportée et satirique, qui n'épargnait pas même la personne du roi très-chrétien. Il se justifia rope. Il était de Besançon\*, et il la-dessus fort sérieusement (C). entra au service de l'empereur, Je pense qu'il n'y a personne qui environ l'an 1639 (a). Depuis ce ait écrit contre lui d'une manière temps-là jusques à sa mort il fut plus ingénieuse et plus piquante attaché aux intérêts de la cour que M. Verjus (c)(D); c'était pour repousser de grosses injures. N'oublions pas que M. de Lisola

(b) Richard, Description de la Franche-Comté, dans l'Atlas de Blacu.

<sup>(</sup>a) Dans la préface du Dénoûment des Intrigues du temps, imprime l'an 1672, on observe qu'il a servi trente-trois ans sans reproche, sous deux empereurs.

<sup>(</sup>c) Il s'appelle présentement comts de Crécy, et il a été l'un des plénipotentiaires de France, au traité de Ryswick, l'an 1697.

fut honoré de la qualité de baron. Il mourut avant l'ouverture des conférences de Nimègue. Il y aurait été sans doute plénipotentiaire de sa majesté impériale, et peut-être aurait-il mieux réussi que ne firent ses successeurs, à reculer le traité de paix. Il était, dit-on, plus propre à faire continuer une guerre qu'à la terminer (E): et il savait tellement jeter l'alarme dans les esprits, qu'il animait à se liguer ceux mêmes qui avaient le plus de passion de demeurer neutres. Je me garde bien d'affirmer ce que bien des gens ont dit, qu'il ne faisait point scrupule de semer dans plusieurs cours, comme des lettres interceptées, je ne sais combien de plans et de projets d'alliance, et d'instructions d'ambassadeurs, qui faisaient voir que la France voulait dévorer toute l'Europe; toutes pièces qu'il forgeait lui-même dans son cabinet, dit-on. Je demanderais de fortes preuves de cela, avant que d'y ajouter foi : et d'ailleurs ces fraudes sont bien bonnes pour le peuple, ad populum phaleras; mais les princes pacifiques s'y laisseraient-ils tromper? Il eut le malheur de se rendre désagréable au roi de Pologne (F), comme je le dirai ci-dessous, en citant M. de Wicquefort. On a cru qu'il fut le premier auteur et le principal directeur du dessein qu'on exécuta dans Cologne, sur la personne du prince Guillaume de Furstemberg (G), durant les conférences de la paix, le 14 de février 1674.

(A) Il était envoyé extraordinaire à la cour d'Espagne, au temps de la mort de Philippe IV, en 1665.] Le

comte de Chavagnac remarque (1) que le baron de Lisola avait arrêté la conclusion du mariage de l'infante avec l'empereur, et avait fait résoudre le roi, auparavant sa mort, d'entretenir par un des articles une armée dans les pays héréditaires, pour secourir la Flandre, le Milanais, et l'empereur. Le comte de Marsin en devait être le général. Le comte de Chavagnac devait la commander sous Marsin. Il ajoute que le baron recut ordre de passer en Angleterre (2), et s'embarqua à Barcelone sur une flûte afin de passer à Final, et traversa le Piémont, et se rendit en Franche-Comté avec madame sa femme et ma. demoiselle sa fille (3), qui est une des plus honnetes personnes qu'on put voir (4).

(B) Le livre qu'il intitula Bouclier d'État et de Justice, est fort bon. Voici ce que M. de Lyonne en écrivit au roi son maître. « J'avais oublié de » dire touchant le livre que les Es-» pagnols ont publié pour réponse » au Traité des Droits de la reine, » lequel est intitulé Bouclier d'Etat » et de Justice (qui doit être de la » composition de Lisola), que le » sentiment de van Beuningen, est » que ce livre-là a pleinement et » convainquamment détruit toutes » les prétentions du roi sur la Fran-» che-Comté, Namur, Limbourg, » Hainaut, Artois, etc., sans que » l'on y puisse faire une bonne ré-» plique de notre part, en sorte » qu'il ne peut rester au roi, à ce » qu'il dit, avec quelque apparence » de justice, que sa prétention sur » le Brabant, pour le droit de dévo-» lution; d'où il conclut qu'il ne » doit demander qu'une satisfaction proportionnée à cette prétention-» là, et qu'ayant promis qu'elle se-» rait modérée, il en tire mainte-» nant la conséquence que la Fran-» che-Comté, et quelques autres places devraient suffire à sa majesté. » L'apostille que M. le Tellier

<sup>(1)</sup> Mémoires du comte de Chavagnac, pag. 246, édition de Hollande. (2) La même, pag. 251. (3) La même, pag. 253.

<sup>(3)</sup> La même, pag. 247.
(4) La même, pag. 247.
(5) Mémoires de M. de Lyonne, interceptés par ceux de la garnison de Lille, le sicur Héron, courrier du cabinet, les portant de l'armée à Paris, l'an 1667, pag. 18 de l'impression de

mit au bas de cet endroit de la dépêche de M. de Lyonne, par ordre du
roi, contient ces paroles: On peut
sa façon n'a paru de son su et de
esperer avec fondement que le sentiment de van Beuningen, touchant ce
livre-la, ne sera pas suivi.

» pas de le polir, comme il aurait
» souhaité, jamais aucune pièce de
» son consentement. Il est vrai que
» l'avidité des libraires leur a fait
livre-la, ne sera pas suivi.
» ramasser quelques fragmens mal

(C) Il se justifia la-dessus fort sérieusement. | Voici ses paroles; il y parle de lui-même en tierce personne. Il fait paraître dans toutes ses actions une estime toute particulière pour la nation française; il la re-connaît comme l'une des nourrices des sciences et des arts, polie dans ses discours et dans ses écrits, agréable dans la conversation, fertile en grands hommes, abondante en bons soldats, industrieuse, hardie, et ap-pliquee au travail. Il a des sentimens pour sa majesté très-chrétienne, qui passent jusques à l'admiration; il en parle en toute sorte de recontres avec autant de respect que ses propres sujets ; il loue avec tous les éloges possibles les beaux règlemens qu'il a mis dans son royaume, et s'il lui voyait appliquer son grand génie et sa puissance à des conquétes moins dangereuses et plus éloignées, il accompagnerait ses desseins du plus ardent de ses vœux (6). Voyons comment il se justifie sur le chapitre des libelles (7) : « Cet écrivain l'ac-» cuse d'une démangeaison démesu-» rée de se produire en public par » ses écrits, et je puis dire avec tous » ceux qui le connaissent, que c'est » l'une de ses plus grandes aver-» sions : quoique dans tout le cours » de sa vie, il ait employé ses heu-» res de loisir à la composition de » plusieurs ouvrages, dont il aurait » pu attendre autant d'approbation » que de ceux qu'il a été obligé de » mettre en lumière, jamais les sol-» licitations de ses amis n'ont pu » vaincre la repugnance qu'il a » toujours eue à les exposer en pu-» blic, et hors du Bouclier d'État » qu'un commandement absolu et » une nécessité indispensable l'obli-» gèrent de mettre au jour, avec » une précipitation qui ne lui permit

Hollande, 1668. Patin, lettre CCCCLXIII, pag. 357 du IIIe. tome, parle de cette interception.

» souhaité, jamais aucune pièce de » sa façon n'a paru de son su et de » son consentement. Il est vrai que » l'avidité des libraires leur a fait » ramasser quelques fragmens mal » agencés de deux ou trois autres de » ses ouvrages, qu'ils ont mis sous la presse avec tant de défauts, que » l'auteur même a de la peine à les » reconnaître ; mais il a sujet de se » plaindre de ce que la malice de » quelques-uns, et l'ignorance de » quelques autres, lui attribuent » souvent des fruits qu'il n'a pas » produits (8), et qui ont des carac-» tères si contraires aux siens, que pour peu qu'on veuille lui faire » justice, on demeurera facilement » d'accord que ce sont des enfans » supposés. » Pour n'en faire pas à deux fois, rapportons ici ce qu'il répond aux

reproches d'avarice et de violence. « Il l'attaque par son fort lorsqu'il » le taxe en termes couverts d'être » gagné par les Etats, et d'agir par » un principe d'intérêt et d'ambi-» tion: c'est mal connaître son gé-» nie et celui des Provinces - Unies. » Il est aussi peu d'humeur à rece-» voir qu'elles le sont à donner : ce » n'est pas la méthode des républi-» ques populaires de faire de sem-» blables profusions (9) . . . Au fond, » chacun sait le peu d'application » que le baron de Lisola a pour sa » fortune; et qu'il a tous les jours à » essuyer des reproches de ses plus » intimes amis, de l'extrême négli-» gence qu'il fait paraître dans ses » propres intérêts. L'état où il se » trouve, après les belles occasions » qu'il a eues de s'enrichir, fait con-» naître évidemment qu'il a jusques » ici plus travaillé pour le publis » que pour soi-même : quelques mi-» nistres de France pourraient ren-» dre un témoignage authentique de » la manière dont il reçoit des offres » de cette façon; toute la cour im-

<sup>(6)</sup> Dénoument des Intrigues du temps, p. 16 de la déduction du fait.

<sup>(7)</sup> Là mône, pag. 12.

<sup>(8)</sup> Conféres avec ceci ces paroles de la page 234 : Il montre qu'il se connaît fort mal en style, lorsqu'il impute la lettre des Etats Généraux à la plume du baron de Lisola. Les bons conaisseurs n'en feront pas le même jugement; et je se m'étonuerai plus désormais si les ignorans les attribueut tant de fausses pièces, comme ils eat fait du passé.

<sup>(9)</sup> Là même, pag. 9.

» périale déposera en sa faveur, qu'il y a plus de trois ans qu'il sollicite s ardemment son maître de lui ac-» corder pour prix de tous ses ser-» vices, une petite retraite, où il » puisse passer en repos le reste de » ses jours, hors du tracas des affai-» res. Si les offices de ses ennemis lui » pouvaient procurer auprès de son » maître ce bonheur, auquel il aspi-» re uniquement, ils se déferaient de » lui de meilleure grâce, et avec » plus de repos de conscience, que » par la lâche et par l'indigne voie » des injures et des calomnies : je » sais qu'il se tiendrait redevable à » leur haine, et dirait de bon cœur » salutem ex inimicis (10). » Voilà pour ce qui concerne l'accusation d'avarice : passons à l'autre. Quant a sa conduite dans les affaires publiques, tous les ministres de l'empereur peuvent donner fidèle témoignage qu'il n'a jamais rien proposé de violent, ni d'injuste; qu'il a toujours porté les choses à l'union et à la douceur, en même temps que la France marchait à grands pas sur l'ancienne maxime de Divide et Impera; dans tous les démélés qui se sont présentés, il a mis ses soins et son étude à chercher les voies d'accommodement; il a réuni M. l'électeur de Brandebourg à la Pologne, et ne trouva point d'obstacle à sa négociation, que ceux que les ministres de France y avaient mis. Tout le monde sait qu'elle facilité il apporta à la paix d'Olive; avec quel empressement il a travaillé à celles de Portugal et d'Aix-la-Chapelle ; et les soins qu'il a employés pour l'affermir par une solide garantie : il a souvent sollicité des ligues défensives qui sont les fondemens de la paix et de la sureté des états; il a toujours déconseillé autant qu'il a pu les offensives, qui peuvent donner de la jalousie, et exciter de nouveaux troubles; il demeure même d'accord qu'il souhaite la subsistance et la conservation des Provinces-Unies, parce qu'il les consipire, et les plus sermes appuis des Pays-Bas, les médiateurs et les garans de la paix (11).

(D) Il n'y a personne qui ait écrit contre lui d'une manière plus ingénieuse ...... que M. Verjus.] On attribue au baron de Lisola le livret qui a pour titre, la Sauce au Verjus (12), pièce tout-à-fait sanglante contre celui dont le nom est désigné. Cette allusion, et le titre tout entier de ce libelle, ont fort déplu au père Bouhours : je rapporterai un peu au long ce qu'il a dit là dessus; on y trouvera la preuve de ce que j'avance, c'est que l'on attribuait cet écrit à M. de Lisola. « Un homme à quo-» libet ne manquera pas de jouer sur un nom dans des écrits injurieux. » Il intitulera un libelle : la Sauce au Verjus, et dira ensuite, les raisins qui ne peuvent jamais murir, sont bons à faire du Ver-» jus. La France approuve ces des-» seint par son ministre à la cour de Brandebourg, et la sauce court » risque de n'être par des meilleures, puisqu'on y met trop de Verjus. Il faut avoir le goût méchant, pour » trouver bon un mot de cuisine. Rien ne fait plus mal au cœur que ces allusions fades, qui n'ont ni sel ni grace; et je ne sais si je n'aimerais point autant la plaisanterie de ce prédicateur si fameux qui, préchant devant un » grand prince, et ayant pris pour son texte, omnis caro fænum, com-W mença par dire, monsieur, foin » » de vous, foin de moi, foin de tous les hommes, omnis caro fœnum. Mais à parler sérieusement, la turlupinade du ministre de Vien-» ne, et celle du prédicateur de Pa-» ris, se valent bien : l'un offense la » majesté de l'empire par un mot grossier et ridicule, en voulant la × soutenir; l'autre déshonore la sain-20 » teté de la parole divine, par une » expression basse et bouffonne. L'un » et l'autre blesse la dignité de notre » langue, qui ne peut souffrir qu'on » plaisante mal à propos et grossié-» rement (13).»

vinces-Unies, parce qu'il les considère comme les boulevarts de l'empire, et les plus fermes appuis des terminer.] Ce fut donc pour lui un Pays-Bas, les médiateurs et les garans de la paix (11).

(E) Il était, dit on, plus propre à terminer.] Ce fut donc pour lui un remporter le chargea, pendant la

<sup>(10)</sup> La même, pag. 11.
(11) Dénoument des Intrigues du temps,
pag. 14.

<sup>(12)</sup> Imprimé l'an 1674. (13) Bouhours, Remarques sur la langue française, pag. m. 428.

guerre de Charles Gustave, roi de Suede, contre la Pologne; car voici ce que M. de Wicquefort nous conte. En l'an 1655, pendant la rupture entre les couronnes de Pologne et de Suede, l'empereur envoya offrir sa médiation à celle-ci par le comte de Pottinguen, vice-chancelier de Bohème. Elles avaient déjà commencé à traiter sans médiateur : les Suédois étaient persuades que l'intention de l'empereur était d'aigrir les choses plutôt que de les accommoder. Ils savaient que si la négociation se devait faire par des médiateurs, on ne se pouvait passer de ceux qui y avaient déjà travaillé à Lubeck; que l'empereur avait téché d'obliger le Moscovite à déclarer la guerre à la Suède, et même que Lessinsky, que le roi de Pologne avait envoyé à Vienne, en avait remporté quelque assurance de secours. Le comte arriva à Thorn au mois de décembre; mais parce que le roi était en des mouvemens continuels, il ne lui put parler que le 5 d'avril de l'année suivante, et il ne le vit plus depuis ce temps-là; et s'étant rendu avec Lisola dans l'armée de Pologne, il renonça lui-même à la qualité de médiateur (14).

(F) Il eut le malheur de se rendre désagréable au roi de Pologne.] M. de Wicquefort nous va réciter ceci d'une manière qui fournira quelques traits pour le tableau de notre baron. « Je joindrai à l'exemple » d'Appelboom (15) celui de Fran-» cois baron de Lisola, ambassadeur » de la part de l'empereur, à Varso-» vie. Ce ministre, qui avait de » l'esprit, s'était rendu d'abord fort » agréable au roi et à la reine de » Pologne, qui en tiraient d'assez » importans services; jusqu'à ce que » voyant, en l'an 1661, que la reine » entreprenait de faire élire un suc-» cesseur du vivant du roi, et qu'elle » travaillait à faire réussir l'élection » en faveur d'un prince français, il » s'opposa assez ouvertement aux in-» trigues qui se faisaient pour cela

(14) Wicquesort, Traité de l'Ambassadeur, tom. II, pag. 239.

(15) Résident de Suède à la Haye, que le roi son maître ne voulut point rappeler, quoique messieurs les États, en 1657, eussent déclaré qu'ils ne voulaient plus traiter avec lui.

» parmi les sénateurs. La reine, qui ne le pouvait pas ignorer, et qui était pour le moins aussi capable de régner que le roi, sit résoudre que l'évêque de Warmie et le pa-» latin de Poméranie iraient dire à » Lisola, que les cabales qu'il fai-» sait dans le royaume, empechaient » leurs majestés de le plus admettre » à l'audience. Lisola, pour s'assu-» rer de leur intention, et pour sa-» voir si en cela il y avait quelque chose au delà du personnel, et si » les défenses s'étendraient jusques » à la négociation qu'il avait à faire » de la part de l'empereur son maitre, demanda à voir le roi, qui » lui fit dire, que s'il avait quelque proposition à faire, il le pouvait faire par écrit. Lisola refusa de le » faire, et en donna avis à la cour » de Vienne, d'où on lui fit réponse : Que l'empereur était d'autant plus étonné du procédé du roi de Po-» logne, que devant que d'en user » d'une manière si opposée à la bon-» ne intelligence qui devrait être » entre des princes voisins, et si pro-» ches parens, et au droit des gens » même, il en devrait avoir fait » ses plaintes. Le roi de Pologne » écrivit depuis, sur ce sujet, à l'em-» pereur ; et son résident, Vespasien » Landscoronsky, seconda de ses offi-» ces les raisons du roi son maître : » mais l'empereur, à qui il impor-» tait d'empêcher l'élection d'un » prince français, approuva la conduite de son ambassadeur. Toute-» fois considérant qu'il ne lui pour-» rait plus rendre service dans une » cour à laquelle il s'était rendu désagréable, il le révoqua à son » instance même, et sous un autre » prétexte. Lisola en partit sans » prendre congé du roi et de la rei-» ne, et l'empereur l'a toujours employé depuis, dans les négocia-» tions de la dernière importance : à » quoi il s'est appliqué avec beau-» coup de suffisance, quoique sou-» vent avec peu de succès (16).» L'auteur du Traité curieux sur l'Enlèvement du prince de Furstemberg (17) avoue que Lisola était malheureux : il lui donne d'ailleurs de grands élo-

(16) Wicquesort, de l'Ambassadeur, tom. I, pag. 301, 302.

(17) Imprime l'an 16-6.

ges; et comme tout ce qu'il dit sert à l'histoire de ce baron, j'en rapporterai un long fragment. « (18) Lisola » a cru ces choses, mais nous avons » nos (19) défaites; il est vrai que com-» me on le craignait étant vif, on se » contente de l'attaquer après sa » mort ; ce qui n'est ni généreux ni » honnête, et marque notre faibles-» se ou notre timidité...... Je vous » en donnerai cent exemples (20), » s'il faut, pour montrer que l'on » accuse à faux un homme que l'on » n'oserait regarder en face, s'il vi-» vait. M. d'Ambrun (21) parle plus » modestement; et tout ce qu'il lui » objecte, est qu'il l'appelle un aun teur connu par ses écrits enveni-n més contre la France, sans les » censurer : tant ce génie était fort » et admiré de tous ceux qui jugent » sainement des choses. Il avait une » force d'esprit qu'on ne peut conce-» voir, beaucoup de facilité, une » pénétration grande, voyait loin, » parait ou portait adroitement les » coups, possédait la politique, n'i-» gnorait aucun de ses ressorts, avait » du zèle, écrivait merveilleusement » des pièces excellentes quand on ne » croyait pas même qu'il les avait » commencées (22)..... Or avec » ces qualités essentielles, Lisola avait » du malheur, et est mort perpé-» tuellement traversé, quand l'em-» pereur touché de ses services, et » pour lui en donner le prix juste, » l'avait appelé à Vienne, le flattant » de cent espérances. C'est briller » sur la fin , et un reste d'éclat d'un » astre qui expire après avoir éclai-» ré toute la terre. »

(G) On l'a cru l'auteur du dessein qu'on exécuta.... sur la personne du prince Guillaume de Furstemberg.] Les Français supposerent toujours comme un fait incontestable, que le baron de Lisola fut le promoteur

de l'enlèvement. On croit qu'il sit un livre pour justifier cette action. Le sieur Deckhérus en parle ainsi. Gulielmi principis Furstenbergii detentio, ad Cæsaris authoritatem, tranquillitatem imperii, pacis promotio-nem, justa, perutilis, necessaria: authore Christophoro Woltfango, anno MDCLXXIV publicata, illustri stylo, experientia profunda, consummata eruditione prorsus ex-cellens, ab orbe erudito adscribi meruit præ-illustri Antonio Perian-DRO, Rhæto; qui susceptam modestam nominis detectionem gratiose inter-pretari non dedignabitur : Causa enim ibi pro honore imperatoris et salute imperii magnifice defensa; neque styli Mars Venusque Portne-RUM seriò dissimulare visi; quamvis hodie illustrem dom. Franciscum baronem de Isola, negotiatoribus irritæ pacis immixtum, authorem videre et eligere maluerint (23). Par occasion, je dirai qu'il attribue au même auteur un livre anonyme contre la France, imprimé environ l'an 1673. Voici ses paroles : Eodem tempore prodiit Consilium status secretius » et sans peine, et ensin il publiait regis Galliarum, gallicè et germanice manifestatum, die Franzosische Rathstube; non sinè veri conjecturà, suæque rei, indè spe, hinc metu, à Germanis arreptum, à Gallis cum indignatione rejectum : ut ex libello nuper in contrarium edito, Dominum Franciscum baronem de Isola authorem incusante, curioso nostræ reipublicæ vindici patescit (24).

> (23) Deckherus, de Scriptis Adespotis, pag. 160, edit. 1686. (24) Idem, ibidem, pag. 134.

LIVINÉIUS ou LIVINÉUS (Jean) était né à Dendermonde; mais parce que des les premières années de sa vie, il avait été élevé à Gand, d'où il était originaire, il se donna le surnom de Gandensis. Sa mère était sœur du docte Lévinus Torrentius, évêque d'Anvers. Il 'étudia les humanités à Cologne , et la théologie à Louvain. Il fit ensuite un voyage à Rome, et se rendit assidu aux bibliothéques, et prin-

<sup>(18)</sup> Traité curieux, pag. 13.

(19) L'auteur parle comme s'il était Français.
(20) C'est-à-dire, d'ambassadeurs punis.
(21) Il parle de M. d'Aubusson, évêque de Mets, qui publin un livre sur les droits du roi à la succession d'Espagne, l'an 1674. Les paroles qu'on cite sont dans la preface. Il regardai Lisola comme l'auteur d'un écrit imprimé à Liége, l'an 1674, intitulé l'Orateur Français. C'était la réfutation de la barangue que ce prelat avait faite au roi, à Mets, le 30 de juillet 1673.

(23) Traité curieux, pag. 16. (22) Traité curieux, pag. 16.

cipalement à celle du Vatican (a). pitres du livre 1et. Variarum lectio-Il eut de l'attachement à la langue grecque, ce qui lui attira l'amitié du cardinal Guillaume Sirlet, et du cardinal Antoine Caraffa (b). Il mit en latin quelques ouvrages des pères grecs, et s'il eût vécu davantage, il eût publié bien des livres (A). Il mourut à Anvers, le 13 de janvier 1599, à l'âge de cinquantedeux ans, et fut enterre à l'église de Notre-Dame, où il avait été chantre et chanoine (c). Les jésuites achetèrent sa bibliothéque à fort bon marché.

(a) Ex Val. Andreâ, Dessel. Biblioth. belg., pag. 527, 528. Voyes aussi David Lindanus, lib. III de Teneræmondâ, p. 244.

(b) Swert., Athen. belg., pag. 444. (c) David Lindanus, lib. III de Tenersmondâ, pag. 244.

(A) Il mit en latin quelques ouvrages des pères grecs, et s'il eut vécu davantage, il eut publié bien des livres. 7 Sa version latine des traités de Grégoire de Nysse, et de saint Jean Chrysostome, de Virginitate, fut imprimée à Anvers, chez Plantin, l'an 1579, in-4° (1). Celle des Caté-chèses de Théodore Studite, accompagnée de scolies , fut imprimée après sa mort par les soins d'Aubert le Mire, à Anvers, l'an 1602, in-8° (2). Celle de la Dispute de l'empereur Andronic contre les juifs, fut imprimée à Ingolstad, par les soins de Pierre Stévart, l'an 1616, in-4° (3). Il fit des corrections et des notes sur les douze anciens panégyristes, et cette édi-tion est d'Anvers, typis Plantinianis, 1599, in-8° (4). Il laissa parmi ses papiers la version latine des Epitres de saint Chrysostome, celle d'Euripide et d'Athénée, etc. (5).

On n'aura guère bonne opinion, ni de sa capacité, ni de sa latinité, si l'on consulte les trois premiers cha-

num (ex adversariis Jacobi Gretseri à Georgio Stengelio selectarum (6), ou si l'on observe ce que les journalistes de Trévoux ont fait savoir au public. Ils disent que M. Tollius a eu raison de traiter d'infidèle et de puérile la version latine du Testament de Théodore Studite, qu'il a insérée avec le grec, dans son Insignia itineris Italici, l'an 1696. Ils ajoutent qu'en effet le traducteur paraît avoir eu moins de soin d'expliquer le grec que de rendre son latin inexplicable : il s'est plus appliqué à chercher des mots latins extraordinaires qu'à s'instruire du sens des mots grecs; mais ils s'éton-nent que M. Tollius ait pris une version de ce style-la pour l'ouvrage du père Sirmond, duquel il avoue qu'il a lu plusieurs écrits. Comment n'a-til pas senti la difference de cette latinité obscure, affectée, d'avec le style toujours clair, simple avec noblesse, élégant sans affectation, du père Sirmond? Ils remarquent que la véritable version que ce père a faite du Tes-tament de Théodore Studite fut imprimée l'an 1696, dans l'édition des ouvrages du père Sirmond, en 5 volumes in-folio: mais qu'elle avait déjà paru dans le tome 9 des Annales de Baronius, à l'année 826, nombre 50. Celle que M. Tollius attribue au père Sirmond avait paru des l'année 1602, sous le nom de son véritable auteur Jean Livinéius. Ils concluent que M. Tollius n'a pas bonne grâce de s'écrier : « Qu'il a connu trop tard » que le docte jésuite ne savait ni » grec ni latin, et que l'estime qu'on » a pour lui n'est fondée que sur la » prévention (7). »

Effectivement, c'est là une lourde faute, et qui donnerait beaucoup de chagrin à M. Tollius s'il était en vie. On peut voir par-là combien la critique est un travail périlleux; car si l'on ignore certains faits particuliers, . toutes les autres connaissances n'empêchent pas qu'on ne juge mal des

choses.

(6) Cet ouvrage fut imprimé à Ingolstad, l'an 1628. (7) Tiré du Journal de Trévoux, juillet 1703, art. CXX, pag. 1228 et suiv., édit. de France.

LIZET (PIERRE), premier président au parlement de Paris. Je

<sup>(1)</sup> Valer. Andr., Biblioth. belg., pag. 528.
(2) Labbe, Dissert. de Scriptor. ecclesiast.,

tom. II, pag. 403.
(3) Valer. Andr., Biblioth. belg., pag. 528.
(4) Idem. ibidem.
(5) David Liudauus, lib. III de Teneramondi, pag. 244.

taines choses que M. Moréri n'a pas assez étendues. Cela regarde la disgrâce de Pierre Lizet (A) et ses livres de controverse (B). Il mourut le 7 de juin 1554, âgé de soixante et douze ans : consultez son épitaphe, à la page 322 des Antiquités de Paris. Il avait reçu l'ordre de prêtrise, l'an 1553 (a). J'ai parlé de lui dans la remarque (E) de l'article Bé-DA, au sujet de la répudiation de la reine d'Angleterre.

Consultez les notes sur la Confession catholique de Sanci \*, à la page 424 de l'édition de l'an 1699, et Henri Etienne, à la page 185 et 507 de l'Apologie d'Hérodote (b), où il dit beaucoup de mal des mœurs de ce président.

(a) Du Breul, Antiquités de Paris, pag.

\* Leclerc et Joly disent que le renvoi que fait ici Bayle est aussi ridicule que celui qu'on ferait aux ouvrages de Jurieu pour savoir ce qu'on doit penser de Bayle.

(b) A l'édition d'Anvers 1568.

(A) La disgrace de Pierre Lizet. ] On en parle de telle sorte dans le Dictionnaire de Moréri, que l'on fait juger que la duchesse de Valentinois et le cardinal de Lorraine en furent les promoteurs, comme deux causes différentes. Or c'est tromper le lecteur; car le cardinal et sa duchesse ne doivent passer ici que pour une seule cause. Le cardinal intéressa l'ambition et l'avarice de cette dame au dessein qu'il avait formé d'éloigner des charges ceux qui ne lui plaisaient pas; après quoi il fit une querelle d'Allemand à Pierre Lizet, de laquelle les suites furent que ce premier président quitta sa charge (1). Les Guises étaient fâchés contre lui , a cause qu'il avait empêché qu'on ne leur donnât dans le parlement le titre

(1) Thuanus, Hist., lib. VI, pag. 122, ad ann. 1550.

n'en parle que pour éclaircir cer- de princes (2); et d'ailleurs le cardinal de Lorraine voulait avoir dans ce poste un homme qui ne lui refusat rien. Voici la querelle qu'il fit à Lizet : il l'accusa d'avoir parlé insolemment dans le conseil de sa majesté : le fondement de l'accusation fut que Lizet ne voulut pas opiner debout; et tête nue, dans un conseil où le cardinal présidait. Il dit hardiment qu'il ne voyait là aucune personne qui méritat de lui une telle soumission. Mais il ne soutint point cette première fermeté; il céda lachement sa charge, et s'alla même jeter aux pieds de ce cardinal pour lui exposer sa misère, et pour le prier qu'on en eut pitié (3). Cette misère lui était glorieuse ; et s'il n'eût pas terni cette gloire par la soumission rampante où il s'abaissa, on le pourrait regarder comme un des hommes illustres qui ont paru à la tête du premier parlement de France. Il n'avait pas un pouce de terre, après avoir été vingt ans premier président ; la maison même où il logeait n'était pas à lui. La compassion que l'on eut de sa pauvreté fit qu'on lui donna l'ab-baye de Saint-Victor, par la démission de Louis de Lorraine, cardinal de Guise (4). Le père du Breul, en citant M. de Thou, raconte la chose comme si tout s'était fait le même our, et dans la même séance; mais M. de Thou ne dit point cela, et il insinue même le contraire. Quoi qu'il en soit, rapportons les termes du père du Breul. « Monsieur le président » Jacques de Thou... décrit élégam-» ment en termes exquis la cause » pour laquelle ce bon justicier se » démit de son état de premier pré-» sident, et accepta l'abbaye de Saint-» Victor, soit qu'il la demanda, ou » qu'on lui offrit; (car on ne le pou-» vait déposer, sinon pour crime » punissable de mort). Icelui, dit-il, » appelé au conseil privé (où le car-» dinal de Lorraine présidait, non » moindre en autorité qu'un vice-

(2) Voyes l'article Guisz (Claude), tom. VII, pag. 365, citations (16) et (17).

(4) Du Breul, Antiquités de Paris, pag. 323 de l'édition de 1639, in-4°.

<sup>(3)</sup> Lisetus qui se initio virum prebuærat, in constantid minime perseveravit, verum se ad Lotharingi pedes humiliter abjecit, et ignavo metu perculsus turpiter magistratu ce Thuan., lib. VI, pag. 122, ad ann. 1550.

» roi), et requis de dire son opinion, » répondit franchement, je ne con-» nais personne en la compagnie de-» vant lequel je doive dire mon opi-» nion debout et tête nue. De quoi se » sentant piqué ledit cardinal, pro-» céda à injures, l'appelant arrogant, » et le menacant du roi. Ce qui » ébranla ce bon vieillard, âgé de » soixante-huit ans, et trop timide, » qui ne persévéra en sa constante » réponse, ains au contraire se jeta » aux genoux dudit cardinal, et lui » demanda pardon, ex viro congres-» su primo, mulier posteriore factus. » Il ne laissa pourtant à déclarer son » innocence et intégrité, et protester » que pour avoir été trois ans con-" seiller au parlement , douze ans » avocat du roi, et vingt ans premier » président, il n'avait pas acquis au-» tant de terre qu'il y en avait sous n la plante de ses pieds : et même n qu'il tenait son logis à louage de » M. l'abbé de Saint-Jean-des-Vignes, » de Soissons, sis à Paris en la rue » Saint-Jacques, près l'église Saint-» Yves. Lequel logis retenait le nom » de ladite abbaye jusques au temps » des aliénations des biens d'église, » que monsieur Jacques Légier, tré-» sorier de monseigneur le cardinal » Charles de Bourbon, l'ainé, l'ache-» ta (5). » Il y a là plusieurs choses qui ne sont point dans M. de Thou, et dont quelques-unes sont certaines; car il est certain que Lizet fut conseiller au parlement de Paris pendant trois ans, etc. Son épitaphe le témoigne. Qui olim ob heroïcas animi sui dotes, vir singulari memorid, et summd juris prudentid in supremum Parrisiensis centuriæ senatum à rege Lodoïco XII adscitus senatoris munere triennio functus est. Deinde triumviratus regii advocati munus XII annis duce Francisco I feliciter obivit. Ac demùm ob suæ vitæ integritatem, in summum curiæ magistratum evectus, justitiæ habenas XX annorum curriculo ita moderatus est, ut qui religiosæ domús abbas, volente Henrico secundo, fieret, dignus om-nium calculo videretur (6). Par cette épitaphe on convainc M. Moréri de deux mensonges contenus dans ces paroles, on le nomma conseiller de la

5) Du Breul, Antiquités de Paris, pag. 322. (6) La même.

Cour, en 1515 (7), et deux ans après il fut honoré de la charge d'avocat général du roi.

(B) Ses livres de controverse.] L'indulgence de M. Moréri n'a pu tenir contre l'arrêt de M. de Thou; il a avoué que ces livres étaient peu digues de la réputation de Pierre Lizet. Voyons ce qu'en dit M. de Thou. *In* quo (Sanvictoriano cœnobio) reliquum ætatis exegit extremd clausuld minime priori vitæ et famæ respondente, dùm litterarum sacrarum homo rudis, theologicis libris in illo otio scriptis se deridendum propinavit; quibus contrario scripto artificiosè ridiculo sub Benedicti Passavantii nomine à Theodoro Bezá, ut creditur, responsum est (8). Le père du Breul prétend que Pierre Lizet fit une partie de ces livres de controverse avant sa retraite de Saint - Victor. Ledit Lizet, dit-il (9), n'étant encore qu'avecat du roi, composa un livre où il démontre que la Bible ne doit être traduite en français. Et quand il fut président, il composa six livres De mobilibus ecclesiæ perceptionibus (10). Depuis il composa trois livres: le premier, de la Confession auriculaire; le second, Que la profession monastique ne répugne à la liberté évangélique ; le troisième est intitulé, de l'Aveuglement de notre siècle. Si le père du Breul ne se trompe pas, M. de Thou est coupable d'une faute considérable. Ce qu'il y a de certain, est que tous les cinq ouvrages, dont ce père donne le titre, furent publiés ensemble en deux volumes (11), depuis que Lizet se fut enfermé dans l'abhaye de Saint-Victor; car on en fit une édition à Paris, l'an 1551 et une autre à Lyon, l'an 1552. Le Catalogue d'Oxford fait mention de celle-ci en ces termes: De S. scripturis in linguas vulgares non vertendis per modum dialogi; de au-

(7) Louis XII mourut le 1er. janvier 1515, à

<sup>(7)</sup> Doub I mourat e 12- janvier.

(8) Thuan., lib. VI., p. 122, ad ann. 1550.

(9) Du Breul, Antiquités de Paris, pag. 323.

(10) II fallait dire preceptionibus.

(11) Vous trouves dans la Bibliothèque de du Verdier Vau-Privas, pag. 1018: Petri Listeil. Alverni Montigene, utroque jure consulti, pri-mi præsidis in supremo regio Francorum consis-torio abbatisque commendatarii S. Victoris, adversus Pseudo-evangelicam hæresim libri eu commentarii IX duobus excusi voluminibus. Lutetie 4, spud Poncetum le Preux 1551.

riculari confessione; de monastico avoir prises d'un pitoyable livre que ecclesiæ præceptionibus tractatus sex utriusque instrumenti libris in vulgaterum; Ejusdem de auriculari confessione lib. 1; de monastico instituto lib. 1; de hujusce sæculi cæcitate ac circumventione Dialogus inter spiritalem et mundanum. Qua omnia ex-cudit Lugduni in-4°, Sebastianus Griphius, 1552 (12). Un peu après que ces livres eurent paru, Bèze, qui etait encore un jeune homme, s'avisa de les tourner en ridicule, par un écrit macaronique tout-à-fait plai-` nève par Pierre Lizet, pour savoir ce qu'on y disait de ses ouvrages, lui rend compte de la commission. Il faut mettre cette pièce entre les Juvenilia Theodori Bezæ. Voyez les Nouvelles Lettres contre le Calvinisme de M. Maimbourg , à la page 144, et les notes sur la Confession catholique de Sanci, à la page 424 de l'édition de l'an 1699.

Je pense qu'on ne sera pas sâché de trouver ici le jugement de M. Arnauld sur l'ouvrage de Pierre Lizet, touchant les versions de l'Ecriture en langue vulgaire. Il n'y a qu'un point, dit-il (13), où ils pourront peut-être se plaindre avec quelque fondement, que j'ai traité M. Mallet avec injustice. C'est en ce que je puis en avoir parlé en divers endroits, comme s'îl était le premier auteur de plusieurs choses fort impertinentes, que j'ai reconnu depuis qu'il peut

(12) Ceci est copié du Supplementum Epitomes Bibliothece Gesneriane, autore Antonio Verderio, pag. 44.

neutari conjessione; ae monastavo instituto; de hujus sæculi cæcitatione je n'avais pas vu. Mais je veux bien et circumventione; de mobilibus ecculesiæ præceptionibus. Ce que je vais copier augmente les brouilleries. Petombé dans quelque faute. Je recontri Lizetti jurisconsulti, dum sequenmis donc celle-la. J'ai eu tort d'activity augmente. tem componeret librum in supremo voir regardé M. Mallet comme le Francorum consistorio regii advocati, premier auteur de toutes les extravaetpostea abbatis commendatarii Sanc-gances dont son livre est plein. Il y u-Victoris, summique senatús Pari-en a quelques-unes qui lui sont prosiensis protopræsidis, de mobilibus pres; et ce sont les plus grossières. Mais j'ai découvert par le livre dont libros continens; Ejusdem de sacris je viens de parler, que souvent il n'a fait que suivre aveuglement cinq ou re eloquium minime vertendis, rudi- six auteurs du siècle passé, dont il que plebi haudquaquam invulgandis, est honteux au nôtre d'avoir conservé Dialogus inter Pantarcheum et Neo-les ouvrages, tant ils sont indignes est honteux au nôtre d'avoir conservé du soin qu'on a pris de les tirer de l'oubli où nos ancetres, plus sages que nous, les avaient laissé ensevelir. M. Arnauld parle là d'un certain recueil de divers traités, dont le premier est celui de Pierre Lizet. Il explique cela dans un autre livre, où il nous apprend (14) que l'assemblée du clerge de France ordonna l'an 1660, sur la réquisition de M. d'Attichy éveque d'Autun..., que l'on nedictus Passavantius, envoyé à Ge- un recueil d'autour de l'announce du clergé, un recueil d'auteurs du dernier siècle qui ont condamné les versions en langue vulgaire, tant de l'Écriture que des offices divins. Et en effet, ajoutet-il, ce livre a été imprimé sous ce titre scandaleux, collectio quorundam gravium authorum, qui ex professo, vel ex occasione, sacræ Scripturæ, aut divinorum officiorum, in vulgarem linguam translationes damnârunt. Et pour titre courant dans tout le livre, Collectio autorum versiones vulgares damnantium. C'est un fatras des plus impertinens auteurs qui aient écrit sur cette matière, mélés avec quelques bons, mais qui ne disent rien de ce que porte le titre de cette collection, ou qui disent tout le contraire. C'est un livre d'un président Lizet, qui roule tout entier sur cette folle pensée, que quand la Bible a été traduite en latin au commencement de l'église, il y avait deux sortes de latin, l'un conforme aux règles de la grammaire qui n'était entendu que des savans, et l'autre qui n'était pas astreint à ces règles,

> (14) Arn. . Désense des Versions... contre la Sentence de l'Official de Paris , du 10 avril 1688, pag. 160.

<sup>(13)</sup> Arnauld, préface de la Lecture de l'écri-lure Sainte. C'est le IIIe. tome de sa Nouvelle Défense du Nouveau Testament de Mons.

qui était le seul que le peuple entendit, et qu'ainsi la version latine de l'Écriture ayant été faite en ce premier latin, ce n'avait pas été proprement une version en langue vulgaire : ce que ce président devenu abbé étend à toutes les autres langues. M. Simon (15) n'a eu rien à dire pour la défense de ce mauvais écrivain.

L'Épitome de Gesner fait mention de deux autres livres de Pierre Lizet, l'un de Autoritate ecclesiæ et Potestate papæ, l'autre de Hæreticis, et eorum pœnis. On imprima (16) après sa mort son traité de la manière de procéder, tant à l'institution et décision des causes criminelles que civiles, ensemble la forme et manière d'informer esdites causes civiles et criminelles. La Croix du Maine, qui m'apprend cela, ne savait pas que Lizet mourut l'an 1554. Il le fait fleurir l'an 1557 (17).

(15) Voyes ses Nouvelles Observations sur les versions du Nouveau Testament.

versions du Nouveau l'estament.
(16) à Lyon, l'an 1567, par la diligence de Loys le Charon, Parisien. La Croix du Maine, pag. 403. Du Verdier Vau-Privas ne parle point de cette édition. mais de celle de Paris, 1555. Le Catalogue de la B.bliothèque de M. de Thon, 15°, part., pag. 148, fait mention de l'édition de Lyon, 1577, in-12. Le Catalogue d'Oxford me margue que l'édition de Paris, 1584, in-8°, et donne ce livre à M. P. Lisset, comme à un auteur différent de Petrus Lizetius. C'est une faute.

(17) La Croix du Maine, pag. 403.

LOGES \* (MARIE BRUNEAU (a), DAME DES) a été une des plus illustres femmes du XVII°. siècle. Elle fut mariée, l'an 1599, avec Charles de Rechignevoisin, écuyer, seigneur des Loges, qui quatre ans après fut gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Elle mourut le 7 juin 1641, et fut enterrée en un lieu qu'elle avait choisi elle-même, à deux cents pas de la maison de la

\* Joly renvoie à l'article MALHERBE, où il ne donne pourtant aucune note dans laquelle il soit question de madame des Loges, et où Bayle lui-même n'en parle dans le texte qu'une seule fois, et pour renvoyer ici.

(a) Et non pas Blaineau, comme dit Hilarion de Coste, Eloges des Dames, tom. II, pag. 669. Pleau en Limousin. Son zele pour la religion réformée, dont elle fit toute sa vie une constante profession, sa piété et la grandeur de son âme, parurent avec un nouvel éclat sur la fin de sa vie, dont les dernières années. et quelques autres aussi, avaient été traversées de plusieurs chagrins domestiques (A). Cela sans doute lui fit faire de très-bonnes réflexions sur le néant des créatures. Elle avait eu neuf enfans (B), et une sœur qui fut mariée avec M. de Béringhen (C). Les remarques apprendront combien elle était estimée, nonseulement des plus grands esprits, tels que Malherbe et Balzac (D); mais aussi des plus grands princes (E). Nous rapporterons un conte curieux , que M. Ménage a rectifié (F).

M. de Wicquefort observe que madame des Loges avait beaucoup de pouvoir sur l'esprit de M. le duc d'Orléans, et qu'à cause de cela on défendit les assemblées qui se faisaient chez elle (b).

- (b) Wicquesort, Mémoires touchant les Ambassadeurs, pag. 552, édit. de la Haye, 1677.
- (A) Quelques années de sa vie avaient été traversées de plusieurs chagrins domestiques.] C'est le sort ordinaire des personnes de son sexe, qui se distinguent par un grand esprit fortifié des lumières de l'étude; c'est, dis-je, leur sort assez souvent, si elles s'engagent dans les liens du mariage. Elles ne devraient pas le faire: assez d'autres auraient soin que le monde ne périt pas. C'est beaucoup quand leur patrie ne leur fait point l'injustice dont parle Sénèque au sujet de Caton (1), de ne pas
- (1) Quamdiu Catonem civitas ignoravit? respuit nec intellexit nisi cum perdidit. Seneca, epist. LXXIX. Ordinairement on cite cela

comprendre le prix du trésor qu'elle d'esprit. Balzac valait bien Malherbe possède. Ce que la patrie ne fait pas pour le moins, et a peut-être plus toujours, un mari le fait encore contribué que lui à la politesse qui moins.

(B) Elle avait neuf enfans.] Il n'en restait que cinq de vivans, trois fils et deux filles, lorsqu'elle mourut. L'un des fils porta les armes en Holande (2), et s'y maria avec une demoiselle de la famille de Vander Myle. Il ne reste que des filles de ce mariage.

(C)..... et une sœur qui fut mariée avec M. de Béringhen.] De ce mariage était sorti M. le marquis de Béringhen, mort à l'âge de quatrevingt-neuf ans au mois de mars 1602, après avoir été pendant fort long-temps premier écuyer du roi. Cette alliance a donné de petites-nièces fort illustres à notre madame des Loges, par les sœurs de M. le marquis de Béringhen. L'auteur de plusieurs livres qui ont paru depuis peu sous le titre de Voyage d'Espagne, etc., est une de ces petites-nièces. Il y en a deux autres (3), qui par zèle pour la religion réformée ont quitté tous les avantages de leur patrie, et qui relevent par leur piété toutes les autres belles qualités dont elles sont ornées.

pour le moins, et a peut-être plus contribué que lui à la politesse qui s'est répandue dans le royaume : en tout cas, il n'a pas été moins l'admirateur de la dame dont nous parlons. Les lettres qu'il lui a écrites en sont un témoignage public ; et l'on ne s'aperçoit pas moins de son estime pour elle en considérant ce qu'il en dità ses amis, qu'en considérant ce qu'il lui écrit à elle-même. Il avoue dans un endroit de ses ouvrages, que s'il est devenu meilleur ménager de son encens, il en a principalement l'obligation aux bons avis qu'elle lui donna. « La bonne madame des » Loges, dit-il (5), me fit de terri-» bles réprimandes sur ce sujet quel-» que temps avant sa mort. Elle me » reprocha que j'étais la dupe de » tous les régnes (ce sont ses pro-» pres termes); que je me laissais ex-» croquer mes louanges à tous ceux » qui faisaient semblant de valoir » quelque chose ; que je croyais trop » au rapport d'autrui, à la première » couleur du bien, à l'apparence de » la vertu, et ce qui s'ensuit.» En un autre endroit (6) où il fulmine contre le style burlesque, qui devenait trop à la mode, au grand regret principalement de ceux qui s'étaient acquis de la gloire par le style grave, il ne croit pas avoir assez foudroyé cette hérésie fondamentale dans son empire, s'il ne la condamne par un arrêt de cette dame. Cette sorte de raillerie, dit-il, sent plus la comédie que la conversation, et plus la farce que la comédie. Ce n'est pas railler en honnéte homme. Madame des Loges disait, qu'elle aimerait autant voir faire l'ivrogne ou le Gascon...... mais elle disait bien davantage, elle n'estimait pas plus un pareil jargon qu'une épée de bois au côté, et de la farine sur le visage. M. de Bautru, qui n'était pas natu-rellement grand admirateur (7), admirait sans doute cette dame, puisque pour marquer le peu d'adresse d'un homme qui ne savait pas profiter de la conversation des beaux esprits, en les mettant sur des cho-

comme si Sénèque avait dit : Catonem sunm sæculum parum intellexit. Voyes Costar, Lettres, vol. I, pag. 621.

<sup>(2)</sup> C'est celui dont M. le Laboureur parle dans le Voyage de la reine de Pologne, torsqu'il dit, pag. 68, qu'entre les gentilahommes français employés en l'armée des Etats, qui accompagnèrent le prince Guillaume, fils unique du prince d'Orange Fridéric Henri, torsqu'il eut audience d'Orange Fridéric Henri, torsqu'il eut eudience de cette reine à Amsterdam, étaient les sieurs de Béringhen, frère de monsieur le premier écuyer de notre roi très-chrétien, et des Loges, maître de camp. Foyes aussi p. 74.

<sup>(3)</sup> Ce sont mesdemoiselles de la Luserne, tien, pag. 176.
wifugiées en Hollande.

<sup>(4)</sup> Entretien XXVII de Balsac.

<sup>(5)</sup> Dissertations, à la fin du Socrate Chré-

<sup>(7)</sup> Costar, Lettres, vol. 1, pag. 137.

ses dignes d'eux, il se servit de ces quatre exemples:

Je ne crois pas que ceux qui se connaissent en preuves, puissent douter du rare mérite de cette dame, après avoir fait réflexion sur ce que je viens de dire.

(E)..... mais aussi des plus grands princes. ] Balzac sera mon témoin. Si vous ne comnaissez pas, dit-il (9), URANIE, cette nymphe que j'ai tant louée, et que je pleure si amèrement, je vous avertis que c'est feu ma bonne amie madame des Loges, qui durant sa vie a été appelée plus d'une fois, et par plus d'un acadé-micien, la céleste, la divine, la dixième muse, etc. qui a été estimée dedans et dehors le royaume par les têtes couronnées, par les demi-dieux de notre siècle, par monseigneur le duc d'Orléans, par le roi de Suède, le duc de Weimar, etc. J'ai quelque opinion que les vers qui célèbrent sa mémoire (je parle de l'éloquente URA-NIE) valent bien ceux qu'un oertain Antipater, Sidonien, a faits sur la mort de la savante Sapho.

(F) Nous rapporterons un conte curieux que M. Ménage a rectifié.]
C'est une aventure qui a été publiée en deux façons. Voici comment M. de Balzac la débite dans son entretien XXXVII.

« Malherbe était un des plus assi-» dus courtisans de madame des » Loges, et la visitait réglément de » deux jours l'un. Un de ces jours-» la, ayant trouvé sur la table de » son cabinet le gros livre du minis-» tre Dumoulin contre le cardinal » du Perron(10), et l'enthousiasme

(8) Costar, Lettres, vol. I, pag. 125.
(9) Dans la XIIIº. lettre du IIº. livre des
Lettres choises: il l'écnt à M. Ménage, en lui
envoyant les vers qu'il avait faits sur la mort de
madame des Loges. Ils sont imprimés parmi
ses Poésies latines. En voici quelques-uns:

Vidi ego progeniem regum, capita ardua mundi Uranies haustis obstupuisse sonis, Ranhonium sanna et connest à etiene Navanna

Borbonium genus et cognată è stirpe Navarræ Relliquias et cui Mantua sceptra dedit, Hanc coluit, lectæ captus dulcedine chartæ.

Hanc count, lecte captus duicenne cuarte.
Ille tui victor magnus, lbere, Getes,
Et dudum, patrià dum preparat arma sub ursă,
Miserat buic cultus nuncia signa sui.

Hujus et Ambrosios avidâ bibit aure lepores, Wymarius, magno non minor ipse Gete. (10) C'est celui qui est intitulé; Nouveauté du » l'ayant pris à la seule lecture du » titre, il demanda une plume et du » papier, sur lequel il écrivit ces dix » vers:

Quoique l'auteur de ce gros livre
 Semble n'avoir rien ignoré,

Le meilleur est toujours de suivre
Le prône de notre curé.
Toutes ces doctrines nouvelles

Ne plaisent qu'aux folles cervelles.
 Pour moi, comme vne humble brebis,
 Sous la houlette je me range;
 Il n'est permis d'aimer le change

» Que des femmes et des habits. » Madame des Loges ayant lu les » vers de Malherbe, piquée d'hou-

» neur et de zèle, prit la même plu » me, et de l'autre côté du papier
 » écrivit ces autres vers :

C'est vous, dont l'audace nouvelle
A rejeté l'antiquité,
Et Dumonlin ne vous rappelle

Qu'à ce que vous avez quitté.
 Yous aimez mieux croire à la mode:
 C'est bien la foi la plus commode
 Pour ceux que le monde a charmés.

Les femmes y sont vos idoles;
Mais à grand tort vous les aimes,
Vous qui n'aves que des paroles.

» La conclusion des deux épigram» mes plaira sans doute aux profa» nes, et à ceux qui font les galans.
» Pour moi je tiens que sur les ma» tières de religion, il faut toujours
» s'éloigner du genre comique. La
» première n'est pas assez grave pour
» un homme qui parle tout de bon,
» et l'autre est trop gaillarde pour
» une femme qui parle à un hom» me. »

M. Ménage, croyant que la chose s'était ainsi passée, fit imprimer ce récit dans ses observations sur les poésies de Malherbe, tout tel que M. de Balzae l'a débité. Mais voici ce qu'il a mis à la fin du livre.

« Depuis cette note écrite et imprimée, j'ai su de M. de Racan, que
c'était lui qui avait fait ces vers,
que M. de Balzac attribue à Malherbe, et que M. de Gombauld
avait fait ceux qu'il donne à madame des Loges, et que la chose
s'était passée de la sorte. Madame
des Loges, qui était de la religion
prétendue réformée, avait prété à
M. de Racan le livre de Dumoulin

Papisme, imprimé la première fois à Sédan, in-folio, en 1627. Voyez la Bibliothèque choisic de Colomiés, pag. 38, 39.

» le ministre, intitulé le Bouclier

» de la Foi, et l'avait obligé de le » lire. M. de Racan, après l'avoir » lu, fit sur ce livre cette épigram-» me, que M. de Balzac a altérée en » plusieurs endroits:

Le meilleur est toujours de suivre
Le prône de notre curé.
Toutes ces doctrinas nouvelles
Ne plaitent qu'aux folles cervelles.
Pour moi, comme une humble brebis,
Je vais où mon pasteur me range,
Et n'ai jamais aimé le change
Que des femmes et des habits.

Bien que Dumoulin en son livre Semble n'avoir rien ignoré,

» L'ayant communiquée à Malherbe » qui l'était venu voir dans ce » temps-là, Malherbe l'écrivit de sa » main dans le livre de Dumoulin, qu'il renvoya au même temps à » madame des Loges de la part de » M. de Racan. Mădame des Loges, » voyant ces vers écrits de la main » de Malherbe, crut qu'ils étaient » de lui ; et comme elle était extraor-» dinairement zélée pour sa religion, » elle ne voulut pas qu'ils demeu-» rassent sans reponse. Elle pria » donc M. de Gombauld, qui était » de la même religion, et qui avait » le même zèle, d'y répondre. M. de » Gombauld (je le sais de lui-même) » qui croyait, comme madame des » Loges, que Malherbe était l'auteur » de ces vers , y répondit par l'épi-» gramme que M. de Balzac attri-» bue à madame des Loges, et qu'il » trouve trop gaillarde pour une » femme qui parle à un homme. Ce » n'est pas, au reste, la première » fois, que M. de Balzac a attribué à » cette dame des vers où elle n'a-» vait aucune part; car dans une de » ses lettres il lui attribue la chan-» son de l'amant qui meurt, dont le » refrain est.

 Ah! c'en est fait! je cède à la rigueur du sort,
 Je vais mourir; je me meurs; je suis mort;

» qui est de feu M. Habert Cérisi, » l'un des plus beaux esprits de no-

» tre temps. »

Qui ne voit là un exemple de l'incertitude historique? M. de Balzac croyait communiquer à son ami un fait très-certain, un morceau incomparable d'anecdotes, et infiniment agréable à quiconque souhaite de bien savoir ce qu'on appelle personnalités Il l'avait persuadé à tous ses

lecteurs. M. Ménage l'ayant transféré dans l'un de ses livres était prêt à le répandre encore de toutes parts; le hasard voulut que MM. de Racan et de Gombauld vécussent encore, et désabusassent M. Ménage avant que ses observations sur Malherbe se vendissent. Voilà d'où vient que le public n'est plus dans l'erreur. Si ces deux messieurs fussent morts sans avoir parlé de cela à M. Ménage, ou s'ils lui en eussent parlé en un autre temps, la première narration aurait peut-être encore tout son crédit. Combien y a-t-il d'autres faits, et beaucoup plus importans, qui passent d'age en age, et de génération en génération, sans que personne en connaisse la fausseté, faute de ces rencontres fortuites qui ressemblent à la conversation de M. Ménage avec M. de Racan et avec M. de Gombauld? Quoi qu'il en soit, voilà madame des Loges déchargée du blame d'avoir composé des vers un peu trop gaillards. On ne peut nier que Balzac n'ait eu raison de trouver que la fin de l'épigramme est peu conforme à la modestie et à la pureté qui doit régner dans tous les écrits du beau sexe. Ce n'est pas qu'il faille adopter la téméraire et la trop rigide maxime de ceux qui prétendent qu'une femme qui reprocherait à un homme qu'il n'a que des paroles, déclarerait en même temps qu'elle est bien sâchée de n'en avoir point tiré, et de n'en tirer point journellement quelque chose de plus réel. Cette maxime est outrée et fausse; mais qui n'admirerait M. de Racan, s'il était vrai qu'il fût l'auteur de la Vie de Malherbe (11), imprimée avec quelques petits traités en 1672; qui ne l'admirerait, dis-je, de ce qu'il aurait appris à M. Ménage les méprises de Balzac, et qu'il n'aurait pas laissé d'insérer tout ce récit de Balzac (12) dans la Vie de Malherbe, sans le rectifier le moins du monde?

(11) M. Ménage, dans ses Observations sur Malherbe, cite souvent cette Vie, comme faite par M. de Racan. Morèri ne l'a point su: il s'est content de dire dans l'article de Malherbe, qu'on attribuait cette Vie à Balzac.

(12) Pai out dire que ce récit a été joint, par une licence de libraire, à la Vie de Malherbe, dans l'édition de 1672. Les licences des libraires devraient être citées en exemple plus que celles des poètes, car elles les rurpassent.

LOGNAC, ou LOIGNAC, ou LONGNAC, ou plutôt LAU-GNAC (A), se rendit extrêmement considérable sous le règne de Henri III, et eut beaucoup de part à la faveur de ce prince. Il était brave, et sur ce point-là il avait très-bien établi sa réputation par quélques duels, et par des querelles que la maison de Guise lui avait suscitées (B), et dont il s'était tiré honorablement. Il fut capitaine des quarante-cinq gentilshommes (C), qui furent choisis pour la plus grande sûreté de Henri III. Il fut aussi maître de la garde-robe (a), et gentilhomme de la chambre de ce prince (b). Tout le monde convient qu'il l'anima à se défaire du duc de Guise (D), et qu'il fut présent à l'exécution ; mais on ne s'accorde point sur la manière dont il y participa (E). On ne s'accorde point non plus sur sa disgrâce; car les uns disent tout court qu'il fut chassé à cause qu'il demandait un gouvernement , et les autres disent qu'on lui accorda un gouvernement afin de l'éloigner de la cour (F); et ils ajoutent que par une perfidie de du Guast, il perdit ce gouvernement, et se vit réduit à se confiner dans la Gascogne, sa patrie. Il y fut tué quelque temps après. Il semble que MM. de Thou et Davila assurent qu'il était chez le roi lorsque le moine Jacques Clément tua ce monarque (c). Je ne sais si les Laugnacs, qui furent tués en duel sous le règne de Louis XIII, descendaient de celui-çi (G).

(A) LOGNAC..., ou plutôt LAUGNAC.] Il paraîtra par les remarques suivautes que les quatre manières d'orthographier le nom de ce gentilhomme, que j'ai rapportées, se trouvent dans nos historiens. La dernière est la meilleure, ce me semble; car c'est celle que Dupleix, qui était du même pays, a employée; et l'on sait que la diphthongue au est fort commune dans les noms propres en ce pays-là. Cette diphthongue se prononce comme l'o à Paris et dans les provinces voisines; et de là vint que les auteurs mirent un o et non pas un au dans la première syllabe du nom de ce favori de Henri III. J'observerai en passant qu'il faut être bien attentif si l'on veut entendre une harangue latine prononcée par des Parisiens; car ils prononcent de la mêfacon aurum et horum; auris et oris, et ainsi de plusieurs autres mots qui ne signifient rien de semblable.

(B) Il avait très bien établi sa réputation par quelques duels, et par

des querelles que la maison de Guise

lui avait suscitées. ] Le baron de Biron (1) eut une querelle, l'an 1585, avec le sieur de Carency, fils aîné du comte de la Vauguyon.... pour l'héritière de la maison de Caumont, qu'ils désiraient avoir tous deux en mariage. Cette querelle se termina par un combat de trois contre trois: Biron, Loignac et Janissac, d'un côté, tuèrent Carency, d'Estissac et la Bastie (2). L'auteur qui m'apprend cela raconte dans une autre histoire (3) : « Que depuis que le duc d'Eper-» non s'était retiré en Angoulême, » le roi ayant pourvu de l'état de » premier gentilhomme de sa cham-» bre le sieur de Loignac, ce seigneur » avait été comme une butte où, par » la persuasion du duc de Guise, » tous les princes de la Ligue avaient » décoché leur envie. Le chevalier » d'Aumale, peu auparavant la mort » du duc de Guise, s'en était re-» tourné à Paris, et devant qu'y al-» ler il avait dressé audit seigneur de » Loignac une querelle sur le sujet

<sup>(</sup>a) Voyez la remarque (F), citat. (20). (b) Voyez la remarque (B).

<sup>(</sup>c) Voyes la remarque (F), citations (26) et (27),

<sup>(1)</sup> Celui qui fut décapité en 1602. (2) Tiré de Cayet, Histoire de la Pais, folia

<sup>(3)</sup> Cayet, Chronologie novénaire, tom. I, folio 109.

» de quelques passions amoureuses » (ce qui advient d'ordinaire entre » jeunes seigneurs ). Loignac était » hardi, homme adextre aux armes, » et qui s'était dégagé de plusieurs » duels ; sa qualité de premier gen-» tilhomme de la chambre du roi » l'égalait même aux duels avec les » grands étrangers, et les lui défen-» dait avec ceux qui n'étaient de sa » qualité. Cette simulté donc et sé-» minaire de querelle pour l'amour » fit juger à Loignac que le duc de » Guise et les princes de la ligue le » voulaient ôter de la bonne fortune » que les bonnes grâces du roi lui » donneraient. » On trouve dans d'Audiguier (4) plus de circonstances que dans Cayet du duel de Biron et de Carency.

(C) Il fut capitaine des quarantecinq gentilshommes. ] Citons Mézerai, qui nous apprendra la cause de la création de cette nouvelle compagnie. « Epernon, monté au plus haut » degré de la faveur dont Joyeuse » commencait à déchoir, ne cessait » d'aiguillonner le roi à la perte des » Guises, et eux en revanche, ayant » conjuré la sienne, formaient di-» vers complots pour le faire périr. » Il avait l'adresse de persuader au » roi qu'ils étaient faits contre sa » personne sacrée; et par ce moyen » il le porta à mettre à l'entour de » lui cette fameuse bande des QUA-» RANTE-CINQ, lesquels il lui choisit » lui-même, peut-être pour la sin » que l'événement nous montrera. » C'étaient tous Gascons que l'ardeur » de faire fortune rendait capables » de tout : Lognac en était le capi-» taine (5). »

(D) Tout le monde convient qu'il anima Henri III à se défaire du duc de Guise. ] « Avec cela le duc de Ne-» vers et Lognac, capitaine des qua-» rante-cinq, irritaient sans cesse » son indignation : le duc de Nevers » parce qu'il haïssait irréconciliable-» ment le duc de Guise; et Lognac, » parce qu'ayant en quelque façon » succédé à la faveur d'Epernon, » comme en second avec Bellegarde. » cousin germain de ce duc, il savait

(4) D'Audiguier, Usage des Duels, chap. XXXIII, pag. 436 et suivantes.
(5) Méserai, Abrégé chronol., tom. V, pag.

» bien que la maison de Guise, tou-» jours ennemie des favoris, ne le » souffrirait pas long-temps en ce » poste-là (6). »

(E) On ne s'accorde point sur la manière dont il participa au meurtre du duc de Guise. ] Il y a des auteurs qui assurent que ce duc, « voyant » que le conseil n'était encore com-» mencé, voulut aller à la chambre du roi, et ayant passé le long de » l'allée qui y conduisait, entrant » en la chambre de sa majesté, il » aperçut le sieur de Longnac qui était assis sur un cosfre de bahu, les bras croisés, sans se bouger. De longue main, il avait soupçon que ledit sieur de Longnac avait entrepris de le tuer, et estimant qu'il était là pour l'attaquer, il lui voulut impétueusement courir sus, et mettant la main sur son épée, » la tire à demi : mais le sieur de » Longnac et quelques autres, lui » voyant entreprendre un tel effort » à la porte de la chambre du roi, » le prévinrent, et à l'instant le terrassèrent et le dépêchèrent à coups d'épées, sans lui donner loisir de guere parler. Voilà l'opinion de ceux qui ont écrit ces histoires imprimées à Genève (7); mais l'opinion de la ligue est toute contraire » à celle-là (8). » La relation dont j'ai parlé ci-dessus (9) porte que Loignac avec son épée (10) s'arrêta dans la chambre où se devait faire l'exécution, et où le roi avait mis huit des quarante-cinq. Ces huit avaient chacun un poignard. Le duc de Guise, en entrant dans cette chambre, salua ceux qui y étaient : qui se lèvent, le saluent en même temps, et le suivent comme par respect; mais ainsi qu'il est à deux pas près de la porte du vieux cabinet,.... fut tout soudain saisi au bras par le sieur de Montsery l'ainé..... et tout d'un temps est par lui-même frappé d'un coup de poignard dans le sein, disant : Ha! traître, tu en mourras. En même in-

<sup>(6)</sup> Là même, pag. 324. (7) C'est-à-dire, les Mémoires de la Ligue et l'Histoire des cinq rois.

<sup>(8)</sup> Cayet, Chronologie novénaire, tom. 1, folio 105 verso.

<sup>(9)</sup> Citation (49) de l'article Herri III, tom. VIII, pag. 40. (10) Voyes Marcel, Histoire de France, tam. IV, pag. 630.

stant le sieur des Effranats se jette à ses jambes, et le sieur de Saint-Malines lui porte, par le derrière, un grand coup de poignard près de la gorge, dans la poitrine, et le sieur de Loignac un coup d'épée dans les reins (11). « D'autres relations disent » que les neuf des quarante-cinq sor-» tirent de derrière une tapisserie, » où ils étaient cachés; et que le » duc de Guise voyant auprès de la » cheminée Longnac, qu'il savait » être son mortel ennemi, fit quel-» ques pas en arrière pour mettre » l'épée à la main; qu'il se débar-» rassa d'abord de ses assassins; et » que Longnac apercevant qu'il ve-» nait droit à lui, lui donna dans le » ventre un grand coup d'épée qui » le renversa; qu'il mourut quelques . » momens après (12). » Davila suppose que Lognac ne le blessa point, et qu'il ne fit que le pousser le voyant venir à lui; qu'après ce choc, le duc, qui avait reçu plusieurs blessures, tomba par terre, et rendit l'âme. Dopo molte ferite nel capo, e per ogni parte del corpo urtato finalmente da Lognac, al quale s'era impetuosamente avventato, cade innanzi' alla porta della guardarobba, ed ivi senza poter proferir parola fini gli ultimi sospiri della sua vita (13). M. de Thou affirme que Loniac le voyant venir à lui en posture menacante, lui tendit l'épée enfermée dans le fourreau, et le sit tomber (14). Il ne fut que spectateur de la tragédie, si l'on s'en rapporte au récit de M. de Thou. Il s'appuyait contre un coffre, lorsque le duc se débarrassa des assassins, et marcha vers lui à dessein de le charger eût - on dit : Cum in Monpesatum Loniacum , qui cum Rogerio Bellagardio Termo in cubiculo aderat, arcæ genu altero innixum protensis brachiis et contractis pugnis tendere videretur, quasi ipsum petiturus (15). Dupleix est plus positif, il fait faire toute l'exécution aux huit

autres. Laugnac n'étant point de ceux que le roi avait choisis, aussi ne le frappa-t-il pas, quoiqu'il filt particulièrement son ennemi: toutefois, il s'était bien offert à sa majesté pour l'attaquer homme à homme; mais le roi jugea qu'il y aurait en cela autant de hasard que de générosité, et ne lui voulut pas permettre (16). Je n'ai lu cette dernière circonstance dans aucun autre historien, et c'est à Crillon que l'on attribue constamment d'avoir offert à Henri III de le défaire du duc de Guise par un duel. Davila raconte que Crillon ayant fait cette offre, en refusant la commission de faire tuer le duc, laissa ce monarque dans un extrême perplexite, qui dura jusqu'à ce que Lognac lui eût promis de faire faire l'exécution. Je rapporte les paroles de cet historien, parce qu'elles servent à l'histoire de notre Laugnac. Lascio il rè grandemente dubbioso di quello dovesse operare, e stette in questa perplessità sino al giorno vigesimo primo, nel quale confidato il nego-tio à Lognac uno de gentilhuomini della camera sua, il quale già dal duca di Gioiosa era stato introdotto alla corte; e per la gratia, per le maniere, e per la gentilessa de' costumi, già cominciava ad avanzarsi al luogo de' mignoni, egli senza molto riguardo promise con alcuni delli quarantacinque, che dependevano stret tamente da lui, di eseguire prontamente questo fatto (17).

(F) Les uns disent qu'il fut chassé à cause qu'il demandait un gouvernement, et les autres disent qu'on lui accorda un gouvernement afin de l'éloigner de la cour. ] « Le sieur » de Loignac, fort favori du roi,.... » le supplia de lui donner un gou-» vernement et une place de sure re-» traite, à cause de l'inimitié que la » maison de Guise lui portait; sa ma-» jesté lui ayant demandé s'il n'avait » point de plus particulière occasion » que celle-là pour lui demander une » place de retraite pour lui, Loi-» gnac lui ayant répondu que non, » et que l'inimitié de la maison de » Guise en était une assez grande oc-» casion : Sortez présentement de ma

<sup>(11)</sup> Marcel, Histoire de France, tom. IV, pag. 631, 632.
(13) Varillas, Histoire de Henri III, liv. XI, pag. 194, 195, édition de Hollande.
(13) Davila, lib. IX, pag. m. 535.
(14) Loniacus ensem porrectum, ut erat vagind tectus, venienti objicit, cujus primo impulsu jam viribus animi et corporis linquentibus in tapetem substratum toto corpore concidit. in tapetem substratum toto corpore concidit. Thuanus, lib. XCIII, pag. 246 (15) Idem, ibidem.

<sup>(16)</sup> Dupleix, Histoire de Heari III, pag.

<sup>(17)</sup> Davils, lib. IX, pag. 533.

» vous voie jamais, puisque vous dé-» sirez d'autre sûreté que d'être au-» près de moi; votre humeur n'a » point trompé mon jugement ; je me » doutais bien que vous tiendriez de » l'ingratitude, et ne vous souvien-» driez de l'obligation que vous me » devez pour les bienfaits que je vous » ai faits. Loignac ayant reçu contre » son espérance une telle parole du » roi, à l'heure même sortit de Blois, » et allant passer par Amboise, se » retira en Guyenne, où peu après » il fut tué d'un coup de pistolet, » ainsi qu'il sortait de son château » pour aller à la chasse, par un gen-» tilhomme, sien voisin, contre qui » il avait querelle (18). » Voilà le récit de Pierre-Victor Cayet, et en même temps une chose que j'avais promise (19), et qui témoigne qu'en certains cas Henri III sut faire paraître de la fermeté et de la grandeur. Nous allons voir un narré bien

« Le roi.... sur le commencement » de l'an 1588, avait fait deux maî-» tres de sa garde-robe : les seigneurs » de Bellegarde et de Longnac ; celui-» là pour une affection naturelle » qu'il avait en lui ; celui-ci pour en » avoir été grandement prié par le » seigneur d'Epernon. Mais comme » ce qui provient du fonds de notre » nature prend plus fortes et longues » racines en nous que l'amitié qui » nous est acquise par les inductions » d'autrui ; aussi commença-t-il de » se lasser et attédier de Longnac, » spécialement depuis la mort de » M. de Guise; et ce pour autant qu'il » avait été le premier qui avait in-» duit le roi de commander ce meur-» tre, qui lui était si malheureuse-» ment réussi. De manière qu'il com-» menca de là en avant de ne le voir » d'un bon œil. D'une chose vous » puis-je assurer, que trois semaines » auparavant qu'il quittat la cour, » quelque sage courtisan me dit : » Voyez vous ce monsieur, quelque » bonne mine qu'il fasse, il est du » tout déferré. Car entrant devant le » monde dedans le cabinet du roi,

(18) Cayet, Chronologie novénaire, folio 133

» cour, lui dit le roi, et que je ne » pour se maintenir en bonne opi-» nion envers le peuple, il sort tout aussitôt par la porte de derrière, et se retire dedans sa chambre, laissant la place à M. de Bellegarde. » Le roi, qui ne voulait mécontenter » tout-à fait Longnac, lui avait auparavant donné le gouvernement d'Anjou et de la Touraine; et » lui disait souventes fois qu'il s'y de-» vait retirer. Mais lui, prévoyant » que s'il désemparait la place, il » serait seulement gouverneur en par-» chemin, et que l'effet en demeure-» rait par-devers ceux qui avaient le gouvernement des villes, demeu-» rait toujours en cour auprès du » roi, lequel enfin ne le pouvant plus voir, lui dit qu'il lui avait déjà fait assez de fois démonstration du peu de contentement qu'il recevait de sa présence; partant qu'il délibérat, ou de s'en aller » tout-à-fait, ou qu'il ne le vît plus » qu'aux vendredis, jours qu'il réser-» vait pour faire sa pénitence. Lon-» gnac se voyant du tout débutté de » la faveur de son maître, et qu'il » n'y avait plus de répit en son fait, » commence de faire un trait d'un » homme désespéré, qui ne respirait » dedans son ame qu'une vengeance, » conseil toutefois qui ne lui est suc-» cédé, mais depuis a été fort bien » ménagé par un autre. Il fend le » vent une belle nuit, et se retire à » Amboise (20). » C'était une ville de son gouvernement, et où du Guast, qu'il estimait sa créature (21), commandait. Il y fut bien accueilli, et il proposa à du Guast le dessein de se prévaloir de ce qu'ils avaient en leur puissance les prisonniers d'Henri III (22). La cour se douta de ce complot, et négocia pour en prévenir les suites : Longnac protesta qu'il conserverait très-fidèlement au roi la ville, le château et les prisonniers.... Mais pour bien dire, il comptait sans son hôte; car il mit cette première impression dans la tête de du Guast, qui en sut fort bien faire son pro-fit (23). « Il y avait dedans le châ-

(21) La même, pag 66.

<sup>(19)</sup> A la fin de la remarque (I) de l'article Berri III, tom. VIII, pag. 39.

<sup>(20)</sup> Pasquier, Lettres, liv. XIII, pag. 65 et suiv. du tom. II.

<sup>(22)</sup> Les parens et amis du duc de Guise. (23) Pasquier, Lettres, liv. XIII, tom. II, pag, 67.

» teau deux compagnies ; celle de du » Guast et d'un autre..... Le Guast, » d'une finesse hardie, donne une » fausse alarme, et fait entendre à » Longnac qu'il y avait des gens qui » rôdaient l'autre côté du pont, et dé-» siraient s'en faire maîtres; qu'il se-» rait bon de leur donner quelque » algarade. Longnac, auquel les mains » demangeaient, et qui ne se désiait » en rien de du Guast, prend cette » charge, suivi de l'autre compa-» gnie, va battre les chemins; mais » enfin il trouve que ce n'était rien » que vent et que fumée. Et à son » retour, pensant rentrer au lieu » dont il était sorti, on lui fait vi-» sage de bois, et à tous ceux de sa » suite. Vous pouvez juger en quel » misérable état il se trouva d'être » supplanté, et de la faveur de son » maître, et du lieu dedans lequel » il avait établi la ressource de sa » défaveur. Se voyant de cette façon » écorné, il est contraint de repren-» dre la route ancienne de sa maison » en Gascogne, et la compagnie de » soldats celle de Blois. Le Guast s'ex-» cuse de ce fait (ainsi l'ai-je ap-» pris de sa propre bouche) d'autant » qu'il avait eu certain avis que Lon-» gnac était arrivé à Amboise pour » le tuer, et se rendre absolument » maître de la place; et que, pour » éviter ce danger, il l'avait voulu » prévenir (24). » Nous ferons ci-dessous une réflexion sur cette excuse de du Guast.

Si j'avais eu à choisir entre le narré de Victor Cayet et celui d'Étienne Pasquier, je n'aurais pas imité M. Varillas, qui donne toute la préférence à celui-là, sans dire un seul mot de ce qui est contenu dans celui-ci. Il la virgule entre les deux premiers raconte (25) la convention faite par du Guast avec la ligue pour la délivrance des prisonniers, et les conditions sous lesquelles Henri III fit avorter cette convention par les avantages qu'il accorda à du Guast; et puis il ajoute que le contre coup de ces deux conventions rejaillit sur Longnac.... Le roi se dégoûta insensiblement de lui; et quoique sa majesté eut jusque-la tenu la balance égale

entre le jeune Bellegarde et lui, comme elle avait fait autrefois entre les ducs de Joyeuse et d'Epernon; elle la fit pencher tout d'un coup du côté de Bellegarde, en refusant à Lon-gnac la charge de grand écuyer, pour la lui donner. Le chagrin qu'il en eut le porta à dire trop ouvertement à sa majesté..... qu'il demandait pour dernière grâce une place de sureté qui lui servit de retraite. M. Varillas rapporte ensuite la réponse que Cayet suppose que le roi fit. Voilà toute sa narration. Combien de choses essentielles n'y manque-t-il point? Et à quoi songeait-il en liant la disgrace de Laugnac avec les menées de du Guast? Quel à-propos est-ce que cela? L'omission des faits qui pouvaient servir de lien à ces choses, et fournir une transition raisonnable à l'historien, n'est pas la moindre de ses fautes. Rien n'est plus digne de l'attention d'un critique que de semblables défauts; et rien n'est plus propre à raffiner le goût et le jugement d'un auteur, que d'être averti de cette

espèce de méprises. Notez ces paroles de M. de Thou (26): Tum, c'est-à-dire lorsque Jacque Clément donna un coup de couteau à Henri III, Mompesacus, Loniacus, et Joannes Levius Mirapicensis, qui aderant, hominem ictu regis attonitum superanti ird prensum humi sternunt, statim innumeris vulneribus confossum interficiunt. Davila dit (27) que Mompesat, Lognac et le marquis de Mirepoix, gentilshommes de la chambre du roi, jetèrent le corps de Jacques Clément par la fenêtre. Je crois que dans l'un et dans l'autre de ces deux historiens, noms est une faute, car Mompesat était l'un des noms de notre Laugnac (28). Que s'ils entendent par leur Loniacus et Lognae celui dont je traite dans cet article, ils s'abusent ; il n'était plus à la cour.

Au reste, du Guast ne méritait pas d'être cru, quand il alléguait l'excuse que Pasquier rapporte. L'action qu'il voulait justifier semblait si noire, si infame, si perfide, qu'il n'y a

<sup>(24)</sup> Pasquier, Lettres, liv. XIII. tom. II,

<sup>(25)</sup> Varillas , Histoire de Henri III , liv. XI, pag. 205.

<sup>(26)</sup> Thuan., lib. XCVI, pag. 300. (27) Davila, lib. X, pag. 586.

<sup>(28)</sup> M. de Thou, ci-dessus, citation (15), la nomme Mompesatum Loniacum.

point de mensonge que l'on ne dût inventer pour la couvrir. Et c'est assez la coutume de ceux qui commettent de semblables crimes, de soutenir que sans cela ils eussent été perdus, et qu'ils avaient de très-bons avis du dessein qu'on avait formé contre leur vie. Ils ne mentent pas toujours, mais ils mentent très-souvent; et cela sussit pour rendre suspectes d'imposture toutes les apologies de cette espèce, à moins qu'on ne les appuie sur des argumens certains. Il n'était pas impossible que Laugnac prit des mesures pour supplanter l'autre ; car il y avait peu d'honnêtes gens en ce temps-là, soit à la cour, soit dans le parti de la ligue; mais la présomption est toute contre du Guast. C'était un malhonnête homme, et il le fit voir bientôt après, puisqu'il voulut livrer à la ligue les prisonniers dont Henri III lui avait commis la garde : et il les eut livrés effectivement, si ce prince ne l'en eût su détourner par la voie du profit. Malheureux prince! qui était obligé de récompenser les trahisons les plus infâmes de ses sujets. Malheureux siècles! où l'assassinat, le parjure , la déloyauté, étaient les moyens ordinaires de s'agrandir. Siècle pire que celui de fer, et dont chacun pouvait dire :

Nunc ætas agitur, pejornque secula ferri Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa Nomen, età nullo posuit natura metallo (29).

(G) Je ne sais si les Laugnacs qui furent tués en duel..... descendaient de celui-ci. ] D'Audiguier l'assure : il avait oui raconter que l'un de ceux qui se battirent pour le baron de Biron, demeura le dernier à vaincre, et ayant porté finalement par terre son ennemi, lui donna plusieurs coups d'épée sans le pouvoir achever de tuer, tellement qu'il fut contraint de le laisser en vie, voyant ses compagnons s'en aller, après avoir demeuré néanmoins longuement tout seul à cheval pour le voir mourir (30). « Si c'est » Loignac, continue-t-il, il en a été » puni en ses successeurs; car les derniers Loignacs, père et fils, ont » été tous deux tués en duel depuis » quatre ou cinq ans: l'un en Rouer-

(29) Juvenal, sat. XIII, vs. 28. (30) D'Audiguier, de l'Usage des Duels, pag.

» gue, par le baron de Mégelas, et » l'autre ici, auprès de Bicétre, par le baron de Rabat (31). Deux bra-» ves barons, qui ne sont pas moins discrets et courtois que braves, et qui sont venus à bout de deux braves hommes. Je ne connaissais pas le fils; mais le sang qu'il tira par diverses plaies de celui qui le tua, rend témoignage de ce qu'il était. » Pour le pere, je l'ai vu quelquefois » en la compagnie du baron de Ro-» quefeuil (un autre courage des plus » généreux du monde) et chez la feue » reine Marguerite, où il faisait mer-» veilles de disputer en philosophie, » et faire paraître la connaissance » qu'il avait des bonnes lettres. »

(31) Ce duel se fit l'an 1615: le président de Grammond en parle, lib. I Histor. Gallie, pag. m. 71.

LOYER (Pierre le), conseiller au présidial d'Angers, naquit au village d'Huillé, dans l'Anjou, le 24 de novembre 1540 (a) \*. C'était un des plus grands hommes de son siècle (A), et tout ensemble un des plus grands visionnaires que l'on vit jamais. Il entendait parfaitement les langues orientales; mais il s'infatua tellement d'étymologies amenées de l'hébreu, qu'il se rendit ridicule (B). Il prétendait aussi trouver dans Homère tout ce qu'il voulait (C). Il y trouva le village de sa naissance, et son propre nom; et de peur qu'on ne l'accusât de se vanter d'une connaissance extraordinaire, il déclara que c'était

(a) Ménage, Remarques sur la Vie d'Ayrault, pag. 168.

"C'est Ménage qui donne la date de 1540, et cependant il dit que Loyer mourut en 1634, à quatre-vingt quatre ans. Leclerc croit qu'il faut lire "à quatre-vingt-quatre ans "; et il donne pour preuve que le Loyer fréquentait le barreau dès 1570, et qu'il fit imprimer en 1572 une idylle et quelques autres pièces couronnées aux jeux floraux. La date de 1550, proposée pour celle de la naissance de le Loyer, dans la remarque critique ci-après, paraît une meilleure rectification.

la grâce de Dieu qui opérait dans pédantesque. Le caractère d'es-Spectres une lecture prodigieuse; remède ordinairement contre les mais quelque savant qu'il fût, et mauvais effets d'une application cela avec un si grand mélange de trop forte à étudier. Il répand de folie, il a été entièrement incon- la politesse sur l'érudition que nu à Vossius et à Colomiés (D). Ce dernier ne l'a point mis dans sa Gallia Orientalis. Pierre le Loyer mourut à Angers, l'an 1634, âgé de quatre-vingt-quatre ans (\*).

Gabriel Naudé, lui rendant justice à l'égard de la lecture et du savoir, se moque bien ouvertement de ses prétentions touchant Orphée, le plus grand sor- l'hébreu acheva de le perdre. cier qui ait jamais vécu, disaitil, et le plus grand nécromant. dont les écrits n'étaient farcis que des louanges des diables, comme de Jupiter Alastor, démon vengeur et exterminateur. Voyez le chapitre IX de l'Apologie des grands hommes accusés de magie. Voyez aussi le Chevræana, à la page 30 de la II°.

J'ai oublié de dire que les vers qu'il composa dans sa jeunesse ne présageaient point qu'il serait un jour ce qu'il devint. Ils ne le menaçaient point de la destinée de Postel et de Cahier, doctes et fols (b). Ils étaient remplis de vivacité, et de gentillesses, et d'inventions ingénieuses et gaillardes (E), et par-là on devait conjecturer que s'il s'enfonçait dans l'érudition, il acquerrait une littérature polie et assaisonnée d'agrémens, et non pas un savoir bourru et

son esprit tous ces merveilleux prit qui fait d'abord badiner et effets. On voit dans son livre des folâtrer avec les muses, sert de l'on acquiert, quelque profonde qu'elle soit, et il empêche qu'une grande et vaste lecture n'étouffe et n'accable de son poids la vivacité et la raison naturelle. Notre le Loyer fut une exception a cette règle générale. Il gâta par ses études le bon fonds d'esprit que la nature lui avait donné: si le grec lui ébranla le cerveau,

> (A) C'était un des plus savans hommes de son siècle.] Voici ce qu'en dit M. Ménage. Erat quidem Locrius græce et latine, hebraice, arabice, et chaldaice doctissimus, sed juris in quo versabatur plane ignarus (1). Il y a beaucoup de gens de ce caractère: ils n'ignorent rien que ce qu'ils devraient le mieux savoir. Un conseiller comme lui devait entendre la jurisprudence, et n'avait que faire ni de l'hébreu ni de l'arabe; cependant il ne savait rien en droit, et il était profond dans les langues orientales. Continuons d'entendre les éloges que M. Ménage lui a donnés (2). A la réserve de ses visions, Pierre le Loyer était un grand personnage. C'était un des hommes du monde qui avait le plus lu, comme le témoignent ses ouvrages, ses Colonies, ses Spectres, sa Paraphrase sur le Magnificat. Il avait outre cela de belles lettres. Il a écrit des vers grecs, latins et français. Etudiant en droit à Toulouse, il remporta aux jeux floraux le prix de l'églantine (3). Il a fait une comédie en vers français, intitulée la Néphélococugie, sur laquelle Ronsard a fait ce quatrain:

(b) Epitre dédicat. de la Confession catholique de Sancy.

du Maine , pag. 403.

<sup>(\*)</sup> Il était donc né en 1550, et non pas en 1540, comme le dit M. Bayle. REM. CRIT. [Voyez ma note sur le texte.]

<sup>(1)</sup> Menag., in Vita Petri Erodii, pag. 20. (2) Remarques sur la Vie de Pierre Ayrault, pag. 168. (3) Ce fut l'an 1572, a ce que dit La Crois

Loren, ta docte muse n'erre De bâtir une ville en l'air, Ou les cocus puissent voler: Pour eux trop petite est la terre.

Voyez la Croix du Maine et du Verdier Vau-Privas dans leurs Biblio-

théques Françaises.

(B) Il s'infatua tellement d'étγmologies amenées de l'hébreu qu'il se rendit ridicule.] « Dans ses livres des » Colonies Iduméanes (4)..... il fait » venir de la langue hébraïque ou » chaldaïque, non-seulement les noms » des villes de France, mais ceux des » villages d'Anjou, des hameaux, » des maisons, des bordages, des » pièces de terre, des morceaux de » pré. Je dirai donc premièrement, » dit-il à la page 217, que le village » d'Huillé (c'est le lieu de sa nais-» sance) est d'Ahalé ou Oholé d'É-» zéchiel, qui est Ada ou Gada, » femme d'Ésaü, et mère d'Éliphaz. » Près d'Huillé, et à demi-mille » sur la rivière de Loir, se voit en » un coteau un petit hameau de mai-» sons , appelé Bassetas , que je dé-» rive de Bassemath et de Bassemtis , » autre femme d'Esaü, et mère de » Raguel, aïeule de Jérahh, et bis-» aïeule de Job (5). » M. Ménage, ayant rapporté trois ou quatre autres exemples de même force, ajoute: Tout le livre est rempli de semblables observations; ce qui me fait dire hardiment que nous n'avons pas fait une grande perte dans la perte de dix ou douze volumes d'autres livres de colonies du même auteur (6). Je ne sais si M. Bochart ne souhaitait pas que la perte eût été plus générale.

(C) Il prétendit trouver dans Homère tout ce qu'il voulait.](7) « Ce Pierre » le Loyer trouvait de même toutes » choses dans Homère. Il y a trouvé » dans un seul vers, son nom de bap-» tême , son nom de famille , le nom » du village où il avait pris nais-» sance, le nom de la province où est » situé ce village et le nom du royau-» me où est située cette province. » Dans une chose aussi peu croyable » qu'est celle dont je parle, je me » sens obligé de rapporter ici ses

(4) Imprimés à Paris, l'an 1620, in-80. (5) Ménage, Remarques sur la Vie de Pierre Ayrault , pag. 166, 167.

» Σὸν δ' ουπα τις έχει καλὸν γέρας, άλλα έκηλος.

» Et personne, ce dit l'ombre d'An-» ticlée à son fils d'Ulysse, n'a en-» core ton loyer, et toutefois bien » reposé: et ce qui s'ensuit, qui tou-» che un autre sens. En tout ce long » vers , vous y lisez entierement ,

» Πέτρος Λωέριος, Ανδένκαος, Γάλλος, ' Yatin.

» C'est-à-dire, Pierre le Loyer, Angevin, Gaullois, d'Huillé. Il n'y a » ny plus ny moins : concédant à qui » voudra d'en faire l'essay. Cela » j'offre à ceux qui me liront pour » tout garentage: combien que je ne sois tenu garentir ce qui est notoi-» rement mien dans Homère. Il n'y » a point de sattisdation que d'une » chose qui n'est sienne, ou doubtée » d'estre sienne. Et Homère m'attri-» bue ce vers, qui, ce faisant, est » mien et non d'autre. En quelque » façon qu'on tourne le vers d'Ĥo-» mére, il sera toujours mien : et le » puis vendiquer pour mien. Il y a » trois lettres qui restent de tout ce » vers, qu'on pourroit à l'aventure » dire superflues, et ne le seroient » pourtant. Ce sont les lettres numé-» rales grecques de a, χ, n, qui dé-» notent le temps que seroit révélé le » nom qui est porté en ce vers d'Ho-» mère, qui est l'an de Christ 1620. » Et qu'est-ce qu'il y a moins icy de » superflu? Or ce sera assez parlé de ce qui me touchoit: que je ne » rapporte point pour gloire que j'en » espère; ains parce que je ne pou-» vois et devois taire ce qui avoit esté » révélé à Homère de moy. Ceci ser-» vira davantage pour valider mon » OEuvre des Origines, Migrations » et Colonies des peuples, qui m'es-» toient reservées. Homère a eu beau » cacher l'origine de beaucoup de na-» tions sous l'écorce de ses fables; » si est-ce qu'il y en devoit avoir un » ez siécles à venir qui découvriroit » ce qu'il avoit pense si bien cacher.

<sup>(6)</sup> La même, pag. 167.

<sup>(7)</sup> Là même, pag. 167.

<sup>»</sup> propres termes. C'est dans ses Co-» Ionies Iduméanes. Aprés cette
» grande prophétie qu'on me devre
» toute, Homére vient à dire ce vers » (\*) adressé, en parlant, à Ulysse,

<sup>(\*)</sup> Vers 183 de l'Odyssée A.

» Je ne me vante point pour oela sça-» voir plus que les autres. Mais qui » voudra impugner la grace de Dieu » coopérante en moy? C'est ce qu'a » découvert Homère, jusques à nom-» mer le petit village où je prendrois » ma naissance, afin que je ne me » glorifiasse point en mon imbécillité » et bassesse, ains en Dieu qui me » fait ce que je suis, et qui me rend » assez puissant et vigoureux, en ce » qu'il me conforte (8). » Il n'y avait rien à retrancher dans ce long passage, où tout marque une folie si docte et si singulière.

(D) Il a été inconnu à Vossius....] J'ai lu dans quelqu'une de ses lettres (9), une conjecture qui fait foi de cette ignorance. Il croit que Loerius de Spectris a été dit pour Lavaterus.

(E) Les vers qu'il composa dans sa jeunesse..... étaient remplis de vivacité..... et d'inventions ingénieuses et gaillardes.] Les pièces qui se trouvent dans le livre intitulé (10): les OEuvres et Mélanges Poétiques de Pierre le Loyer, Angevin. Ensemble la comédie Néphélococugie, ou la Nuée DES COCUS, non moins docte que facetieuse, sont celles-ci : les Amours de Flore; quelques odes; quelques idylles; premier et second Bocage de l'Art d'aimer; Sonnets Politiques ou Meslanges; le Muet Insensé, comédie; la comedie Néphélococugie; les Folâtries et Esbats de Jeunesse: il y a dans ce recueil quelques poésies grecques et latines, mais en petit nombre. L'Elegia Virginis vetulæ, au feuillet 250, est fort jolie. L'au-teur dédia son livre à M. de la Valette le jeune (11), gentilhomme ordinaire de la chambre du roi : l'épître dédicatoire est datée de Paris, le 9 septembre 1578, et nous apprend que c'était la première fois que l'auteur faisait imprimer ses poésies. Ayant pieça dans Tholose à la poursuite de

(8) Conféres avec ceci ce que Montsigne, Essais, liv. III, chap. X, rapporte d'un conseiller de sa connaissance. Ses paroles ont été appliquées dans les Nouvelles de la République des Lettres, nov. 1686, pag. 1386. Voyes aussi Gonçales de Salas, de Duplici viventium terrà. (3) C'est la DXXX., pag. m. 439. (10) C'est un in-12 de 256 feuillets, qui fut achevé d'imprimer à Paris, pour Jean Pougy, le 7 de septembre 1578 : on a mis au titre 1579. Du Verdier arsure que le livre fut imprimé par Abel l'Angelier. (11) C'est celui qui fut duc d'Épernon.

mes estudes en droit, composé aux heures de loisir quelques œuvres poëtiques tissues de divers stile et argument, ainsi qu'il me venoit en l'esprit, pour me recréer après mes plus graves et serieuses occupations, et les mettant ensemblement en un assez juste volume, j'avois deliberé des lors de les dedier à feu de bonne et illustre mémoire, monseigneur de la Va-LETTE vostre pere, amateur des bonnes lettres et de poësie, et le lustre et ornement (comme chacun scait) non de la Gascoigne seule, ains de toute la France, de laquelle il a fait de si bons et notables services, qu'à jamais son nom en sera connu et renommé. Toutesfois comme la mort, ou plus-tost le malheur commun, l'eust osté de ce monde (12) lorsque la France esperoit plus de luy d'ayde et de secours, je fus destourné de mettre mes œuvres en lumiere.... Ainsi quelque temps, j'allay supprimant et cachant ce que j'avois composé en ma jeunesse, et n'avois plus volonté de l'exposer à la veue du public jusques à tant que venant en ceste ville de Paris, pour pratiquer, a la suitte du parlement, les lois que j'avois apprises aux escoles, j'ouy le recit de voz vertuz, et comme ne degenerant et forlignant en rien de celles de vostre pere, vous aimiez les bonnes lettres, et par sur tout la poesie, comme un gentil et honneste passe-tems, et propre à la lecture du gentil-homme. Ce qui m'enhardit de feuilleter encores parmy mes papiers, et ramasser avec les œuvres faites en Tholose, ce que j'ai fait depuis, ensemble de limer et corriger exactement ce qui seroit vitieux et mal ordonné: et digerer le tout en bon ordre et disposition, à fin de le bailler à l'imprimeur, et le mettre à la veue de tous souz vostre nom, duquel estant gardé et soustenu, il sera desormais hors du danger des envieux et medisans (13).

Je ne sais comment accorder cela, ni avec la Croix du Maine (14), ni avec du Verdier Vau-Privas, dont

vres poétiques.

<sup>(12)</sup> Ce fut en 1573, que ce monsieur de la Valette mourut: coyes le père Anselme, Hist. des grands Officiers, pag. 388. (13) Le Loyer, épêtre dédicatoire de ses OEu-

<sup>(14)</sup> La Croix du Maine, pag. 403; et notes qu'il ignore l'édition de l'an 1578.

l'un assure que Pierre le Loyer sit imprimer à Paris, l'an 1576, un ien œuvre en vers français, intitulé: Erotopégnie ou Passe temps d'Amour. L'autre, après avoir détaillé les pièces contenues dans le recueil dont je parle ci-dessus, ajoute ces mots: Il avait auparavant mis en lumière une partie desdites compositions, sous le titre de Erotopegme (15) ou Passetemps d'Amour, imp. in-80. par Abel l'Angelier, 1576 (16). Si ces deux bibliothécaires ne se trompent point, Pierre le Loyer fut bien hardi, ou plutôt bien impudent, puisqu'il osa dire qu'il avait différé jusqu'en 1578 la publication de ses poésies. Pouvait-il bien s'imaginer que M. de la Valette, amateur de la poésie, igno-rerait l'édition de l'an 1576? Du Verdier Vau-Privas a inséré dans son ouvrage (17) trois sonnets de Pierre le Loyer, quatre épigrammes, plusieurs quatrains du Bocage de l'Art d'Aimer, et divers morceaux de la Nuée des Cocus. Ces morceaux sont des portraits où le caractère de plusiours sortes de personnes est représenté satiriquement. Je suis surpris qu'il n'ait point choisi l'épigramme qui est au feuillet 121. On m'excusera si je la rapporte, puisqu'elle est une imitation ou une version des vers latins que j'ai cités dans l'article de Lycurgue (18).

Epigramme d'une dame infortunée

en époux :

En mes bas ans j'avoys en mariage Un homme meur et d'ans et de courage; Et maintenant que j'ay mon age meur, J'ay un enfant tout mollasse et sans cœur. L'autre pressoit mon corps trop jeune et tendre,

Oui ne pouvoit le joug encore prendre ; Ét cestuy-cy , lorsque forte je suis , Sans me toucher s'endort toutes les nuicts. Quand je ne peus , je le faisois; et ores Que je le puys , il n'est permis enceres. O doux hyment 6 hyment je t'en pry', Rends moy mes ans ou mon autre mary (19).

Il y a des grossièretés dans le pas-sage que du Verdier a tiré de la Néphelococugie; mais quelque insup-

(15) Faute d'impression pour Érotopégnie. (16) Du Verdier , Bibliothéque française, pag. 1018.

(17) Voyes sa Bibliothèque française, pag. 2018 et suiv.

(18) Voyes dans la remarque (G) de l'article de Lycuncus, le législateur, dans ce volume, pag. 228, le passage de la Suite du Ménagiana. (19) Le Loyer, OEuvres poétiques, folio 121 verso.

portables qu'elles paraissent aujourd'hui, elles ne sont que du miel en comparaison de plusieurs autres endroits de la même comédie, qui sont d'une obscénité affreuse. Le Loyer s'en justifie le mieux qu'il peut dans sa préface. Il dit que ses amis l'ont assuré que le docte et benevole lecteur excuseroit aisément quelques petites gentillesses lascives meslees avecques choses serieuses et doctes, lesquelles autrement ayant versé aux bons livres tu doibz excuser, attendu que j'ai imité en cecy un poëte grec, qui a traitté peu s'en faut pareil argument au mien. Le grec que je dis, c'est Aristophane contique (20).

Il avoue que Plutarque..... (au livre de la comparaison de Ménandre et d'Aristophane) a comparé les comédies de ce dernier aux amours lubriques d'une paillarde effrontée; mais il appelle de ce jugement, et après avoir parlé du mérite d'Aristophane, il continue de cette manière (21): Que si quelques Catons vouloient censurer mon livre pour estre lascif, je leur diray ce qui fut dit à Caton qui estoit allé voir la celebration de la feste de la Flore (22) où la jeunesse se licencioit de faire choses un peu folles, Idcircò venisti ut statim exires (23)? Aussi vous, Catons, voulez lire mon livre afin de le reprendre, Ne le lisez, ainsi ne vous fera-i! point de mal au cerveau; et si vous le lisez, ne le reprenez point, ains plutost excuses la licence qui estoit permise en la vieille comédie de se railler et se gaudir assez lascivement; et si j'en use, estimez que c'est avecques mon patron Aristophane. qu'en ma lasciveté j'ai tel respect que je ne tranche point les mots que les Latins ont appelés prætextata, et lesquelz Aristophane sans aucun esgard prononce pour esmouvoir risée aux spectateurs, ains je les figure par circonlocutions et parolles ambigues et a deux ententes, observant partout ce que les Grecs appellent mosmon & et

<sup>(20)</sup> Le Loyer, OEuvres poétiques, fol. 162.
(21) La même, folio 164 verso.
(22) Voyes, tom. VI, pag. 491, la remarque (B) du premier article Float, citation (9).
(23) Voyes, dans la remarque (A), les vers de Ronserd. Ils sont au-devant des OEuvres, poétiques de Pierre le Loyer, avec plusieurs autres que les amis de l'auteur composèrent à sa louange.

eçachant bien à quelles personnes j'ac-

commode mes parolles.

Ces excuses n'empêchent pas qu'on ne le doive blamer d'avoir suivi jusqu'à l'excès la coutume de son temps. Sa comédie, qui est pleine d'invention, et assaisonnée de beaucoup d'esprit et de sel (24), serait sans doute meilleure, si elle était moins chargée de paroles sales, et si toutes les descriptions ou tous les portraits ressemblaient à celui-ci, où rien ne révolte les chastes oreilles:

Le cruel Mars esmouvant les courages Aux fiers combats, aux meurtres, aux car-

Parmy la plaine entassoit à monceaux Les corps humains, pastures des corbeaux, Razoit les fortz, demanteloit les villes, Ou les renifoit esclaves et servilles Ou les rendoit esclaves et servilles
Dessous les loix des fortes garnisons,
Qui s'emparoient des plus riches maisons,
Les butinoient et en faisoient partage
Comme du bien de leur propre heritage,
Guerres, combass, procès mal-intentes,
Contentions, fraudes, impietes,
L'ambition, l'orgueuit et l'avarice
De l'houme estoient l'ordinaire expercises; De l'homme estoient l'ordinaire exercice : On ne voivit plus regner la vertu, Dessus dessoubs tout estoit alatu, Et l'action des hommes dereglée D'aucun esgard ne se voioit reglée, Dalcun esgaru ne se voloti reglee, Qui la vertu, qui le vice servoit, Qui tous les deux en même temps sulvoit, Chose incroyable, et ensemble de vice Et de vertu s'armoit en sa malice , Bref, un chacun selon sa passion, Regloit son ame et son affection, Sans autrement se soucier de suivre Le beau chemin qui conduit à bien viure , S'il ne voivit que son profit y feust Et que beaucoup de gaus il en receust (25).

Notez que presque dans toutes les poésies de le Loyer il y a beaucoup d'ordures. Il avait une sœur qui fit un quatrain de fort bon sens, et qu'il a mis à la tête de ses œuvres poétiques :

Si voz amours sont dú tout vrayes, Vous estes malheureux vray ment; Mais si elles sont pures bayes, Que sert feindre tant de tourment?

(24) Le Loyer, Œuvres poétiques, folio 222. (25) Ibidem.

- LOYOLA (IGNACE DE), fondateur des jésuites, naquit l'an 1491, dans la province de Gui- celone. la cour de Ferdinand et d'Isa- tur, ut ejus ritus imaginem quamdam spi-ritualiter in se repræsentaret, novis contrà mit de porter les armes, il cherin Vità Ignatii, lib. I, cap. IV, pag. m. 32.
(a) Il y arriva le jour de Pâques fleuries
cha les occasions de se signaler.
1523.

Il donna des preuves d'un grand courage au siége de Pampelonne (a), et il y fut même blessé d'un coup de canon qui lui fracassa la jambe droite. Pendant qu'il guérissait de cette blessure, il forma la résolution de renoncer aux vanités de la terre, et d'aller à Jérusalem, et puis de mener un genre de vie fort distingué. Des qu'il fut guéri, il prit le chemin de Notre–Dame de Monserrat(b); et lorsqu'il y fut arrivé, il fit appendre ses armes sur l'autel de la Sainte Vierge, et se consacra à son service la nuit du 24 de mars 1522. Il imita autant qu'il put les lois de l'ancienne cheva- $\overline{\text{lerie}}(c)$  (A), en se rangeant sous les étendards de cette milice spirituelle. Il partit avant le jour, et s'habilla en pelerin, et s'en alla à Manrésa, où il séjourna environ un an parmi les pauvres de l'hôpital, et dans toutes sortes de macérations. Ce fut là qu'il écrivit son livre des Exercices spirituels (B). S'étant embarqué à Barcelone pour son voyage de Jérusalem, il arriva à Caïete dans cinq jours, et ne voulut point. continuer son entreprise sans avoir reçu la bénédiction du pape. Il vint à Rome (d), d'où, après avoir fait la révérence à Hadrien VI, il s'en alla à Venise. Il s'y embarqua le 14 de juillet

(b) En Catalogne, à une journée de Bar-

<sup>(</sup>a) C'est le siége que les Français y mirent Pan 1521, et qui fut suivi de la reddition de la place.

<sup>(</sup>c) Cùm autem in profanis libris legisset puscoa en Espagne. Il fut élevé à ritam quo novi milites olim inaugurabanbelle; et des que son âge lui per- diabolum armis accinctus, etc. Ribadeneira,

voulais copier là-dessus son histrouvant que la lecture d'un livre d'Érasme ralentissait sa dévotion (D), il ne voulut plus ouïr parler de cet écrivain, et s'attacha à Thomas à Kempis. Au bout de deux ans on jugea qu'il être admis aux leçons de philosophie: il s'en alla donc à Complute, l'an 1526. Sa vie de mendiant, son équipage, et celui des quatre compagnons qui s'étaient déjà attachés à sa fortune, et les instructions qu'il donnait à plusieurs personnes qui s'attroupaient autour de lui, obligèrent l'inquisition à examiner ce que c'était. La chose alla si avant qu'on le fit mettre en prison (E); d'où il ne sortit qu'à condition qu'il s'abstiendrait de dogmatiser pendant quatre ans (e). Cette loi ne s'accommodait nullement à son dessein : ne voulant donc pas s'y soumettre, il se retira à discourir sur des matières de dénouveau, et on ne le mit en li-

(e) Ribadeneira, in Vita Ignat., lib. 1,

1523, et arriva à Joppé le der- berté qu'aux conditions de Comnier d'août, et à Jérusalem le 4 plute. Ce fut alors qu'il résolut de septembre de la même année. d'aller à Paris. Il y arriva au Ayant satisfait en ce pays-là sa commencement de février 1528, dévote curiosité, il s'en revint à avec une ferme résolution de bien Venise, d'où il fut s'embarquer étudier; mais la misère où il se à Gênes, pour retourner à Bar- trouva réduit, qui l'obligea à celone, où il s'arrêta, comme mendier par les rues, et à se à un lieu très-commode au des- mettre dans l'hôpital Saint-Jacsein qu'il avait d'étudier la langue ques, traversa extrêmement son latine. Je ne parle point des aven- dessein. Il se servit de plusieurs tures miraculeuses de son voyage expédiens pour lever tous ces ob-(C); je n'aurais jamais fait, si je stacles : mais à mesure qu'il se délivrait d'une facheuse difficultorien. Il se mit aux rudimens de té, il s'élevait d'autres embarla grammaire, l'an 1524; et ras; parce que l'on aperçut que l'empressement avec lequel il exhortait les jeunes gens à la spiritualité, les portait à une manière de vie très-particulière. On . le déféra à l'inquisiteur de la foi; et peu s'en fallut qu'on ne lui avait fait assez de progrès pour donnât le fouet au collége de Sainte-Barbe (F). Tous ces embarras n'empêchèrent point qu'il ne fit son cours de philosophie et son cours de théologie, et qu'il n'attirât un certain nombre de compagnons qui s'engagèrent par vœu à une nouvelle vie. Ils firent cela dans l'église de Montmartre, le 15 d'août 1534, et ils renouvelèrent deux sois de suite au même lieu, et à pareil jour, et avec les mêmes cérémonies, leur engagement. D'abordils n'étaient que sept, en y comptant Loyola même; mais enfin ils furent dix. Il fut arrêté entre eux qu'Ignace retournerait en Espagne pour y régler quelques affaires, et qu'en-Salamanque, où il continua de suite il s'en irait à Venise, et qu'ils partiraient de Paris le 25 votion. On l'emprisonna tout de de janvier 1537, pour l'aller rejoindre. Il s'en alla en Espagne l'an 1535 : il y prêcha la repentance (G), et s'y fit suivre par une

foule prodigieuse d'auditeurs. Il (K), soit en faveur des orphelies. se souvint des affaires que ses Il se vit exposé aux plus furieuses compagnons lui avaient recom- médisances (L); ce qui ne l'emmandées, après quoi il passa par pêcha point de travailler à tout mer à Gênes, et s'en alla à Ve- ce qui pouvait servir à la gloire nise, où ils le rejoignirent, le 8 et à l'affermissement de son orde janvier 1537 (f). En les at- dre. Il y eut des personnes de tendant il ne se tint pas oisif : il l'autre sexe qui voulurent se sougagna des âmes, et il fit connais- mettre à sa discipline (M); mais sance avec Jean-Pierre Caraffa la peine que la direction de trois (H), qui a été pape. Comme ils femmes lui avait donnée, l'os'étaient engagés par vœu au bligea à délivrer pour toujours voyage de Jérusalem, ils se pré- de cette fatigue sa société. Ayant parerent à cette course; mais ils fait confirmer son ordre par le voulurent avant toutes choses sa- pape Jules III, l'an 1550, il luer le pape, obtenir sa bénédic- voulut se démettre de son géné-tion et sa permission. Ils allèrent ralat; mais les jésuites n'y voudonc à Rome, et y obtinrent ce lurent point acquiescer. Il garda qu'ils souhaitaient. Étant retour- donc cette charge jusques à sa nés à Venise pour s'y embarquer, mort, c'est-à-dire jusques au ils n'en trouvèrent aucune occa- dernier de juillet 1556 (g). L'ausion : la guerre qu'on avait avec teur que je cite ayant reconnu la Porte sit cesser entièrement le de bonne soi, que son saint transport des pèlerins. Là-dessus, Ignace n'avait pas eu le don des pour n'être pas sans rien faire, miracles, et ayant même préils résolurent de se répandre dans venu les objections qu'on poules villes des Vénitiens. Ils y prê- vait craindre de ce côté-là, fut chèrent dans les rues, et puis avertisans doute qu'il s'était trop ils allèrent dans les villes d'aca- avancé, et qu'il n'était pas de la démie pour gagner des écoliers, prudence de faire de tels aveux et enfin ils retournerent à Rome. devant le public. Quoi qu'il en Ce fut là qu'Ignace forma le plan soit, il se rétracta dans un noud'une nouvelle société, que le veau livre, et raconta je ne sais pape Paul III confirma, l'an combien de miracles du fonda-1540, avec quelques limitations, teur de son ordre (N). On est et l'an 1543, sans limitations. allé jusques à prétendre qu'en sa Ignace fut créé général de ce bouche les paroles de Virgile nouvel ordre, l'an 1541. Il se avaient la vertu de consterner tint à Rome pendant que ses com- les démons, èt de les contraindre pagnons se répandaient par tou- à crier merci (0). Vous trouverez te la terre, et s'occupa à diverses dans Moréri, que le pape Paul V choses, soit pour la conversion béatifia Ignace, l'an 1600 (h), et des juiss (I), soit pour la conver- que Grégoire XV le mit au catasion des femmes de mauvaise vie

(f) Ils étaient partis de Paris le 5 de norembre 1536, et n'avaient pas attendu le ternie dont ils étaient convenus.

<sup>(</sup>g) Tiré de la Vie d'Ignace de Loyola, composée par Ribadéneira.

<sup>(</sup>h) Et non pas l'an 1605, comme l'assure Sotuel , Libl. societ. Jesu , pag. 2.

meraient une nombreuse biblio- sation. ardemment et le plus loin les conséquences de plusieurs doctri- a seq.

logue des saints, l'an 1622. In- nes qui étaient nées avant eux, nocent X et Clément IX ont aug- et qui exposent les souverains à menté les honneurs de ce nou- de continuelles révolutions (S), veau saint (P). Mais, quelque les protestans au carnage, et la chose qu'on fasse pour lui, il n'y morale chrétienne au plus déaura rien de plus surprenant à plorable relâchement que l'on dire sur son sujet, que la puis- puisse appréhender (T). Pour resance prodigieuse que son ordre venir à Loyola, je dois dire que s'est acquise en si peu d'années, la maison où il naquit s'appelle dans le vieux monde et dans le présentement la Santa Casa, et nouveau, malgré les fortes op- que la reine douairière d'Espagne positions de ses adversaires. Je en a fait cession aux jésuites (V); ne pense pas que jamais aucune et qu'on prononça trois sermons Communauté ait eu autant d'en- sur sa béatification, qui furent nemis et au dehors et au dedans, très-fortement censurés par la que les jésuites en ont eu, et en Sorbonne (X), et qui redoubleont encore : cependant leur au- rent sans doute le chagrin d'Étorité, qui est montée si promp- tienne Pasquier (Y). Il s'éleva tement à un si haut point, sem- quelques différens en France ble plutôt croître tous les jours touchant le jour de sa fête (Z), que diminuer. Les seuls livres après que le pape Urbain VIII qu'on a publiés contre eux for- eut publié la bulle de sa canoni-

théque. Ils peuvent dire que bien Sa Vie a été publiée par près des gens les condamnent par de vingt écrivains : l'un d'eux se prévention (Q); et ils ne man- nomme Jean-Eusèbe de Niéremquent pas de s'en prévaloir, afin berg. Son ouvrage fut censuré que, sans prendre la peine de ré-rudement, si l'on eu croit le pondre aux plumes qui les mal- père Baron (AA). Il n'est pas nétraitent, ils aient un lieu com- cessaire que j'ajoute que le jésuimungénéral qui affaiblisse les ac- te Bouhours est l'un des histocusations (R). Mais il est certain riens de son patriarche : c'est un qu'il y a des gens qui, sans pa- fait assez connu. Ce que Grotius raître préoccupés, soutiennent a dit de Loyola et des jésuites, que plusieurs choses ont rendu n'est pas le moins bel endroit de justement odieuse cette société. son Histoire (i). Ses expressions On n'acquiert pas une si grande sont choisies, graves, nobles : ce puissance, disent-ils, et ou ne la sont des traits bien marqués. conserve pas si long-temps, sans On n'y trouve rien qui ressente le secours d'une politique hu- l'invective : tout y sent une âme maine très-raffinée. Or n'est-ce qui possède son sang froid, et qui, point l'encyclopédie de la mau- sait tenir la balance en équilibre. vaise morale quant aux péchés Mais plus il se montre exempt de spirituels? D'ailleurs, ce sont les haine et de partialité, plus est-il jésuites qui ont poussé le plus capable de persuader une chose

(i) Grotius, Histor., lib. III, pag. m. 273

qui, pour ne rien dire de pis, rable circonstance que je m'étonne que n'a aucune certitude. Il soutient Maffée l'ait onuise, aussi bien que que la profession de jésuite n'exclut passle mariage (BB), et qu'un homme qui s'est agrégé des fenêtres qui arriva pour lors; au corps des jésuites peut de marque dit Orlandin que le diablelui dit adien. meurer où il lui plaît, et tenir maison à part avec une femme. tenant son fils en son giron, ce qui Pasquier avait dit la même cho- l'encouragea de sorte dans son prese, et en avait été publiquement démenti. Je n'ai point trouvé qu'il ait répondu à l'adversaire En y allant, il pensa commencer sa qui l'avait traité de franc calom- première aventure par se battre conniateur. Grotius serait à plaindre s'il n'avait pas eu d'autre garant jusqu'à son enfantement, niait qu'elle que celui-là.

(A) Il imita autant qu'il put les devint si enrage, qu'il se crut ab-lois de l'ancienne chevalerie. ] Un des solument obligé de venger sur le plus savans hommes de ce siècle a plaisanté sur ceci d'une manière qui mérite d'être rapportée. La première chose qu'il faut remarquer en lui (1), dit-il (2), est qu'il fut converti en lisant les légendes des saints, comme Don Quichotte le fut à la vie romanesque, par la lecture des vieux romans .... Son compatriote ne fut bonne mule, sachant assez bien l'injamais plus touché des aventures des prenuers chevaliers, qu'Ignace le fut chemin, et prit celui de Montserrat, des histoires de saint Dominique et de ou étant arrivé, il s'y acquitta d'une saint François (\*1); car ce sont celles cérémonie remarquable que voici. qui le touchèrent particulièrement; Ignace, comme Orlandin et Massée et devant que prendre une ferme (\*) le disent expressément, ayant lu resolution de courir comme un reli- dans les livres de chevalerie que les gieux errant par le monde, il se re- anciens chevaliers, prenant sur eux présenta les difficiles aventures de cet honorable emploi, avaient touces deux illustres héros, et trouva jours eu de coutume de veiller toute qu'il avait assez de courage pour en la nuit dans leurs armes, il se crut entreprendre autant. Ainsi dans un obligé de commencer de même. Il accès de zèle (\*2), il se jeta une nuit de son lit, se mit à genoux devant l'image de sa Bienheureuse Vierge, et dans cette posture voua d'être son chevalier ; ce qui est une si considé-

(\*2) Rihadeneir., c. 1. Orlandin., Hist., l. 1 , num. 13.

l'étrange bruit qui se fit dans la maison, le tremblement de la chambre, et le fracassement de toutes les vitres dit adieu. Après ceci la Vierge lui apparut avec beaucoup de gloire, mier dessein, qu'un peu après il prit le chemin de Montserrat, qui est un lieu de grande dévotion à la Vierge. tre un Maure, qui avouant que la Bienheureuse Vierge ay ant étévierge l'eut été après. Car saint Ignace, considérant de qui il était chevalier, Maure l'affront qu'il avait fait à sa maîtresse; mais consultant un peu ce qu'il ferait, le Maure prit une autre route, et lui, laissa l'affaire au jugement de sa mule, lui mettant la bride sur le cou, résolu de lui ôter la vie si au premier carrefour elle prenait le chemin qu'il avait pris. La tention de son maître, laissa le grand où étant arrivé, il s'y acquitta d'une vous pendit donc son épèe et sa baionnette devant l'autel de la Vierge, se revetit de ses habillemens, et, au lieu d'armes éclatantes, prit une longue robe de fort gros drap qu'il ceignit d'une grosse corde, à quoi il attacha une bouteille pour mettre de l'eau ; au lieu de lance il prit un simple bâton, marchant un soulier d'osier dans un pied et l'autre nu, sans prendre de morion en tête pour l'exposer aux injures du temps. Devant qu'entrer en ville, il attacha tous (\*) Orlandin., Hist. l. 1. n. 18. Maffæus, l. 1. c. 4.

<sup>(1)</sup> C'est-a-dire, Ignace de Loyola.
(2) Stilling-fleet, du Fanatisme de l'église romaine, pag. m. 288. Je me sers de la traduc-tion française, imprimée à Londres l'an 1673, en y changeant quelques barbarismes. Ceux qui souhaiteront une traduction plus élégante, n'ont qu'à lire M. Jurien, Apologie de la Réforma-tion, 11° partie, chap. I, pag. 51.

<sup>(\*1)</sup> Ribadeneir., Vit. Ignat., c. 1.

dit Maffée (\*), de peur que le peuple ne le crut en son bon sens, et ne les vétit point qu'il ne fut au lieu où , par les lois de chevalerie , il devait veiller ainsi enharnaché à sa guise. Etant venu audit lieu, il les mit, et veilla, disent-ils, tantôt en se tenant debout, tantôt en s'agenouillant, et se consacrant ainsi de tout son pouvoir au service de la Bienheureuse Vierge. Ceci fait, il s'en alla de grand matin, ce qui est une circonstance nécessaire aux aventuriers, à Monrésa, où il se logea dans l'hôpital de la ville, laissant croître ses clieveux et ses ongles, mendiant de porte en porte, jednant toujours six jours de la semaine, se donnant la discipline trois fois le jour, demeurant sept heures tous les jours en prières vocales, et ne se couchant que sur la terre simplement, afin de se mieux préparer pour ses aventures vers Jé-

(B) Son livre des Exercices spirituels. ] Il le composa en espagnol, l'an 1522, et le publia à Rome, l'an 1548, traduit en latin par André Frusius, et muni de l'approbation de Paul III. Ceux qui s'étonnent qu'il ait pu lire des Vies des Saints pendant la cure de sa jambe fracassée, attendu qu'il n'avait presque pas appris son A. B. C. (3), auraient raison de s'étonner qu'il ait pu faire le livre des Exercices dans le temps de son ignorance; ils auraient, dis-je, raison de s'en étonner, s'ils ne savaient pas ce que Louis du Pont assure, que la Sainte Vierge l'aida à les composer. « Refert Ludovicus de Ponte, vir » omni exceptione major, in Vita P. Balthasaris Alvarez c. 43, fidd
 traditione inde usque à P. Jacobo » Lainio, altero societatis Jesu præ-» posito generali, acceptum haberi, " Deum hæc Exercitia sancto Patri » nostro revelasse : imò per Gabrie-» lem archangelum non nemini fuis-» se à deipara Virgine significatum, » se patronam eorum, fundatricem, » atque adjutricem fuisse, docuisse-» que Ignatium, ut ea sic concipe-

(\*) Maffœus, l. 1, c. 3. (3) Stilling-fleet, du Fanatisme de l'Église romaine, pag. 280, ex Maffeio, in Vita Iguat., lib. I, cap. I.

ces vetemens, qu'il s'était procurés » ret ; quo nomine se huic operi par le chemin, au pommeau de sa » dedisse initium (4). » Au bout d'un siècle, on intenta publiquement un procès de vol au fondateur des jésuites, touchant cet ouvrage (5): on soutint qu'il ne l'avait pas composé. L'accusateur était un bénédictin. C'était faire injure à Paul III, et à la congrégation des rites; car ce pape assure formellement le contraire dans l'approbation du livre : et lorsque le cardinal François Marie del Monte rapporta devant Grégoire XV les procédures de cette congrégation à l'égard de la canonisation de saint Ignace, il exposa que le livre des Exercices spirituels était un ouvrage de celui qu'on allait canoniser. Les bénédictins de la congrégation du Mont Cassin condamnerent dans une assemblée générale (6) le livre où saint Ignace était accusé d'être plagiaire (7). Innocent X met la chose hors de doute, à ce que prétend le père Sotuel; car ce pape a fait insérer dans le Bréviaire Romain un témoignage précis que saint Ignace est l'auteur des Exercices. Nunc extrà omnem controversiam catholicis certa esse debet (ea res) postquam in Breviarium Romanum est relata, atque in lectionibus toti ecclesiæ propositis auctoritate Innocentii X, Pont. Max. in festo sancti Ignatii disertè tradita his verbis, quo tempore homo litterarum plane rudis admirabilem illum composuit Exercitiorum librum, sanctæ apostolicæ sedis judicio et omnium utilitate comprobatum (8). Alexandre VII confirma la même chose par un bref du 12 d'octobre 1657, où il accorde indulgence plé-nière à tous ceux qui pratiqueront les Exercices spirituels de saint Ignace (g).

> Les deux bibliothécaires de la compagnie n'ont point fait l'honneur au

<sup>(4)</sup> Alegambe, Biblioth. societatis Jesu pag. 1.

<sup>(5)</sup> Fores Alegambe et Sotuel, Biblioth. societ., init.

<sup>(6)</sup> Tenue à Ravenne, l'an 1644.

<sup>(7)</sup> Sotuel , Biblioth. societ. Jesu, pag. 1, col. 2.

<sup>(8)</sup> Idem, ibidem.

<sup>(9)</sup> Concessa indulgentia peccatorum plena-ria omnibus Chriti fidelibus. Exercitia spiri-tualia à sancto Ignatio instituta peragentibus octidui spatio in domibus societatis. Idem. ibidem.

bénédictin de le nommer; mais on réussi; mais le docteur qu'il consulta sait d'ailleurs qu'il s'appelait Constan- fut d'un autre sentiment. C'est ce tinus Caetanus. Il débita qu'un béné. que les jésuites racontent : qui sait dictin, nommé Garcias Cisneros, est le vrai auteur des Exercices spirituels qui ont couru sous le nom du fondateur des jésuites, et que trois moines du Mont Cassin donnèrent au même Ignace le livre des Constitutions de la compagnie de Jésus, lorsqu'il alla faire un tour chez eux pendant qu'il roulait dans sa tête le dessein d'un nouvel ordre. Ce bénédictin, qui met ainsi saint Ignace au nombre des plagiaires, se fortifie du témoignage d'un fameux jésuite, dont il a mal pris la pensée; car ce jesuite n'a dit autre chose sinon que le fondateur des bénédictins assista de ses divines lumières saint Ignace, pour former les Constitutions de la compagnie. Cela veut-il dire que trois moines de saint Benoît dictèrent ces Constitutions à Ignace comme à un copiste? Dixi societatem Jesu videri charam sancto Benedicto, in cujus sinu Lutetiæ primùm delineata sit; et postmodum Cassini sancto fundatori illud digresso, sanctissimus patriarcha illius loci præses, multa lumina et cœlestes afflatus exorásse visus est. Hoc Caëtanus ad exceptas inibi per sanctum Ignatium à tribus. Il y en a une autre version latine monachis constitutiones societatis Jesu traxit; quasi quod dixi, sanctum Benedictum, (ut pium est arbitrari,) coelestem lucem, hærenti in æde sud sancto Ignatio esse apprecatum, idem sonet, quòd tres monachos nigros, dictasse sancto Ignatio velut amanuensis, suas constitutiones (10). Notez en passant (11) que ce même bénédictin soutient, que le jésuite qu'il cite commit un péché mortel, en mettant un autre nom que le sien à la tête de son ouvrage (12). Un jésuite nommé Jean Rho a fort maltraité cet accusateur d'Ignace. Il me reste à dire une chose touchant le livre des Exercices. On tâcha de le faire condamner en Espagne, l'an 1553. Melchior Canus s'y employa vivement, et l'archevêque de Tolcde n'aurait pas été fâché que cela eût

(10) Theophilus Raynaudus, Hoploth., sect. II, série 11. cap. XII, pag. m. 256.

s'ils disent vrai? Inventi sunt qui.... anno 1553 eumlibrum non allatrarent modò, sed et morderent, Thomas quidam Pedrovius, alienæ ed in re voluntatis administer, et Melchior Canus, cujus suggillationes, et obelos, cum Pascali Mantio ord, prædicatorum, Complutensi theologo primario, exhibuisset Joannes Siliceus præsul Toletanus, qui librum illum cupiebat ab eo improbari, responsum retulit, nihil esse in sic dispuncto libro damnatione dignum, præter Cani dispunctiones, et suggillationes, ut ad illum annum recitat Orlandinus, addito pergravi Bartholomæi Torris, postea Canariensis præsulis, elogio eorumdem Exercitiorum (13).

On attribue quelques autres livres à ce même auteur, une lettre de religiosa obedientia ad Lusitania socios ac filios, écrite de Rome, le 26 de mars 1553 : elle a été insérée dans la Bibliothéque des Pères. Une lettre de religiosa perfectione ad Hispania socios, écrite le 4 de mars 1547 : elle est imprimée en latin dans le recueil des lettres des généraux des jésuites. (14), imprimée à Cracovie, l'an 1607, dans le recueil qui a pour titre, Thesaurus spiritualium rerum ad societatem Jesu pertinentium. Une lettre à Claude, roi d'Ethiopie, en date du 22 de février 1555 : on la trouve dans l'Histoire des Jésuites, composée par Orlandin, et ailleurs. Il avait fait un ouvrage sur la Trinité, avant que de s'être mis à l'étude. On ne sait comment ce livre s'est perdu. Personne ne doute qu'il ne soit l'auteur du livre qui a pour titre, Constitutiones societatis Jesu decem in partes distributæ; mais quelques-uns croient que Jacques Lainez est l'auteur des Déclarations, qui y sont jointes. Le père Sotuel réfute cette opinion (15). Ce livre des Constitutions, etc. fut imprimé la première

<sup>(11)</sup> Ibidem.

<sup>(12)</sup> C'estle Traité de Equivocatione, contre Jean Barnes.

<sup>(13)</sup> Theophil. Raynaud., de malis et bonis

libris, num. 514, pag. m. 293.
(14) Intitulée: De servore spiritus rite in 20bis excitando.

<sup>(15)</sup> C'est celle de Théophile Raynand, tome XVIII, Tractatu contra Clementem Scotum.

fois à Rome chez les jésuites, l'an 1558, in-8°. Depuis on le publia dans la même ville en latin et en espagnol, in-folio, l'an 1606. La version latine fut faite par Jean Polancus, secrétaire de l'auteur (16).

(C) Je ne parle point des aventures miraculeuses de son voyage.] Le seul récit de ses visions extatiques remplirait une fort longue remarque, si je m'amusais à rapporter toutes celles qui se trouvent dans son his-toire. Voyez le docteur Stillingtleet (17), qui tire de la une bonne preuve que les jésuites, aussi-bien que les autres moines, ont un institut fondé sur le fanatisme. Il cite Melchior Canus, qui dit que Loyola s'enfuit d'Espagne, de crainte que l'inquisition qui le soupçonnait de l'hérésie des illuminés, ne l'emprisonnat (18). Melchior Canus ajoute que Loyola lui conta hors de propos mille choses touchant ses vertus, et touchant ses révélations, et qu'il parla de l'un de ses camarades comme d'un grand saint. Ce prétendu saint, interrogé par Melchior Canus, débita plusieurs hérésies par ignorance. Loyola, pour l'excuser, allégua que ce n'était pas un hérétique, mais un fou qui avait de bons intervalles, et qui alors à cause de la nouvelle lune, n'était pas bon catholique · Cùm aliquandò Romæ essem , Innicum istum videre mihi libuit: qui in sermone sine ulld occasione capit suam commemorare justitiam, et persecutionem, quam passus esset in Hispania nullo suo merito. Multa etiam et magna prædicabat de revelationibus, quas divinitus habuisset, idque nulla ejus rei necessitate: quæ fuit occasio, cur eum pro homine vano haberem, nec de revelationibus suis quicquam ei crederem (19)..... Quendam sociorum pro sancto prædicare cæpit, qui cùm accitus venisset, illicò hominis non satis incolumi capite milij

la page 286 jusqu'à la page 303.

suspicionem movit : cùmque de rebus divinis eum percunctatus essem, multa hæretica respondit, quippe qui idiota, planèque rudis et indoctus esset. Innicus ejus causa confusus, iste, inquit, non est hæreticus, sed fatuus credoque eum lucida habere intervalla, jamque adeò propter conjunctionem lunæ non esse usquequaque

catholicum (20).

(D) Il, trouva que la lecture d'un livre d'Erasme ralentissait sa dévotion. Te livre d'Érasme a pour litre, Enchiridion militis Christiani. Tout le monde le regarde comme un écrit où la pureté du style est jointe avec les plus sages règles de la morale chrétienne. Cependant Loyola ne s'en accommoda point : c'était une glace qui amortissait en lui le fet de l'amour divin : c'est pourquoi il le prit en aversion, et ne voulut jamais lire les écrits de cet auteur; il voulut même que ses disciples ne les lussent point. Ribadéneira nous va raconter ce fait. In hac studiorum palæstra versanti, pii quidam ac docti viri consilium dederunt, ut Erasmi Roterodami, qui eo tempore bonæ latinitais auctor habebatur, libellum de milite christiano legeret, ut sermonis scilicet elegantiam cum pietate con-jungeret. Cujus consilii confessarius etiam ad reliquos auctor accessit. Quod cum Ignatius simpliciter fecisset, observavit illius libelli lectione refrigescere in se spiritum Dei, et devotionis sensim ardorem restingui. ()ud re animadversd, librum de manibus omninò abjecit, et ita est aversatus, ut nec ipse amplius legerit illius auctoris libros, et passim in societate nostrá legi vetuerit (21). (E) La chose alla si avant qu'on le

fit mettre en prison. ] Avaut d'en venir là, on avait fait des enquêtes sur sa vie et sur sa doctrine, et on lui avait seulement enjoint de se chausser, et ne pas faire porter à ses / compagnons le même habit. Mais quand on eut remarqué qu'une veuve, accompagnée de sa fille, avait entrepris un pélerinage à pied et en mendiant, on cria beaucoup contre Ignace, qui était leur directeur. Ce fut alors qu'on le fit emprisonner. Je ne m'é-

<sup>(16)</sup> Tiré du même Setuel, pag. 1 et 2. (17) Du Fanatisme de l'Église romaine, depuis

<sup>18)</sup> Melchior Canus, in Judicio de societate Innici Loyola, auno 1548 litteris consignato. Sciopp us le cite Infam. Famiani Strada, pag. 62. Alphonse de Vargas le cite aussi Relat., cap. I. Voyes les Factums des parens de Jausé-nius, pag. 32º, du VIIIº, tome de la Morale Institute. pratique.

<sup>(19)</sup> Melch. Canus, apud Scioppium, ibid.

<sup>(20)</sup> Idem, apud eundem, pag. 63.
(21) Ribadeneira, in Vita Igataii, lib. I, cap. XIII , pag. 69.

tonne pas que l'on s'alarmat à la vue l'autre de ces deux faits, et qu'il vaut du grand ascendant que prenait cet homme sur le beau sexe. On continua de s'attrouper autour de lui dans sa prison, pour l'entendre discourir; et il y eut bien des personnes de qualité, hommes et femmes (22), qui lui offrirent leurs bons offices; mais il les en remercia. Interrogé s'il était l'auteur du pélerinage de la veuve, il répondit qu'au contraire il l'avait déconseillé, craignant que la jeune fille, qui était très-belle, ne s'exposat pendant cette course à quelque iaconvénient (23). La sentence lui fut prononcée le 42<sup>e</sup>. jour de sa prison, et il fut mis en liberté (24). On le traita plus durement à Salamanque (25).

(F) Peu s'en fallut qu'on ne lui donnat le fouet au collége de Sainte-Barbe. ] Considérez bien ce narré de M. Jurieu (26). Il vint à Paris l'an 1528, et étant bien convaincu de son ignorance, il entra dans le collége de Montaigu; il y recommença ses classes, se mit dans la sixième pour y apprendre une seconde fois la grammaire, et pria son régent de lui régler ses leçons, et de lui donner le fouet comme aux autres écoliers, quand il manquerait à les apprendre. Il avait alors trente-sept ans : c'était un fort plaisant spectacle, de voir trousser la chemise de ce vénérable saint, au milieu d'une troupe de petits garçons spectateurs de la comédie (27).... Nous avons déja vu comment après cela, à l'dge de trente-sept ans, il se faisait donner le fouet dans le collége de Montaigu, en présence des petits écoliers. On affirme là deux choses: l'une que non-seulement Ignace pria son régent de le fouetter, mais aussi qu'il fut fouetté; l'autre que ce fut à Paris, dans le collége de Montaigu. Je pense que l'on se trompe dans l'un et dans

(22) Entre autres, Thérèse de Cardénas et Éléonor Mascaréna, qui fut ensuite gouver-nante de Philippe II. Ribadedeira, in Vita Ignat., lib. I, cap. XIP, pag. 73. (33) Nihil certè minus i immo hoc tibi affir-

micux s'en tenir à la narration sui-

mo percursationes ejusmodi in universum illis dissuasisse me, ne filia ed vale ac forma in cujusquam petulantiam incurreret. Idem, ibid.,

caparquant personners, lib. I., cap. XIV.

(24) Ex Ridadencirâ, lib. I., cap. XIV.

(25) Idem, libid., cap. XV.

(26) Juriep. Apologie pour la Réformation,

I<sup>\*\*</sup>. partie, chap. I., pag. 50.

(27) Là même, pag. 51, 52.

vante. « Étant de retour à Barcelone, » il commença sa grammaire à 30 » ans (28); mais, comme dit Maffée » (\*1), à peine pouvait-il dire amo » sans que son esprit s'égarât je ne » sais où, et il avait toujours tant » de visions, qu'il ne pouvait se res-» souvenir d'un seul mot de ce qu'il » apprenait. Ceci l'obligea de prier » son maître à genoux avec beaucoup d'humilité,... qu'il lui (\*2) plût de l'attacher ponctuellement à une » leçon, comme il faisait les autres » écoliers, et de le fouetter après » cela bien serré s'il manquait (20). » Vous voyez que tout se réduit à la simple résolution de souffrir d'être fouetté, en cas que l'on n'apprit point sa leçon; et que ce fut à Barcelone, à l'âge de trente-trois ans, et non à Paris à l'âge de trente-sept, que l'on se voulut soumettre à ce chatiment. Je sais bien qu'à Paris même Ignace voulut se soumettre au fouet; mais ce fut après qu'on lui eut appris que le principal du collége (30) avait résolu de le lui faire donner; et il sentit plusieurs combats entre la chair et l'esprit, avant que de se déterminer à souffrir cette ignominie (31). Ce ne fut point au collége de Montaigu, mais à celui de Sainte-Barbe, où l'on eut dessein de le fouetter; et la raison n'était pas qu'il n'apprît pas bien sa leçon : c'était à cause qu'il y avait des écoliers qui manquaient à leurs exercices, pour pratiquer les conseils de spiritualité dont il les infatuait. Or , bien loin que le principal du collége exécutit sa résolution, qu'au contraire quand il eut ouï Ignace, il se jeta à ses pieds pour lui demander pardon (32).

<sup>(28)</sup> Il fallait dire, à trente-trois ans.

(\*1) Maff., l. r. c. 16.

(\*2) Orlandin. Hist., l. r. n. 47.

(29) Stillingfleet, du Fanatisme de l'Église

romaine, pag. 293.

(30) Il s'appelait Jacques Govéa. [Voyes, tone VII. pag. 166. ce que Bayle en dit sous le nom d'André Govéa, dans le texte et dans le note on citation (a). ]
(31) Voyes Ribaden. , lib. II., cap. III.

<sup>(32)</sup> Quid multa? prehense manu Goveanus, ad conationem Ignatium adduxit, his repente se omnibus inspectantibus, illi ad pedes abjicit, lachrymis veniam petit: se nimis credulum il-lum virum sanctum clamat, qui non intental cruciatti terrore, sed Dei tanibm honore tar-gatur. Ribadeneira, lib. II, cap. III, pag. &

Notez qu'Ignace étudia dans le collége de Montaigu la langue latine (33); mais je n'ai point lu qu'il y ait fait toutes ses classes, à commencer par la sixième, comme l'assure M. Jurieu. Il est vrai que l'on serait excusable de l'inférer de ces paroles de Maffée : Igitur ad Montis acuti collegium itare quotidie, atque inter procacium puerorum greges matura jam ætate vir grammatica rudimenta repetere non dedignatus est (34). Voyez Pasquier, qui se moque bien plaisamment des études et de l'ignorance de Loyola (35). Il ne savait pas alors que cet homme serait bientôt invoqué : il s'exposait à la faute du non putâram (36). Je ferai là-dessus une réflexion dans la remarque (Y).

(G) Il.... precha la repentance. Il ria entre autres choses contre le c acubinage des prêtres, qui ne passait presque plus pour malhonnête; car leurs servantes prenaient hardi-ment la coissure d'une femme mariée, et en usaient avec eux comme s'ils eussent été maris légitimes. Ignace fut cause que l'on fit des lois sevères contre cet abus. Quibus quidem operibus et vitæ exemplo, prudentiaque tantum apud illos homines profecit, ut errores multos corrigeret; vitia, quæ in sacerdotum etiam mores irrepserant, et longd jam consuetudine honestatis nomen obsederant, emendare non destitit : multaque constituit, guæ ad hominum mores conformandos, pietatemque augendam pertinerent. In his severæ leges fuerunt ejus opera latæ a magistratibus, de aled, de concubinatu sacerdoù um. Nam cum patrie more virgines, quoad viro traderentur, capile aperto essent, pessimo exemplo multæ, cum apud clericos turpiter viverent, perinde caput obnubebant. ac si legitimo eis matrimonio junctæ fuissent: quibus fidem, quasi mari-tis, præstabant. Quod nefarium institutum, ac sacrilegum, funditùs tollendum curavit (37).

(H) Il fit connaissance avec Jean-Pierre Caraffa. ] Qui fut pape, sous le nom de Paul IV, et qui alors s'était joint avec quelques autres dévots (38), pour former la congrégation qu'on nomma les théatins. Ceuxci ont eù dans ce siècle une fort grosse querelle avec les jésuites. Voyons l'usage que M. Arnaud en fait. On peut juger, dit-il (39), en s'adressant aux jesuites, de votre peu de sensibilité, par la manière si algre et si dure dont vos écrivains (40) ont traité les théatins, pour avoir dit dans la vie du bienheureux Cajétan: Que saint Ignace, quatre ou cinq ans avant l'établissement de votre société, demeurant chez les théatins, à Venise, lorsqu'il y passa au sortir d'Espagne, l'an 1536, avait été si édifié et si touché de la sainteté de ses bôtes , qu'il demanda à être recu parmi eux : mais que le bienheureux Cajétan ne voulut pas lui accorder ce qu'il demandait, parce que Dieu lui avait fait connaître qu'il fonderait un autre institut plus appliqué à l'action. Que cela soit vrai ou non, aurait-ce été un sujet de vous mettre si sort en colère, et de continuer une guerre si échauffée pendant près de trente ans, s'il était vrai que vous fussiez aussi peu sensibles que vous dites, à ce qui ne touche que la réputation de votre société? M. de Sponde (41) remarque que Jean Sleidan, et quelques autres à sa suite, ont dit faussement que les jésuites furent fondés par ce Jean-Pierre Caraffa. Ce qu'il y a de certain, ajoute-t-il, est que, comme les jésuites vinrent au monde peu après les théatins, et presque sous le même habit, on les nomma théatins, et on

<sup>(33)</sup> Lutetiæ primum in Montis Acuti Gymnasio se bonis latinitatis præceptoribus reformandum tradidit, in eoque studio biennium frè consumpsit. Idem, ibidem, cap. I, pag. 8,

<sup>87.
(34)</sup> Maff., in Vita I spatii, lib. I, cap.
XVIII.

<sup>(35)</sup> Pasquier, Catéchisme des Jésuites, liv. I, chap. XI.

<sup>(36)</sup> Voyez Cicéron, de Offic., lib. I, cap.

<sup>(37)</sup> Ribadeneira, in Vita Iguatii, cap. F, pag. 105.

<sup>(38)</sup> Idem, lib. II, cap. VI, pag. 109.
(39) Morale pratique des Jésuites, tom. III, pag. 2-5.

<sup>(40)</sup> Johannes Rho. M. Arnaud est pu ajouter Franciscus Sacchinus, qui a joint à la partie de l'Histoires des jésuites, composée par Orlandin, une préface et un Traité cujus sit auctoritatis quod in B. Cajetani Thiene: Vitâ de sancto [gnatio traditur à Johanne Baptistă Cassidlo, institisse ipsum ut in Theatinorum Ordinem admitteretur. Sotuel, in Biblioth., pag. 251.

<sup>(41)</sup> Spondanus, ad ann. 1555, num. 8. Il eue Sleidan., lib. XXVI.

leur donne encore ce nom en Espa-, ques au couvent des Magdelonnettes, gne et en Italie. Si, en revanche, on donna celui de jésuites aux théatins, il faudra moins s'étonner du mensonge de Sleidan. L'auteur que j'ai tant cité avoue que ces déux ordres de clercs reguliers se suivirent de si près, et furent semblables en tant de choses, qu'on donna aux jésuites le titre de théatins. A quibus vulgi errore falsa theatinorum in nos est appellatio, cognomenque transfusum. Nam cum ordo uterque, noster et illorum, clericorum regularium sint, eodemque fermè tempore nati, neque habitu valde dissimiles, populus rudis externd specie deceptus, alie-num nomen nostris imposuit, Romæ primum ; undè in alias deindè urbes influxit, et in remotas etiam provincias penetravit (12).

(I) Il.... s'occupa.... soit pour la conversion des juifs.] Il nourrit dans la maison des jésuites quelques juifs qui s'étaient fait baptiser; et à force de sollicitations, il obtint qu'on entretiendrait, dans une certaine maison destinée à cet usage, tous les juifs qui embrasseraient la vraie foi. A sa prière, le pape Paul III ordonna qu'ils conserveraient tous leurs biens, et que s'ils étaient enfans de famille, et que malgré leurs pères et mères ils se convertissent, tout le patrimoine serait pour cux (43). Et quant aux biens acquis par usure, et dont le véritable maître serait inconnu, on or- cibus illis vellent, sed non continuò donna qu'ils seraient donnés aux se diuturnæ pænitentiæ dedere : nejuifs convertis. Jules III et Paul IV, ajoutérent une nouvelle ordonnance, c'est que toutes les synagogues d'Italie seraient taxées tous les ans à une certaine somme, applicable à l'entretien de ces prosélytes (44). Les convertisseurs de France ont imité de nos jours une partie de ces règlemens.

(K) ..... Soit pour la conversion des femmes de mauvaise vie. ] En ce temps-là leur nombre était prodigieux (45) : celles qui se voulaient retirer de cette infamie étaient re-

pourvu qu'elles s'engageassent à une éternelle clôture, et à tous les vœux de l'ordre. Cette condition un peu dure retardait le fruit que l'on avait attendu de l'institution de ce couvent; elle excluait toutes les femmes mariées, et toutes les filles et veuves qui voulaient bien se retirer de la corruption, mais non pas s'assujettir aux lois d'une longue pénitence. Il y avait donc deux sortes de débauchées pour qui il fallait travailler. Celles qui craignaient le ressenti-ment de leurs maris avaient besoin d'un lieu d'entrepôt où elles fussent en sûreté, jusqu'à ce qu'elles eussent fait leur paix avec eux. Celles qui voulaient quitter le crime, sans renoncer d'ailleurs aux plaisirs honnétes, avaient besoin aussi d'un lieu qui ne fût pas un couvent, et qui leur fournit de quoi subsister pendant qu'elles ne gagneraient rien au métier de courtisane. C'est pourquoi Ignace fit bâtir des appartemens dans l'église de Sainte-Marthe, dans lesquels on fonda une nouvelle communauté pour cette espèce de repenties (46). Permultæ ex iis nuptæ sunt, quæ hoc perfugio excluduntur : quibus tamen locus aliquis dandus est, quo se recipiant, dum maritis reconciliantur, ut à vitæ honestate, quam petunt, absit periculum. Porrò aliæ emergere quidem ex fæque, si ut pessima fugiant parala sunt, sectari idcircò optima concupiscunt: quibus receptum ad tempus dari cœnobii illius (47) leges non sinunt. Ignatius igitur, ut omnium saluti consuleret : et ne qua esset, qua victus quærendi difficultatem suæ turpitudini prætexéret, locum peropportunum instituendum curavit, quod omnium esset commune perfugium (48). Il fut le premier qui consacra à cet édifice une bonne somme d'ar-

<sup>(42)</sup> Ribadeneira, in Vita Ignat. pag. 109. (43) Imò verò judæorum liberis ad Chris-tum contra parentum voluntatem venientibus, bona ipsorum omnia integra omnino essent. Ri-baden, lib. III, cap. IX, pag. 213. (44) Tiré de Ribaden, in Vita Ignatii,

pag. 213.
(45) Magna Roma muliercularum earum visebatur multitudo, qua ex prostitutel pudicitia

quæstum faciebant (major enim per id tempus, morum in urbe licentia , qua sanctissimorum pontificum vigilantid, severis postea legibus compressa est) et urbs ipsa meretriciis sordibus obsolescebat. Idem , ibid.

<sup>(46)</sup> On la nomma la communauté de la Grace de la Sainte Vierge.

<sup>(47)</sup> C'est-à-dire, le couvent des Magdelon-

<sup>(48)</sup> Ribadeneira, in Vita Ignatii, pag. 214.

gent : son exemple fut suivi par plu- res n'en prennent pas assez de soin, par Léonora Osoria, femme de Jean Véga, ambassadeur de Charles-Quint. C'était un spectacle bien curieux, que de voir le général des jésuites à la tête de plusieurs filles de joie, qu'il amenait ou à l'église de Sainte-Marthe, ou chez des femmes de qualité qui se chargeaient de les instruire. In hoc autem divæ Marthæ cœnobium, mulierculas à turpi quæstu abductas ipsemet sæpenumero, ne perirent, vel in matronæ alicujus honestæ domum, instituendas ad virtutis studium, id ætatis vir, et generalis præpositus deducebat (49). Ouand on se mettait à lui dire, que les soins qu'il se donnait pour la conversion de ces débauchées étaient une peine perdue, vu qu'elles étaient endurcies au péché, et qu'elles se replongeraient bientôt au vomissement, il répondait qu'il croirait tous les travaux de sa vie bien employés, s'il pouvait faire que ces créatures s'abstinssent seulement une nuit d'offenser Dieu, et qu'étant même persuadé que le lendemain elles se replongeraient dans leur infâme commerce, il ne laisserait pas de travailler de toutes ses forces à sauver ce petit espace de temps (50). Cum autem Ignatio objiceretur, in curandis hujusmodi mulierculis male operam poni, quippe quæ in vitiis jam occalluissent, facileque reverterentur ad vomitum : Minime sane, inquit Ignatius; sed si omnibus meæ vitæ curis atque laboribus id possim efficere, ut vel unam noctem, peccato vacuam præterire istarum aliqua velit : omnes ego quidem nervos contendam, ut vel'illo tam exiguo tempore Deus ac Dominus noster non offendatur : etiam si sciam illam statim ad ingenium redituram (51). S'il eut soin de réparer le passé, il n'oublia point le mal à venir. Il savait que l'honneur de plusieurs filles est en péril, soit à cause qu'elles sont pauvres, soit à cause que leurs mè-

(69) Idem, ibidem, pag. 215.
(50) Ribadeneira, in Vith Ignatii, pag. 215.
(51) Le père de la Mainferme, in Clypeo
nascent. Fontebrald. Ordinis, dissett. IV, pag.
219, s'est servi de cet exemple pour justifier Robert d'Arbrissel du grand soin qu'il prit des
filles de joie. Voyes lu remnique (b) de l'article Fontavand, tom. VI, pag. 506.

sieurs personnes, et principalement ou même qu'elles en deviennent les maquerelles; il fit donc en sorte que l'on bâtit un couvent, où l'on transférât les filles qui seraient dans un tel danger. Illudetiam excogitavit, in lubrico versanti virginum pudicitiæ quæ ratione succurreret: ni videlicet puellaris castitas, aut matrum turpitudine incuriave defloresceret, aut paupertate. Quamobrem præclarum, omnique laude dignum coenobium constructum est, sanctæ Catherinæ, ut vulgo vocant, de funariis : in quod, tanquam in asylum arcemque transferuntur adolescentulæ, quæ in periculo pudicitiæ versantur (52).

> (L) Il se vit exposé aux plus furieuses médisances.] Ribadéneira n'est point entré dans le détail, et je ne crois point avoir aucun livre où les particularités de ces médisances soient exposées. Je dirai donc seulement après cet historien, qu'Ignace ayant fait mettre dans l'hôtel de Sainte-Marthe une femme mariée qui s'était laissé enlever par son galant, s'exposa à l'indignation de ce ravisseur, qui, étant un homme fort em-porté, ne se contenta pas de jeter des pierres pendant la nuit sur la maison où sa maîtresse était enfermée, mais de plus il diffama les jésuites par toute la ville, et sema contre eux cent pasquinades. Il les accusait de toutes sortes de déréglemens, et des crimes les plus impies et les plus sales. Il préoccupa de telle sorte contre eux la ville de Rome, qu'ils n'osaient presque se montrer; car ils rencontraient partout des gens qui les insultaient et les maudissaient. Je rapporte les paroles de Ribadéneira, afin qu'on ne croie pas que j'amplifie. Ut erat vir acer, ac jerox, et in ipsum Sanctæ Marthæ cœnobium furere nocturnis lapidationibus coepit, et in nostros iniquis criminationibus debacchari : multaque in vulgus spargere, quæ non solum falsa essent, sed dictu etiam turpissima. Eòque processit (gratid fortassè, qua valebat plurimum, et autoritate fretus) ut Ignatii nomen publice insectaretur, et laceraret, et ea nostris per se, et suos coram objice-

(52) Ribadeneira, in Vita Ignatii, pag. 216.

ret, quæ honestè audire non possent. Famosos præterea libellos confecit, et vulgo jactavit, quibus multa nefa- jésuites (55). Ignace ne s'y opposa ria, et impura, multa impia, et sce- qu'après qu'il eut éprouvé la peilerata continebantur : ut nostris vix in publicum prodire, vix cum hominibus de ipsorum salute agere liceret : ita aut convictis ab improbissimo quoque, aut maledictis excipiebantur impétra la décharge de ce fardeau. (53). Ignace supplia le pape de nommer des commissaires qui examinas- bernatio, quantum illi molestiæ et sent ces accusations. Elles furent examinées par le gouverneur et par le Ergo pontificem maximum docet, vicaire de Rome, qui déclarèrent quanto ea res impedimento societati dans leur sentence, rendue le 10 sit futura : orat, obsecratque pontid'aont 1543, que c'étaient des calom-ficem, ut se præsenti molestii, socie-nies. Il y eut un prêtre à Rome qui tatem metu perpetuo liberet : neque noircit terriblement la réputation permittat nostros homines, aliis in des jésuites. Il les accusa d'hérésie, et de révéler le secret des confessions, et de commettre des choses que la pudeur défend de nommer, et qui rendaient Ignace digne du feu. Voyez en marge les paroles de Ribadéneira (54), qui observe que ce prêtre fut suspendu, et privé de ses bénésices, et condamné à une prison perpétuelle pour des crimes que le temps révéla ensin. Car quant aux accusations que je viens de rapporter, les jésuites ne s'en plaignirent point : ils les laissèrent tomber sans rien dire.

(M) Il y eut des personnes de l'autre sexe, qui voulurent se soumettre à sa discipline.] Vous ne guère de religion parmi les moines qui n'ait des couvens de filles, et je ne sais si l'on pourrait nommer plusieurs fondateurs, qui pendant leur vie n'aient pas eu des dévotes qui ne pouvaient les quitter. Ignace eut les siennes; mais il ne consentit point qu'il se format des couvens de filles qui embrassassent sa règle. Isabelle Rosella, sa bienfaitrice, eut tant de passion de le revoir, qu'elle alla d'Espagne à Rome pour se mettre sous sa discipline. Elle et quelques

(53) Ribadeneira, lib. III, cap. XIII, pag. 22Š.

autres obtinrent du pape la permission de faire les mêmes vœux que les ne extrême qu'elles lui donnaient. Voyant donc que cela incommoderait sa compagnie, il représenta si fortement ses raisons au pape, qu'il Mirum est trium muliercularum guoccupationis paucis diebus attulerit. rebus magnis, utilibus, necessariis occupatos, hac mulierum cura minus necessaria implicari. Quod utique pontisex, rationes Ignatii probans, societati dedit : litterasque apostolicas scribi jussit, quibus nostri in perpetuum ab onere monialium eximuntur, et quarumcunque mulierum cura sub obedientia nostrorum in communi, vel alias vivere volentium, anno 1547, 13 calend. junii. Quo non contentus Ignatius, ut locum hunc maxime periculosum communiret omnesque aditus obstrueret, illud etiam anno 1549 ab eodem Paulo III impetravit, ne curam monialium, seu religiosarum quarumlibet personarum recipere teneamur, per litteras apostolicas impetratas, vel in posterum impetrandas : nisi de indulto illo, et ordine nostro, expressam facientes mentionem (56).

Au reste, ce ne fut point par précaution pour sa chasteté, qu'il se voulut délivrer de cette sorte d'affaires; car, si l'on en croit ses historiens, la Sainte Vierge Lui accorda un tel don de continence, que depuis qu'il fut son chevalier jusques à sa mort, il ne sentit pas même les commencemens d'une tentation impudique. Il pouvait donc fréquenter les femmes impunément, et se conserver au milieu de toutes ces flammes, aussi entier que les trois Juis dans la fournaise de Babylone. Les plus grandes liaisons avec le sexe n'auraient pas été pour lui une oc-

<sup>(54)</sup> Invidia stimulis incitatus ita exarsit, ut falsis illum odiosisque criminationibus in invi-diam vocare, nostrosque infamiæ labe asper-gere conaretur. Nam et hæresis calumniam, et auditarum confessionum sacratissima jura viotata, et alia, que honeste dici non possunt, non est verecundatus objecere : et Ignatium ipsum vicum flammis cremandum jactare. Riba-

<sup>(55)</sup> Idem, ibidem, cap. XIV, pag. 23? (56) Ritadeneira , in Vita Ignatii , pag. 221.

Periculosa plenum opus alea Tractas, et incedis per ignes Suppositos cineri doloso (57).

A cet égard il avait le don des Hirpes (58). Ce que l'on dit de certains soldats charmés, qu'ils n'ont rien à craindre, quoiqu'ils s'exposent à une furieuse grêle de mousquetades, est l'image de la continence de Loyola: les cillades les plus lascives, les caresses les plus tendres, et en général tout ce que les femmes auraieut voulu mettre en œuvre contre sa vertu, l'aurait trouvé impénétrable. Bien entendu que l'on s'en rapportera aux paroles de Massée (59). J'ai lu un parallèle de Luther et de Loyola (60), où l'on observe que Luther, sans aucune grace extraordinaire, vécut dans un chaste célibat jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, et que s'étant marié ensuite, il ne blessa point la pudeur et la piété: et qu'après tout la chasteté de Loyola ne mériterait ancune louange, puisqu'il n'y a point de vertu sans une victoire disputée contre les passions (61).

(N) Ribadéneira se rétracta.... et raconta je ne sais combien de miracles du fondateur de son ordre. ] Le XIIIe. chapitre du Ve. livre de la Vie de saint Ignace, composée par le jésuite Ribadéneira est fort remarquable. Il commence par cette objection (62): Si tout ce que vous venez de dire est vrai, d'où vient que la sainteté de Loyola n'a point été certisiée par des miracles, comme celle de tant d'autres saints? L'auteur ré-

(57) Horat. , Ode I , lib. II.

(58) Voyez les remarques de l'article HIR-PIRS, tom. VIII, pag. 157 el suiv. (59) Virginis beneficio impetravit, ut ab illo die usque ad ultimum vitæ omnis libidinis sen-su caruerit. Seckendorf, Hist. Lutheran., lib. III, pag. 315, ex Maffeio, in Vita Ignatii

(60) Apud Seckendorf., ibidem.

(61) Hac quidem assertione castitatis laus destruitur, quæ non est virtus quandò cupiditatihus non exercetur quas vincat. Idem, ibid. Foges l'article Jungannan, (Louis) t. VIII,

pag. 475, citation (a). (63) Sed dicat aliquis, si hec vera sunt, ut profeció sunt, quid cause est quamobrem il-lius sanctitas minus est testata miraculis? et, ut multorum sanctorum vita, signis declarata, virtutumque operationibus insignita? Ribaden., lib. V, cap. XIII, pag. 539.

cupation qui eût mérité qu'on lui pond : Qui a connu l'intention de Dieu, ou qui a été son conseiller? Dieu seul fait des choses merveilleuses, et comme c'est lui seul qui les peut faire, c'est aussi lui seul qui connaît les temps et les lieux où les miracles doivent être faits, et par les prières de qui. Ut solus ille hæc potest efficere, ita ille solus novit quo loco, quo tempore miracula et quorum precibus facienda sunt (63). Il ajoute que tous les saints n'ont pas eu le don des miracles, et que les saints les plus distingués par la grandeur, ou par le nombre de leurs miracles, n'ont pas pour cela surpassé les autres en sainteté. Car ce n'est point par les actions miraculeuses, mais par les actions de charité, qu'il faut juger de la sainteté des personnes. Il prouve cela par l'autorité de saint Grégoire, par des raisons tirées de l'Écriture, et par des exemples. Neque omnes sancti viri miraculis excelluerunt : neque qui illorum aut magnitudine præstiterunt, aut copia, idcircò reliquos sanctitate superarunt. Non enim sanctitas cujusque signis, sed charitate æstimanda est (64). Il fait voir par l'Ecriture, que le don des miracles est accorde quelquefois aux faux docteurs, et en très-peu de paroles il étale tout ce que les protestans peuvent dire de plus fort contre ceux qui leur reprochent que Luther et que Calvin n'ont pas eu ce don. Je ne dis pas cela, continue-til, pour exténuer cette vertu, mais asin de faire entendre au lecteur prudent qu'il faut se remettre de tout cela à la providence du bon Dieu, qui distribue ses dons com-me bon lui semble. Il rapporte ensuite quelques raisons pour lesquelles Dieu a pu permettre, et cela en faveur même des jésuites, que leur fondateur fût privé du don des miracles. Il faut l'entendre lui-même. Hæc dixerim non ut miraculorum vim elevem, sed ut prudens lector intelligat, rem totam Deo committendam : qui dona sua unicuique distribuit, prout vult. Potuit ille, pro sud occultd sapientid, nostræ hoc imbecillitati dare, ne miracula unquam jactare possemus. Potuit utili-

(63) Ribaden., ibidem, pag. 540. (64) Ibidem.

tati, ut authore instituti nostri minus illustri, à Jesu potiùs, quàm ab illo, nomen traheremus : et nostra nos appellatio sacra moneret, ne ab illo oculos unquàm dimoveremus : quem non solum, ut communem humani generis liberatorem ac principem, sed eliam, ut præcipuum ducem colere, atque imitari debemus, minimam hanc societatem sui nominis glorioso titulo decorantem. Potuit hoc etiam tribuere temporibus, quibus hæc miracula necessaria non sunt (65). Enfin il dit (66), que la manière dont la compagnie des jésuites a été instituée, son agrandissement, et les miracles qui ont été faits par quelques-uns de ses membres, sont une assez forte preuve que c'est l'ouvrage de Dieu, et fournissent assez de moyens de donner l'éclat des miracles à la vie de son fondateur. C'est ainsi que les anciens pères ont observé que la prompte propagation de l'Évangile par toute la terre, encore que les instrumens dont Dieu se servait n'eussent rien de considérable sclon le monde, et qu'ils trouvassent de fortes oppositions, est un miracle si éclatant, qu'il suffirait seul à prouver la diviñité du christianisme. Les protestans allèguent la même chose, quand on leur demande quels miracles Luther et Calvin ont faits pour soutenir leur mission. Citons encore Ribadéneira. Quid admirabilius, dit-il (67), quam militarem hominem, ferro et castris assuetum, a spiritu Dei alienum, ita immutatum, ut non solum ipse Christo militaret, sed sacræ militiæ antesignanus esset, et princeps? Quid inusitatius, quam tot homines ingenio, studio, ætate florentes, ab Ignatio egeno ac despicato, nulla magna vel litterarum scientid, vel sermonis elegantid et copiá, huc adduci potuisse, institutum ut vitæ cursum abrumperent,

(65) Ribadeneira, lib. V, cap. XIII, pag. 542, 543. (66) Tanium abest ut ad vitam Ignatii illus-

spes suas prodigerent, paupertatis dedecoris, atque ignomínice sese telis objicerent, et tot laborum, periculorumque offerrent incursibus? Il a oublie une circonstance qui rend ici plus sensible à certains égards le merveilleux; c'est qu'il a paru dans la vie de Loyola, depuis son voyage de Monserrat, jusques à ce qu'il se fût fixé à Rome, tant de marques d'égarement, et tant de signes d'un esprit démonté, insensé, ruiné par le fanatisme, qu'il est étonnant que des personnes d'un savoir solide, comme Lainez et Salméron , se soient attachées à lui, et que son ordre ait sitôt passé par dessus la tête de tous les autres. Mais, en tournant la médaille de l'autre côté, on comprend que cela même diminue le merveilleux; car rien n'est plus propre à tromper le monde que tout ce qui paraît surnaturel en folie, en extravagance, et en sottise. Quoi qu'il en soit, nous avons ici un fameux jésuite contemporain (68), qui avoue clairement que son fondateur ne fit jamais de míracles; mais il ne mourut pas dans la profession de cette foi : il changea bien de langage dans un autre livre (69). Il est vrai que la plupart des miracles qu'il rapporte furent faits par saint Ignace deja mort. Voici comme il parle (70): Quia verò postremo quinti libri capite de miraculis breviter egimus quast nulla fecisset, aut ad demonstrandam ejus sanctitatem necessaria non essent, statui nunc ea paullo fusius exponere, non omnia quidem (res enim nimis in longum excurreret) sed partem duntaxat eorum quæ Deus efficere per servum suum dignatus est. Quamvis enim cum anno 1572 primum vitam ejus latinė scriberem alia nonnulla miracula ab eo facta novissem, tamen adeò mihi certa et explorata non erant ut in vulgus edenda mihi persuaderem; postca verò quæstionibus de ejus in divos

(60) Dans l'Abrègé de la Vie de saint Ignace, qu'il publia lorsqu'on faisait des informations pour sa canonisation.

<sup>(66)</sup> Tantum abest ut ad vitam Ignatii illustrandam miracula deesse videantur, ut multa, eaque prastantissima, judicem in medid luce versari... Nam sive initla hujus societatis sive institutum spectemus, sive propagationem, consecutasque ex ed utilitates, miracula certe nulla desiderabimus: cium tam multa iis rebus miracula inesse deprehendamus, per queo Deus, et hoc opus suum esse, et radicis naturam, ex trunco ostendit, et fructu. Ibidem, pag. 543. (67) Ibidem.

<sup>(88)</sup> Cujus ego viri Historiam, quoniam à puero sanclissima ipsius vila SPECTATOR atque admirator fui, pleniorem ac majori rerum fide scribere potero. Ribadeneira, in profat.

pour sa canonisation.

(70) Ribadeneira, in Vità Ignatii in compendium redactà, cap. XVIII, pag. 121, edst. Iprensis, 1612.

idoneis testibus fuerunt comprobata, Enimverò Deus ut servum suum extollat in terris tam frequentibus eum in dies miraculis dignatur, ut mearum partium esse ducam litteris hic mandare nonnulla è publicis actionibus sumpta. Remarquez bien qu'il ne parle que de la première édition, qui fut celle de l'an 1572 : il ne dit rien de la seconde, qui fut celle de l'an 1587, et qu'il augmenta beaucoup. Il y ajouta plusieurs choses, ou qu'il avait apprises depuis par le témoignage de quelques personnes de trèsgrand poids, amis intimes d'Ignace, ou dont un examen fort sévère lui avait montré la certitude, quoiqu'il les eût regardées comme douteuses auparavant. Multa mihi necessariò addenda judicavi. Primùm nova quædam, quæ post libellum excusum, gravissimi viri, et Ignatio valde familiares, et antè societatem conditam intimi necessarii, quasi testes oculati de ipso Ignatio nobis retulerunt. Tum alia, quæ dubia antea mihi erant, et diligenti postea inquisitione investigata, certa esse comperi (71). Concluons de là que les miracles de saint Ignace ne sont point des choses que ses amis aient apprises à Ribadéneira pendant les quinze ans qui séparent les deux éditions, ni que cet auteur ait pu tirer de l'incertitude dans cet intervalle de temps. Et néanmoins il nous assure qu'en l'année 1572, il savait quelques miracles de son fondateur, mais non pas avec toute la certitude nécessaire pour les publier. Il n'y eut rien sans doute parmi les choses dont il n'était pas alors parfaitement assuré, dont il recherchat plus soigneusement la certitude que des miracles de son apôtre: puis donc qu'il continua de dire dans l'édition de 1587, que le bienheureux Ignace n'avait point fait de miracles, il résulte nécessairement que ses enquêtes les plus exactes ne lui avaient rien appris de certain sur ce chapitre; car si elles lui avaient découvert quelque certitude, il aurait joint à sa seconde édition ce grand article avec plus d'empressement, que les autres choses qu'il n'y ajouta que parce que d'incertaines, elles lui étaient devenues certaines par la (71) Idem , in presatione , edit. 1587.

relatione publice habitis gravibus et diligence exacte avec laquelle il s'en était informé. De plus, un jésuite qui aurait su l'an 1572, que son fondateur a fait des miracles, et qui ne se serait abstenu de les insérer dans un ouvrage public, que parce que ses lumières là-dessus n'étaient pas telles qu'elles doivent être lorsqu'on imprime des faits semblables, avouerait-il que son fondateur n'a fait nuls miracles? raisonnerait-il sur cela avec tant d'étude? répondrait-il si exactement aux objections? Son devoir sans doute serait de se taire jusques à ce qu'il fût parfaitement éclairé; et il y a bien de l'apparence que Ribadeneira eut pris ce parti, et que tout ce qu'il a dit après coup est peu sincère, et rempli d'obliquités. N'oublions pas de dire que si quelque chose était capable d'être amené à la pleine certitude durant l'intervalle des deux éditions, c'étaient les miracles de Loyola, faits surprenans, qui s'impriment dans la mémoire plus que tous les autres, et qui se répandent de lieu en lieu avec plus de bruit que tous les autres. Les amis intimes, les compagnons inséparables d'Ignace, n'auraient-ils rien dit là-dessus à Ribadéneira, eux qui lui apprirent tant d'autres choses dont il n'était pas informé l'an 1572, et qu'il ajouta à son livre l'an 1587? Cela rend suspect, pour ne rien dire de pis, tout ce qu'on publie des miracles que l'on prétend avoir été faits par Ignace, avant la seconde édition de Ribadéneira. Les autres miracles du même saint sont en très-grand nombre, si l'on en veut croire ses bons amis. Voyez les deux remarques suivantes.

(0) On prétend qu'en sa bouche les paroles de Virgile avaient la vertu de consterner les démons et de les contraindre à crier merci. ] Le conte porte qu'Ignace Loyola n'eut pas plus tôt récité l'endroit de Virgile où il est dit qu'Enée et Didon entrérent dans une caverne, que la femme pos-sédée qui le priait de la secourir, fut renversée par terre, et que le diable la quitta, et demanda pour grâce de n'être point enfermé dans la caverne éternelle. Il obtint la permission d'aller partout où il lui plairait, pourvu qu'il n'obsédat plus aucun homme. Hasenmullerus enim in Histor. Jesuit. cap. 8, pag. 296 ex Turriano refert, quod aliquandò Romæ fœmina quædam à diabolo obsessa Ignatium Loiolam secuta sit, et clamarit: Tu solus me liberare et juvare potes. Tunc Loiolam recitasse versum Virgilii :

Speluncam Dido, dux et Trojanus eandem. Quá voce auditá dæmonem mulierem prostravisse ac egredientem clamdsse : O fili, Loiola, tu ceu leo me ad speluncam inferni abire cogis; sed rogo te, ne me ælernæ speluncæ injicias. Postea Ignatium illi dixisse: Vade quocunque volueris, modò nullum amplius hominem obsideas; ac statim dæmonium magno cum strepi-

u egressum esse (72).

(P) Innocent X et Clément IX ont augmenté les honneurs de ce nouveau saint. Je me servirai des paroles du père Nathanaël Sotuel. Eundem (Ignatium) officio ecclesiastico ubique terrarum coli jussit Innocentius X. P. M. sub ritu semiduplice die 29 octobris anno 1644. Auxil cultum Clemens IX. P. M. et ad ritum duplicem evexit die 11 octobris 1667 (73). Cet auteur ajoute que l'on déjà consacré à saint Ignace plus de cinquante églises en divers pays du monde (74), et que les miracles faits par ce saint pendant sa vie et après sa mort, sont si nombreux et si illustres, qu'ils peuvent remplir tout un livre ; car outre ceux dont il est parlé dans sa Vie, et dans la bulle de sa canonisation, le pere Bartoli en rapporte cent bien certifiés. Alphonse de Andrada en rapporte plusieurs autres, qui ont été faits à Munébréga dans l'Aragon, où l'on vénère une image miraculeuse de saint Ignace (75). Tout fraichement une image de papier du même saint a jeté du sang par le doigt dans une ville de Sicile.

(72) Johannes Christianus Frommsnu, de Fascinat., lib. III, part. IX, cap. IF, num. 15 , pap. m. 949.

(73) Sotuel, in Biblioth. societ. Jesu, pag. 2. (74) Amplius quinquaginta templa in varius orbis regionibus modo numerantur in illius hornem delicata. Idem, ibid. Ce livre de Sotuel fut imprimé l'an 1675.

On voit là-dessus un livre qui fut imprimé à Palerme, l'an 1668. His consimilia narrantur contigisse in Sicilid Regalbuti dioces. Catanensis, ubi imago papyracea sancti Ignatii anno Dom. 1666 è digito fudit prodigiose sanguinem, et hæc omnia examinata accuratè, atque ab episcopo loci illustrissimo D. Fr. Michaele Angelo Bonadies, olim generali seraph. ordinis S. Francisci de observantiá approbata , et mandata typis Panormi 1668 (76). Voyez la remarque où je parlerai des trois ser-

(Q) Ils peuvent dire que bien des gens les condamnent par prévention.] Il est certain que tout ce qu'on a publié contre eux est cru avec une égale certitude à peu près par leurs ennemis, tant catholiques que pro-testans. Il est même vrai qu'on en renouvelle l'accusation, toutes les fois que l'occasion s'en présente dans quelque livre nouveau. Cependant ceux qui examinent avec quelque sorte d'équité les apologies innombrables que les jésuites ont publiées, y trouvent à l'egard de certains faits d'assez honnes justifications, pour faire qu'un ennemi raisonnable abandonne l'accusation. J'en vais donner un exemple.

L'an 1610 il parut un livre sanglant contre les jésuites (77), où l'on assura (78) que l'abbé du Bois avait soutenu, et soutiendrait au père Coton, que sentence avait été donnée contre lui à Avignon, pour avoir engrossé une nonnain \*. Le père Coton, répondant à ce libelle; produisit (79) la lettre que l'on va lire. Je soussigné certifie d'avoir eté en Avignon tout le temps que le reverend père Coton, de la compagne de Jesus, y a demeuré, et n'avoir jamais oui dire à aucun qu'il ait commis

<sup>(.5)</sup> Refert centum ex authenticis desumpta documentis noster Daniel Bartolur de Vitá sancti Ignatii, lib. V, et permulta recenset noster Alphonsus de Andrada, opere de mi-raculis patratis Munebrega in Aragoniá, ubi piò colitur imago admirabilis sancti Ignatii. Idem, ibid.

<sup>(76)</sup> Idem, pag. 2 et 3. (77) Intitule Anti-Coton. (78) Anti-Coton, pag. m. 63.

Voici ce qu'on lit dans le Ducatiana : • Le » père Coton avait en, dit-on, une amourette en Dauphiné. Coton, disait Sesliger (Sealigerans » secunda, su mot Coton), scribebat ad Amessiam in Delphinatu. L'ittera sunt intercepte Chamierius habet. Peut-être sersiem-ce ces prétendues lettres qui auraient donné lies se roman de la Nonnain d'Avignon engrosse

<sup>»</sup> par ce jésuite. » (79) Réponse apologétique à l'Auti-Come, pag. 199.

ge: dans lequel Anti-Coton, pour ce que je suis fait auteur d'une ca-lomnie maniseste, dont on charge ledit révérend père Coton: je dis franchement que je ne sais ce que c'est, et que toujours j'ai connu ledit révérend père Coton pour vénérable et bon religieux. En témoignage de quoi j'ai écrit et signé cette mienne présente déposition. A Paris, en mon étude, cette veille Saint-Denis martyr, 1610. L'ABBÉ DU BOIS OLIVIER. Et l'ai cachetée de mon cachet. Outre cela, il produisit quatre attestations (80), vues et reconnues pour authentiques, vraies, et légitimes par des notaires royaux de la ville de Paris. La 1re. était signée Louis Beau, protonotaire du saint siège apostolique, et scellée de son cachet, et de ceux de deux archeveques subsécutifs en la métropolitaine d'Avignon, desquels il avait été vicaire général durant tout le temps du séjour du père Coton en Avignon. La 2e. fut signée par quinze personnes, qui faisaient et représentaient tout le clergé d'Avignon. La 3<sup>e</sup>. fut signée par les deux consuls d'Avignon et leur assesseur, et scellée du scel de la maison consulaire. La 4°. fut donnée par l'évêque d'Orange. Ces quatre attestations s'accordent non-seulement à démentir l'auteur de l'Anti-Coton, comme un calomniateur infâme, mais aussi à combler d'éloges de bonne et de pieuse conduite le pere Coton. Outre ces attestations, messieurs d'Avignon écrivirent à ce jesuite en ces termes (81): « Si ces » attestations des prélats et des con-» suls ne bastent, nous ferons signer » la plus grande partie des gentils-» hommes, docteurs, bourgeois, » marchands, et autres de la ville.» Je ne sais si l'on peut produire rien de plus fort pour justifier un accusé. Cependant il y a eu une infinité de gens qui n'ont pas laissé de croire que la nonnain fut engrossée, et que l'on rendit sentence contre le père Coton à ce sujet-là. Ils ont ajouté plus de foi à l'Anti-Coton qui n'alléguait aucune prenve, ni aucune at-

chose qui contrarialt à la dignité et testation authentique, qu'au père qualité de sa profession, et en parti-culier ce de quoi l'Anti-Coton le char-procédures juridiques les plus exactes pouvaient demander. Ce ne peut être que l'effet d'une prévention outrée.

Il est arrivé aux jésuites la même chose qu'à Catilina : on fit courir contre lui des accusations dont on n'avait nulle preuve, mais on se fondait sur ce raisonnement général, puisqu'il a fait telle chose, il est bien capable d'avoir fait celle-ci et celle-la, et il est très-apparent qu'il a fait le reste. L'historien Salluste a solidement marqué cetteillusion (82), qui n'est pas un sophisme de l'école, mais un sophisme de ville. Il y a onze ans que l'on publia à la Haye un livre intitulé la Religion des Jésuites. L'auteur avoue que la prévention contre ces messieurs est si générale, que de quelques attestations d'innocence qu'ils se fortissent, il ne leur est pas possible de désabuser le monde. Il faut savoir, dit-il (83), qu'on ne peut rien dire de si terrible contre les jésuites, bien que douteux, qui ne devienne vraisemblable à cause de leur caractère, et de ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Il en donne deux exemples : l'un est le bruit qui se répandit non-seulement à Heydelberg, mais par toute l'Eu-rope, qu'ils avaient aposté un faux esprit revenant de l'autre monde, qui toutes les nuits criait aux oreilles du vieux duc qu'il n'y avait point de salut pour lui, à moins qu'il n'exterminát l'hérésie et les hérétiques de ses nouveaux états, suivant le conseil des pères jésuites. Le duc, las de ces visions, voulut s'en éclaireir. Il s'en ouvrit à l'un de ses officiers, qui lui promit de conjurer l'esprit très-essicacement sans oraisons, ni eau bénite. L'officier se cacha sous le lit du prince, et quand l'esprit vint, il le sabra de manière qu'il en demeura fort blessé, et l'on dit qu'il en est mort. Cet officier qui avait fait le coup eut l'indiscrétion de le dire à sa

pag. 122.

<sup>(80)</sup> Réponse à l'Anti-Coton, pag. 200.

<sup>(81)</sup> La même, pag. 206.

<sup>(8</sup>s) Scio fuisse nonnullos qui ita existima-rent, juventulem que domum Catiline frequen-tabet parium honeste pudicitiam habuuse: sed ex alis rebus magis, quem quod cuiquam id compertum fones, heec fama valehat. Sallust., in Bello Catiline, pag. m. 33. (83) Religion des jesuitas, pag. 77, £dii, de la Haye, 1689. Voyez Bernegg, Tuba Pacis,

que le duc lui en avait faites. La semme ne fut pas plus secrète que le mari. Ainsi la chose se divulgua. Il n'est rien que les jésuites n'aient tenté persuader à ses lecteurs, que cette pour se justifier de ce fait. Le duc a histoire de Vienne est certaine; et fait de rigoureuses défenses dans ses puis il dit (88): Cela peut donc être états de parler de cela. Les jésuites faux; mais jamais on ne cessera de ont tiré des attestations et des signatures des protestans même, de la fausseté de cette histoire; mais ils auront beau faire, jamais ils ne détruiront de Vienne est fausse, la croiront les soupçons que ces bruits faux ou pourtant vraisemblable. Si elle est vrais ont imprimés dans l'esprit des fausse, au moins elle servira à juspeuples; parce qu'on les connaît capables de cette friponnerie, par d'autres qui ne valent pas mieux. Il en rapporte quelques-unes en général, je veux dire sans circonstances de temps, et de lieux, et de personnes; et après avoir enseigné à rejeter leurs attestations du Palatinat, il conclut ainsi (84): Quoi qu'il en soit, que l'historiette soit une histoire ou une fable, on sait ce qu'ils savent faire, et c'est assez pour rendre la chose vraisemblable. L'autre exemple est que depuis peu les jésuites avaient comploté d'empoisonner l'empereur en lui donnant la communion (85). Le prince en fut averti, et ne communia pas le lendemain, et même il trouva moyen de faire prendre au jésuite l'hostie empoisonnée, et le jésuite ne manqua pas d'en mourir. L'empereur et la cour de Vienne, selon sa dévotion, ordonna le secret sous de terribles peines, au peu de personnes qui en étaient. Il ne fut pas pourtant bien gardé; il se ré-pandit au moins un peu. Et ce gentilhomme d'honneur (86) jurait que la chose passait pour certaine dans Vienne (87)..... On ne la donne pas pour vraie, poursuit l'auteur, et même pour dire tout, on n'a pas grande disposition à la croire; mais quelque fausse qu'elle puisse être, jamais les jésuites n'empêcheront

(84) Religion des jésuites, pag. 79.

(85) Là même, pag. 80.

(87) Religion des jésuites, pag. 81.

semme, contre les désenses expresses qu'elle ne paraisse vraisemblable, à cause du caractère de la société qui est connu de toute la terre Il ajoute plusieurs remarques qui tendent à conduite ordinaire des bons (89). Ceux qui croiront que l'histoire tifier ce que je disais tout à l'heure, que la haine contre la société est extreme, dans l'église romaine même. Voyez la note (90).

Sans tout ce grand nombre de répétitions, on aurait fort hien compris sa pensée. Il veut dire qu'on n'a qu'à publier hardiment tout ce qu'on voudra contre les jésuites, on peut s'assurer qu'on en persuadera une infinité de gens. Je crois qu'il a raison, et que pour le moins en ceci il sera un bon prophète. C'est sans doute dans cette assurance qu'il a publié l'historiette de Vienne, quoi-qu'il la crût fausse. Mais si d'autres auteurs en ont usé comme lui, que deviendront tant de faits que les ennemis des jésuites ont publiés? N'aurait-on pas lieu de croire qu'ils en ont divulgué plusieurs dont ils con-naissaient la fausseté, où qu'ils regardaient comme très-douteux, et qui néanmoins à leur compte paraîtraient certains, et seraient reçus du public comme une chose très-véritable? Je ne saurais m'imaginer que les règles de la morale souffrent qu'on abuse ainsi d'une prévention publique : elles nous ordonnent d'être équitables envers tout le monde, et de ne représenter jamais les gens plus perdus qu'ils ne le sont. J'avoue sans peine à cet auteur, que cette fa-cilité, avec laquelle le public se persuade tout le mal qu'on dit des jésuites, est une marque d'une aversion affreuse contre la société (91);

(89) La mêine, pag. 83.

(91) Religion des jésuites, pag. 84.

<sup>(86)</sup> C'est celui dont l'auteur parle en ces (85) Cest ce'ui dont l'auteur parle en ces termes, pag. 79: Un gentilbomme, parfaite-ment homme d'honneur, qui est au service d'un grand prince d'Allemagne, revint de Vienne il y a quelques mois, et rapporta comme une chose afre et vesie l'histoire qui sait : savoir qu'on avait voulu empoisonner l'empureur dans l'acte de la communion.

<sup>(88)</sup> Là même, pag. 82.

<sup>(90)</sup> On verra dans la remarque (BB), vers la fin, qu'il a couru depuis ee temps-la un au-tre faux bruit de conspiration jésuitique contre

et je ne nie point que cette aversion pecha pas que le livre ne fitt vendu ne fournisse des conséquences très- sans péril, et sans autre précaution raisonnables qui les flétrissent (92). que celle de ne le pas mettre sur la raisonnables qui les flétrissent (92). Il a raison d'ajouter (93) que les bons pères ne feront pas mal de nous expliqui sont haïs comme la peste dans toutes les communions différentes de la leur, et qui ont un nombre infini d'ennemis dans la leur propre ; et de qui on ne saurait rien publier qui se parût vraisemblable, pendant que M. Daillé et M. Claude conservent partout une belle réputation? Quoi qu'il en soit, je doute que cet écrivain ait eu toute la prudence d'un fin disputeur, lorsqu'il a tant insisté sur cette grande disposition du public à croire tout ce qui s'imprime contre les jésuites. Cela est plus propre qu'il ne pense à leur conserver lcurs amis, qui croiront sans peine que l'on s'est trop prévalu de cette préoccupation, pour publier les histoires les plus mal fondées. Et com-me dans le fond c'est un grand défaut que d'être tout prêt à croire ce qui se publie au désavantage de ses ennemis, vrai ou faux, douteux ou certain, il y a plus d'indiscrétion que de bonne foi à révéler cette prévention. Un ennemi bien rusé découvrigait-il ce faible? Mais en matière d'indiscrétion cet auteur est incomparable. Ne dit-il pas dans le même livre (95) que l'Esprit de M. Arnauld ne fut interdit en Hollande, qu'à cause de la frayeur où le pays Anglais? N'apprend-il pas au public (06) que cette interdiction n'em-

ž.

:-

table d'une boutique ? Les amendes, ajoute-t-il (97), auxquelles l'impriquer cette énigme : comment étant meur avait été condamné, ne furent si bons, si officieux et si aimables, ni exigées, ni payées, ce fut une ils sont pourtant si terriblement haïs, pièce par forme pour sermer la bou-pendant que les jansénistes et les che à la cour d'Angleterre; et ceuxjacobins ne sont pas décries dans le la même qui l'avaient défendu, au-monde comme les jésuites (94). Mais raient été bien fáchés qu'on ne l'eut on l'embarrasserait peut-être, si on pas débité. Cela n'a pas empêché non lui demandait l'explication d'une plus qu'il n'ait été imprimé dans ce autre énigme : d'où vient qu'il y a pays. Celui qui passait pour être des ministres pleins de toutes sortes l'auteur du livre n'en fut pas moins de vertus, à ce qu'ils prétendent, bien reçu à la cour et partout ailleurs. N'est-ce point parler avec le dernier mépris de son souverain, que de re-présenter la Hollande si timide et si peureuse à l'égard de l'Angleterre? Quand cette prétendue frayeur serait véritable, un bon sujet ne la cacherait-il pas? La révélerait-il au public? Avouerait-il que les ordonnances de l'état contre un livre ne sont qu'une vaine formalité dont les libraires se moquent? Je laisse le reste; c'est un abime au bord duquel la prudence veut que je m'arrête. Mon indiscrétion serait cent fois plus blamable que celle de cet auteur, si je ne jetais un voile sur ce dont il a eu la témérité de se vanter, et si je ne m'écriais, procul hinc, procul este profani. Il a sacrisse à la tendresse paternelle les choses qu'il devait le plus respecter; car personne ne doute que l'auteur de l'Esprit de M. Arnauld, et l'auteur de la Religion des Jésuites, ne soient la même personne. Il n'est pas malaisé de le reconnaître; car les éloges, qu'ore donne au premier de ces deux uivrages dans le dernier, ne peuv mvenir que d'un père idolatre de son enfans, et frappé d'une singuliér prédilection pour l'Esprit de M. Arnauld, fondée sur ce que c'est un était alors de se brouiller avec les ouvrage qui, à double titre, est l'enfant de son esprit, car il l'a fait à son image et semblance ; il s'est luimême ici dépeint (98).

<sup>(92)</sup> Voyez la Dissertation de Fortunius Ga-lindus Cantaber, de Causis publici erga jesuitas odii. Elle est dans un recueil de pièces qui fut imprimé à Genève, l'an 1630, sous le titre de Arcana societatis Jesu.

<sup>(93)</sup> Religion des jésuites, pag. 84. (94) Là même, pag. 76. (95) La même, pag. 44. (96) Là même, pag. 46.

<sup>(97)</sup> La même. (98) Dans la page 72 de la Religion des jé-(99) Dans la page 72 de la Religion des jé-suites, vous trouweres ces paroles : Pour juger équitablement, disent-ils, de l'esprit de M. Ar-nauld, tel que l'auteur satirique le dépeint, et de l'esprit de cet auteur tel qu'il s'est déconvert dans son livre, il fant avouer que rien n'est si semblable que ces deux esprits, et qu'on peut

(R).... Ils ne manquent pas de s'en prévaloir, afin...qu'ils aient un lieu commun général qui affaiblisse les accusations. ] Autrefois ils répondaient à tous les livres que l'on publiait contre eux; mais enfin ils se sont lassés de ce travail. La raison qu'ils alleguent de leur silence est, qu'ils ne sont pas plus obligés de réfuter les satires de leurs ennemis que le roi de France de faire répondre aux gazettes d'Amsterdam. Pourquoi ne voudraient-il pas , c'est le père le Tellier qui parle (99), que les jésui-tes eussent pu négliger de répondre à des libelles qui ne sont, à leur avis, ni moins sabuleux, ni moins méprisables que les gazettes d'Amsterdam, et que les systèmes historiques ou prophétiques de M. Jurieu? Doivent-ils etre plus délicats sur le fait de leur réputation, que ne le sont ceux que Dieu a mis sur nos têtes? Ne doivent ils pas, ou du moins ne leur est-il pas permis après ces grands exemples, de mépriser ce qui ne touche que leur honneur particulier? Voici d'autres raisons: elles sont prises de l'inutilité des réponses et de la disposition d'un certain public, à prendre pour vrai tout ce qu'on lui donne contre eux (100). « On n'a pas » sitôt répondu à quelqu'une de leurs » satires, qu'ils en ont six autres tou-» tes prêtes à publier. Ils en tiennent » des magasins tout pleins : on leur » en envoie de toutes les parties de » la terre. Celles qui furent réfutées » il y a cent ans, ou dont le monde » se moqua sans qu'on les réfutat, » ils les rappellent aujourd'hui avec la même hardiesse que si c'étaient des pièces nouvelles, ou qui fussent demeurées sans réplique ; et ceux » qui les suivront à quarante ou cin-» quante ans d'ici, feront la même » chose de celles qu'on invente de » nos jours, toutes méprisables et » toutes méprisées qu'elles sont. Que » servira-t-il, par exemple, aux jé-

sans se tromper, prendre le portrait de l'un pour le portrait de l'autre. On cite Lettre apologétique pour M. Arnauld.

(99) Défense des nouveaux Chrétiens, Ire. part., pag. 27, imprimée à Paris, l'an 1687. Jai déjà cité une partie de ce passage dans l'article de BELLARBUR, tom. III, pag. 270, citation (17). Voyes aussi la remarque (E) de l'article BERTELURR, tom. III, pag. 380.

(100) La mêine, pag. 28.

» suites de la Chine, d'avoir été les » premiers et presque les seuls qui » se soient soumis, et sans la moin-» dre résistance, aux vicaires apo-» stoliques, des qu'ils y ont paru en » 1684; puisque cela n'a pas empêché leurs ennemis de publier, en-39 » core l'été passé, par la plume de » leur secrétaire, le gazetier de Hol-» lande, que le saint père était ex-» trêmement irrité contre les jésui-» tes de ce qu'ils ne voulaient pas » reconnaître les évêques qu'il en-» voyait à la Chine ? Peut-on douter » que dans quelques années ce men-» songe ne revienne à son tour sur la » scene? De même que servira-t-il » aux jésuites d'Allemagne d'avoir » une attestation signée par qua-» tre des principaux conseillers de » monsieur l'électeur palatin, tous » protestans, dans laquelle ils té-» moignent que l'histoire du jésuite » contrefaisant une voix du ciel, » pour tromper ce prince et l'animer » à la la destruction de l'hérésie, » n'est qu'une pure fable? Cet acte » empêchera-t-il qu'un jour, sur la » foi du gazetier de Hollande, quelque bon protestant qui continuera » l'Histoire jésuitique, ne fasse un » chapitre de cette chimérique aven-» ture? Pourquoi ne s'y attendrait-» on pas, lorsqu'on voit les plus gra-» ves auteurs de ce parti-là, nous » débiter sérieusement le conte des » Emballeum d'Amiens, avec tou-» tes les circonstances capables d'en » faire une histoire ridicule?..... » Après cela, que le gazetier hollan-» dais ne se repente point d'avoir pu-» blie, par exemple, que ce sont les » jésuites qui, par leur avarice et » par leurs méchans conseils, ont » engagé l'empereur dans la dernière guerre de Hongrie ; que le peuple de Vienne, irrité contre eux pour » ce sujet, en massacra plusieurs » lorsqu'ils voulaient se sauver, à » l'approche de l'armée ottomane; que c'est eux qui brûlèrent Stoc-» kolm l'année dernière ( c'étaient un peu auparavant quatre Turcs déguisés qui l'avaient fait), etc. Qu'il ne se repente point d'avoir publié toutes ces sottises-là, ni cent autres de la même force qu'il ne change pas de style à l'avenir. Si on les méprise dans ce

v temps, du moins il peut s'assurer fait quelque figure. L'histoire nous » qu'un jour ce seront de fort bons » mémoires pour celui qui fera le » vingtième ou le trentième tome de » la Morale pratique (101). » Vous voyez avec combien d'artifice ils se prévalent de la préoccupation de leurs ennemis , et ils verifient la maxime à quelque chose malheur est bon : ils profitent de la haine qu'on a contre eux, fruuntur diis iratis. Il est certain que leurs ennemis leur feraient beaucoup plus de mal, s'ils mesuraient mieux les coups qu'ils leur portent; car des qu'on entasse pêle-mêle les accusations bien fondées avec celles qui ne le sont point, on favorise l'accusé; on lui donne lieu de rendre suspectes de faux celles qui sont véritables. Il faut être bien aveugle pour ne prévoir pas que plusieurs libelles qui paraissent tous les jours contre la société (102), lui fourniront de bonnes armes. Si elle payait les auteurs pour publier de telles histoires, on pourrait dire qu'elle emploierait bien son argent. Voyez la remarque que j'ai faite sur l'art de médire (103). Notez que les jansénistes (104) se glorifient finement de n'avoir pas contre les jésuites la crédulité de ceux de la religion.

(S) Les jésuites... ont poussé... les conséquences de plusieurs doctrines qui étaient nées avant eux, et qui exposent les souverains à de continuelles révolutions. L'opinion que l'autorité des rois est inférieure à celle du peuple, et qu'ils peuvent être punis par le peuple en certains cas, a été enseignée et mise en pratique dans tous les pays du monde, dans tous les siècles et dans toutes les communions chrétiennes qui ont

(101) Défense des nouveaux Chrétiens, Ire, part, pag. 31. Voyes, sur tout ceci les réponses de M. Arosuld, dans le III's volume de la Morsle pratique, chap. XI et XII.

(102) Par exemple, celui qui a pour titre: Les Jésuites de la Maison professe de Paris en belle humeur, imprime l'an 1695. Conféres ce qu'on a dit dans l'article Anna tom. II, pag. 118, remarque (B).

(103) Dans la remarque (B) de l'article An-NAT, tom. II., pag. 118, et dans la reitarque (E) de l'article Bellannin, tom. III, pag. 269. Voyes aussi l'article Gaigouaz VII, tom. VII, pag. 247, remarque (P), vers la fin.

(104) Arnauld, Morele pratique, tom. III, pag. dernière.

montre partout des rois déposés à l'instigation ou avec l'approbation du clergé. L'opinion que ses souverains ont reçu de Dieu le glaive pour punir les hérétiques, est encore plus universelle que la précédente, et a été réduite en pratique parmi les chrétiens depuis Constantin jusqu'à présent, dans toutes les communions chrétiennes qui ont dominé sur les autres, et à peine ose-t-on écrire en Hollande contre une telle opinion. Ce ne sont donc pas les jésuites qui ont inventé ces deux sentimens; mais ce sont eux qui en ont tiré les conséquences les plus odieuses et les plus préjudiciables au repos public : car de la jonction de ces deux principes ils ont conclu, et cela en croyant raisonner très-consequemment, qu'il faut déposer un prince hérétique, et extirper l'hérésie par le fer et par le feu, si on ne la peut exterminer autrement. Si les souverains ont reçu le glaive afin de punir les hérétiques, il est évident que le peuple, le véritable souverain de ses monarques, selon le premier principe, les doit punir des qu'ils s'opiniatrent dans l'hérésie. Or , la plus douce punition qu'on puisse infliger à un hérétique est sans doute la prison, l'exil, la confiscation des biens; et par conséquent un roi hérétique doit pour le moins être détrôné par le peuple, son souverain et son commettant, s'il m'est permis de me servir de ce mot wallon dans une matière où il est fort propre, puisque sclon le premier principe, les monarques ne sont que des commissaires à qui le peuple, ne pouvant exercer par luimême sa souveraineté, en recommande les fonctions et l'exercice, avec la réserve et le droit inaliénable de les leur ôter quand ils s'en acquittent mal. Or, il n'y a point de cas où il faille plus soigneusement les en dépouiller, que lorsqu'ils méritent les peines que les souverains, selon le second principe, ont ordre de Dieu d'infliger aux hérétiques. Mais comme le plus souvent il n'est pas possible d'ôter aux monarques, par les formes judiciaires, les biens dont ils sont déchus de droit, en vertu des lois que Dieu veut qu'on établisse contre l'hérésie ; comme , dis-je ,

de forces pour se maintenir dans l'exercice de la royauté, exercice qui ne peut être qu'une usurpation depuis qu'ils sont hérétiques, il s'en-suit qu'on peut recourir à l'artifice, afin de leur faire subir les peines qu'ils ont encourues de droit ; c'està-dire qu'on peut former des conspirations contre leur personne, puisqu'autrement ce glaive que Dieu a donné au peuple comme au vérita. ble souverain, pour la punition des hérétiques, demeurerait inutile. D'autre côté, si les souverains ont recu le glaive pour punir les infracteurs des deux tables du décalogue, il s'ensuit qu'ils doivent punir avec plus de vigilance les hérétiques qui violent la première table, que les meurtriers et les larrons qui violent la seconde ; car les infractions de la première sont des crimes de lèse-majeste divine au premier chef, et at-taquent Dieu directement; au lieu que les infractions à la seconde l'attaquent d'une manière plus indirecte. C'est douc le devoir des ecclésiastiques d'animer les souverains à la punition des hérétiques violateurs du décalogue quant à la première table ; et si les princes se relachent à cet égard, ilfaut crier beaucoup plus contre cette négligence que contre celle qu'ils pourraient avoir de punir les homicides et les voleurs. Il faut même leur représenter que si le danger inévitable de perdre l'état les oblige à accorder des édits de tolérance aux hérétiques, ils ne sont tenus à leur parole qu'autant que ce péril dure ; et qu'ainsi ce péril ces-sant ils doivent remettre l'épée à la main pour l'extirpation de l'hérésie, tout de même qu'ils l'y remettraient contre les voleurs et les meurtriers, des que le péril qui aurait contraint de faire trêve avec eux serait passé. En un mot, si Dieu a mis le glaive en main aux souverains pour la punition de l'hérésie, ils ne peuvent lui accorder l'impunité sans se rendre aussi criminels devant Dieu que s'ils l'accordaient au vol, à l'adultère et à l'homicide ; et la seule chose qui pourrait les disculper serait de dire que, pour éviter un plus grand mal, la ruine infaillible de l'état et de l'église, il a fallu promettre de suspen-

le plus souvent ils ont en main assez dre l'exécution des lois pénales : d'où il résulte qu'ils sont obligés de reprendre leur premier engagement des que le péril est cessé; car tout serment qui engage à désobéir aux lois de Dieu est nul essentiellement. Voilà sur quels fondemens on a bâti le système qui a rendu les jésuites si odieux, et qui a fait avoir une horreur si juste des maximes que plusieurs d'entr'eux ont débitées. Ils ont bâti sur un fondement qu'ils avaient trouvé tout fait : ils ont élevé consé · quence sur conséquence à perte de vue, sans s'étonner de la laideur des objets; ils ont oru que d'une part cela servirait au bien de l'église, et de l'autre qu'ils ne feraient rien contre l'art de raisonner. Je n'examinerai point si en esset la dialectique les a pu mener par toutes ces consequences; la mațiere serait trop odieuse. Je me contenterai de dire que la France, ayant vu périr tout de suite deux de ses rois, sous le pernicieux prétexte qu'ils étaient fauteurs des hérétiques, ne crut point pouvoir mieux ruiner cette malheureuse gradation de conséquence, qu'en renversant le principe primitif d'où on la faisait couler. C'est pour cela que la chambre du tiers-état (105) voulut faire condamner, comme un dogme pernicieux, l'opinion qui fait dépendre d'ailleurs que de Dieu l'autorité des monarques. J'ajoute à ceci une observation de M. Jurieu : il ne peut pas être suspect de partialité pour les jésuites, et néanmoins il est sûr qu'il a loué ce raison-. nement, les princes peuvent faire mourir les hérétiques, donc ils doivent les faire mourir; et qu'il s'est moqué d'un homme qui ne blamait ni ceux qui les font mourir, ni ceux qui ne les font point mourir. Voyons les paroles de M. Jurieu (106).

« J'explique ma pensée (107), et » je dis que je suis pour ceux qui ne » font pas mourir les hérétiques, et » j'opine qu'on suive leur exemple. » Mais comme je crois d'une autre » part qu'il est permis de punir les

(105) L'an 16:5.

<sup>(106)</sup> Vrai Système de l'Église, pag. 638. (107) Les paroles de ce passage imprimées en italique, sont tirées d'un livre de M. Fen-rand, intitulé: Réponse à l'Apologie pour la Reformation.

» hérétiques du dernier supplice, je no » condamne pasceux qui les y livrent. » Les uns et les autres font bien selon » mon sentiment. M. Ferrand ajoute » cette dernière période pour expli-» quer sa pensée, à ce qu'il dit. Il n'eût » pasmal fait d'en ajouter encore deux » ou trois autres pour l'expliquer » davantage. Car tous les gens qui » ont peu de pénétration auront pei-» ne à démêler les sentimens de l'au-» teur. Ils jugeront qu'il a pris là un » plaisant milieu. Il trouve qu'il est » très-permis et par conséquent très-» juste de faire brûler les calvinis-» tes, mais pourtant que le meilleur » est de ne le faire pas : quelque » discoureur incommode raisonnera » ainsi. Il n'est jamais permis de » faire souffrir la mort qu'à ceux qui » la méritent. S'il est permis de faire » mourir les calvinistes, ils méri-» tent assurément la mort. Or, com-» ment la raison, la justice et l'é-» quité peuvent-elles permettre » qu'on laisse vivre dans la société » publique des gens qui méritent la » mort? Je , sais bien qu'un souve-» rain peut sans crime donner la vie » à un meurtrier , à un larron , à des » rebelles qui méritent la mort; » mais on suppose que ce sont des » gens repentans qui sont tombés » une fois dans le crime, qui y ont » renoncé, et qui s'engagent à n'y » retourner jamais : à tout péché mi-» séricorde ; mais il n'y a rien là de-» dans de semblable à laisser vivre » des hérétiques qui méritent la » mort par leur hérésie, et qui per-» séverent pourtant et déclarent » vouloir persévérer dans leur héré-» sie. J'aimerais tout autant dire » qu'il est juste de faire mourir les » larrons, les homicides et les sor-" ciers qui protestent qu'ils vole-» ront, qu'ils tueront et qu'ils em-» poisonneront autant de gens qu'ils pourront, tout autant qu'on les » laissera vivre. »

.M. Jürieu raisonne aussi bien dans ce passage qu'il raisonne mal dans un autre livre (108), où il soutient que les magistrats sont obligés de punir les idolàtres, et où néaumoins il ne blame pas l'impunité dont les états de Hollande les laissent jouir pen-

(108) Dans la VIIIº. lettre du Tableau du

dant des siècles entiers. Notez que quand j'ai dit qu'il raisonnne bien, j'ai suppléé d'imagination une clause très-essentielle à son discours, qu'il a omise. La dernière période est absurde si l'on n'y ajoute ceci, ou quelque chose d'équivalent, et néanmoins je suis pour ceux qui ne les font pas mourir, et j'opine qu'on suive leur exemple.

(T) ..... et la morale chrétienne au plus déplorable reldchement que l'on puisse appréhender. Ce ne sont point les jésuites qui ont inventé les réservations mentales, ni les autres opi-nions que M. Pascal leura reprochées (109), ni même le péché philosophique (110). Ils ont trouvé tout cela dans d'autres auteurs, ou formellement, ou de la manière qu'un dogme est dans le principe qui le produit par des conséquences. Mais comme on a vu dans leur compagnie un plus grand nombre de partisans de ces opinions que dans les autres communautés, et qu'entre leurs mains les maximes relachées devenaient fécondes de jour en jour, par l'application avec laquelle ils disputaient sur ces choses, on les a pris à partie nommément et formellement. Malheureux fruits de la discorde : la méthode d'étudier y a eu pour le moins autant de part que la corruption du cœur. Avant que de régenter la théologie morale, on a enseigné un ou plusieurs cours de philosophie; on s'est fait une habitude de pointiller sur toutes choses; on a ergotisé mille fois sur des êtres de raison ; on a ouï soutenir autant de fois le pour et le contre sur les questions des universaux, et sur plusieurs autres de même nature ; on a tellement tourné son esprit du côté des objections et des distinctions, que lorsqu'on manie les matières de morale, on se trouve tout disposé à les embrouiller. Les distinctions viennent en foule; les argumens ad hominem vous obligent à vous retrancher de toutes parts, et à relacher aujourd'hui

(109) Dane les Lettres provinciales.

(10) Ce dogme est une suite presque inévitable de la définition de la liberté, par laquelle définition on établit qu'estin qu'une action soit libre, il faut que l'agent se puisse déterminer libre, il faut que l'agent se puisse déterminer libre man à droite ou aguache, sans être nécessité d'ailleurs. Or celle définition est la plus sommune dans l'églies romaines.

une chose, demain une autre. Tout imprimé à Salamanque, l'an 1660. Il cela est fort dangereux : disputez a pour titre : Averiguaciones de las tant qu'il vous plaira sur des questions de logique, mais dans la morale contentez-vous du bon sens et de la lumière que la lecture de l'Evangile répand dans l'esprit : car si vous entreprenez de disputer à la facon des scolastiques, vous ne saurez bientôt par où sortir de ce labyrinthe. Celui qui a dit que les livres des casuistes sont l'art de chicaner avec Dieu (111), a eu raison : ces avocats du barreau de la conscience trouvent plus de distinctions et de subtilités que les avocats du barreau civil. Ils font du barreau de la conscience un laboratoire de morale où les vérités les plus solides s'en vont en fumée, en sels volatils, en vapeur. Ce que Cicéron a dit touchant les subtilités de logique (112), convient admirablement à celles des casuistes : on s'y prend dans ses propres filets; on s'y perd; on ne sait de quel côté se tourner, et l'on ne se sauve qu'en se relachant presque sur tout. Ceux qui ont lu le livre du père Pirot (113), m'avoueront qu'il est plus aise de le censurer, et de sentir qu'il contient une mauvaise doctrine, que de résoudre ses objections.

Au reste, quoique les jésuites ne soient pas les inventeurs des opinions relachées, et qu'elles soient soutenues tous les jours par d'autres gens, ils ne doivent pas trouver mauvais qu'on s'en prenne à eux; car on se règle sur un principe dont ils se servent eux-mêmes par rapport à la traduction de Mons (114).

(V) La reine.... d'Espagne a fait cession de la maison où naquit Ignace, aux jésuites.] Vous trouverez le détail de cette affaire dans un livre

(111) Poyes le Journal des Savans, du 30 mars 1665, pag. m. 249, et ce que M. Bernier, Abrégé de Gassendi, tom. VII, tiv. II, chap. VIII, pag. m. 529, rapporte du premier président de Lamoignon.

(112) Dialectici ad extremum ipsi se compungunt suis acuminibus, et multa quarendo reperiunt non modò en qua jam non possint ipsi dissolvere, sed etiam quibus antè exorsa et potiles detexta propè retexantur. Cicero, de Orat., lib. II, cap. XXXVIII.

(113) Intitulé L'Apologie des casuistes.

antiguedades de Cantabria (115). L'auteur s'appelle Gabriel de Hénao, nom qui a paru à la tête de plusieurs in-folio, et entre autres au-devant d'un livre qu'on pourrait intituler Relation curieuse du paradis. Gabriel de Hénao est un jésuite, professeur en théologie dans le collége royal de sa compagnie, à Salamanque. Il n'a entrepris de déterrer les antiquités de la Cantabrie, que parce que c'est le pays où Ignace de Loyola est né. Il dit qu'aujourd'hui cette province comprend le Guipuscoa, la Biscaye et le pays d'Alava. Ces deux dernières contrées ont produitles ancêtres de saint Ignace : la première lui a donné la naissance dans le territoire d'Azpeytia ; car le château de Loyola est situé dans ce territoire. Les fonts haptismaux de l'église de Saint-Sébastien d'Azpeytia, dans lesquels Ignace recut le baptême, sont tous les jours un objet de dévotion. Les femmes grosses y accourent, et désirent passionnément que leurs enfans y soient baptisés et qu'on leur donne le nom d'Ignace ou d'Ignacia, afin que cela leur porte bonheur. Le château de Loyola où il naquit subsiste encore, et s'appelle la Santa Casa. Louis Henri de Cabréra et Thérèse Henriette Vélasca de Loyola, marquis et marquise d'Alcanizas et d'Oropésa, derniers possesseurs de ce châtean, en firent une cession solennelle, l'an 1681, à Mariane d'Autri-che, mère du roi d'Espagne à présent régnant (116). Cette princesse le donna l'année suivante aux peres jésuites, afin qu'ils y fondassent un collége de leur société; et ne se réserva que le droit de patronage, tant pour soi pendant sa vie, qu'après sa mort pour le roi son fils, et pour les rois d'Espagne qui succéderont à son fils. Mais elle imposa aux donataires la même charge qui avait été annexée la cession qui lui en fut faite, c'est qu'il ne serait permis de démolirancune muraille du château, et qu'on se contenterait de bâtir auprès (117).

(115) Voyes le Journal de Leipsic, aux Supplemens, tome I, sect. X, pag. 525, 526.
(116) On écrit ceci le 23 de novembre 1605.

<sup>(114)</sup> Voyes les Observations du père le Tel-lier, sur la Défense de la version française du Nouveau Testament, imprimé à Mons, pag. 377 ot suiv.

<sup>(117)</sup> Ne scilicet ullum pro futuri collegii se bricd parietem demoliri fas esset, sed antiqui

Si après avoir indiqué un livre curieux de Gabriel Hénao, je n'en disais pas quelque chose, on se pourrait plaindre que je n'aurais fait qu'irriter mal à propos la curiosité du lecteur. Je dirai donc que ce jésuite publia un volume in-folio, l'an 1652, intitulé Empyreologia, seu Philosophia Christiana de Empyreo cœlo, où il étale si distinctement le bonheur du paradis, qu'il dit (118) qu'il y aura une musique dans le ciel, avec des instrumens matériels comme sur la terre. Mais son détail, si je ne me trompe, n'est pas comparable à celui de Louis Henriquez, son confrère, qui assure (119): Qu'il y aura un souverain plaisir à baiser et embrasser le corps des bienheureux; qu'ils se baigneront à la vue les uns des autres; qu'il y aura pour cela des bains trés-agréables; qu'ils y nageront comme des poissons; qu'ils chanteront aussi agréablement que les calandres et les rossignols. Que les anges s'habilleront en femmes, et qu'ils paraîtront aux saints avec des habits de dames , les cheveux frisés , des jupes à vertugadins et du linge du plus riche. Que les hommes et les femmes se réjouiront avec des mascarades, des festins, des ballets. Que les femmes chanteront plus agréablement que les hommes, afin que le plaisir soit plus grand; qu'elles ressuscite-ront avec les cheveux plus longs; et qu'elles se pareront avec des rubans et des coiffures, comme en cette vie, et leurs petits mignons d'enfans, ce qui sera avec un grand plaisir \*.

hujusce domils muris ob vetustatis venerationem dilibatis, contigua modò edificia adjungere et excitare liceret. Acta Eruditor. Lips., tom. I, Supplementor., sect. X, pag. 527.

(118) Voyes le Ier. volume de la Morale pra-

tique , pag. 273. (119) Dans son livre intitulé: Occupation des saints dans le ciel. Voyes la Morsle pratique, la même, pag. 274.

\*\* A l'occasion de cette citation de Henriquez, Bayle est traité par Joly de calomniateur. Il est, dit Joly, démontré dans la Défense des nouveaux Chrétiens, que Henriquez n'a jamais écrit le livre intitulé : Occupations des saints dans le ciel, et qu'il est même probable qu'il n'y lu la Défense des nouveaux Chrétiens, qu'il cite dan l'article Lovola, notes 99, 100, 101, et dont il avait rapporté des fragmens dans l'article Brillamin, remarque (E), tom. III, pag. 270. Tels sont les raisonnemens de Joly contre Bayle, pour la défense de qui on peut répondre 10, qu'il Peut n'avoir pas trouvé bonnes les raisons du père

(X) On prononça trois sermons sur sa béatification.... censurés par la Sorbonne.] Paul V ayant béatifié Ignace, l'an 1609, les jésuites en firent fête solennelle par toutes leurs maisons, colléges et noviciats, où ils choisirent et prièrent les plus grands théologiens, et qui n'étaient de leur ordre, de faire le panégyrique (120). Valderrama, prieur des augustins de Séville, fit le sermon, le 31 de juillet 1610. Pierre Déza, dominicain de Valence, le sit le 26 de janvier 1610. Jacques Rébullosa, dominicain de Barcelone , le fit le quatrième dimanche de l'avent 1609. Un jésuite limousin, nommé François Solier, traduisit d'espagnol en français ces trois sermons, et les publia à Poi-tiers, l'an 1611. On y trouva quatre articles que la faculté de théologie de Paris, assemblée dans la salle de Sorbonne, le 1er. d'octobre 1611, foudroya d'une terrible manière.

« Le premier est en la première » prédication de frère P. de Valdé-» rame, page 54 et 55. Nous savons » bien que Moise, portant sa ba-» guette en main, faisait de trèsgrands miracles en l'air, et en la terre, en l'eau, ès pierres, et en tout ce que bon lui semblait, jusques à submerger Pharaon avec son armée, dans la mer Rouge; mais c'était l'inessable nom de Dieu que le docte Tostat, évêque d'A-» vila, dit avoir été gravé en cette » verge ou baguette, lequel opérait » ces merveilles. Ce n'était pas si grand cas que les créatures, voyant les ordonnances de Dieu leur souverain roi et seigneur, souscrites de son nom, lui rendissent obéissance. » Ce n'était pas aussi grande mer-» veille que les apôtres fissent tant » de miracles, puisque c'était au » nom de Dieu, par la vertu et pou-» voir qu'il leur en avait donné, le » marquant de son cachet, In nomi-» ne meo dæmonia ejicient, linguis » loquentur novis, etc. Mais qu'I-» gnace, avec son nom écrit en pa-» pier, fasse plus de miracles que

le Tellier (auteur de la Défense des nouveaux Chrétiens); 2°, que peut être même n'avait-il pas lu en entier la Défense des nouveaux Chrépas in en enter la Dejense des nouveaux corre-tiens; 3°. que Bayle n'a pas inventé le passage qu'il transcrit d'après la Morale pratique. (120) Mercure Français, tom. 11, pag. m. 264 , à l'ann. 1611.

» Moise, et autant que les apôtres; à autre qu'à Jésus-Christ, il est exé-» que son signet ait tant d'autorité » sur les créatures qu'elles lui obéis- de l'impiété. Quant au dernier aru-» sent soudain; c'est ce qui le nous cle, il a deux parties contraires, » rend grandement admirable. Le l'une desquelles détruit l'autre : la » sa vie et ses mœurs étaient si gra- vicaire de Jésus-Christ en terre : mais » ves, si saintes et si relevées, même la première, savoir que le pape est » en l'opinion du ciel, qu'il n'y avait légitime successeur de Jésus-Christ, » que les papes, comme saint Pierre, est une proposition manifestement » narque comme Dieu le père et son (123). » saint fils, qui eussent le bien de » la voir (121). Le troisième est en » la prédication de frère Pierre Dé-» za, page 111 et 112. Sans doute les lait se souvenir que l'on parle popu-» autres fondateurs des ordres reli- lairement ès sermons et déclamations, » gieux furent envoyés en faveur de surtout au genre qu'ils appellent » l'église, etc. Novissime autem die- démonstratif et encomiastique, qui » bus istis loquutus est nobis in filio reçoit plus facilement les amplifica-» suo Ignatio, quem constituit hære- tions que le délibératif ou judiciaire » dem universorum, et auquel il ne (125), et qu'il est aisé de connaître » manque autre point de louange quand le prédicateur avance une » que, per quem fecit et secula. Le conception plutôt pour délecter l'o-» quatrième est en la prédication de reille, que pour enseigner sérieusefrère Jacques Rébullosa, page 207. » Le martyr Ignace portait une tant » particulière affection au saint père nin et saint Bernard ont fait des ap-» et pape de Rome, comme au légi-» time successeur de Jésus-Christ, » et son vicaire en terre (122). »

La faculté opina et décréta sur le premier article, que cette forme de parler par laquelle le nom de la créature est égalé au nom de Dieu toutpuissant; les miracles faits au nom de Dieu, amoindris; et finalement que les miracles qui n'étaient pas encore certains étaient préférés à ceux que l'on devait tenir d'une foi catholique indubitable, était scandaleu-se, erronée, blasphémante et impie. Quant au second, que cette asser-tion, laquelle feint que Dieu reçoit quelque bien de la vision de la créaiure, est de soi détestable, fausse et maniseste hérésie. Quant au troisieme, où on a approprié le texte de saint Paul, Novissime autem, etc.,

(121) Hospinien, à la page 11 de son Histo-ria jesuitics, donne à ces paroles un ridicule tout particulier; il les traduit ainsi: Denique Monarche supremo , deo patri , ejusque sanctissimo filio, cos intueri et videre tanquam ex

singulari gratif fuerit concessum. (122) Mercure Français, tome II, pag. 265. Voyes aussi le I<sup>er</sup>. tome de la Morale pratique,

pag. 22.

crable, et retient du blasphème et » second, page 91 de la même prédi- dernière, à la vérité, est catholique et » eation. Tandis qu'Ignace vivait, approuvée, savoir que le pape est le » les impératrices comme la mère fausse et du tout hérétique. Signé C. » de Dieu, quelque souverain mo- Petit-Jean, curé de Saint-Pierre

Le père Solier publia une apologie \* très-hardie et menacante (124), où il dit entre autres choses qu'il falment ses auditeurs (126). Il fit voir que Louis de Grenade, saint Antoplications de l'Écriture aussi fortes, ou même plus fortes que celles dont on se plaignait. Il cita plusieurs passages de l'Écriture (127) pour justilier cette pensée de Valderrama: Tandis qu'Ignace vivait, sa vie et ses mœurs n'étaient connues de tous, et n'y avait que Dieu le père et son fils qui eussent le bien de la voir; mais soudain qu'il fut mort, tous les courtisans du roi éternel accoururent pour le voir (128). Il demanda (129) si

<sup>(123)</sup> La même, pag. 266.

Cette apologie n'est pas du père Solier (Solerius), mais de Gaspard Séguiran. Voilà da moins ce qui est dit par le père François de la Vie, dans ses Mémoires (restés manuscrit) apologiciques pour la compagnie de Jésu, es France, dont Joly rapporte un passage. Mais ses hibliothécaires des jésuites, dont Bayle fait sies tion dans sa note (134) ne parlent pas plus de cette apologie à l'article Séguiran, qu'a l'article Seguiran, qu'a l'article Seguiran. Solerius

<sup>(124)</sup> Les dibliothécaires des jésuites n'en parlent point, non plus que de la version des trois Sermons.

<sup>(125)</sup> Mercure Français, tom. II, pag. 17.

<sup>(126)</sup> La même, pag. 271. (127) Entre autres, celui des Proverb., chap. VIII, vs. 31: Delitie mem esse cam filiis hominum.

<sup>(198)</sup> Mercure Français, tom. II , pag. 267. (129) La même , pag. 268.

passage, que de dire: Ma colombe, la quatrième proposition qui fut cen- à la charité. surée, et il paraît ignorer qu'elle nard n'a-t-il pas dit en ce sens, que Jesus-Christ a été plus miraculeux en la conversion de Marie-Magdequ'il faut faire grace aux saillies d'un orateur, et que l'éloquence de la chair, principalement parmiles moines, et le jour d'un panégyrique, est en possession d'une licence presque sans bornes. Mais cela n'empêche 150. point qu'on ne doive censurer quel-

(130) Là même, pag. 271. Cest Déza qui se servit de cette pensée, pag. 151.

quand le Saint-Esprit dit ès cantiques quefois les enthousiasmes de cette lià une dme choisie, ostende mihî fa- cence, comme monseigneur l'archevêciem tuam, sonet vox tua in auribus que de Reims l'a pratiqué depuis peu meis, vox enim tua dulcis et facies (131). Je n'oublie point que Scioppius tua decora, ce serait mal traduire, ce (132) a fort plaisanté sur un endroit serait blasphémer ou paraphraser le de ce sermon de Pierre Déza. C'est celui où le prédicateur fait valoir fais que j'aie le bien de voir ta face comme un grand miracle le bonheur et d'entendre ta voix, d'autant que qu'avaient les jésuites d'obtenir unita voix est douce et ton regard de versellement ce qu'ils demandaient, bonne grâce. Il ne répond rien sur dans un siècle avare, dur et sourd

Hospinien, en parlant de cette afl'ent été. Ce n'est pas qu'il n'entre- faire, a dit une chose qu'il a sans prenne de justifier quatre articles ; doute persuadée à bien des gens , et mais il suppose que le quatrième qui néanmoins semble très-fausse. Il était celui-ci: « Il n'y a que l'ordre de dit que les jésuites composèrent eux-» Saint-François qui fasse des mira-mêmes ces trois sermons; mais que, » cles en matière de pauvreté volon-pour faire plus d'honneur à leur » taire (130). Car un frère-lai de son saint Ignace, ils firent accroire que » ordre, dit-il, avec le cordon qui des dominicains espagnols les avaient » lui sert de ceinture, en sa main, prêchés. Il ajoute que cette fraude » fait plus de miracles que ne sit su découverte (133). Le sens com-» jamais la verge de Moise, parce mun se soulève contre cette accusa-» que celle-là ne tira que de l'eau tion; car, prenez que les jésuites » d'une pierre, et celui-ci tire pain, soient aussi méchans qu'il vous plai-» vin , chair , et tout ce qui lui fait ra , vous ne tenez rien : il faut de » besoin, des poitrines plus dures que plus que vous supposiez qu'ils sont » les rochers. » Il justifie tout cela stupides et sots comme des enfans; en deux manières : 1º. En disant que puisqu'il n'y a que des benêts qui c'est une de ces pensées qu'un prédi-soient capables d'ignorer que dans cateur avance, non pas pour dogma- deux mois, pour le plus tard, ils setiser sérieusement, mais pour cha- ront couverts de honte aux yeux du touiller l'oreille de ses auditeurs; public, s'ils se hasardent de faire 2°. en soutenant qu'au pied de la let- imprimer faussement que tels et tels tre la proposition est véritable. Mais, moines, désignés par le lieu de leur dit-il, quand on voudrait la prendre résidence, par leur dignité, par leur à l'étroit du garrot, et avec toutes les nom, ont prêché telles et telles cho-rigueurs de l'école, n'est-il pas vrai ses, un tel jour, dans telle ville. De que c'est une plus grande œuvre de pareils mensonges ne peuvent man-fléchir un cœur acéré en malice et en-quer d'être bientôt réfutés par un durci en impiété, que de faire jaillir démenti public et juridique, qui l'eau claire des rochers? Saint Ber- rend le menteur éternellement l'obrend le menteur éternellement l'objet de la risée de ses ennemis. S'il n'y a que des benêts qui soient capables de ne pas prévoir comme très-proleine, qu'en la résurrection de son chaine cette rude mortification, il frère Lazare? Il aurait bien fait de n'y a que des brutaux et des stupides s'en tenir à la première raison, c'estqui, l'ayant prégue, soient capables à-dire de représenter uniquement de s'y exposer. Ainsi toutes les appa-

<sup>(131)</sup> Voyes l'Histoire des Ouvrages des Savans, mois d'août 1695, pag. 555, et. tom. VI, pag. 556, la remarque (N) de l'article Fanxçois d'Assise.

<sup>(132)</sup> Scioppius, Infam. Famiani Strade, pag.

<sup>(133)</sup> Fraus suboluit tandom et deprehensum est tres has conciones à jesuitis conscriptas, habitas et publicatas fuirse. Hoypinan, Histo-ris jesuitics, lib. I, pag. 11, edit. 1681.

rences veulent que nous croyions que les jésuites, fort jaloux de la gloire de leur ordre, fort éclairés sur leurs intérêts, et fort observés par des ennemis alertes, n'ont point supposé les trois sermons que Francois Solier sit imprimer à Poitiers : et puisque les jansénistes (134) n'en. attribuent aux jésuites que la traduction française, c'est une preuve évidente qu'Hospinien s'est trompé. Ceci me fait souvenir d'une certaine inscription en faux qui fut malheureuse aux capucins de Paris. Ils prétendirent que l'approbation d'un de leurs pères, mise au-devant du livre d'Amadæus Guiménius, était supposée. Nous déclarons, dirent-ils, qu'aucun des nôtres n'a approuvé ce livre; et bien plus, qu'il n'y a eu et lieu de Duval (138). qu'il n'y a dans noire congrégation aucun religieux provincial, qui s'appelle Luisius de Valence, qui a été deux fois ministre provincial de l'ordre des frères mineurs de Saint-François, capucins de la province du Sang de Jésus-Christ dans les royaumes de Valence et de Murcie, maitre es-arts, premier professeur et lecteur jubilé de la sacrée théologie, et conseiller qualificateur de l'inquisition de l'un et l'autre royaume, et que nous n'avons en Espagne aucune province qui soit ainsi appelée. Nous cette approbation empruntée, sont très-éloignées de la simplicité dont nous faisons profession. Nous déclarons ces choses sur le témoignage de notre très-révérend père général, qui ayant appris que ce livre paraissait avec cette approbation, a témoigné ce que nous venons de dire. Cette inscription en faux fut réfutée dans tous ses chefs par des actes authentiques, et revêtus de tout ce que la procedure juridique la plus exacte peut de-mander de formalisés (135). A quoi songeaient les bons capucins de Paris? Pouvaient-ils bien se persuader que d'habiles imposteurs marqueraient tant de caractères, nom propre, nom de dignité, nom de rési-

(134) Au Jer, tome de la Morale pratique des jesuites , pag. 22.

dence, etc., s'ils avaient à produire une fausse approbation? Ne serait-ce point marquer à ses ennemis la route qu'il faudrait prendre pour trouver la bête au gîte? Ne serait-ce pas les conduire, comme par la main, à la découverte de l'imposture? Les jansénistes ont reconnu publiquement que l'attestation des capucins de Pa ris contient un faux exposé (136).

Notez en passant que les noms pro-pres sont vilainement défigurés dans le récit d'Hospinien : c'est apparemment par la négligence des correcteurs. Vous y trouvez Valderranna, et Vualderranna au lieu de Valderrama; Doza, au lieu de Deza; Testatus, au lieu de Tostatus; Tilesac au lieu de Filesac (137); Ducal au

(Y)..... et qui redoublèrent sans doute le chagrin d'Étienne Pasquier.] La nouvelle de la béatification d'Ignace ne pouvait être que désagréable à cet écrivain, grand ennemi des jésuites, et qui depuis peu s'était moqué de leur fondateur dans un ouvrage public (139), jusques à prédire en quelque manière, que les artifices dont ils se servaient à Rome, pour le faire canoniser, ne leur réussiraient pas (140). On peut donc croire que son chagrin augmentait à mesure que la pompe de cette beatiprotestons aussi que ces pompeuses sication faisait plus de bruit par toute qualités, dont on revêt l'auteur de l'Europe. Je ne conçois point de plus rude mortification que celle qu'il eut en voyant béatifier un homme dont il avait dit tant de mal. S'il eût été de la religion, il se fût moqué du jugement de la cour de Rome; mais il faisait profession de la catholicité: il ne pouvait donc nier que ses médisances n'eussent été réfutées de la manière du monde la plus authentique, et qu'il ne se vît condamné par toute l'église romaine, qui acquiesca au décret du pape. Ce fut une trèsmauvaise défaite que de dire, comme firent ses enfans dans leur réponse à

(136) Voyez l'Histoire des Ouvrages des Savans, mois de janvier 1688, pag. 140.

(137) Il demanda la censure des quatre articles extraits des trois Sermons.

(138) Il s'opposa à la censure, et on n'est point égard à ses remontrances.

<sup>(135)</sup> Voyes le livre intitulé : Mala fides et Calumniæ auctoris anonymi, etc. per Danielem Campfordum, imprimé à Cologne, l'an 1682.

<sup>(130)</sup> Voyez son Catéchisme des jesuites, im-prime l'an 1602, chap. XI et suiv. du 1er. liere. (140) Voyes le même Catéchisme, au chap. XV du let, livre, pag. m. 137 et suiv.

Garasse, qu'il n'avait poïnt cru que le fondateur des jésuites serait un jour béatifié. C'est un inconvénient fâcheux dans la communion de Rome, qu'on est exposé au péril de se voir être dans les litanies avant que je meure: prenons garde à tout, et pensons à l'avenir. Il est vrai que Louis XII ne crut pas qu'un roi de France dût venger les injures d'un duc d'Orléans; mais que savons-nous si les béatifiés sont de cette humeur? Les curés de village ne disent-ils pas mille et mille fois que les saints envoient la peste, la famine, etc., pour punir le peu de soin qu'on a eu de leurs chapelles et de leurs images? Si la faute de ces indévots est châtiée par un désastre public qui tombe même sur les innocens (141), le censeur particulier, l'auteur du Catéchisme des jésuites, n'a-t-il pas sujet de craindre le ressentiment de saint Ignace? Les plus sages têtes ordonnent d'être réservé sur le chapitre de l'éloge :

Qualem commendes etiam atque etiam aspice, ne mox Incutiant aliena tibi peccata pudorem (142).

Et il semble que, pour suivre exacte-ment leur conseil, il faudrait attendre à louer une personne, que la mort l'eût garantie du péril de l'in-constance. Vous aviez loué un homme qui cachait bien ses défauts : il a perdu cette adresse; il s'est décrié partout. On vous blâme de votre encens. Peut-être même qu'il est devenu votre ennemi; qu'il vous a persécuté à toute outrance : cela vous a dessillé les yeux; vous avez connu ce qu'il cachait. Vous l'avez chargé d'injures; on vous met aux prises avec vous-même. Ces inconvéniens ne seraient pas arrivés si vous aviez eu plus de lenteur à distribuer vos louanges. De plus, les gens de mérite n'ont pas toujours le don de persévérer;

(141) . . . . Scope Diespiter Neglectus, incesto addidit integrum. Horat., od. II, vs. 29. (142) Horat., epist. XVIII, vs. 76, lib. I, lib. III.

ils se perdent dans la bonne fortune, ou dans d'autres conjonctures que la suite des affaires générales amène. Vous avez honte de les avoir préconisés; on vous en fait des reproches mêmes gens qu'on avait satirisés, et pour dire qu'un homme est rouanne, de les invoquer dévotement, Cela on usait du même délai que Solon doit rendre plus circonspects les aupour dire qu'il est heureux (143).

L'attaque un homme, Mais à l'égard de la censure et de la vous n'êtes pas même en mal plaisans. On éviterait cela, si sûreté quand vous attendez que les gens soient morts: il viendra peut-etre un pape qui mettra au nombre des saints celui que vous aurez maltraité, et qui vous dira : Adora quod incendisti. Recommandez vous à l'intercession de la personne que vous avez offensée. Je ne sais si les Français qui ont médit d'Innocent XI, et pendant sa vie et après sa mort (144), n'éprouveront pas ce fâcheux destin. Cela ressemble à ces arrêts de parlement qui contraignent à épouser la même fille qu'on avait déhonorée.

(Z) Il s'éleva quelques différens, en France, touchant le jour de sa fête.] M. Heidegger raconte que le pape, ayant assigné à Ignace le même jour de fête qui appartenait depuis long-temps à saint Germain (145), les jésuites effacèrent des fastes ecclésiastiques le nom de saint Germain, pour mettre à la place le nom de leur fondateur (146). Les Français s'en scandalisèrent à cause de leur grande vénération pour saint Germain. Le prince de Condé, fauteur des jésuites, assura que saint Ignace lui apparut le jour que l'on célébrait sa fête à Rome. La cause, portée à Rome, fut décidée de la manière que l'on va voir. Le pape ordonna que la fête de saint Germain et celle de saint Ignace seraient célébrées le même jour; mais que, s'ils ne pouvaient pas s'accorder ensemble, Ignace,

<sup>(143) . . . . . .</sup> Dicique beatus
Ante obitum nemo, supremaque funera debat.
Ovidius, Metam., ib. III, vs. 136.
C'est le sens de la réponse que Solon fait à
Crésus, dans Hérodote, lib. I, cap. XXXII, pag. m. 13.

<sup>(144)</sup> Voyes la remarque (G) de l'article In-NOCENT XI, tom. VIII, pag. 371. (145) Savoir le 31 de juillet.

<sup>(146)</sup> Eò impudentia... provecti sunt, ut ex fastis et calendario ipso romano, eraso nomine sancti Germani qui eum : bi diem hactentis vendieaverat, Ignatium summ substituerent. Heidegg, Hist. Papatas, pag. 357.

comme le plus jeune, serait obligé d'attendre l'année bissextile, où il aurait pour lui seul la journée intercalaire. Lis ad pontificem delata ridicule ita decisa est, ut eodem die simul Germanus et Ignatius celebraretur : quòd si simul stare nolle viderentur, expectaret Ignatius, ceu recentior, annum bissextilem, et diem, qui tum intercalatur, sibi eximium haberet (147). Je voudrais que M. Heidegger eut cité quelque bon auteur; car je n'ai pas trouvé tout cela dans la Lettre à un conseiller du parlement, sur un écrit du père Annat. On voit cette lettre au premier tome du Recueil des pièces concernant le Nouveau Testament de Mons. Or voici ce que l'on trouve à la page 593 : « Qui ne sait qu'aussitôt que » saint Ignace fut canonisé, les jé-» suites le mirent dans la place de » saint Germain, évêque d'Auxerre, » qu'ils effacèrent insolemment du » calendrier, où l'on n'aurait plus » vu ce grand nom si vénérable à » toute la France, s'il n'y eut été » remis par un arrêt du parlement » de Paris, rendu sur un excellent » discours de M. l'avocat général. » M. Heidegger aurait pu citer Jean Lætus (148), ou plutôt Jacques Rævius (149), cité par Jean Lætus; mais de quoi servirait cela?

 $(\Lambda\Lambda)$  La Vie d'Ignace par J.-E. de Niéremberg fut censurée rude-ment, si l'on en croit le père Baron.] Ce dominicain assure que le censeur, qui avait été chargé d'examiner cette Vie, rapporta aux juges qu'elle était si pleine de fautes, qu'elle méritait d'être effacee depuis le commencement jusques à la fin. Adeò mendo-sum librum ut esset inemendabilis, et à capite ad calcem spongid delendus; nonnulla etiam notavit quæ`stomachum et indignationem audientibus moverunt (150). Le père Papebroch (151), en répondant à un carme qui

(147) Heidegg., ibidem.

tionem Error., pag. 286.

que Vincent Baron n'est point croyable sur cette matière, et que la condamnation du livre de Niéremberg ne concerne que la seconde édition (152), et se trouve modifiée par un donec corrigatur. Il ajoute que la troisième édition, augmentée de la Vie de François Xavier, s'est débitée sans nul obstacle.

(BB) Grotius soutient que la profession de jésuite n'exclut pas le mariage.] Voici ses paroles : Transgressi in morem non una habitant omnes. Angustum videbatur societatis incrementa parietibus includere : DANT NO-MINA ET CONJUGES (153). Pasquier, plaidant contre les jésuites, l'an 1564, assura (154) que leur compagnie est composée de deux manières de gens, dont les premiers se disent être comme de la grande observance, et les autres de la petite. Ceux de la grande observance sont obligés à quatre vœux; parce qu'outre les trois ordinaires d'obéissance, pauvreté et chasteté, ils en font un particulièrement en faveur du pape... Ceux qui sont de la petite observance, sont, sans plus, astreints à deux vœux : l'un regardant la fidélité qu'ils promettent au pape, et l'autre l'obéissance envers leurs supérieurs et ministres. Ces derniers ne vouent pas pauvreté, ains leur est loisible de tenir bénéfices sans dispense, succéder à pères et à mères, acquérir terres et possessions, comme s'ils ne fussent obligés à aucun vœu de religion (155)..... Cette même or donnance fait que toutes sortes de personnes peuvent être de cette religion. Car comme ainsi soit qu'en cette petite observance l'on ne fasse vœu ni de virginité ni de pauvreté, aussi y sont indifféremment reçus prêtres et gens laïcs, soient mariés ou non mariés, voire ne sont tenus de résider avec les grands observantins. Mais leur est permis d'habiter avec le reste du peuple, moyennant qu'à lui alléguait ce passage, a observé jours certains et préfixes ils se rendent à la maison commune d'eux tous, pour participer à leurs simagrées. Mais voici ce qui lui fut répondu par

<sup>(148)</sup> In Compendio Histor. universalis, pag. m. 524.

<sup>(149)</sup> In Historia Pontificum Romanor. , pag.

<sup>(150)</sup> Vincentius Baronius, apud Sebastianum à sancto Paulo Carmelitam, in libello supplici. (151) Dan. Papebroch. , Respons. ad exhibi-

<sup>(152)</sup> C'est celle de Madrid, 1631.

<sup>(153)</sup> Grotius, Histor., lib. III, pag. m. 274. (154) Pasquier, Recherches de la France, lis. III, chap. XLIII, pag. m. 323.

<sup>(155)</sup> La même, pag. 324.

le jésuite Richeome (156): « La cinn quieme mensonge est au mesme » playdoyé ou ayant discouru en » resveur sur la regle des jesuites, et » dict à force menues et simples » mensonges, en fin il adjoute une » des plus grosse taille enceincte de » plusieurs autres disant: Ceste mes-» me ordonnance faict que toute sorte » de personnes, etc.... Et après avoir » bien bavassé, il attache la queue à » sa chimere, et conclud: Tellement » que suivant ceste loy et regle il » n'est pas impertinent de voir toute » une ville jesuite. Ceste mensonge » n'est comptée que pour une, mais » elle en contient autant que de pa-» roles. Il a plus de vingt ans que » j'ay hanté celle compagnie et cu-» rieusement leu ses constitutions, je » n'ouy jamais parler d'observance » petite ou grande entre les jésuites, » je n'en leu jamais aucun mot ny en » leurs livres, ny aux bulles des pa-» pes expediées pour leur establisse-» ment. Et aux uns et aux autres, les » vœux de chasteté, pauvreté et » obeyssance sont si exprez, que » personne n'en peut doubter: au » reste, qui jamais vit jesuites ma-» riés entre les jesuites? ains qui » l'ouyt jamais dire qu'à Pasquier?» Il arriva peut-être à Grotius de se fonder uniquement sur le témoignage de Pasquier, et de le tenir pour incontestable, puisqu'il n'était pas ap-parent que l'on eut osé débiter une ausseté de cette nature, en plein parlement, dans une cause si solenpelle ; mais le plus sûr est de se désier des apparences, et de ne jamais juger sur le rapport d'une des parties. Audi et alteram partem : gardez une oreille pour l'accusé, informez-vous des contredits de chaque partie, est une regle qu'il ne faut jamais abandonner. Le démenti que l'on donna à cet avocat se trouve dans un ouvrage qui fut imprimé l'an 1599. Pasquier, deux ou trois ans après, publia son Catéchisme des Jésuites, où il rema-nia plusieurs choses qu'il avait déjà avancées, et les soutint contre les apologistes de la société. Il insista

(156) Réponse de René de la Fon pour les religieux de la compagnie de Jésus, chep. XLII, pag. m. 202. Alegambe, pag. 318, nous apprend que Richeome se déguisa sous le titre de René de la Fon.

(157) principalement sur la critique des vœux simples que l'on fait faire aux jesuites; mais il ne m'a point paru qu'il ait répliqué un seul mot à l'égard de ces deux espèces de jésuites qu'il avait annoncées au monde, les uns mariés, les autres non mariés. Cela me fait croire qu'il reconnut son erreur. Le janséniste qui publia, en 1688, une Apologie des Censures de Louvain et de Douai, suppose (158) qu'il y a des jésuites cachés, qui, sans en porter l'habit, ne laissent pas d'être du corps, et sont laissés dans le monde pour les intérêts de la société; mais il ne dit point qu'on leur permette de contracter mariage. Ce serait en vain que l'on tâcherait de justifier Grotius par le témoignage de l'écrivain anonyme qui sit imprimer, en 1682, un petit ouvrage intitulé: l'Empereuret l'Empire trahis, et par qui et comment. Cet anonyme annonce le même fait que Pasquier, et soupçonne même l'empereur d'être un jésuite de la seconde classe. Mon ombrage, dit-il (159), sur la majesté impériale se redouble d'autant plus qu'il est public que dans la société jésuitique il y a de plusieurs sortes de religieux, y en ayant non-seulement de porter l'habit, mais de se marier, et pouvoir être revêtus de toutes sortes de charges et dignités: que si sa majesté impériale, par un trop grand zèle pour sa religion, s'était dans ses jeunes ans engagé malheureusement dans cet ordre, sous les dispenses que je suppose, il ne faudrait plus se surprendre d'aucune de ses démarches contre le parti protestant; car encore qu'il ne fut que du petit ordre, qui est celui où il est permis de se marier, et de pouvoir être revêtu de toutes sortes de charges et de dignités, il est pourtant vrai que pour tout le surplus, particulièrement au point de religion, il serait sous l'obédience du général des jésuites, et par conséquent de faire la paix et la guerre tout ainsi que le général de la société le juge-

<sup>(157)</sup> Au livre II, chap. IX et suiv.

<sup>(158)</sup> Apologie historique des deux censures de Louvain et de Douai sur la matière de la Grâce, pag. 155. Voyez aussi la Question curieuse si M. Arnauld est hérétique? pag. 93, 93, de la seconde édition.

<sup>(150)</sup> Pag. 158 et suiv.

rait convenable pour l'intérêt de la cour papale et de sa société. La guerre qu'il fait perpétuellement contre les protestans de la haute Hongrie,... les dons immenses que ce prince a faits à la société,... avec la signature honteuse et flétrissante de la dernière (160),.... tout cela sent fort une obédience qui ne connaît point d'autre devoir, ni d'autres règles de justice et de pieté que le commandement absolu de son supérieur : et je ne vois rien de la part de ce prince, soit en sa manière de vivre et ses applications perpétuelles en comédies jésuitiques, musique, ou pèlerinages, tantôt en une relique, tantôt en une autre, avec tout ce qui nous peut marquer ses inclinations naturelles ou d'habitude qui démente cette opinion. Encore un coup, ce serait impertinemment qu'en faveur de Grotius on alleguerait un tel faiseur de libelles, qui ose manquer de respect insolemment à sa majesté impériale. Ces écrivainslà seraient traités trop obligeamment, si on leur disait, j'attendais des preuves, et vous m'alléguez des contes (161); car ils débitent le plus souvent, non pas ce qu'ils ont oui dire, mais ce qu'ils forgent eux-mêmes dans le creux de leur cerveau. Celui que j'ai cité, et M. Jurieu apprétérent bien à rire au monde; l'un soutint que les jésuites trahissaient la maison d'Autriche en faveur de la France; et l'autre, qu'ils seraient toujours disposés à trahir la France en faveur de la maison d'Autriche (162). Ce qu'il y a de certain est que la conduite que la cour impériale a tenue depuis plus de douze ans (163) est une preuve invincible ou que les jésuites n'y ont nul crédit, ou que leurs conseils y sont très-conformes aux intérêts temporels de l'empereur, préférablement aux avantages de la catholicité prise en général : et si l'auteur du libelle avait entendu la politique, il aurait bien vu que la signature de la paix de Nimègue était le meilleur et le plus

(160) Celle de Nimègue, en 1678.

sage parti que la maison d'Autriche pouvait prendre, vu la situation des choses depuis la paix particulière de la France avec les Provinces-Unies. Mais cet auteur-là n'y regardait pas de si près; et s'il eut été en vie l'an 1697, je ne doute pas qu'il ne se sût rendu le promoteur d'une nouvelle à peu près semblable à celle que l'on a vue ci-dessus (164). Les Lettres Historiques du mois d'octobre de cette année-là contiennent ceci : « Il y a » quelque temps qu'on a répandu » que les jésuites avaient tramé une » conspiration contre l'empereur et » le roi des Romains, et qu'il y en avait même déjà un qui avait été » exécuté. On écrit de Vienne que » c'est une pure calomnie. Aussi » l'empereur , pour désabuser le pu » blic , a-t-il ordonné à son conseil » de régence de faire publier un acte » en allemand sur ce sujet (165). » L'auteur des Lettres Historiques donne la version française de cet acte impérial.

(164) Dans la remarque (Q), citation (85). (165) Lettres Historiques d'octobre 1697, pag.

LOLLIUS (MARC), consul de Rome, l'an 733. L'empereur Auguste lui donna de grandes marques de son estime ; car nonseulement il l'honora du gouvernement d'une très-belle province (a), l'an 729; mais il le fit aussi gouverneur de Caïus César, son petit-fils, lorsqu'il envoya ce jeune prince dans l'Orient, pour y mettre ordre aux affaires de l'empire. La conduite de Lollius fit éclater dans ce voyage les mauvaises qualités qu'il avait sinement cachées sous les fausses apparences de la vertu. Sa dissimulation avait été si heureuse, qu'encore que l'avarice fût son faible, il avait passé pour imprenable à l'argent (A). Les présens

(a) Celle qu'on fit de la Galatie, de la Lycaonie, de l'Isaurie et de la Pisidie, après la mort du roi Amintas. Voyes le père Noris, Cenot. Pisan.

<sup>(161)</sup> Rumoribus mecum pugnas: ego autem à te rationes requiro. Ciccro, de Natura Deormm, lib. III, cap. V. Voyes, dans ce volume, pag, 108, la citation (73) de l'artièle Lauwor (Jean de).

<sup>(162)</sup> Voyes M. Arasuld, au chap. IX de la Ire, partie de l'Apologie pour les catholiques. (163) On écrit ceci en 1700.

immenses qu'il extorqua pendant qu'il fut auprès du jeune César, lui firent perdre cette fausse réputation (b). Il fit paraître d'autres défauts dans ce même emploi; car afin de se rendre plus nécessaire, il entretenait la discorde entre Tibère et Caïus César (B); et l'on croit même qu'il servait d'espion au roi des Parthes, pour éloigner la conclusion de la paix. Caïus apprit cette trahison (C), lorsqu'il s'aboucha avec ce monarque dans une île de l'Euphrate (c), et il conçut une telle haine pour son gouverneur, que celui-ci s'en désespéra : il se fit mourir lui-même (D). Il avait vaincu les Besses l'an 788 (d), et ayant porté tout de suite la guerre dans l'Allemagne, il y avait recu un affront; mais il avait eu sa revanche (E), et réduit les Allemands à faire la paix. MARC Lollius, son fils, fut consul on ne sait en quelle année, et laissa une fille, qui fut femme de Caligula (F), comme je le dis dans les remarques (G).

(b) Voyez les remarques (D) et (G). (c) Paterculus, lib. II, cap. CI.

(d) Dio, lib. LIV, pag. m. 612.

(A) Il avait passé pour imprenable e l'argent.] Entre plusieurs autres eloges, Horace lui donne celui-là:

Non ago te meis Chartis inornatum sileri, Totre tuos patiar labores Impunè, Lolli, carpere lividas Obliviones. Est animus tibi Rerumque prudens, et secundis Temporibus dubiisque rectus Vindex avara fraudis, et abstinuns Ducuntis ab su concra pecunia, Consulque non unius anni, Sed quoties bonus atque fidus Judex honestum prætulit utili, ET RESECIT ALTO DONA NOCENTIUM
VULTU: et per obstantes catervas Explicuit sua victor arma (1).

Quoiqu'un poëte de cour ne fasse guère conscience de donner aux gens

(1) Horat., od. IX, lib. IV.

les éloges dont ils sont reconnus indignes, il faut croire qu'Horace se règle ici sur les apparences, c'est-à-dire qu'il proportionne ses éloges à l'estime où celui qu'il loue était alors; car nous apprenons d'un célèbre historien que ce Lollius cachait admirablement ses mauvaises qualités (2).

(B) Il entretenait le désordre entre Tibère et Caïus César.] C'est ce qu'on peut inférer de ces paroles de Suétone (3): Namque privignum Caium orienti præpositum cum visendi gratiá trajecisset Samum (Tiberius) alieniorem sibi sensit ex criminationibus M. Lollii comitis et rectoris ejus. Cela paraît encore plus clairement par le témoignage que Tibère rendit à Quirinus, gouverneur de Caïus César. Datusque rector C. Cæsari Ar-meniam obtinenti Tiberium quoque Rhodi agentem coluerat, quod tunc patefecit in senatu, laudatis in se of-ficiis, et incusato M. Lollio, quem autorem C. Cæsari pravitatis et discordiarum arguebat (4).

(C) Caius apprit cette trahison.] Considérez ces paroles de Paterculus. Quo tempore M. Lollii quem veluti moderatorem juventæ filii sui Augustus esse voluerat, perfidia et plena subdoli ac versuti animi consilia per Parthum indicata Cæsari (5), fama

vulgavit.

(D) Lollius se fit mourir lui-meme. | C'est Pline qui nous l'apprend. M. Lollius infamatus regum muneribus in toto Oriente interdicta amicitia à C. Cæsare Augusti filio ve-nenum biberet (6). Solin témoigne la même chose (7). Paterculus, plus voisin de ce temps-là, doute si Lollius se fit mourir : Cujus mors intrà paucos dies fortuita an voluntaria fuerit ignoro (8); mais il assure que Lollius ne vécut guère depuis l'en-trevue de Caïus César et du roi des

(3) Sucton., in Tiberio, cap. XII.
(4) Tacit., Annal., lib. III, cap. XLVIII. (5) Je mets la virgule après Cusari, et non pas devant, comme Bodelèrus : mais l'aimerais mieux encore lire, comme font plusieurs indica-ta Cusaris ira vulgavit.

(6) Plin. , lib. IX, cap. XXXV. (7) Solin., cap. LIII, pag. m. 85.

(8) Paterculus, lib. II, cap. CII.

<sup>(2)</sup> Sub legato M. Lollio homine in omnia pecunia quam recté faciendi cupidiore, et inter summam vitiorum dissimulationem vitiosissimo. Paterculus, lib. II, cap. XCVII.

Parthes. Il semble que Suétone fasse vivre quelque temps Lollius depuis sa disgrace; car il dit que Caïus César, fâché contre Lollius, s'apaisa envers Tibère, et consentit qu'on le rappelat à Rome. Is (Caius Cæsar) forte tunc M. Lollio offensior, facilis exorabilisque in vitricum fuit (9).

(E) Il γ avait reçu un affront, mais il avait eu sa revanche. La honte fut plus grande que la perte dans l'échec de notre Marc Lollius (10). On y perdit l'aigle de la cinquième légion (11). Eusèbe, sans parler d'aucune disgrâce de Lollius, assure que les Germains furent battus par ce général, l'an 4 de la 190°. olympiade. Scaliger (12) prétend qu'Eusèbe se trompe, et quant au fait, et quant à l'année; mais puisque Dion assure que les Germains ayant su les préparatifs de guerre de Lollius, et le voyage qu'Auguste faisait en Gaule avec une armée, se retirèrent dans leur pays, et firent la paix, et don-nèrent des otages (13), il est ap-parent qu'ils avaient été battus en quelque rencontre, comme Eusèbe le suppose.

(F) Son fils fut consul (14)..... et laissa une fille..... femme de Caligula.] Il y a bien des auteurs qui disent que Lollius, gouverneur de Caïus César, était le père de cette fille (15): c'est un mensonge; Lollia Paullina était la petite-fille de ce Lollius: nous trouvons cela dans Pline (16) en propres termes, et d'ailleurs nous le pouvons inférer solidement de la concurrence où elle fut avec Agrippine quand il fut question de remarier l'empereur Claude. Tout ce qu'il y eut de dames recommandables par leur naissance, par leur beauté, par leurs richesses, entrèrent en lice pour disputer ce mariage (17); mais enfin

(9) Sueton., in Tiberio, cap. XIII.

(11) Patere., lib. II, cap. XCVII.

toute la dispute fut réduite à la question si Agrippine serait préférée à Paulline, ou à Elia Pétina. Jugez si cela peut convenir à une femme d'environ cinquante ans. Paulline ne pouvait pas être de beaucoup plus jeune, si elle était fille de notre Marc Lollius, qui sortit de Rome avec son élève environ l'an 751, et mourut deux ans après : or la dispute dont je parle éclata l'an de Rome 801. Il n'est pas aisé de bien décider si celui à qui Horace adressa la IIe. et la .XVIIIe. lettre du premier livre, est le même que celui à qui il adresse l'ode IX du IVe. livre. M. Dacier, qui l'affirme, croit par consequent que ces trois pièces sont adressées à Marc Lollius, gouverneur de Caïus César. Il croit même que Lollius avait cette charge lorsque Horace lui écrivit la XVIIIe. lettre, qu'il suppose que l'on peut dater de l'an de Rome 742 (18). Il y a deux choses à observer contre cela: 10. Aucun historien ne fait mention que Lollius ait eu cette charge avant que ce jeune prince fût envoyé en Orient. 20. Il n'est nullement vraisemblable que si Horace avait écrit cette lettre au gouverneur de Caïus César, il n'eût rien marqué qui se rapportat à cet honneur. Or il est certain qu'on ne trouve dans cette lettre aucune chose qui fasse conjecturer que Lollius avait été jugé digne d'être préposé à l'éducation du petitfils de l'empereur. Où est le poête qui s'aviserait de donner mille conseils au gouverneur de l'héritier d'un grand empire, sans insinuer pour le moins qu'il parle à un homme trèscapable de faire leçon aux autres sur la vertu civile (19), et qui instruisait actuellement un jeune prince par le choix d'un grand monarque ? La méme raison me persuade que Lollius n'était pas encore gouverneur du jeune César (20), lorsqu'Horace lui adressa l'ode IX du IVe. livre. Le poëte se fût-il dispensé de le louer de ce côtélà? De plus, Horace s'adresse à un homme qui avait porté les armes au

<sup>(10)</sup> Lollianam (cladem) majoris infamia, am detrimenti. Sueton., in Augusto, cap. XXII.

<sup>(12)</sup> Scalig., Animadv. in Euseb., p. m. 171. (13) Dio, lib. LIF, pag. 612.

<sup>(14)</sup> Tacite dit, Annal., lib. XII, cap. I, que Lollia Paullina ciait fille M. Lollii consulario.

<sup>(</sup>r5) Solin, cap. LIII, le dit.

<sup>(16)</sup> Lib. IX, cap. XXXV, pag. m. 335.

<sup>(17)</sup> Voyes Tacite, cité dans la remarque

<sup>(18)</sup> M. Dacier, sur Horace, tom. X, pag. 428, édition de Hollande.
(19) Cets sur cela que roule la XVIII! lettre du I<sup>er</sup>, livre d'Horace. Poyes les notes de M. Dacier, la même, tom. IX, pag. 146.
(20) M. Dacier, sur Horace, tom. IV, pag. m. 242, croit que Lollius avait deja cette charse.

charge.

commencement de sa jeunesse dans Cujus Memmii Reguli uxorem duxit,

Militiam puer, et Cantabrica bella tulisti, Sub duce . gui templis Parthorum signa refixit,

Et nunc, si quid abest, Italis adjudicat armis (21).

Ce peuple fut subjugué en l'année 729, lorsque notre Lollius gouvernait la Galatie. Par cette remarque, le père Noris (22) fait voir qu'Horace n'a point écrit à Marc Lollius, gouverneur de Caïus César, la lettre dont nous parlons. M. Dacier (23) a beau dire qu'Auguste fit son premier voyage contre les Cantabres l'an de Rome 726, et que ce voyage dura quatre ans, et que puer signi-fiait souvent un homme fait; et que Lollius avait eu dispense d'âge pour être consul l'an 732, il n'affaiblit point la preuve du père Noris. Disons donc avec ce savant auteur, qu'Horace n'a point écrit la II<sup>e</sup>. et la XVIII<sup>e</sup>. lettre du I<sup>er</sup>. livre à Lollius, gouver-neur de Caïus César, comme Glandorp l'a prétendu à la page 547 de son Onomasticon, mais au fils de ce Lollius.

(G)...... Comme je le dis dans les remarques.] C'est ici que l'on trouvera l'article de Loulia Paullina, petite-fille de notre Marc Lollius. Son premier mari s'appelait Caïus Memmius Régulus : il était consul lorsque Séjan fut tué : quelque temps après , étant à la tête d'une armée (24), il recut ordre d'amener sa femme à Rome pour la marier avec l'empereur Caligula. Je dis pour la marier; car ce prince ayant oui dire que l'aïeule de Lollia Paullina avait eu une trèsgrande beaute, commanda tout aussitôt à Memmius de venir lui donner en mariage sa femme, et d'agir dans le contrat comme un père qui marie sa fille. Lolliam Paullinam'C. Memmio, consulari exercitus regenti nuptam facta mentione aviæ ejus, ut quondam pulcherrimæ, subitò ex provincid evocavit, ac perductam à ma-rito conjunxit sibi. Voilà ce que dit Suctone dans le chapitre vingt-cinquieme de la Vie de Caligula, et voici ce que dit Eusèbe dans sa Chronique:

l'expédition d'Auguste contre les Can- impellens eum ut uxoris suæ patrem esse se scriberet (25). Si vous souhaitez de voir une note de Casaubon sur cet endroit de Suétone, lisez ce qui suit, et souvenez-vous que ce qu'il rapporte de Dion est au livre LIX, à la page 745. Ait Eusebius, scriberet, nempe in dotali instrumento, nam ut omnia acta legitimè viderentur, omnia solemnia sunt servata. Maritus igitur pro patre fuit, qui eam Caio. desponsavit, dotem dixit, et ad novum maritum perduxit. Auctor Dio. Hinc intelligimus Suetonii sequentia verba, perductam à marito conjunxit sibi Ceci arriva l'an de Rome 791. Caligula, degoûté bientôt de Paulline, la répudia sous prétexte de stérilité (26), et lui ordonna de n'avoir jamais à faire avec aucun homme. Missam fecit interdicto cufusquam in perpetuum coitu (27). Neuf ans après ce divorce, Paulline étala tous ses avantages pour supplanter ses rivales auprès de l'empereur Claude qu'elle voulait épouser ; mais sa faction fut: moins forte que la brigue d'Agrip-Cæde Messalinæ convulsa principis domus orto apud libertos certamine quis deligeret uxorem Clau: dio cœlibis vitæ intoleranti, et conjugum imperiis obnozio. Nec minore ambitu feminæ exarserant, suam quæque nobilitatem, formam, opes contendere, ac digna tanto matrimonio ostentare. Sed maxime ambigebatur inter Lolliam Paullinam, M. Lollii consularis filiam, et Juliam Agrip-pinam, Germanico genitam: huio Pallas, illi Callistus, fautores aderant: at Elia Petina e familia Tuberonum, Narcisso fovebatur. C'est ainsi que parle Tacite au chapitre ler. du XIIe. livre des Annales. Le favori qui portait Paulline alléguait que, comme elle n'avait point d'enfans, elle serait une bonne helle-mère aux enfans de Claude : Callistus , continue le même Tacite,..... longé rectius Lolliam induci quando nullos

(25) Eusebius, num. 2056.

(27) Sucton., in Calig., cap. XXF.

<sup>(21)</sup> Horat., epist. XVHI, lib. I, vs. 55.
(22) Noris, Genotaph. Pisan., pag. 255.
(23) Remarques sur Horace, tom. IX, p. 177.
(24) Salon Dion, liv. LVBI, pag. 732, it stait gouverneur de Mysie et de Macédoine.

<sup>(26)</sup> Τότε δε έκβαλών την Παυλίναν προφάσει μὴν ώς μὴ τίχτουσαν· τὸ δ' ἀληθὲς ors dianophs auths syspotes. Ad presens vero exturbated Paullind at steriti, sed re erd quia satietas ejus ipsum ceperat. Dio, lib. LIX, pag. 757, ad ann. 792.

liberos genuisset, vacuam æmulatione, et privignis parentis loco futu-ram. Mais le favori qui agissait pour Agrippine allégua des raisons plus fortes, si bien que ce fut en sa faveur que Claude se déclara. Ce triomphe devait effacer la haine que la concurrence de Paulline avait excitée dans le cœur d'Agrippine : cependant la rivale heureuse n'oublia rien pour perdre la malheureuse; elle la fit accuser d'avoir consulté les devins et l'oracle d'Apollon sur le mariage de l'empereur : le procès se termina par un arrêt qui condamna Lollia Paullina au bannissement et à la confiscation de la principale partie de ses biens. On ne lui laissa qu'environ cent trente mille écus. Les paroles de Tacite que je vais citer nous apprendront quelque chose du parentage de Paulline. Atrox odii Agrippina, ac Lolliæ infensa, quòd secum de matrimonio principis certavisset; molitur crimina, et accusatorem, qui objiceret Chaldwos, magos, interrogatumque Apollinis Clarii simulachrum super nuptiis imperatoris. Exin Claudius, inaudita red, multa de claritudine ejus apud senatum præfatus, sorore L. Volusii genitam, majorem ei patruum Cottam Messalinum esse, Memmio quondam Regulo nuptam ( nam de C. Cæsaris nuptiis consulto reticebat) addidit perniciosa in Rempub. consilia, et materiem sceleri detrahendam. Proin, publicatis bonis, cederet Italia. Ita quinquagies sestertium ex opibus immensis exuli relictum (28). Agrippine ne pouvant contenter sa haine sans la mort de sa rivale, la fit tuer dans le lieu de son exil (29); et, pour être assurée que c'était la tête de Paulline qu'on lui apportait, ce qu'elle ne pouvait pas bien connaître au visage, elle lui ouvrit la bouche, car elle savait que les dents de cette dame avaient quelque chose de singulier. "Hon de דוושר צמו דמי באוקמימי עטימוצמי ζηλοτυπήσασα έφθειρε, καὶ τήν τε Παυ-λίναν την Λολλίαν, έπειδ' ελπίδα τινά είς την του Κλαυδίου συνοίκησην έσχηκεν, animeters the te repart autho romoθείσαν αὐτῆ μη γνωρίσασα, τό τε σόμα

(28) Tacit., Annal., lib. XII, cap. XXII, ad ann. 802.

αυτίς αυτοχειρία μνέφξε, και τους οδοτας επησκέψατο, idios πώς ίχοντας. Multas illustres et nobiles fæminas nonnulla invidia perdidit: in quarum numero fuit Lollia Paullina: qua ab ed proptereà necata est, quòd se Claudio nupturam esse aliquando speraverat : cujus caput ad se perlatum quum non agnosceret, os ejus manu sud aperuit, ut dentes inspiceret, quos illa non perinde ut catera solent habuerat (30). Par la somme qui fut laissée à Paulline, on peut connaître qu'elle était extrêmement riche; mais on le connaîtra mieux si. l'on considère la somptuosité prodigieuse de ses vêtemens. Pline, qui l'avait vue, nous apprend que même dans des occasions qui n'étaient pas des plus pompeuses, elle portait sur ses habits et à sa coiffure pour quatre millions de pierreries. Lolliam Paullinam, quæ suit Caii principis matrona, ne serio quidem ac solenni cærimoniarum aliquo apparatu, sed mediocrium etiam sponsalium cana, vidi smaragdis margaritisque opertam: alterno textu fulgentibus, toto capite, crinibus, spiris, auribus, collo, manibus, digitisque: quæ summa quadringenties H-S. colligebat : ipsa confestim parata nuncupationem tabulis probare. Nec dona prodigi principis fuerant, sed avitæ opes, provinciarum scilicet spoliis partæ. Hic est rapinarum exitus: hoc fuit quare M. Lollius infamatus regum muneribus in toto Oriente, interdictá amicitid à Cajo Cæsare Augusti filio venenum biberet, ut neptis ejus quadringenties H-S. operta spectaretur ad lucernas (31). J'ai dit ailleurs (32) qu'Ussérius s'est trompé, en préten-dant que cette femme fut mariée à Caïus César, petit-fils d'Auguste.

(30) Xiphil., in Claudio, pag. m. 153. (31) Plin., lib. IX, cap. XXXV, p. m. 335.

LONGIANO (FAUSTUS DA), auteur italien, au XVI<sup>e</sup>. siècle, publia un livre sur le duel, et quelques observations sur Cicéron et sur les monnaies romaines. On croit qu'il avait traduit Diosco-

<sup>(29)</sup> In Lolliam mittitur tribunus, à quo ad moriem adigeretur, idem, ibidem.

<sup>(31)</sup> Pitta, tib. IA, cap. AAAP, p. m. 339.
(32) Dane l'article de Cattouta, tom. IF, pag. 31g, remarque (1). Le père Noris, Cenotaph. Pissa., pag. 18g, a relevé cette méprise d'Ussérius.

ride en italien, avant que Matthiol publiât une traduction semblable (a). J'ai parlé ailleurs (b) sorte l'estime des professeurs, de lui au sujet de la traduction d'un ouvrage de Guévara. cela l'université de Copenhague, et dans un an il s'acquit de telle sorte l'estime des professeurs, qu'ils le recommanderent fortement à l'illustre Tycho-Brahé.

(a) Epit. Biblioth. Gesneri, pag. 230. (b) Dans la remarque (H) de l'article Guèvara, tom. VII, pag. 326.

LONGOMONTAN (CHRISTIEN (a)), grand astronome, professeur en mathématique à Copenhague au XVII<sup>e</sup>. siècle, et chanoine de Lunden \*, naquit l'an 1562, dans un village de Danemarck (b). Il essuya au commencement de ses études toutes les incommodités à quoi se doivent attendre les écoliers qui sont comme lui fils d'un pauvre laboureur (A). Il vécut tantôt chez son père, tantôt chez une tante, tantôt chez un oncle, toujours aux prises avec la mauvaise fortune, et contraint de se partager entre la culture de la terre, et les leçons que le ministre du lieu lui faisait. Enfin quand il eut atteint l'age de quinze ans, il se déroba de sa famille, et s'en alla à Vibourg, où il y avait un collége. Il y passa onze ans, et quoiqu'il fût obligé de gagner sa vie, il ne laissa pas de s'appliquer à l'étude avec une ardeur extrême (B), et entre autres sciences il apprit fort bien les mathématiques. Il alla voir après

sorte l'estime des professeurs, qu'ils le recommandèrent fortement à l'illustre Tycho-Brahé. Cette recommandation fut efficace. Longomontan fut très-bien reçu de ce fameux astronome qui se tenait alors dans l'île d'Huëne. Je parle de l'année 1589. Il demeura pendant huit ans auprès de lui, et l'aida beaucoup, soit à observer les astres, soit à dresser les calculs; et il se montra si exact, si laborieux et si habile, que Tycho-Brahé l'estima et l'affectionna très-particulièrement (c), et qu'ayant quitté sa patrie pour s'aller établir en Allemagne, il souhaita passionnément de l'avoir auprès de soi (d). Cela paraît par des lettres. qu'il lui écrivit l'an 1598 et l'an 1500 (e). Longomontan acquiesca à ce désir de Tycho-Brahé, et fut le joindre dans le château de Rénach, proche de Prague (f). Il lui fut d'un grand secours dans tous les travaux astronomiques; mais comme il avait envie d'une chaire de professeur dans le Danemarck, Tycho-Brahé consentit de se priver de sa présence, et des services de cet élève, et il lui donna un congé (g) rempli de marques d'une estime très-glorieuse. Il eut soin aussi de lui fournir amplement de quoi soutenir la dépense du voyage. Longomontan, retournant en

<sup>(</sup>a) Et non pas Christophle, comme dans Moréri, après Vossius, et dans le Catalogue d'Oxford, et dans le Diarium de Witte.

<sup>\*</sup>Niceron a donné un article à Longomontan, dans le tome XVIII. de ses Mémoires: et d'après Niceron, Chaufepié a donné un petit article comme supplément à celui de Bayle.

<sup>(</sup>b) Ab obscură Cimbrie Paraciă Longo-Montanus cognominatus fizis: Gassendus, in-Vită Tychon. Brah., lib. 181, sub fin., pag. m. 430.

<sup>(</sup>c) Ex sodem Gassendo, ibidem.

<sup>(</sup>d) Gassendus, in Vitâ Tych. Brah., lib. V, pag. 452.

<sup>(</sup>e) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>f) Idem, ibidem, pag. 456.

<sup>(</sup>g) Il est date de Prague, le 4 d'aoste 1600. Voyes Gassendi, in Vita Tychou. Brah., lib. V, pag. 459.

Danemarck, prit un grand dé- n'eut point manqué de lui dire : tour, afin de voir les endroits d'où Copernic avait contemplé les astres (h). Il trouva un bon simum. patron en la personne du chancelier (i); et après avoir eu chez lui un emploi honnête (k), il fut pourvu d'une charge de professeur en mathématiques dans l'académie de Copenhague, l'an 1605. Il l'exerça dignement jusques à sa mort, qui arriva le 8 un homme qu'il faut comparer au d'octobre 1647 (l). Il y avait dix philosophe Cléanthe (3). ans qu'il avait perdu sa femme, qui était sœur de Gaspar Bartholin (m). Les livres qu'on a de lui font connaître sa grande capacité (C). Il s'amusa à rechercher la quadrature du cercle, et prétendit l'avoir trouvée; et fut combattu sur cela très-fortement par un mathématicien anglais (D). Il changea quelque chose dans le système de Tycho-Brahé. La réflexion d'un auteur moderne, sur les inconvéniens, et sur les motifs de cette espèce de réforme, m'a paru digne d'être rapportée (E).

(h) In Poloniam per Silesiam divertere ac inter redeundum invisere loca in quibus ob-servasset Copernicus. Idem, ibidem. (i) Il s'appelait Christien Friis de Borre-

(k) Longomontan., epist. dedic. Astronom. Danicæ.

(1) Gassend., in Vita Tych. Brah., lib. VI, pag. 473.

(m) Moller. , Hypomu. ad Alb. Barthol., de Scriptis Danor., pag. 185.

(A) Il était fils d'un pauvre laboureur.] Cette basse qualité n'empêcha point Longomontan d'immortaliser le nom de son père au frontispice de ses livres; car il s'y donnaît le nom de Christianus Longomontanus Severini filius. Les savans ne pratiquent guère cela que lorsque leur père a été illustre dans la république des lettres. Un adversaire, qui eût prétendu que Longomontan n'était pas illustre,

Vous expliquez une chose obscure par une autre plus obscure, obscur rum per obscurius, imò per obscuris-

(B) Quoiqu'il fut obligé de gagner sa vie, il ne laissa pas de s'appliquer à l'étude avec une ardeur extrême.] Voici les expressions de Gassendi (1): Moratus illeic x1 annos partimindustrid victum parans, partim indefesso labore litteris invigilans. Il a oublié de dire que Longomontan regenta dans cette école de Vibourg (2). Voici

(C) Les livres qu'on a de lui, font connaître sa grande capacité. ] En voici le catalogue (4): Systematis mathematici pars I, sive Arithmetica, Hafn., 1611, in-8°.; Cyclometria è Lunulis reciprocè demonstrata, Hafn., 1612; Hamb., 1627; Paris., 1664, in-4°.; Astronomia danica, Amstel, 1622, in-4°; 1640, 1663, in-folio; Inventio quadraturæ circuli, Hafn., 1634, in-4°.; Coronis problematica ex mysteriis trium numerorum, etc., ibid., 1637, in-4°.; Problemata duo geometrica, ibid., 1638, in-4°.; Problema contra Paulum Guldinum de circuli mensurd, ibid., 1638, in-4°; Rotundi in plano, seu Circuli absoluta mensura, Amstel., 1644, in-4°.; Erip yua proportionis sesquitertiæ, Hafn., 1644, in-4°.; Controversia cum pellio de verd Circuli mensurd, ibid., 1645, in-4º.; Admiranda operatio trium numerorum, 6, 7, 8, ad Circ. men-surandum, ibid., 1645, in-4°.; Caput tertium libri primi de absolută mensurd Rotundi plani, una cum elencho Cyclometriæ J. Scaligeri et appendice de defectu canonis, etc.; ibid., 1646, in-4°.; Geometriæ quæsita XIII, de cyclometrid rationali et vera, ibid., 1631, in-4°.; Introductio in theatrum astronomicum, ibid., 1639, in-40.; Disp. de Mathescos indole, ibid., in-4°, 1636. Disputationes astronomica sex, ibid., in-4°. 1622.; de Chronolabio

(1) Gassendus, in Vith Tychou. Brab., 4b. III, sub fin., pag. m. 430. (2) Viburgi scholar rector. Witte, in Diane Biographico, ad ann. 1647.

(3) Confer qua suprà citat. (24) de l'article de Juntes (François), tom. VIII, pag. 488. (4) Albert Bartholinus, de Scriptis Danorum, selon l'édition de Mollérus, 1600, pag. 25, 26.

historico, seu Tempore, Disputatio drature du cercle, qui est l'écueil ou nes tres, ibid., 1627, in-4°. C'est la les plus grands génies ont échoué liste que l'on trouve dans le traité du jusqu'ici. En quoi il ne fut pas plus sieur Albert Bartholin, de Scriptis heureux que les autres, malgré la torico-Critica paucula è plurimis se-Frobénius la Cyclométrie de Lougomontan avait faite pour Tycho-Brahe contre Craigi us, médecin écossais, fut mise en dépôt chez Georges From-mius, qui lui succéda en la chaire de Copenhague (8). Je ne pense pas car ce fut sur cette matière que Craigius l'attaqua dans un ouvrage qu'il Refutatio (10).

(D) Il.... prétendit avoir trouvé la quadrature du cercle, et fut combattu... par un mathématicien anglais.] M. Baillet a parlé de cette querelle. M. Descartes, dit-il (11), se trouva dans l'engagement avec les premiers mathématiciens de l'Europe, de prendre part au fameux différent qui s'éleva cette année entre Longomontanus et Pellius, touchant la quadrature du cercle, Longomontanus..... avait entrepris de démontrer la qua-

Danorum. Elle n'est pas complèté. Il bonne opinion qu'il avait de son tray manque plusieurs dissertations phi- vail. Le sieur Jean Pell, Anglais losophiques, astronomiques, et chro-professeur des malhématiques au col-nologiques que Longomontanus avait lége d'Amsterdam (12), y remarqua exposées à la dispute dans son audi- d'abord beaucoup de paralogismes : toire en divers temps. Vous en trou- et (\*') voyant que le point de la dissiverez le catalogue dans un ouvrage culté consistait dans la preuve d'un que M. Mollérus a intitulé: ad librum seul théorème, il en fit premièrement Alberti Bartholini de Scriptis Dano- la démonstration par lui-même, et il rum posthumum Hypomnemata His- voulut proposer la chose à tout ce qu'il connaissait d'habiles mathémalecta (5). Vous y trouverez aussi (6) ticiens, pour leur en demander leur que le sieur Witte (7) n'a pas eu sentiment. Ceux qui examinerent (\*\*) raison d'attribuer à George-Louis la chose et qui lui envoyerent leurs démonstrations, furent M. de Robermontan, imprimée sans nom d'au-val, M. le Pailleur, M. Carcavi, teur, à Hambourg, l'an 1627. Le M. Mydorge, et le père Mersenne manuscrit de l'Apologie que Longo-revenu de son voyage d'Italie dès le commencement de juillet; mylord Candiche ou Cavendish, et M. Hobbes, d'Angleterre; Jean-Adolphe Tassius, mathématicien de Hambourg; Jean-Louis Wolzogen, libre qu'elle ait été imprimée. Tycho-Brahé baron d'Autriche, gentilhomme de la l'exhortait en 1598 à se hâter de l'a-chambre du roi de Pologne, cartéchever, afin qu'elle pût servir d'apsien d'études, et socinien de religion; pendix à son Traité des comètes (9); le père Bonaventure Cavalieri, Italien, professeur des mathématiques à Bologne; M. Golius, professeur mit au jour l'an 1592, et qui a pour à Leyde, et quelques autres mathétitre: Capnuraniæ Restinctio, seu maticiens de Hollande M. Descartes cometarum in ætherem sublimationis envoya aussi à M. Pell une courte démonstration sur le même sujet, qui servit à autoriser merveilleusement ce qu'il avait avancé contre Longomontanus. M. Mollérus rapporte (13): 1°. Que Longomontan se glorifia, mê-me dans son épitaphe, d'avoir trouvé la quadrature du cercle, et que Gaspard Bartholin fit un poëme pour l'encenser là-dessus; mais que Thomas Bartholin, fils de Gaspard, n'en ugea pas de la sorte, et trouva dans l'entreprise de Longomontan plus d'esprit et de travail que de succès; 2°. que Claude Hardi, conseiller au châtelet de Paris, réfuta (14) les pa-

ralogismes de Longomontan; 3°. que

<sup>(5)</sup> Imprimé l'an 1699. Voyez-y les pages

<sup>88, 189,</sup> (6) A la page 187. (7) In Diario Biographico, ad ann. 1645. (8) Gassendus, in Vita Tych. Brah., lib. FI,

pag. 473.
(9) Idem, ibid., lib. IV, pag. 452.
(10) Idem, ibid., lib. IV, pag. 142, ad

ann. 1595. (11) Baillet, Vie de Descartes, tom. II, pag. 274, a l'ann. 1645.

<sup>(12)</sup> Il le fut ensuite à Bréda.

<sup>(\*1)</sup> Vil. Hobbian. auctar., pag. 15 et 16. (\*2) Lipstorp. Specim. philos. Cartes., p. 14.

<sup>(13)</sup> Joh. Mollerus , Hypomn. , pag. 187.

<sup>(14)</sup> Dans son Elenchus Cyclometria Longoontani, imprimé à Paris, in-4° sans nom

))

Jean Pellius, le principal antagoniste de ce professeur danois, inséra dans son ouvrage ce que les plus excellens mathématiciens du siècle lui avaient communiqué. Quorum suffragia, ac demonstrationes theorematis, in cujus probatione totius controv. cardo vertebatur, dubii, una cum Pelliand, in Joh. Pellii Controversiæ de vera Circuli mensurâ, inter Longomontanum ac se, an. 1644 exortæ, parte I; Amstelod., an. 1647, in-4°., excu-sa, occurrunt (15). M. Mollerus avait déjà observé que les amis de Longomontanus réfutèrent ses antagonistes sur d'autres chefs. Pierre Bartholin, son disciple, répondit en 1632 (16) aux objections de Martin Hortensius, insérées dans la préface du Commentaire de Philippe Lansbergius, de Motu terræ diurno et annuo. George Frommius, dans son traité de Medüs ad astronomiam restituendam necessariis, publié l'an 1642, fit l'apologie de l'Introductio in Theatrum astronomicum, ouvrage que Longomontan avait publié contre Jean-Baptiste Morin, l'an 1639; mais à l'égard de la quadrature du cercle, on ne put pas le justifier. Ses travaux ne furent pas si heureux. Haud æquè felices fuerant Longomontani conatus cyclometrici, circa veram circuli quadraturam, scopulum tot ingeniorum subtilium naufragüs infamem (17). (E) Il changea quelque chose dans

le système de Tycho-Brahé. La réflexion d'un auteur moderne.... m'a paru digne d'être rapportée. ] « Il y » a eu un quatrième système, à qui » Longomontan, l'un des principaux » disciples de Tycho, a voulu don-» ner vogue, en prenant quelque » chose de tous les autres et essayant » d'éviter tout ce qu'on leur objectait » de plus fort. Il voyait que l'on avait peine à souffrir dans celui » de Tycho l'incompréhensibilité du » mouvement rapide qu'il donne aux » étoiles fixes, et dans celui de Co-» pernic l'immensité de l'espace qu'il » met entre le ciel de Saturne et les » étoiles fixes; pour parer à l'un et » à l'autre de ces inconvéniens, il ne » faisait qu'un petit changement dans

§ (15) Joh. Mollerus, Hypoma., pag. 188. (16) Dans son Apologie pro Observationibus et Hypothesibus Tych. Brahei. (17) Idem, ibid., pag. 187.

» le système de Tycho, qui était de donner à la terre un mouvement » diurne de circonvolution sur ses » axes; et par ce moyen, les planètes » le soleil et les étoiles fixes ne tour-» naient point en vingt-quatre heu-» res autour de la terre, mais chaque » planète faisait lentement sa révolution d'Occident en Orient, et les » étoiles fixes le petit mouvement qui fournit le cercle en 25,000 ans, » comme la lune fournit le sien en » vingt-sept jours, le soleil en un an, » et les autres à proportion de leur » éloignement et de la grandeur de » leur cercle. Mais quoique ce sys-» teme, qui n'était qu'une petite réformation de celui de Tycho, sans aucun dérangement, puisse être soutenu par de très-bonnes raisons, » néanmoins peu de gens y ont ap » plaudi, par le peu de crédit de son » auteur, et la grande réputation de » ceux qui l'avaient précédé; les » uns voulant que si la terre est au » centre elle soit immobile ; mais que si elle a du mouvement il faut qu'elle en ait un semblable à celui des autres planètes. En un mot, on a cru que celui qui a imaginé ce système sur les deux qui partageaient alors tous les esprits, ne l'avait fait que par la pente naturelle qu'on a de vouloir toujours raffiner sur les » autres, quoique souvent ce raffinement n'aboutisse qu'à tout gater; qu'a force de vouloir concilier deux opinions opposées on prend un parti moins juste que ceux auxquels on refuse de se soumettre (18). » Ces dernières paroles sont suscep-

tibles d'un grand et beau commentaire, où l'on pourrait insérer bien des raisons et bien des exemples. (18) M. le Noble, baron de Saint-George, au IIe. tome d'Uranie, ou des Tableaux des phi-

losophes, chap. X, pag. 71 et suiv. LONGVIC (JACQUELINE DE) (a), duchesse de Montpensier, a été une dame de grand mérite (A),

et de grand crédit (B), vers le

milieu du XVI°. siècle. Elle était

fille puînée de Jean de Longvic

(C), seigneur de Givri, et fut (a) Jacoba Isonviana, dans M. do Thou.

re (F), qui souhaitait de la marier avec le duc de Longueville. Elle fut abbesse de Jouarre; mais comme ce genre de vie ne s'accordait pas avec les lumières que sa mère lui avait données, ni

mariée, en 1538, à Louis de Bour- peut-être aussi avec sou inclina-bon II°. du nom, duc de Mont- tion, elle se sauva en Allemagne, pensier (b). Elle fut la favorite de l'an 1572, y abjura le papisme, Catherine de Médicis; et si elle et fut mariée deux ans après au avait vécu dans le temps que prince d'Orange. Des trois autres cette reine lia les intrigues qui filles de Jacqueline de Longvic pensèrent perdre le royaume, et du duc de Montpensier, il y elle lui aurait peut-être fait pren- en eut deux qui persévérèrent dre de meilleures résolutions (c). dans la vie monastique à laquelle Peut-être aussi que ses bons con- on les avait sacrifiées, et une qui seils et son adresse n'eussent rien épousa le fils du duc de Nevers pu opérer contre une âme de (d) (G). Elle avait suivi en Espacette trempe, dont l'ambition gne la reine Elisabeth (e), qui était un feu dévorant. Quoi qu'il l'aima beaucoup (H). Si Jacqueen soit, elle mourut à la veille line avait converti son époux, des grands troubles de religion, elle aurait épargné bien du sang le 28 d'août 1561. Elle avait net- à ceux de la religion, et bien des tement fait paraître pendant sa angoisses aux personnes de son longue maladie, ce de quoi son sexe; car il en usait avec la dermari l'avait soupçonnée depuis nière dureté, comme on le peut long-temps, savoir qu'elle était lire dans Brantôme (f). Leur fils, de la religion (D); et ce fut sans quoique bon catholique, ne suidoute par ses catéchismes parti- vit point les ligueurs. Quand cette culiers, qu'elle jeta dans l'âme dame n'aurait fait que procurer de quelques-unes de ses filles les à la France un chancelier d'ausemences de réforme qui fructi- tant de mérite que Michel de fièrent quelque temps après; car l'Hôpital (I), on devrait béuir Françoise de Bourbon, sa fille sa mémoire; car il n'était point aînée, mariée l'an 1558 avec possible de choisir un meilleur Henri Robert de la Marck, duc sujet que celui-là : et personne de Bouillon, professa ouverte- ne pouvait être autant que lui ment la religion réformée, sans le soutien de la monarchie dans que les soins incroyables que son une conjoncture si périlleuse. La père se donna pour la faire reve- sagesse et la fermeté de ses connir (E) produisissent aucun effet. seils auraient été le bras d'Hec-Charlotte, la quatrième fille de tor (g), qui eût maintenu le rece duc, avait été mise dans un pos public, si les destinées, plus couvent, contre l'avis de sa me- puissantes que toute l'industrie

<sup>(</sup>b) Le père Anselme, Histoire de la Maison royale, pag. 306.

<sup>(</sup>c) Voyes la remarque (A).

<sup>(</sup>d) Le père Anselme, Histoire de la Maison royale, pag. 306.

<sup>(</sup>e) Thuanus , lib. XXVIII. La Place , de l'État de la Religion et République , liv. VI.

<sup>(</sup>f) Discours du duc de Montpensier, au tome III de ses Mémoires. Voyes l'article BABELOT, tom. III, pag. 3, remarq. (C).

<sup>(</sup>g) . . . . . . . Si Pergama dextrå Defendi possent, etiam hac defensa fuis-

Virgil. , Æn. , lib. II, vs. 291.

que les malintentionnés le traversassent, et l'obligeassent enfin à se retirer.

(A) Elle a été une dame de grand mérite. ] M. de Thou en parle fort honorablement. Sub id tempus Jacoba Lonviana Mompenserii uxor V. kal. sept. ex tabe decessit, virili animo et prudentid suprà sexum insignis quæ semper publicæ tranquillitati studuerat, et si diutiùs vixisset, motus qui posteà secuti sunt impeditura credebatur (1). Le président de la Place ne lui rend point un témoignage moins glorieux. Si elle eust plus longuement vescu, dit-il (2), lon estime que les troubles ne fussent tels survenus, que depuis ils survindrent, pource qu'elle estoit d'une part fort aimée et creuë de la roine, et d'autre, le roy de Navarre se sentoit fort obligé à elle : qui servoit d'un lien pour les unir et entretenir en paix et amitié. Elle estoit femme de bon entendement, et clair voyante aux affaires mesme d'estat. Ce fut à elle que l'archevêque de Vienne (3) eut recours comme à la dernière ressource, lorsqu'il vit qu'on allait opprimer les princes du sang, sous le règne de François II. Il lui envoya un homme pour lui dire que si elle ne tenait pas traverser la maison de Guise, tout était perdu (4). Le président de la Place, qui rapporte ce fait au long, donne un petit coup en passant à la duchesse; mais il insinue qu'il tint plus au connétable de Montmorenci qu'à elle, qu'on ne remédiat au mal. Ladicte dame de Montpensier, ditil (5), ayant entendu ce propos, encore qu'elle fust timide, feit donner congé audict personnage, qui avoit parlé à elle pour aller aux bains

(1) Thuan. , lib. XXVIII, ad ann. 1561. (2) La Place, de l'État de la Religion et Rép., liv. VI, folio 215 verso.

(3) Charles de Marillac.

(5) La Place, de l'État de la Religion et Rep., fol. 101 verso.

des hommes, n'eussent permis d'Aspac (6) au Liege; lequel passant à Meru le jour sainet Martin ensuivant, parla audict connestable, et peu y profita. Nous verrons ci-des-sous (7) qu'on l'a blamee d'avoir tout gâté par le conseil qu'elle donna au roi de Navarre.

(B)... et de grand crédit.] On croit (8) que sans elle le duc de Bouillon n'aurait pas pu conserver le gouvernement de Normandie après la mort de Henri II, comme il le conserva. Mais écoutons Brantôme, qui nous dira bien d'autres nouvelles du crédit de cette dame. Après avoir dit pourquoi sous le règne de François Ier., le duc de Montpensier ne réussit guére, par rapport à ses prétentions sur les biens du connétable Charles de Bourbon, il ajoute (9): « Du temps » du roy Henry, il en eut quelques » lipées, par le moyen de madame » Jaquette de Long-Vic, de la mai-» son ancienne de Givry, issue de » celle de Chalon et des palatins de » Bourgogne. Cette dame, madame » la duchesse de Montpensier, du » tems du roy François, par un » moyen que l'on disoit alors, mon-» sieur d'Orleans la servant, quel » mal pour cela? (monsieur de Ros-» tain, qui vit encore, le scayt bien) » eut grande faveur à la cour , mais » elle n'y put rien faire à cette suc-» cession, pour la raison que j'ay la promesse qu'elle avait donnée de » dite ; aussi qu'elle estoit jeune, et » non si spirituelle comme elle le fut » depuis. Du temps du roy Henry » elle eut beaucoup de faveur, car » elle devint plus habile et gouver-» noit fort la reyne. Le roy françois » second vint à son regne, où elle » put beaucoup, car je l'ay veu gou-» verner si bien le roy et la reyne, » que j'ay veu aussi deux fois de mes » yeux, que le roy faisoit recom-» mander la cause de madite dame, » qui faisoit tout, et son mary peu, » et solliciter contre la sienne pro-» pre. Cela estoit fort commun à la » cour ; et si vis une fois M. le cardi-» nal de Lorraine, de la part du roy » en parler à messieurs de la cour, » qui l'avait aussi envoyé querir à » son hostel de Cluny, lors que le

<sup>(4)</sup> Voyes M. de Thou, au commencement du XXVIe. livre ; et le président de la Place, de l'État de la Religion et Rép., liv. VI, fol. 200 verso. D'Aubigné, liv. II, chap. XXI, se trompe, en disant que Marillac vint lui-même trouver la duchesse.

<sup>(6)</sup> Il est fallu dire de Spa. (7) Dans la remarque (1). (8) La Place, folio a 15. (9) Brantôme, Mémoires, tom. III, p. 276.

» roy alla à Orleans, et leur recom-» manda le droit de ladite dame » (elle y estoit presente) jusques à aux intérêts de MM. de Guise, qui » dire que le roy la vouloit gratifier » en cela; qu'il renonçoit pour sa » part et son droit à cette succession, » et qu'il n'en vouloit nulle portion » ny part, et qu'ils passassent et cou-» lassent cela le plus legerement pour » Iuy qu'ils pourroient. Pour fin cette princesse et ce prince, et les leurs les uns après les autres ont » tant travaillé, sollicité et plaidoyé qu'ils en ont eu pied ou aisle, fors » la duché de Chastelleraut, que les » roys par cy-devant n'avoient voulu » desmordre, et l'avoient mise à leur » propre, laquelle depuis donnerent » pour appennage à madame leur » sœur naturelle legitimée, que nous » avons veu long-temps appeler ma-» dame de Chastelleraut, aujour-» d'hui madame d'Angoulesme. »

Sur ce témoignage je me crois en droit de m'inscrire en faux contre ce que dit le père Anselme (10), que le roi Francois Ier. restitua au duc de Montpensier une bonne partie de la succession de la maison de Bourbon, comme le duché de Chatelleraut, le comté de Forez, et la baronnie de Beaujolais et de Dombes, et même le comté de Montpensier, qui fut érigé en duché et pairie, l'an 1538, auquel fut joint le Dauphine d'Auvergne, avec la seigneurie de Com-braille, l'an 1543. M. de Thou s'accorde incomparablement mieux avec Brantôme qu'avec ce père; car il assure que Charles de Marillac écrivit à la duchesse, en 1560, que le temps était venu où elle était obligée d'agir contre la maison de Guise, puisqu'elle avait recouvré le pays de Beaujolais et celui de Dombes, et qu'elle avait promis d'agir, pourvu que l'on fit raison à son mari sur la succession du connétable (11). Il eût été absurde de lui parler de la sorte, si la restitution avait été faite sous François Ier. Je ne sais ce qu'il faut

(10) Histoire de la Maison royale, pag. 306.
(11) Mandatorum summa hac erat ut ipsa fidei data recordaretur, quam primum bona mariti ex Caroli avunculi hareditate a rege possessa recuperdiset, daturam operam ut, Guisianorum conatus impedirentur, tempus ve nisse Belloiocensibus ac Dumharibus receptis quo fidem liheraret. Thuan., lib. XXVI, init. La Place, folio 100, dit la même chase.

croire de ce que dit M. Varillas (12), que la duchesse attacha son mari ne se désièrent point de ce duc, mais le souffrirent à la cour pendant qu'ils en écartérent les autres princes du sang; tant parce qu'ils le con-naissaient plein de haine pour les calvinistes, que parce que tout le monde savait que Jacqueline de Longvic sa femme, le gouvernait absolument, et que cette princesse avait une si étroite liaison avec la reinemère, qu'elle ne ferait jamais que ce qu'il plairait à sa majesté (13). C'était là le lieu de débiter ce que cet auteur a débité dans la vie de Charles IX, touchant le huguenotisme de cette duchesse; mais on ne sait pas toujours, quand on fait un livre, ce que l'on sait lorsqu'on en compose un autre; et de là viennent tant de différentes hypothèses de M. Varil-

(C) Elle était fille puinée de Jean de Longvic.] FRANÇOISE de Longvic. sa sœur aînée, fut femme de l'amiral Chabot, et laissa postérité (14). Le père Auselme a donc dit fort improprement que Jacqueline fut héritière de Jean de Longvic. Il donne la même qualité à Françoise. L'expression ne serait pas juste, quand même on aurait donné à chacune la moitié des

biens paternels.

(D) Son mari avait soupçonné..... qu'elle était de la religion.] Voyons ce qu'en dit le président de la Place (15). « Elle desiroit que le duc de » Longueville espousast la troisiéme » (16), destinée par le pere à estre » religieuse à Frontevault, au grand » regret de ladicte dame, ainsi qu'elle » feit entendre à son mari par ses propos, ne lui celant ce dont il » l'avoit auparavant souspeçonnée, » qu'elle estoit de la religion dicte » reformée. Ce qu'elle avoit fait pa-» roistre durant sa dicte maladie » (qui fut longue) estant à Fon-

(12) Dans l'argument du XXIII. livre de l'Histoire de l'Hérésie.

(13) Varillas, livre XXIII de l'Histoire de l'Hérésie, pag. m. 134.

(14) Le père Auselme, Histoire des Officiers, pag. 313.

(15) La Place, de l'État de la Religion et Rép., folio 215 verso.
(16) Cet auteur ne savait pas qu'ils avaiens

eing filles.

» son sacre, où elle demanda un » ministre de ladicte religion, pour » conferer avec lui du faict de sa » conscience. Malo luy ayant esté lique. » envoyé, qui luy refusa de luy » administrer le sacrement de la » cene, qu'elle demandoit, pour au-» tant qu'elle estoit seule, et n'y » avoit autre pour communier avec » elle : remonstrant ledict Malo qu'i-» celuy sacrement n'estoit institué » pour estre particulièrement admi-» nistré, comme estoit bien le bap-» tesme, ains pour estre communié à » plusieurs fidelles ensemblement : » dont toutesfois elle ne se pouvoit » contenter, voulant en toutes sor-» tes faire declaration de la religion » en laquelle elle vouloit mourir.» M. de Thou (17) rapporte en substance la même chose. M. Varillas (18) l'a adoptée purement et simplement : marque évidente qu'il n'a point cru que ce fût un conte à la huguenote; car s'il l'eût cru, il eût fait une longue parenthèse pour nous le dire.

(E) Françoise.... sa fille aînée..... Son père se donna des soins incroyables pour la faire revenir.] Entre autres choses, il fit disputer devant elle deux docteurs de Sorbonne et deux ministres, aux mois de juillet et d'août 1566. Cette conférence ne put se tenir dans l'hôtel de Montpensier, parce que ce prince voulut exiger que les ministres ne priassent point Dieu avant l'action, à quoi ils ne voulurent point consentir. La partie fut donc rompue; mais on la renoua quelque temps après, et on l'exécuta dans l'hôtel du duc de Nevers. J'en parle ailleurs (19). Les deux docteurs étaient Simon Vigor et Claude de Saintes; les deux cesse huit ou neuf jours après la mort ministres étaient Spina et Sureau. Il de sa mère? Je n'insiste point sur ce y eut bien des paroles en répliques, dupliques, etc., et puis des impri-més où chaque parti s'attribuait la victoire; mais le bon fut pour les ministres que la duchesse leur demeura, et c'était le prix de la cour-

(17) Lib. XXVIII, pag. m. 562. (18) Histoire de Charles IX, tom. I, pag. 71.

Voyes la remarque (B) de l'article Sousses
(Jean de Parthenai, seigneur de), tom. XIII.

» tainebleau, et le roi à Reims pour se. Il arriva le contraire dans la dispute de M. l'évêque de Meaux et de M. Claude : mademoiselle de Duras adjugea le prix au champion catho-

(F) Charlotte..... avait été mise dans un couvent contre l'avis de sa mère.] Ceci me donne lieu de toucher à une contradiction de M. de Thou. Il dit dans le livre XXVIII, que Jacqueline de Longvic était indignée de la clôture de sa Charlotte pour deux raisons ; l'une qu'elle l'avait destinée au duc de Longueville; l'autre qu'elle lui avait déjà remarqué de la répugnance pour la vie religieuse (20). Dans le LIe. livre il dit qu'elle l'éleva à la religion protestante, mais en secret par la crainte de son mari; et ensuite il dit que cette Charlotte, n'ayant à peine qu'un an, fut jetée dans le couvent de Jouarre : Vix annicula in Jovariense mona:terium conjecta. Si elle n'avait qu'un an, tout ce qu'on a dit de son instruction et des marques de sa repugnance est faux et impossible. Il faut sans doute ou que ce grand historien ait été dans des distractions d'esprit peu ordinaires, ou, ce qui est plus vraisemblable, qu'il ait entendu par anniculus un age plus avancé que celui d'un an. Mais se trouve-t-il de bonnes autorités pour ce sens-là \*?

(G) Une de ses filles épousa le fils du duc de Nevers.] On l'appelait le comte d'Eu. Je ne trouve point en quel temps il se maria; mais je me désie du père Anselme, qui dit (21) qu'Anne de Bourbon fut mariée par contrat du 6 de septembre 1561, avec François (22) de Clèves, IIe. du nom, duc de Nevers, et qu'elle mourut sans enfans, l'an 1572. Car quelle apparence qu'on ait marié cette prin-

<sup>(19)</sup> Sous le mot Rosien , tom. XII , remarque (B).

<sup>(20)</sup> Fremente matre qua Carlottam Longavillano duci uxorem destinaverat, et jam dun animadvertere sibi videbatur ægre filiam in monasticam vitam consentire.

<sup>\*</sup> Joly dit que toute la faute de M. de Thou cou siste en ce qu'il n'a pas dit que Charlotte fut mise deux fois au couvent de Jouarre; la première à l'âge d'un an ; la seconde beaucoup plus tard , et lorsque son père s'apereut que sa mère las inspirait le calvinisme. Joly développe sa conjecture dans une longue note.

<sup>(21)</sup> Histoire des Offic., pag. 313.

<sup>(22)</sup> Le président de la Place, et M. de Thou le nomment Henri.

qu'a dit le président de la Place (23), que le duc de Nivernois mourut peu ce duc (28); et comme il remarque après le mariage de Henri de Clèves, son fils, avec Anne de Bourbon; d'où il faudrait conclure que ce mariage précéda la mort de la duchesse de Montpensier, si l'on ne prenait point jour de Paques, 29 de mars 1562 (29); garde que ceux qui mettent la mort comme, dis-je, il remarque cela, du duc de Nevers au 13 de février sans dire jamais un seul mot de la 1561, se règlent sur la coutume qui duchesse, il faudrait conclure qu'elle durait encore de commencer l'année à Paques (24). Or sur ce pied-là il est clair que ce duc mourut après Jacqueline de Longvic, et qu'ainsi ce qui a été cité du président de la Place ne réfute point le père Anselme. J'aimerais mieux me prévaloir de Brantôme, qui dit que le comte d'Eu alla épouser en Espagne la princesse Anne. C'était, dit-il (25), le plus la cour de Catherine de Médicis. beau prince à mon avis que j'aie jamais vu, et le plus doux et le plus aimable; nous le tenions tel parmi nous, et lorsqu'il s'en alla épouser madame sa femme en Espagne (26), se et belle princesse, et pour telle fille à M. de Montpensier, il y fut tenue en France et en Espagne, aussi tout tel estimé et admiré autant de ceux de la cour, que de tout le Espagne avec la reine Elisabeth de pays. A qui croirons-nous, ou à France, estant sa coupiere, lui don-Brantôme qui dit que la princesse nant à boire, d'autant que la reine fut épousée en Espagne, ou à M. de Thou et au président de la Place, qui disent, celui-là qu'après son retour lui donna un diamant de quinze cents d'Espagne elle épousa Henri duc de à deux mille écus. Une maîtresse du Clèves, celui-ci que la duchesse sa comte d'Eu témoigna beaucoup d'en-mère la rappela d'Espagne, afin de vie d'avoir cette bague qu'elle vit au la marier à ce Henri? M. de Thou, qui remarque qu'elle mourut peu après ses noces, aurait pu en dire autant de son mari, tué à la bataille de Dreux, par la faute d'un enseigne du duc de Guise, qui laissa dé-bander son pistolet. Voilà ce qu'en dit Brantôme : mais d'Aubigné (27) le conte tout autrement, et nous fait savoir que ce jeune duc de Nevers avait eu connaissance de la vérité. C'est apparemment pour cela que Jacqueline de Longvic avait voulu être sa belle-mère. Bèze rapporte dèle à sa femme.

(23) De l'État de la Religion et Républ., fol. 215 verso.

(17) Tom. I, pag. 237.

assez au long la mort et la religion de que le marquis d'Isles son frère, et la marquise sa femme assistaient aux exercices de piété avec lui, et qu'ils firent même la cène tous ensemble le mourut peu après son mariage, ainsi que M. de Thou l'a avancé, si l'on ne voyait deux auteurs qui s'y opposent : l'un est le père Anselme, assurant que cette dame décéda l'an 1572; l'autre est Brantôme, qui en parle comme de la veuve du mte d'Eu, depuis M. de Nevers (30), lorsqu'il donne la liste des dames de

(H)..... La reine Elisabeth... l'aima beaucoup.] Brantôme m'apprend (31) que cette fille de M. de Montpensier, très-sage, très-vertueuavoit été nourrie quelque temps en estoit servie de ses dames et filles, et chacune avoit son état. Cette reine doigt du comte, l'obtint sans peine, et la porta toujours pour l'amour de lui. La comtesse, à qui son mari avait fait accroire qu'il avait perdu ou engagé ce diamant, le vit entre les mains de la demoiselle qu'elle savoit bien être maistresse de son mari, et tourna la tête de l'autre côté, et jamais n'en sonna mot à l'un ni à l'autre. Brantôme a raison de l'en louer : mais quel désordre ! Ce comte vécut peu de temps depuis ses noces, et il ne laissa pas d'être infi-

(I) Elle procura à la France le chancelier..... de l'Hôpital.] M. de Thou (32) nous apprend ce fait

<sup>215</sup> verso.

(24) M. le Laboureur est de ceux-lù, tom: II, pag. 106 des Additions à Castelnau. Mais Théodore de Bèze, liv. V., pag. 749, remarque expressément que ce duc mourut le 14 de février 1562, commençant l'anuée en janvier.

(25) Cité par le Laboureur, là méme.

(26) En 1561, là même, pag. 107.

<sup>(28)</sup> Histoire ecclésiastique, liv. VI, p. 241. (29) Bèze, Histoire ecclésiastique, liv. V, p. 748, 749. (30) Brantôme, Discours de Catherine de Mé-

dicis, dans le tome des Dames illustres.

(31) Dames Galantes, tom. II, pag. 3g6.
(32) Lib. XXIV, sub fin.

on gette manière : Id autem factum Jacobæ Lonvianæ Monpenserii uxoris commendatione quæ in Catharinæ amicitid præcipuè florebat, ex-celso ingenio mulier, et quæ crescentem Guisianorum potentiam sus-pectam habebat. Illa Catharinam Guisianorum violentiam jam expertam proprio metu incendebat, et ad imperium anhelanti certissimam viam ostendebat, si aliquem deligeret cujus salutaribus monitis eorum perniciosa consilia revinceret. Voyez une ample paraphrase de ce latin dans Varillas, à la vie de François II (33), où l'on trouve aussi (34) comment la duchesse de Montpensier contribua à sauver le prince de Condé, sous le même règne. Cet historien ne lui est pas si favorable dans la Vie de Charles IX. Il veut qu'elle ait été cause de ce que le roi de Navarre renonça à la régence en faveur de la reine-mère. Les persuasions, dit-il (35), de la duchesse de Montpensier, que l'on appelait la sirène, l'emporterent sur les remontrances des Montmorencis, des Châtillons, des calvinistes et des plus zélés catholiques... La facilité de ce prince fut la cause ou l'occasion de tous les maux qui affligèrent la France durant si long-temps. Mais puisqu'il avoue que le connétable et l'amiral, au lieu de le détourner d'un si honteux désistement, l'y confirmèrent par cette seule raison (36), que son inconstance les embarrassait irop, et qu'ils disposeraient plus aisement de la reine, après l'avoir obligée par un bienfait aussi considéra-ble qu'était celui de porter le premier prince du sang à lui céder la régence, îl n'y a pas tant à crièr contre la négociation de cette duchesse. M. de Thou ne la blâme point (37).

(33) Pag. 195 et suiv., édition de Hollande. Voyez aussi pag. 264.

(34) Pag. 295.

(37) Lib. XXV, pag. 525.

LONGUS, sophiste grec, auteur d'un livre intitulé Homesuxà, c'est-à-dire, Pastorales (A), qui la feuille de papier, (ce qui malheureus-

est un roman sur les Amours de Daphnis et de Chloé. M. Huet (a), évêque d'Avranches, qui est un grand juge en toutes matières, dit assez de bien de cet ouvrage; mais il y remarque aussi beaucoup de défauts, entre lesquels le plus grand sans doute consiste dans les obscénités qui s'y trouvent (B). Cela est encore plus éloigné de la politesse de nos. romans, que la conduite de la bergère de Longus : elle aime trop tôt, et accorde des baisers trop promptement (C). On croit que Longus a fourni l'idée d'une galanterie fort plate qui règne dans quelques romans : la bergère verse à boire, et boit un peu la première, et puis elle présente de telle sorte le verre au berger, qu'il faut qu'il applique les lèvres précisément à l'endroit où elle avait appliqué les siennes (D). Personne parmi les anciens ne parle de Longus, ce qui fait qu'on ne saurait bien dire en quel temps il a vécu \*. On

(a) De l'Origine des Romans, pag. 65, 66, edit. latina. \* L'ouvrage de Longus a été long-temps imprimé avec lacunes. Dans un voyage qu'il fit en Italie en 1807, M. Courier seuillets un manuscrit de la bibliothéque de l'abbaye de Florence, et le premier livre lui parut entier dans ce manuscrit. Dans un nouveau voyage qu'il fit à Florence, en novembre 1809, M. Courier copia de ce manuscrit ce qui manquait dans les imprimés. • Après . avoir copié, dit M. Courier, tout le morceau inédit, pour marquer dans le volume l'endroit du supplément, j'y mis une feuille de papier, sans m'aperceroir qu'elle était barbouillée d'encre en des-» sous. Ce papier s'étant collé au feuillet y » fit une tache qui couvrait quelques mois » de quelques lignes. » Il s'agit dans ce passage, dit encore M. Courier, de savoir qui baisera Chloé. La tache était dans a plus grande largeur de celle d'un écu de cinq francs; elle était un peu plus longue que large, et quelques taches moindres ou écla-

boussures étaient à côté. Lorsqu'on détachs

<sup>(35)</sup> Tom. I, pag. 9, à Pann. 1560. Il cite la Négociation de la duchesse de Montpensier avec le roi de Navarre.

<sup>(36)</sup> Dérohés à Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique, liv. IV, pag. 406.

a plusieurs éditions et plu- sieurs versions de son ouvra-

ment n'eut pas lieu au moment de l'accident); on vérifia du moine sur la copie manuscrite, faite par M. Courier, et on reconnut qu'aucun des mots couverts d'encre ne présente dans la copie aucun doute, aucune incertitude. La tache d'encre fit grand bruit dans la littérature grecque. Un ano-nyme fit insérer un article dans le Corriere Milanese du 23 janvier 1810. M. Furia, bi-bliothécaire de la bibliothéque Laurentiane, dont le manuscrit faisait partie lors de l'accident, écrivit une lettre : al sig. Domenico Valeriani direttore delli studj nel liceo di Vimercate, e prof. di eloquenza e filosofia. Cette lettre, datée du 5 février 1810, fut imprimée dans le tome X de la Collezione d'opuscoli scientifici e letterarj (pages 49 à 70), et des exemplaires en furent tirés à part sous ce titre : Della scoperta e subitanea perdita di una parte inedita del primo libro de' Pastorali di Longo, fatta in un co-dice dell' abhazia Fiorentina, ora esistente nella pubblica imp. biblioteca mediceo-Laurenziana. in-8°. de 24 pages, avec une planche ou fac simile de la tache d'encre. M. Courier, étant allé de Florence à

Rome, trouva dans cette dernière ville d'autres manuscrits de Longus, et donna à Rome, en mars ou avril 1810, et à ses frais, une édition tirée à cinquante-deux exemplaires seulement, de l'ouvrage de Longus, avec les variantes de Rome et de Florence. Il distribua en même temps le fragment de Florence, imprimé séparément. M. Courier fit ensuite imprimer : Daphnis et Chloé, traduction complète d'après le manuscrit de l'abbaye de Florence: Florence, Piatti, 1810, in-8°., tirée à soixante exemplaires. C'était la traduction d'Amyot ; mais M. Cou-rier , outre l'addition du fragment, y avait fait un grand nombre de corrections, dont quelques-unes de pur style. M. Antoine Augustin Renouard, libraire à Paris, ayant, dans sa Notice sur une nouvelle édition de la traduction française de Longus, par Amyot, et sur la découverte d'un fragment grec de cet ouvrage, parlé du malheureux accident de la tache d'encre, M. Courier publia peu après une Lettre (datée de Tivoli, 20 septembre 1810), à M. Renouard, sur une tache d'encre faite à un manuscrit de Florence, in-8°. de 23 pages, sans nom de ville ni d'imprimeur, mais imprimée en Italie. Une lettre de M. Courier, et datée de Paris, 1er. octobre 1812, est ajoutée par les curieux à son édition grecque de Longus. L'année suivante, M. Courier fit paraître: Les Pas-torales de Longus, ou Daphnis et Chloé, traduction complète d'après le texte grec des meilleurs manuscrits, Paris, F. Didot, 1813, in-80, tiré à six cents exemplaires. La traduction d'Amyot a été en partie con-servée. Enfin une troisième édition a paru en décembre 1821 sous ce titre : Les Pastorales de Longus, ou Daphnis et Chloé, trage (E).

duction de messire Jacques Amyot, en son vivant évêque d'Auxerre et grand aumônier de France, revue, corrigée, complétée, de nouveau refaite en grande partie par Paul Louis Courier, vigneron, membre de la lé-gion d'honneur, ci-devant canonnier à cheval, aujourd'hui en prison à Sainte-Pelagie, Paris, Corréard, in-8°, contenant la lettre à M. Renouard, etc. Je crois devoir ajouter que c'était par jugement de la cour d'assises du département de la Seine, du 28 août 1821, que M. Courier avait été condamné à deux mois de prison, comme coupable d'outrages à la morale publique dans un écrit intitulé : Simple discours de Paul-Louis, vigneron de la Chavonnière, aux membres du conseil de la commune de Vérets, departement d'Indre-et-Loire, à l'occasion d'une souscription proposée par S. E. le ministre de l'intérieur pour l'acquisition de Chambord, Paris, 1821, in-83. de 28 pages, dont il existe une seconde édition. Dans cette brochure très-plaisante, M. Courier appe-lait par leurs noms les vices des courtisans du successeur de Scarron et du courtisé.

On peut aussi, pour l'histoire de la tache d'encre et les éditions de 1810, consulter le Catalogue de la Bibliothéque d'un amateur (M. A.-A. Renouard), tom III, pag. 181, 182, 183, 185, 186 et 188. M. Renouard et M. Courier sont d'accord parfait sur un point, la cause de l'humeur de monsignor Furia. Furia feuilletait depuis des années le manuscrit dans lequel était le fragment. Il venait même d'imprimer une prolixe et minutieuse description dans laquelle, comme le dit très-bien M. Courier, la seule partie de ce manuscrit qui soit intéressante est aussi la seule dont Furia ne parle point; et cela parce qu'il n'a pas su l'y apercevoir. C'était le cas ou jamais d'avoir du dépit.

Bayle, dans la remarque (E), parle des éditions et traductions du roman de Longus. La première édition de celle d'Amyot est de 1559, comme Bayle le dit.

(A) Il est auteur d'un livre intitulé Ποιμενικά, c'est-à-dire Pastorales.] Le mot pastoralia lu dans Vossius par M. Moréri, lui a fait juger que cet ouvrage est en vers; Longus, ditil, laissa quatre livres de vers pastoraux ou eglogues, que Godefroi Jungerman nous a donnés en latin avec des remarques de sa façon; et il a dedié cet ouvrage à son cousin Louis Camérarius. Les pastorales de Longus sont en prose : le traducteur latin s'appelle Godefroi Jungerman; et il était inutile de remarquer qu'il dédia cette version à Louis Caméraréri a tiré cette particularité, a eu publie des aventures de mauvais des raisons de la fourrer dans son exemple. Voici les devans qu'il prit livre, tirées du temps et du pays où contre eux : ses paroles méritent il écrivait; car ce M. Camérarius d'être rapportées, parce qu'il y a était fort connu en Hollande, où il bien des auteurs dont la vertu et la avait été ambassadeur du roi de Suéde : c'est ce que Vossius ne manqua l'on n'opposait à la critique faroupas d'ajouter (1). Moréri, qui n'avait pas les mêmes raisons, devait négliger cette queue, ou en tout cas il devait dire tout ce que Vossius avait dit; par-là il eût donné lieu à ses lecteurs de se faire quelque idée de celui auquel on avait dédié la version de Longus. De plus habiles gens que M. Moréri out cru que les Pastorales dont je parle étaient en vers. Malincrot a été dans cette erreur (2), comme le remarque le sieur Konig (3), qui de son côté ignore qu'avant l'édition de Jungerman (il le nomme Jugerman) ces Pastorales eussent paru en latin.

(B)..... dont le plus grand défaut consiste dans les obscénités qui s'y trouvent.] Je crois que ce fut à cause de cela que M. Huet n'acheva pas de le traduire en latin; car il nous apprend qu'il entreprit cette traduction dans sa jeunesse, avant qu'il connût parfaitement le caractère de cet ouvrage, et combien cette lecture pouvait nuire aux jeunes gens, et convenait peu à des personnes agées. Quum puer essem, hunc autorem latine interpretandum suscepi, cùm nondùm satis haberem exploratum, quid in eo laudabile esset, quid vitiosum; et quantum ejus lectio pueritiæ damnosa sit, quam parum etiam ætati provectiori decora (4). Cette raison n'empêcha pas un professeur de Francker de traduire ce roman, et de le donner au public avec de savantes notes, Pan 1660. Il craignit la censure de certaines gens, dont l'humeur austère

(1) Operam suam dicavit consobrino suo Lu-dovico Camerario ium electori Palatino à con-siliis, posteà serenissimi Suedia regis legato ad Faderatos Belgas. Yossius, de Histor. gracis, pag. 517.

(2) Longus sophista scripsit heroloo carmine e amoribus Daphnidis et Chloes libris quatuor. Malliner. Paralipom. , de Hist. gree. , pag. 39.

rius son cousin. Vossius, de qui Mo- et chagrine ne peut soussir que l'on sagesse pourraient être chicanées, si che et maligne des faux Catons le bouclier de ce traducteur de Longus. Dicam hic quod sentio, dit-il (5): Non feram judices, nostrá in causá, Caperata fronte Catones, qui sinè dubio me altum stertere, aut cucurbitas pingere mallent, qu'am tanto conatu, tam immanes nugas agere vitioque fortasse mihi vertent, quod logos hosce amatorios (quid enim quæso est, quod non vellicare malignitas possit?) haud tamen illepidos, nec inficetos, latine conversos, grandior atate, xai yeyoras per unxias udu npor , in lucem edere sategerim. O formidabilem censorum severitatem! Quorum censura actum erit de Homero, homine ab ipsis gratiis fieto, venereos amores, adulteria, incesta, scelera prolixè describente : quem tamen Alexander tanti secit, ut suo pulvillo noctibus singulis subdiderit; actum de Aristophane, quem nihilominus Johannes ille Antiochenus, summorum theologorum lumen, qui propter aureum eloquentiæ flumen, Chrysostomi cognomen obtinuit, nocturnd diuturnaque versasse manu, a viris fide dignis memoriæ proditum est. Nullum equidem poëtarum invenias, quin multa multorum scelera nefaria narret, non quidem ad bonos labefactandos, corrumpendosque mores; sed potius ad eosdem emendandos, atque flagitia illa detestanda, abominanda. Multò minus vitilitigatores, (quorum seges in hoc seculo densa est) homines, ut Plinius ait, ad venena natos, qui nullum aliud abominati spiritus pramium novére, quam odísse omnia: At potius rerum humanarum æquos mihi æstimatores exopto. Ce professeur de Franéker s'est vu indispensablement obligé, dans son commentaire, à toucher les impuretés de Longus; mais il l'a fait en y apposant sa détestation. Que pouvait-il faire

(5) Petrus Molt., Snecanus, J. U. D. et Gr. Ling. professor ordinarius in Acad. Francherand, epistola dedicator. Longi Pastoralium.

<sup>(3)</sup> Biblioth., pag. 480. (4) Petrus Daniel Huetius, de Origine Fabularum romanensium, interprete Gulicimo Pyrrhone, pag. 67.

davantage? Opus alioqui tam obscenum est, ces paroles sont de M. Huet (6), ut qui sine rubore legat, eum cynicum esse necesse sit. Cet alioqui se rapporte à un grand défaut qu'il venait de remarquer. C'est que Longus commence son livre à la naissance de son berger et de sa bergère, et le continue jusques à leur mariage, et à leurs enfans, et à leur vieillesse (7). C'est sortir entièrement du vrai caractère de cette espèce d'écrits. Il les faut finir au jour des noces, et se taire sur les suites du mariage. Une héroïne de roman grosse et accouchée est un étrange personnage.

(C) La bergère de Longus..... accorde des baisers trop promptement.] Vous n'avez pas lu cinq ou six pages, que vous trouvez Daphnis extasié du plaisir qu'un baiser de sa bergère lui cause. Τοῦτο φίλημα καινόν, s'écrie-til, ἐκπηδῷ μου τὸ πνεῦμα, ἐξάλλεται ἡ rapola, Thretas is Luxis, rad oucos πάλιτ φιλήσαι θέλω. Hocce osculum admirabile est; quippe spiritus meus exultat, cor exilit, anima liquescit: at tamen iterum suaviari cupio (8). Une lacune qui est dans la même page nous empêche de savoir les circonstances de ce baiser. Peu après on trouve qu'il manie les tétons de sa bergère (9) sans qu'elle s'en fâche. Cette pauvre fille l'ayant vu tout nu, fondit d'amour; elle ne vit rien en lui que de très-aimable : elle fut si peu effrayée de cet objet, qu'elle s'en approcha hardiment, et qu'après avoir baisé son herger, elle l'aida à reprendre ses habits. 'H μετ γέρ γυμνόν όρωσα Δάφνιν, έπαν-θοῦν ενέπεπτε το κάλλος, καὶ ετέκετο, μιδεν αὐτοῦ μέρος μέμλασθαι δυναμέ-του λουομένου κάτα αὐτοῦ λουομένου καὶ γυμνωθέντος ένεδύετο, πρότερον καὶ αὐτὰ φιλάσασα. Illa enim nudum conspicata Daphnidem, efflorescentem in ejus pulchritudinem incidit, atque

(6) Huet, de Orig. Fabul. Romanens., p. 67. (7) Pejus etiam vilium est perversa et præpostera operis economia. A pastorum cunabulis ineptè orditur, et viz in corum nuptiis desinit : ad corum usque liberos, imò et senectutem sua nar-ratione progreditur. Idem, ibidem.

(8) Longue, lib. I, pag. 12, edit. Francker., in-4°.

(9) Καθήμεν αὐτῆς εἰς τὰ ς έρνα τὰς χείpac. Manu sud poctori illius admotd. Ibidem.

contabuit, cum nullam ejus partem vilipendere posset (10)...... At illa vicissim, dato osculo, vestem illius, jam loti atque denudati, induebat (11). Toutes ces choses seraient des monstres dans les romans d'aujourd'hui. On ne pardonne point au marquis d'Urfé les faveurs légères qu'il fait obtenir à Céladon : on lui fait un crime du plaisir qu'il lui procure de voir Astree toute nue. Voici les termes de l'accusation; c'est Astrée qui parle. C'est vous, dit-elle (12), en jetant les yeux sur d'Urfé, c'est vous qui êtes l'auteur de l'injure dont je me plains , et votre plume téméraire a jete des traits dans mon histoire, qui me blessent dans la partie de l'âme la plus sensible. Je ne suis pas plus délicate qu'une autre, poursuivit elle, j'excuse les emportemens amoureux, lorsqu'une passion toute pure les produit: un baiser surpris galamment n'effaroucha jamais ma pudeur, et je sais qu'il y a de petites privautés que l'amour inspire, et que la raison ne condamne pas. Mais quand je considère que je suis une des trois bergères que vous présentez à Céladon toutes nues, de quel œil puis-je regarder une aventure si injurieuse à ma vie? et ne puis-je pas croire, ou que vous avez eu mauvaise opinion de ma pudeur, ou que vous m'avez prise pour une esclave que vous vouliez vendre à ce berger? Si je ne me flatte point dans ma beauté, je crois que mon visage tout seul pouvait bien faire une conquête: il y avait assez de feu dans mes yeux pour brûler un cœur; et je puis dire, sans présumer trop, que ma nudité n'était point de l'essence de ma victoire. C'est un défaut trop ordinaire aux auteurs des romans grecs (13): les femmes y font les premières avances; les hommes y sont trop sages. M. Huet ne disconvient pas que cette conduite des hommes ne soit fort louable selon les règles de la morale, mais il soutient avec raison qu'elle est absurde selon

<sup>(10)</sup> Ibidem , pag. 18.

<sup>(11)</sup> Ibidem, pag. 19. (12) Parnasse réformé, pag. 136, édition de Hollande. Voyes, la même, pag. 187, l'arti-cle XVIII de l'édit d'Apollon.

<sup>(13)</sup> Conséres ce qui a été dit dans la remarque (C) de l'article d'HYPSIPYLE, tom. VIII, pag. 156.

les lois du roman. Prior amat Hys- facon (17). Ab hoc (Longo) (18) Eumina, dit-il (14), en parlant du livre d'Eustathius, où le héros ne ré-urbanitatis genus, qua Hysminam pond riell'à une déclaration d'amour pocula ministrantem induxit, et qui que lui fait son héroïne : Prior amorem et fatetur et offert sine modestid, sine pudore, sine arte: Atque his blanditus neque monetur Hysminias, neque respondet. Laudabile id quidem est, si ad leges moralis philosophiæ; ineptum si ad romanensia præcepta exigatur. Voyez ci-dessus (15) Théagène raillé de ce qu'il donne un soufflet à Chariclée parce qu'elle le voulait baiser. On dirait que mademoiselle de Scudéri est la première qui ait banni du roman une économie qui faisait tort à son sexe, et en général à la bienséance; elle crut introduire des nouveautés en donnant aux héroïnes beaucoup de pudeur, et aux héros beaucoup de tendresse; c'est pourquoi elle se crut engagée d'en proposer ses raisons dans la préface de son Ibrahim, qui est le pre-mier de ses romans. Voici ses paroles (16): Vous y verrez, lecteur, (si je ne me trompe) la bienseance des présentaient point le verre où elles choses et des conditions assez exacte- avaient bu, mais le galant tâchait ment observée: et je n'ai rien mis en de le leur ôter, afin d'appliquer ses mon livre que les dames ne puissent levres au même endroit où les leurs lire sans baisser les yeux et sans rou- avaient été appliquées. C'est un prégir. Que si vous ne voyez pas mon cepte d'Ovide (20). Je crois que cela héros persécuté d'amour par des fem- est encore en usage dans plusieurs mes, ce n'est pas qu'il ne fût aima- pays du monde. Molière le fait prati-ble, et qu'il ne pût être aimé; mais quer dans l'une des scènes de son Éc'est pour ne choquer point la bien- tourdi (21). séance en la personne des dames, et la vraisembiance en celle des hom- tinences des galans, ne dit rien de mes, qui rarement font les cruels, celle-là, mais il s'en approche un et qui n'y ont pas bonne grace. En-peu; car il parle des viandes qu'on fin, soit que les choses doivent être présentait après les avoir goûtées (22). faire pas un Hilas, sans en vouloir amor non habet. Mel meum, lumen faire un Hippolyte.

(D) Le berger... applique ses lèvres precisément à l'endroit où la bergère avait appliqué les siennes.] Le traducteur de M. Huet explique cela de cette

(14) Huet., de Orig. Fabul. Romaneus., pag. 62.

(15) Dans l'article Héliodore, tom. VII, pag. 554, remarque (C).

stathius sumsisse videtur hoc elegans parte poculi labra delibans labris suis ipsa tetigerat, eadem Hysminiæ bi-bituro tangenda leniter offerentem. Eustathius pourrait avoir tiré de plus haut cette belle galanterie; car nous la trouvons dans Lucien. Ce railleur introduit Junon qui reproche à Jupiter de boire les restes de Ganymède, et d'appliquer sa bouche précisé-ment au même endroit de la tasse que Ganymède. Eriore de Rai àmoyeuσάμενος μόνον, έδωκας έκείνω και πιόντος ἀπολαθών την κύλικα, όσον υπόλοιποι έν αὐτῆ, πίνεις, ὅθεν καὶ αὐτος ἔπιε, καὶ ἔνθα προσήρμοσε τὰ χείλη, ἵνα καὶ πίνης άμα, καὶ φιλης, Interdum autem ubi solum degustasti, porrigis ipsi: deinde ipso bibente calicem arripis, et quantum in ipso restat, ebibis, qua parte ipse bibit, et ubi labia applicuit, ut et bibas simul, et osculeris (19).

Du temps d'Ovide, les dames ne

Saint Jérôme, décrivant les imperainsi, soit que j'aie jugé de mon héros Crebra munuscula et sudariola, et par ma faiblesse, je n'ai point voulu fasciolas, et vestes ori applicitas, et mettre sa fidelité à cette dangereuse oblatos et degustatos cibos, blanépreuve, et je me suis contenté de n'en dasque et dulces litterulas sanctus meum, meum desiderium, omnes de-

75, edit. Francker.

<sup>(16)</sup> Préface d'Ibrahim Bassa, folio iiii. Noon frère , qui parle.

<sup>(17)</sup> Huet. , de Orig. Fabul. Romanens. , pag. 64. (18) Vide Longi Pastoralia , lib. III , pag.

<sup>(19)</sup> Lucianus, in Dialogo Deorum, pag. m. 129, tom. I.

<sup>(20)</sup> Fac primus rapias illius tacta labellis Pocula, quaque bibit parte puella bibas. Ovid., de Artc amat., lib. I, vs. 5-5.

<sup>(21)</sup> La IV., du IV. acte.

<sup>(22)</sup> Hieronym., epist. II ad Nepotian., pag.

licias, et lepores, et risu dignas urbanitates, et ceteras ineptias amatorum in comœdiis erubescimus. Il dit ailleurs (23), spectabis aliena oscula et PREGUSTATOS cibos. Voyez le pré-

cepte d'Ovide (24).

(E) On a plusieurs éditions et plusieurs versions de son ouvrage. Ce roman, traduit en français par Amyot, fut imprimé à Paris, en 1559. Laurent Gambara en a fait une version, ou plutôt une paraphrase en vers latins, qui est fort blâmée par Vossius (25). Il trouve que non-seulement Gambara y change, y ajoute, y retranche plusieurs choses; mais aussi qu'il ignore souvent ce que Longus a voulu dire. La version en prose de Godefroi Jungerman est sans comparaison meilleure. Elle fut imprimée à Hanau, avec le texte grec et des notes, l'an 1605. Il en avait déjà paru une autre version à Heidelberg, l'an 1601 (26): et avant cela l'ouvrage avait été imprimé seule-ment en grec, à Florence, chez Phi-lippe Juncta, l'an 1508, sur le ma-nuscrit de la bibliothéque de Louis Alamanni , avec des notes de Raphaël Columbanius. On parle d'une édition in-80., en grec et latin, par les Commelius, l'an 1606. J'ai dit quelque chose ci-dessus (27) de l'édition de Francker. Au reste, je ne saurais comprendre ce qui a porté Vossius à dire qu'il y avait cent soixante-dix ans que Gambara avait fait la version de Longus : car il s'ensuivrait de là qu'il y aurait présentement (28) plus de deux cents ans qu'elle a été faite ; et néanmoins M. de Thou ne place la mort de Gambara qu'en l'année 1586 (29). Il est vrai qu'il lui donne l'age de quatre-vingt-dix ans; mais il est d'autant plus impossible de trouver là de quoi ajuster le compte de Vossius, qu'il est certain que Gambara

(23) Idem, epist. XLVII.

(14) Et quodcunque cibi digitis libaverit illa,

Tu pele: dumque petes, sil tibi tacta manus. Ovidius, de Arte amat., lib. I, vs. 577.

(15) Vossins, de Arte amat., the 1, vs. 377.
(16) Is n'avance cela que sur la foi du Catalogue d'Oxford, ou vous trouvez a la fin de la page 307, et Gr. Lat. Heid., 1601, in-80.

(27) Dans la remarque (B).

fit cet ouvrage dans sa vieillesse (30), et pendant que le cardinal de Granvelle, auquel il l'a dédié, était viceroi de Naples. M. Teissier (31) ne parle point de la traduction de Longus, dans le dénombrement des œuvres de Gambara.

(30) . . . . . . . Obstat Ingenium tenue, et jam fesso in corpore vi-Ob longam ætatem invalidæ. . . . . .

(31) Éloges tirés de M. de Thou, tom. II, pag. 45.

LORME (PHILIBERT DE), l'un des meilleurs architectes qui fussent en France au XVI<sup>e</sup>. siècle. était de Lyon. Il fut aumônier ordinaire de Henri II et de Charles IX (a), et abbé de Saint-Éloi de Noyon (b), et des Saints-Sergius et Bacchus d'Angers (\*). C'est ainsi que ses abbayes sont qualifiées (c) par Antoine Mizauld, dans l'épître dédicatoire du Nova et mira artificia com*parandorum fructuum* , datée de Paris, le 1<sup>er</sup>. de novembre 1564. On le nomme abbé de Livri dans la Vie de Ronsard, et l'on ajoute qu'il eut un démêlé avec ce grand poëte (A), où Catherine de Médicis lui donna le tort. Il publia divers ouvrages d'architecture

<sup>(28)</sup> On écrit ceci l'an 1604. (2) Thuanus, lib. LXXXIV, pag. 76.

<sup>(</sup>a) Du Verdier Vau-Privas, Bibliothéque française, pag. 949.

<sup>(</sup>b) Et non pas près de Noyon, comme on le dit dans le Moréri, avec la Croix du Maine.

<sup>(\*)</sup> Du-Chène (Du-Chène, Antiquités des Villes de France, etc., chap. I. de celles d'Anjou) a mal nommé Saint-Serge cette abhaye, laquelle, soit dit en passant, est hors des murs d'Angers. L'abbé Châtelain, dans son Vocabulaire Hagiologique, dit Saint-Sierge et Saint-Bacq, et c'est comme il faut parler. Rem. crit. [Leclerc dit que c'est à tort que Du-Chène est repris d'avoir écrit Saint-Serge. On dit toujours Saint-Serge, et non Saint-Sierge. De Lorme lui-même écrivait Saint-Serge.

<sup>(</sup>c) Ornatissimo viro ac Domino, D. Philiberto ab Ulmo, S. Eligii Noviom. et SS. Sergii et Bacchi Andegav. abbati.

dans la Croix du Maine \*.

\* La Bibliothéque de la Croix du Maine, à laquelle Bayle renvoie, est loin de donner des détails satisfaisans sur les ouvrages de Ph. de Lorme. Cet habile architecte donna, 10. Nouvelles inventions pour bien bastir et à pe-tits frais, trouvées n'aguerres par Philibert de Lorme , Lyonnois , architecte , conseiller et aulmonier ordinaire du feu roi Henri, et abbé de Saint-Éloy les Noyon, 1561, infolio, et avec un nouveau frontispice, 1576. 2°. Le premier tome de l'architecture de Philibert de Lorme, conseiller et aulmonier ordinaire du roi, et abbé de Saint Serge les Angiers, Paris, 1567, in-folio. L'extrait du privilége est daté du 15 septembre M. D. LXI; mais il est dit dans cet extrait que l'impression fut achevée le 29°, jour de novembre 1567. L'épitre dédicatoire est du 25 de no-vembre M. D. LXVII. Ce doit donc être par saute typographique que l'extrait du privi-lége se trouve daté de M. D. LXI. L'ouvrage a neuf livres; en tête du ter., de Lorme a neur invres; en tere du 10., de Lorme prend les titres de : abbé de Saint Eloy les Noyon, et Saint Serge les Angiers, et na-guères d'Iory. A la fin de l'épître dédicatoire il parle d'un second volume qui n'a pas vu le jour. Les OEuvres de Philibert de Lorme, Paris, Regnauld Chaudière, 1626, in-folio, sont la réunion et réimpression des deux outrages. Les Nouvelles investions y forment yrages; les Nouvelles inventions y forment les livres X et XI. Detournelle a publié, en 1800, Méthode de charpente de Philibert de Lorme, architecte vivant au milieu du XVI. siècle, deux planches in-folio sans texte, mais avec explications marginales. Detournelle distribuait en même temps un feuillet imprimé comme prospectus ou an-nonce de ces deux planches.

La Monnoie, Leclerc et beaucoup d'autres disent que Ph. de Lorme mourut vers 1577. Les éditeurs de la nouvelle édition du Gallia christiana (tome IX, colonne 1073) disent qu'il mourut au mois de janvier 1570.

(A) Il eut un démélé avec Ronsard.] Ce poëte fit une satire « qu'il appe-» loit la Truelle crossée; blasmant » le roi de ce que les benefices se » donnoient à des maçons et autres » plus viles personnes, où particu-. » lierement il taxe un de Lorme, ar-» chitecte des Tuilleries, qui avoit » obtenu l'abbaye de Livry \*, et du-» quel il se trouve un livre non im-

dont vous pourrez voir les titres » pertinent de l'architecture. Et ne sera hors de propos de remarquer » icy la malveillance de cest abbé, » qui, pour s'en venger, fit un jour » fermer l'entrée des Tuilleries à » Ronsard, qui suivoit la royne mè-» re: mais Ronsard, qui estoit assez » piquant et mordant quand il vou-» loit, à l'instant fit crayonner sur » la porte, que le sieur de Sarlan lui » fit aussi tost ouvrir, ces mots en » lettres capitales, FORT. REVE-» RENT. HABE. Au retour, la royne » voyant cet escrit, en présence de » doctes hommes et de l'abbé de » Livry mesme, voulut sçavoir que » c'estoit, et l'occasion. Ronsard en » fut l'interprete, après que de Lor-» me se fut plaint que cet escrit le taxoit; car Ronsard lui dist qu'il accordoit que par une douce iro-» nie il prit ceste inscription pour » luy, la lisant en françois, mais » qu'elle luy convenoit encore mieux la lisant en latin, remarquant par » icelle les premiers mots raccourcis » d'une épigramme latine d'Ausone, » qui commence Fortunam reveren-» ter habe, le renvoyant pour ap-» prendre à respecter sa première et » vile fortune, et ne fermer la porte » aux Muses. La royne ayda Ronsard » à se venger, car elle tança aigre-» ment l'abbé de Livry, après quel-» ques risées, et dist tout haut que » les Tuilleries estoient dediées aux » Muses (1). » Du Peyrat rapporte cette histoire, et y joint un préam-bule fort désobligeant pour notre de Lorme, et qui peut-être n'est pas bien fondé; car l'auteur de la Vie de Ronsard n'a point fait une semblable remarque, et néanmoins élle eût pu servir à justifier Ronsard. Quoi qu'il en soit, voici les paroles de Du Peyrat : Comme la modestie de ce chapelain de Guillaume-le-Conquérant, roi d'Angleterre, le fit honorer de l'évéché du Mans, et louer d'un chacun ; l'insolence au contraire, et l'orgueil d'un ecclésiastique de la chapelle de la reine mère Catherine de Médicis, l'exposa à la risée de la cour et de cette grande princesse : il s'appelait Philibert de Lorme, lequel ayant, par la faveur de sa maitresse, obtenu l'abbaye de Livry, se méconnaissait grandement, et son (1) Binet, Vie de Ronsard, pag. m. 144-

<sup>\*</sup> Leclerc croit, et Joly répète que c'est une faute d'appeler de Lorme gbbé de Livry; et làdessus ils disent que J. Fourré, abbé commenda-taire de Livry avant la mort de Henri II, eut pour successeur Antoine Abelly. C'est d'Ivry que Ph. de Lorme était ou avait été abbé, sinsi qu'on l'a vu dans la note que j'ai sjoutée ci-dessus sur le texte.

outrecuidance fut cause que ce grand Ronsard, l'Homère des Français, fit contre lui une satire intitulée : la Truelle crossée (2) \*. Il donne les deux vers d'Ausone, dont on n'a que les trois premiers mots dans la Vie de Ronsard. Voyez la citation (3).

(2) Du Peyrat, Antiquités de la Chapelle du Roi, pag. 204.

\* Lectero pense que la pièce que da Peyrat appelle une satire, est tout simplement le sonnet de Ronsard adressé à Guillaume Aubert, avocat poitevin , et que voici :

Penses-tu , mon Aubert, que l'empire de

France

Soit plus chéri du ciel que cellui des Médois, Que cellui des Romains que cellui des Grégeois, Qui sont de leur grandeur tombés en décadence? Notre empire mourra, immitant l'inconstance De toute chose née, et mourront quelquefois Nos vers et nos escrits, soient latins ou françois;

Car rien d'humain ue fait à la mort résistance. Ab! il vaudroit mieux être architecte ou ma-

Pour richement tymbrer le haut d'un écusson D'une crosse honorable au lieu d'une truelle. Mais de quoi sert l'honneur d'escrire tant de

vers.
Puisqu'on n'en sent plus rien quand la parque cruelle, Qui des muses n'a soin, nous a mis à l'envers.

Ce sonnet ne se trouve pas, dit Leclere, dans l'édition in-folio de OEuvres de Rousard, donnée par lui-même en 1584; mais il se trouve au revers du feuillet 68 de la Continuation première et se-cond: des Amours de P. de Ronsard, Vendô-moir, Rouen, 1557, petit in-80.

(3) Fortunam reverenter habe, quisunque repentè

Dives, ab exili progredière loco.

LORME(N.\* DE), l'un des plus fameux médecins de France, vers la fin du XVI°. siècle et au commencement du XVII<sup>e</sup>., était de Moulins en Bourbonnais. Il fut premier médecin de la reine Marie de Médicis; et, après avoir suivi fort long-temps la cour, il se retira à Moulins à cause de sa vieillesse, et y jouit tranquillement de la gloire qu'il avait acquise(A). Je ne sais point le temps de sa mort \*a, et j'eusse pu faire

\*' Leclere dit qu'il s'appelait Jean.

cet article beaucoup plus long, si M. Patin avait publié le livre qu'il avait dessein de faire (B). Notre de Lorme laissa un fils qui n'eut pas moins de réputation que lui dans la profession de la médecine \*. Il pratiqua dans Paris avec beaucoup de succès (C), et il fit d'ailleurs beaucoup d'honneur à son art par sa longue vie. Chargé d'années, il se sentait encore assez de vigueur pour vouloir se remarier(D) : nous voyons cela dans les lettres de Gui Patin. J'ai ouï dire qu'il se remaria effectivement, et qu'il choisit une fille très-jeune et fort jolie, et

phe , Joly transcrit des vers latins de Joseph Scaliger en l'honneur de l'auteur d'un *Trai*té de la rate, que Joly donne à J. de Lorme, Mais Joly a fait ici une erreur. Dreux du Radier a publié une Lettre critique où l'on prouve que l'abbé Joly s'est trompé en prenant François Umeau, médecin, ( en latin Ulmus ) pour Jean de Lorme (en latin Ulmeus, aussi médecin, et en attribuant à ce dernier un Traité De lieue, dont Umeau est

auteur.

\* Le fils de Jean de Lorme s'appelait Charles. « On apprend, dit Joly, un grand nombre de particularités sur ce célèbre médecin, dans un livre que l'abbé de Saint-Martin, qui l'avait connu familièrement pendant les six ou sept dernières années de » sa vie, a donné au public. » Ce livre est intitulé: Moyens faciles et éprouvés, dont M. de Lorme, premier médecin et ordinaire de trois de nos rois, et ambassadeur à Clèves pour le duc de Nevers, s'est servi pour vivre près de cent ans, Caen, Marin Yvon, 1682, réimprimé en 1683, in-12, en plus petits caractères. Dans les deux éditions, malgré ce que dit Joly, on trouve et le *Por*trait en petit de M. de Lorme (qui n'est autre chose que la Vie de Charles de Lorme), et la Liste des livres que Michel de Saint-Martin, etc. a fait imprimer. Cette liste, asses étrangère à l'article de Lorme, a été transcrite en entier par Joly, qui la croyait plus rare qu'elle n'est. Ce qui a pu faire croire à Joly que le Portrait et la Liste n'étaient pas tous les deux dans les deux éditions, c'est que ces deux éditions ne sont pas rangées dans le même ordre. Le frontispice de la seconde promet des augmentations : j'avoue ne pas avoir été tenté de pousser mes vérifications jusque-là. Charles de Lorme, né en 1580, suivant les uns, et 1588 suivant les autres, est mort le 24 juin 1678.

<sup>\*\*</sup> Il mourut à Moulins, le 14 janvier 1637, âgé de quatre-vingt-dix ans , dit Leclerc. Jo-ly rapporte l'épitaphe qu'il s'était faite et qui fut achevée par son fils. Après cette épita-

qu'on crut que cela ne servirait qu'à hâter sa mort; mais au contraire cela ne servit qu'à faire mourir la jeune femme. Elle gagna une phthisie auprès de ce bon vieillard, et n'en put jamais guérir (E). La conversation de ce M. de Lorme était admirable (F). Il avait été médecin de Gaston de France, duc d'Orléans, mais il ne conserva guère cet emploi (a). Il exerça beaucoup plus longtemps celui de médecin des eaux de Bourbon. Nous verrons ci-dessous qu'il mourut l'an 1678 (G).

(a) Patin, lettre CCCCXV, pag. 235 du IIIe. tome.

(A) Il se retira à Moulins, à cause de sa vieillesse, et y jouit tranquille-ment de la gloire qu'il avait acquise.] La lettre que le sieur Bachot lui écrivit, et qu'il publia à la tête de son livre des Erreurs populaires (1), contient ceci : « S'il vous agrée, ceux-» là seront bien dégoûtés qui ne l'au-» ront agréable; puisque nos rois, nos » reines, les princes et princesses » de France et de Lorraine, ont tant » fait de si long-temps, et font encore » d'état de vous et de votre mérite, » que rien ne vous a pu tant dis-» traire de leur service ordinaire que » l'impuissance de suivre désormais » la cour, que votre grand âge et » votre heureuse vieillesse, plus com-» blée d'honneur que d'années, vous » a envié: vous retirant content, et » comme assouvi de tant d'honneurs, » dans votre maison, en votre pa-» trie, où chacun a vu l'honneur » que notre très-auguste roi Louis-» LE-JUSTE vous a fait, retournant » victorieux de Languedoc, au mois » de décembre 1622, et la reine sa » mère, vouloir loger\_chez vous au » commencement de l'année 1623, » pour indice de leur bienveillance.»

(B) J'eusse pu faire cet article beaucoup plus long, si M. Patin avait publié le livre qu'il avait des-

sein de faire. ] Il y voulait insérer l'éloge du médecin qui fait le sujet de cet article. J'ai autrefois ramassé bien des mémoires pour faire des élo-ges latins des Français illustres en science, à l'imitation de M. Scévole de Sainte-Marthe, à quoi je pourrai travailler l'hiver prochain pendant les soirées; mais le nombre des malades me fait peur; c'est ce qui fait que je n'ose le promettre absolument. Vous m'obligerez de demander à monsieur de Lorme s'il voudrait bien m'envoyer quelques mémoires de seu monsieur son père, que je sais bien avoir été un grand personnage, et duquel je sais quelque chose de bon que j'y mettrai hardiment touchant la maladie de Marie de Médicis, dans laquelle monsieur du Laurens désapprouvait la saignée, trompé par un passage d'Hippocrate, qui dit qu'il ne faut pas saigner pendant le cour de ventre, fluente alvo venam non secabis; et au contraire monsieur de Lorme soutenait et pressait la saignée (2). Patin ajoute que trois médecins de Paris furent consultés, et confirmèrent l'avis de M. de Lorme. La reine-mère fut saignée, et guérit. ... Je ferai mes éloges, continuet-il, plus beaux, plus curieux et plus historiques que ceux de monsieur de Sainte-Marthe, auxquels ils ne céderont que pour l'expression (3). C'est dommage qu'il n'ait pas exécuté ce bon dessein. (C) Son fils..... pratiqua dans Paris avec beaucoup de succes.] Bachot, dans la lettre que j'ai citée ci-dessus,

s'exprime ainsi, en parlant à M. de Lorme le père : Je vous rends...... compte du sujet de cet œuvre que vous avez animé par vos exhortations, s'il vous plaît de l'avoir agréable, et à monsieur votre fils, l'un des plus fermes et beaux esprits de son age et de ce siècle en notre profession, comme il se fait reconnastre en toute la cour, et dans la populeuse ville de Paris. Bachot écrivait cela en 1626. Il a mis à la tête de son ouvrage une lettre que de Lorme le fils, son allié, conseiller du roi, et son médecin ordinaire, lui avait écrite en lui envoyant un sonnet de sa

(3) Là même, pag. 89.

<sup>(1)</sup> Voyes, tom. VIII, pag. 397, touchant ce livre, la fin de la remarque (È) de l'article JOUDERT.

<sup>(2)</sup> Patin, lettre CCCLXIII, pag. 85 do III.c. tome.

façon (4). Notez qu'il engagea M. Gaulmyn, son cousin, à faire des vers latins à la louange de ce traité de Bachot. Ils sont au-devant du livre.

(D) ...... chargé d'années, il se sentait encore assez de vigueur pour vouloir se remarier. ] Citons sur cela un passage avec toutes ses circonstances. Je le tire d'une lettre de Gui Patin, datée du 18 de juin 1666. « Quand vous avez dit à monsieur de » Lorme que monsieur Blondel vou-» lait prouver que l'antimoine est » poison, vous dites qu'il a fait un » grand saut. Il n'est point mal si à » son age il saute encore si bien, et » Dieu soit loué qu'il saute encore : » mais l'antimoine en a bien fait » tomber qui ne releveront jamais, » et ne sauteront plus. Dieu le veuille » hien conserver et ramener de Bour-» bon en bonne santé; et puisqu'il » pense à se remarier, je lui souhaite » une belle femme, telle qu'il la vou-» dra choisir. Il n'est rien tel que de » mourir d'une belle épée. Il faut en-» trer avec honneur en la sainte sy-» nagogue (5). » Dans une lettre du 20 d'octobre de la même année il dit ceci (6): J'apprends que monsieur de Lorme est parti de Lyon, et qu'il s'en retourne à Bourbon et à Moulins; où il a dessein de se remarier. Il fait bien, si c'est pour le salut de son âme; car pour son corps je crois qu'il n'a plus guère besoin de ce meuble de ménage. Ce dessein n'était ni exécuté ni abandonné quand le même Patin écrivit la lettre où se trouvent ces paroles : « Je vis dernièrement » monsieur de Lorme qui était un peu » indisposé, mais avec la même vi-» gueur d'esprit qu'en parfaite santé. » Tout agé qu'il est, on dit qu'il » veut se remarier, et quelqu'un » pousse à lui mettre cette folie dans » la tête, pour l'amener au trium-» virat, qui sera un dangereux joug » pour lui, et peut-être fatal. Je sou-» haite que ce soit pour le salut de » son âme, et pour la chaleur de ses » pieds (7). » Il rapporte ensuite l'é-

(4) C'est un sonnet acrostiche: on le voit audevant du livre du sieur Bachot, avec un autre sonnet de M. de Lorme le père.

(5) Patin, lettre CCCCVII, pag. 207 du III. tome.

(6) Le même, lettre CCCCXXI, pag. 251.

(7) Le même, lettre DVI, pag. 490.

pigramme d'Étienne Pasquier, que l'on a vue ci-dessus (8). Cette lettre est datée de Paris, le 14 de janvier 1670. Elle prouve que M. de Lorme demeurait alors dans cette ville, et qu'il avait été marié deux fois.

(E)... Sa femme gagna une phthisie auprès de ce bon vieillard, et n'en put jamais guérir. ] Si elle s'était résolue par l'espérance d'un gros douaire à n'avoir que la condition de la sunamite (9), elle eut bien sujet de s'affliger en voyant les mauvais effets de cette fonction, et combien était contagieux pour une jeune personne le lit d'un vieillard. Plusieurs médecins soutiennent qu'il est utile à un homme décrépit de coucher avec un enfant bien gras et bien potelé, mais qu'il est dangereux à celui-ci d'avoir un tel voisinage. Néanmoins on voit arriver assez rarement ce qui arriva à la femme de notre de Lorme, et ainsi l'espérance qu'elle eût pu avoir d'être bientôt une jeune veuve, fraîche et gaillarde et bien dotée, n'eût pas été téméraire. Quant à lui ne payait pas son tribut à la vieillesse par l'affaiblissement de sa mémoire (10) et de sa science, il le payait par une autre chose, c'est-à-dire par la folie de vouloir se remarier. Tant il est vrai que la vieillesse est un péage qui n'admet point d'exemptions pures et simples! Il y aurait bien des raisons à rapporter de part et d'autre sur la question si les mariages tels que celui de M. de Lorme sont plus mal assortis que ceux qui ressem-blent à celui de Publicius et de Septicie, deux personnes fort agées. Valère Maxime nous apprend qu'Auguste cassa le testament de Septicie, par lequel elle avait laissé tout son bien à son mari au préjudice des enfans qu'elle avait d'un autre lit. Cet auteur élève jusques aux nues la justice de cet arrêt. Si ipsa æquitas hac de re cognosceret, possetne justiùs aut graviùs pronuntiare? Spernis quos genuisti : nubis effæta, testamenti ordinem violento animo confundis: neque erubescis ei totum patrimonium addicere, cujus pollincto

(10) Voyez la remarque suivante.

<sup>(8)</sup> Remarque (N) de l'article Baza, tom. III, pag. 406.

<sup>(9)</sup> Voyes, tom. VII, pag. 354, l'article Guillemete, remarque (A), à l'alinéa.

jam corpori marcidam senectutem tuam substravisti (11). On devrait peut-être, parmi les chrétiens, casser plus souvent que l'on ne fait les contracts de mariage qui joignent ensemble ou deux extrémités de même nom, ou deux extrémités opposées, deux vieillesses, ou l'âge caduc et la

fieur de l'âge.

 $(F)_{-}$  . . La conversation de ce M. de Lorme était admirable.] Deux passages de Gui Patin feront ici tout mon commentaire. « Je vis hier (12) » M. de Lorme, par visite chez lui; il » me fit grand accueil, nous causâmes » ensemble une bonne heure, nous ne » fûmes muets ni l'un ni l'autre ; il est » admirable en son entretien, aussi-» bien qu'en toute autre chose; il a » une mémoire admirable pour son » age de quatre - vingt - cinq ans; » je pense qu'il mourra en sa vieille » peau, avec son antimoine dans le » cœur et dans la tête ; et néanmoins, » ce qui me console, c'est que j'es-» pere qu'il n'en prendra jamais, » aussi n'en a-t-il pas besoin (13). » Quelques semaines après on lui rendit une autre visite. Je vis hier M. de Lorme, qui a encore l'esprit bien vert et une mémoire prodigieuse : ces deux facultés sont en lui fort vigoureuses, et ne sentent rien du vieillard; mais pour le reste je n'en ré-ponds point, maximus est aretalogus : j'apprends qu'il n'a pas bonne main pour la pratique, nonobstant sa prétendue et assez mystique polypharmacie; il est d'une puissante conversation, il sait beaucoup de bonnes choses, et les débite merveilleusement bien, et qui plus est, il est fort retenu, quand il est question de juger du mérite de plusieurs savans, qui ont vécu en France depuis tantôt cent ans, il y emploie heureusement son jugement et sa charité, nemini facit injuriam, nulli quidquam detrahit debitæ laudis : à tout prendre, c'est un grand homme, qui pour ses perfections a de grandes obligations à Dieu et à la nature, je voudrais seulement qu'il fut moins hableur, quand il est question de louer quelqu'un qui le mérite moins; mais il me semble

num. 4, pag. m. 645. (12) C'est-à dire, le 6 de novembre 1669. (13) Patin, lettre DI, pag. 459.

qu'il fait cela tout expres, pour ne point passer pour glorieux et médisant; et à quelque chose cette retenue est fort bonne (14). Du premier de ces deux passages l'on peut inférer qu'il était né l'an 1584.

(G) Il mourut l'an 1678.] Ma preuve sera tirée de ce passage du Mercure Galant : « Nous avons perdu un mé-» decin aussi ancien que fameux: » c'est M. de Lorme, qui a toujours » fait ce qui a passé en proverbe à » l'égard des médecins, à qui on ne » manque jamais de dire qu'ils aient » à se guérir eux-mêmes. Il avait mis en vogue une tisane appelée bouillon-rouge, dont mille gens se sont bien trouvés. Les grandes sommes qu'il a employées pour faire des expériences, sont des marques da plaisir qu'il se faisait de n'ignorer rien dans son art. Il est mort à » l'hôtel de M. le maréchal de Créqui » où il demeurait, après avoir vécu » plus de cent ans. Il avait encore l'esprit vif, et j'ai vu des vers de lui fort bien tournés, qu'on m'a assuré qu'il avait faits depuis quin-» ze jours (15). » Je ne pense pas qu'il ait vécu plus de cent ans, et 'aimerais mieux m'en tenir au calcul de M. Patin, selon lequel il serait mort à l'âge de quatre-vingt-quatorze

(14) Le même, lettre DIII, pag. 476 : elle est datée du 13 de décembre 1669. (15) Mercure Galant, du mois de ja 1678, pag. 142, 143, édition de Hollande. du mois de juillet

LORRAINE (CHARLES DE), cardinal et archevêque de Reims \*, fils de Claude , premier duc de Guise, naquit au mois de février 1525 (a). C'était un homme qui avait de très-grandes qualités;

\* Joly trouve que cet article montre à découvert la partialité de Bayle, et il ne fait que deux observations, renvoyant à l'article que Ch. de Lorraine a dans les Éloges de quelques auteurs français, Dijon, 1742, in-8°., qui a pour auteurs Joly lui-meme. Michault et autres.

(a) A commencer l'année au mois de janvier Moréri, qui le fait naître l'an 1519, se trompe. Son épitaphe porte qu'il mournt vii Kal Jan. 1574, et qu'il vécut annos 49. menses 10, dies 8, horas 4. Voyes le Nomen

clator Cardinalium , pag. 141.

<sup>(11)</sup> Valer. Maximus, lib. VII, cap. VII,

dice de la France (A), pour satisfaire son avidité insatiable d'acquérir des biens et des dignités. Il recueillit une succession trèsample de bénéfices, l'an 1550, par la mort du cardinal Jean de Lorraine, son oncle (B), dont il ne paya point les dettes (C), quoiqu'il l'eût promis aux créanciers. En même temps il s'insinua par de basses complaisances dans les bonnes grâces de la duchesse de Valentinois (b), et s'acquit une autorité extrême, faisant élever aux plus belles charges du royaume les personnes qui lui étaient dévouées. Il n'attendait pas toujours que ces charges fussent vacantes; il savait fort bien les ôter à ceux qui les occupaient. Le premier président du parlement de Paris en fit une triste épreuve (c). Ce cardinal, qui avait eu sous le règne de Henri II un crédit presque sans bornes, se vit encore beaucoup plus puissant sous le règne de François II; car lui et le duc de Guise son frère, gouvernaient tout le royaume à leur fantaisie, sous prétexte qu'ils étaient oncles de la jeune reine Marie Stuart. Il parut beaucoup dans le colloque de Poissy par son éloquence et par son érudition; et il est fort vraisemblable qu'il ne consentit à la tenue de cette assemblée, qu'afin d'avoir lieu de faire paraître qu'il parlait bien, et qu'il avait de l'esprit (D). Il parut aussi beaucoup dans le concile de Trente; mais il n'y soutint pas les libertés de l'église gallicane avec toute la

(b) Voyes la remarque (C).

mais il en abusa, au grand préju- vigueur que la cour de Rome avait redoutée (d) (E). Il trouva plus à propos, pour les intérêts de sa maison, de s'humaniser avec le pape. Son crédit, qui avait soùffert un peu de diminution par la mort du duc de Guise, son frère, se releva quelque temps après (F). On l'a regardé comme le principal auteur de la guerre d'Italie, où ce duc de Guise pensa perdre toute sa réputation. On citera sur ce sujet un passage de Brantôme qui mérite d'être lu (G). On en citera un autre qui témoigne la vanité de ce cardinal, c'est-à-dire, la fierté avec laquelle il parla à la duchesse de Savoie, en la baisant par force (H). Remarquez bien que c'était un baiser de cérémonie. Il aimait assez les autres baisers (I), comme Brantôme nous l'apprendra. J'ai parlé ailleurs (e) de sa haine contre la religion protestante, et des écrits satiriques à quoi il fut exposé pour cette raison. J'aurais pu marquer qu'il fut comparé à Sénèque dans l'une de ces satires (K). On se moqua un peu de lui lorsqu'il reçut dans Paris un affront sanglant du maréchal de Montmorenci (L). Il mourut le 26 de décembre 1574. Vous trouverez des choses curieuses sur cette mort dans le Journal de Henri III (f). La reine d'Écosse, sa nièce, fut assez fine pour éluder le dessein qu'il eut de lui retenir ses pierreries (M). J'ai oublié de marquer qu'il fut le principal

<sup>(</sup>c) Voyes l'article Lizet, dans ce volume, pag. 289, remarque (A).

<sup>(</sup>d) Voyes Fra-Paolo, traduit par Amelot, liv. VIII, pag. 194, et la marge de la page

<sup>(</sup>e) Dans les remarques de l'article Guiss (François), tom. VII, pag. 368 et suiv.
(1) Journal de Henri III, à l'ann. 1574.

promoteur d'un édit qui rendait semestre le parlement de Paris (N). Cela ne dura guère.

On conte que la prédiction d'un astrologue lui fit souvent peur, et contribua beaucoup à la peine qu'il se donna de faire défendre le port d'armes sous le règne de François II. Le passage que j'alléguerai sur ce sujet nous apprendra que l'insulte qu'il recut en sortant de la maison d'une courtisane (O) l'obligea à faire aller toute la cour à Saint-Germain , malgré l'ancienne coutume. N'oublions pas qu'il prêcha en diverses occasions; mais, bon Dieu! que ce fut d'une manière bien éloignée de l'esprit évangélique! Il prenait les choses sur le ton de l'Alcoran, et comme un vrai successseur de Mahomet, et non pas comme un successeur des apôtres : il ne prêchait que la guerre et que l'effusion de sang (P); mais en témoignant ce zèle barbare contre les protestans de barbare contre les protestans de crés et des plus anciennes lois de France, il faisait pension à des l'église. Il était en même temps arprotestans d'Allemagne (Q). Autre scène de comédie.

 (A) Il avait de très-grandes qualités, mais il en abusa au grand préjudice de la France. ] Voici son portrait selon M. de Mézerai. « Le » cardinal était un homme tout de » feu, toujours agissant, et remuant » sans cesse des intrigues et des fac-» tions pour agrandir sa maison; » aussi capable de les inventer avec » vivacité, comme son aîné de les » exécuter avec prudence : extrême-» ment âpre à amasser du bien, haut » en paroles et vindicatif, néanmoins » couvert, craintif et dissimulé, hor-» mis pour le ressentiment desinjures; » au reste, qui par l'aide des belles » lettres qu'il avait acquises, et par » les charmes de l'éloquence qui lui » était naturelle, avait cet avantage » de se faire écouter de tout le mon-

» de (1). » Si vous voulez voir une copie de ce portrait, lisez seulement ce qui suit. Ce prince, dont le nom est si célèbre dans l'histoire, et qui avait l'esprit extremement vif et pénétrant, le naturel ardent, impétueux et violent, une rare éloquence naturelle, beaucoup plus de doctrine qu'on n'en doit attendre des personnes de sa qualité, et que son éloquence faisait paraître bien plus grande encore qu'elle n'était en effet, était le plus hardi de tous les hommes, dans le cabinet, à imaginer et à vouloir entreprendre de grandes choses et de vastes desseins; mais aussi le plus timide et le plus faible, quand il s'agis sait d'en venir à l'exécution, et qu'il y voyait du péril : et surtout, on ne peut nier qu'il n'ait eu toute sa vie une passion démesurée pour l'agrandissement de sa maison (2). Ces paroles de M. Maimbourg, précèdent l'endroit où il raconte que ce cardinal forma dans le concile de Trente le premier plan de la Jigue.

(B) Il recueillit une succession trèsample de bénéfices, l'an 1550, par la mort de... son oncle. Le cardinal Jean de Lorraine avait cherché son établissement en France, à l'imitation du duc de Guise son frère, et l'avait fait au mépris des canons sacheveque de Lyon, de Reims et de Narbonne; éveque de Metz, de Toul, de Verdun, de Térouane, de Luçon, d'Alby et de Valence; et abbé de Gorze, de Fécamp, de Cluny et de Marmoutier (3). Son neveu ne recueillit point toute cette succession, mais seulement une très-bonne partie (4). L'évêché de Metz fut donné à Robert de Lénoncourt, qui contribua beaucoup à faire tomber cette ville sous le pouvoir de la France,

peu de temps après (5).

Le cardinal Jean de Lorraine avait éprouvé qu'on ne voulait point dif-

<sup>(1)</sup> Mézerai, Histoire de France, tom. III,

<sup>(2)</sup> Maimbourg, Histoire de la Ligue, liv. I, pag. 12, édition de Hollande.

<sup>(3)</sup> Varillas, Histoire de François Ier., le. VII, pag. 264, à l'ann. 1536. (4) Vores dans la remarque suivante les paroles de M. de Thou.

<sup>(5)</sup> Thuan. , lib. VI , p. 122 , ad ann. 1550 .

férer jusqu'après sa mort à jouir de *la controverse* (9). M. Maimbourg sa dépouille. Lisez ce qui suit. « O » vilaine et detestable ingratitude, » n'ayant patience que le feu cardi-» faveur duquelil estoit venu du col-» lege de Navarre à la cour , homme, » quant à l'ambition, de tout autre » naturel que ses nepveus, l'enrichist » de sa despouille par son decez, il » (6) ne cessa de luy tirer de dessous » l'aisle tout ce qu'il luy fut possible, » par une importunité non gueres » esloingnée de violence : et trouva » facon de luy faire envie de s'esloi-» guer de la cour, luy aposta des » serviteurs tels qu'il luy pleut, le » destitua de ceux qui estoyent les » plus loyaux , sous telle couverture » que bon luy sembla, et sit en sorte » qu'il ne tint pas à luy qu'il ne le » mist tout en chemise, tellement » qu'enfin une mort bien soudaine » l'emporta au retour de l'élection » du pape Julles III (7). » Ceci est tiré d'une Remontrance adressée aux princes du sang, et insérée par Louis de Reynier, sieur de la Planche, dans son Histoire de François II.

(C) . . . dont il ne paya point les dettes. ] Il faut entendre M. de Thou. At Carolus Guisianus, qui demùm Lotaringus dici capit, cum, patruo mortuo, opulentissimorum sacerdotiorum possessionem adeptus esset, nequaquam grande æs alienum exsolvit sicuti receperat, quo ille mersus plerosque creditores secum una mersit. Is in arctiorem Pictaviensis familiaritatem, quæ totum regis animum occupaverat, turpibus obsequiis cum se insinuavisset, auctor illi fuit quo regni negotiorum administrationem penès se haberet, ut, etc. (8).

(D) Il ne consentit à la tenue du catholiques zélés et persécuteurs. colloque de Poissi qu'afin de faire paraître qu'il parlait bien, et qu'il avait de l'esprit.] M. Varillas avoue que ce cardinal la souhaita, par la trop bonne opinion qu'il avait de son éloquence, et par le désir de dispu-ter contre des personnes qui avaient employé tout leur temps à l'étude de

(6) C'est-à-dire, le cardinal Charles de

(7) La Planche, Histoire de François II, pag. 433, 434.

(8) Thuan., lib. VI, ad ann. 1550, pag.

soutient que c'est une de ces malignes conjectures qu'on a faites assez souvent, au désavantage de ce grand » nal de Lorraine son oncle, par la prélat, qu'on a voulu en cette occasion taxer de vanité. S'il eut eu autant de pouvoir, ajoute-t-il, qu'il en avait sous le règne précédent, il eut sans doute empéché la tenue de ce colloque (10). Je le crois aussi; car sous le règne précédent il n'eût pas souffert que les calvinistes eussent eu la liberté de se plaindre; mais quelque changement qui fût arrivé à son crédit, il avait encore assez de pouvoir pour rompre la conférence, si elle lui eut déplu \*. N'avait il pas été cause, par la remontrance qu'il sit à leurs majestés, à la tête du clergé (11), qu'elles n'oserent maintenir le premier édit de janvier (12) favorable aux huguenots, et qu'elles allèrent tenir leur lit de justice au parlement de Paris, pour prendre de nouveaux expédiens? N'avait il pas été cause que les résolutions, qui furent prises dans cette assemblée, produisirent l'édit de juillet, si terrible et si accablant pour ceux de la religion? N'avait-il point par-là triomphé de la régente fortifiée du prince de Condé, et de l'amiral de Coligni, et du chancelier de l'Hôpital? Quand on peut tout cela, il ne doit pas être malaisé, ce me semble, d'empêcher le colloque de Poissi. Il est donc probable que le cardinal de Lorraine, ravi d'une si belle occasion de faire briller son savoir et son éloquence, contribua puissamment à la tenue de ce colloque. Outre qu'il était assuré que la doctrine des calvinistes y serait condamnée par les évêques; ce qui fournirait de nouvelles armes aux

Ceux qui connaissent la vanité de ce cardinal, par les marques qu'il

<sup>(9)</sup> Varillas, Histoire de Charles IX, tom. I, pag. 55.

<sup>(10)</sup> Maimbourg, Histoice du Calvinisme,

pag. 212.

\* Joly pense qu'il y a contradiction entre cette
observation de Bayle et l'assentiment qu'il de l'acceptant de l'assentiment qu'il de l'acceptant onné quelques lignes plus haut à l'opinion de Maimbourg

<sup>(11)</sup> Varillas , Histoire de Charles IX , tom. I, pag. 52.

<sup>(12)</sup> Il ne faut pas confondre cet édit du 28 janvier 1561, avec celui qui fut donné le mois de janvier 1562 , pour supprimer l'édit de

blåmeront sans doute M. Maimbourg. On voulut imiter à la clôture de ce concile l'usage des acclamations et des prières, qui s'était pratiqué dans l'église orientale: et ce fut (13) le cardinal de Lorraine qui prit non-seulement le soin de composer ces acclamations, mais encore la peine de les entonner; ce qui le fit blamer universellement de vanité (14), cette fonction qui edt été bonne pour un diacre ( et qui autrefois était toujours faite par les diacres), paraissant peu décente pour un cardinal prince. Ayant été capable de donner dans une si puerile ostentation, il est tout-à-fait apparent qu'il souhaita d'entrer en lice avec les ministres, en présence de toute la cour, afin de faire paraître son esprit et son éloquence. Il s'était si fort attaché au gouvernement de l'état, et aux intrigues de la politique, qu'il avait lieu de craindre qu'on ne le crût un méchant théologien. A la vérité, il pouvait croire qu'on l'excuserait d'avoir oublié les idées qu'il avait apprises dans les écoles; mais plus il etait apparent que sa profonde habilete dans les affaires politiques ferait croire qu'il n'était pas fort versé dans les matières de controverse, plus se persuadait-il qu'il acquerrait de la gloire en faisant voir qu'il les entendait à fond, et qu'il en pouvait discourir éloquemment et savamment. Voilà l'écueil où sa vanité échoua: et l'on peut dire qu'une vanité le guérit d'une autre ; car s'il n'eût pas eu l'ambition de faire dire qu'il excellait jusque dans les choses les plus éloignées de ses continuelles occupations, il eût trop méprisé le rang et la naissance des ministres, pour vouloir entrer dans une dispute réglée avec eux. Je voudrais que Montaigne eût parlé de lui dans le

en donna dans le concile de Trente, chapitre de ses Essais (15) où il remarque, qu'il advient le plus souvent que chacun choisit plutôt à discourir du métier d'un autre que du sien, estimant que c'est autant de nouvelle réputation acquise . . . Voyez combien César se déploie largement à nous faire entendre ses inventions à bâtir ponts et engins, et combien au prix il va se serrant, où il parle des offices de sa vaillance, et conduite de sa milice. Ses exploits le vérifient assez capitaine excellent, il se veut faire connaître excellent ingénieur, qualité aucunement étrangère. La théologie, me dira-t-on, est le métier d'un cardinal: je répondrai que cela souffre trop d'exceptions; et que si c'est un cardinal prince, ou premier ministre d'état, la théologie n'est pas plus de sa profession, que de celle d'un général d'armée \*.

(E) Il ne soutint point au concile de Trente les libertés de l'église gallicane avec toute la vigueur que la cour de Rome avait redoutée.] « Le » cardinal de Lorraine arriva à » Trente accompagné d'un grand » nombre d'évêques, et y prit telle » autorité, que le pape en ayant » conçu jalousie, l'appelait entre ses » familiers, le petit pape d'au dela » des monts. Il savait qu'il venait » avec intention d'agir de concert » avec les Impériaux, pour faire » donner quelque contentement aux » luthériens (lesquels il désirait dé-» tacher des huguenots, s'étant pour » cet effet abouché lui et son frère » avec le duc de Virtemberg, et au-» tres princes de cette croyance, à » Saverne): c'est pourquoi il avait » bien pourvu à se fortifier contre » lui par un grand nombre d'évêques » italiens, que de tous côtés il en-» voya à Trente avant que ce cardi-» nal y fût arrivé. Quelques mois » après sa venue, on recut deux » grandes nouvelles au concile : l'une » de la mort du roi de Navarre; » l'autre, à quelques mois de la, du » gain de la bataille de Dreux. Toutes deux firent croire au cardinal que son frère allait devenir maître de la France ; et cette considération augmenta fort son pouvoir dans le » concile; et par conséquent celui

<sup>(13)</sup> Voyes Fra-Paolo, traduit par Amelot, liv. VIII, pag. 789. Voyes aussi Mézerai, Abrégé chronolog., tom. V, pag. 83.
(14) Dans la même Histoire de Fra-Paolo, pag. 794, parmi les choses dont ce cardinal fut blamé en France, vous trouves qu'on lui dirait qu'il pouvait bien se passer de composer les acclamations, encore plus de les entouer. Et c'est sinsi, ajoute l'historien, que souvent les gens, vains pour un peu de gloire qu'ils peasent gagner, perdent tout à la fois celle qu'ils ont acquise.

<sup>(15)</sup> C'est le XVIº. du Iet, livre \* Joly dit que c'est trop dire, et il a raison

» des ambassadeurs avec lesquels il » était bien uni du commencement. » lls proposèrent donc , selon la » charge qu'ils en avaient, trente-» quatre articles de réformation..... » Le cardinal de Lorraine les eût sans » doute appuyés fortement, si la mort » du duc de Guise ne fût pas surve-» nue ; mais comme la bonne fortune » de ce frère lui avait fort élevé le » courage, sa perte le rabaissa infi-» niment; il ne songea plus qu'à » s'accommoder avec le pape; et re-» lachant de ses grands desseins, » obligea aussi tous les évêques de sa » brigue à relâcher : ainsi les légats , » et autres gens dépendans de la cour » de Rome, demeurèrent les maîtres » du concile, et y firent passer » beaucoup de choses selon leurs » intentions (16). »

(F) Son crédit . . . . se releva quelque temps après. ] En voici une marque. Les gardes destinés pour la sureté du cardinal de Lorraine eurent ordre de ne l'accompagner pas seulement jusque dans le Louvre, mais meme de ne le pas quitter à l'autel, et de mêler ainsi l'odeur de la poudre deur de l'encens et des autres parfums sacrés (17). Ce fut Charles IX, qui lui accorda cette faveur, comme le remarque M. Auberi (18), en parlant d'un privilége presque semblable

» pourquoi ce grand duc de Guise, » après qu'il fut grandement trompé » en son voyage d'Italie, il disoit » souvent, j'aime bien l'église de » Dieu ; mais je ne feray jamais en-» treprise de conquestes sur la paro-» le et sur la foy d'un prestre. Vou-» lant par là taxer le pape Carasse, » dit Paul quatriéme, qui ne lui » avoit tenu ce qu'il avoit promis

(16) Mézerai, Abrégé chronologique, tom. VI, pag. 420. C'est dans le discours de l'église du XVIe. siècle, à l'ann. 1562, 1563. Poyes aussi la page 67 du V. tome.
(17) Auberi, Histoire du cardinal de Richelieu, liv. II, pag. 87 du I<sup>es</sup>. tome, édition de Hollande, 1666.
(18) La même.

» par de grandes et solemnisées pa-» roles; où bien monsieur le cardinal » son frere, qui en estoit allé prendre » langue, et sonder le gué jusqu'à » Rome, et puis tout legerement avoit poussé monsieur son frere à cela. Il se peut entendre que mon dit seigneur de Guise l'entendoit et de l'un et de l'autre; car comme n j'ay ouy dire, qu'ainsi mon dit sei-» gneur repetoit souvent telles paro-» les devant monsieur le cardinal, le-» quel pensant que ce fust une pierre » tirée dans son jardin, il en enra-» geoit, et se faschoit fort sous bri-» de (19). » Les deux fautes dont Brantôme parle, sont celle de Louis, roi de Hongrie, et celle de don Sé-bastien, roi de Portugal. Louis mourut en une bataille qu'il donna contre les Turcs, non tant pour raison, que par la persuasion et opiniastreté d'un cardinal, qui le gouvernoit fort, luy alleguant qu'il ne se falloit mesfier de la puissance de Dieu, ny de sa juste cause; que quand il n'auroit que par maniere de dire, dix mille Hongres, estant si bons chrestiens, et combattans pour la querelle de Dieu, il deà canon et de la mèche, parmi l'o- fairoit cent mille Turcs : et le poussa et le precipita tellement à ce point, qu'il perdit la bataille; et se voulant retirer tomba dans un marais, où il se suffoqua. De mesme arriva au roy dernier de Portugal, Sebastian, lequel se perdit miserablement, quand accordé au cardinal de Richelleu.

(G) On citera un passage de Brantóme, sur la guerre d'Italie: il mérite d'étre lu.] a Tant y a que telles deux par sont arrivées par telles gens, a qui veulent manier les armes, et les preschemens et les opiniastretes prient scavent le métier: Et c'est d'aucuns jesuites, qui luy mettoient en avant les puissances de Dieu, qui de son seul regard pouvoit foudroyer de son seul regard pouvoit foudroyer tout le monde, mesmes quand il se banderoit contre luy; comme certes c'est une maxime très-veritable. Mais pourtant il ne le faut tenter, ny abuser de sa grandeur; car il a des secrets que nous ne sçavons pas. Aucuns ont dit que les jesuites le faisoient et disoient en bonne intention, comme il se peut croire; autres, qu'ils avoient esté apostez et gagnez du roy d'Espagne, pour faire ainsi perdre ce jeune et courageux roy, et tout plein de feu; afin qu'après il pust plus

(19) Brantôme, Dames Galantes, tom. II, pag. 88.

depuis (20). Pour un lecteur qui me » aussi eut tort d'user de revanche blamera d'avoir allongé cette remar- » si dure : mais il est bien fascheux que par le récit de ces deux faits, il y en aura plus de cent qui m'en re-mercieront dans leur cœur. C'est pour faire plaisir à de telles gens, que je donne quelquefois plus d'étendue à mes remarques que le texte ne le demande. Ils éprouvent avec plaisir qu'en chemin faisant ils rencontrent plus de choses qu'ils n'en cherchaient.

(H) La fierté avec laquelle il parla à la duchesse de Savoie, en la baisant par force.] Il portoit de son naturel (21) beaucoup de respect aux dames. « Mais il l'oublia et non sans » suject à l'endroit de madame la » duchesse de Savoye, donne Beatrix " de Portugal. Luy, passant une fois " par le Piedmont, allant à Rome , pour le service du roy son maistre, " visita le duc et la duchesse ; après » avoir assez entretenu monsieur le » duc, il s'en alla trouver madame » la duchesse en sa chambre pour la " saluer, et s'approchant d'elle, » elle, qui estoit la même arrogance " du monde, luy presenta la main » pour la baiser : monsieur le cardi-» nal impatient de cet affront s'ap-» proche pour la baiser à la bouche, et elle de se reculer ; luy perdant patience, et s'approchant de plus près encore d'elle, la prend par la teste, et en dépit d'elle la baisa deux ou trois fois, et quoy qu'elle » en fist les cris et exclamations à la » portugaise et espagnole, si fallut-il " qu'elle passast par là. Comment, " dit-il, est-ce à moy à qui il faut » user de cette mine et façon? Je " baise bien la reyne ma maîtresse, " qui est la plus grande reyne du " monde : et vous, je ne vous baise-» rois pas, qui n'estes qu'une petite " duchesse crottée ? et si veux que » vous scachiez que j'ay couché avec » des dames aussi helles, et d'aussi » ou plus grande maison que vous. » Possible pouvoit-il dire vrai. Cette » princesse eut tort de tenir cette » grandeur à l'endroit d'un tel prin-» ce de si grande maison, et mesme » cardinal, veu ce grand rang d'egli-» se qu'il tient, qui ne s'accompare » qu'aux plus grands princes de la (20) Brantôme, Dames Galantes, pag. 87. (21) Là même, pag. 364.

aisément empieter ce qu'il a empieté » chrestienté. Monsieur le cardinal » à un noble et genereux cœur, de » quelque profession qu'il soit, d'en-» durer un affront. »

(I) Il aimait assez les autres baisers. ] Ce que l'on va lire est un morceau de la comédie que les gens du monde jouent. Par les gens du monde, j'entens aussi bien plusieurs princes de l'église, que les laïques les plus attachés à la terre. Laissons parler Brantôme ; il nous apprendra que le cardinal de Lorraine n'était pas moins libéral en matière de charité qu'en matière de galanterie. Très-libéral, dit-il (22), puis-je l'appeller, puis qu'il n'eut son pareil en son temps: ses despenses, ses dons, ses gracieusetez en ont fait foy, et sur tout sa charité envers les pauvres. Il portoit ordinairement une grande gibeciere, que son valet de chambre, qui luy manioit son argent des menus plaisirs, ne failloit d'emplir tous les matins de trois ou quatre cents escus: et tant de pauvres qu'il rencontroit, il mettoit la main à la gibeciere, et ce qu'il en tiroit sans consideration le donnoit sans y rien trier. Ce fut de luy que dit un pauvre aveugle, ainsi qu'il passoit dans Rome et que l'aumosne luy fut demandée de luy, il jetta à son accoustumée une grande poignée d'or, et s'escriant tout haut : O tu sei Christo, o veramente il cardinal di Lorrenna! c'està-dire, ou tu es Christ, ou le cardinal de Lorraine. S'il étoit aumosnier et charitable en cela, il estoit autant liberal és autres personnes, et principalement à l'endroit des dames lesquelles il attrapoit aisément par ces appas : car l'argent n'estoit en si grande abondance de ce temps, comme il est aujourd'huy; et pour ce en estoient-elles plus friandes, et des bombances aussi et parures. J'ay our conter, que quand il arrivoit à la cour quelque fille ou dame nouvelle qui fust belle, il la venoit aussi-tost accoster, et l'arraisonnant, il luy disoit qu'il la vouloit dresser de sa main. Quel dresseur! Je crois que la peine n'y estoit pas si grande, comme à dresser quelque poulain sauvage : aussi pour lors disoit-on qu'il n'y (22) Là même, pag. 361 et suiv.

avoit gueres de dames ou filles resi- timent autant son esprit, son éloquen-dentes à la cour, ou franchement ce, son zèle envers sa religion, le grande quantité.

Le même Brantôme assure (23) que

quant et quant leurs mœurs, leurs conditions, et leurs déportemens. En quoi à mon opinion il fait bien de l'honneur audit seigneur cardinal; car encore que je sois de ceux qui es-

(23) Brantôme, au Discours sur l'amiral de Coligni, à la page 174 du IIIe. tome des Mé-

(\*) Ne serait-ce point Anne, et ne serait-ce point une faute d'impression du Brautôme, livre qui en est d'ailleurs tout plein? REM. CRIT.

(24) Montaigne, Essais, lip. II, chap.

XXXII, pag. m. 702, 703.

venues, qui ne fussent desbauchées service de son roi, et sa bonne fortuou attrapées par la largesse dudit ne d'être né en un siècle où il fut si monsieur le cardinal; et peu ou nul- nouveau et si rare, et quant et quant les sont elles sorties de cette cour si nécessaire pour le bien public, semmes et filles de bien. Aussi voyoit- d'avoir un personnage ecclésiastique on pour lors leurs coffres et grandes de telle noblesse et dignité, suffisant garderobbes plus pleines de robbes, et capable de sa charge : si est-ce qu'à de cottes, et d'or et d'argent, et de confesser la vérité, je n'estime sa casoye, que ne sont aujourd'huy celles pacité de beaucoup près telle, ni sa de nos reynes et grandes princesses vertu si nette et entière, ni si ferme de ce temps. J'en ay fait l'experience que celle de Sénèque. Or ce livre de pour l'avoir veu en deux ou trois, qui quoi je parle, pour venir à son but, avoient gagné tout cela par leur de- fait une description de Sénèque très-vant ; car leurs peres , meres et ma- injurieuse , ayant emprunté ces rerys ne leur eussent pu donner en si proches de Dion l'historien, duquel je ne crois nullement le témoignage.

(L) Il reçut un affront sanglant du la fille batarde de ce cardinal, nom- maréchal de Montmorenci.] Quoique mée Arne (\*), suivit en Espagne la Charles IX eût défendu le port d'ar-princesse Elisabeth, fille de Henri II mes, le cardinal de Lorraine ne laissa et femme de Philippe II, et qu'on pas de s'approcher de Paris avec une lui fit épouser Besme, l'assassin de troupe de gens armés, et de prétendre d'entrer dans la ville avec cette (K) Il fut comparé à Sénèque dans escorte. Il avait une permission scelune... satire.] On ne s'en étonnera lée du grand sceau, d'avoir des garpas quand on saura que l'auteur de des qui fussent armés (25). Le maréce parallèle prenait ce philosophe chal de Montmorenci, gouverneur de pour un méchant homme. Servons- Paris, le savait bien; mais il voulait nous des paroles de Montaigne: elles que le cardinal lui envoyat faire sont dignes de son bon goût. Parmi compliment sur cela, et il lui envoya une milliasse de petits livrets, dit- commander par un prevôt des marédi (24), que ceux de la religion pré-chaux de faire poser les armes à ses tendue réformée font courir pour la gens. Le cardinal ne laissa pas de défense de leur cause, qui partent passer outre. Le maréchal bien accomparfois de bonne main et qu'il est pagné alla à la rencontre, le chargea grand dommage n'être occupée à dans la rue Saint-Denis... Les gens meilleur sujet, j'en ai vu autrefois du cardinal s'écartèrent çà et la, et un qui pour allonger et remplir la lui se sauva dans une boutique avec similitude qu'il veut trouver, du gou- son neveu (26). Le soir ils se rendivernement de notre pauvre feu roi rent tous à l'hôtel de Cluny qui était Charles IX avec celui de Néron, le logis du cardinal. Le lendemain le apparie feu M. le cardinal de Lor- maréchal passa et repassa avec braraine avec Sénèque: leurs fortunes vade devant sa porte... Le prevôt des d'avoir été tous deux les premiers au marchands de la part du parlement gouvernement de leurs princes, et accommoda cette affaire : il obtint du cardinal qu'il sortit de la ville; et du maréchal qu'il laissat les armes aux gardes de ce prince, suivant la permission du roi dont il lui montra la copie (27). On lira plus agréablement le récit de M. le Laboureur (28). « Il lui

<sup>(25)</sup> Mézerai, Abrégé chronologique, tom. V, pag. 86.
(26) Le duc de Guise.
(27) Ceci arriva au mois de janvier 1565.
Veyez M. de Thou, liv. XXXVI, pag. 743.
(28) Le Leboureur, Additions aux Mémoires de Castelnau, tom. II, pag. 377.

» fit dire civilement qu'il ne le rece-» vrait point avec cet équipage guer-» rier, et le mépris qu'il en fit » l'obligea d'autant plus de se com-» mettre à l'extrémité, qui fut de » repousser la force par la force, et » de se mettre en devoir de faire » main basse sur ses gens, s'ils n'eus-» sent souffert qu'on les désarmat : » comme il fut fait sans autre perte, » que l'un des siens qui se voulut » mettre en défense, et dont le car-» dinal qui n'était pas si vaillant, » quoique plus violent que ses frè-» res, fut si épouvanté qu'il s'alla » cacher dans une boutique de la rue » aux Fers, auprès de laquelle l'affai-» re se passa. On le mena ensuite à » sa maison de l'hôtel de Cluny, où » il fut quelques jours sans se mon-» trer, et enfin il se retira de nuit » en son archevêché de Reims, pour » méditer plus en sûreté des desseins » de vengeance, non publique, com-» me espéraient ses amis, mais se-» crète et de cabinet, telles que sont » celles de ceux de sa condition, » quand ils peuvent faire une affaire » d'état de leur querelle particulié-» re. Cette aventure fut publiée par » toute l'Europe, et les huguenots » ne l'oublièrent pas dans leurs li-» belles, et principalement dans une » plainte qu'ils font faire au cardinal » du peu de secours qu'on lui prétait » pour l'exécution de ses desseins, » où il parle ainsi :

Mesmes Paris entier, duquel le comperage Knvers mon frere et moy obligeoit le cou-

Me delaisse du tout. Je le puis voir ainsi, Quant pres saint Innocent me fit Montmorency

 Descendre de vistesse, et gagner une porte,
 Ma garde desarma, et mit à pied; de sorte
 Qu'elle ainsi mise en blanc grand des-honneur en a

. Ah! que j'ay de dépit qu'en abaissant ma corne

Il me fit en public recevoir telle escorne, » Sans que de se mouvoir nul homme fit sem-blant

. En toute la cité, et que d'un cœur tremblant A luy le lendemain j'envoyay me soumetire, Le requerant vouloir octroyer et permettire

Me retirer armé, de crainte des mutins. Ce que de luy encor tant brave je n'obtins, . Ains m'en allay de nuit, emmenant un bon

nombre Des miens; si qu'en suyant avois peur de mon ombre.

Oh! quel estois-je lors, ô combien different · Estvit Charles nouveau, de ce Charles parent .

· De l'espouse à François! Oh! que cette nuit coye

Differoit du plein jour auquel remply de

joye

Je condamnay en roy, inique et deloyal, . A la cruelle mort le juste sang royal.

Il parut d'abord une lettre (29) qui fut promptement réfutée (\*). Cette lettre était destinée à justifier le cardinal, et contenait plusieurs médisances contre la maison de Montmorenci et contre l'amiral de Coligni. La réponse fut très-vigoureuse; elle venait d'une plume mieux taillée que celle de l'apologiste du cardinal. M. de Thou fait mention de plusieurs écrits qu'on publia pour et contre sur cette affaire, et qui eussent été multipliés à l'infini, si le parlement de Paris n'eût fait défendre le débit de pareils ouvrages. Ce même historien observe que Louis Reynier, sieur de la Planche, passa pour l'auteur du premier écrit que l'on vit paraître : c'était une relation du fait en faveur du maréchal. Il remarque aussi que

(29) Cet écrit est intitulé : Lettre d'un seigneur du pays de Haynaut envoyée à un sien voisin et

amy suyvant la cour d'Espaigne.

(\*) Elle fut imprimée à Anvers par Guillaume Richman, in-8°, et ne contient que 27 pages. Elle est datée de Paris, le 2 d'avril 1564 avant Pâques. La réponse qu'on y fit est ionitalée: Réponse à l'éplire de Charles de Vaudemont, cardinal de Lorraine, jadis prince imaginaire des royaumes de Jérusalem et de Naples, duc et comte par fantaisie d'Anjou et de Provence, et maintenant simple gentilhomme de Hai-naut, 1565, in-8°. Elle est extrêmement vive, et contient des choses bien curieuses, surtout concernant la généalogie des Châtillons et des Lorrains, et touchant les causes d'mimitié entre l'amiral de Coligni et le duc de Guise. C'est dommage qu'on ne connaisse pas l'auteur de cet écrit : peut être est il du sieur de la Planche, dont M. Bayle parle un peu après; main, de quelque part qu'il vienne, il est certainement de quelque part qu'il vienne, il est certainement de bonne nain. Je voudrais seulement qu'on n'y cât point approuvé et loué hautement l'assassinat de Poltrot. Ete-vour à comparer, dit-on au cardi-nal (fol. CLI verso.) en conseil, en résolution, en autorité, en conduite, en expérience, en hardesse à François le tyran, votre fère? Méray (Jeau Poltrot-Méray. Poyes Mézerai, Abrêgé chronol., tom. V, pag. "3.), notre libé-rateur, nous a laissé un exemple besu et divin nour l'envière. Je sais hien ou'il ne fout mes rateur, nous a laisse un exemple peus el aven pour l'ensuivre. Le sais bien qu'il ne faut pas être si cruel que vous, mais je nie que ce soit cruauté de faire justice d'un tyran qui n'est onc ni pitié, ni humanité. Qu'ont dit de plus les plus emportès ligueurs en faveur des Jauregav cides Clément ? Ne paraît-il point par-là que la passion aveuglait les écrivains des deux partis? Le titre de cette énouse est fort invulier, et noustitre de cette réponse est fort singulier, et pour-rait bien avoir servi de modèle à M. du Bouchet lorsqu'il fit celui-ci : Réponse à la requête que M. de Pransac, prince du sang imaginaire, s'est persuadé nooir précentée au roi; Paris, Jaquin, 1697, in folio. Ren. carr.

le sentiment le plus commun fut que ce maréchal n'avait point agi en habile homme, puisqu'il aima mieux irriter par un grand affront, mais peu dommageable, un ennemi trèspuissant, que de le ruiner tout-à-fait. Momorantii prudentiam plerique tunc requirebant, qui potentes inimicos levissimo damno irritare, quam perde-re cum posset, maluerit. Le prince de Condé le blama de cette conduite (30), et disait souvent que si Montmorenci ne voulait que se divertir, il en fit trop; et que s'il y allait tout de bon, il n'en fit pas assez (31). Peut-être ce prince n'eût-il pas été fâché que sans qu'il y eut nulle part, on l'eut défait tout d'un coup d'une famille si redoutable.

La même année, le cardinal de Lorraine s'embarrassa dans un démêlé qui ne lui réussit point. La scène de cette querelle fut le pays Messin, où Salcède, qui en était bailli, s'opposa vigoureusement aux entreprises du cardinal. Cela fut nommé Guerre cardinale, dont on imprima tout aus-

sitôt une relation.

(M) La reine d'Écosse... éluda le dessein qu'il eut de lui retenir ses pierreries. ] Marie Stuart, après la mort de François II, son mari, passa en Ecosse. Le cardinal de Lorraine, son oncle, était d'avis qu'elle lui laissât en dépôt ses pierreries, jusqu'à ce que la fortune eut décidé du succès de son voyage ; mais elle, sachant fort bien de quel esprit il était mené, lui répondit que se hasardant ellemême à tous les périls de la mer, elle aurait tort d'avoir plus de peur pour ses bijoux que pour sa personne. Voyez en note les paroles de M. de Thou (32).

(30) Certà Condeus.... factum improbavit, subindè dictitans Momorantium si quidam joco ageret, plusquam debuerit; si serio, munis quam oportuit fecisse. Thuan, lib. XXXVI,

pag. 744. (31) Un Turc disait cela des tournois. Voyes les Nonvelles de la République des Lettres, nov.

1684, art. IX, pag. 957.
(32) Discerdenti reginæ consilium dederat Lo-taringus cardinalis, ut suppellectilem, mundunque muliebrem magni pretti , quem in Gal-lid lucrifecerat , velut in alium orbem transitura, apud se deponeret, donec de sui itineris eventu fortuna statuisset : verum illa qua avuncult ingenium probb nosset, argule respondit, tim se maris periculo committeret, non videre, cur mundo magis quidm sibi caveret. Thuanus, lib. XXIX, circa init., pag. m. 580, ad ann.

(N) Il fut le principal promoteur d'un édit qui rendit semestre le palement de Paris. ] M. de Thou en parle sous l'an 1554, comme d'une chose presque inconnue; et il observe que Jean Daurat, précepteur alors des pages du roi, fit des vers un peu trop hardis, asin de flatter le cardinal de Lorraine. Il compara le parlement à l'androgyne de Platon. In eam rem Joan. Auratus, tunc aulicorum puerorum præceptor et mox prosessor regius vir divini ingenii, carmen elegantissimum, sed petulanti libertate in gratiam cardinalis Lotha-ringi, qui negotium illud urgebat, conscripsit, quo ampliss. ordinem androgyno Platonico comparat (33). Notez que Pasquier observe que les choses furent remises en leur premier état au bout de trois ans (34). M. de Thou le dit aussi.

(0) Le passage que j'alléguerai sur ce sujet nous apprendra.... l'insulte qu'il reçut en sortant de chez une courtisane. ] Le cardinal « sortant » un grand matin de la maison de la belle Romaine, courtisane re-» nommée du temps de Henry, logée en la cousture de Saincte Catherine, avait failli d'estre mal traité par certains ruffians, qui cherchent volontiers les chappes cheutes à » l'entour de telles proyes. Dequoy » estonnée sa saincteté, se persuadant et donnant à entendre, que les he-» retiques luy dressoyent des embus-» ches, traina la cour à Sainct Ger-» main, et fut cause que la royne mere ne voulant quoy qu'il en fust
 abandonner le roy son fils tant soit » peu, rompit la coustume aupara-» vant inviolable, qui portoit que » les roynes, advenant le decez de » leurs maris, ne departoyent de la » chambre de quarante jours, et ne voyoyent clarté de soleil ny de lune, que leur mary ne fust en-terré. Tost après, estans despartis les estrangers, il fujitait edit de-» fendant tout port d'ames, et specialement les pisteles et bastons à » feu, sous grandes peines, revoquant » toutes les permissions particulieres » et precedentes, ottroyées à qui que » ce fust s'il n'avoit confirmation du

(33) Idem, lib. XIII, sub fin., pag. m. 278. (34) Pasquier, Recherches, liv. II, chap. IV, pag. m. 65.

» et les leurs demeurerent seuls ar-» mez. Davantage ayant à suspects » les habillemens qui couroyent alors » comme les manteaux longs (35), et » les chausses larges (et de fait aussi » estoient ils par trop excessifs, car » le manteau alloit jusques sous le » gras de la jambe, et sans manches, » et les hauts de chausses estoyent » d'une aulne et demi de large, ou » cinq quartiers (36), ils mirent en » fait au conseil privé d'en defendre » l'usage, d'autant que là dessous se » pouvoyent aisément cacher des ar-» mes. Et disoit-on que le cardinal » avoit ceste matiere d'autant plus à » cœur qu'un necromantien luy avoit » prognostiqué à Rome, qu'il seroit » tué d'un baston à feu par l'envie » qu'on lui porteroit, et pour les en-» nemis qu'il feroit en France, estant , » eslevé au plus haut degré d'hon-» neur. Ce qui le tenoit en gehenne » et luy causoit grandes inquietudes » (vray salaire de ceux qui vont aux » devins,) lors mesme que tout » ployoit sous luy (37). » L'historien qui me fournit ce narré assure que messieurs de Guise ne comparurent point à la magnifique entrée de Francois II à Orléans, le 18 d'octobre 1560. Et disoit-on que c'estoit de crainte de rencontrer quelqu'un desesperé, parce qu'un magicien (comme nous avons dit ) avoit predit au cardinal estant à Rome, que son frere et luy mourroyent de mort violente et de bastons à feu, de sorte que pour éviter cela ils craignoient telles assem-blées, encor qu'ils eussent fait defendre de porter aucunes pistoles, pistolets, ne harquebuses sur peine de la vie (38). Notez que la prédiction de ce magicien se trouva fausse : car le cardinal ne mourut point de blessure, mais de maladie.

(P) Il ne préchait que la guerre et que l'effusion de sang.] Le témoin que je cités. 'n'est ni un faiseur de libelles, ni c'i huguenot; c'est le fameux Etienne Pasquier. Parce que

» roy, de sorte que ceux de Guise les ministres, dit-il (39), gagnaient auparavant le peuple par préches et exhortations, aussi monsieur le cardinal de Lorraine a voulu faire le semblable entre nous. Il a premièrement préché en l'église Notre-Dame, oui d'une incrédible affluence d'auditeurs. Et depuis en l'église Saint-Germain-de-l'Auxerrois, toutes les féries et octaves de la Fête-Dieu par entresuite de journées, lui préchant un jour, et le lendemain le minime (40) dont je vous ai ci-dessus écrit: admonestant sur toute chose le peuple qu'il fallait plutôt mourir, et se laisser épuiser jusques à la dernière goutte du sang, que de permettre, contre l'honneur de Dieu et de son église, qu'autre religion eut cours en la France que celle que nos ancêtres avaient si étroitement et religieusement observée. Ce m'a été chose aussi nouvelle de voir précher un cardinal, comme peu auparavant un ministre. Il a excité grandement le peuple aux armes. Il n'est pas que les plumes mêmes des poëtes ne s'en melent. Bref on ne corne autre chose que feux, guerres, meurtres, et saccagemens. Si vous voulez voir quels furent les fruits de ces sermons sanguinaires, consultez le même Pasquier (41). « Il seroit impossible » de vous dire quelles cruautez bar-» baresques sont commises d'une part » et d'autre. Où le huguenot est le » maistre, il ruine toutes les images » (ancien retenail du commun peu-» ple en la pieté) demolit les sepul-» chres et tombeaux, mesmes pas-» sant par Clery il n'a pas pardonné » à celuy du roy Louys unziesme; » enleve tous les biens sacrez et » vouez aux églises. En contr'sechange de ce, le catholic tue,
meurdrit, noye tous ceux qu'il
cognoist de ceste secte, et en regorgent les rivieres. Il n'est pas » que parmi cela quelques-uns n'exe-» cutent leurs vengeances privées sur leurs ennemis aux despens de » la querelle publique. Et combien » que les chefs facent contenance de

<sup>(35)</sup> Voyes Henri Étienne, à la pag. 208 de son Dialogue du Nouveau langage français ita-

<sup>(36)</sup> Cette mode revint environ l'an 1660.

<sup>(37)</sup> Louis Reynier, sieur de la Planche, His-toire de François II, pag. 28 et 29.

<sup>(38)</sup> Louis Reynier, là même, pag. 618.

<sup>(39)</sup> Pasquier, Lettres, liv. IV, pag. 231 du (40) C'était frère Jean de Hans, natif de Saint-Quentin. Pasquier en parle, là même,

<sup>(4</sup>x) Pasquier, Lettres, liv. IV, tom. I, pag. 332, 233.

» que la guerre. » Quoique aujourd'hui les lecteurs ne voient ces un autre lieu (44). choses qu'en éloignement, ils ne gnation contre ce barbare sermonaire, et surtout lorsqu'ils réfléchissent sur son état. C'était un grand cardinal, qui ne s'exposait à rien en allumant par tous les coins du royaume la guerre civile. Il était assuré de suivre toujours la cour, à l'abri de tout danger, et de toute peine; et que pendant que les provinces seraient un théâtre de cardans les voluptés ; que son luxe, sa pompe, sa bonne chère, ses amourettes, ne souffriraient point d'interruption. C'est là un sujet de scandale qui doit augmenter prodigieusement l'horreur que fait aux âmes véritablement chrétiennes, un pré-dicateur boute-feu, cornet de guerres, et de supplices, et de tuerie, homme qui à proprement parler n'est point de la religion de Jésus-Christ, mais de celle de Saturne, et qui dans le fond pratique ce que les prêtres de Carthage pratiquaient anciennement en l'honneur de ce faux dieu. Ils lui immolaient des hommes, et s'imaginaient que sa religion demandait de telles victimes (42).

(Q) Il faisait pension à des protes-tans d'Allemagne.] On trouva leurs noms au livre des comptes de l'intendant de ce cardinal. Un écrit de Zanchius fait foi de cela. Certum mihi est, quod jam dicam coram Deo: Audivi ex viro harum rerum perito, et fide digno, se in libro thesaurarii illius cardinalis Lotharingi, paucis antè annis vità defuncti, nonnullorum germanorum theologice doctorum et pastorum nomina vidisse: quibus pensiones annuæ, ex archiepiscopatu præsertim Metensi assignabantur. In quem verò finem non fuisse scriptum (43). Il ne faut point douter que le cardinal ne se proposat d'entretenir la discorde entre les luthériens d'Allemagne, et les docteurs

» n'approuver tels deportemens, si de Genève; mais c'étaient néanmoins » les passent ils par connivence et de mauvaises voies de soutenir sa re-» dissimulation. La paix vaut mieux ligion. C'était un pur machiavelisme. Conférez avec ceci ce que je dis en

J'ai parlé de quelques sermons de laissent pas de concevoir de l'indi- ce cardinal : les lettres de Languet nous apprennent qu'ils ne furent pas désapprouvés des protestans, et que ce cardinal se rendit suspect de luthéranisme. Ce fut l'an 1561, qu'il les prêcha à Reims pendant le carême. Cardinalis Lotharingicus à rigidioribus pontificiis accusatur lutheranismi. Per hanc quadragesimam concionatus est Rhemis cum non parvd laude. Utinàm nihil aliud unquam nage, il continuerait à se veautrer egisset (45)! Il avait déjà fait paraître qu'il souhaitait qu'on réformat bien des choses, mais ce n'étaient que des ruses, comme Languet le devina hien. Cum præsertim cardinalis Lotharingicus jam pulchrè simulet se omnino expetere, ut fiat aliqua emendatio in religione, et fatetur hoc esse plane necessarium. Ego sanè in ed re ipsi non credo, sed existimo, ipsum hoc ideò facere, quia videt adversando se nihil posse proficere, et sperat se sic agendo posse plura impedire, sed tamen parum proficit (46). Ce qu'on dit dans une autre lettre, datée de Paris le 26 de novembre 1561, est beaucoup plus fort, puisque ayant parlé de la conversion publique de l'évêque de Troyes, on ajoute, que le cardinal de Lorraine faisait semblant d'avoir la même intention; car, poursuit-on, il prêche à Reims de telle sorte qu'il ne paraît guere éloigné du luthéranisme (17).

(44) Tom. FII, pag. 367, vers la fin de l'article Give (François duc de).
(45) Languet., epist. XLIV, lib. II, pag. 112. Foyes aussi epist. XLV, pag. 116.
(46) Idem, epistola XLVIII, pag. 120.
(47) Cardinalis Lotharing cus videtur simultaris de liquid tela contrare.

lare se aliquid tale cogitare : nam Rhemis ita concionatur, ut videatur non multim à nostrie dissentire. Sed viderint alii quantim huic sit fidendum. Idem, epist. LXIII, pag. 159.

LOTICHIUS (PIERRE), abbé du couvent de Solitaire en Allemagne, dans le comté de Hanau (a), naquit l'an 1501. Il fut re-

<sup>(42)</sup> Voyes Lactance, lib. I, cap. XXI. (43) Hieron. Zanchius, Respons. ad Wil-helm. Holderum, ann. 1566, pag. 20, apud Hoorub., Summa Controvers, pag. m. 271.

<sup>(</sup>a) Par une faute d'impression apparenment. Il y a dans les Jugemens des Savans

tiré des écoles de Leipsic à l'âge reste de sa vie répondit à ce de seize aus, afin d'être consacré grand zele, par des actes de piété à la vie monastique dans le cou- et de charité. Son église, son vent de Solitaire (A). Il reçut école, et plusieurs savans, éproul'ordre de prêtrise en 1523, et vèrent les effets de son humeur en fit paisiblement les fonctions libérale. Il mourut chez le comte jusqu'en 1524, c'est-à-dire jus- de Hanau, le 23 de juin 1567. ques à ce que la guerre des paysans l'eût contraint de se réfugier avec son abbé et ses confrères auprès des comtes de Hanau. Cet abbé ayant ramené son monde dans le monastère, après que ces furieux troubles eurent été apaisés, commit la conduite de son église à Lotichius (b), qui ayant lu les livres de Luther et de Mélanchthon, se trouva capable de prêcher et de faire toutes les áutres fonctions de sa mieux qu'auparavant. L'abbé mourut l'an 1534; et Lotichius , qui lui succéda , pensant tout de bon à réformer cette abbaye, y ouvrit une école où un grand nombre de jeunes gens furent instruits, dont plusieurs devinrent ministres de la parole de Dieu, après avoir continué leurs études à Wittemberg et à Marpourg. Il établit hautement la religion protestante dans son monastère et dans tous les lieux qui en dépendaient, l'an 1543, et il écrivit une belle lettre en latin à l'abbé de Fulde, pour lui prouver la justice de sa conduite. Il fut la principale cause de la courageuse résolution que les ministres du voisinage prirent de rejeter l'intérim en 1549. Le

Son corps fut enseveli deux jours après dans l'abbaye de Solitaire (c).

(c) Tiré du Théâtre de Paul Fréhérus, p. 213. Fréhérus cite la Bibliothéque poétique de Jean-Pierre Lotichius.

LOTICHIUS (PIERRE), neveu du précédent, prit le surnom de Secundus \*, afin de n'être pas confondu avec son oncle. Il naquit à Solitaire, le 2 de novembre 1528. Son père (a), quoiqu'il ne fût qu'un bon paysan, ne laissa pas de le destiner aux études; et il ne s'en faut pas étonner, vu ce qui vient d'être dit de l'abbé Lotichius. Cet oncle ayant remarqué par les progrès que son neveu fit à l'école de Solitaire, qu'il était très-propre aux sciences, résolut d'en prendre un soin tout particulier, et l'envoya à Francfort, où Micyllus enseignait les belles-lettres avec beaucoup de réputation. Ayant appris là beaucoup de latin et de grec, et mieux encore les règles de l'art poétique, à quoi son inclination le portait extraordinalrement, il fut envoyé à Marpourg, l'an 15/4, et puis à Wittemberg, où Mélanchthon et Camérarius attiraient une infinité de monde. Le jeune Lotichius

sur les Poëtes, tom. III, pag. 272, Nassau pour Hanau.

<sup>(\*)</sup> L'Index Thuani nomme Solitar le bourg que M. de Thou appelle Solidarium Oppidum. Rem. CRIT.

<sup>(</sup>b) Ecclesiæ Solitariensi ut inspectorem prafecit. Paul. Freher., Theatro, pag. 213.

<sup>\*</sup> Les additions que Chaufepié a faites à cet article sont extraites des Mémoires de Niceron , tom XXVI.

<sup>(</sup>a) Il s'appelait Louis Loticius. Melanchthon changea ce mot en celui de Louchius (qui lui sembla plus emphatique) pour Pierre Lotichius Secundus, son écolier

acquit bientôt l'amitié de ces de retour en Allemagne, qu'il fameux poëte, et celle de pluqui s'éleva dans la Saxe, l'an 1546, obligea Mélanchthon et ses collègues à sortir de Wittemberg. Le premier se retira à Magdebourg (b), et y fut suivi par notre Lotichius; mais lorsqu'il en sortit afin de chercher une meilleure retraite, Lotichius au lieu de le suivre, prit parti dans les armées. Ce genre de vie n'interrompit point entièrement son commerce avec les muses, et ne dura pas beaucoup (A); car on sait que des l'an 1548, il vivait paisiblement parmi ses livres à Erfort. Peu après il retourna à Wittemberg, où la paix avait permis à Mélanchthon d'aller continuer sa charge. Il y acheva ses études de philosophie, et puis près de quatre ans (B). Il s'arapparemment lui et ses élèves y auraient souffert bien des avanies (c), pour avoir mangé de pour de l'argent. A peine fut-il comme il avait toutes sortes de

deux illustres professeurs, celle songea au voyage d'Italie. Il le de George Sabinus qui était un fit comme celui de France aux dépens de Daniel Stibar; mais il sieurs autres savans. La guerre eut le malheur de lier société avec un grand nombre de personnes. Il logea à Bologne avec un jeune chanoine de Munich qui, pouvant trouver au logis une hôtesse fort commode, alla faire l'amour dehors (d). L'hôtesse, aussi éperdument amoureuse que jasouse, lui prépara un philtre: mais par malheur Lotichius, trouvant sa soupe trop grasse, l'échangea contre celle du chanoine (C), et devint furieux tout à coup. Il fut soulagé en vomissant une partie de ce philtre: néanmoins, il eut une fièvre maligne qui lui fit tomber les ongles, et dont il pensa mourir. Hubert Languet, son bon ami, voyageant en Italie, le trouva en ce pitoyable état à il s'en alla en France, étant gou- Bologne. La malignité de la verneur des neveux de Daniel drogue opéra tellement sur Lo-Stibar, doyen du chapitre de tichius, qu'il ne se passa point Wirtzbourg, homme de grand d'année sans qu'il eût quelques mérite et intime ami de Joachim accès de cette première maladie, Camérarius. Ce fut en 1550 qu'il jusques à ce qu'enfin il en moucommença ce voyage, qui dura rut. Avant que de quitter l'Italie, il recut à Padoue le degré de rêta beaucoup à Montpellier; et docteur en médecine. Quelque temps après son retour en Allemagne il fut appelé à Heidelberg, pour y être professeur en cette la viande pendant le carême, si science. Il accepta cette vocation, Clusius, qui était logé chez Ron- et s'en alla à Heidelberg l'an 1557. delet, n'eût intercédé auprès du Il y gagna l'estime et les bonnes dominicain qui faisait l'office grâces de l'électeur palatin Othon d'inquisiteur. On en fut quitte Henri, et de tout le monde : et

<sup>(</sup>b) Le Théâtre de Fréhérus, pag. 1249, dit à Marpourg.

<sup>(</sup>c) On les menaçait de les obliger à faire amende honorable.

<sup>(</sup>d) Tiem forte (ut fit) amare foris, quod domi habebat, ut ait Terentius. Id impa-tientius ferens hospita juvenis formosissimi amore capta, etc. Hagius, in Vità Lotichii, pag. 63, edii. 1609.

raisons d'être content de son em- beaucoup inférieures à celle dont ploi, il n'accepta pas les offres il était impossible qu'il eût conqui lui furent faites à Marpourg, naissance(g). ou de la charge de professeur en médecine, ou de celle de professeur en poésie. Il ne jouit pas long-temps de cette douce condition. Il fut attaqué de son mal au commencement de novembre 1560, et en mourut le 7 du même mois. C'était un homme d'un fort bon commer– ce, la candeur et la sincérité mêmes (e) (D). On publia un recueil de ses poésies, l'an 1561 (E). Il contient tant de vers d'amour, qu'on crut que l'auteur avait besoin là-dessus d'un morceau d'apologie. Hagius y morceau d'apologie. Hagius y travailla (F). La quatrième élégie du second livre a quelque chose de surprenant : elle roule sur près de quatre ans.] Ce fut la durée un songe qui semble être une virent d'abord Paris, Rouen, Dieppe, prédiction du saccagement de l'un et qu'ils allaient à pied presprédiction du saccagement de Magdebourg (G). Je ferai diverses observations sur ce sujet, qui seront plutôt des conjectures, qu'une explication qui me satisfasse pleinement. On a trouvé étrange que Jules-César Scaliger n'ait pas loué Lotichius (H). On aurait eu plus de sujet de gius dans la page 47. s'en étonner, si la réputation de Lotichius n'était pas principalement fondée sur des ouvrages qui n'ont été imprimés qu'après la mort de ce Scaliger; mais le silence de ce critique n'est point au fond surprenant, puisque les premières éditions des poésies de Lotichius (f) sont

- (g) Voyes, ci-dessous, citation (30).
- (A) Il prit parti dans les armées. Ce genre de vie n'interrompit point entièrement son commerce avec les muses, et ne dura pas beaucoup.] Ecoutons ce qu'il en dit lui-même, en leur adressant la parole (1):

Vos quoque sum lituos inter veneratus et enses, Quodque fuit vacuum tempus ab hoste dedi.

Deque tot amissis etiam nunc pauca supersunt Carmina , militia tempore facta mea.

Au reste, il ne fit guère plus d'une campagne : ainsi les auteurs cités par M. Baillet n'auraient pas raison de dire en général, que ce qu'il y a de remarquable, c'est que Lotichius com-

Lyon, et qu'ils allaient à pied presque toujours (4), n'ayant qu'un cheval a eux onze pour porter leurs hardes, il est sûr qu'ils ne demeurèrent pas à Montpellier *l'espace de quatre* années, comme l'a dit un habile homme (5). Ils y demeurèrent de suite plus de deux ans : Cum biennio jam atque eò ampliùs fortè in academia Mompeliand vixissent, dit Ha-

(C) Lotichius.... échangea sa soupe contre celle du chanoine. De la manière que Hagius raconte la chose, ce fut dans la soupe que le philtre fut donné: mais il se trompe étrangement, s'il s'imagine, comme il semble le faire, que les Italiens donnent le nom de minestra à ces breuvages enchantés que les Grecs appellent philtron. Jus parare, dit-il

<sup>(</sup>a) Tiré de sa Vie, composée par Jean Hagius, son bon ami, et publiée vingt-cinq ans après la mort de Lotichius. Melchior Adam, in Vitis Medicorum, pag. 112, a donné un abrégé fort étendu de cette Vie.

<sup>(</sup>f) Celle de Paris, 1551, in 80., et celle de Leipsic , 1552.

<sup>(1)</sup> Eleg. XI, lib. I. (2) Jugemens sur les Poëtes, tom. III, pag.

<sup>(3)</sup> Revertentes tandem igitur post exactum jam ferme quadriennium ex Galliis. Hagius, in Vita Lotichii, pag. 56.

<sup>(4)</sup> Idem, pag. 42, 44. (5) Teissier, Additions aux Éloges, som. I, pag. 207.

(6), nescio quod malè temperatum ac conciliatum Circatum, Itali minestram illud, hoc philtron Græci vocant. Les Italiens entendent simplement par minestra, ou menestra,

du potage, de la soupe.

(D)..... C'était la candeur et la sincérité mêmes.] Son historien en donne une preuve très-remarquable. Il ne tenait qu'à lui de se marier fort avantageusement : mais , parce qu'il croyait mourir bientôt , il ne pouvait se résoudre à tromper la femme qu'on lui eût donnée; et ainsi il refusa tous les partis qui lui furent proposés. Quod se sciret supremi diei sui nec vitæ longioris conscium fallere puellam ingenuam ullam, fæmineumve genus, aut lactare spe connubii fortunæque stabilioris nolle (7).

(E) On publia un recueil des poésies de Lotichius, l'an 1561.] Joachim Camérarius en sit l'épître dédicatoire : il y donne à Lotichius l'éloge du meilleur poëte que son siecle et l'Allemagne eussent vu. Depuis cette édition on en a fait plusieurs autres, augmentées de diverses pieces. M. de Thou (8), qui a mis trois ans entre la mort de Lotichius, et la publication de ses poésies, par Camerarius, s'est trompé de deux années. Moréri a copié cette faute, et y a joint de son cru un petit anachronisme sur le jour mortuaire, qui ne fut pas, comme il dit, le 24 octobre, mais le 7 de novembre. M. de Thou, qui a mis cette même mort au premier jour de novembre, n'est pas exempt d'anachronisme. Fréhérus (9) met aussi trois ans entre la mort de Lotichius et l'édition de ses vers. M. de Thou (10) a mis ce poëte audessous d'Eobanus Hessus. Camérarius prétend que si celui-ci était en vie, il se reconnaîtrait inférieur à Lotichius. Sed et Eobanus et Sabinus, si viverent, cum omnia in Lotichii scriptis magnoperè probarent, tum elegantid et suavitate atque exprimendi vetustatis similitudinem contentione, se ab hoc alicubi superari

non negarent (11). Hagius assure que les plus grands poëtes d'Allemagne ont témoigné publiquement l'estime particulière qu'ils avaient pour les vers de Lotichius; et il prétend que selon l'opinion commune, Lotichius égalait ses plus excellens poëtes anciens et modernes, et qu'il était préférable peut-être à quelques-uns des anciens. Il cite des vers de Paul Mélissus, où l'on donne la supériorité sur tous les poëtes allemands à Lotichius, en matière d'élégie. Melchior Adam (12) s'écarte un peu de l'exactitude en abrégeant cet endroit, puisqu'il fait dire à Hagius, que les plus grands hommes, et nommément George Sabin, Jean Stigélius, George Fabrice, Posthius, et Mélissus, ont donné la palme à Lotichius en fait de vers élégiaques. Hagius, à tout rompre, ne fait donner cette palme nommément que par Posthius et par Mélissus, et il ne dit rien des trois autres, ni expressément, ni obscurément, qui se puisse rapporter à cela.

J'avais cru que l'édition des poésies de Lotichius, procurée par Caméra-rius, l'an 1561, était la première; mais M. Kortholt (13) a eu la bonté de m'avertir que l'on imprima à Paris, en 1551, chez Vascosan: Petri Lotichii secundi Elegiarum liber, et ejusdem Carminum libellus ad D. Danielem Stibarum equitem francum. La lettre qu'il m'écrivit làdessus s'est tellement egarée parmi mes papiers, que je n'ai pu la re-trouver quand je l'ai cherchée en travaillant à la révision de cet article; mais je me souviens qu'elle marquait en détail plusieurs caractères de cette édition, et qu'elle m'apprenait entre autres choses que le songe dont je parlerai ci dessous (14) ne s'y trouve point. M. Kortholt me sit savoir qu'il a inséré bien des choses touchant notre Pierre Lotichius dans sa dissertation de Enthusiasmo Poëtico, imprimée à Kiel, l'an 1606.

(F) Hagius travailla à l'apologie des vers d'amour.] Il avoue (15)

<sup>(6)</sup> Hagius, in Vita Lotichii, pag. 63.

<sup>(1)</sup> Idem , ibidem.

<sup>(8)</sup> Thuanus, lib. XXVI, sub fin.

<sup>(9)</sup> Theatr., pag. 1250. (10) Thuan., lib. XXVI, sub fin.

<sup>(11)</sup> Camerarius, in epist. dedicatoria Ope-

rum Petri Lotichii.
(12) In Vita Philosoph., pag. 210.
(13) Sobastien, dont on a parlé, tom. PIII, pag. fips., remarque (G) de l'article Kortwour.
(14) Dans la remarque (G).
(15) In Vita Lottichii.

qu'étant fort jeune il faisait souvent réflexion, avec quelque sorte d'étonnement, sur les plaintes perpétuelles dont les poëtes remplissent leurs vers; qu'ils brûlent d'amour, qu'ils sont tout percés des fleches de Cupidon, et qu'ils ne trouvent aucun remede aux flammes qui les consument.

Mille fatigatus rerum discrimina vici , Sopè graves ostus , frigora sopè tuli : Unius haud possum superare Cupidini ignes , Nee desideriis fortior esse meis.

Après ces vers de Lotichius il en cite trois de Virgile.

Aspice aratra jugo referent suspensa juvenci, Et sol crescentes decedens duplicat umbras; Me tamen urit amor, quis enim modus adsit anori? \*

Il ajoute qu'ayant demandé à des poëtes l'explication de ces choses, Lotichius lui répondit que c'est le feu de l'amour divin, et non pas l'amour vénérien, qui brûle les poëtes.

Cur vatum pars magna suos decantet amores Miraris, Hagi candide, et caussam rogas? Accipe; non illos Veneris faz improba, verium

Eterni amor generosus urit numinis.

Cette réponse est ridicule ; c'était prendre Hagius pour un enfant. Il n'en parle pas comme il devait ; car il se contente de dire que Mélissus lui expliqua beaucoup mieux tout le mystère (16). Mélissus lui représenta que si quelque chose est très-capable d'attirer les cœurs, et de verser jusqu'au fond des moelles ses charmes insurmontables, c'est l'amour qu'un objet modeste et pudique allume. Le ciel le plus pur, ajoute-t-il, forma cet amour, et lui assigna pour trône les cœurs embrasés (17). Les astres ont soin de nourrir ce feu; et comme les poëtes reçoivent du ciel les influences qui sont la cause de la poésie, il ne faut pas s'étonner qu'ils sentent si vivement le feu de l'amour; car ces influences, ayant la même origine que l'amour (18), l'excitent et l'entretiennent.

\* Virgile, eclog. II, vs. 66-68.

(16) Quam rem non paulò et copiosius, et luculentius nobis enucleavit Melissus.

(17) Purior hanc æther olim generavit et intra Succensas jussit regna tenere fibras.

(18) . . . . . . Habent alimenta calores
Vivida sidereis fota perenne focis.

... Sic propagare laborat Indita natura semina quisque sua.

Pour réduire cette explication au langage humain, et à sa juste simplicité, il faut supposer que Mélissus a voulu dire que le même tempérament qui dispose un homme à être poëte le rend susceptible d'amour. On ne prouverait pas facilement cette thèse; car, outre qu'il y a plusieurs personnes qui ont le talent de la poésie sans être d'un tempérament amoureux, il est certain qu'une infinité de gens, qui ne savent point faire de vers, sont plus furieusement tourmentés du feu de l'amour, que ceux dont les poésies sont les plus tendres. Combien a-t-on imprimé de vers d'amour qui ne sont qu'un jeu d'esprit? Un poëte médiocrement touché s'applique tout ce qu'il trouve dans les élégies les plus passionnées; il tâche même de renchérir sur ce qu'il a lu, il invente de nouveaux tours, il étudie les caractères les plus lugubres. C'est afin de faire admirer ses vers; c'est afin d'exercer sa veine sur des pensées qui fassent honneur à son esprit, et qui puissent en même temps flatter l'objet qu'il adore. Il y en a même qui ne sont point amoureux quand ils composent de semblables vers. Théodore de Bèze était de ceux-là. Istos bonos viros non pudet quicquid de poëticæ Candidæ amoribus lusi, (lusi autem certé pleraque, veteres illos imitatus, priusquam etiam per æta-tem, quid istud rei esset, intellizerem) ad castissimam et lectissimam fœminam accommodare. Id autem non aliter se habere quàm dico, non ii tantum testari possunt quibuscum per id tempus vixi, verum etiam res ipsa declarat : quùm nullos unquàm liberos ex uxore susceperim, in meis autem illis carminibus, Candidam prægnantem superis commendem: quòd tùm mihi nimirùm illud fictitium argumentum, ut alia subinde multa occurreret (19). Voyez dans ces dernières paroles un exemple de la conduite des poëtes : ils se donnent des sujets imaginaires, afin d'avoir occasion de débiter quelques traits d'esprit. Mais venons à l'apologie de Lotichius.

(19) Beza, in epistold dedicatorid Poemal.

Il eut quatre maîtresses successivement, et il fit pour elles beaucoup de vers (20): il ne se proposa jamais, dit-on, d'en obtenir aucune faveur criminelle; et ce n'est que de luimème, témoin en sa propre cause, que l'on sait cela. Non fecit id non honestè, quia et castè amavit Lotichius et sinè crimine ac scelere; si modò castissimi poètæ verbis versibusque dignamur aliquam habere non dubiam fidem, sic etenim ipsemet de amoribus suis canit, et Claudia sua.

.... Feliciter arsi Inque meo nullum crimen amore fuit.

Non ego te, mea lux, deceptam fraude reliqui, Non spolium rapto turpe pudore tuli.

Non spolium rapto turpe pudore tuli. Dii mihi sunt testes, si mentior, aquore vasto Obruar, et mutis piscibus esca natem (21).

L'apologiste remarque que les priviléges de la poésie permettaient à Lotichius d'exercer sa muse sur les beautés de la terre; car c'est un art qui embrasse la contemplation, et l'explication de tout ce que l'univers a de beau. Fecit Lotichius, idprimum jure poëtices optimo, quam scilicet rerum omnium pulcherrimam quæ magnd hdc universitate orbis continentur, coelestium terrestriumque spectabilium formarum contemplatio, commentatioque ritè pertinet. De plus, comme il était civil et poli, il s'appliqua à faire des vers d'amour, et ne voulut point se priver de cette galanterie, qui lui fut d'ailleurs avantageuse pour polir ses muses. Ex quo illud saltem consecutus est commodi, ut molles amores cantando mollius carmen deduceret. Enfin, il avait besoin de cette agréable occupation, afin de chasser les pensées chagrinantes dont il se trouvait persécuté (22).

(30) Puellus quoque facile amavit bellas ac bonas formas mortales, ac Claudiam quiden primiun suam multo carmine celebratam, mini verò non incognitam, subfuscam, non informem nec inamabilem puellam: deinde Callirhoen, alteram Celiberam tunicatam, formosan: time pecoris custodem, religiosam ninis Italam Panaridem: ac postremium non verò nomine dietam Phyllida Nicrogenam. Hagius, in Vist Lotichii.

(21) Idem, ibidem.

(22) Oblectationem eam animi honestam ad leniendas animi curas, molestias, ægritudines

(G) La IVe. élégie de son IIe livre..... roule sur un songe qui semble être une prédiction du saccagement de Magdebourg.] C'est-à-dire du saccagement affreux que cette ville souffrit l'an 1631, ayant été prise par les troupes impériales. Voici la remarque de M. Morhof. Illud singulare in hoc viro et propemodum divinum est, ac plus quam počticum ενθουσιασμόν arguit, quod in elogia 4, lib. 2, ad Joachimum Camerarium scripta tristissima obsidionis et expugnationis Magdeburgensis fata integro seculo prædixerit. Res omninò notatu digna, ac elegia illa pulcherrima est. Hæc ille aurea carmina, quod mireris, inter armorum strepitus ipse miles scribebat (23). Lotichius vit en songe une grande ville assiégée, et une fille qui se disait la protectrice du lien, et qui se plaignait des malheurs qui désoleraient cette ville, et qui en feraient un monceau de cendres. Il ne nomme point la ville, et il ne sait même si elle était sur le Rhin ou sur le Danube, ou sur l'Elbe, mais il croit que c'était sur l'Elbe. Il faut pourtant qu'il ait caractérisé Magdebourg, puisqu'on a donné à son élégie ce titre : de Obsidione urbis Magdeburgensis. Il y a sans doute ici quelque chose de surprenant, quoiqu'il faille convenir que l'état où était alors le poëte diminue le merveilleux. Il était dans l'armée de la ligue de Smalcalde (24), plus assuré apparemment des bons succès de Charles-Quint, que de ceux de cette ligue. Son imagination se répandait sur les suites que pourraient avoir les vic-toires de Charles-Quint (25). Peutêtre en songeant il tomba sur cette supposition, c'est que l'empereur châtierait sévèrement Magdebourg, si l'armée des alliées était battue. Un poëte se prépare tout aussitôt à

duceret maximam. Quod poeta ipse de sese noster profitetur,

Mollia sepè quidem deducere carmina teuto, Non tamen ut puris auribus illa probem. Sat mihi sit rigidas interdum fallere curas,

Solamenque mali præmia magna voco. (23) Morhosius, Polyhist., lib. I, cap. XIX, pag. 226.

(24) Je parle selon la supposition de M. Morhof, qui n'est pas certaine.

(25) Notes bien son 5e. vers: Somnia sunt curas hac imitata meas.

déplorer les malheurs d'une ville saccagée : l'une de ses fictions est que la déesse tutélaire fait ses plaintes, etc. (26). Quand on se réveille on brouille aisement les espèces, parce qu'on ne se souvient pas de leur ordre : on oublie celles qui servent de liaison, et de là vient que l'on s'imagine que les idées que l'on a enchaînées soi-même les unes avec les autres, nous sont venues tout à coup par inspiration. Il est presque aussi facile de se faire des systèmes sur les affaires générales en dormant qu'en veillant : une infinité de personnes, après avoir lu de grandes nouvelles dans la Gazette, se font un plan admirable des suites qu'elles pourront avoir. Dans un quart d'heure ils menent le victorieux à la ville capitale du vaincu ; ils se représentent des trônes renversés, ils font changer de face à toute l'Europe; et s'ils sont poëtes ou orateurs, ils joi-gnent à tout cela le plan d'un beau poëme, ou d'une belle harangue. Ils en tiennent les figures toutes prêtes : ils se représentent même l'air et les paroles des députés qui viendront porter les clefs des villes. On peut assurer que toutes les heures du jour il se passe de telles choses dans la tête de plusieurs personnes. Leur ame, quand ils dorment, n'est pas moins active à l'égard de ces chimeres. Elle fait des plans à perte de vuç. C'est peut-être ce que fit Lotichius cette nuit-là. J'ai dit la raison pourquoi il n'aurait point dû s'apercevoir en se réveillant qu'il était l'auteur de cette suite de visions, comme ceux qui bâtissent des châteaux en l'air pendant qu'ils veillent, savent et sentent qu'ils en sont les vrais auteurs, sans qu'aucune intelligence étrangère se fourre là pour leur révéler l'avenir ; ce qui fait aussi qu'ils

n'y trouvent aucun présage.

Voilà une observation que l'on pourrait faire en admettant la supposition de M. Morhof, savoir que Lotichius fit ce songe avant la bataille de Mulberg, où l'armée de la ligue fut vaincue par Charles-Quint.

Mais cette supposition n'ayant aucun fondement, j'aimerais mieux dire

que Lotichius fit ce songe durant le siége de Magdebourg, l'an 1550 ou l'an 1551. Il était facile de s'imaginer que Maurice, électeur de Saxe, qui commandait à ce siége de la part de l'empereur, prendrait la ville, et la traiterait cruellement. Lotichius, agité de cette crainte, se représenta en songe le sac de la ville, et se jeta sur les fictions poétiques. Il ne manqua pas d'introduire la déesse tutélaire qui protestait de son innocence et de sa fidélité, encore que l'empereur la chassat de sa demeure, etc. Le lendemain il trouva cette matière si propre à être traitée en vers, qu'il en sit une élé-gie, à laquelle il donna lui-même le titre de Obsidione urbis Magdeburgensis. Je crois bien qu'il s'imagina qu'il y avait quelque chose de prophétique dans ce songe : c'est qu'il ne se souvenait point du commencement de sa rêverie, c'est qu'il ignorait qu'il eût enfilé lui-même toutes ses visions, comme les nouvellistes enfilent eux-mêmes en veillant toutes les suites qu'il leur plait de supposer aux sieges et aux batailles (27). Or comme le siége de Magdebourg fut terminé, non par la prise de la ville, mais par un traité de paix, Lotichius se désabusa sans doute lui-même : il connut la fausseté de ses songes; mais ses vers se conserverent, et virent le jour après sa mort. Que sait-on même s'il ne feignit pas qu'il songea cela? Les poëtes ne se donnent-ils pas tous les jours cette licence? Après avoir bien examiné tout ceci, je trouve plus vraisemblable de dire qu'il ne songea point ce qu'il raconta, mais qu'à l'exemple de plusieurs poëtes il feignit qu'il avait songé ces choses.

Depuis la première édition de cet ouvrage, j'ai appris par une lettre de M. Kortholt (38), quelques particularités qui m'obligent à réfléchie encore un coup sur cette matière. 1°. Il est certain que l'élégie de Obsidione urbis Magdeburgensis ne se

<sup>(26)</sup> Voyes ce qui sera cité de Balzac, dans la remarque (K) de l'article Tuomis (Paul), tom. XIV, à l'occasion d'un bois coupé.

<sup>(27)</sup> Poyes la description que M. de la Breyère, Caractères de ce siècle, au titre de Souversin, pag. m. 378 et suivantes, nous a donnée du caractère de ces messieuses, soit qu'ils aient trop d'espérance, soit qu'il aient trop de défiance.

<sup>(28)</sup> Sébastien, dont on a parlé ci-dessus, citation (13).

trouve point dans le recueil de poésies que Lotichius sit imprimer à Paris, chez Vascosan, et dont l'épttre dédicatoire est datée de Paris le 13 de février 1551. S'il data selon le style qui était alors en usage dans le royaume de France, c'était le mois de février 1552. Il savait donc que la ville de Magdebourg ne craignait plus rien ; car elle s'était délivrée du siége par un traité de pacification, au mois de novembre 1551 (29). S'il data en commencant l'année au mois de janvier, le siége de Magdebourg durait encore, et n'était pas prêt à finir. Quelle que soit la date qu'il employa, nous comprenons très-facilement qu'il n'a point dû publier la poésie dont il s'agit; cette élégie, dis-je, où l'on suppose qu'il a parlé du saccagement et de l'incendie de Magdebourg; et quand même l'on serait certain qu'il l'avait déjà composée, on ne laisserait pas de croire qu'il se serait bien gardé de l'insérer dans l'édition de ses vers latins. 2°. M. Kortholt, qui se connaît bien en poésie, et qui a conféré les diverses éditions des vers de Lotichius, trouve une grande différence entre celle de Paris, 1551, et celles qui ont suivi la mort de l'auteur. Il trouve Lotichius un poëte médiocre dans les pièces de l'édition de Paris (30), en comparaison de l'état où elles paraissent depuis qu'elles eurent été corrigées, et en comparaison des nouvelles poésies que l'on voit dans l'édition que Camérarius procura. Il trouve, en un mot, que Lotichius, l'an 1551, n'était pas encore un assez bon poëte, pour composer une élégie aussi excellente que l'est celle de Obsidione urbis Magdeburgensis. D'où il faudrait conclure qu'elle fut faite lorsque cette ville-là ne courait plus aucun risque; et qu'ainsi le songe qui la menaçait d'une entière destruction, ne peut point être expliqué par les hypothéses que j'ai alléguées. C'est une chose qui a du rapport au temps à venir, et par consequent à la ruine de Magdebourg, en 1631, comme M. Morhof le prétend. J'ai deux répliques à faire.

(20) Poyes David Chytreus, in Saxonia, lib. XVII, pag. m. 441.
(30) Faites servir ceci contre la plainte de

M. Morhof, dans la remarque (H).

I. Je dis premièrement, que soit que Lotichius eut composé cette élégie pendant qu'il portait les armes, soit qu'il l'eut composée pendant le siège de Magdebourg, et cela ou en conséquence d'un songe, ou sous la fiction d'un prétendu songe, il n'a point du l'insérer parmi les pièces qu'il publia à Paris, l'an 1551. J'en ai donné les raisons. Mais rien ne l'obligeait à la déchirer : il arriva donc apparemment qu'il la conserva, et l'ayant depuis retouchée, et polie diverses fois , il lui donna une beauté qu'il n'eût pas été capable de lui donner au temps de la première édition de ses poésies. L'age, l'étude, le travail perfectionnèrent ses muses; il convertit en une excellente élégie ce qui ne fut d'abord qu'un poëme médiocre : on la trouva parmi ses papiers après sa mort; on l'y trouva, dis-je, telle qu'il l'avait améliorée par la correction, et on l'envoya à son ami Camérarius, pour être imprimée avec ses autres écrits (31). Ce sont là des conjectures fort vraisemblables; et ainsi, celles que j'avais · proposées dans ma première édition ne perdent point ce qu'elles pou-vaient avoir de solidité. Les poëtes, naturellement amoureux de leurs ouvrages, ne défont pas volontiers ce qu'ils ont bâti ; ils le conservent soigueusement, lors même que l'occasion est toute changée, et surtout s'ils se persuadent qu'ils ont bien traité le sujet, et qu'il a été fort propre à recevoir de l'ornement. M. Ménage ayant ouï dire que M. Corneille était mort, composa une épitaphe qui lui parut bonne; c'est pourquoi il s'en fit honneur dans le public, après même que l'on eut su que M. Corneille n'était pas mort. Il a conservé si bien cet ouvrage, qu'il l'a inséré dans les éditions de ses poesies; et même depuis que son ennemi Cotin l'en eut raille fortement. Voici la raillerie : je la crois chargée d'une fausse supposition; car je suis persuadé que la nouvelle de la mort de M. Corneille avait couru effectivement. Il y a plus de dix ans, c'est Cotin qui parle (32), que

<sup>(31)</sup> Consultes la dernière lettre du V°. livre de Joachim Camérorius. (32) Cotin, Ménagerie, pag. 31, édition de la Haye, 1666.

ayant ramasse des poetes grecs et nuit suivante (33), et il y a des gens latins force pensées sur la mort qui trouvent plutôt le beau tour d'un grand poete, il tua son bon ami d'une pensée poetique pendant qu'ils pour faire valoir son lieu commun. Il le fit mourir de la péripneumonie. Remarquons que la matière de l'élégie de Lotichius était toute propre à inspirer de la tendresse à l'auteur; elle est favorable à l'art poétique; et ainsi la conservation de Magdebourg pouvait bien n'être pas capable de faire supprimer pour jamais cette

pièce de poésie. II. Mais accordons que Lotichius n'avait rien écrit de semblable lorsque cette grande ville fut hors d'affaire, et que la paix de Passau eut mis en sûreté la fortune des protestans d'Allemagne; nous ne laisserons pas de pouvoir dire en second lieu, que le songe de l'auteur n'est pas extraordinaire. Il faut se souvenir d'une chose qui ne peut pas être révoquée en doute; c'est que les poëtes travaillent souvent sur des sujets de pure invention. Ils décrivent des naufrages qu'ils n'ont point vus, et qui n'ont jamais existé : ils en forgent comme bon leur semble, le temps et le lieu, les suites et les accidens. Ils font le même à l'égard des prises de ville. Ce sont des matières sur quoi leur talent se peut exercer avec avantage; ils les choisissent non-seulèment lorsqu'ils veillent, mais aussi pendant qu'ils dorment. Si leurs réveries nocturnes les font tomber sur une ville assiégée, ils se représentent l'assaut général, les assiégés contraints de fuir, la ville emportée, saccagée, brûlée, etc. Si c'est une ville à quoi ils prennent un grand intérêt, leur verves'échauffe; ils déplorent ce malheur; ils forment le plan d'un poème : et, après avoir été fatigués de cette vision, ils s'éveillent et ne savent si c'est un songe naturel, ou un songe extraordinaire; et en tout cas ils prennent la plume, et font des vers sur ce qu'ils ont vu en dormant. Il arrive quelquefois qu'ils n'ont de telles visions qu'à cause que la journée précédente ils avaient fort médité sur la description du saccagement d'une ville. L'expérience nous apprend que les objets qui nous occu-

Ménage fit l'épitaphe de Corneille, pent pendant le jour, se présentent quoique Corneille ne soit pas mort : pour l'ordinaire à notre esprit la dorment, que pendant qu'ils veillent. Leurs songes sont véhémens, et remuent et agitent les esprits avec une extrême rapidité. Ils se trouvent à leur réveil dans une émotion qui les étonne : ils y aperçoivent un mer-veilleux qu'ils jugent digne d'être cultivé; ils ne tardent guère à versisier la dessus. Examinez bien toutes ces choses, vous trouverez un fondement à des conjectures sur des causes naturelles de l'élégie de Lotichius.

N'arrêtons point encore le cours de nos conjectures. Il n'y a guère de gens qui n'aient pris garde qu'ils ont songé plusieurs fois les mêmes choses; comme que des voleurs les attaquaient; que la foudre tombait dans leur chambre; qu'il arrivait une sédition dans une ville, etc. Le retour des mêmes songes est plus ordinaire lorsque les objets frappent vivement, ou lorsque la constitution du cerveau permet qu'ils laissent des traces bien suivies et bien marquées. ll est vraisemblable que , pendant le siége de Magdebourg, Lotichius fit un songe qui lui représenta le saccagement de cette ville, et qu'en conséquence de cette vision il se mit à faire des vers, ou le len-demain, ou fort peu de jours après. Si la ville eût été prise et saccagée, il les eût publiés sans doute dans le même temps; mais ayant appris pendant ses voyages les nouvelles de la paix il laissa dormir son poeme. L'on peut supposer qu'au bout de trois ou quatre ans le même songe revint : les traces , qu'il avait laissées la première fois, formaient une suite dont l'ouverture se déboucha par l'agitation tumultueuse et irrégulière des esprits animaux, mais cette irrégularité n'empêcha point qu'ils ne courussent le long de ces traces; et ainsi la vue du saccagement de Magdebourg

(33) Appliques à cela ce que dit Lucrèce, lib. IV, vs. 959. Et quoi quisque ferè studio devinctus adheret,

Aut quibus in rebus multum sumus ante morali, Atque in qua ratione fuit contenta magis mens, In somnis eadem plerumque videmur obire : Causidici causas agere, etc.

se renouvela. Lotichius, la jugeant le degré de maître ès arts, en peut-être mystérieuse, retoucha ses vers, les amplifia, et les mit dans l'état où le public les a vus. Je ne sais point s'il craignit pour Magdebourg que ce nouveau songe ne fût prophétique et surnaturel; mais il ne me semble pas qu'il l'ait du croire, non plus que la première fois, où selon le train ordinaire des songes, il pouvait rêver l'incendie d'une ville que l'on assiégeait actuellement. Que par un pur jeu d'esprit un poète fasse aujourd'hui une élégie toute semblable à celle de Lotichius, il pourra fort bien arriver qu'au bout de quatre-vingts ans la même ville, que de gaieté de cœur il aura voulu désigner, sera bombardée et exter-

(H) On a trouvé étrange que Jules-César Scaliger n'ait pas loué Lotichius. | Vous trouverez à la fin du texte de cet article la raison pourquoi il ne faut pas être surpris de ce sìlence de Scaliger. Mais, quoi qu'il en soit, citons les paroles où M. Morhof

en a fait sa plainte.

Fuit phœnix poëtarum Germaniæ Lotichius, omnibus exteris si non superior, certè æqualis. Hujus tamen vel ipsis Germanis penè ignotum nomen est : exteri nullam ejus mentionem faciunt. J. C. Scaliger cum censuram poëtarum germanorum instituit in Hypercritico suo ne verbulum quidem de hoc nostro, qui tamen omnibus cæteris erat anteferencus (34).

(34) Morborf. , Polyhist. , lib. I, cap. XIX ,

LOTICHIUS (CHRISTIEN), frère cadet du précédent, ne fit point paraître des l'enfance moins de dispositions que lui pour les études. Ainsi son oncle, l'abbé, l'ayant fait d'abord instruire soigneusement dans son école de Solitaire, l'envoya ensuite à Wittemberg, pour y étudier en philosophie, et principalement petit-fils du précédent \*, s'est en théologie. Ce ne fut point dans cette université, mais dans celle d'Heidelberg, qu'il reçut

1540, après quoi son oncle lui donna la conduite de son église et de son collége. Pendant qu'il était ainsi le vicaire de l'abbaye, il se vit exhorté par plusieurs savans à recueillir toutes les poésies de Lotichius Secundus, et à les donner au public, avec une histoire exacte de la vie et des études de cet illustre frère. Il y travaillait encore, lorsque la mort de l'abbé Lotichius son oncle, vint interrompre ce travail, l'an 1567. Il ne tint qu'à lui de succéder à la dignité abbatiale; car les suffrages de ceux à qui l'élection appartenait se déclarèrent pour lui : mais il aima mieux céder son droit à son beau-frère Sigefroi Hetténus, ministre de l'église de Groningue. Il n'eût pas joui long-temps de la qualité d'abbé s'il l'eût acceptée, car il mourut en 1568. Il s'était assez heureusement mêlé de faire des vers. On en imprima un recueil en l'année 1602 (a), par les soins de Jean-Pierre Lotichius son petit-fils, qui le joignit avec ses vers propres. Je n'ai point trouvé dans Fréhérus, qui m'a fourni cet article, que l'on ait jamais imprimé ensemble les poésies de Lotichius Secundus, et celles de notre Christien Lotichius (b)

(a) Draudius, Biblioth., pag. 1573, edit. 1625.

LOTICHIUS (JEAN-PIERRE),

\* Les traducteurs anglais de Bayle ont ajouté à cet article la liste des ouvrages de J.-P. Lotichius, extraite du tome XXVI

<sup>(</sup>b) Le Dictionnaire de Moréri, imprimé en Hollande, l'assure pourtant sous la citation de Fréhérus.

fait connaître par un grand bien rude: mais je le crois plus rainombre de livres qu'il a publiés, nombre de livres qu'il a publics, j'admire qu'un homme qui était intant en vers qu'en prose. Il était comparablement plus enclin à mémédecin de profession, et fort priser les auteurs qu'à les estimer, versé dans l'étude des belles-let- ait parlé si avantageusement de ce tres. Le commentaire qu'il publia sur Pétrone, à Francfort, l'an 1629, répond à ces deux qualités (A). La récompense de la dédicace de ses épigrammes fut tout-a-fait mince (B). Il fut appelé à Rintel, pour y être » son Petrone, in-folio, fort augprofesseur en médecine (a).

des Mémoires de Niceron. Chausepié a dédes memoires de ricerio. Chamber à de-daigné de la copier; mais il confirme le ju-gement défavorable que Bayle, dans sa re-marque (A), porte du travail de Lotichius sur Pétrone. Le volume qui contient ce tra-vail est intitulé: In Petronii Satyricon commentarii, sive excursus medico-philosophici, tribus libellis recens adornati. Francfort, 1629, in-4°. (a) Voyes l'éplire dédicatoire de son

Pétrone.

sur Pétrone répond à ces deux quavides quantum abs tuo instituto ac ju- et aux républiques, sans que cela lui dicio Lotichius dissideat. Volebam ait jamais procuré un sou. hominem amicum hac occasione ad lectionem veterum medicorum deduribus versatus, nobis undiquaque compilavit que ad grandiendum librum versatus, nobis undiquaque composit que ad grandiendum librum versatus, passentiarem obtulit, qui el epiralista que ad grandiendum librum versatus, epistola ad Holman., inter Richtonousare ex Cornucopid, Calepino, (4) Poyes ce que Manda de cere, quorum illum prorsùs expertem ut tandem monstrosum, horrendum, et insanum magnum istud commentum pareret. Adeò sibi philautia placet, ut etiam sordes suas putet mera olere cinnama (1). Ce jugement est (1) Goldastus, epistola ad Hofmannum, inter Richterianas, pag. 555.

sonnable que celui de Gui Patin; et commentaire sur Pétrone. « Loti-» chius, ci-devant médecin, et main-» tenant historiographe, a fait deux » volumes in-fol., Rerum Germani-» carum, et peut-être que le troisiè-» me est aussi imprimé : si vous les » avez, envoyez-les moi. Dites-moi » aussi s'il n'a pas fait réimprimer » menté, comme il en avait le des-» sein il y a déjà long-temps. Ce dernier est un livre excellent, et » l'auteur un fort savant homme. Il » avait eu le dessein de le faire réimprimer ici, avec toutes ses augmentations, in-folio; mais je re-pondis qu'il était impossible, y » ayant ici trop de moines, de je-» suites, et autres gens ennemis des » belles-lettres, qui croiraient avoir » gagné les pardons s'ils avaient em-(A) Le commentaire qu'il publia » pêché une telle impression (2). »

(B) La récompense de la dédicace lités.] Car il y explique à part tout de ses épigrammes fut tout-à-fait ce qu'il y a dans Pétrone qui a du mince.] Non-seulement il les dédia à rapport à la médecine; et puis dans Maurice, landgrave de Hesse, mais une autre partie il donne des notes aussi il lui en donna de sa propre critiques et philosophiques sur ce main un exemplaire. Ce prince l'en même auteur. Il paraît avoir plus de remercia par une épigramme (3), et lecture et de mémoire que de péné- ce fut là tout le présent qu'il lui fit. tration et de jugement. Voici l'estime C'était imiter un grand empereur (4). que Goldast faisait de ce commen- Celui qui m'apprend cette particulataire: Mitto tibi Lotichii commenta- rité dit aussi qu'il a dédié un trèsria in Petronium cum aliorum notis... grand nombre de livres aux princes

(2) Gni Patin, lettre CXII du Ier. tome, pag. 433. Elle est datée du 1er. d'avril 1657.

LOUDUN, dans le Haut-Poitou(A), aux confins de l'Anjou et de la Touraine, et au diocèse de Poitiers, est une ville assez ancienne, quoiqu'il faille pas trop ajouter foi

sentiment du peuple, qui en attribue la fondation à Jules César (a). Elle se fit considérer dans les guerres civiles du XVI°. siècle (B), tant à cause de son château, que le roi Louis XIII fit démolir en 1633 (b), qu'à cause de sa situation. Le duc d'Anjou tâcha en vain de s'en rendre maître, l'an 1560 (c); mais le roi de Navarre la soumit très-facilement vingt ans après (d). On y voit plusieurs couvens : celui des carmes est le rendez-vous de plusieurs personnes dévotes, qui y vont en pèlerinage à Notre-Dame de *re*couvrance (e). Celui des Ursulines se rendit extrêmement célèbre, lorsqu'en 1633 et 1634 on parla tant de la possession de plusieurs de ces religieuses (C). Ceux de la religion perdirent en ce temps-là le collége qu'ils y avaient (D). Leur dernier synode national fut tenu dans cette ville, depuis le 10 de novembre 1659, jusques au 10 de janvier 1660. Loudun a été la patrie de plusieurs hommes de lettres, comme de Salmon Macrin, de Scévole de Sainte-Marthe, de Jules-César Bullenger, d'Ismaël Bouillaud, d'Urbain Chevreau, etc. Quelques-uns la nomment en latin Juliodunum; mais ce n'est pas son vrai nom (E). Le géographe du Val(f) a eu tort de dire qu'elle a titre de duché : s'il avait consulté Moréri, il ne se fût point exprimé par le temps

(a) Voyes Sainte - Marthe, in Elog. Ma-

présent. Cette dame de la maison de Rohan, en faveur de laquelle Moréri dit que l'érection s'était faite, est la dame de la Garnache, dont j'ai parlé en son lieu.

(A) Dans le Haut-Poitou.] Coulon a mis dans la table de son livre des Rivières de France, que Loudun est en Touraine. M. de Marolles a été dans la même erreur; car il a dit (1) que Loudun fait partie de la Touraine, bien que le Loudunois soit du diocèse de Poitiers. Il devait dire que Loudun est aussi dans ce diocèse. Ce qu'il y a de vrai, c'est que l'élection de Loudun dépend de la généralité de Tours.

(B) Elle se fit considérer durant les guerres civiles du XVI<sup>e</sup>. siècle.] Voici une historiette qui fait honneur à cette ville. D'Aubigné raconte (2) qu'en 1569, Pluviaut, avec soixante lances de coureurs, étant à vue d'Anville, où le duc d'Anjou était logé. vit sortir quatre-vingts cavaliers qui étaient les galans de la cour, comme ceux de Guise, Brissac, Pompadour, Fervaques, Lanssac, Jerssai, Fontaine et autres. Il les attendit de pied ferme; le combat fut rude, et renouvelé deux fois; mais nul des gens de Pluviaut ne quitta sa place. D'Andelot paraissant avec douze cornettes, obligea les courtisans à se retirer, avec deux de leurs morts et plusieurs blessés. Ils voulurent savoir à quels gens ils avaient eu affaire. La Curée-Jersaut qui, avec Clermond, la Barbée et autres chercheurs de coups de pistolets, tenait à gloire de suivre ce capitaine aux occasions seulement, en lieu de nommer ces galans, repondit que c'était la compagnie de Pluviaut; et Lanssac ayant répliqué: comment, les sires de Loudun? Comme la plupart étaient de ce lieu et de cette qualité, le duc de Guise cria: Laissons ce discours, ils sont tous bien gentilshommes.

(C) La possession de plusieurs religieuses de Loudun.] J'en ai parlé

<sup>(</sup>b) Mercure Français, tom. XX, p. 768.(c) D'Aubigné, tom. III, pag. 223.

<sup>(</sup>d) Du Chêne, Antiquités des Villes.

<sup>(</sup>e) La même.

<sup>(</sup>f) Dans son Traité de la France, p. 144.

<sup>(1)</sup> Dans le Dénombrement de ceux qui lui ont fait présent de leurs livres, au mot Che-

<sup>(2)</sup> Histoire universelle, tom. I, pag. 392.

amplement dans un autre lieu (3); » un innocent. Tout le crime du paumais je ne savais pas alors une chose que j'ai lue depuis quelques jours, et » ché ces religieuses, et s'il leur avait que je rapporterai après avoir fait, » fait entrer quelque démon dans le connaître, par occasion, une faute du père Labbe. Il dit (4) qu'en 1566 la possédée de Loudun, si célèbre, fut delivrée par la sainte Eucharistie, en présence de plus de dix mille hommes, et entre autres de Florimond de Rémond, qui se fit ensuite catholique, de huguenot qu'il était. Au lieu de Loudun, il fallait dire Laon, qui est une ville épiscopale dans la Picardie: ce fut là que Florimond de Rémond vit cette fameuse possédée, comme il le raconte en deux endroits de ses ouvrages (5). M. de Sponde (6) rapporte ce fait, et se sert du mot Laudunum. C'est peut-être ce qui a persuadé au père Labbe que cette aventure s'était passée à Loudun. M. Moréri a commis la même faute dans l'article de Florimond de Rémond.

On assure dans les Mémoires de M. d'Artagnan, que Grandier fut l'une des ma/heureuses victimes du cardinal de Richelieu. « On lui avait » fait accroire qu'il était sorcier » et qu'il avait envoyé une légion » de démons dans le corps des reli-» gieuses de Loudun. Sur cette accu- eût de l'esprit et de l'adresse : or que » sation, le sieur de Laubardemont, peut-on voir de plus éloigné de la » qui était à la tête de ses commis-» saires, l'avait condamné, contre président d'une commission est ha-» le sentiment de quantité de ses bile dans ses méchancetés, et qu'il » juges, à être brûle tout vif. Il leur parle comme on fait parler celui-ci » avait dit franchement, pour les dans les Mémoires de M. d'Artagnan? » obliger à souscrire à un jugement Et, pour dire tout ce que je pense, » si rempli d'injustice, que s'ils s'y je ne suis guere persuadé que l'on ait » opposaient avec toute la vigueur trouvé ce fait-là dans les papiers ou » que devaient avoir des gens de dans les recueils de M. d'Artagnan. » bien, on leur donnerait des com- C'est une addition, ce me semble, ou » missaires à eux mêmes, qui les con- de celui qui a mis en ordre ces Mé-» vaincraient bientôt d'avoir eu part moires, ou plutôt du correcteur » à ses sortiléges, parce qu'il n'était d'imprimerie (9). En tout cas, M. d'Ar » pas plus sorcier qu'ils le pouvaient tagnan n'y donnerait pas un grand » être. Il avait bien moins de tort » en leur parlant de la sorte, qu'il » n'en avait de vouloir faire mourir

(3) Dans l'article GRANDIER, tom. VII, pag.

» vre Grandier était d'avoir débau-» corps, ce ne pouvait être que celui » d'impunité (7). Or comme ces juges » avaient été voir ces religieuses tout » aussi-bien qu'il avait pu faire, et » peut-être eu commerce avec elles » tout aussi-bien que lui, car il y » avait bien à dire que ce fût des » vestales, ils hésitèrent quelque » temps sur ce qu'ils avaient à faire; » mais s'étant laissé gagner à la fin à » la faveur, ils aimèrent mieux se » montrer injustes en condamnant un innocent, que de se mettre eux-» mêmes en sa place en voulant le -» sauver. Car on les eut pu accuser » après tout aussi-bien que lui d'être » sorciers, et je ne sais pas ce qui en » fût arrivé, son éminence étant » toute-puissante comme elle l'é-» tait (8). » Je n'ai garde de garantir que tout cela soit véritable, et je ne saurais me persuader que Laubarde mont ait tenu aux juges le discours que l'on a vu ci-dessus. C'était un méchant homme, me dira-t-on: transeat, passe, répondrai-je; mais cela n'eut point suffi au cardinal de Richelieu; il eut fallu outre cela qu'il vraisemblance, que de dire que le poids; car au temps de la diablerie de Loudun, la figure qu'il faisait, et les lieux qu'il fréquentait, n'étaient propres qu'à lui apprendre sur

<sup>294.

(4)</sup> Labbe, Chronologie française, tom. V, impureté

(8) Mémoires de M. d'Artagnan, pag. 160 d pag. 783.

l'ouvrage de la Naissance et Progrès de l'Hérésie, liv. II, cap. XII.

<sup>(6)</sup> Spondanus, Annal. eccles., ad ann. 1566, num. 31.

suiv., édit. de 1700.
(9) Notes qu'il y a des correcteurs qui, à la prière des libraires, examinent si un manuent mérite d'être imprimé, et qui en retranchent en y ajoutent ce qu'ils jugent à propos.

incertaines et les plus populaires. Mais ne nous amusons point à ménager la mémoire d'un aussi brave homme que celui-là. Il n'en a point de besoin : les Mémoires qu'on a publiés sous son nom sont supposés depuis le commencement jusques à la fin : ils viennent de la même main que ceux de M. L. C. D. R. dont je

parlerai ci-dessous (10).

J'ai dit ailleurs (11) une chose qui a semblé incroyable à quelques personnes; c'est que le prêtre Grandier eût pu paraître dans la chambre de la religieuse comme un spectre ressemblant au feu directeur des ursulines. Il faut donc que je confirme ma pensée, afin de la rendre plus croya-ble. Rien ne me saurait venir plus à propos pour cet effet que l'abjuration que l'on a fait faire à Rome, depuis deux ans (12), à un augustin déchaussé, coupable de molinosisme. Il fut convaincu d'avoir trompé le père Bénigne par de prétendues révelations. Il voulut lui persuader que les choses qu'il lui avait dites en plusieurs rencontres étaient vraies et saintes, et qu'il était un saint plus grand que tous ceux du paradis. Il recourut pour cela au témoignage de saint Gaétan, et se montra au père Bénigne sous la figure de ce saint. Il lui fit avoir aussi de prétendues apparitions de la Sainte Vierge, et il se servit d'illuminations artificielles, et de plusieurs tons de voix. Rapportons les termes de son abjuration : Confessasti che le visioni succedenti erano opere tue, e parimente le reve-lationi del padre Benigno, mentre tu gl' apparisti con l'habito di san Gaetano, con un bellissimo e candidissimo giglio in mano, e barba posticcia. Il tutto facesti ed operasti per far gli credere che le cose dette da te in piu e diversi occasioni erano veridiche e sante, e che tu eri un santo maggior di tutti i santi che stanno in cielo. Facesti apparire la Beatissima Vergine à forza di lume contrafacendo la voce hora in un modo, ed hora nell'altro, e per questi tuoi ed

cette matière-là les nouvelles les plus altri misteri il sudetto padre Benigno credeva fermamente a queste tue visioni, e visitationi celesti, e che Dio non le concedeva si non a te puramente. M. Silvestre (13), revenant de Rome, m'a communiqué une copie manuscrite de l'acte de l'inquisition où se trouvent ces paroles-là, et dont voici le titre: Ristretto de l'Abjura semipublica seguita nel' sant' officio in persona di fra Pietro Paulo di san Gio: Evangelista Romano al Sacello di casa Granisi, in età d'anni quaranta, inquisito altre volte nella città di Napoli, ed in quella di Spoleti. Je ne parle point des infamies dont ce moine fut convaincu en qualité de quiétiste, ni des impure-tés abominables qu'il reconnut avoir commises avec ses dévotes. Cela fait dresser les cheveux, et fait comprendre en même temps que puisque l'inquisition s'est contentée de condamner à une prison perpétuelle cet augustin déchaussé, on doit convenir ·qu'à certains égards ce tribunal est d'une clémence et d'une douceur extraordinaire. Mais, laissant là ces sortes de réflexions, je me contente de dire que par des faits avérés juridiquement, et incontestables, nous savons que le secret de faire paraître les morts, et d'exciter des visions de la Sainte Vierge, est connu et pratiqué dans les monastères. Pourquoi donc nierait-on que le curé de Loudun ne se fût montré à la religieuse comme étant le confesseur décédé? Je n'ai jamais pu me persuader que tout ce qu'on conte des apparitions de la Sainte Vierge, et dont une infinité de livres sont tout farcis, soient ou des mensonges, ou des illusions des sens. Il y entre beaucoup de réalités. Les imposteurs entrent en personne dans les chambres, et prononcent actuellement des paroles sous le nom et sous la figure que bon leur semble: les vapeurs, les maux de mère, ne font point que des religieuses voient et entendent ceci ou cela (14). Leurs sens sont réellement frap-

<sup>(</sup>to) Dans la remarque (A) de l'article Schon-bine (Charles de), tom. XIII.

<sup>(11)</sup> Dans la remarque (K) de l'article GRAN-DIER, tom. VII, pag. 202.

<sup>(12)</sup> On écrit ceci l'an 1700.

<sup>(13)</sup> Conféres ce que dessus, citation (1) de l'article LAZZABELLI, dans ce volume, pag. 114. (14), Cest-à-dire, n'en sont pas toujours la cause; car au reste je ne prétends pas nier qu'elles ne le soient quelque fois, et que la seule impression que fait le récit où la lecture d'une vision, ou une vision artificielle, ne produise

pés par des objets ; l'illusion ne consiste qu'en ce qu'elles attribuent à une faveur céleste ce qui ne dépend que de l'artifice humain. Les engastrimythes, ces personnes qui parlent du ventre, et qui dirigent si bien l'air de leurs poumons qu'il semble que leur voix vient d'une cave ou d'un galetas, sont propres à tous ces petits mystères. Ce sont des gens de service, et l'on peut par leur moyen faire accroire à plusieurs personnes que les morts soufirent beaucoup dans le purgatoire, et viennent prier leurs héritiers de faire dire des messes. Prenez garde aux exceptions que j'indique dans la note (14).

(D) Ceux de la religion perdirent... le collège qu'ils y avaient.] L'histo-rien de l'Édit de Nantes raconte (15), que les réformés de Loudun avaient perdu leur collége dès l'année 1635, et que Laubardemont y avait logé les prétendues possédées. Depuis cela ils n'avaient pu trouver de moyen ni de se faire rendre leur bien, ni de se faire indemniser de ce qu'il leur avait couté. Mais la cour passant à Loudun l'an 1650, ils s'adressèrent au président Molé qui était alors garde des sceaux. La conclusion fut qu'à la prière de la reine, ils se contentèrent d'une somme fort au-dessous du prix de leur collége, qui leur était offerte au nom des ursulines. Cette somme égalait à peu près le quart de la valeur des bâtimens, et n'était pas la moitié des intérêts. Voyez dans le même auteur (16) la perfidie dont on se servit, pour tacher de faire perdre l'exercice à ceux de la religion.

(E) Quelques-uns la nomment en latin Juliodunum (\*); mais ce n'est pas son vrai nom.] M. Valois le jeune dit (17) que Macrin et Scévole de

asses souvent la persuasion d'autres visions où il n'entre point d'artifice.

(15) Histoire de l'Edit de Nantes, tom. III, lev. III, pag. 145.

(16) Tom. III, part. II, pag. 758 et suiv., à l'ann. 1684, 1685.

(\*/ Fanchet, l. 4, ch. 16, de ses Antiquités, croît que Loudun pourrsit bien être certain lieu de la Touraine, appelé. dit il, anciennement Castum Julicense. Et la même il remarque que ce livu, spelé Levrodanum par l'ace ou Fréce livu, spelé Levrodanum par l'ace ou Fréce lieu, appelé Leviodunum par Idace ou Fre-degaire, a éte nommé Juliodunum par Macrin, pour faire honneur à Loudun, sa patrie, comme si cette ville avait eu Jules César pour fondateur.

(17) Hadrian. Valesius, Notil Galliar., pag.

265 et 450.

Sainte-Marthe ont été les premiers, ou des premiers qui, par une licence poétique, ont appelé Loudun Julio-dunum, afin de faire participer leur patrie à la gloire de Jules César. Se-Ion lui, son plus ancien nom est Castrum Lansdunum : celui de Losdunum est plus nouveau. On lui a donné aussi le nom de Laucidunum, de  ${\it Laudunum}$  et de  ${\it Lodunum}$  . Guillaume le Breton lui a donné ce dernier au livre VIII de sa Philippéide.

LOUET (GEORGE), conseiller au parlement de Paris, fit un recueil d'arrêts qui fut imprimé à Paris après sa mort\*. Le sieur de Rochemaillet eut soin de cette édition, l'an 1609, in-4°., et la dédia à Antoine Séguier qui avait fourni le manuscrit, et qui était président au parlement de Pa-

" Il était mort en 1608, dit Leclerc. Je n'ai pas besoin de dire que cet article est posthume.

LOUIS VII, roi de France, fut sacré à Reims, le 25 d'octobre 1131(a), et régna avec son père jusques au 1er. d'août 1137, et puis tout seul jusques au mois de septembre 1 180. Il épousa Éléonor , fille et héritière de Guillaume, IXº. du nom, duc de Guienne, l'an 1137 (b). Cette princesse était un très-grand parti, soit à cause de sa beauté, soit à cause des belles provinces que son père lui avait laissées; mais on prétend qu'elle fut très-impudique, et que son mari aurait eu de justes raisons de faire casser son mariage, si la prudence humaine avait pu souffrir qu'il renoncât par ce divorce à la possession grands biens d'Eléonor.

(b) Là méme, pag. 557.

<sup>(</sup>a) Mézerai, Abrégé chronolog., tom. II, pag. m. 554.

une princesse répudiée et décriée (B), alla pour ainsi dire en poste à Bordeaux(e), des qu'elle se fut offerte à lui après le divorce, et conclut fort promptement son mariage avec elle. Il sacrifia sans répugnance, et même avec beaucoup de plaisir, à l'ambition la délicatesse du point d'honneur. Comme si les galanteries d'Éléonor n'avaient pas eu un théâtre assez spacieux dans l'Europe, le roi de France l'avait menée en Asie, où l'on prétend qu'elle acheva de se perdre (C), faisant très-peu d'attention à la sainteté des lieux qu'elle allait voir avec les prin-

Tous les historiens le blâment ces croisés. Je rapporterai ce d'avoir été plus jaloux que poli- qu'en dit Brantôme (D). Les tique; car enfin ne pouvant plus chagrins qu'elle causa à son mari soutenir le poids de sa jalousie, dans cette croisade, ne furenţ et du déshonneur qu'il préten- pas les moins sensibles disgrâces dait que la vie déréglée de son à quoi cette expédition l'exposa. épouse faisait rejaillir sur lui, Saint Bernard n'avait point proil poursuivit chaudement sa sé- mis ces mauvais succès (E): au paration d'avec sa femme, et contraire, il avait fait espérer l'obtint par la sentence des pré- de grandes victoires, et s'étonlats du royaume, qu'il avait na si peu des murmures qu'on assemblés à Baugenci, l'an 1152 fit éclater contre lui, qu'il fallut (c). Il fit ce que Marc Aurèle que des personnes moins zélées, aurait fait en pareil cas; mais il et par conséquent plus capables aurait été plus habile s'il eût imi- de raisonner sur les suites, l'emté cet empereur (A), je veux dire, pêchassent de s'engager à une si pour l'amour de la dot il avait seconde croisade (f). Louis eut rejeté toute pensée de divorce. lieu toute sa vie de se repentir Il restitua à la princesse répu- de la faute qu'il avait faite, en diée tout ce qui lui appartenait : permettant que l'héritage du et par-là il mit en état son plus duc de Guienne passât entre les dangereux voisin d'opprimer la mains des Anglais. Il fut obligé, France; car le roi d'Angleterre pour résister au roi d'Angleter-(d), préférant les intérêts de sa re, de tenir une conduite trèsgrandeur à la honte d'épouser injuste en elle-même, et d'un pernicieux exemple à tous les rois : c'est qu'il excita les fils de ce prince à se rebeller contre leur père, et qu'il les protégea dans leur rébellion; mais il le fit faiblement, et avec si peu de bonheur, qu'il contribua beaucoup plus à la glore de son ennemi, qu'il ne lui causa de préjudice. Éléonor se trouva trèsmal de son second mariage. Elle fut pour le moins aussi jalouse du second mari (F), que le premier l'avait été d'elle. Mais le second mari lui fut bien plus rude que le premier : il la fit mettre en prison, et l'y tint étroitement enfermée toute sa vie, comme on le verra dans nos remarques, avec la suite de l'histoire de cette reine (G). Louis mourut le 18 (f) Voyez la remarque (E), vers la fin.

<sup>(</sup>c) Là même, pag. 570. (d) C'était Henri II. Il ne régnait pas en-

<sup>(</sup>e) De Larrey, Héritière de Guienne,

ou 20 de septembre 1180(g), deux ans après avoir fait un voyage de dévotion en Angleterre. Il en avait fait un semblable à Saint-Jacques en Galice, non pas l'an 1152, comme Mézerai l'assure, mais l'an 1155 (H). Il fit sacrer à Reims son fils Philippe, le premier de novembre 1179. Il l'avait eu d'Alix de Champagne, sa troisième femme. Je ne me suis pas arrêté sur le détail chronologique de ses actions, parce qu'on le peut trouver dans M. Moréri.

Burrhus tâcha de l'en détourner, en lai disant que s'il la répudiait il faudraitlui rendre l'empire (2). Nous avons ici un roi de France qui pratiqua si exactement ce principe, qu'on peut assurer qu'il fut scrupuleux, pour seulement au delà de ce qu'an prince le devait ête, mais aussi plus qu'un particulier ne l'aurait été. Pour prouver cela je me sevrirai des paroles d'un historien moderne, grand partisan d'Éléonor. Elle se retira, dit-il, (3), sur-le-champ dans ses états de Guienne, dont le roi fit sortir ses garnisons, sans retenir aucune place; quoique ayant deux filles de ce mariage, qu'il garda auprès de lui, il semble qu'il est pu, sous prêtezie d'assurer leurs preter

(g) Mézerai, Abrégé chronol., tom. II, pag. 583.

(A) Il aurait été plus habile s'il eut imité Marc Aurèle. ] Quand on représenta à cet empereur que puisqu'il ne voulait point tuer sa femme, dont les impudicités étaient portées au comble de l'infamie, il la devait répudier, il répondit : Mais si je la répudie; il faudra que je lui resti-tue sa dot, c'est-à-dire que je me dépouille de l'empire. Faustinam satis constat, apud Cajetam conditiones sibi et nauticas et gladiatorias elegisse : de qua qu'um diceretur Antonino Marco, ut repudiaret, si non occideret, dixisse fertur: Si uxorem dimittimus, reddamus et dotem. Dos autem quid erat, nisi imperium quod ille ab socero, volente Adriano, adoptatus, acceperat (1)? Cette réponse est très-digne d'un empereur philosophe: on y voit que Marc Au-rèle savait accorder ensemble les devoirs de ces deux titres. S'il eût retenu l'empire après le divorce, il eût fait une action injuste, il est donc mal soutenu sa qualité de philosophe. S'il eût mieux aimé se réduire à une vie privée, que d'être cocu, il n'eut point aimé la grandeur et l'autorité, il eut donc mal soutenu sa qualité d'empereur. La justice de sa maxime n'avait pas été inconnue à Burrhus, gouverneur de Néron; car lorsque ce prince voulut répudier Octavie, fille de l'empereur Claude,

(1) Capitolinus, in Marco Aurelio, c. XIX, pag. m. 362, tem. I.

Burrbus tâcha de l'en détourner, en lui disant que s'il la répudiait il faudraitlui rendre l'empire (2). Nous avons ici un roi de France qui pratiqua si exactement ce principe, qu'on peut assurer qu'il fut scrupuleux, non-seulement au delà de ce qu'an prince le devait être, mais aussi plus qu'un particulier ne l'aurait été. Pour prouver cela je me servirai des paroles d'un historien moderne, grand partisan d'Éléonor. Elle se retira, dit-il, (3), sur-le-champ dans ses états de Guienne, dont le roi fit sortir ses garnisons, sans retenir sous prétexte d'assurer leurs prétentions en la succession de leur mère, se saisir des forteresses de la duché. Peut-être qu'il en usa ainsi par politique, pour ne point soulever la Guienne, dont les peuples remuans et jaloux de leurs droits n'auraient pas souffert qu'il se fût rendu maitre au préjudice de leur légitime souveraine: de sorte qu'il aimait mieux attendre que la mort de cette princesse en mît ses filles en possession. Peut-être aussi que ce fut une délicatesse de conscience, ne croyant pas qu'il put avec justice retenir les états d'une princesse qu'il avait répudiée. D'ailleurs, il avait perdu depuis peu les deux plus habiles hommes de son état, l'abbé Suger et le comte de Vermandois, qui moururent la même année : et comme ils avaient eu toute la direction du royaume sans qu'il s'en mélât, il se trouvait par leur mort aussi étonné, qu'un homme que ses guides abandonnent au milieu d'une foret. Tant il importe à un souverain de s'instruire de bonne heure des intérets de son état, et de le gouverner par ses lunières, et non par celles de ses ministres. Cependant la reine Eléonor fut alors bien heureuse que Louis

<sup>(2)</sup> Καί τοι τοῦ Βούρρου ἐναντιουμίνω αυτῷ καὶ κωλύοντος ἀποπέμιμαθαι, καί ποτε εἰπόντος οὐκοῦν καὶ τὴν προϊκα ἀπτῆ, τουτές: τὴν ἡγριμονίαν ἀπόδος. Burho dili quidem resistente, et prohibente illam repudiari, et illi dicente: Dotem igitur ei, hoc est, principalum redde. Xiphilia, in Nerome.

<sup>(3)</sup> M. de Larrey, dans son Héritière de Guienne, pag. Go, à l'ann. 1152.

 $oldsymbol{VII}$ , plus moine que roi, écoutatplutôt les scrupules de sa conscience les intérêts de sa grandeur à la honte que les mouvemens de son ambition. d'épouser une princesse répudiée et Je n'ai rien voulu retrancher de ce décriée. ] Un passage de Mézerai va passage : tout m'y a paru bien pensé nous apprendre deux choses qui et propre à instruire le lecteur. Un autre écrivain moderne raisonne sur les motifs de Louis VII, sans y mêler du scrupule de conscience. Voici ce qu'il dit : « Louis étant retourné des » saints lieux, avait fait casser son » mariage avec Éléonor d'Aquitaine, lois de l'honneur humain. « Louis VII » sous prétexte qu'ils étaient parens, » mais en esset pour punir cette » songea à se désaire de sa méchanté d'un commerce suspect » reine qu'elle avait eu en Orient avec un » Turc nommé Saladin, et d'autres » débauches trop publiques pour » pouvoir être tenues secrètes. Le » assembler un concile à Beaugency, » chagrin lui fit faire ce divorce » où les évêques secrétement avertis » avec si peu de précaution, que, » du vrai sujet de ce divorce, pro-» contre toutes les règles de la poli-» tique, il renvoya Eléonor dans son » riage, Eléonor l'ayant aussi pas-» pays, qu'il lui rendit; ne croyant » sionnément souhaité que lui . » homme assez hardi pour épouser » tôt moine que roi. Et véritable-» une princesse qu'il aurait répu-» diée, ou un prince assez peu déli-» cat pour prendre une femme dé-» criée, et dont il avait eu deux fil-» les. L'événement fit voir qu'il s'était trompé. Henri, alors duc de » Normandie, passa par-dessus cette délicatesse, pour faire dépit à » Louis, et encore plus pour join-» dre la Guienne à tant d'autres belles terres qu'il possédait en » France, par lesquelles il se voyait » en passe d'y être un jour aussi » puissant que le roi (4). » Joignez à ceci le passage de Mézerai que je cite dans la remarque suivante

Au reste, je ne prétends pas éta-blir un parallèle entre Faustine et la reine Eléonor. Les plus médisans ne disent pas de celle-ci ce que l'histoire dit de Faustine. Elle allait ellemême choisir des galans au bord de la mer, parmi des bateliers et des matelots, et cela parce que pour l'ordinaire ils allaient nus (5). On entend bien ce que je veux dire.

(4) Le père d'Orlèans, Histoire des Révolutions d'Angleterre, tom. I, pag. 153, 154.
(5) Cujus (M. Aurelli Antonini) divina omnia domi militimque facta consultaque: quæ imprudentia regendæ conjugis atteminavit: quæ in tantium petulantiæ proruperat, ut in Campanid sedens amæna littorum obsideret ad legendos ex nauticis quia plerumque nudi agunt, ap-tiores. Aurel. Victor., in Casaribus, p. m. 131.

(B) Le roi d'Angleterre préféra étonnèrent les gens de bien et les gens d'honneur : les uns s'étonnèrent que le roi de France déférât trop aux lois sévères de l'Évangile; et les autres, qu'un héritier présomptif de l'Angleterre ne déférat pas assez aux » étant de retour de la Terre Sainte, » femme, hien qu'il en eût deux fil-» les , Marie et Alix. Pour cet effet , » ayant déclaré au pape qu'elle était » sa parente au degré défendu, il fit » noncérent la nullité de ce mapeut-être pas qu'il y eût ou un » parce, disait-elle, qu'il était plu-» ment bien lui en prit, car s'il » n'eût été un peu moine, il l'eût » châtiée d'une autre façon, et n'eût pas été si consciencieux que de lui 3) » rendre la Guienne et le Poitou, » mais il les eût confisqués pour » son crime, en lui faisant au reste grâce de la vie, s'il l'avait jugé à » propos. Mais il ne faut pas s'éton-" ner s'il commit une si lourde faute » en matière d'état, où il avait peu » d'expérience, en ayant toujours » confié les négociations, en un mot » tout le gouvernement et la direc-» tion, à son ministre l'abbé Suger, » lequel mourant l'année d'aupara-» vant l'avait laissé aussi étonne que » le serait un homme qui aurait per-» du son guide en un pays désert » et inconnu. Les plus gens de bien » trouvèrent étrange cette scrupu-» leuse restitution, et les gens d'hon-» neur s'étonnèrent encore de voir » que Henri, à qui Étienne n'ayant point d'enfans avait après sa mort cédé le royaume d'Angleterre, épousat cette princesse dont le li-» bertinage était si public , que le
» roi n'eût jamais pensé qu'un sim» ple gentilhomme eût la lâcheté de » mettre ce déshonneur dans sa mai-» son (6). » (6) Méserai, Hist. de France, vol. II, p. 103.

Asie, où l'on prétend qu'elle acheva cesse, irritée de ses soupcons, ne prit de se perdre.] Le père d'Orléans pas soin de l'en guérir; mais qu'étant vient de nous dire qu'elle y eut un poussée par son oncle, qui voulait commerce suspect avec un Turc se venger du refus du roi, au lieu nommé Saladin. Cela mérite d'être d'avoir de la douceur et de la comici développé de la manière qu'un plaisance, elle lui témoigna un historien apologiste de cette reine grand mépris, et lui proposa la dis-le développe. Pendant le sejour de solution de leur mariage, que la pa-Louis VII à Antioche, la reine écri-renté, disait-elle, qui était entre eux vit à Saladin pour la liberté d'un de rendait illégitime. Ce fut alors que ses parens qu'elle aimait beaucoup, le roi craignit qu'elle ne le quittet et accompagna sa lettre d'une somme au premier jour pour suivre son considérable pour sa rançon (7)..... amant : et ce fut la peur qu'il en eut considérable pour sa rançon (7).... Il accorda à la reine la liberté de son parent sans en prendre de rançon, et fit à sa lettre une réponse fort spirituelle et fort civile (8). Le prisonnier en fut le porteur, et la rendit à la reine sans en rien dire au roi. Il par- prend de cette aventure, qui pouvait lait souvent de la générosité de Sa- donner lieu aux défiances d'un ladin avec la reine, et il contait par- prince aussi faible et aussi soupçontout sa bonne mine et son mérite, avec cette exagération qui est naturelle à ceux qui parlent de leur bienfaiteur. Le roi en fut averti, et voulut savoir le détail de cette aventure. Le mystère que la reine lui avait fait de ce qu'elle avait négocié avec Saladin, lui parut suspect, et le procédé du sultan lui sembla si extraordinaire pour un Turc, qu'il ne put croire que sa générosité fut désintéressée. Il pensait qu'un aventurier comme Saladin, un chef de voleurs, tels qu'étaient alors les Turcs, n'aurait pas été capable d'une action aussi noble que celle qu'il venait de faire, s'il n'avait eu le dessein de se dédommager par quelque chose de plus avantageux que la rançon qu'il avait refusée. Il ne chercha pas longtemps quel pouvait être ce dessein. Ce qu'on lui dit de la bonne mine et de la galanterie de Saladin, de la lettre que la reine lui avait écrite, et de la réponse qu'il lui avait faite, lui fit regarder la reine comme une femme qui le trahissait, et qui avait avec Saladin un commerce criminel. Il ne fit point reflexion sur l'éloignement des lieux, ni sur la qualité des personnes, qui rendaient ce commerce impossible; et s'imagina que ce sultan venait déguisé à Antioche, et que la reine le voyait chez son on-

. (7) De Larrey, Héritière de Guienne, p. 45. (8) Là même, pag. 46.

(C) Il avait mené sa femme en cle. Ajoutez à cela, que cette prinqui l'obligea à la faire partir d'Antioche à une heure extraordinaire, ne doutant point après une telle proposition, qu'elle n'en eut formé le des-sein. Voilà ce que l'histoire nous apneux que l'était Louis VII, mais qui ne devait pas servir de sujet aux calomnies dont la plupart des historiens ont noirci l'innocence de cette reine.

> Je tombe d'accord avec M. de Larrey, que les médisances qu'on a fondées sur cette aventure, comme si actuellement Saladin (9) avait couché avec la reine Éléonor, sont frivoles; mais je ne crois pas avec lui que Louis VII ait donné des marques d'un prince très-faible et très-soupconneux, lorsqu'il crut trouver làdedans un mystère d'iniquité : le prince le plus ferme et le plus grand aurait eu un juste sujet de s'en alarmer. Les historiens les plus réservés avouent que la princesse était coquette (10), et que brillant d'amour et d'ambition, elle épousa, quelques mois après son divorce, Henri duc de Normandie et roi présomptif d'Angleterre, prince jeune, ardent et rousseau, bien capable de contenter tous ses désirs (11). Elle était amoureuse avant qu'elle fût répudiée, et ce fut cette passion qui l'engagea à presser la dissolution de son mariage, comme M. de Larrey l'avoue (12). Elle était fort capable par un motif tout pareil

<sup>(9)</sup> C'est-à-dire, le conquérant Saladin. (10) Mézerai , Abrégé chronologique, tom. II. pag. m. 566.

<sup>(11)</sup> Là même, pag. 571.

<sup>(12)</sup> Héritière de Guienne, pag. 59.

dans un livre de la dame de Villedieu une chose qui me paraît singulière, et que je rapporterai sans la garantir pour véritable. « L'histoire » a rendu la beauté de cette prin-» cesse si fameuse, qu'il serait inu-» tile de la dépeindre. Ce fut elle qui » charma le courage du brave Sala-» din, chef de l'armée des Sarrasins » (14); et qui lui ayant fait connaî-» tre qu'elle ne croyait les protesta-» tions d'amour que dans sa langue, » força ce grand capitaine à cet effet » d'amour surprenant, d'apprendre » la langue française dans quinze

» jours (15). » M. de Larrey voudra bien sans doute, qu'après être convenu avec lui qu'il n'y a nulle apparence qu'Eléonor ait eu affaire avec le grand Saladin, j'avertisse mon lecteur, que les bons historiens qui parlent du déréglement de cette reine, ne suppo-sent pas que son amant fût le même Saladin qui s'est rendu si illustre par ses conquêtes. Ils disent qu'elle avait commerce dans Antioche avec un nommé Saladin, Turc baptisé (16). D'autres, sans spécifier la conversion de ce personnage, disent simplement que c'était un Turc nomme Saladin; et il y en a même qui supposent qu'il n'était pas baptise : ils nous la dépeignent courant après un soldat Turc dont elle avait fait l'objet de sa passion, au mépris de sa religion et de sa dignité. C'est M. de Larrey qui parle ainsi dans son avertissement au lecteur. Tout cela insinue manifestement qu'il ne s'agit point ici du grand Saladin; car un bon historien n'est point capable en parlant d'un si grand homme, de se servir de la phrase un nommé Saladin, un Turc nommé Saladin (17). Au reste, quand cette reine se gouvernait mal dans la ville d'Antioche, Saladin n'était point sultan d'Iconie, comme M. de

de courir après Saladin (13). J'ai lu Larrey le suppose (18), et je ne pense pas que ce pays-là ait jamais été sa conquête. Il maria l'une de ses filles long-temps après avec Mélik fils du sultan d'Iconie (19). Ceci donne quelque atteinte à l'apologie d'Eléo-

Jean Bouchet, dans ses Annales d'Aquitaine, affirme que les soupçons de Louis VII furent que sa femme avait eu envie de se marier avec le soudan Saladin, et que cette raison fut alléguée de la part du roi quand on traita du divorce. Aucuns ont escript que si ledict roy Loys n'eust faict emmener son espouse Alienor, par le conseil de son oncle duc Haymond, elle avait deliberé de laisser le roy, et se marier avec le soudan Saladin : par le moyen duquel mariage ledict duc Haymond recouvrerait toutes ses terres, en hayne de ce que ledict roi Loys avoit refusé luy donner secours pour les recouvrir : ce qui fut rapporté audict roy Loys, qui n'en dist jamais rien à Alienor, jusques à ce qu'il fut en France, comme nous verrons cy après (20). Voyons ce qui est contenu dans l'endroit où il renvoie (21): « Le conseil assem-» blé, la matiere fut mise en délibé-» ration par l'arcevesque (22) de » Langres, lequel y fut semblable-» ment appelle, disant ce qui s'en-» suit. Vous sçavez messieurs, jaçoit » ce que nostre seigneur Jesus-Christ » ayt dict que l'homme ne peut se-» parer ceux que Dieu a conjoincts par mariage; toutesfois il en a ex-» cepté un cas, qui est quand l'un » ou l'autre commet adultere : car » s'il advient, peuvent estre dis-» soubs et separez. Or messieurs il est vrai, comme le roy me faict » dire, qu'au voiage d'oultre mer, » (duquel à Dieu grace il est retour-» né), par le grant amour qu'il avoyt à madame Alienor son espouse, il la mena avec lui, tant pour visiter les saincts lieux de » Hierusalem, que voir Haymond,

<sup>(13)</sup> Supposé qu'en ce temps-là il füt soudan, ou à la tête d'une grande armée; se que je réfue ci-dessous.

<sup>(14)</sup> Saladin a été chef des Turcs, et non pas des Sarrasins.

<sup>(15)</sup> Annales Galantes, Ire. part., pag. 31, édition de Hollande, 1677.

<sup>(16)</sup> Mézerai , Histoire de France , tom. II , pag. 102.

<sup>(17)</sup> Conféres ce que dessus, remarque (A) de l'article Exicusz, tom. VI, pag. 168.

<sup>(18)</sup> Pag. 44, 45.

<sup>(19)</sup> Voyes Maimbourg, Histoire des Croisa-des, liv. IV, tom. II, pag. 179, édit. de Hol-lande, à l'ann. 1190.

<sup>(20)</sup> Bouchet, Annales d'Aquitaine, folio 78, édit. de Poitiers, 1577, in folio.

<sup>(21)</sup> Là même, folio 79, à l'ann. 1152.

<sup>(22)</sup> Il fallait dire l'évêque.

» duc d'Antioche, oncle de madicte qu'elle s'estoit tant accoustumée à » dame, et par le moien desquelz le » roy s'attendoit bien avoir secours » et aide audict pays, pour parfaire » son entreprinse : neantmoins ma-» dicte dame, sans propos, cause, » ne raison, et pour une legiereté, » voulut laisser le roy son espoux, » et s'habandonner au souldan Sala-» din, dont elle avoyt veu limage et » pourtraicture, et en ce faisant. » trahir le roy et toute son armée, » le tout par le conseil dudit Hay-» mond son oucle. Laquelle maul-» vaise et damnée entreprinse ne fut » executée, comme Dieu le voulut, » au moyen de la grand diligence » que le roy feit de se retirer de ce » danger, dont il ne se declaira ja-» mais à madicte dame. Toutesfois » il a tousjours porté ce faix sur le » cœur, et ne se sie aucunement en » elle, et vouldroit bien faire di-» vorce sil voyoit que la chose fust » raisonnable, et que Dieu n'y fust » offensé. Car ainsi qu'il dict, ne » sera jamais assuré de la lignée qui » viendra delle. » L'auteur ajoûte que l'arcevesque de Bourdeaux désirant qu'on fit la séparation pour aultre cause que pour la petulence et mauvaise volonté dont on chargeoit ladicte Alienor, proposa un aultre moien plus honneste, qui fut que le roi et elle estoient parens, voyre en degrez prohibez de contracter mariage. Cette ouverture fut acceptée, et l'on fonda là-dessus la dissolution du mariage. La reine advertie de ce qui s'estoit passé, tomba esvanouie d'une chaire ou elle estoit assise, et fut plus de deux heures sans parler, ne povoir plorer, ne desserrer les dens. Et quand elle fut un peu revenue, commença de ses clers et vers yeulx regarder ceulx qui luy avoient premierement dit la dure nouvelle, en leur disant, etc. (23).

(D) Je rapporterai ce qu'en dit Brantome. ] Il parle d'Eléonor sur un méchant pied : il blame Édouard III d'avoir confiné sa mère dans un château pour des amourettes. Petit forfait, dit-il (24), puisqu'il est naturel, et que malaisement, ayant pratiqué les gens de guerre, et garçonner avec eux parmy les armes, tentes et pavillons, elle se pouvoit contenir, qu'elle ne garçonnast aussi entre les courtines, comme cela se voit souvent. Je m'en rapporte à nostre royne Leonor, duchesse de Guyenne, qui accompagna le roy son mary outre mer et en la guerre sainte, pour pratiquer si souvent la gendarmerie et la soldatesque, elle se laissa fort aller à son honneur, jusques-la qu'elle eut affaire avec les Sarrazins, dont pour ce le roy la repudia; ce qui nous cousta bon. Pensez qu'elle voulut esprouver si ces bons compagnons estoient aussi braves champions à couvert comme en pleine campagne; et que possible son humeur estoit d'aimer les gens vaillants, et qu'une vaillance attire l'autre, ainsi que la vertu; car jamais celuy ne dit mal, qui dit que la vertu ressembloit le foudre, qui perce tout. Voyez la suite à la note (25).

(E) Saint Bernard n'avait point promis ces mauvais succès.] Ayant ordre de prêcher la croisade par toute la chrétienté, il commença par la France. « Il fit assembler un concile natio-» nal à Chartres, dans lequel il fut » choisi pour chef généralissime de » cette expedition; mais il le refusa » et se contenta d'en être la trompette. Il la publia partout avec » tant de ferveur, avec tant d'assu-» rance de bon succès, et comme on » le croyait, avec tant de miracles, » que les villes et les bourgs demeu-» raient déserts, tout le monde s'en-» rôlant pour cette guerre (26). » L'empereur Conrad, parti avec une armée de soixante mille chevaux, arriva à Constantinople sur la fin de mars 1147 (27). Louis se mit en mar-

pag. 564, à l'ann. 1146.

(27) Là même, pag. 565.

<sup>(23)</sup> Bouchet , Annales d'Aquitaine , folio. 80. (24) Brantôme , Mémoires des Dames galantes, tom. II, pag. 311, 312.

<sup>(25)</sup> Cette reyne Leonor ne sut pas la seule qui accompagna en cette guerre sainte le roy son mary, mais avant elle, et avec elle, et après, plusieurs grandes princesses et dames avec leurs marys se croisèrent, mais non leurs jambes, qu'elles ouvrirent et eslargirent à bon escient, si qu'ancunes y demeurerent, et les autres en retournèrent de très bonnes vesses; et sous la couverture de visiter le Saint-Sepulchre parmy tant d'armes, faisoient à bon escient l'amour : aussi comme j'ay dit, les armes et l'amour conviennent bien ensemble, tant la sympathie en est bonne et bien conjointe. La même, p. 312-(26) Mezerai, Abregé chronologique, tom. II.

che la deuxième semaine après la Pentecôte de la même année, et arriva en Syrie pendant le carême de l'an 1148. Manuel, empereur de Constantinople, sit mêler du plâtre et de la chaux dans les farines qu'il fournissait à Conrad, et lui donna des guides qui , après avoir promené l'armée par de longs détours où elle consuma toutes ses munitions, la livrèrent demi-morte et languissante entre les mains des Turcs qui la taillèrent toute en pièces, de sorte qu'il n'en resta pas la dixième partie (28). Louis courut les mêmes risques que Conrad ; néanmoins il s'en sauva avec plus de bonheur que de prudence. Il gagna une bataille au passage du fleuve Méandre, mais il n'en ura aucun fruit : car après cela ne se tenant pas sur ses gardes, il reçut un notable échec à un détroit de montagne. Enfin il parvint à Antioche, dont Raimond, oncle paternel de la reine sa femme, tenait alors la prin-cipauté. Ce fut là qu'il découvrit le commerce de sa femme avec Saladin, et qu'il se vit sollicité à la rupture de son mariage. Il ne trouva point d'autre remede pour éviter ce scandale, que de tirer son épouse la nuit d'Antioche, et de l'envoyer toujours devant en Jérusalem. Lui et Conrad assiégèrent Damas, et réussirent dans cette entreprise aussi mal que dans tout le reste, par l'énorme trahison des chrétiens mêmes de ce pays-la. Ainsi ces deux princes détestant leur méchanceté.... ne songèrent plus qu'a leur retour (29). Louis étant monté sur ses vaisseaux rencontra sur sa route l'armée navale de ces perfides, qui le guettaient pour l'enlever. Comme ils en étaient aux mains, ou même, selon quelques auteurs, qu'ils l'emmenaient prisonnier, arriva par bonheur l'armée de Roger, roi de Sicile, leur ennemi capital, conduite par son lieutenant, qui leur fit bien lacher prise, ayant brulé, pris et coule à fond quantité de leurs vaisseaux (30). Le mauvais succès de cette croisade, qui avait tant fait de veuves et d'orphelins, tant ruiné de bonnes maisons, et tant dépeuplé de pays, excita des murmures et des

reproches contre la réputation de saint Bernard (31), qui semblait avoir promis tout un autre événement que celui-là. De sorte que lorsque le pape voulut, à deux ans de là, lui faire précher une autre croisade, et l'obliger à passer lui-même en la Terre Sainte, afin que plus grand nombre de gens la suiverne. de gens le suivissent, les moines de Citeaux en rompirent toutes les mesures, de crainte d'un second malheur, qui eut pu être plus grand que

le premier (32).

(F) Eléonor fut..... jalo use du second mari.] Servons-nous des expressions d'un historien moderne que nous avons déjà cité (33). « La relne » Eléonor, la personne du monde à » qui il convenait le moins d'être » jalouse d'un mari, l'était à outran-» ce, et en avait sujet. Henri était » décrié pour les femmes, et le mo-» nument qui nous est resté de la » fameuse Rosemonde est un témoignage à la postérité du déréglement de ce prince. Celle qui, au temps dont je parle, causait la jalousie de la reine, était Alix de France, accordée avec le prince Richard, » et donnée comme sa sœur Margue-» rite à élever à son beau-père, qui » en était devenu amoureux. Piquée » de cette passion, et en même temps » de la crainte, que si le sils était » vaincu, le père irrité ne se portat à » quelque extrémité contre lui ; Eléo-» nor sut si bien persuader à Richard » et à Geoffroi qu'il était de leur in-» térêt de ne point se séparer de » leur aîné, qu'elle les engagea à » entrer dans la ligue des mecon-» tens. » Afin que tous mes lecteurs entendent ceci, je dois dire que le fils aîne du roi d'Angleterre et de la reine Éléonor, s'était rebellé contre son père. Il avait enlevé la princesse Marguerite de France, sille de Louis VII, qui devait être sa femme, et que le roi d'Angleterre élevait dans son palais. Selon quelques historiens (34), c'était elle qui causait la jalousie d'Eléonor, et c'était Eléonor (35)

(35) La même, pag 87.

<sup>(28)</sup> Là même, pag. 566.

<sup>(20)</sup> Là même, pag. 56%. (30) Là même, à l'ann. 1149.

<sup>(31)</sup> Voyez l'article BERNARD, tom. III, pag. 364, remarque (F).
(32) Mézerai, Abrégé chronologique, tom. II,
pag. 568.

pag. 568.
(33) Le père d'Orléans, Révolution d'Angle-terre, tom. I, pag. 186, à l'ann. 1172.
(34) De Larrey, Héritière de Guienne, p. 86.

qui poussa son fils ainé à la rébellion, comme dans la suite elle engala première chose qu'il fit, ce fut de faire mettre Eléonor dans une prison fort étroite, où elle demeura tout le temps que son mari vécut depuis, et paya bien chèrement la satisfaction qu'elle avait cherchée dans une vengeance qui n'avait respecté ni les droits du trône, ni ceux du lien conjugal (36).

(G) .... qui.... la fit mettre en prison toute sa vie, comme on le verra... avec la suite de l'histoire de cette reine. ] Pour ôter le sens équivoque de cette phrase, je dois dire qu'Eléonor fut prisonnière jusqu'après la mort du roi son époux. Ce prince mourut l'an 1188. Richard, son troisième fils, lui succéda. Il était alors en France, où il avait fait la guerre à son père à toute outrance. La première chose qu'il fit après son retour en Angleterre, ce fut de délivrer la reine Eléonor sa mère, qui était prisonnière depuis seize ans (37). Il la fit regente du royaume (38) lorsqu'il s'en alla dans la Terre Sainte. La jalousie qui durait encore dans son âme la porta à faire un voyage en Navarre, pour y chercher une femme au roi son fils. Pour entendre ceci il faut savoir qu'on rapporta à cette reine dans sa prison que Henri avait dessein de la répudier ..... afin d'épouser ensuite la princesse Alix (39). La crainte qu'elle en eut lui fit hair mortellement cette princesse; et lorsqu'elle fut en état de s'en venger, elle porta les choses à l'extrémité. Comme elle avait tout pouvoir sur l'esprit de Richard, elle tácha de le dégouter de ce mariage, en lui donnant des soupçons de la conduite que son père avait tenue avec cette jeune princesse; et voyant que ses soupçons ne suffisaient pas, elle ajouta que

Henri l'avait violée, et qu'il en avait eu un fils. Enfin craignant que les gea ses deux cadets à se joindre à charmes d'une si belle princesse ne leur aine. Cette affaire fut tramée prévalussent dans le cœur de Richard pendant que le roi était en Irlande. sur ses paroles, elle se hâta de le Dès qu'il fut repassé en Angleterre, marier avec une autre. C'est pour marier avec une autre. C'est pour cela qu'elle était allée à la cour du roi de Navarre, voulant faire le mariage de la princesse Bérengère avec Richard, dont elle avoit obtenu la permission, avant qu'il partit d'Angleterre, de négocier ce traité. Il ne lui fut pas difficile d'en venir à bout, ayant autant d'habileté qu'elle en avait, et le parti paraissant d'ailleurs au Navarrois aussi avantageux qu'il l'était effectivement (40). Elle amena ensuite la princesse de Navarre en Sicile à son fils, qui consomma le mariage avant que de faire voile vers la Terre Sainte. Éléonor retourna en Angleterre, d'où elle passa en Allemagne, l'an 1194, pour délivrer Richard, prisonnier du duc d'Autriche (41). Richard étant mort, l'an 1199, elle cabala pour faire tomber la couronne sur la tête de Jean , son fils, comte de Mortaing, à l'exclusion d'Artus, son petit-fils, quoiqu'elle eut plus de tendresse pour Artus que pour Jean, et qu'elle fût persuadée que les prétentions de Jean étaient injustes (42). Mais son ambition fut la seule règle de sa conduite. Elle appréhenda que si Artus régnait, il ne se laissât gouverner par la duchesse Constance sa mère, femme d'un esprit solide et d'un courage ferme, qui ne lui ferait aucune part de l'autorité. Ainsi elle lui préféra le comte de Mortaing, prince sans foi et sans honneur, parce qu'elle crut qu'ayant besoin d'elle, il la ferait régner avec lui (43). Ce comte est le même que celui qui est nommé Jean-sans-Terre. Par la paix qu'il fit avec Philippe-Auguste, roi de France, l'an 1201, il fut dit que l'infante de Castille, sa nièce, épouserait Louis, fils unique de Philippe La reine Eléonor, nonobstant son grand age, alla querir cette infante, sa petite-fille, à la cour de Tolède,

<sup>(36)</sup> De Larrey, Héritière de Guienne, pag. 90, à l'ann. 1173.

<sup>(37)</sup> Là même, pag. 137, à l'ann. 1189. (38) Là même, pag. 141, à l'ann. 1189.

<sup>(39)</sup> Fille de Louis VII, qui n'étant encore qu'enfant avait été fiancés à Richard, et miss en la garde du roi Henri jusques à ce qu'elle filt nubile.

<sup>(40)</sup> De Larrey, Héritière de Guienne, pag. 155.

<sup>(41)</sup> Là méine, pag. 210.

<sup>(42)</sup> Là même, pag. 240.

<sup>(43)</sup> La même. Voyes aussi le père d'Orkans, Révolutions d'Angleterre, tom. I, pag. 281.

et l'amena en Normandie (44). Elle fut assiégée dans Mirebeau par le prince Artus son petit-fils, l'an 1202. Mais Jean-sans-Terre la secourut, et. fit prisonnier ce prince et le massacra quelque temps après. Il n'osa le faire, dit-on, pendant la vie d'Eléonor. Cette reine mourut chargée d'années et de péchés. Servons-nous des phrases de M. de Mézerai. « Cette » femme, consommée en toutes sor-» tes de méchancetés, vécut plus de » quatre - vingts ans, entretint la » guerre durant plus de soixante, et » laissa entre la France et l'Angle-» terre une haine qui a duré plus de » trois siècles ; de sorte qu'avec rai-» son on pourrait dire d'elle ce que » le poëte grec a dit de la femme » de Ménélas, qu'on a souffert, non » pas dix ans, mais quatre cents, » pour une telle femme, et le fer et la » flamme (45). » Sa fécondité ne mérite qu'une partie des épithètes que l'on a données à la fécondité de Julie, fille d'Auguste (46); car les fils d'Eléonor eurent une grande complaisance pour les passions de leur mère : ils se révoltèrent contre leur père quand elle le souhaita, et ceux qui régnèrent la laissèrent jouir de la régence ; mais d'ailleurs ils causèrent mille maux à leur patrie. Ils eurent du cœur comme des lions; mais c'était moins un véritable courage, qu'une hardiesse déterminée à mépriser les malédictions de la renommée, et à regarder d'un œil froid l'atrocité des plus grands crimes. En un mot, ils ne firent honneur ni à la France d'où ils étaient originaires, tant du côté paternel que du côté maternel, ni à l'Angleterre l'héritage de leur père. La mort d'Éléonor est mise au 31 de mars 1204, par M. Moren, qui ajoute qu'étant sortie de prison l'an 1194, elle se retira dans un monastère, et mourut à celui de Frontevaux. Il se trompe de cinq ans à l'égard du temps où elle sortit de prison : il se trompe beaucoup plus à l'égard de la retraite qu'il lui

(44) De Larrey, Héritière de Guienne, pag.

(45) Mézerai, Histoire de France, tom. II,

(46) Reversus indè filiam Cæsaris Juliam quam in matrimonio Marcellus habuerat duxit uxorem, feminam neque sibi neque reipublica felicis uteri. Paterculus, lib. II, cap. XCIII.

attribue; car depuis sa liberté elle fit paraître autant que jamais son ambition, son esprit d'intrigue, son humeur jalouse et vindicative. Mais il est vrai qu'elle voulut être enterrée à Frontevaux, qu'elle prit le voile de l'ordre (47). Elle avait fait beaucoup de bien à cette maison (48); c'est pourquoi on la représente dans le nécrologue de Frontevaux comme une des plus vertueuses princesses du monde : tant il est sûr que pour obtenir de messieurs les moines une attestation de bonne vie, au milieu d'une conduite si scandaleuse que l'histoire la plus flatteuse n'ose s'en taire, il sussit de les enrichir. Voyez la remarque (I) de l'article de saint GRÉGOIRE. Migravit à seculo domina Alienoris regina Franciæ et Angliæ, ducissa Aquitaniæ, quæ nitore regiæ sobolis suæ mundum illustravit. Nobilitatem generis, vitæ decoravit honestate, morum ditavit gratid, virtutum floribus picturavit, et incomparabilis probitatis honore, ferè cunctis præstitit reginis mundanis (49). Je suis fâché que le père de la Mainferme n'ait point marqué le jour et l'année de la mort d'Eléonor; car si c'est le 31 de mars 1204, comme l'assure M. Moréri, il s'ensuit que MM. de Mézerai et de Larrey se sont trompés, quand ils ont dit que Jeansans-Terre n'osa tuer son neveu Artus pendant la vie de sa mère. M. Pinsson des Riolles, que j'avais prié de consulter le père de la Mainferme, m'apprit que ce religieux était mort, et que le père Labbe, dans ses Tableaux Généalogiques (50), et le père Anselme dans son Histoire de la maison royale de France (51) quent le temps de la mort d'Éléonor comme Moréri.

(47) Ad ultimum tanto nobis effecta est vin-culo sincerissima dilectionis, qua religiones alias quasi respuens, velamen nostri ordinis suscipere, et in nostra praelegit ecclesia sen-liri. Ex Necrologio Fontis Ebraldi, apud patrem de la Mainferme, Clypeo nascentis ordinis, dis-sert. III, pag. 159. (48) Voyez le livre du père de la Mainferme,

ibidem.

(49) Ex Necrologio Fontis-Ebraldi, apud la Mainferme, in Clypeo nasc. Ordin. Fontebrald., pag. 158. (50) J'ai vérifié que cela est sur. Voyes les

(51) J'ai vérifié cela. Voyes l'Histoire de la

Maison royale, pag. 78.

Il ne faut pas oublier que cette princesse a été mise dans le catalogue des femmes savantes. Anno cio. cc. 111. obiit Aleonora regina.... Ab eruditione, ac prudentia, multum celebrata est. Scripsit epistolas ad Coelestinum papam, Henricum Coesarem, Richardum et Joannem filios. Vide plura apud Matthæum Parisium, nec non Balæum. C'est ainsi que parle Vossius à la page 82 de son Traité de Philologid, à l'édition d'Amsterdam 1650 : c'est un morceau des additions de son ouvrage. Il ne savait pas encore cela lorsqu'il fit le chapitre II, où il donne une longue liste de femmes savantes.

(H) Il fit un voyage de dévotion en Angleterre.... et un à Saint-Jacques de Galice.... en 1155.] Servons-nous des paroles de Mézerai. « Comme la » dévotion envers les reliques de » saint Thomas de Cantorbéry crois-» sait, par l'exemple même du roi » Henri, qui de son persécuteur » était devenu son adorateur : le roi » Louis passa en Angleterre, fit ses » prières sur son tombeau, et y laissa » des riches marques de sa piété » (52). » Ce prince avait déjà fait un voyage de dévotion. Voici ce qu'en dit Mézerai (53) : « Il n'était point » permis aux rois de France, ce dit » Yves de Chartres, d'épouser des » bâtardes. Or il courut un bruit que » Constance (54) l'était. Voilà pour-» quoi Louis, deux ans après son » mariage, s'en voulut éclaircir lui-» même; et sous prétexte d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, passa par la cour de son heau-» père, le plus magnifique prince » de son temps, qui le recut et le » traita royalement à Burgos, et lui » ôta le doute qu'il avait dans l'es-» prit. » Cela nous montre que la dévotion a été l'une des qualités principales de Louis VII. Il fut peu heureux en ses grandes entreprises, c'est Mézerai qui parle (55), et trop mou dans les affaires qui désiraient de la vigueur; mais aussi pieux,

(52) Mézersi, Abrégé chronologique, tom. II. pag. m. 582, à l'ann. 1198 (53) La méme, pag. 571, à l'ann. 1152; mais il faliait marquer l'an 1155. (54) Fille d'Alphonse VII, roi de Castille,

mariée a Louis, l'an 1154. (55) Mézerai, Abrégé chronologique, tom. II.

pag. 583.

charitable, bon, equitable, liberal et vaillant qu'aucun prince de son siècle. On ne lui peut reprocher que deux fautes : l'une contre la prudenee, d'avoir répudié sa femme; l'autre contre les droits de la nature, d'avoir soutenu la rébellion des enfans du roi Henri contre leur père. La dévotion et la piété sont incontestablement les plus grandes de toutes les vertus. Un prince n'est pas moins obligé qu'un particulier à les posséder : et s'il aime mieux en observer les devoirs que de conserver ses états, il est devant Dieu l'un des plus grands hommes du monde; mais il est sûr que selon le train des choses humaines, il n'y a rien de plus capable de ruiner une nation, que la conscience scrupuleuse de celui qui la gouverne. Si ses voisins faisaient comme lui, on aurait à espérer de sa piété le plus grand bonheur dont les peuples puissent jouir; mais si pen-dant qu'ils pratiquent toutes les ruses de la politique, il se raidit à ne s'écarter jamais des règles sévères de la morale de l'Évangile, lui et ses sujets seront infailliblement la proie des autres nations, et tout le monde dira qu'il est plus propre à la vie monastique, qu'à porter une couronne, et qu'il ferait bien de céder sa place à un prince moins scrupuleux.

. exeat auld

Qui volet esse pius (56). Cette maxime regarde principale-ment le chef d'une cour. Je ne parle point de cette piété qui consiste à faire bâtir de magnifiques églises, à étendre par la voie des armes les limites de sa religion, et à extirper les sectes. Cette espèce de piété sert quelquefois (57) au bien temporel d'un prince, à son agrandissement, à ses conquêtes : je parle d'une piété qui empêche de se servir des obliquités de la politique : je parle d'une conscience qui préfère toujours l'honnête à l'utile, et qui rejette toutes les maximes de l'art de régner, qui sont contraires à l'exacte prohité. Cette vertu est sans doute préjudiciable par rapport au bien tempo-

(56) Lucanus , lib. VIII, vs. 493.

<sup>(57)</sup> Il a fallu mettre cette restriction, car quelquefois aussi cette piété apporte un grand préjudice aux plus puissans princes. La maison d' Antriche l'u senii : la France le seni.

que l'on résiste aux attaques et aux un exemple (58), quoiqu'il faille sins, en serait bientôt la dupe. avouer que ses scrupules étaient d'un tour fort particulier : car ils ne l'empéchaient point d'exciter à la révolte les enfans contre leurs pères, ni de protéger cette rébellion; mais ils ne lui permettaient pas d'être marié à une bâtarde; ils le contraignirent à faire un voyage pour savoir si son épouse était fille légitime du roi Alphonse. Il craignait d'offenser les lois du royaume. Pourquoi ne craignaitil pas d'offenser la loi de Dieu, qui ordonne que les enfans honorent leurs pères?

Je finis par un passage de M. Amelot de la Houssaye, où il cite Machiavel. « L'homme, dit-il dans le cha-» pitre 15 de son Prince, qui voudra » faire profession d'être parfaitement » bon, parmi tant d'autres qui ne » le sont pas, ne manquera jamais » de périr. C'est donc une nécessité » que le prince qui veut se mainte-» nir, apprenne à pouvoir n'être pas » bon quand il ne le faut pas être (\*). » Et dans son chapitre 18, après avoir » dit que le prince ne doit pas tenir » sa parole lorsqu'elle fait tort à son » interet, il avoue franchement, que » ce précepte ne serait pas bon à » donner, si tous les hommes étaient » bons; mais qu'étant tous méchans » et trompeurs, il est de la sûreté » du prince de le savoir être aussi. » Sans quoi il perdrait son état, et » par conséquent sa réputation; » étant impossible que le prince qui » a perdu l'un, conserve l'autre » (59). » Quelques pages après il parle ainsi : Il faut interpréter plus équitablement qu'on ne fait de certaines maximes d'état, dont la pratique est devenue presque absolument nécessaire à cause de la méchanceté et de la perfidie des hommes. Joint que

rel, à cause qu'elle ne permet pas les princes se sont tellement raffinés, que celui qui voudrait aujourd'hui cabales de l'ennemi. Louis VII en est procéder rondement envers ses voi-

> LOUIS XI, roi de France, né à Bourges, l'an 1423, succéda à Charles VII son père, l'an 1461. Ce fut un prince très-habile dans l'art de régner : il était consommé dans les ruses de la politique, et il les employa très-utilement pour se tirer de mille embarras; mais elles le confondirent quelquefois(a), et l'on s'en étonne moins quand on considère qu'il n'y était pas uniforme; il passait d'une extrémité à l'autre (A), réservé jusqu'à l'excès pour l'ordinaire, ingénu sans bornes en quelques rencontres. On a eu raison de dire qu'il se rendit autant considérable en ses vices comme en ses vertus, s'étant en l'un et en l'autre point attaché aux extrémités (b). Il ne fut ni bon fils, ni bon père, ni bon frère, ni bon mari. Dès l'âge de seize ans il se rendit chef de parti , et ayant été contraint de rentrer dans son devoir, il ménagea d'autres occasions de révolte, et persévéra dans cet esprit jusques à la mort de son père (B); et même depuis ce temps-là il fit paraître d'une facon scandaleuse son humeur dénaturée (C). Il n'eut aucun soin de l'éducation de son fils. et il maria ses filles d'une ma– nière qui fit voir qu'il ne se souciait pas de leur bonheur (D). On prétend qu'il fit mourir son

<sup>(58)</sup> Poyes le père Maimbourg, Histoire des Croisades, liv. III, pag. m. 357 et suiv., où it montre que les scrupules de ce monarque furent la cause de la ruine de ses affaires à l'expédition de la Terre Sainte.

<sup>(\*)</sup> Plutarque dit que s'il fallait absolument remplir tous les devoirs, et observer toutes les règles de la justice pour bien régner, Jupiter même n'en serait pas capable.

<sup>(59)</sup> Amelot, préface de la traduction fran-caise du Prince de Machiavel, pag. 3.

<sup>(</sup>a) Voyez Varillas. Histoire de Louis XI, liv. X, pag. m. 333, 334.

<sup>(</sup>b) Pasquier, Lettres, liv. 111, pag. m. 154.

frère(E); et il est sûr qu'il eut avant que d'en être averti (f). des maîtresses et des bâtardes C'est une marque de son impa-(F). La paix qu'il fit avec l'An- tience; et après cela il ne faut gleterre, l'an 1475, fut plus point s'étonner qu'il ait établi utile que glorieuse : on l'en les postes(g). Il faisait payer railla; mais au fond il fut ex- exactement la solde de ses gens cusable (G) : car vu le grand de guerre, et il leur défendait nombre d'ennemis puissans qu'il sévèrement de faire tort à peravait à craindre, il valait mieux sonne, et punissait les contreves'humilier que faire le fier. De nans. Cela faisait que son royaudeux maux il faut éviter le pire : me, quoique bien chargé d'exacce fut un coup de prudence; tions, ne laissait pas d'être l'on ne doit pas à contre-temps riche (L). C'est à lui que l'on se piquer de cœur romain. Louis attribue l'établissement de la loi XI leva beaucoup plus d'argent qui soumet à la peine capitale dans son royaume, et foula bien ceux qui n'ont point d'autre plus ses sujets, que n'avaient part à une conspiration que de fait ses prédécesseurs; et néan- n'avoir pas révélé ce qu'ils en moins les dépenses pour sa per- savaient (M). Il était sujet à des sonne furent si petites, qu'on caprices, et à des humeurs qui ne peut le disculper de mesqui- tenaient du badinage, et c'était nerie (H). Celles de sa maison quelquefois la règle de ses fafurent sur le même pied. On veurset de ses bienfaits (N). Compeut dire la même chose de ses me il avait une passion démeambassades (I); mais à d'au- surée de prolonger sa vie, il n'y tres égards il était prodigue (c); eut personne qui se ressentit auet il avait des pensionnaires qui tant de ses libéralités que son lui coûtaient beaucoup dans les médecin. Il lui laissa prendre pays étrangers. Il dépensait beau- une autorité absolue (O). Il eut coup en espions, et pour la chas- beaucoup de crédulité pour l'asse, et pour les dames (K); et il trologie; mais je ne sais ce qu'il récompensait largement ceux faut juger d'un conte que cerqui étaient les premiers à lui tains auteurs ont publié, qu'il apporter les grandes nouvelles. Il préféra enfin un âne à ses asdonna quatre cents marcs d'ar- trologues (P), et qu'il jura que gent à Philippe de Comines, et cette bête lui tiendrait lieu déau seigneur de Bouchage, qui lui sormais d'oracle, quant aux préavaient donné la première nou- dictions qu'il prétendait de ces velle de la bataille de Morat (d). gens-là. Je ne répéterai point Il disait quelquefois, je donne- ce que j'ai narré ailleurs (h) tourai tant à celui qui m'apportera chant la fausseté de sa dévotion. telle nouvelle (e). Il s'entretenait Pasquier en juge sainement; et souvent de l'issue des affaires n'a pu être censuré qu'avec in-

<sup>(</sup>c) Voyez Matthieu, dans sa Vie, lib. XI, pag. 699, 700.

<sup>(</sup>f) Là même.

<sup>(</sup>c) Voyez Matthieu, dans sa Vie, lib.

(g) Là même, pag. 696.

(h) Dans les Pensées diverses sur les Comètes, num. 152, 154, Voyez aussi Varille.

(e) Lù même. Il cite Philippe de Comines.

las, Histoire de Louis XI, liv.: X, pag. 330.

justice sur ce qu'il a dit de ce le 30 d'août 1483, après de si longé une trêve qui leur donna la dissiper (Y). lieu de travailler à de nouveaux agrandissemens. Cette critique était mal fondée (S). Il mourut paroles de Comines.

point-là et de quelques autres longues et de si dures incom-(i). Il n'y avait jamais eu en modités de corps et d'esprit(T), France aucun roi dont la con- qu'il n'y a guere de personnes duite cruelle et les extorsions assez barbares pour souhaiter un approchassent tant de la tyran- pareil état à leur plus cruel ennie, que celles de Louis XI (Q). nemi. On peut bien le mettre au Nous verrons dans un autre en- nombre des princes en qui le droit de ce Dictionnaire (k) la malheur surpasse fort le bonheur soumission absolue qu'il exigeait (m). Il fit un acte de religion du parlement de Paris. Au res- sur lequel un auteur moderne a te, il eut des qualités éminentes, pensé des choses qui méritent et qui lui furent très-nécessaires; d'être examinées (V). Ceux qui car sans cela il n'eût jamais pu ont dit qu'il ne savait rien, et soutenir la monarchie contre les qu'il ne favorisa les lettres auennemis domestiques et étran- cunement, ont été bien réfutés gers, contre tant de factions de par Gabriel Naude (n). Je ne ses sujets, et contre les rudes donne pas la suite chronologiattaques du duc de Bourgogne que de ses principales actions; secondé par l'Angleterre. Non- vous la trouverez dans Moréri seulement il conserva ses états copiée presque mot à mot du au milieu de tant d'assauts, mais livre du père Anselme (o). Ce qui aussi il les agrandit; car il réu- doit être aussi entendu des aunit à la couronne d'Anjou le tres monarques français. M. Va-Maine et la duché de Bourgo- rillas se trompe sur la cause gne, et il acquit la Provence (1). qu'il allégue de l'antipathie des Il ne tint qu'à lui d'y ajouter Français et des Espagnols (X). Il tous les états de la maison de n'a pas mal réussi à développer Bourgogne par le mariage de les machinations de la guerre l'heritière avec le dauphin (R); du bien public, et les ruses avec mais une fatalité surprenante lesquelles on les déconcerta, et l'étourdit à un tel point, qu'il l'on dissipa cette terrible conjune put sacrifier une passion per- ration (p). Cette matière était sonnelle au plus solide avantage favorable à son génie, et au tour qu'il eût pu procurer à la France qu'il avait donné à ses études; pour le présent et pour l'avenir. mais il y a un livret où nous On le blama d'avoir souffert que voyons avec plus de netteté le ses ennemis fissent des conquêtes plan de cette entreprise, et les en Allemagne, et d'avoir pro- moyens employés par Louis XI à

 <sup>(</sup>i) Voyez la remarque (N), vers la fin.
 (k) Dans l'article VAQUERIE, tom. XIV,

remarque (A). (1) Matth., Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 601.

<sup>(</sup>m) Voyez, ci-dessus, citation (121), les

<sup>(</sup>n) Voyez son livre intitulé: Additions à l'Histoire de Louis XI.

<sup>(</sup>o) Intitulé: Histoire de la Maison royale de France.

<sup>(</sup>p) Voyez son Histoire de Louis XI, aux livres III et IV.

Les réflexions de M. Joly (q)sur la vie de ce monarque sont très-judicieuses. J'en rapporterai un morceau, qui nous servi- les VII sit une résorme qui « ne poura d'occasion de rectifier une remarque touchant le Rosier des Guerres(Z) \*.

(q) Voyez la préface de son Codicille d'or, pag. 26 et suiv., édit. de 1666.

\* On peut, sur les historiens de Louis XI, consulter la Bibliothéque historique de la France (seconde édition), tom. II, numéros 17294 à 173/2, et les Supplémens et Addi-tions, dans les tomes IV et V. Le plus remarquable de tous ces ouvrages est l'Histoire de Louis XI, par Duclos, 1745-46, 4 vol. in-12. On doit regretter la perte du travail de Montesquieu : Montesquieu avait composé une Histoire de Louis XI. Son secrétaire ayant jeté au feu le manuscrit mis au net, au lieu du brouillon, Montesquieu, trouvant ensuite ce brouillon sur sa table. crut que son secrétaire avait oublié d'exécuter ses ordres, et le jeta également au feu. La Bi-bliothéque de la France qui donne ces détails, II , 201 , ajoute que cet accident n'est point arrivé dans la dernière maladie de Montesquieu, comme l'a dit Fréron, mais en 1739 ou 1740. Gabriel Brizard, mort le 23 janvier 1793, avait entrepris une Histoire de Louis XI qui devait avoir trois volumes ; il , n'a publié qu'un Discours historique sur le caractère et la politique de Louis XI, par un citoyen de la section du Théâtre-Français, Paris, Garnery, l'an II de la liberté (1791), in-8°. M. Alexis Dumesnil a don-né le Règne de Louis XI, 1811, in-8°., seconde édition, augmentée d'une introduction et des morceaux supprimés par la censure impériale, 1819, in-8°. Dans le Mercure de France, 1800, tom. I, 260, et III, 351, on trouve des fragmens d'une Histoire inédite de Louis XI. On a attribué ces morceaux à Fontanes. Ils en sont.

(A) Il passait d'une extrémité à L'autre.] Voici ce qu'un historien dit de lui : « Il savait mieux que prince » du monde gagner les hommes, dé-» couvrir les secrets de ses ennemis, » les embarrasser de défiances, di-» viser les plus unis : mais dans la » joie il ne pouvait retenir ses se-» crets, tout lui échappait; et il » était encore plus sujet à faire des » fautes, qu'habile à les réparer; ce » qu'il faisait par toutes voies, plus » souvent mauvaises que bonnes » (1). »

(1) Mézerai, Abrégé chronologique, tom. III, à l'ann. 1472, pag. m. 322.

(B) Il se rendit chef de parti...... et ménagea d'autres occasions de révolte, et persévéra dans cet esprit iusques à la mort de son père. ] Char-» vait plaire aux grands ni aux ca-» pitaines, qui s'engraissaient de la » misere du peuple. Ils l'interrom-» pirent par une dangereuse emo-» tion, qu'on nomma la Praguerie. » Les ducs d'Alençon, de Bourbon » et de Vendôme, le bâtard d'Or-» léans et plusieurs autres en étaient. » Ils se plaignaient que le roi ne » donnait part du gouvernement qu'à deux ou trois particuliers; et » la-dessus ils firent une ligue con-» tre ses ministres. La Trimouille » même, qui était disgracié, se joignit avec eux, asin de rentrer, par quelque moyen que ce fût, à la » cour (2). » Pour donner plus de poids à ce complot, les conjurés mirent à leur tête le dauphin, et publièrent qu'ils n'avaient pour but que la réformation des désordres, et de faire en sorte que toutes choses se fissent dorénavant par l'autorité de ce prince, réglée par l'avis des princes du sang (3). Ils dresserent sous son nom des lettres aux villes d'Auvergne et autres provinces où ils croy aient ces desseins pouvoir être approuvés..... mais toutes les villes eurent horreur de cette émotion (4); et comme le roi ne s'endormait pas, et qu'il attaqua vivement les conjurés partout où ils firent ferme, ils furent contraints de recourir à sa clémence, et de lui remettre le dauphin. Cette brouillerie fut étouffée en moins de neuf mois (5). Cela fait voir que ceux qui comparent les peuples à des coquettes ont quelque raison. Il y a des jours où cellesci ne sont prenables ni par des soupirs, ni par des présens : le lendemain, on en vient à bout sans aucune peine. Disons aussi qu'il y a des conjonctures où les manifestes les plus plausibles de ceux qui prennent les armes contre leur souverain n'ébranlent point la fidélité des peuples: en d'autres temps, la moitié de ces prétextes suffirait à une entière révo-Iution.

(2) La même, pag. 258, 259, a l'ann. 1440. (3) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. I, chap VI, pag. m. 18. 19. (4) La même, chap. VII, pag. 20. (5) La même, chap. XI, p. 28., a l'ann. 1440.

Le roi ayant pardonné à son fils, le retint auprès de lui, et le sit ob-server soigneusement. Il le mena à quelques expéditions, il l'envoya à quelques autres, et lui donna lieu de s'acquérir beaucoup de réputation, et principalement par la défaite de quatre ou cinq mille Suisses auprès de Bâle (6), qui se défendirent le mieux du monde. Il se défiait du naturel de son fils, et le tenait un peu de court; mais le jeune prince se cabrait trop sièrement, et l'on dit même qu'il donna un bon soufflet à la belle Agnès, maîtresse du roi (7). Cela, joint à d'autres choses, obligea son père à l'envoyer en Dauphiné pour quatre mois (8). Le dauphin ne s'y retira qu'en menaçant : il y fit le maître avec beaucoup de hauteur, et avec des exactions insupportables (9). Il fit des intrigues avec les princes voisins, et ne songeait plus à retourner à la cour : il recut ordre d'y revenir, et n'obeit point; et sachant que Charles VII prenait des mesures pour s'assurer de lui, il se sauva à la cour de Bourgogne, et il se fit de la tellement craindre, que son père se procura la mort par une trop grande abstinence, dans la scule vue d'é-viter qu'il ne l'empoisonnat (10). Mézerai a raison de dire que Charles VII eût pu être nommé heureux, s'il avait eu un autre père et un autre fils (11).

(C) Il fit paraître..... son humeur dénaturée après la mort de son père.] Cette mort « lui causa une joie trop » grande pour être entièrement ren-» fermée au-dedans de lui-même, et » il en donna des marques qui ne fi-» rent que trop apprehender le gou-» vernement d'un fils si dénaturé. Il » récompensa celui qui lui en avait » apporté la première nouvelle, au » delà de ce qu'il attendait de sa li-» béralité. Il ne porta le deuil qu'une » seule matinée, et on le vit vêtu de » blanc et d'incarnat l'après-dinée » du même jour qu'il l'avait pris. Il pag. 344, 345.

pag. 360.
(11) Méterai, Abrégé chronologique, tom.
III, pag. 284, à l'ann. 1461.

» contraignit même les courtisans » qui s'étaient hâtés de le venir join-» dre à Guenep de suivre son exem-» ple, puisqu'il ne leur permit de » se présenter devant lui qu'avec des » habits de couleurs semblables aux » siennes (12). » Un autre historien dit que par les premiers déportemens de ce roi, on jugea qu'il embellirait les auspices de son règne d'autres trophées que de la clémence. Il désappointa quasi tous les officiers et serviteurs du roi Charles, son père, prenant un extrême contentement à défaire ce qu'il avait fait, abattre ce qu'il avait élevé, et d'élever ce qu'il avait abattu (13). On remarque (14) qu'il punit le médecin de Charles VII, son père, à cause que, sui-vant les règles de son art, il avait contraint le roi malade de manger. Celui qui m'apprend cela ajoute que le prétexte que prenait Louis XI de rendre inviolable jusqu'à la fin l'autorité du souverain, n'est pas recevable: il a raison; mais s'il a cru que ce fut le véritable motif de ce prince; s'il a cru, dis-je, qu'on voulut suivre l'esprit de Domitien (15), il se trompe. Le médecin ne fut puni que parce que Louis XI eut de l'aversion pour une personne qui avait tâché de sauver la vie à Charles VII.

(D) Il n'eut aucun soin de l'éducation de son fils, et il maria ses filles d'une manière qui fit voir qu'il ne se souciait pas de leur bonheur.] « Il fut mauvais père; et quoiqu'il » eut eu si tard son fils unique, qui » fut depuis Charles VIII, qu'il n'y » avait aucune apparence que ce » jeune prince lui donnât les mêmes » inquietudes qu'il se souvenait d'a-» voir autrefois données à Charles VII, » il ne laissa pas de le regarder com-» me la personne qui lui était la plus » redoutable. Il ne prit aucun soin

(13) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. II, chap. IV, pag. 86.

(14) La Mothe-le-Vayer, Instruct. du Dau-phin, pag. 43, 44 du Ier, tome.

<sup>(6)</sup> L'an 1444. (7) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. I, chap. XX, pag. 48. Il cile Robert Gusguin. (8) La même, pag. 50.

<sup>(9)</sup> La même, pag. 52. (10) Varitlas, Histoire de Louis XI, liv. XI.

<sup>(12)</sup> Varillas , Histoire de Louis XI , liv. X ,

<sup>(15)</sup> Ut domesticis persuaderet ne bono quidem exemplo audendam esse patroni necem, Epaphrodium è libelli, capitali pomá condemnavit (Domitianus) quod post destitutionem Nero in adipiscenda morte manu ejus adjutue estimabatur. Suetoa., in Domit., cap. XIV.

» l'accès qu'à des gens de basse parce qu'elle était noire, peute et » condition. Il le sit nourrir dans voutée. Le seigneur de Lesquière, » l'oisiveté et dans les délices; et la son gouverneur, la cachait souvent » seule maxime qu'il lui apprit, fut sous sa robe longue quand le roi la » que l'on était incapable de régner rencontrait, asin qu'il ne s'affligest » quand on ne savait pas dissimuler. de sa vue. » Anne de France, sa fille aînée, (E) On prétend qu'il fit mourir son setait tout-à-fait bien faite; mais frère. Commentons encore ceci par selle avait plus d'esprit, sans com- les paroles de M. Varillas. « Encore » paraison, qu'il n'aurait voulu » qu'elle en eût; et ce fut pour l'hu-» milier qu'il la maria avec un ca-» det de la maison de Bourbon, d'un » génie tellement au-dessous du mé-» diocre, que sa majesté n'avait pas » à craindre qu'il entrât dans aucune » intrigue contre son service. Jeanne » de France, sa seconde fille, était » du revenu de la France, et que son » si contrefaite que les médecins as-» suraient qu'elle n'aurait point d'en- » possédant. Il aima mieux lui céder » fans; et néanmoins il contraignit » la Guienne; mais il s'en repentit » le duc d'Orléans, premier prince » si bien que l'auteur de l'histoire » de son sang, de l'épouser, quoi- » d'Aquitaine et l'abbé de Brantôme » qu'il eût assez lieu de prévoir » prétendent qu'il fit empoisonner » qu'elle serait malheureuse avec » son frère par l'abbé de Saint-Jean-» Iui (16). » Il s'était obligé à don- » d'Angéli (19). » J'ai rapporté ailner des troupes au duc de Calabre, leurs (20) les paroles de Brantôme : pour recouvrer les royaumes de Naples et de Sicile, et de plus sa fille Pierre Matthieu, dans l'Histoire de aînée en mariage; mais de l'humeur Louis XI (21). . qu'il était, il n'avait garde de choisir pour gendre un si honnête homme. Il tardes. ] J'observe cela comme une n'exécuta ni l'une ni l'autre des promesses qu'il lui avait faites...... Le que je lui ai donnée. Il fut marié comte de Beaujeu fut préféré à ce deux fois : premièrement, avec Marduc, par la seule raison qu'il était guerite Stuart, fille de Jacques Ier, beaucoup au-dessous de lui pour le roi d'Écosse, l'an 1436. Elle mourut à mérite et pour la valeur; mais la for- Châlons-sur-Marne, le 26 d'août 1446, tune de ce cadet de la maison de agée de vingt-six ans (22). Hall et Bourbon ne devint pas meilleure pour Grafton, deux historiens anglais, asavoir épousé Anne de France. On surent qu'elle fut désagréable à son lui présenta à signer un contrat de mari à cause de la puanteur de sou mariage qui aurait fait passer tous haleine (23). Buchanan s'emporte conles biens de cette maison à sa femme, tre eux, et les réfute en premier lieu s'il ne se fut avisé de l'éluder par par Monstrelet, qui a dit qu'elle était quelques mots auxquels on ne prit belle et vertueuse; en second lieu, pas garde; et tant que le roi son par un auteur écossais, qui passa en beau-père vécut, il ne l'employa qu'à France avec elle, et qui ne la quitta des affaires odieuses... et après tout point tant qu'elle vécut. Il a laissé cela il ne lui fit jamais aucun bien (17). Pierre Matthieu (18) observe que

(16) Varillas, Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 361. Il particularise dans l'épstre dédica-toire, la mauvaise éducation de Charles VIII.

» de son éducation; il n'en permit Louis XI haïssait Jeanne, sa fille,

» que Louis, pour suivre le conseil » que François Sforce lui avait don-» né, eût apanagé son frère du du-» ché de Normandie, il le lui ôta » peu de temps après que la ligue du » bien public fut rompue; et il n'en » apporta d'autre raison sinon que » cette province faisait alors le tiers » cadet aurait été trop riche en la je ne les répète point. Voyez aussi

(F) Il eut des maltresses et des bipreuve de la qualité de mauvais mari

X, pag. m. 356.

<sup>(17)</sup> Varillas, Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 362. Voyez aussi pag. 325.

<sup>(18)</sup> Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. X, chap. XI, pag. 606.

<sup>(19)</sup> Varillas, Histoire de Louis XI, Liv. X, pag. 364.

<sup>(20)</sup> Dans les Pensées diverses sur les Comètes, pag. 462.

<sup>(21)</sup> Matthieu, Histoire de Louis XI, lu. V, chap. XVII, pag. 256.

<sup>(22)</sup> Auselme, Histoire généalogique de la Maison de France, pag. 125.
(23) Voyes Buchanan, in Histor. Scotin, lib

une pièce de poésie qui fut faite sur ne réfute point les historiens anglais. Une femme, pour être belle et honnête, ne laisse pas de pouvoir déplaire par l'endroit qu'ils cotent. L'auteur écossais est suspect. Un domestique ne se croit pas obligé à publier que sa maîtresse était haïe dans la maison de son époux, et il ne fait point scrupule de débiter le contraire. C'est un lieu commun d'éloge. Les louanges funèbres ne prouvent rien contre la mauvaise humeur d'un mari. On pourrait prouver par des exemples modernes que des princesses bien mécontentes, et de leur époux, et de leur beau-père, ont été louées après leur mort le plus magnifiquement du monde, et par les poë-tes, et par les prédicateurs. Quoi qu'il en soit, voici le passage de Buchanan : Quantam illam existimabimus vel mentiendi licentiam, vel maledicendi libidinem, qud, in ejusdem regis filiam, utuntur: quam, ob oris graveolentiam (nihil enim in mores, homines aliogui tam impudentes, audebant confingere) marito scribunt fuisse ingratam? At Monstreletus illorum temporum scriptor æqualis, et probam fuisse, et formosam, memoriæ prodidit: et qui librum Plascartensem scripsit, eique reginæ, et naviganti, et morienti, fuit comes, scriptum reliquit, eam, dum vixit, egregiè caram socero, socrui, et marito fuisse, epitaphiumque carmen, omni laude plenum, gallicis versibus, Catalauni ad Matronam (quo in oppido decessit) fuisse publicatum, quod in scoticum sermonem versum, plerique nostrorum adhuc habent (24). Mézerai assure que Louis XI n'aima guère sa première femme à cause de quelque imperfection secrète, et qu'ainsi il n'en eut point d'enfans (25). Il épousa en secondes noces Charlotte de Savoie. Ce second mariage fut consommé à Namur, l'an 1457. Elle <sup>fut</sup> fort maltraitée de son mari durant plusieurs années, et mourut à Am-

par écrit qu'elle fut aimée de son boise, le 1er. jour de décembre 1483, beau-père, de sa belle-mère et de son dgée de trente-huit ans (26). Je ne mari, et qu'elle fut fort louée dans sais donc pas pourquoi M. Varillas a eu recours au silence des historiens sa mort. Le témoignage de Monstrelet de Savoie. Louis, dit-il (27), fut adonné à l'amour volage.... On a lu dans la bibliothéque du roi trois contrats de mariage qu'il signa en faveur d'autant de ses filles naturelles; .... mais à cela près les historiens de Savoie ne l'accusent pas d'avoir maltraité la reine Charlotte, sa femme. On va voir dans un passage de Pierre Matthieu qu'elle ne fut guère heureuse. « La première année de son » sejour, Charlotte de Savoie fut » amenée à Namur pour consommer » le mariage qui avait été traité cinq ans auparavant; mariage qui, pour » avoir été fait à regret, fut aussi » sans amitié. Quand le duc de Bourgogne donna au dauphin sa pension de douze mille écus, Olivier » de la Marche écrit que ce fut à la charge qu'il l'épousat, ce qui montre qu'il n'en avait grande envie. Elle y sit un sils qui fut nommé Joachim.... L'enfant mourut incontinent après, et laissa un extrême » regret au père, qui n'étant pas encore en ses défiances que l'age lui » amena, désirait de le voir grand, » connaissant bien que les enfans qui naissaient tard étaient de bonne 33 » heure orphelins. La perte de cet » enfant, qui le premier lui avait » donné le nom de père, lui fut si » sensible qu'il fit vœu, à ce que dit » Philippe de Comines, de ne con-» naître autre femme que la sienne ; » et néanmoins, en plusieurs endroits » de sa Chronique, on le voit parmi » des femmes; on en trouve de per-» dues, on en voit de mariées, et » les maris de basse fortune élevés » aux charges, et infinis autres traits » qui ne sont pas d'une continence » égale à celle d'Alexandre (28). » On verra ci-dessous (29) des particularités touchant ses galanteries; mais ce qui sussit à persuader que Charlotte de Savoie ne fut guère heureuse,

<sup>(24)</sup> Buchan., ibidem., pag. 357. 25) Mézerai, Abrégé chronologique, tom. III, pag. 350.

<sup>(26)</sup> Anselme, Histoire genéalogique de la Maison de Françe, pag. 125. (27) Varillas, Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 363, 364.
(28) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. I,

chap. XXV, pag. 59, 60.

<sup>(29)</sup> Dans la remarque (K):

vé qu'elle favorise le Bourguignon jamais en sept cens ans qu'ils ont eu (30). Jugez s'il pouvait l'aimer, quoi- guerre à toutes nations, qu'ils ayent que d'ailleurs il la crût bonne et pu- demandé la paix, sinon aux Gaulois, dique. Mézerai, après avoir dit tou- qui les tenoient assiegés au Capitole, chant la première épouse de ce monarque, ce qu'on a vu ci-dessus, ajoute: Il eut aussi peu visité la seconde, n'eut été le désir d'avoir un héritier (31). Prenez bien garde à ce qui suit. « Tout donnait de l'appréhension au » roi Louis; il tenait toujours sa fem-» me éloignée de lui ; et ces dernie-» res années, il l'avait reléguée en » Savoie (32). » Philippe de Comines remarque que cette reine n'était point de celles où son mari devait prendre grand plaisir, mais au demeurant fort bonne dame (33).

(G) La paix qu'il fit avec l'Angleterre fut plus utile que glorieuse; on l'en railla, mais au fond il fut excusable. ] Je m'en vais citer un auteur qui n'est pas des plus célèbres, mais qu'importe? Il suffit qu'il parle de pour faire teste à l'ennemy : chose très-bon sens. Nous trouvons, ditil (34), que Louys unzieme du nom, roy de France, se trouvant trop pressé d'affaires, demanda la paix au roy d'Angleterre Edouard quatrieme, si tost qu'il le sceut entré en Picardie, et l'acheta bien cher, se souciant peu que le comte de Lude et autres ses favoris, l'appellassent le roi couard \* comme l'a escrit le politique Angevin, parce qu'il ne faisoit cette paix qu'à dessein de des-unir et affoiblir ses ennemis, tandis qu'il se fortifieroit pour les deffaire en suite les uns après les autres, et se rendre leur maistre, comme il le fit de la plus

(30) Matri ne credito, cum enim Sabaudien-sis sit, Burgundis favere mihi semper visa est: alioquin bonam et pudicam illum sum arbitra-tus. Cagnin., Hist. Franc., lib. X, folio 288. (31) Mézerai, Abrégé chronologique., tom. III, pag. 35e.

(32) La même, pag. 343, à l'ann. 1481. (33) Comines, liv. VI, chap XIII, p. 406. (34) Honorat de Meynier, Réponses libres aux Demandes curieuses , pag. 500.

\* Leduchat croit que le duc de Bourgogne ap-pelait Louis XI le roi Couard, peut-être à cause de la manière dont il l'avait vu se conduire à la journée de Montlhéry. Joly observe que Duclos, historien de Louis XI, regarde cette dénomination de roi couard, dictée par la haine. François II, duc de Bourgogne, ne pouvant s'empêcher de reconnaître la prudence de Louis XI, affectait de la prendre pour manque de valeur.

est que son mari, en mourant, re-part (35)..... Les Romains eussent commanda à son fils de ne pas se fier plustost perdu leur estat que de pen-à elle; car, dit-il, j'ai toujours trou-ser à faire cela; car il ne se trouve après avoir bruslé leur ville, dont ils tirerent leur raison bien tost après, et à Coriolan. Tout au contraire, estant vaincus par la puissance du roy Perseus ( ne voulurent pas recevoir le vainqueur à la paix, s'il ne se soumettoit luy et son royaume à leur mercy, jaçoit qu'il offrist de leur payer tribut. Et comme le roy Pyrrhus, aprés avoir eu quelques victoires, et receu quelque perte, envoya ses ambassadeurs à Rome pour traitter la paix à la forme des grands seigneurs qui sont au pays d'autruy; on luy fisi response qu'il sortist premierement d'Italie, autrement qu'on ne parlast point de paix, qui estoit la réponse d'un peuple magnanime qui sentoit ses forces assés grandes qui seroit mal-seante à un prince for ble, qui doibt, comme le sage pilote, caler les voiles, et obeïr à la tempeste qu'il ne peut éviter, pour surgir au port de salut; et n'asservir pas la necessité à l'ambition, comme fit le vaivode de Transilvanie, qui dict hault et clair, qu'il aimeroit mieux estre esclave du Turc qu'allié de Ferdinand: ce qui luy advint aussi. Pierre Matthieu rapporte qu'Edouard « avait » fait passer avec lui une douzaine des députés des communes d'An-» gleterre, qui étaient déjà bien en-» nuyés de la guerre, et de coucher » à la soldade. Ceux-ci approuvaient » cette proposition de la paix, et di-» saient que si elle était juste et rai-» sonnable il y aurait de l'impruden-» ce à la refuser, et que l'on se de-» vait contenter d'avoir réduit le roi » de France à demander la paix au » roi d'Angleterre, d'autant même » qu'un grand roi ne se peut humi-» lier davantage, ni descendre plus » bas que de rechercher son ennemi » pour la paix (36). » Ce fut sans doute une rude mortification pour la France; mais les circonstances du

<sup>(35)</sup> Lu même, pag. 501, 502. (36) Pierre Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. VI, chap. XIX, pag. 317.

temps ne permettaient pas d'agir Henri (40). La Mothe-le-Vayer et Méd'une autre manière, sans s'exposer à de plus grands maux. Lisez ces paroles de Philippe de Comines : Je crois qu'à plusieurs pourroit sembler que le roy s'humilioit trop; mais les sages pourroient bien juger par mes paroles precedentes que ce royaume estoit en grand danger, si Dieu n'y eust mis la main: lequel disposa le sens de nostre roy a eslire si sage parti, et troubla bien celuy du duc de Bourgongne, qui fit tant d'erreurs ( comme avez veu ) en cette matiere, après avoir tant desiré ce qu'il perdit par sa faute. Nous avions lors beaucoup de choses secrettes parmi nous, dont fussent venus de grands maux en ce royaume, et promptement, si cet appointement ne se fust trouvé, et bien tost, tant du costé de Bretagne que d'ailleurs (37).

(H) On ne peut le disculper de mesquinerie. ] Voici ce qu'on trouve dans l'un des ouvrages de la Mothe-le-Vayer : « L'épargne honteuse oppo-» sée à ce luxe n'est peut-être pas » moins à blâmer. Louis XI se ren-» dit méprisable par ses méchans ha-» hits et ses chapeaux gras, que » l'histoire lui reproche; et l'on ne » saurait lire sans indignation, dans » les registres de la chambre des » comptes, un article de vingt sous » pour deux manches neuves dont » on rhabilla un de ses pourpoints, » avec un autre de quinze deniers » pour graisser ses bottes (38). » Un passage de Mézerai sera joint à celuilà très-commodément : La sentence arbitrale de Louis XI satisfit aussi peu l'un et l'autre (39) que son entre-vue avec Henri, roi de Castille, satisfit les Français et les Espagnols. Ceux-ci se moquaient de la chicheté et de la mine basse et niaise du roi Louis, qui n'était vetu que de bure, avait un habit court et étroit (\*), et portait une Notre-Dame de plomb à sa barrette; les autres s'indignaient de l'arrogance Castillane, et du faste du comte de Lodesme, favori de

zerai sont redevables de ces particularités à Jean Bodin ; car voici comment il parle : « On peut bien espar-» gner, sans diminuer la majesté » d'un roy, ni la dignité de sa maison, ni ravaller sa grandeur, qui fait quelquesfois que les estrangers 3) » le meprisent, et les subjects se rebellent, comme il en print au roy Louys XI, lequel ayant chassé presque les gentilshommes de sa maison, se servait de son tailleur pour tous herauts d'armes, et de son barbier pour ambassadeur, et de son medecin pour chancelier (com. me un Antioque, roy de Syrie, de 'n son médecin Apollophanes, qu'il » fit chef de son conseil (\*)), et par » moquerie des autres roys il portoit un chapeau gras et du plus » meschant drap, et mesmes on trouva » à la chambre des comptes, etc...: » et neantmoins il haussa les charges plus que son predecesseur de trois » millions par chacun an, et aliena » grande partie du domaine (41). » Voici ce qu'il avait dit dans un autre endroit du même ouvrage (42): Le roy d'Egypte ayant veu Agesilaus veautré en un pré, vestu d'une simple cape de meschant drap, et que de sa corpulence il estoit maigre, petit et boiteux, il n'en fit point de conte non plus qu'on fit du roy Louis on-zieme, lequel estant esleu arbitre pour juger le different d'entre les rois de Navarre et de Castille, les Espagnols d'arrivée se moquoyent des François et de leur roy, qui sem bloit quelque pelerin saint Jacques, avec son chapeau gras, bordé d'images, et sa jaquette de drap tanné, et qui n'avoit aucune majesté en sa face, non plus qu'en ses façons de faire, et sa suite accoustrée de mesmes; car il ne pouvoit voir personne brave en accoustrement; au lieu que le roy de Castille et sa troupe estant venus parez de somptueux habits, ct leurs chevaux richement caparassonnez, monstroyent une certaine gran-deur espagnolle, et telle qu'il s'embloit que les François ne feussent que

(40) Mézerai, Abrégé chronol., tom. III,

<sup>(37)</sup> Philippe de Comines, liv. IV, chap.

VII', pag. m. 222, à l'ann. 1475.

(38) La Mothe-le-Vayer, Opuscules, Iro.
part., pag. 83 du VIII'e. tome de ses Ocuvres.

(39) C'est-à dire, Jean, roi d'Aragon, et
Henri, roi de Castille.

(\*) Les habits

<sup>(\*)</sup> Les habits courts étaient ridicules aux personnes de qualité.

<sup>(42)</sup> Lèa méme, liv. III, chap. II, pag. 63s.

(41) Bodin, de la République, liv. VI, chap.

II, vers la fin, pag. m. 909.

(42) Là même, liv. IV, chap. VI, pag. 63s.

leurs valets. Nous verrons ci-dessous On ne donnait que cinquante sous (43) qu'on peut remonter jusqu'à un pour les robes de valets, et douze liauteur qui précède Bodin, et que M.

Varillas n'a point entendu.

(I) Les dépenses de sa maison... et de ses ambassades. ] Voici des paroles de Pierre Matthieu, qui écrivait sous le règne de Henri IV. La dépense de sa maison (44) fut beaucoup inférieure à celle de plusieurs sei-gneurs de ce temps... Par les comptes, on voit qu'elle s'augmente selon les années, les affaires et les voyages. Elle ne passe point trente-six mille livres jusques en l'année 1480, qu'elle vint à quarante-trois mille six cents dix-neuf livres. Elle fut l'année 1481, de soixante six mille six cent quatre-vingts livres, et en la dernière année de sa vie, de quatre-vingt mille six cent trois livres, et néanmoins il ne bougea du Plessis, depuis le 8 novembre jusques au 7 septembre de l'année suivante, qu'il fut porté en la sépulture, à Notre-Dame de Clery. Le nombre des serviteurs pour le service ordinaire de cette dépense n'était pas grand, les gages petits, en comparaison du temps où nous sommes. Ils servaient toute l'année, et l'année commençait au mois d'octobre. Autres que ceux-ci ne sont couchés en l'état de ses pensions volontaires. Deux chapelains à raison de dix livres par mois chacun, et un clerc de chapelle à cent sous. Un valet de chambre du roi à quatre-vingtdix livres par an. Quatre écuyers de cuisine à six-vingts livres par an chacun. On nateur, un potager, un (45) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. saucier, un queux, un sommelier XI, pag. 647. d'armures, deux valets de sommiers, à raison de dix livres par mois chacun. Deux galopins de cuisine à huit livres par mois, un porteur, un pdtissier, un boulanger, deux charretiers à chacun soixante livres par an, un palefrenier et deux de ses aides, a vingt-quatre livres par mois. Un maréchal de forges, à six vingts livres. Le maître de la chambre des deniers du roi avait douze cents livres, et le contrôleur cinq cents (\*).

(43) Dans la remarque (X).
(44) C'est à dire, de Louis XI.
(\*) Le roi Louis XI donna trois cents livres

vres pour les manteaux des clercs, notaires et secrétaires de la maison et

couronne de France (45).

On a déjà vu que ce prince em-ployait à des ambassades son barbier. Il l'anoblit par lettres de l'an 1474, en l'investissant du comté de Meulan ; et il lui changea le nom d'Olivier le Diable en celui d'Olivier le Daim (46). Il l'envoya à l'héritière de Bourgogne qui s'en moqua : Qu'aije à faire, dit-elle, d'un médecin, puisque je me porte bien (47)? M. de Wicquefort a parlé de cette députation d'Olivier le Daim (48).

(K) Il dépensait beaucoup ...et pour la chasse, et pour les dames.] « Les deux passions dominantes de » Louis furent pour la chasse, et » pour les dames (\*); et l'on re-» remarque que sa libéralité passait » dans un excès inconcevable, tou-» tes les fois qu'il s'agissait de satis-» faire l'une ou l'autre de ces pas-» sions. Quant à la première, il » entretenait un prodigieux nombre » de veneurs, de fauconniers, d'oi-» seaux et de chiens; et il était si » jaloux d'empêcher que ceux qui » avaient le droit de chasser ne l'exer-» cassent, sous quelque prétexte que » ce fût, qu'il était plus dangereux » de tuer un cerf qu'un homme..... » Quand il partit de Lyon après » avoir reçu l'avis certain de la dé-» faite du duc de Bourgogne à Mo-

(46) La Roque, Traité de la Noblesse, chap. XCVI, pag. 338.

(47) Oliverius Dandus legatus Ludovici XI ad Mariam Burgundiam ab ed ludibrio habitus: ipra enim quassivit quid sibi opus medico cim optime valeret, quia erat tonsor seu chirurgus. La Roque, la meme. Il rapporte cela comme de Gaguin; mais je ne le trouve point dans les annales de cet auteur.

(48) Wicquefort, de l'Ambassadeur, liv. I, chap. VII, pag. 160; et liv. II, pag. 26.

(\*) On conserve, dans la Bibliothèque de Sainte-Elisabeth de Breslau, une histoire manuscrite des rois Charles VII et Louis XI, depuis l'année 1410 jusqu'en 1483. L'auteur, qui re s'est point nommé, mais qui dans la préface se vante d'avoir eu dans sa jeunesse plusieurs entre-tiens avec le roi Charles VII, finit son ouvrage par cette épitaphe du roi Louis XI:

Persidid insignis, hinc usque ad Tartara

Formosi oppressor pecoris, nequissimus ipse. REM. CRIT.

d'accroissement à Martin Barthelot, maître de la chambre des deniers : la chambre des comp tes ne le voulut passer sans une jussion, qui fut expédice, à Paray le Moinat, le 6 avril 1481.

» rat, il mena avec lui, au grand Ce que dit Tacite que les désordres pistoles.

(L) Cela faisait que son royaume... ne laissait pas d'être riche. ] Voilà comment les mauvaises qualités d'un monarque sont quelquefois compenchef qui est bon et débonnaire (51).

(\*1) Dans les manuscrits de messieurs du Puy. (49) Varillas, Histoire de Louis XI, liv. X,

Pag. 334.

[\*2] Cette dépense, depuis le premier jour d'août, jusques au 11 décembre, se monte à la somme de deux cent quatre-vingt-dix-huit

(50) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. XI, pag. 707. (51) Vores, tom. VIII, pag. 28, remarque (BB) de l'article Hanai II.

» scandale des gens de bien, depuis du gouvernement sont interrompus » cette ville jusqu'à celle de Paris, par les bons princes qui succèdent » deux maîtresses (\*1), l'une nommée aux mauvais, et que cela forme des » deux maîtresses (\*1), l'une nommée aux mauvais, et que cela forme des » la Gigonne, qui était veuve, et » l'autre appelée la Passefilon, qui sée. Vitia erunt donce homines, sed neque hœc continua, et meliorum à depuis revenir de Dijon, incontine » l'eût rendu maître du duché de » Bourgogne, une demoiselle tout-à
Bait charmante nommée Husuiète fois de telle corte que'il en mérulte » fait charmante, nommée Huguete fois de telle sorte, qu'il en résulte » de Jacquelin. Mais avant tout cela plus d'utilités publiques, que d'une » l'on trouve dans la bibliothéque du certaine bonté uniforme. Louis XI le-» roi, trois contrats de mariage, qui vait trop d'argent sur ses sujets; » sont autant de marques de l'in- mais il faisait circuler cet argent-là; » continence de Louis, puisqu'il y car il fallait que ses troupes payas-» paraît en qualité de père de trois sent exactement tout ce qui leur était » filles naturelles, et qu'il les marie nécessaire, et il ne permettait point » sans déguisement (49). » Pierre qu'elles dérobassent la moindre cho-Matthieu va nous dire que ce prince se. Servons-nous du style naif et anfaisait des dépenses pour ses amours, tique de Jean Bouchet (53). Il voulors même qu'il était réduit à la né- loit que justice fust administrée, l'ecessité d'emprunter. « J'ai vu au glise reverée, et non pillée : et se » compte de la chambre des deniers, delectoit a decorer les images et mons-» qu'étant au voyage d'Arras il em- tiers : et si vouloit que ses gensdar-» prunta d'un de ses serviteurs, nom- mes fussent bien payés de leurs sti-» mé Jacques Hamelin, la somme de pendies, sans y faillir par ses tre-» trois cent vingt livres seize sous soriers, sur peine de la corde. Il eut » huit deniers, pour l'employer à long temps à sa soulde plus de qua-» ses plaisirs et voluptés, et que tre mil hommes d'armes et grand » faisant venir une demoiselle de nombre de gens de pié, appellés » Dijon, nommée Huquette Jacque- francs archiers, dont la terre estoyt » lin, veuve de feu Philippe Chamar- toute couverte, depuis Bourdeaulx » gis, au mois d'août de l'an 1479 jusques en Picardie: entre lesquels » (\*\*), un valet tranchant qui l'alla y avoit si bonne police, et discipline » querir, avança les frais de son militaire, qu'on ne sceut violence » voyage et du séjour qu'elle fit à avoyr esté faicte au pauvre peuple, "Tours (50)." Notez qu'en ce temps fors en ung lieu d'ung bournois d'a-là on faisait avec vingt sous ce qu'on beilles, et en l'autre d'ung larrecin ne ferait pas aujourd'hui avec deux de deux gelines, dont les malfaicteurs furent incontinent pendus et estranglés, et si estoient hommes d'armes. A ceste cause, combien que le peuple fust chargé de grans tailles et subsides, et que le roy levast sur sées par d'autres qualités, qui font le peuple quatre millions, et sept cens qu'à tout prendre les peuples ne sont mil livres de tailles et subsides, nepas plus malheureux que sous un antmoins le roiaulme de France estoit riche, parce que de l'argent que le peuple bailloit, les gensdarmes estoient bien payés, et les gensdarmes apres bailloient partie de ce qu'ils avoient receu, en paiant ce qu'ils prenoient, et n'alloit ung double hors du roiaulme. Car jamais ce sage roy ne tascha

<sup>(52)</sup> Tacit. , Hist. , lib. IV, cap. LXXIV. (53) Bouchet, Annales d'Aquitaine, folio m. 164 verso.

avoir deux couronnes, ne sceptre imperial. Voilà un bon car : rien n'épuise plus un royaume que l'envie parer à son absolution, qu'il ne se qu'ont les princes de se faire des trouvait aucune ordonnance qui concréatures dans les pays étrangers, damne à la mort celui qui avait eu pour les conquêtes d'élection, ou au-connaissance d'une conjuration fortres. Notons qu'en tout ceci Jean Bouchet se trouve opposé à d'autres historiens, qui assurent que Louis XI raissait à la vérité que Fontrailles, à appauvrit beaucoup ses sujets (54), et employait beaucoup d'argent pour avoir des pensionnaires, et des intelligences dans les pays étrangers.

(M) On lui attribue l'établissement de la loi qui soumet à la peine capitale ceux qui n'ont point d'autre part faire. Le cardinal de Richelieu ayant à une conspiration que de n'avoir pas éte surpris de ce discours, s'en entrerévélé ce qu'ils en savaient.] Ce texte tint avec quelques-uns des commisn'est pas indigne de la curiosité des lecteurs; mais le commentaire en est lui ayant rapporté l'ordonnance dont plus digne; car il contient des circonstances bien particulières du procès de M. de Thou. Je ne serai que le culier à M. le chancelier : mais quoi-copiste de M. le comte de Brienne, qu'il fût pressé de la sorte par ce miqui a été ministre et secrétaire d'état. Le vrai sujet de ma liaison avec M. le chancelier, dit-il (55), fut la parole qu'il m'avait engagée, et qu'il me tint fort fidèlement, de contribuer tout ce qui dépendait de lui pour tirer de peine M. de Thou : et de fait, il s'y porta avec tant de soin, qu'encore qu'il y eut une ordonnance sous Louis XI, qui déclarait que celui de tous ses sujets, qui aurait connaissance d'une conjuration faite contre sa personne ou contre son état, et qui ne viendrait pas à la révéler, serait puni comme les auteurs mêmes du crime, et encourraient les mêmes peines qu'eux, de la perte des biens et de la vie: quoique, dis-je, un magistrat, aussi consommé que M. le chancelier en la connaissance des ordonnances de nos rois, n'en pút ignorer une de cette importance, néanmoins il dissimula de la savoir, et se conduisit en cette rencontre, comme s'il n'eut pas fait état de cette loi; car, après avoir souvent averti M. de Thou, lorsqu'il fut interrogé, et qu'il se laissait emporter en son naturel vif et prompt, de se donner le temps d'écouter ce qui lui était demandé, et de considérer ce qu'il devait répondre, il ne feignit point de dire

(54) Voyes la remarque (Q). (55) Réponse aux Mémoires de M. le comte de la Châtre, pag. m. 20 et suiv.

tout haut, et de déclarer même au cardinal de Richelieu, pour le prémée contre l'état, s'il n'y avait aussi adhéré; qu'auprès de l'accusé, il pason retour d'Espagne, lui en avait donne quelque lumière, mais qu'il en avait désapprouvé le dessein, et qu'il avait blâmé ce gentilhomme d'avoir servi d'instrument pour engager Monsieur en une si odieuse afsaires de la chambre, l'un desquels j'ai fait mention, il la fit extraire du corps de la loi et la montra en partinistre, de qui la manière d'agir en telle rencontre n'est que trop connue, il ne se relácha pas néanmoins du projet qu'il avait fait de donner lieu au criminel de se délivrer du supplice; mais il affaiblit encore cette ordonnance, en disant qu'elle n'était pas en usage au parlement de Paris, où il avait été élevé. Je ne puis pas désavouer qu'ayant recueilli les opinions, il ne fut de l'avis de l'arret: mais comme son suffrage ne pouvait absoudre M. de Thou, aussi ce ne fut pas celui qui forma sa condamnation; et tout homme qui sait le devoir d'un président, reconnaîtra qu'il ne se peut départir, ni d'une loi que tous les juges tiennent valide, ni moins du consentement de leurs avis, lorsqu'ils les ont donnés dans les formes : c'est aussi une grande erreur, et de laquelle je suis fort éloigné avec tous les jurisconsultes, qu'il soit en la liberté d'un juge de prononcer comme un arbitre pacifique selon l'équité, et non pas selon la rigueur de la loi, car outre que son serment l'oblige de rendre la justice, la qualité de juge le rend, non pas le maître, mais le conservateur et le ministre de la loi et des ordonnances.

Puisque mon Dictionnaire est nonseulement historique, mais aussi critique, il me doit être permis de faire

quelques réflexions sur ce narré du comte de Brienne. Je dirai donc qu'il me semble que l'on y trouve des choses qui ne font pas trop d'honneur à M. le chancelier. Ce qu'on allègue, pour l'excuser d'avoir été de l'avis de l'arret, a beaucoup de force; mais d'autre côté cela même peut servir de conviction contre lui : car s'il a dû être le ministre de la loi et des ordonnances, il n'a point dû s'engager à tirer de peine M. de Thou, c'est-à-dire à invalider l'ordonnance de Louis XI. Il fallait, ou qu'il refusat la fonction de juge, ou qu'il se dépouillat de toute amitié aussi-bien que de toute haine pour la personne accusée, et qu'il n'eût point d'autre but que de découvrir le fait, et de donner son suffrage selon l'ordonnance. Au lieu de cela, l'on nous dit ici qu'il sit semblant d'ignorer qu'il y eût des lois qui fussent contraires à l'accusé, et qu'ayant été averti qu'il y en avait de telles, il répondit qu'elles n'étaient pas en usage. Pourquoi donc s'y conformat-il en opinant? Pourquoi fut-il leur conservateur et leur ministre? On ne saurait le disculper, ou d'oppression de l'innocence, ou de prévarication; car si la loi de Louis XI était tombée par le non-usage, M. de Thou pouvait passer pour non infracteur des lois; il fallait donc le déclarer innocent. Que si en le déclarant coupable on ne fit rien que selon la loi, il s'ensuit que l'ordonnance de Louis XI avait conservé sa force, et par con-séquent, que M. le chancelier remplissait tres-mal sa charge lorsqu'il tachait de faire accroire qu'il n'y avait aucune loi de cette nature dans le royaume , et lorsque ne le pouvant nier, il alléguait qu'elle n'était pas observée au parlement de Paris. On a lieu de soupçonner que c'était une défaite, et qu'il ne parla ainsi qu'afin de ne point passer pour ignorant de l'ordonnance de Louis XI; car quelle apparence que le parlement de Paris ait dispensé les sujets de l'obligation de révéler les crimes d'état? Cette obligation ne semble pas séparable du serment de fidélité que l'on prête au souverain. M. du Maurier (56) rapporte qu'un des fils de Barnevelt fut

(56) Du Maurier, Mémoires pour servir à l'Histoire de Hollande, pag. 373.

décapité à la Haye, pour avoir su la conjuration que son frère avait tramée contre le prince Maurice, et ne l'avoir pas révélée; n'ayant cte chargé d'aucun des conjurés qui furent exécutés en grand nombre dans toutes les villes de Hollande (57)..... Il eut la même destinée que M. François de Thou, qui mourut pour n'a-voir pas révélé le dessein que M. de Cinq-Mars, grand écuyer de France, lui avait communiqué. Sur cette matière, MM. Dupuy, ses illustres parens, firent imprimer un discours, où, pour prouver l'iniquité de ce jugement, ils se sont servis entre autres de ce passage de Gigas, jurisconsulte milanais : Qui consilium adversus majestatem principis initum cognoverunt, nec probare possunt, non tenentur revelare : et qui tales condemnant, non sunt judices, sed carnifices. Ceux qui ont connaissance d'une conjuration contre le souverain, et ne la sauraient prouver, ne sont pas tenus de la révéler : et ceux qui condamnent ces gens-là ne sont pas des juges, mais des bourreaux. N'en déplaise à ce jurisconsulte milanais, les juges de M. de Thou devaient faire ce qu'ils firent (58); mais la cour ne fit pas ce qu'elle devait : car jamais une faute de cette espèce ne fut plus digne de grace que celle de M. de Thou. Je n'ignore pas le beau distique que M. Ménage attribue faussement à Grotius (59). M. de Zuylichem en est l'auteur : c'est la fin d'une épigramme de huit vers, intitulée Épitaphium Fr. Augusti Thuani. Voyez la page 180 de ses Momenta desultoria, à l'édition de Leyde, 1644, in-8°.

(N) Il était sujet à des caprices, et à des humeurs qui tenaient du badinage, et c'était quelquefois la règle de ses . . . bienfaits. ] Il commanda un jour à « l'abbé de Baigne, homme » de grant esprit, et inventeur de » choses nouvelles, quant a instru-

<sup>. (57)</sup> Là même, pag. 374. (58) Voyes l'article Niso, tom. XI.

<sup>(59)</sup> Ces deux vers de M. Grotius sur la mort de M. de Thou, sont excellens:

O legum subtile ness, quibus inter amicos
Nolle sidem frustra prodere, proditio est.
Ménagiana, pag. m. 313, 314. Notes que Grotius, epist. DCXXVII, part. I, pag. 945, rapporte qu'on lui avait indiqué le sentiment de Gigas, etc.

» mens musicaux, qui le suyvoit, » et estoit a son service, qu'il luy » fist quelque harmonye de pour-» ceaulx, pensant qu'on ne le scau-» roit jamais faire. L'abbé de Baigne » ne s'esbahyt, mais luy demanda » de l'argent pour ce faire : lequel » luy fut incontinent delivré, et fist » la chose aussi singuliere qu'on avoit » jamais veuë. Car d'une grande » quantité de pourceaux, de divers » aages, qu'il assembla soubs une » tante ou pavillon couvert de ve-» lours, au devant duquel pavillon » y avoit une table de bois toute » painte, avec certain nombre de » marches, il fist ung instrument » organique, et ainsi qu'il touchoit » lesdites marches, avec petits ai-» guillons qui touchoient les pour-» ceaulx, les faisoit crier en tel or-» dre et consonance; que le roy, et » ceulx qui estoient avec luy, » prindrent plaisir (60). » Bouchet ajoute à cela l'histoire du marmiton. Le roi, vetu d'une simple robe de laine, entra un jour en la cuisine de sa bouche, et fit quelques questions à un garçon qui tournait la broche, et qui ne le connaissant pas lui répondit : « Je suis Berruyer, fils d'un tel, » et nommé Estienne, qui suis au » service du roy en bas estat : et tou-» tesfois je gaigne autant que luy. Et » le roy luy demanda, que gaigne pour se donner plaisir de leur jar » le roy? Ses despens (dist le com- gon (63). » paignon) et par ma foy j'auray » mes despens de luy, comme il a » les siens de Dieu, et n'emportera » rien non plus que moy. Le roy » (qui avantageoit aucunesfois les » gens par fantaisie) prinst goust en » ceste parolle et response, en la-» quelle ledict Estienne trouva sa » bonne fortune : car le roy le fist » son varlet de chambre, et acquist » de grans biens. Aucuns disent que » ce fust Estienne l'huissier, lequel » estoyt tant ayme du roy, que » quantancunesfois luy bailloit quel-» que souflet en colere, il faisoit le » malade ou le mort, et incontinent » le roy luy faisoit donner mil ou » deux mil escuts. Ce roy estoit fort » familier a ceulx qu'il aimoit, et » desprisoit les pompes royalles, et » precieux vestemens : il beuvoit et » mangeoit tousjours en salle, avec (60) Bouchet, Annales d'Aquitaine , fol. 164.

» tous les seigneurs et gentils hom-» mes; et ceulx qui mieulx beuveoient, » et disoient quelque lascivieuse pa-» rolle des femmes, estoyent bien » venus (61). » Un jour qu'il entrait dans une église pendant que les grosses cloches sonnaient, il vit un pauvre prêtre qui dormait devant la porte, et s'informa si quelqu'un était décédé ; et, apprenant qu'on sonnait les cloches pour la mort d'un chanoine dont le bénésice était à sa nomination, il ordonna que le pauvre prêtre en fût pourvu, afin de rendre véritable le proverbe, qu'à qui est heureux le bonheur vient en dormant (62). Joignons à tout cela un passage d'Étienne Pasquier. Ores que Louis XI feit contenance d'estre plein de religion et de pieté, si en usoit-il, tantost solon la commodité de ses affaires, tantost par une superstition admirable: estimant luy estre toutes choses permises, quand il s'estou acquitté de quelque pellerinage. Bref plein de volontez absolues par le moyen desquelles, sans connoissance de cause, il appointoit et des-appoir toit tels officiers qu'il luy plaisoit : et sur ce mesme moule se formoit quelque sois des fadaises et sottises dont il ne vouloit estre dedit. Comme quand il se feit apporter tous les oyseaux caquetoirs de Paris en sa chambre,

Le jésuite Garasse a censuré ces paroles de Pasquier, et s'est rendu ridicule. Qu'un subjet, dit-il (64), prenne la hardiesse de penser, de dire, d'escrire, que son roy fut un sot, ou subjet à des sottises et fadaises, c'est une outrecuidance et un desvoyement de plume, qui merue-roit chastiment (65).... Je me souviens bien de l'invention de quelques

(61) Là même, verso.

(63) Pasquier, Lettres, liv. III, tom. I, pag.

154, 155.

<sup>(62)</sup> Pierre Matthieu, Histoire de Louis XI, (02) Pierre Matthien, il istoire de Louis A., (10) Pierre Matthien, dit que Corroset rapporte ce conte. Du Verdier Vau-Privas, pag. 959 de sa Bibliothèque française, attribue ceda à François I'er, mais puisqu'il dit qu'on l'assura que la chose s'était passée dans l'eglise Notre-Dans C. de Cléry, nous devons penser qu'on lui donné un quiproquo; car Louis XI était assidu à cette église.

<sup>(64)</sup> Garasse, Recherche des Recherches, ag. 79. (65) Là même , pag. 83.

vieux mesdisans, lesquels, pour au roi un beau cheval, il recevrait flaistrir l'honneur d'un brave empereur, disoient de sa religion, que, aliam sibi, aliam servabat imperio, qu'il avoit deux religions en sa manche, l'une de parade, et l'autre de conscience, l'une pour le cabinet, et l'autre pour la sale, l'une pour soy, l'autre pour ses subjets (66)... Qu'un subjet nous descrive son roy comme un impie, qui se jouë de Dieu et de la religion, qui en fasse un brodequin de Theramenes, qui se serve des pelerinages pour canoniser ses impietez : je ne sai si les ministres en ont jamais tant escrit de Charles IX(67)... C'est avoir l'esprit desnaturé et l'humeur bien sauvage. La réponse qui fut faite à cette invective de Garasse ne pouvait que le confondre : on lui montra quel est le devoir d'un historien (68); et on lui soutint que le premier scandale provient de celui qui fait le mal, et non de celui qui le raconte, et que Pasquier n'avait rien dit qu'il n'eût trouvé dans les histoires de Louis XI. On n'oublie pas les paroles de Tacite (69), qui nous apprennent que le premier but de l'historien doit être de conserver la mémoire des bonnes actions, et de faire craindre l'infamie aux mauvaises.

Je laisse les quatre récits que l'on trouve dans les Colloques d'Érasme; car quoiqu'ils marquent une méthode bien singulière et bien inégale de récompenser, ce sont plutôt de bonnes preuves de dextérité à découvrir les artifices d'un escroc, ou le véritable mérite, que des signes de bizarrerie. Indiquons seulement le précis de l'un de ces quatre contes (70). Un paysan chez qui Louis XI, dans le temps de sa disgrâce, avait mangé quelquefois des raves, fut très-bien récompensé d'une grosse rave dont il lui avait fait présent depuis qu'il l'eut vu sur le trône. Cela fit croire à un seigneur de la cour que, s'il donnait

une récompense magnifique; mais le roi ne lui fit donner autre chose que la rave du paysan.

(0) Commeil avait une passion démesurée de prolonger sa vie, ..... il laissa prendre à son médecin une autorité absolue.] Touchant cette pas-sion, voyez les Pensées diverses sur les Comètes (71), et ajoutez-y cette remarque. On croit que sa dévotion pour saint Servais (\*\*) était fondée sur ce que ce saint a vécu long-temps: Les légendaires disent qu'il vécut trois siècles, d'autres se contentent de lui donner un épiscopat qui dura plus de soixante ans (\*a). Insitá Belgarum maxime populis opinione, affinem illum Christi, ejusque supparem temporibus extitisse, atque indè tertiam explevisse hominum ætatem, sive ita fuerit, neque enim desunt, affirmare hoc ausi : seu potius ex longissima episcopatus sui præfecturd, nam ultra septuaginta annos illam extendit; prodigialiter annosum ac triseclisenem planè crediderint. Ut hinc suspicari forte quis possit, Ludovicum undecimum Galliæ regem ideò sibi ornandum delegisse Servatii templum, ut ab eo inter divos maximè longævo, longam ipse vitam, cujus erat producendæ cupientissimus , impetraret (72). N'oublions pas ceci. Louis XI « avait dit souvent en sa vie » qu'en quelque extrémité qu'on le » vît, on ne lui prononçât jamais le » mot de mort, le trouvant trop dur » à l'oreille d'un roi..... Ceux qui » avaient charge de sa conscience » attendaient que lui-même se sen-» tant défaillir se reconnût. La ré-» solution de lui signifier ce juge-» ment fut prise entre un théologien, son médecin et M. Olivier. » Ils y allèrent bien brusquement et » avec peu de respect, comme gens » qui avaient ajouté l'impudence à » la bassesse de leur condition : leur » harangue fut en ces termes : Sire.

<sup>(66)</sup> Là même, pag. 85.

<sup>(67)</sup> La même, pag. 86. (68) Voyes la Défense pour Étienne Pasquier, liv. II, sect. VI, pag. 181 et suiv.

<sup>(69)</sup> Pracipuum munus annalium reor, ne virtules sileantur, utque pravie dictis factisque ex posteritate et infamid metus sil. Tacit., An-nal., lib. III, cap. LXV.

<sup>(70)</sup> Erasm., in Colloquio cui titulus Convivium fabulosum, pag. m. 345.

<sup>(71)</sup> A la page 462 et suiv.

<sup>(\*1)</sup> Servais, en latin Servatius, à servando. De la uniquement la superstitieuse dévotion de Louis XI pour un saint dont le nom même sem-blait promettre à ses dévots une longue vie.

REM. CRIT.

(\*2) Ultra septuaginta annos, dit Strada, a
l'endroit même rapporté par M. Bayle, REM. CRIT. (72) Famianus Strada, de Bello belg., decad, II, lib. II, init., pag. m. 69.

» il nous faut acquitter de la charge » de nos consciences; n'ayez plus » d'espérance à ce saint homme, ni » en autre chose, car surement il est » fait de vous, et pensez à votre con-» science, car il n'y a nul remède. » Chacun dit quelque mot assez bref » pour lui faire connaître qu'ils » étaient d'accord de sa mort. Il ré-» pondit : J'ai espérance que Dieu » m'aidera..... Je ne suis peut-être » pas si malade que vous pensez » (73). » Que dirons-nous des caresses qu'il faisait à François de Paule? Il le flattait, le suppliait, se mettait a genoux devant lui : il fit batir deux couvens de son ordre, le premier dans le parc du Plessis-les-Tours, le second au pied du château d'Amboise, afin qu'il lui prolongeat ses jours (74). Quant à l'empire de son médecin,

lisez ces paroles: Louis XI « chan-» geait tous les jours de gens, et dé-» pendait de la rudesse de Jean Cot-» tier \*, son médecin, auquel il » donnait tous les mois dix mille » écus, ne lui osait rien refuser » et lui promettait tout ce qu'il » désirait, pourvu qu'il chassat le » fantôme épouvantable de la mort » (\*1), au nom de laquelle il se » coulait entre ses draps. Ce méde-» cin lui disait quelquesois par bra-» vade: Je sais bien qu'un matin » vous me chasserez aussi bien que » les autres, mais je jure Dieu que » vous ne vivrez pas huit jours après. » Ce pauvre prince au lieu de le trai-» ter comme Maximin faisait les siens » (\*'), lui donne tout ce qu'il veut, » évêchés, bénétices et offices (75). »

(73) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 598, 599.

(74) Mézerai , Abrégé chronol. , tom. III , p. 348, à l'ann 1493.

" Joly dit que c'est à tort que le sieur de Cholières, dans ses Contes et Discours bigarrés, 1610, in-12, folio 51 verso, appelle Cottis le médecin de Louis XI. La critique, comme on voit, ne porte pas sur Bayle.

(\*1) Alexandre, tyran de Phère, vivait en telle défiance, que la chambre où il avait aceoutumé de coucher était gardée par deux chiens terribles à tous ceux qui se présentaient, et en laquelle on montait par une échelle.

(\*2) Maximin l'empereur commanda qu'on tudt ses médecins, parce qu'ils ne le pouvaient guérir de ses plaies.

(75) Matthien, Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 503. Voyes aussi Mézerai, Abrégé chronol., som. III, pag. 347, où il dit que Jacques Coc-

(P) On conte.... qu'il préféra enfin un dne à ses astrologues. ] Voici le conte : je le rapporte tout tel que je l'ai trouvé dans un ouvrage qu'on imprima à Lyon, l'an 1650 (76). Louis, » XI°. du nom, ayant en sa cour » un très-fameux astrologue, étant un » jour en délibération d'aller à la » chasse, lui demanda s'il ferait beau » temps, et s'il ne doutait point de » la pluie ; lequel ayant regardé son » astrolabe répondit que le jour de-» vait être beau et serein : le roi se » délibère donc de suivre son des-» sein ; mais étant sorti de Paris et » arrivé près de la forêt, rencon-» tra un charbonnier touchant son ane chargé de charbon, qui dit » que si le roi faisait bien, s'en re-» tournerait, parce que dans peu d'heures tomberait une grande tempête. Mais comme les paroles de telles gens sont pour l'ordinaire méprisées, le roi n'en fit comp-» te, ains entre dans la forêt, où il » ne fut pas sitôt que le temps s'obscurcit, les éclairs et tonnerres » commencèrent à éclater, et la pluie à tomber de telle façon, que » chacun tachant de se sauver, lais-» serent le roi tout seul, qui n'eut » d'autre recours qu'à la valeur de » son cheval, pour échapper cette » infortune. Le jour suivant, le roi » ayant fait venir à lui ce charbon-» nier, lui demanda où il avait ap-» pris l'astrologie, et comment il prédit si au juste le temps qui arriva? Alors le charbonnier répondit : Sire, je n'ai jamais été en éco-» le, et de fait je ne sais ni lire ni écrire; toutefois je tiens un bon astrologue en ma maison qui ne » me trompe jamais. Alors le roi tout étonné lui demanda comme » s'appelait cet astrologue. Alors le pauvret tout honteux répondit : » Sire, c'est l'ane que votre majeste » me vit hier mener chargé de charbon : sitôt que le mauvais temps s'apprête, il baisse les oreilles en avant, va plus lentement qu'à l'accoutumée, et se frotte contre les » murailles; par ces signes donc,

tier le gourmandait comme un valet, et tira de lui cinquante-cinq mille écus, et beaucoup d'astres grâces, en cinq mois de temps.

(76) J. Marcel, au II. livre de la Sage folie, chap. VII, pag. m. 107 et suiv. » les mêmes furent la cause qu'hier ne le sit point tomber du haut en bas » je dis à votre majesté de s'en re-» tourner. Ce qu'entendu par le roi, » fit chasser son astrologue, et don-» na quelque petit gage au charbon-» nier, afin qu'il eût de quoi traiter » son ane, en disant : Vivit enim » Dominus, quia deinceps alio non » utar astrologo, quam carbonarii » asino. Hé! pauvres astrologues, où » en êtes-vous logés, si un âne en » sait plus que vous? » J'ai dit ailleurs (77) qu'Angelo Cattho, qui avait servi d'astrologue et de médecin à ce roi (78), parvint à de grands hon-neurs. Vous trouverez dans Pierre Matthieu le nom des autres astroloques de ce monarque. Il y en eut un , dit-on, qui prophétisa qu'une dame que le roi aimait mourrait dans huit jours. La chose étant arrivée, Louis XI le fit venir « et commanda » à des gens de ne pas manquer, à » un signal qu'il leur donnerait, de » prendre l'astrologue et de le jeter par la fenêtre. Aussitôt que le roi » l'apercut: Toi qui prétends être un » si habile homme, lui dit-il, et qui » sais si précisément le sort des auapprends-moi un peu quel » sera le tien, et combien tu as en-» core de temps à vivre. Soit que » l'astrologue eût été secrètement » averti du dessein du roi, ou qu'il » le connût par l'étendue de sa scien-» ce : Sire , lui répondit-il sans té-» moigner aucune frayeur, je mour-» rai trois jours avant votre majesté. » Le roi n'eut garde de le faire jeter » par la fenêtre après cette réponse : » au contraire, il eut un soin parti-» culier de ne le laisser manquer de » rien, et fit tout ce qu'il put pour différer la mort d'un homme que » la sienne devait suivre de si près (79). » Cet astrologue ne fut pas moins ingénieux que celui qui se tira d'un pareil péril au temps de Tibère. On lui avait demandé ce que les astres lui prédisaient pour ce jour-là, et il répondit, après quelques pream-bules artificieux, qu'il se voyait menacé d'un danger extrême. Cette ré-

(77) Dans l'article CATTEO, tom. IV, p. 587. (78) Voyez, tom. IV, pag. 588, la remarque (A) de l'article CATTRO.

» sire, je prévois la pluie assurée, et ponse fut cause, non-sculement qu'on de la maison, comme on l'avait résolu, en cas que sa science se trouvât trompeuse, mais aussi que Tibère l'honora de sa confidence (80).

(Q) Il n'y avait jamais ou en France aucun roi dont la conduite cruelle et les extorsions approchassent tant de la tyrannie, que celles de Louis XI.] « Quand Comines cut voulu portraire » un prince cruel, il n'eût employé » que les couleurs dont il fait la description de ses rigoureuses pri-sons, ses cages de fer et ses (\*1) fil-» lettes (\*2). Il dit qu'elles étaient de » bois, couvertes de pates de fer, » qu'il avait fait faire à des Alle-» mands des fers très-pesans et ter-» ribles pour mettre au pied, et y » était un anneau pour mettre un » pied, fort malaisé à ouvrir comme » un carcan , la chaîne grosse et » pesante, et une grosse boule de fei au bout, beaucoup plus pesante que n'était de raison, et les appe-» lait-on les fillettes du roi.... Le rè-» gne de ce prince fut terriblement » orageux, on ne pouvait pas dire » comme de celui d'Antonin, qu'il » n'avait pas répandu de sang (\*3). » Tristan, son grand prevôt, qui mé-» ritait aussi justement que Maxi-» min pour ses façons barbares et » sévères le nom de Triste, était si prompt à l'exécution de ses rigoureux commandemens, qu'il a quelquefois fait perdre l'innocent pour » le coupable, toujours disposé ce prince à se servir plutôt de l'épée pour punir les fautes, que de la bride pour empêcher de bron-» cher..... Claude de Seyssel ne » pouvait rien dire de plus aigre

<sup>(79)</sup> Boursault, Nouvelles Lettres, pag. m. 94, 395.

<sup>(80)</sup> Voyes Tacite, Annal., lib. VI, c. XXI. (\*1) Cages appelées de la sorte, apparemment par corruption pour feuillettes, à cause de leur fi-gure communément roude, et par-là semblable a un demi-muid, appelé indifféremment feuil-lette et fillette, à Paris. La cage, où autrefois à Paris on enfermait les chats qu'on y brûlait la veille de la saint-Jean, comme encore anjour-d'hui à Metz, est appelée muid par Louis d'Orléans, dans son Banquet du comte d'Arète, Paris, in-8°, pag. 253, 254. Rem. CRIT. (\*2) Le cardinal de la Balue, inventeur des

cages de fer, y fut logé des premiers, et y de-meura quatorze ans. Lacum fodit et aperuit eum, et incidit in foveam quam fecit.

<sup>(43)</sup> Le règne de l'empereur Antonin fut si bon qu'Hérodian l'appelle dvasuatov, c'esta: dire sans sang.

» ce qu'il écrit, que l'on voyait au-» tour des lieux où il se tenait, grand » nombre de gens pendus aux ar-» bres, et les prisons et autres mai-» sons circonvoisines pleines de pri-» sonniers, lesquels on oyait bien » souvent de jour et de nuit crier » pour les tourmens qu'on leur fai-» sait, sans ceux qui étaient secrète-» ment jetés en la rivière (81). » Le même historien observe (82) que Louis XI poussa jusqu'à l'excès la puissance absolue. Son prevot allait prendre les prisonniers qui étaient en la conciergerie du palais, et les faisait noyer à l'endroit de la grange aux Merciers (83)..... « Outre les » exemples du mépris de la justice » qui ne sont pas clair-semés en plusieurs endroits de l'histoire de » Louis XI, où l'on voit des procès » commencés par l'exécution et les » exécutions sans exemple (\*). Elle » dit qu'en plusieurs procédures il » voulait que la justice se fit à son » gré, et ne s'en fiait pas à ceux qui » en avaient la charge. On montre » encore à Plessis-les-Tours, l'endroit » où il se tenait pour voir sans être » vu, son prevôt quand il examinait » ses prisonniers (84)..... Aux états » qui furent tenus incontinent après » sa mort, on représenta diverses femmes et enfans étaient contraints, » sortes d'injustices qui durant son » règne avaient affligé le peuple, cha-» soucié de maintenir la justice vier- missaires des tailles (85). ge. On dit en cette assemblée que » le roi avait pourvu aux offices de » judicature des gens sans suffisance » et expérience ; et que l'on remet-» tait les lettres en blanc pour y met-» tre les noms de ceux qui plus en » offraient, qu'on les donnait aux » hommes de guerre, aux veneurs, » aux étrangers inconnus et gens non » lettrés, pour les faire exercer par » d'autres et en retirer profit : que

(81) Matthien, Histoire de Louis XI, liv. XI, chap. VI, pag. 654 et suiv.

(82) Là même, pag. 672.

(84) Matthieu, Histoire de Louis XI, lig. XI, chap. VI, pag. 679, 680.

» à la mémoire de ce prince, qu'en » les secrétaires de la chancellerie se » faisaient payer excessivement à leur » discrétion, et que pour le sceau » d'une confirmation d'un privilége » de ville, on avait exigé quatre cents » écus d'or ; que les lettres d'appel » avaient été déniées à la chancelle-» rie et au parlement, à ceux qui » recouraient à la justice souveraine » du roi, contre les injustices et » oppressions des juges inférieurs; » que ceux qui rendaient la justice » aux parlemens exigeaient de gran-» des et excessives épices, pour se » rembourser des offices par eux » achetés ; que plusieurs avaient été accusés pour crimes desquels ils étaient innocens, et dont les accusa-» teurs avaient don des confiscations et quelquefois la commission pour » faire le procès, ou pour conduire sur les lieux les commissaires ; que » le nombre des sergens était multiplie en telle sorte, qu'aux baillia-» ges et sénéchaussées où il n'y en » soulait avoir que vingt ou trente, » il y en avait cent ou deux cents. » Plusieurs seigneurs et autres se » présentèrent en cette assemblée pour avoir les biens, terres et of-» fices dont ils avaient été dépouil-» lés. » Il fut dit aux mêmes états qu'en plusieurs lieux les hommes, par faute de bêtes, de labourer la charrue au cou, et encore de nuit,le » cun se plaignant qu'il ne s'était jour les pouvant produire aux com-

Finissons cette remarque par un passage de Mézerai. Comines, dit-il (86), nous le dépeint fort sage dans l'adversité, très-habile pour pénétrer les intérêts et les pensées des hommes, et pour les attirer et les tourner a ses fins ; furieusement soupconneux et jaloux de sa puissance, très-absolu dans ses volontés, qui ne pardonnait point, qui a terriblement foulé ses sujets, et avec cela le meilleur des princes de son temps. Il avait fait mourir plus de quatre mille personnes par divers supplices, dont quelquefois il se plaisait à être spectateur. La plupart avaient été exécutés sans forme de

<sup>(83)</sup> La même, pag. 678. (\*) On fait d'étranges contes de ces exécutions. La chronique dit que le jeudi 8 d'octobre, Tristan l'Hermite fit noyer en la rivière de Seine un nommé Silvestre le Moine, natif d'Auxerre.

<sup>(85)</sup> La même, pag. 711. 86) Mézerai , Abrégé chronol., tom. III , p.

proces, plusieurs noyes une pier- lême (89). Le roi fut si aveugle qu'il passant sur une bascule d'où ils tombaient sur des roues armées de pointes et de tranchans, d'autres étouffés dans les cachots; Tristan, son compère et le prevôt de son hô-tel, étant lui seul le juge, les té-

l'héritière avec le dauphin.] La prinleur proposa : son fils , disait-il , n'avait pas encore neuf ans , il était extraordinairement petit pour son age, sa complexion ne pouvait être ni plus faible, ni plus délicate qu'elle l'était alors; il n'y avait rien de si dangereux pour lui qu'un mariage avancé (87). Ils répliquerent « que les affai-» res de leur princesse ne lui per-» mettaient pas de différer son ma-» riage; mais que quand il serait ac-» compli avec le dauphin, il y au-» rait assez de moyens pour en re-» tarder l'usage, tant qu'il serait » nuisible à l'un des deux époux; » Que Marie de Bourgogne s'était ex-» pliquée; qu'elle attendrait volon-» tiers autant qu'on le jugerait à pro-» pos, mais que ses sujets avaient » présentement besoin d'un maître. » Le roi réplique que les moyens » dont ils parlaient n'étaient point » infaillibles, et que cependant la » santé de son tils unique lui était si précieuse qu'il ne pouvait l'expo-» ser à un danger aussi grand pour » ce jeune prince, qu'était un ma-» riage présent avec une fille qui n'é-» tait que trop en état de le consom-» mer. Les Flamands essayèrent inu-» tilement de convaincre Louis que » sa terreur était vaine, et n'en pou-» vant venir à bout, ils lui sirent » une seconde proposition qui ne fut » pas mieux reçue que la première » (88). » Ce fut le mariage de la princesse avec Charles comte d'Angou-

(87) Varillas, Histoire de Louis XI, liv.

(88) La même, pag. 168.

TOME IX.

re au cou, d'autres précipités en laissa échapper cette occasion, la plus glorieuse et la plus avantageuse que le ciel lui pût offrir. Sa haine pour le duc de Bourgogne avait été extreme, et bizarre dans son extré mité. Elle ne s'était point arrêtée à sa personne, et elle était passée à sa moins et l'exécuteur.

(R) Il ne tint qu'à lui d'ajouter à en était le père. Cette fille n'avait sa couronne tous les états de la maijamais fait aucun mal à Louis, et son de Bourgogne, par le mariage de pourtant Louis était si peu équitable à son égard, qu'il aimait mieux que cesse Marie, héritière de tous ces les états dont elle venait d'hériter états, voulait épouser le dauphin, fussent possédés par des étrangers, et sit négocier cette affaire par ses que de se les assurer par une voie léprincipaux conseillers. Ils levèrent gitime, comme était celle du mariatoutes les difficultés que Louis XI ge (90). Cela montre que les monarques ne tournent pas toujours leurs passions selon le vent de leur intérêt. On les accuse de ce défaut, on suppose qu'ils se défont et de l'amitié et de la haine avec la dernière facilité, dès que leur grandeur demande qu'ils haïssent ou qu'ils aiment : cela peut être vrai, ordinairement parlant; ils ont tout comme les particuliers certaines passions secretes, ou certaines antipathies qui, en quelques rencontres, ne leur permettent pas de se gouverner autre-ment que selon l'instinct de cette disposition : ils lui sacrifient leur gloire, leur prudence, leurs intérêts les plus capitaux. Philippe de Comines remonte à une cause plus rele-

vée; il mérite qu'on l'entende.
Nonobstant que Louis XI fust ainsi hors de toute crainte, Dieu ne lui permit pas prendre ceste matiere qui estoit si grande, par le bout qui luy estoit plus necessaire, et semble bien que Dieu monstrast alors, et ayt bien monstre depuis que rigoureusement il vouloit persecuter ceste maison de Bourgongne, tant en la personne du seigneur, que des subjets y ayans leurs biens. Car toutes les guerres esquelles ils ont été

(89) Qui fut père de François I<sup>ez</sup>.; de sor e que par ce mariage celle grande succession eut été bientôt unie à la couronne de France. Voyes été bientot une a la couronne ae rrance, r vycs Mézersi, Abrègé chronol., tom. III, pag. 332; mais comme Louis XI ne pouvait pas prévoir cela, il n'en faut pas tirre un prétexte de le blâmer; car il avait des raisons solides de ne pas agrandir les princes du sang. Voyes l'arti-cle Bouncoore (Marie), tom. IV, pag. 71, remarque (B).
(90) Varillas, Histoire de Louis XI, l. VIII, pag. 172.

depuis, ne leur fussent point arrivées, si le roy nostre maistre eust pris les choses par le bout qu'il les devoit prendre, pour en venir au dessus, et pour joindre à sa couronne toutes ces grandes seigneuries, où il ne pou-voit pretendre nul bon droict : ce qu'il devoit faire par quelque traité de mariage, ou les attraire à soy par vraye et bonne amitié: comme aisement il le pouvoit faire : veu le grand deconfort, pauvrete, et debilitation en quoy ses seigneuries estoient. Quoy faisant il les eust tirez hors de grandes peines, et par mesme moyen eust bien enforcy son royaume, et enrichy par longue paix (91)..... Quand le duc de Bourgogne estoit encores vivant, plusieurs fois me parla le roy de ce qu'il feroit, si ledit duc venoit à mourir : et parloit en grande raison pour lors , disant qu'il tascheroit à faire le mariage de son fils (qui est nostre roy à present) et de la fille dudit duc (qui depuis a esté duchesse d'Autriche); et si elle n'y vouloit entendre, pource que mon-seigneur le dauphin estoit beaucoup plus jeune qu'elle, il essayeroit à luy faire espouser quelque jeune seigneur de ce royaume, pour tenir elle et ses subjets en amitié, et recouvrer sans debat ce qu'il pretendoit estre sien : et encores estoit ledit seigneur en ce propos, huict jours devant qu'il sceust la mort dudit duc. Ce sage propos, dont je vous parle, luy commença ja un peu à changer, le jour qu'il sceut la mort dudit duc de Bourgongne (92). Il s'exprime encore avec plus de précision dans le chapitre suivant; car il dit tout net que Dieu aveugla ce prince, afin de punir ceux qui ne méritaient pas d'être heureux. « Le sens de nostre roi estoit si grand, » que moy, ny autre qui fust en la » compagnie, n'eussions sceu voir si » clair en ses affaires, comme luy-» mesme faisoit : car sans nulle » doute, il estoit un des plus sages » hommes, et des plus subtils, qui siècles un ample théâtre de guerre (\*) » ait regné en son temps. Mais en » ces grandes matieres, Dieu dis-» pose les cœurs des roys et des » grands princes (lesquels il tient en » sa main) à prendre les voyes selon

» les œuvres qu'il veut conduire » aprés : car sans nulle difficulté, si » son plaisir eust esté que nostre roy » eust continué le propos, qu'il avoit » de luy-mesme advisé devant la » mort du duc de Bourgongne, les » guerres qui y ont esté depuis et » qui sont, ne fussent point adve-» nuës : mais nous n'estions encores » envers luy, tant d'un costé que » d'autre, dignes de recevoir cette » longue paix, qui nous estoit appa-» reillée : et de là procede l'erreur » que sit nostre roy, et non point de » la faute de son sens; car il estoit » bien grand, comme j'ay dit (93).» On ne peut rien voir de plus sensé que ce discours-là. Il faut dire de cette faute de Louis XI, ce que les médecins disent de certaines maladies, il y a là quelque chose de divin, bijor v. Hérodote le dirait plus franchement que tout autre, lui qui se plaisait à concevoir la divinité comme une nature jalouse et maligne (94); car l'événement a montré que ce sut pour la punition des peuples, que Dieu permit que le mariage de Marie de Bourgogne et du dauphin ne se fit pas. Ce sont eux qui ont porté la peine de la folle po-litique de Louis XI: jamais il ne fut plus vrai de dire :

Quidquid delirant reges plectuntur Achivi (95).

Le mariage de cette princesse avec Maximilien d'Autriche fut la naissance d'une guerre qui a duré plus de deux cents ans, et qui a la mine de durer encore beaucoup. Elle a été quelquefois interrompue par l'épuisement des combattans; mais ce n'a été que pour revenir, à la manière des sièvres intermittentes, des que la matière dissipée a pu se renouveler. De là sont sortis des fleuves de sang, et une infinité de brûlemens, de saccagemens et de misères. Il y a de quoi s'étonner qu'un pays de si petite étendue ait pu fournir pendant deux

<sup>(91)</sup> Philippe de Comines, liv. V, chap. XII, ag. m. 300, à l'ann. 1476. (92) Là même, pag. 301.

<sup>(93)</sup> Là même, chap. XIII, pag. 303. (94) Voyes l'article Psaicles, tom. XI, remarque (L).

<sup>(95)</sup> Horat., epist. II, lib. I, vs. 14. (\*) Il y a long-temps qu'on en a dit tout autent de l'Italie. Et Galli et Helvetii, et Hispani et Teutonici, omnes eorum pugnas ornisal committere in Italia, cum maximo Italorum discrimine, dit Jean Nevisan, 1. XI, n. 36 de sa

à tant de nations (96) : la France et pitié et de ceux qui ont perdu quella maison d'Autriche, les principales parties qui ont disputé ce morceau de terre, ont engagé à cette dispute la plupart des princes chrétiens. Car lorsque la dernière a été trop en état de se maintenir, on a secondé la première dans ses attaques ; et lorsque celle-ci a été trop en état de conquérir, on a secouru l'autre vigoureusement. Les Orientaux, qui ne savent pas la nature du pays, ni le concours des obstacles. se moquent de ce que tant de batailles gagnées, tant de villes prises, n'ont pas terminé encore ce différent. La conquête de trois ou quatre provinces est parmi eux une affaire de peu d'années; leurs historiens n'ont besoin que de trois ou quatre pages pour la raconter. Que diraientils s'ils savaient que deux chameaux ne porteraient pas toutes les histoires qui ont été composées sur les guerres du Pays-Bas? Les historiens des troubles qui ont donné lieu à l'érection de la république des Provinces-Unies sont en si grand nombre, que lorsque M. Varillas vint à Paris, il n'y avait que M. Naudé, capable d'en faire le catalogue (97). Ce n'est là qu'une petite portion des guerres du Pays-Bas, depuis Charles VIII. On dit qu'un empereur turc s'étant fait monirer dans la carte le petit état qui soutenait la guerre contre un si puissant monarque (98), dit que, si r'était son affaire, il γ enverrait un bon nombre de pionniers, et ferait jeter ce petit coin de terre dans la mer (99). Ces gens-là sans doute ont

Forêt nuptiale. Rum. cair. Leduchet rapporte six vers de G. Cretin sur la Lombardie :

. Sepulchre et cimetière Où s'enterrent infinitz corps. ]

(66) Voyes Strada, au commencement de son Histoire de la Guerre des Pays-Bas; il dit, en-re autres choses, que Mars fait des promena-des ailleurs, et la son sejour ordinaire: plane ut in alias terras peregrinari Mars, ac circumferre bellum, hic armorum sedem sixisse videatur.

(Qr) Varillas, présace du tome V de l'Histoire de l'Hérésie.

de l'Hérésie.

(98) C'est-à-dire, la Hollande contre le roi d'Espagne.

(99) Remarques sur le discours du sieur de Gremonville, pag. 68: l'auteur de la Religion du médecin avait déjà dit cela, lib. I, sect. XVI, pag. m. 95. De quâ (Hollandid) superbè satie tyranuus Turcicus, si quantum Hispano molestiæ negotiique ab illà ortum esset, sibi obtigisset, missurum se fuisee dixit qui ligonibus fucculisque in mare conjictrent. furculisque in mare conjicerent.

que chose, et de ceux qui n'ont pas tout pris dans une si longue suite de guerres. Ils ne trouvent pas qu'il soit glorieux de se battre si souvent pour les mêmes villes : on les prend, on les restitue deux ou trois fois sous le même règne : c'est toujours à recommencer. Mais que diraient-ils, s'ils avaient assez de génie pour réfléchir sur l'effet des pertes? La maison d'Autriche n'aurait plus rien en ce pays-là, si elle n'en avait perdu la moitié au XVIe siècle. Elle a éprouvé que les anciens ont dit avec beaucoup de raison, que la moitié vaut mieux que le tout (100). Ce qu'elle perdit alors lui a servi, et lui servira désormais, à sauver le reste : sans cela, elle n'aurait aujourd'hui, ni ce qu'elle a conservé, ni ce qu'elle ne put reprendre. Le mal est pour les Flamands, comme disait très-bien Comines, qu'ils sont toujours ceux qui souffrent : mais par le mariage de leur princesse avec le dauphin, ils n'eussent apparemment vu la guerre que de loin; elle se serait faite au delà de leurs frontières, et c'est un avantage inestimable. Tant qu'il restera un pouce de terre à gagner, ils seront toujours la partie souffrante, ce sera un levain et un ferment infaillibles de nouvelles guer-

(S) Cette critique était mal fondée.] Elle était fort spécieuse, car, généralement parlant, l'esprit de la politique est de s'opposer aux conquêtes d'un voisin ambitieux et bien armé. Mais il n'y a point de maxime qui ne souffre quelque exception, et il y a des circonstances où, bien loin de traverser son ennemi dans une entreprise, il faut l'empêcher de ne s'y pas embarquer, comme, par exemple, si l'on prévoit qu'il s'y trouvera embarrassé, et que les suites en seront de conséquence. Le duc de Bourgogne était dans le cas, lorsque après avoir conquis le duché de Gueldres il forma de nouveaux projets contre l'Empire. Écoutons un homme qui entendait à miracle cette matière. « Ledit duc ralongea sa » tréve avec le roy : et sembla à

(100) Πλέον πμισυ πάντος. Dimidium plus toto. Voyez Érasme, chil. I, cent. IX, num. 115, pag. m. 318, 319.

» aucuns des serviteurs du roy, que n'estoit allé à la fenestre. Il lui fut dit, » ledit seigneur ne devoit point ra-» longer sa tréve, ne laisser venir » audit duc si grand bien. Bon sens » leur faisoit dire cela : mais par » faute d'experience et d'avoir veu , » ils n'entendoient point cette ma-» tiere. Il y en eut quelques autres , » mieux enteudans ce cas qu'eux, et » qui avoient plus grande connois-» sance, pour avoir esté sur les » lieux, qui dirent au roy que har-» diment prist cette treve, et qu'il » soussrist audit duc s'aller heurter » contre les Allemagnes (qui est » chose si grande et si puissante » qu'il est presque incroyable) di-» sans que quand ledit duc auroit » pris une place, ou mené à fin une » querelle, il en entreprendroit une » autre, et qu'il n'estoit pas homme » pour jamais se saouler d'une entre-» prise (en quoy il estoit opposite au » roy : car plus il estoit (\*) em-» brouillé et plus s'embrouilloit) et » que mieux ne se pourroit venger " de luy que de le laisser faire; et " avant, luy faire un petit d'aide, » et ne luy donner nulle suspicion » de luy rompre cette tréve : car à » la grandeur d'Allemagne, et à la » puissance qui y est, n'estoit pas » possible que tost ne se consommast, » et ne se perdist de tous points. Car » les princes de l'empire, encore que » l'empereur fust homme de peu de » vertu, y donneroient ordre : et à » la fin finale audit seigneur en advint » ainsi (101). »

(T) Il mourut.... après de.... longues et de.... dures incommodités de corps et d'esprit.] Celui qui me fournira les preuves est un témoin si valable, qu'on n'en saurait choisir un meilleur, car c'est Philippe de Comines. Il raconte que le roison maître tomba malade aux Forges, près de Chinon, au mois de mars 1480 (102). Il perdit de tous points la parole, et toute connoissance et memoire.... au bout de deux ou trois jours la parole lui commença à revenir et le sens.... Comme il se trouva un peu amendé, il commença à s'enquerir qui estoient ceux qui l'avoient tenu par force qu'il

et incontinent les chassa tous de sa maison, à aucuns osta leurs offices, et onques puis ne les vit. Aux autres... n'osta rien, mais les envoia (103). La raison de cette conduite fut qu'il n'estoit adonques rien dont il eust si grande crainte que de perdre son au-torité. Quel tourment! Quel supplice! Cette maladie lui dura bien environ quinze jours, et se revint, quant au sens et à la parole, en son premier estat : mais il demeura tres-foible et en grande suspicion de retourner en cet inconvenient (104). Il y retomba l'année suivante, il perdit derechef la parole, et fut quelques deux heures qu'on cuidoit qu'il fust mort.... on le voua à monseigneur sainct Claude... incontinent la parole lui revint, et sur l'heure alla par la maison tresfoible (105). Il fit le voyage de Saint-Claude et s'en retourna à Tours, et s'enfermoit fort et tant que peu de gens le voioient, et entra en merveilleuse suspicion de tout le monde, et avoit peur que l'on ne lui ostast ou diminuast son authorité (106)... il fit de bien estranges choses, dont ceux qui les voioient le tenoient à estre desnué de sens, mais ils ne le connoissoient point... il scavoit n'estre point aime des grands personnages de ce roiaume ne de beaucoup de menus, et si avoit plus chargé le peuple que jamais roi ne fit (107)..... ainsi ne se faut esbahir s'il avoit plusieurs pensées et imaginations, et s'il pensoit de n'estre point bien voulu, et s'il avoit grande peur en cette chose.... En premier lieu il n'entroit gueres de gens dedans le Plessis-du-Parc (qui estoit le lieu où il se tenoit) excepté gens domestiques, et les ar-chers, dont il en avoit quatre cens, qui en bon nombre faisoient tous jours le guet, et se pourmenoient par la place et gardoient la porte : nul seigneur, ne grand personnage, ne logeoit dedans, ne n'y entroit gueres compagnie de grands seigneurs : nul n'y venoit que monseigneur de Beaujeu, de present duc de Bourbon, qui estoit son gendre : tout à l'environ de la place dudit Plessis il fit faire un (103) Là même, pag. 378.

<sup>(\*)</sup> Entendes du duc-(101) Philippe de Comines, liv. IV, chap. I, pag. 195, 196, à l'ann. 1474.
(102) Là même, lib. VI, ch. VII, p. m. 377.

<sup>(104)</sup> Là même, pag. 379. (105) Là même, pag. 380.

<sup>(106)</sup> La même, pag. 381. (107) La même , pag. 382.

planter dedans la muraille des broches de fer, ayant plusieurs pointes, comme à l'entrée par où l'on eust peu entrer aux fossez dudit Plessis: aussi fit faire quatre moyneaux tous de fer bien espaix, en lieu par où l'on pouvoit bien tirer à son aise : et estoit chose bien triomphante : et cousta plus de vingt mille francs : et à la fin y mit quarante arbalestries, qui jour et nuict estoient en ces fossez et avoient commission de tirer à tout homme qui en approcheroit de nuict jusques à ce que la porte fust ouverte le matin: il luy sembloit davantage que ses subjets estoient un peu chatouilleux à entreprendre authorité, quand ils en verroient le temps (108). Comines ayant parlé amplement de François de Paule continue (100):

« Nostre roy estoit en ce Plessis, » avec peu de gens, sauf archers, » et en ces suspicions dont j'ay parlé: » mais il y avoit pourveu : car il ne » laissoit nuls hommes, ny en la » ville ny aux champs, dont il eust » suspicion, mais par archers les en » faisoit aller et conduire. De nulle » matiere on ne luy parloit, que des » grandes qui luy touchoient : il » sembloit mieux à le voir homme » mort que vif, tant estoit maigre : » ne jamais homme ne l'eust creu : » il se vestoit richement, et plus » que jamais n'avoit accoustumé pa-» ravant : et ne portoit que robbes » de satin cramoisy, fourrées de bon-» nes martres : et en donnoit à ceux » qu'il vouloit sans demander : car » nul ne luy eust osé demander, ne » parler de rien : il faisoit d'aspres » punitions, pour estre craint, et » de peur de perdre obeyssance: » car ainsi me le dit luy mesme. Il » r'envoyoit officiers, et cassoit gens-» d'armes, rongnoit pensions, et en » ostoit de tous points : et me dit » peu de jours avant sa mort, qu'il » passoit temps à faire et dessaire » gens : et faisoit plus parler de luy » parmy le royaume, que ne fit ja-» mais roy : et le faisoit de peur » qu'on ne le tinst pour mort : car » comme j'ay dit, peu le voyoient: » mais quand on oyoit parler des » œuvres qu'il faisoit, chacun en (198) Là même, pag. 383.

(109) La même, chap. VIII, pag. 386,

treillis de gros barreaux de fer, et » avoit doute : et ne pouvoit l'on à » peine croire qu'il fust malade. » Il faisait acheter de toutes sortes de bêtes dans les pays étrangers, et en donnait un prix immense : tout cela afin d'empêcher qu'on ne crût qu'il était malade (110). L'historien compare (111) les maux et douleurs que souffrit le roi Louïs à ceux qu'il avoit fait souffrir à plusieurs personnes, pource, dit-il, que j'ai esperance que les maux qu'il a soufferts avant mourir... l'auront mené en paradis, et que ce aura esté une partie de son purgatoire. Il met entre ces mauxlà le peu de ménagement qu'on eut pour lui annoncer la mort. Quelle douleur luy fut d'oüir cette nouvelle, et cette sentence? car oncques homme ne craignit plus la mort, et ne fit tant de choses, pour y cuider metire remede, comme luy : et avoit tout le temps de sa vie à ses serviteurs, et à moy comme à d'autres, dit, et prié, que si on le voyoit en necessité de mort, que l'on ne lui dist, fors tant seulement, parlez peu : et qu'on l'emeust seulement à soy confesser, sans luy prononcer ce cruel mot de la mort : car il luy sembloit n'avoir pas cœur pour ouyr une si cruelle sentence (112).... Voila donc comment peu discretement lui fut signifiée cette mort. Ce que j'ay bien voulu reciter,... a fin que l'on voye que les maux qu'il endura estoient bien grands, veuë sa nature, qui plus demandoit obeissance que nul autre en son temps, et qui plus l'avoit euë: parquoy un petit mot de reponse, contre son vouloir, luy estoit bien grande punition de l'endurer : quelques cinq ou six mois devant cette mort, il avoit suspicion de tous hommes : et specialement de tous ceux qui estoient dignes d'avoir authorité : il avoit cruinte de son fils , et le faisoit estroitement garder : ne homme ne le voyoit, ne parloit à luy, sinon par son commandement:" avoit doute à la fin de sa fille, et de son gendre, à present duc de Bourbon, et vouloit sçavoir quelles gens entroyent au Plessis quant et eux. A

> (110) Là même. (111) Dans le chapitre XII du VIc. livre,

pag. 397 et suiv. (113) Comines, chap. XII du VIº. livre, pag. 399.

la fin, rompit un conseil, que le duc de Bourbon, son gendre, tenoit leans par son commandement. A l'heure que sondit gendre, et le comte de Dunois, revindrent de remener l'ambassade , qui estoit venuë aux nopces du roy son fils, et de la reyne, à Amboise, et qu'ils retournerent au Plessis, et entrerent beaucoup de gens avec eux, ledit seigneur, qui fort faisoit garder les portes, estant en la galerie, qui regarde en la cour dudit Plessis, fit appeller un de ses capitaines des gardes: et luy commanda aller taster aux gens des sei-gneurs dessusdits, voir s'ils n'avoyent point de brigandines soubs leurs robes : et qu'il le fist comme en devisant a eux, sans trop en faire de semblant : or regardez s'il avoit fait beaucoup vivre de gens en suspicion et crainte soubs luy, s'il en estoit bien payé: et de quelles gens il pouvoit avoir seureté, puis que de son fils, fille, et gendre, il avoit suspicion: je ne dis point pour luy seulement : mais pour tous autres seigneurs, qui desirent estre craints, jamais ne se sentent de la revanche, jusques à la vieillesse : car pour la penitence ils craignent tout homme: et quelle douleur estoit à ce roy d'avoir cette peur et ces passions (113)? Ensuite l'auteur rapporte (114) la servitude où le médecin tenait ce prince ; et ayant décrit (115) les précautions que le roi prenait pour être en sûreté dans une maison entourée de grosses grilles, etc., il dit ceci (116): « Est-il possible de tenir au » roy pour le garder plus honnes-» tement, et en estroite prison, que » luy-mesme se tenoit? Les cages où » il avoit tenu les autres avoient » quelque huict pieds en carré, et » luy qui estoit si grand roy, avoit » une petite cour de chasteau à se » pourmener, encor n'y venoit-il » gueres : mais se tenoit en la ga-» lerie, sans partir de là, sinon par » les chambres : et alloit à la messe, » sans passer par ladite cour. Vou-» droit-l'on dire que ce roy ne souf-» frit pas aussi bien que les autres? » qui ainsi s'enfermoit, qui se faisoit (113) Comines, chap. XII, du VI. livre,

pag. 400. (114) Là même, pag. 401. (115) Là même, pag. 403. (116) Là même, pag. 404.

» garder, qui estoit ainsi en peur de » ses enfans, et de tous ses prochains, » parens, et qui changeoit et muoit » de jour en jour ses serviteurs qu'il » avoit nourris, et qui ne tenoient » bien ne honneur que de luy, telle-» ment qu'en nul d'eux ne s'osoit » fier, et s'enchainoit ainsi de si es-» tranges chaines et clostures? » Ce qu'il dit dans le chapitre XIII est merveilleux : Peu d'esperance doivent avoir les pauvres et menues gens au faict de ce monde, puis que si grand roy y a tant souffert et travaillé, et puis laissé tout, et ne peut trouver une seule heure pour esloigner sa mort, quelque diligence qu'il ait sceu faire. Je l'ay cognu, et ay esté son serviteur à la fleur de son aage, et en ses grandes prosperitez : mais je ne le vis onques sans peine et sans soucy. Pour tous plaisirs il aimoit la chasse, et les oiseaux en leurs saisons: mais il n'y prenoit point tant de plaisir comme aux chiens (117).... Encores en cette chasse avoit quasi autant d'ennuy que de plaisir : car il prenoit grande peine, pourtant qu'il couroit les cerfs à force, et se levoit fort matin, et alloit aucunes-fois loin, et ne laissoit point cela pour nul temps qu'il fist : et ainsi s'en retournoit aucunesfois bien las, et quasi tousjours couroucé à quelqu'un..... A cette chasse estoit sans cesse, et logé par les villages, jusques à ce qu'il venoit quelques nouvelles de la guerre : car quasi tous les estez, y avoit quelque chose entre le duc Charles de Bourgogne et luy, et l'hyver ils faisoient trefves (118)... Ainsi le plaisir qu'il prenoit estoit peu de temps en l'an : et estoit en grand travail de sa personne, comme j'ay dit : le temps qu'il reposoit, son entendement travailloit, car il avoit affaire en moult de lieux : et se fust aussi volontiers empesché des affaires de son voisin comme des siens, et mis gens en leurs maisons, et departy les authoritez d'icelles : quand il avoit la guerre, il desiroit paix ou trefves: quand il avoit paix ou trefve, a grande peine les pouvoit-il endurer : de maintes menuës choses de son royaume se mesloit, dont il se fust bien passé: mais sa complexion estoit

(117) La même, chap. XIII, pag. 405. (118) Là même, pag. 406.

telle, et ainsi vivoit (119). La vie de » prétendu se faire honneur auprès ce prince, avant qu'il fût roi, ne fut guère heureuse. Comines le montre (120), ensuite de quoi il forme cette conclusion : « Or en quel temps donc » pourroit-l'on dire qu'il eut joye ne » plaisir, à voir toutes les choses » dessusdites? Je croy que depuis » son enfance il n'eut jamais que » tout mal et travail jusques à la » mort: et croy que si tous les bons » jours qu'il a eus en sa vie, esquels » il a eu plus de joye et de plaisir » que de travail et d'ennuy, estoient » bien nombrez, qu'il s'en trou-» veroit bien peu : et croy qu'il s'en » trouveroit bien vingt de peine et » de travail, contre un de plaisir et » d'aise (121). »

Il n'y a point de lecteurs assez stupides pour avoir besoin qu'on leur commente ce qu'on vient de rapporter. Chacun est capable de sentir qu'il n'y a point de condition plus lade, qui n'ose avouer qu'il le soit, et qui se défie de tout, et qui est contraint de se servir de mille ruses pour persuader qu'il n'est pas mort. Notez que Philippe de Comines montre, par l'exemple de quatre grands princes (122) qui étaient morts de son temps, que c'est peu de chose rien des grands (123).

lequel un auteur moderne a pensé des choses qui méritent d'être exa-minées.] Louis XI sit un contrat qui s'appelle transport de Louis XI à la Vierge-Marie de Boulogne, du droit et titre du fief et hommage du comté de Boulogne, dont relève le comté de Saint-Pol, pour être rendu devant l'image de ladite dame par ses successeurs, en 1478 (124). « L'abbé » de Saint-Réal prétend que toute » l'antiquité grecque et romaine n'a » jamais vu que des hommes aient

» des peuples, en faisant des libéra-» lités aux dieux... Et que ce rassine-» ment était réservé » à Louis XI (125). Il soutient (126) qu'un excès de cette nature, dans un esprit comme le sien, doit être plutôt réputé pour artifice que pour extravagance (127)..... Que ce trait, quelque hardi qu'il paraisse, doit passer près de nous pour le fruit d'une sagesse consommée, et d'une longue expérience des jugemens des hommes. Qu'il n'y a rien d'extraordinaire à consacrer.... le revenu de ses terres au service de Dieu et de ses saints, à l'usage de ses ministres, à l'ornement de leurs temples et de leurs autels, ni même à mettre ses états sous leur protection particulière (128).... Que cela est de la lu-mière naturelle; mais non pas de choisir des puissances célestes, pour en faire les objets de notre libéralité; qu'au lieu de leur demander, ou de misérable que celle d'un prince ma- feindre d'avoir reçu d'elles, on se soit ingéré de leur donner ; comme si elles avaient besoin de nos biens, ainsi que nous avons besoin des leurs: qu'elles en pussent jouir effective-ment, ainsi que nous pouvons jouir des leurs, de leurs lumières, et de leur intelligence, quand il leur platt de nous en communiquer quelque que de l'hómme, et que cette vie est rayon. Que cependant cela a réussi: miserable et briefve, et que ce n'est car (129) quoique Louis XI ftt prorayon. Que cependant cela a réussi : fession ouverte de n'être pas sincère, (V) Il fit un acte de religion sur comme on le voit par sa devise, il ne paraît pourtant point qu'en ce tempsla personne ait soupçonné d'artifice une dévotion si extraordinaire : tant il est vrai.... que la seule ombre « d'intérêt imaginaire, que le ciel a dans ces sortes d'actions; que la sainteté des noms, qu'on y mêle, peut aveugler le monde jusqu'au point de l'empêcher d'en apercevoir la hardiesse et la moquerie. Cela est tout-à-fait merveilleux ; mais aussi, cela découvre d'autant » mieux la nature de l'esprit humain, » par ses plus faibles et bizarres » côtés; qu'on ne se soit point avisé, pour lors, de trouver étrange,

» qu'un homme contractat avec la

<sup>(119)</sup> Là même, pag. 407.
(120) Là même, pag. 407, 408.
(121) Là même, pag. 408.
(122) Charles, duc de Bourgogne, Édouard IV, roi d'Angleierre, Mathias, roi de Hongrie, et Mahomat II, empereur des Tures.
(123) Comines, sur la fin du livre VI.
(124) Voyes le Traité de l'Usage de l'Histoire, composé par l'abbé de Saint-Real, et imprimé à Paris, l'an 1671, pag. 235, 236.

<sup>(125)</sup> Là même, pag. 233, 234.

<sup>(126)</sup> Là même, pag. 235.

<sup>(127)</sup> Là même, pag. 237. (128) Là même, pag. 238.

<sup>(129)</sup> Là même, pag. 240.

» un autre homme; et qu'il lui fit, du moins par fiction, accepter un présent qu'il lui faisait, et dont il ne demeurait pas moins mattre après cette prétendue libéralité, que devant. Car enfin est-ce que » les baillis, prevôts, et autres of-» ficiers de la comté de Boulogne, » quand on les aurait appelés les » baillifs de la Vierge, ses prevôts, » et ses officiers, en devaient moins obéir au roi? est-ce que l'église de Boulogne jouissait du revenu de la terre, qu'elle en était mieux des-servie? est-ce que le roi en était moins comte, pour avoir donné cette comté à la Vierge? non assurément. Est-ce que le peuple d'alors ne voyait pas tout cela comme nous le voyons? il ne tenait qu'à lui de le voir ; mais Louis XI » voyait encore mieux toutes ces cho-» ses que son peuple, ni que nous: » cependant ce prince si habile dans » l'usage de tous les instrumens de la » politique, et qui avait fait une étude si profonde de celui de la » religion en particulier, qui l'avait » fait jouer de toutes les manières » connues, crut qu'il pouvait impu-» nément employer encore celle-ci, » après l'avoir inventée, l'étendre » jusques-là sans danger; il jugea » que les esprits étaient capables de » la porter. Il fallait connaître leur » nature pour se hasarder si avant. » Je ne copie pas la suite de ce long passage, quoiqu'elle soit pleine de solidité.

J'en trouve beaucoup à certains égards dans les réflexions que j'ai rapportées; mais vu la pratique qui a été observée de tous temps, et que M. l'abbé de Saint-Réal a louée, je ne trouve point qu'il y ait rien de merveilleux dans cette conduite de Louis XI, ni que l'on y doive soupconner plus d'artifice que dans ses autres dévotions. Le paganisme donnait à ses dieux, non-seulement des pierreries et des ouvrages d'or et d'argent, mais aussi des terres (130). Les catholiques donnent tous les jours à la Sainte Vierge, les uns un collier de perles, les autres une cou-

(130) Comme à Bellone, autour du temple de Comana, et à Vénus, autour du temple d'Eryce, etc.

» sainte Vierge, tout comme avec ronne, ou une robe parsemée de diamans, etc. Ils se dessaisissent de la propriété de ces biens, et la transportent à la mère du fils de Dieu. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on lui transporte tout aussi facilement le titre de souveraine d'un certain fief? Est-il étrange que Louis XI se déclare son vassal, son homme lige, à l'égard d'une comté dont il était souverain? Pourquoi s'étonnerait-on qu'il veuille que désormais on en fasse hommage à cette sainte? J'avoue qu'il se réserve le domaine utile, et tous les autres avantages de la possession; mais cela n'empêche pas qu'il necède un droit honorable, et que le trans-port qu'il en fait n'appartienne à la même espèce de libéralité que le don d'un cœur d'argent, ou d'une couronne brillante de pierreries. L'acte de ce transport, appendu à la voûte d'une église en lettres d'or, serait un ornement aussi glorieux qu'une statue d'argent. Où sera donc la bizarrerie extraordinaire de la dévotion de Louis XI? et pourquoi faudra-til dire qu'il n'eût pas eu la hardiesse de tromper de cette sorte le public, s'il n'eût connu très - profondément la sottise ou la faiblesse du peuple? S'il eût consacré à la Sainte Vierge le revenu de ce fief, afin de le faire servir à l'usage des ecclésiastiques, et à l'ornement des autels, il eut pratiqué une sorte de dévotion que M. l'abbé de Saint-Réal eût jugée très-solide (131). C'est donc une manière louable de choisir des puissances célestes pour en faire les objets de notre libéralité. Il doit donc être permis de leur offrir la souveraineté d'une terre, et de la leur transférer, afin de la tenir d'elles à foi et hommage; car ce droit n'est pas une chose dont on se puisse moins de pouiller en leur honneur, que des revenus de cette terre. Prenez bien garde que les victimes sacrifiées aux dieux, et toutes les autres offrandes de dévotion, ont été toujours considérées comme un présent, et que les prêtres n'en ont profité, soit pour leur nourriture, soit pour d'autres usages, qu'en qualité de ministres de ces puissances célestes. Ils n'étaient point les donataires, ils n'avaient

(131) Lises la page 238 de son livre; j'en ai cité les paroles, ci-dessus, citation (128).

consistait en ce que l'homme qui offrait une victime, ou telle autre chose, remettait aux dieux tout le droit qu'il y avait. La seconde consistait en ce que les dieux transféraient à leurs ministres l'administration et l'usage de ses offrandes. Ainsi point une libéralité d'une nouvelle invention; et il ne faut point s'étonner que ses sujets ne s'en soient pas scandalisés. On eût pu le critiquer de ce que sa donation ne lui ôtait rien ; car il demeurait toujours le maître de la terre, il s'en réservait le domaine utile, etc.: mais on eût eu tort de prétendre qu'il ne cherchait qu'à tromper ; cet acte de religion pouvait être en lui de la même sincérité que les autres. Il est très-probable qu'il crut faire une donation qui plairait à la Sainte Vierge, et qui la disposerait à le protéger, et à lui être libérale de ses faveurs : il y avait un grand désordre dans ses principes et dans ses actes de piété, et néanmoins la persuasion n'en était pas séparée. En voici une preuve : il n'osa jamais jurer sur la croix Saint-Laud (132) (\*) une chose fausse ; car il fut

(132) Elle est à Angers.

(\*) Laudus et Lauto, noms latins de ce saint, font allusion à Leodis et Leodus, comme les ont aliasion a Lecais et Lecaus, comme ies écrivains latins du bas siècle appellent tout homme qui, en qualité de vassal ou d'homme de quelque prince, est réputé fidèle à ce prince. Gesta regum Francorum, cap. XIII, cités par Du Cange, au mot Léodes et fideles; vivat rex, qui tales habet Leodes. Le nom de Laudus, si apprendie de la comme de approchant des mots leodis et leodus, venent de l'allemand leut, qui pourtant n'a point de singuilliemand leut, qui pourtant n'a point de singuier, a fait croire aux peuples de la Loire, grands equivoqueurs, que saint Laud était le vengeur des parjures; et comme Louis XI, qui n'abandonant guèrece pays-là, avait la louable coutume de violer ses sermens les plus solemels, de là venait à ce prince, d'ailleurs aspersitieux, le scrupale de jurer sur la croix de saint Laud. Rux. catr. REM. CRIT.

[ Leduchat dit qu'à cette remarque critique il

fuit substituer celle-ci;

Ou Lau, comme on lit dans le Comines français, l. IV, ch. 6; en latin, non pas Lupus, comme a traduit Sléidan, qui a confonda saint Leu, ancien vêque de Troyes, avec saint Lau, évêque de Contances; mais Laudus ou Lauto, nons latins de ce derroier, qui font allusion à leodis et leodus, comme les écrivains du bas siècle appellent tout homme qui, en qualité de vassel ou d'homme de qui, en qualité de vassel ou d'homme de quelque prince, est réputé fidèle à ce prince. Gesta regum Françorum, cap. 13, cités par

que l'usufruit, et cela par une espèce frappé de la tradition vulgaire, que de seconde translation. La première ceux qui jurent sur cette croix et se parjurent, meurent misérablement avant la fin de l'année (133). Le connétable de Saint-Pol le pria de jurer sur cette croix, qu'il ne lui ferait, ni permettrait qu'on lui fit aucun mal (134). Le roi répondit qu'il avait juré de ne faire jamais ce serment à dans le fond la conduite de Louis XI homme vivant, et qu'il n'y en avait n'a rien d'extraordinaire, et n'est point d'autres qu'il ne fit volontiers pour l'assurer (135).

> Je souhaite que cette remarque serve d'avertissement au lecteur, qu'il n'y a point de pensées dont il faille plus se désier que de celles qu'on dé-bite d'une manière éblouissante, et d'un ton majestueux. Les réflexions de l'abbé de Saint-Réal, que je viens d'examiner, sont les plus propres du monde à éblouir; mais ôtez-leur les ornemens, regardez-les un peu de près en elles-mêmes, vous n'y trouverez rien de solide.

(X) M. Varillas se trompe sur la cause . . . . de l'antipathie des Français et des Espagnols.] « La plupart » des relations françaises et espagnoles qui furent faites à l'occasion de » l'entrevue de Louis avec Henri IV, roi de Castille, mettent pour raison de l'étrange changement qui s'y fit, l'extrême négligence de Louis à s'habiller en prince de son rang; et pour dire le vrai, avant » cette entrevue, les Français et les » Castillans pratiquaient à l'égard » les uns des autres toutes les règles

Du Cange, au mot Leodes et fideles : Vivat rex qui tales habet leodes. Ce mot Laudus, si rex qui tates habet leodes. Ce mot Laudut, si
approchant des mots leodis et leodus, venant
de l'allemand leut, pluriel de lud, populus,
d'où Ludovicus, asile du peuple, a fait croire
aux peuples de la Loire, grands équivoqueurs,
que saint Laud était le yengeur des parjures,
et comme Louis XI, qui n'abandonnait guère
ce pays-là, avait la lonable coutume de violer
ges sermens les plus aolemnale, de là venait à » ses sermens les plus solennels, de là venait à » ce prince, d'ailleurs superstitieux, le scrupule de jurer sur la croix de saint Laud.

De cette substitution ou changement considerable que propose Leduchat, Joly conclut que cette remarque critique e paraît venir de Ledu-» chat. » Leduchat doit en effet être l'auteur au schat. \* Leduchat doit en effet être l'auteur au moins d'une partie des Remarques critiques. Cela se déduit de la manière même dont il en parle en plusiennes endroits, et surtout à l'occasion de l'article Goursat. V. Ducatiana, pag. 212.]
(133) Matthieu, Histoire de Louis XI, liv., VI, chap. XVI, pag. 300. Voyer aussi Varillas, dans la préface de l'Histoire de Louis XI.
(125) Le noue Methieu l'a méme.

(134) Le même Matthieu , là même.

(135) Là mêine.

» d'un bon voisinage. Ils se secou- plomb dessus. Les Castillans s'en » daient tous les bons offices qu'exi-» geaient la bienséance et la charité » (136). » M. Varillas en rapporte divers exemples, après quoi il contiuue de cette façon: Mais après que la cour de Henri IV, roi de Castille, qui s'était mise dans un équipage si magnifique, qu'il ne s'en était point vu de semblable ni d'approchant depuis trois ou quatre cents ans, eut aperçu Louis, habillé d'un drap de Berri qui n'était pas neuf, et la tête couverte d'un vieux chapeau qui n'était remarquable que par une Notre-Dame de plomb qui y était attachée, les Castillans conçurent tant de méprispour les Français, à cause de leur roi, qu'ils prirent pour rompre avec eux la première occasion qui s'en offrit ; et l'antipathie entre les deux nations commença des lors, pour devenir ensuite immortelle (137).

Je ne doute point qu'on n'eût fort embarrassé M. Varillas, si on l'eût pressé de montrer quelques relations de cette entrevue qui marquent que la haine qui dure depuis si longtemps entre les Français et les Espagnols, a tiré de là son origine. Je suis sur que Philippe de Comines est le premier qui ait fait des réflexions là-dessus, et qu'à cet égard presque tous les autres écrivains sont ses copistes; mais il s'en faut bien qu'il ne soit le fondement de la prétendue découverte de M. Varillas. Il a fait une digression (138) qui tend à montrer que l'entrevue des princes est plus dommageable que profitable. Il en donne plusieurs exemples, dont le premier est l'entrevue de Louis XI et du roi de Castille. Aussi se dressoient moqueries entre ces deux nations si alliées, dit-il (139). Le roi de Castille estoit laid, et ses habillemens déplaisans aux François, qui s'en moquerent. Nostre roy s'habilloit fort court, et si mal que pis ne pouvoit: et assez mauvais drap portoit aucu-nesfois : et un mauvais chapeau, diferant des autres, et une image de

» raient réciproquement : ils se ren- moquoient ; et disoient que c'estoit par chicheté: en effet ainsi se départit cette assemblée pleine de moquerie, et de pique : et oncques puis ces deux roys ne s'entraymerent. Ce qu'il dit de l'entrevue de l'empereur et de Charles, duc de Bourgogne, n'est pas moins fort (140). En voudrait-on conclure que les Allemands et les Bourguignons se sont haïs depuis ce temps-là jusqu'à présent? Ne seraitce pas une fausseté? Ne les vit-on point bons amis après la mort du duc de Bourgogne? N'agirent-ils pas de concert contre la France? On aurait vu la même chose entre les Français et les Castillans, si des raisons bien plus fortes que le mécontentement de l'entrevue n'eussent opéré. La Castille, l'Aragon et plusieurs autres états d'Espagne, se réunirent : voilà l'origine de la haine des Français et des Espagnols ; car depuis cette réunion la France a été toujours obligée, ou de repousser l'Espagne, ou de l'attaquer.

(Y) Il y a un livret où nous voyons avec plus de netteté le plan de cette entreprise, et les moyens employés par Louis XI à la dissiper. Il fut imprimé, l'an 1694, sous le titre de Miroir historique de la Ligue de l'an 1464, où peut se reconnaître la Ligue de l'an 1694, pour y découvrir ce qu'elle a à craindre des propositions de paix que la France lui fait. Par l'auteur du Salut de l'Europe. Vous voyez que celui qui publia cet ouvrage se désigne, non pas par son nom, mais par un écrit précédent, qui avait paru la même année, et qui a pour titre : le Salut de l'Europe, consideré dans un état de crise, avec un avertissement aux alliés sur les conditions de paix que la France propose aujourd'hui, par l'auteur de la Réponse au discours de M. de Rébénac. Cette réponse (141), qui est de 117 pages in-80., parut l'an 1692, et fut fort au goût des ennemis de la France. De là vient sans doute que

<sup>(136)</sup> Varillas, Histoire de Louis XI, liv. X, pag. 323.

<sup>(137)</sup> Là même, pag. 324. (138) C'est le chapitre VIII de son second

<sup>(139)</sup> Comines, là même, pag. 105.

<sup>(140)</sup> Oncques puis ne s'entr'aimerent ne cux ne leurs gens. Les Allemans mesprisoient la pompe et parole dudit duc en l'attribuant à orgueil. Les Bourguignons mesprisoient la petite compagnie de l'empereur et les pawres habillemes. La même, pag. 105, 106.
(141) Je l'ai citée dans la remarque (1) de l'article l'arrols l'v., tom. VI, pag. 5-0.

seigneurie pour se caractériser à la tête de sa seconde production, qui fut celle qu'il intitula le Salut de l'Europe, etc. Depuis le second écrit il ne se désigna plus par sa première seigneurie, mais par celle qu'il fonda sur son Salut de l'Europe. Je ne sais point s'il est l'auteur de deux écrits qui parurent, l'an 1694, l'un sous le titre d'Avis d'un ami à l'auteur du Miroir historique de la Ligue de l'an 1464, l'autre sous le titre de Pensées sur l'Avis d'un ami à l'auteur du Miroir historique de la Ligue de l'an 1464. Je sais seulement qu'il continua de se désigner par sa seconde qualité dans un écrit qui courut l'an 1695, et qui s'intitule: Lettre au gazetier de Paris, sur le siège de Namur, par l'auteur du Salut de l'Europe. Il ne paraît pas mal instruit du caractère de Louis XI.

(Z) J'en rapporterai un morceau, qui nous servira d'occasion de rectifier une remarque touchant le Rosier des Guerres.] « Nous voulons un » prince qui soit à la vérité catholi-» que, mais dont on ne puisse pas » dire ce que le saint évêque de Ge-» nève disait de quelqu'un semblable » à Louis XI, qu'il était bon catho-» lique, mais fort mauvais chrétien. » Nous devons pourtant donner cette » louange à Louis XI, qui est à mon
 » avis la plus belle et la plus royale » action de toute sa vie, qu'il a re-» connu sérieusement ses fautes au-» paravant mourir, comme le té-» moigne Comines. Et pour empêcher » que son fils, qui fut depuis Charles » VIII (\*), ne tombat dans les mê-» mes défauts, il lui laissa une espè-» ce d'institution, sous le nom de » Rosier des Guerres, qui, s'étant » trouvée au château de Nérac, a été » donnée au public par M. d'Espa-» gnet, président au parlement de » Bordeaux, en 1616, où surtout il lui » recommande de se faire plus aimer » que craindre, considérant qu'il » avait principalement failli en ce

» point important (142). »
Vous voyez que M. Joly n'explique
point si Louis XI composa lui-même cette institution, et qu'il insinue néanmoins ce sentiment. Le titre du

(\*) En 1484. (142) Joly, préfuce du Codicile d'or, p. 30.

l'auteur s'en sit comme un titre de livre dans l'édition du président d'Espagnet (143), est encore plus trom-peur. J'avais dit dans les éditions précédentes de ce Dictionnaire (144) que M. Espagnet a cru que Louis XI était l'auteur de ce livre \*, mais j'ai effacé cela. Il fallait parler avec quelque restriction, puisqu'il a cru seulement que ce monarque y contribua du sien (145).

(143) Le Rosier des Guerres, composé par le feu roi Louis, XI°. de ce nom, pour monsei-gneur le dauphin Charles, son fils.

(144) Dans la remarque (B) de l'article Es-paoner, tom. VI, pag. 295-296.

"La Monnoie. dans ses Notes sur la Croix da Maine, au mot Etienne Porchier, dit que c'est cet Étienne Porchier qui est suteur du Rorier des Guerres composé toutefois par ordre de Louis XII Louis XI.

(145) Voyes la préface de M. d'Espagnet.

LOUIS XII, roi de France, arrière-petit-fils de Charles V (A), succéda à Charles VIII, le 7 d'avril 1498. Il avait porté le titre de duc d'Orléans, et avait essuyé plusieurs disgrâces sous le règne de son prédécesseur. Aussi n'avait-il pas eu la soumission qu'il devait à son souverain, il avait porté les armes contre lui, et on l'avait même fait prisonnier dans une bataille gagnée sur les Bretons par l'armée de Charles VIII (a). Il aimait l'héritière de Bretagne, et il espérait de l'épouser ; mais il n'eut ce contentement qu'après que le roi son prédécesseur fut mort, et il lui en coûta une action toutà-fait odieuse et injuste; car il fallut qu'il fît casser son mariage avec la princesse Jeanne de France (B). Son règne fut remarquable par de grands événemens, les uns heureux, et les autres malheureux (C); mais à tout prendre il fut un des plus illustres que l'on eût vus de-

<sup>(</sup>a) C'est la bataille de Saint-Aubin du Cormier, gagnée le 28 de juillet 1488.

puis quelques siècles. La répu- par accident elle lui devint fublique de Venise étant devenue neste, l'ayant attiré dans un fort puissante, et la fierté qui mariage qui lui causa plus de accompagne le grand pouvoir mal que n'aurait fait une arayant trop paru dans sa conduite, mée de cent mille hommes; car ce plusieurs états se liguèrent pour prince ayant épousé la sœur la mettre à la raison (D). Louis d'Henri VIII, jeune princesse XII, qui entra dans cette ligue, fort aimable, s'abandonna un eut presque lui seul toute la peu trop aux plaisirs du mariagloire d'avoir humilié cette puis- ge (I). Il ne proportionna point sance (E), qui s'était rendue à ses forces, ni à son âge, mais formidable et odieuse à tous ses à la jeunesse de son épouse, les voisins. Après un si beau suc- devoirs qu'il lui rendait. Comme cès, ce fut contre ce monarque il n'avait que des filles, il souque l'on se ligua, par les intri- haitait ardemment qu'elle lui gues d'un pape (b), qui était donnât un successeur. Il usa non-seulement un grand guer- bientôt à cet exercice la délicarier, mais aussi un fin politi- tesse de son tempérament. Il que. Louis terrassa de telle sorte consomma le mariage le 10 cette ligue, que si le duc de d'octobre 1514(d), et il mourut Nemours n'avait pas été tué à la d'un flux de ventre, le premier journée de Ravenne, on aurait jour de janvier 1515(e), à l'âge vu ce pape fier et belliqueux de cinquante-trois ans(f), sans chercher un asile hors de Rome avoir pu, avec tant d'efforts si (F). La France l'aurait même préjudiciables à sa vie, venir à fait déposer, nonobstant la mort bout d'engrosser la reine. Ce fut du duc de Nemours, si presque un bonheur pour la France; car toute l'Europe n'avait conjuré si la reine avait accouché d'un contre elle. On n'avait jamais fils, on aurait eu à la place de vu contre un seul royaume un François Ier., un roi enfant, tel concours d'ennemis(G). Aus- qui aurait été fort faible toute se vit réduite à de grandes ex- à soulager ses sujets, qu'il métrémités(c). Mais outre qu'il est rita le surnom de père du peufort glorieux à Louis XII que ple, éloge mille fois plus gloses voisins l'aient assez redouté, rieux que celui de grand \*, d'aupour croire qu'à moins que d'agir tous de concert ils ne l'arrê- pag. m. 470. gloire de dissiper cette formidable ligue par la voie de la négociation (H). La paix qu'il fit avec les Anglais fut un grand coup de partie. Il est vrai que

si doit-on avouer que la France sa vie(K). Louis XII fut si porté

<sup>(</sup>b) Jules II, Voyez tom. VIII, pag. 439. son article.

<sup>(</sup>c) Voyes la remarque (H).

<sup>(</sup>d) Mézerai, Abrégé chronol., tam. IV,

janvier. (f) Mézerai , Abrégé chronol., tom. IV,

pag. 471.

"Leclerc remarque qu'il ne tint pas à Jean Lemaire de Belges, que le nom de grand ne fût donné à Louis XII. Lemaire, qui était historien de ce monarque, finit ainsi une courte pièce qu'il intitule: Le blason des armes des Vénitiens, et qui est de 1511:

Chascun ira partout louant, Disant, chantant et escripvant : Vive le roi Loys-le-Grand,

guste, de magnifique, de hardi, etc. Il souffrit patiemment les satires contre sa personne, mais aimait tendrement cette princesse; et il eut des égards pour elle, qui furent préjudiciables à scrupules qui furent contagieux (g), et qui fortifièrent Jules II, le plus mortel ennemi que la France ait jamais eu dans l'Ítalie. A cela près c'était une grande reine, et d'une rare chasteté (M). On rapporte plusieurs bons mots de Louis XII (h). Je n'en toucherai qu'un (N). Je donnerai aussi la description de son corps(O), telle qu'on la trouve dans un livre de Barthélemi Coclès.

Ce serait une liste curieuse et assez longue que celle des princes à qui des courtisans ou des poëtes ont donné le nom de *Grand*, sans que la postérité l'ait confirmé. On pourrait y ajouter la liste des princes à qui la postérité n'a pas accordé les épithètes que la flatterie leur prodiguait de leur vivant. Nous avons eu par exemple en France deux rois qu'on a voulu nommer ou surnommer : Bien-Aimé (Charles VI et Louis XV). Le second venait de mourir lorsqu'on lui fit cette épitaphe :

Cy git Louis le quinzième, Du nom de Bien-Aimé le deuxième : Dieu nous préserve d'un troisième.

(g) Voyez la remarque (F).

(h) Voyes Méserai, Histoire de France, tom. II, pag. 873, 874; et Varillas, Histoire de Louis XII, liv. XI, pag. 395 et suiv.

(A) Il était arrière-petit-fils de Charles V.] Il était fils de Charles, duc d'Orléans, qui était fils de Louis de France, duc d'Orléans, assassiné dans Paris par son oncle le duc de Bourgogne, le 23 de novembre 1407 (1). Ce Louis, fils de Charles V, avait épousé Valentine de Milan : de sorte que Louis XII, petit-fils de Valentine, avait les plus légitimes prétentions du monde sur le duché de Milan; et néanmoins, il ne put jamais se maintenir dans ce pays-là.

(1) Le père Auselme , Histoire généalogique , pag. 178.

(B) Il fallut qu'il fit casser son mariage avec la princesse Jeanne de France. Elle était fille de Louis XI, et sœur de Charles VIII. On la maria non pas contre la reine (L). Il à l'age de vingt-deux ans avec notre aimait tendrement cette prin-Louis, l'an 1476. Elle en usa bien avec lui pendant qu'il était disgracié; et ce fut elle qui, par ses prières, le sit sortir de prison, l'an 1491 (2); mais son état. Elle le remplit de cela ne fut point capable de balancer dans le cœur de son mari l'inclination violente qu'il avait pour la veuve de Charles VIII. C'était Anne de Bretagne ; il l'avait aimée , et en avait été aimé avant qu'elle épousat Charles. Afin donc de contenter son envie, il fit rompre son mariage, et il promit tant de récompenses au pape Alexandre VI, qu'il en obtint tout ce qu'il voulut. Il y a peu de gens qui ne soient persuadés qu'il se parjura en soutenant qu'il ne l'avait point connue. Il protesta de l'avoir épousée par force, craignant l'indignation du roi Louis XI son pere, qui étoit un maître-homme ; et qu'il ne l'avoit jamais connue ni touchée (3). C'est Brantôme qui dit cela; mais il ajoute : Je croy que son mary, comme j'ay ouy dire, l'avoit fort bien connue et vivement touchée, encore qu'elle fust un peu gastée du corps. Car il n'estoit pas si chaste de s'en abstenir, l'ayant si près de soy et autour de ses costez, veu son naturel qui estoit un peu convoiteux et beaucoup du plaisir de Venus, comme ses predecesseurs; mais il vouloit rattraper ses premiers amours, qui estoit la reyne Anne, et cette belle duché, qui luy donnoient de grandes tentations dans l'ame, et pour ce il repudia cette belle princesse, et son serment fut creu et receu du pape qui en donna la dispence, receue en la Sorbonne et cour de parlement de Paris (4). M. Varillas nous va donner le détail des injustices qui furent commises dans cette affaire. « Louis XII avait » sollicité la (\*) dissolution de son » mariage avec Jeanne de France, » fille et sœur des deux derniers rois,

(2) Là même, pag. 129.
(3) Brantôme, Mémoires des Dames illustres,

pag. 277.

(4) La même, pag. 288.

(\*) Dans le volume manuscrit de la bibliothéque du roi, qui contient le procès pour la
dissolution du mariage de Louis XII avec
Jeanne de France.

» quoiqu'il lui eût obligation de la » liberté et de la vie : il avait juré » devant les commissaires du saint » siége que le mariage n'avait point » été consommé, quoique cette prin-» cesse eut juré le contraire ; et les » miracles qu'elle fit depuis semble-» rent confirmer ce qu'elle avait dit : » il avait soutenu par écrit d'autres » faits sur ce sujet, qui n'étaient pas » plus vraisemblables : il avait cor-» rompu par argent le secrétaire du » légat (\*); et ayant su de lui que » la permission de se remarier était » expédiée, il avait épousé la reine, » sans attendre que cette permission » lui eût été mise en main, ce qui » fut cause que le légat empoisonna » son secrétaire (5). » Ceux-mêmes, qui voudront nier que cette princesse ait fait des miracles, seront obligés de reconnaître qu'elle vécut exemplairement depuis son divorce, et que sa modération dans une injure si sensible fut admirable. Ainsi la raison veut qu'on ajoute plus de foi à sa parole, qu'aut sermens de son mari. Or il est certain qu'elle déclara aux commissaires, avec toute la modestie que sa vertu et son sexe demandaient, que le mariage avait été consommé. « Jeanne de France, inter-» terrogée à son tour sur les mêmes » articles, répondit.... que l'hon-» nêteté ne lui permettait pas de » s'expliquer nettement sur le troi-» sième article (6), et que néanmoins » sa conscience l'empêchait d'en de-» meurer d'accord (7). » S'il était vrai , comme un jésuite l'assure , qu'il parut de grands prodiges lorsque ce mariage fut déclaré nul, il ne faudrait point douter des injustices et du parjure de Louis XII. La déclaration de la rupture fut suivie, ou du moins accompagnée, de prodiges furieux, comme de tremblement de terre, d'orage, de tempéte, de tonnerre et surtout d'une obscurité si grande, qu'en plein jour on fut obligé, dit cet auteur (8), de se servir

(\*) César Borgia.

(5) Varillas, Histoire de François Ier. , liv. I, pag. 8, édition de la Haye, 1690.

de flambeaux pour pouvoir lire la sentence de séparation, et de cette nullité de mariage (9). Voilà des faits surprenans, et dont les auteurs contemporains n'ontpoint dû se taire: leur silence général serait un prodige plus étrange que ceux-là. Il faut pourtant qu'ils n'aient rien dit làdessus ; car s'ils en avaient parlé , la connaissance d'une telle chose ne se serait pas si mal conservée, qu'il n'y a presque personne qui ne la regarde comme une nouvelle découverte dans le livre du jésuite. Rapportons ici la réflexion d'un auteur moderne. Comment se peut-il faire, dit-il (10), qu'un événement de cette nature n'ait pas été connu à Brantôme, ni à M. Varillas, qui ont su, ou lu tant de mémoires secrets? On doit remarquer cette petite différence entre eux deux, que le dernier dit nettement que la reine Jeanne a fait des miracles, au lieu que le premier s'est contenté de ces paroles, on la tenait pour sainte, et quasi faisant miracles. En ces matières, plus on est éloigné de la source, plus on en sait. Notez que le peuple de Paris murmura hautement de ce que le roi avait répudié la fille de Louis XI, et qu'il r eut des docteurs scrupuleux qui l'en blamèrent dans les chaires (11). Jugez par-lasi l'on se fût tu sur les prodiges. On pourrait dire que depuis la mort de Brantôme il s'est fait plusieurs miracles au tombeau de cette reine (12), et qu'ainsi M. Varillas a pu être plus positif que Brantôme ne l'avait éte Quoi qu'il en soit, la sentence qui déclara nul ce mariage, ayant éte prononcée le 22 de décembre 1498 (13), le roi épousa Anne de Bretagne, le 8 (14) de janvier suivant.

(9) Journal des Savans, du 7 août 1684, dans Pextrait de la Vie de la reine Jeanne de France, faite par Louis de Bony, jésuite.
(10) Nouvelles de la République des Lettre, mois de septembre 1684, pag. 755.

(11) Mézerai, Abrégé chronolog., tom. IV. pag. 418.

(13) Hilarion de Coste, Éloges des Dames il-lustres, tom. II, pag. 20, dit que Louis XIII, ayant su que Dieu fait de continuels miracles au sépulere de la reine Jeanne, écrivit plusieurs fois au pape pour la déclarer bienheureuse, et ue ce pape nomma des commissaires pour unque ce pape nomma des former de ces miracles.

(13) Anselme, Histoire généalogique, p. 146

(14) La même, pag. 128. Mêzerai, Abrece chronol., tom. IV, pag. 418, dit le 18.

<sup>(6)</sup> Qui était que Louis XII s'était abstenu de consommer le mariage. Varillas, Histoire de Louis XII, liv. I, pag. 21.

<sup>(7)</sup> Là même.

<sup>(8)</sup> Louis de Bony.

et qui, entre autres fautes, commit verra dans la remarque suivante. celle de souffrir que les Français provoquassent la jalousie des habitans, auprès des femmes (16). Encore, cette fois-là, on eut la consolation de recouvrer promptement le Milanais, de quoi l'on fut redevable à un coup de Suisses (17); mais jamais Louis XII ne put réparer les autres pertes de ce pied de grandes armées pour se ven-ger du roi d'Aragon : il échoua par-tout, et en Italie, et dans la Biscaye, qu'il eut de tant de mauvais succès, de la perte de sa réputation , et de ne pouvoir développer toutes ces fourbes tinue-t-il, de faire un recueil et deespagnoles, fut si grand qu'il lui causa une maladie qui le mit à l'extrémité (18).

(D) Plusieurs états se liquèrent contre la république de Venise, pour

(C) Son règne fut remarquable par la mettre à la raison.] Louis était fort des.... événemens.... malheureux.] en colère contre les Vénitiens, à cause Il faut mettre entre les plus grands d'une vingtaine d'offenses qu'ils lui malheurs de Louis XII la perte du avaient faites (19). Le pape, l'emperoyaume de Naples, et celle du Mila- reur et le roi d'Espagne, ne les haïsnais. Il fut la dupe du roi d'Aragon, saient pas moins pour différentes cauà l'égard de la première de ces deux ses, et particulièrement parce qu'ils pertes; mais on ne la pouvait pas at- avaient empiété des terres sur chacun tribuer toute entière aux fourberies d'eux (20). Toutes ces puissances side la cour d'Espagne. Les Français rent une ligue contre eux, si secrètefurent battus en plusieurs renconment, à Cambrai, l'an 1508 (21), que tres; ainsi l'on peut dire que la cour tout habiles qu'ils étaient, ils n'en de France se laissa jouer vilainement apprirent la conclusion que quand par celle d'Espagne, et que les sol- elle commença d'être exécutée (22). dats français se laissèrent battre par L'ambassadeur de France (23) déclales soldats espagnols. La mauvaise ma contre eux d'une terrible manière, conduite des généraux de Louis XII, dans une harangue qu'il prononça cause manifeste de ces disgrâces, devant l'empereur Maximilien, l'an n'est pas un sujet de consolation et 1510. Il racouta l'origine, les progrès, d'apologie; c'est plutôt une autre les desseins, les artifices et les mortification pour ce prince: cela moyens de régner de cette république témoigne qu'il choisissait mal ceux (24). Mais il faut se souvenir qu'un qu'il employait à ses affaires. L'autre orateur qui veut animer à la guerre perte, je veux dire celle du Milanais, ceux à qui il parle ne se pique pas témoigne visiblement ce défaut. Il en trop de l'exactitude d'un historien. donna le gouvernement à un homme Quoi qu'il en soit, cette république fort haï (15), et qui, dans ce poste, avait été déjà maltraitée autrement se rendit plus odieux qu'il ne l'était; que par des paroles. C'est ce qu'on

Notez que Jean Lemaire de Belges. indiciaire et historiographe de la reine par les libertés qu'ils se donnaient Anne de Bretagne, femme de Louis XII, fit un livre qui était pour le moins aussi satirique que la harangue de l'ambassadeur. Il l'intitula, la Légende des Vénitiens. Il observe dans persidie qui est très-rare parmi les son prologue, que l'on tenait alors pour toute assurée l'entière ruine de leur république, et qu'on alléguait pays-là. Ce fut en vain qu'il mit sur certaines propheties (25), oracles, et vaticinations sur ce sujet, et prognostications d'astrologie, apparences de signes, estranges eclipses, cometes, et dans le Roussillon. Le déplaisir fulminations, tremblemens de terre, monstres, portentes et presages divers... Je me suis mis en peine, con-

<sup>(15)</sup> A Trivulce.
(16) Mézerai, Abrégé chronolog., tom. IV, p. 420, à l'ann. 1500.
(17) Ils firent tomber Ludovic Sforce entre les mains des Français, quoiqu'ils fuesent à ses gages. Voyes Mézerai, la même, pag. 421, à lann. 1500.
(18) Linnessen de l'annuelle de l'annu

<sup>(18)</sup> Là même, pag. 439, à l'ann. 1504.

<sup>(19)</sup> Là même, à l'ann. 1507.

<sup>(20)</sup> La mêine, à l'ann. 1507.

<sup>(21)</sup> Là même, à l'ann. 1508.

<sup>(22)</sup> Là même, pag. 447.

<sup>(23)</sup> Louis Hélian.

<sup>(24)</sup> Voyes la préface de cette harangue dans la traduction française qu'on en publia, l'an 1677, et qu'on joignit à la traduction française du Squittinio della Liberta Veneta. Tout cela fut réimprimé en Hollande, avec l'Histoire du Gouvernement de Venise, composée par M. Amelot de la Houssaye.

<sup>(25)</sup> Il en spécifie un bon nombre.

cours sommaires de toutes les histoires » Le roi Ferdinand n'avait qu'une et chroniques des Venitiens, lesquelles j'ay reduit en trois poincts principaux: et ay trouvé par iceux, que si aucunes propheties, vaticinations, ou prognostiques ont esté divulguées de leur ruïne, ce ha esté prevision et preadmonition de la juste judicature divine ; ce que je pretens prouver par lesdits trois poincts ou articles. Il est utile de marquer ceci afin que l'on ait des preuves: 1º. de la fanfaronnerie des nations qui voient un heureux commencement à leurs entreprises; 2°. de la crédulité avec la-quelle les peuples ramassent et appliquent les pronostics; 3º. de la promptitude avec laquelle la Providence confond ces discours superbes et superstitieux; car la république de Venise ne fut pas long-temps à se relever.

la gloire d'avoir humilié cette puis- » pour n'avoir point eu de bornes, sance.] « Les Vénitiens le virent en » vit rétrécir en moins de rien, celles » même temps delà les monts avec » de leur seigneurie jusqu'au bord » quarante mille combattans, leur » de leur canal (27). » C'est un histo-» commencer la guerre, et le pape rien français qui parle, me dira-t-» les foudroyer de ses excommuni- on; il est suspect de flatterie, en at-» cations, qui font grande impres- tribuant à Louis XII tous les effets de » sion sur les peuples, quand elles la ligue de Cambrai : citons donc » sont fortifiées par la terreur des Paul Jove, qui reconnaît que l'em-» armes. Le roi, ayant passé la ri
» armes. Le roi, ayant passé la ri
» vière d'Adde, poursuivit de si près

» leur armée, qu'il la combattit le

» leur armée, qu'il la combattit le

» 14° jour de mai, et gagna cette mé
» morable journée de la Giéra-d'Ad
» de, près du village d'Aignadel, à excuser le pape de ce qu'il abandon
» de, près du village d'Aignadel, à excuser le pape de ce qu'il abandon
» que treit des vénitiens dans leurs canaux. Ci
tons, dis-je, Paul Jove, qui, pour

» de, près du village d'Aignadel, à excuser le pape de ce qu'il abandon
» que treit des reinies des réunit que des

» des Vénitiens dans leurs canaux. Ci
tons, dis-je, Paul Jove, qui, pour

» des vénitiens dans leurs canaux. Ci
tons, dis-je, Paul Jove, qui, pour » quatre milles de Caravaz. Toute na la ligue et se réunit avec eux, re-» leur infanterie y demeura, et leur présente que c'était le seul moyen de » général Alviane, ayant perdu un conserver l'Italie. Il ne dit pas qu'elle » œil, fut fait prisonnier. En quinze ent à craindre l'empereur ou le roi » jours de temps le roi, presque sans d'Espagne : il ne parle que de Louis » coupférir, conquit toutes les places XII; ses paroles sont très-fortes. In » qu'ils lui détenaient. Il eût bien pu præaltis animi recessibus graviores » prendre encore Vicence, Padoue, causæ pontificem cunctis sensibus per» Vérone, Trévise, et toutes celles acrem, strenuum, indomitum, vehe» qui appartenaient à l'empire ou à menter excitabant, ut saluti Italiæ » la maison d'Autriche, s'il eût moins mature prospiceret, diligentissimèque » eu de justice que d'ambition. Il caveret, ne deletis Venetis, impo-» renvoya les députés de toutes ces tenti demum barbaro foret servien-» villes, qui lui apportaient les clefs, dum. Namque Ludovicus ubi uno se-» à l'empereur, qui les reçut sous cundo pruello Venetas opes contrivit, » son obeissance, et y mit quelques ac ademptis tot urbibus continentis, » garnisons. Le pape avait fait entrer gentem adverso rerum successu con-» une armée de dix à douze mille territam intrà paludes, ipsasque Ve-» hommes dans la Romagne (26)..... netias circumflui maris beneficio per-

» petite armée navale dans le golfe » et s'attendait à profiter, comme il » le fit, du travail et de la dépense » des Français. Or, la seule perte de » la bataille d'Aignadel mit la sei-» gneurie de Venise dans une telle » consternation, que, désespérant de » pouvoir rien garder dans la terre » ferme, elle résolut de se resserrer » dans les îles de son golfe, et, dans » ce désespoir, elle commanda à tous » les gouverneurs des places qui » avaient été au pape ou à Ferdinand, » de leur ouvrir les portes, et rappela ses magistrats de Vérone, 3) » Padoue, Vicence, et autres sur qui » l'empereur avait prétention. Voilà » comme ces trois potentats, par la » valeur des Français, plutôt que par » leurs forces, recouvrérent tout ce » qui avait été empiété sur eux; et (E).... Il eut presque lui seul toute » comme l'ambition des Vénitiens,

<sup>(26)</sup> Mézerai , Abrégé chronol. , tom. IV , p. 447 , à l'ann. 1509.

<sup>(27)</sup> Là même, pag. 448.

munitas compulit, cunctis formidandus evaserai : præsertim qu'um ad id bellum Maximilianus Cæsar nihil ferè præter legatos et Augusti nomen attulisset. Noverat Julius Galli regis ingenium proferendi imperii maxime avidum: noverat inexhaustas Gallorum opes : videbat florentissimum Mediolanensium imperium exactis Sfortianis Galliæ attributum; Ligures verò suos, armis planè domitos, ac arce cervicibus impositá in servitutem redactos. Porrò Venetos, quo-rum toto orbe terrarum paulò antè summa et inveterata fuisset auctoritas, unius horæ momento, copiis, imperio, ac dignitate penitus esse spoliatos. Quibus rebus adductus (uti pium æquissimumque et verè Italum pontificem decebai) Venetos, ne se tantis fluctibus obrutos, plane demersos, ac penitus extinctos vellet, suppliciter deprecantes, sublevandos

censuit (28). (F) Si le duc de Nemours n'avait pas été tué.... on aurait vu le pape.... chercher un asile hors de Rome.] Avant même que Gaston de Foix (20), ce foudre de guerre qui aurait apparemment surpassé les deux Scipions s'il avait vécu autant qu'eux; avant, dis-je, qu'il eut remporté la victoire de Ravenne, Jules II fut sur le point d'abandonner Rome pour ne pas tomher entre les mains des Français, et l'eût abandonnée, si Louis XII ne se fût laissé enchanter par les charmes de la superstition. C'est Mézerai qui me l'apprend. Dans cette consternation, ne voyant pas même de sureté pour lui à Rome si l'armée du roi victorieuse le poursuivait, il recher-cha les voies d'accommodement; mais dès qu'il sut que le roi, fatigué des scrupules importuns de sa femme, avait mandé à Trivulce de ne point attenter sur les terres de l'Église, il se montra plus dur et plus implacable que jamais (30). La victoire de Ravenne causa dans Rome une semblable consternation, quoique le chef qu'on avait le plus à craindre eût péri dans la bataille. On alla supplier le pape de s'embarquer au plus tôt,

et de s'enfuir (31). Les charmes de la même superstition le rassurèrent encore, et le tirèrent d'affaire. L'épouvante fut si grande à Rome, que les cardinaux en corps furent supplier le pape de faire la paix avec le roi. Ferdinand et les Vénitiens lui ayant un peu remis le cœur, il eut recours à ses artifices ordinaires, qui étaient d'amuser le roi par des propositions d'accommodement, et de faire agir la reine qui, par des motifs de conscience, par des caresses, intrigues, importunités, le désarmait souvent et le ralentissait (32). Qui ne plaindrait la destinée de Louis XII, qui avait un ennemi domestique si dangereux dans la personne qui lui était la plus chère? Cela confirme puissamment ce que j'ai dit ci-dessus (33) touchant les scrupules de Louis VII. Il n'est rien de plus capable d'arrêter un bras prêt à terrasser son ennemi, ou à recueillir les fruits d'une importante victoire, que les artifices ou que la bigoterie d'un confesseur. On dit bien que le bon Louis XII imposa une fois silence à sa femme qui ne cessait de l'importuner : Hé quoi , madame , lui dit-il, pensez-vous être plus savante que tant de célèbres universités qui ont approuvé le concile de Pise?  ${oldsymbol V}$ os confesseurs ne vous ont-ils point dit que les femmes n'ont point de voix dans l'Eglise (34)? Mais de quoi pou-vait servir de dire cela une fois? Une femme aussi aimée de son mari que l'était Anne de Bretagne, ne se rebute point pour trois ou quatre refus. Elle revient à la charge, jusques à ce qu'on lui accorde ses demandes. Ce sont des oiseaux de lit ou de nuit dont le ramage est fort à craindre ; il persuade tôt ou tard. L'historien que j'ai cité observe que de certains religieux, qui dirigeaient la conscience de cette reine, lui remplissaient l'âme de scrupules, si bien qu'elle ne cessait d'en

importuner son mari (35). Si Juvénal

<sup>(28)</sup> Paulus Jovius, in Vità Leonis X, l. II,

Pag. m. 73, 74.

(20) C'est le même que le duc de Nemours.

(30) Méxera, Abrègé chronol., tom. IV, pag.

47, à l'ann. 1510.

<sup>(31)</sup> Erant plerique adeo mente consternati, ut Julio veluti desperatis rebus ab Ostid triremibus sugiendum esse trepidè suaderent. Jovius, in Vità Leonis X, lib. II, pag. 107.

<sup>(32)</sup> Mézerai , Abrégé chronol. , ωm. IV, p.

<sup>(33)</sup> Dans la remarque (H) de l'article de Louis VII, dans ce volume, pag. 398.

<sup>(34)</sup> Mézerai, Histoire de France, tom. II, pag. 890, 891.

<sup>(35)</sup> La même , pag. 891.

avait su de pareilles choses, il aurait ciation.] « (40) La France se trouva fait plus de peur des superstitions » dans le plus grand danger où elle que de la pédanterie d'une femme » eut été de long-temps. Car d'un que de la pédanterie d'une femme (36). La reine dont nous parlons s'opiniatra tellement à pousser sa pointe, qu'il fallut enfin que son mari lui accordat tout ce qu'elle souhaitait; c'est-à-dire qu'il se soumit bassement à la cour de Rome. Voici encore un passage de Mézerai (37) : L'esprit du roi se soutenait contre toutes ces adversités; mais il avait une peine domestique plus grande que celle que lui faisaient tous ses ennemis. C'était sa propre femme, qui, touchée des scrupules ordinaires à son sexe, ne pouvait souffrir qu'il fût mal avec le pape, et qu'il entretint un concile contre lui. Comme elle lui rompait perpétuellement la tête sur ces deux points, il était souvent contraint pour paix avoir, d'arrêter ses armes lorsque ses affaires allaient le mieux, et qu'il était sur le point d'amener Jules à la raison. Enfin, étant tout-à-fait vaincu par ses importunités, et par les remontrances de ses sujets, qu'elle suscitait de tous côtés, il renonça à son concile de Pise, et adhéra à celui de Latran par ses procureurs, qui firent lire son mandement dans la huitième session, le 14 de décembre, le pape y présidant (38).

(G) On n'avait jamais vu contre un seul royaume un tel concours d'ennemis.] Louis eut à soutenir la guerre tout à la fois contre le pape, contre la république de Venise, contre l'Espagne, contre l'Angleterre; ou contre le pape, contre l'Angle-terre, contre l'empereur, et contre les Suisses: et pour surcroît il lui fallut soutenir un misérable roi dépouillé (39), qui ne l'aidait que de la justice de sa cause, ce qui ne servit de rien; et c'est assez l'ordi-

(H)..... Il eut la gloire de dissiper cette.... ligue par la voie de la négo-

(36) Non habeat matrona tibi qua juncta recumbit,

Dicendi genus; aut curtum sermone rotato Torqueat enthymema, nec historias sciat om-

Juvenal., sat. VI, vs. 446. (37) Mézerai, Abrégé chronol., tom. IV, pag. 469, a l'ann. 1513.

(38) Voyez l'article Jules II, tom. VIII, p. 445 , remarque (G).

(39 Jean d'Albret , roi de Navarr.

» côté les Suisses, extrêmement enflés » de la victoire de Novarre, y en-» trèrent par la duché de Bourgogne, » et lui (41), avec l'Anglais, l'attaqua du côté de la Picardie. Les Suisses assiégèrent Dijon avec vingt-» cinq mille hommes, auxquels l'empereur avait joint la noblesse de la Franche-Comté et quelque cavale-» rie allemande, commandée par » Ulric, duc de Virtemberg. La Trémouille, l'ayant défendu six semaines, jugea qu'il était meilleur de détournerce torrent, qui, après » la prise de cette place, eût tout » inondé jusqu'à Paris, que de le » rendre plus violent en l'arrêtant. » Il entra en négociation avec eux, » et la conduisit si bien qu'il les ren-» voya en leur pays, s'obligeant de » faire en sorte que le roi leur four-» nirait six cent mille écus, et qu'il » renoncerait au concile de Pise et à » la duché de Milan. Il n'avait point » d'ordre exprès de leur accorder ces » conditions; mais il crut le devoir » faire pour sauver la France, et » leur donna six otages, deux sei-» gneurs et quatre bourgeois (42).... » Au même temps, et vers la mi-» juillet, l'empereur et le roi d'An-» gleterre avaient assiégé Térouane » avec plus de cinquante mille hom-» mes. L'armée française jeta assez » heureusement un convoi de vivres » et de munitions dans les fossés; » mais au retour, ne se tenant point » sur ses gardes, elle fut chargée et » mise en déroute. Le combat se » donna le 18 d'août, près de Guine-» gaste : on le nomma la journée des » eperons, parce qu'en cette occa-» sion les Français s'en servirent » mieux que de leurs épées. » Térouane capitula quinze jours après (43). Tournai se rendit de bonne heure. La paix vint donc à propos:

(40) Mézerai, Abrégé chronol., tom. IV, p. 467, à l'ann. 1513.

(41) C'est-à-dire l'empereur.

(43) Mézerai, Abrégé chronolog., tom. IF.

pag. 468.

<sup>(42)</sup> Mézerai dit ici que le roi, ayant refuse de ratifier ce traité, leurs têtes coururent un extrême danger. La seule crainte qu'enrent les Suisses de perdre les grandes sommes d'argent qu'il leur offrait sanva la vie de ces innocens.

Elle fut conclue à Londres le 2 d'août

1514 (44).

(I) Il s'abandonna un peu trop aux plaisirs du mariage.] Guicciardin et Paul Jove font cette remarque. Cœlibi Ludovico, dit ce dernier (45), suprà solemne pacis ac amicitiæ fædus , Maria Henrici regis soror eximiæ venustatis virgo despondetur. Quá in Galliam perducta, Ludovicus incredibili sumptu et mird ludorum varietate nuptias celebravit. Sed dum ætatis et valetudinis quæ ei tùm erat tenuissima, penè oblitus, intemperantius (ut ferunt) procreandis liberis operam daret, concepta edaci febricula non multos post dies interiit. Voici les paroles de Guicciardin : Il re di Francia, mentre che dando cupidamente opera alla bellezza eccellente ed alla età della nuova moglie , giovane di diciotto anni, non si ricordò dell'età sua, e debilità della complessione, oppresso da febbre, e so-pravenendogli accidenti di flusso, parti quasi repentinamente della vita presente, havendo fatto memorabile il primo giorno dell'anno M. D. XV. con la sua morte (46). Mézerai s'accorde avec ces deux Italiens: Plusieurs crurent, dit-il (47), que les trop grandes caresses qu'il avait faites à la jeune reine avaient causé sa mort. M. Varillas observe que les médecins et les courtisans, en le voyant remaner, s'étaient accordés à prédire qu'il ne survivrait pas long-temps à ses deuxièmes noces (48).

(K) Si la reine avait accouché d'un fils, on aurait eu...... un roi enfant, qui aurait été fort faible toute sa vie.] On ne donne point ceci comme très-certain, mais seulement comme vraisemblable, et l'on se fonde sur la raison que de bons auteurs ont donnée des infirmités de Charles VIII. « Que Charles » VIII fût doué d'une nature si fai-

 Pronus (\*3) in canos Ludovicus annos · Cum daret vires animo senectus,

Corpori auferret, meruit decoram • Gignere prolem.

» Or est-il qu'entre les incommodi-» tés de cet age, celle-ci a toujours » été mise pour l'une des principa-

 (\*4) Coitus jam longa oblivio, vel si · Coneris, jacet exiguus cum ramice nervus.

» Et si tant est qu'après l'usage des » médicamens, appelés par les mé-» decins entatica, et mille cares-» ses anioureuses,

Incendi jam frigidus avo
 Laomedontiades, vel Nestoris hernia pos-

» on ne peut toutefois espérer une » bonne issue de leur combat, par-» ce que, comme assure Galien, » (\*5) Quæ florentem ætatem vel » præcedunt ætates, vel sequuntur, » aut plane semen non effundunt, » aut certè infæcundum, aut malè » fæcundum emittunt. Ce qui en ef-» fet se trouva véritable en Charles » VIII, qui cut toutes les incommo-» dités mentionnées ci-dessus de la » vieillesse de son père (49).»

(L) Il souffrit patiemment les satires contre sa personne, mais non pas contre la reine.] Citons là-dessus les Mémoires de Brantôme : Le roy, dit-il (50), honoroit de telle

(\*2) Initio , lib. 11.

<sup>(44)</sup> Là même, pag. 470.
(45) Paulus Jovius, in Vitâ Leonis X, lib.
III, pag. 146. Dans la XIVe. livre de son Histoire, il parle ainsi : Sed rex atate provectă.... quim intemperantius puellaribus complexibus in-dulsisset, in febrim incidit, nec multo post invalescente etiam profluvio ventris extinctus est.

<sup>(46)</sup> Guicciard. , lib. XII, folio 351 verso. (47) Meserai, Bistoire de France, tom. II,

<sup>(48)</sup> Varillas, Histoire de Louis XII, liv. XI, pag. m. 387.

<sup>»</sup> ble que nous avons dit, il n'y a » lieu d'en douter, puisque Comi-» nes assure que ce prince (\*1) ne fut » jamais que petit homme de corps » et d'entendement, et que Gaguin » (\*3) l'a bien encore enchéri par » dessus, lorsqu'il dit, teneris atque » imbecillibus membris adeò Carolus » fuit, ut sedulo duci illum et gestari » molliter prius quàmsolide incederet » oportuerit. Ce que l'on pourrait » raisonnablement croire être arrivé » à cause de la vieillesse de son père, » vu que suivant la remarque de » Dominicus Mencinus,

<sup>(\*1)</sup> Livre 8, ch. 13.

<sup>(•3)</sup> In carmine de primd ætate Caroli VIII.

<sup>(\*4)</sup> Juvenalis satyra X, 204.

<sup>(\*5)</sup> Initio 2, de sanit. tuenda.

<sup>(49)</sup> Naudé, Additions à l'Histoire de Louis XI, pag. 41.

<sup>(50)</sup> Brantôme, Mémoires des Dames illustres,

sorte Anne de Bretagne son épouse, que lui estant rapporté un jour que les clercs de la basoche du palais, et les escoliers aussi, avoient joué des jeux où ils parloient du roi et de sa cour, et de tous les grands, il n'en fit autre semblant, sinon de dire qu'il falloit qu'ils passassent leur temps, et qu'il permettoit qu'ils parlassent de luy et de sa cour, mais non pourtant dereglement, et sur tout qu'ils ne parlassent de la reyne sa femme en façon quelconque, autre-ment qu'il les feroit tous pendre : voilà l'honneur qu'il luy portoit. Je joins à ce passage ces paroles de Costar. « Notre Louis XII, qui mérita le » titre de Père du peuple, ne fut-il » pas joué en plein théâtre dans sa » bonne ville de Paris, et représen-» té comme un avare insatiable qui » buvait dans un grand vase d'or, » sans pouvoir étancher une soif si » deshonnête? Il en loua l'invention, » et s'en réjouit comme les autres, » et peut-être même fut-il bien aise » que l'amour qu'il avait pour les » richesses, n'ayant jamais fait pleu-» rer le moindre de ses sujets, leur » donnât matière de rire et de se di-» vertir agréablement (51).» En général, ce monarque avait le naturel si doux et si débonnaire, qu'on prit pour un coup d'en haut la rigueur qu'il exerça contre le duc de Milan. Il le fit traduire de Lyon à Loches où il fut enfermé jusqu'à sa mort dix ans durant, avec une rigueur si contraire à la miséricorde de ce bon prince, qu'on crut que c'était un visible châtiment de Dieu (52). Ce misérable duc de Milan fut enfermé dans une cage de fer, où il n'eut pas même la consolation de pouvoir lire ni écrire. Cette seule action de sévérité fit juger à bien des gens que Louis XII était cruel. Eum tamen pervicacis obstinatæque naturæ, et proinde sævum et inexorabilem plerique existimarunt, vel ob id præcipuè, quòd Ludovicum Sfortiam erepto omni scribendi, et quæ cuperet legendi solatio, ferratd in caved omnium miserrimum mori coëgisset (53).

(M) Sa semme... était une grande

(53) Paulus Jovius, Hist., lib. XIV, sub fin.

reine, et d'un rare chasteté.] Voyez son éloge dans Brantôme (54), et dans Hilarion de Coste (55) : je me contente de vous indiquer ces sources; mais je n'en userai pas ainsi à l'égard de Pierre de Saint-Julien : je le copie touchant un fait bien curieux. La reine Anne, duchesse de Bretagne, dit-il (56), et madame Anne de France, duchesse de Bourbonnais, (celle-la deux fois reine de France, et celle-ci fille du roi Louis XI et régente en France pendant la minorité du roi Charles VIII son frère), avaient si vertueusement extirpé l'impudicité , et planté l'honneur au cœur des dames, damoiselles, femmes de villes, et toutes autres sortes de femmes françaises, que celles qu'on pouvait savoir avoir offensé leur houneur étaient si ahonties et mises hors des rangs, que les femmes de bien eussent pensé faire tort à leur réputation, si elles les eussent souffertes en leur compagnie. Je ne crois point qu'il y ait de meilleur moyen de faire fleurir la pudicité que celuilà. Si l'on mettait en coutume que toutes les femmes de bonne réputation refusassent de se trouver où il y aurait des femmes suspectes de galanterie, verrait-on des dames qui osassent se décrier? Il serait trèsfacile aux reines, ce me semble, de mettre leur sexe sur un hon pied : elles n'auraient qu'à mettre hors des rangs les dames dont on causerait sur de bonnes apparences. En un mot, elles n'auraient qu'à imiter Anne de Bretagne. Un auteur moderne (57) indique la source la plus féconde du déréglement de notre siècle, quand il dit qu'au Meu qu'autrefois une femme qui aurait été jalouse de sa réputation se serait fait un scrupule de se trouver avec une autre dont on aurait seulement douté de la vertu, on fait à présent le même visage à celles qui tiennent une conduite re-

(54) Mémoires des Dames illustres, depuis pag. 1, jusqu'à 31. (55) Vie des Dames illustres, tom. I, au

commencement.

(56) Pierre de Saint-Julien, Antiquités de Mâcon, cité par Hilarion de Coste, Vies des Dames illustres, tom. I, pag. 54, 55.

<sup>(51)</sup> Costar, Lettres, tom. I, pag. 728. (52) Mézerai, Abrégé chronol., tom. IV, pag. 421, à l'ann. 1500.

Dames iliustres, tom. 1, pag. 34, 33.

(57) La Chetardye, Instruction pour sue jeune princesse. Voyes les Nouvelles de la République des Lettres, octobre 1085, articl. I, pag.

gulière, et à celles qui ne la tiennent point. C'est dégoûter de la vertu, que de lui ôter ses récompenses temporelles (58) : or c'est les lui ôter que d'avoir les mêmes égards et les mêmes civilités pour une femme dont la réputation est délabrée, que pour une femme de bien et d'honneur: et voilà presque l'état où sont les choses. En effet, que pourrait-on alléguer qui s'obtienne plus aisément par celles qui sont continuellement sur leurs gardes, que par celles qui sont dans quelque décri? Les unes vont-elles plus hardiment que les autres aux grandes fêtes et aux as-semblées de cérémonie, ou y reçoivent-elles de plus grandes civilités 🕈 Est-ce un obstacle pour les grands établissemens, que d'avoir été l'entretien de tout un peuple? En est-on moins loué dans une épître dédicatoire ou dans une oraison funèbre? Nullement; et l'on peut dire avec Salomon sur tout ceci, qu'un même accident arrive à celui qui sacrifie, et à celui qui ne sacrifie point (59). Voyez la remarque (C) de l'article GONZAGUE (Eléonor de), tome VII, page 140.

Revenons à la reine Anne de Bretagne. Sa chasteté ne lui fut pas inutile pour soutenir son humeur altière : voici les paroles d'un de ses panégyristes (60). « Je n'ignore pas » que quelques-uns (\*) ont écrit que » ce bon roi , voyant que cette prin-» cesse avait une extrême passion de » dominer, lui laissa gouverner pai-» siblement son duché de Bretagne. » et qu'ayant su qu'elle tramait » quelque chose contre sa volonté » et son service, néanmoins il ne » s'en voulut jamais venger, disant » à ceux qui l'en pressaient : Il faut » donner quelque chose à la femme » pudique.» Il y a des gens qui aimeraient mieux que leurs femmes fussent galantes et soumises, que chastes et impérieuses (61). Louis XII

(58) Nouvelles de la République des Lettres, la même, pag. 1076.
(59) La même, pag. 1076.
(60) Hilsrion de Coste, Vies des Dames-illus-

tres, tom. I, pag. 6.
(\*) A. Ferron et autres historiens.

(61) Malo Venusinam quam te, Cornelia, mater

Gracehorum, si cum magnis virtutibus affers Grande supercilium. . Juvenal., sat. VI, vs. 166.

n'était pas de cette humeur. Voyez la satire X de M. Despréaux, à l'endroit où il rapporte le prix à quoi une épouse vertueuse sait taxer sa

pudicité. (N) Je ne toucherai qu'un de ses bons mots.] « Après la ligue de Cam-» brai, les Vénitiens députèrent » vers lui, pour essayer de l'en dé-» tacher. Le sénateur qui était chef de l'ambassade lui fit une harangue toute remplie de la sagesse de » leur république; et Louis qui ne » voulait ni le contredire, ni lui » accorder ce qu'il demandait, répondit agréablement: J'opposerai » un si grand nombre de fous à vos sages, que toute leur sagesse sera incapable de leur résister : car nos fous sont des gens qui frappent partout sans regarder où, et sans » entendre aucune raison (62).» Il pouvait hien dire qu'il opposerait des fous aux Vénitiens; car tout co que les Français firent en Italie sous Charles VIII et sous Louis XII fut l'ouvrage de cette fureur martiale, que les étrangers mêmes reconnaissent dans le tempérament des soldats français au commencement des combats. Leur ardeur et leur promptitude produisaient les bons succès ; mais comme leurs généraux n'étaient pas des gens de tête, et qu'alors il y avait très-peu de conduite dans les affaires de France, la perte des conquêtes n'étaient guère moins subite que les conquêtes mêmes. Il n'y avait guère alors de prudence, ni dans le chef, ni dans les membres du conseil. Ce fut ce qui sauva l'Italie, comme l'a reconnu depuis peu un célèbre professeur de Frise (63).

(0) Je donnerai aussi la description de son corps.] Naudé l'a insérée dans ses additions à l'histoire de Louis XI (64), et il remarque qu'il

<sup>(62)</sup> Varillas, Histoire de Louis XII, liv. XI, pag. 307. Voyes, tom. VIII, pag. 255, citation (45) de l'article Hospital (Michel de l').
(63) Si Carolus VIII et Galli ilun temporis ita fuissent animati, sicul est Ludovicus XIV et ejus consilium, cujus instituta rationesque ferò cunt mathematica. sunt mathematicæ, actum fuisset de Italid, cu-jus nulla amplius erat vis militaris, Sed ut Galli hanc expeditionem impetu magis quam consilio, fati non prudentia ductu susceperant et executi reach, it mirum non est, idem faitum, deficiente constantid, illos destituisse. Ulric. Huber., Hist. civil., tom. II, pag. 112, 113, edit. Franck., 1692.

(64) Pag. 44.

l'a trouvée dans un livre fort rare, et imprimé il y a six vingts ans (65). On le verra à la note (66). Caput non magnum, acutum, frons angusta, capilli curti, nares amplæ et elevatæ, labra grossa, et mentum acutum, collum curtum et subtile, humeri angusti, manus et brachia subtilia et longa, epiglottis eminens, furcula pectoris stricta, pectus angustum, statura potius curva quam erecta, corpus colericum, et motus oculorum velox et revolventes se, et crura subtilia.

(65) Ce livre de Naudé fut imprimé, l'an 1630. (66) Barth. Cocles, lib. II Physiog., quasstio XV.

LOUIS XIII, roi de France, fils et successeur de Henri-le-Grand, naquit à Fontainebleau, le 17 de septembre 1601, et commença de régner le 14 de mai 1610. Si les dix premières années de son règne furent troublées par plusieurs factions qui dégénérèrent quelquefois en guerres civiles (A), les vingt et trois autres ne furent pas moins agitées, ou par des guerres de religion, ou par des guerres étrangères ; de sorte que c'est à ce prince que convient d'une façon particulière ce que Job dit en général de tous les hommes (a). Ce règne si peu pacifique fut extrêmement glorieux; et il y avait long-temps que la France n'avait remporté tant de victoires éclatantes. On peut néanmoins dire qu'au milieu de tant de triomphes et de tant de gloire, ce monarque a été fort malheureux (B); car l'intérieur de sa maison le plongeait éternellement dans le chagrin. Il ne se pouvait fier ni à sa mère, ni à sa femme, ni à son frère (C),

(a) Il y a comme un train de guerre ordonné aux mortels sur la terre. Chap VII, vs. 1.

trois personnes qui se laissaient gouverner par des esprits brouil-lons et factieux, et très-malintentionnés. Ses sœurs mêmes lui étaient contraires, et surtout celle qu'il avait mariée avec le roi d'Angleterre; car elle recevait à bras ouverts tous les mécontens, et fortifiait le penchant de son mari pour les intérêts de l'Espagne. Louis XIII n'ayant pas la tête assez forte pour pouvoir régner par lui-même, et se laissant toujours mener par des favoris, ne fournissait que trop de prétextes aux esprits inquiets; et si dans la nécessité où il se trouvait de dépendre de ses ministres, il ne fût pas tombé enfin sous le pouvoir du grand cardinal de Richelieu, il eût couru risque pour le moins de sa couronne (D); mais cet habile ministre, engagé par ses propres intérêts à soutenir l'autorité de son maître, s'appliqua avec tant de vigilance à dissiper tous les complots, qu'il les fit aller en fumée. Il fallut faire sauter quelques têtes d'importance; mais cette sévérité était alors absolument nécessaire (E) : la clémence, utile en tant d'autres occasions, eût été très-pernicieuse dans celle-ci. Il ne faut point croire ceux qui osent assurer que l'on fit mourir des gens dont toute la faute consistait dans le malheur de déplaire au premier ministre (F). On parlerait peutêtre plus raisonnablement, et ce serait même une accusation bien désobligeante, si l'on disait qu'il y eut quelques personnes décapitées dont tous les crimes seraient demeurés impunis en cas qu'elles se fussent attachées à ses

prétend que ce furent eux qui en dernier lieu témoignèrent le plus de hâte (I). Quelques-uns disent que le cardinal précipita trop cette affaire (b), et ils se fondent

intérêts. Ceux qui parlaient équi- sur. l'embarras où il se trouva tablement se contentaient de se des la seconde campagne; mais plaindre par rapport à quelques- ils ne songent pas que la plus uns de ces malheureux, de ce sublime des intelligences humaique la cour les avait soumis aux nes n'aurait jamais pu prévoir interprétations les plus sévères que la première campagne se de la loi, et ne leur avait pas fait passerait de la manière qu'elle se grâce. Ceux qui n'écoutaient que passa. Elle avait commencé par leur passion étendaient leurs une victoire complète sur l'arplaintes et leur vengeance sur les mée des Espagnols, et selon toujuges mêmes, et cela ne pouvait tes les apparences elle devait les point être juste à l'égard de celui déconcerter pour plusieurs anqui présida au procès de M. de nées : cependant ce fut la plus Montmorenci (G). Nonobstant pitoyable campagne que l'on vit les machinations intérieures que jamais (K). Il y a long-temps que le cardinal eut à combattre, il les Français en ont imputé la ne laissa pas de travailler utile- faute au prince d'Orange (L), le ment aux affaires de dehors. Il généralissime de toute l'armée; acquit au roi, son maître, la et qu'ils ont dit même que le gloire d'avoir abaissé la maison cardinal de Richelieu, avec tout d'Autriche, qui faisait trembler son grand génie, s'était laissé tout le reste de l'Europe. Pour tromper par les Hollandais (M). le porter à faire la guerre à Le célèbre cavalier Nani a trop l'Espagne, il lui leva les scrupu- déféré à ces pensées françaises, les de conscience qui l'en empê- comme un jurisconsulte frison chaient (H); car comme Louis le lui a fait voir (N). Louis XIII XIII haïssait les protestans, il mourut le 14 de mai 1643, après ne pouvait se résoudre à traver- une longue maladie, et si las de ser la maison d'Autriche qui les sa condition, qu'il ne cessait de avait sur les bras. Le cardinal le répéter ces paroles du saint homtira de ces vues de religion, et me Job : Tædet animam meam l'engagea dans une ligue avec la vitæ meæ (c). Il avait aimé la Hollande. Ce fut l'an 1635 qu'el- guerre, et s'était trouvé en perle fut conclue, et qu'on déclara sonne à plusieurs belles expédila guerre à l'Espagne. On n'a- tions. Il porta le surnom de voue pas aux Français que les Juste, titre qui, selon la maxisollicitations pressantes des Pro- me des anciens, renferme toutes vinces-Unies aient surmonté la les vertus morales (d). Il n'avait répugnance qu'ils y avaient. On jamais aimé la lecture, depuis qu'on l'en eut dégoûté, en lui faisant lire un ouvrage qui lui

<sup>(</sup>b) Voyez les Mémoires de Montrésor, tom. I, pag. 74 et suiv., où l'on blâme fort le cardinal.

<sup>(</sup>c) Mon âme est ennuyée de ma vie, chap.

<sup>(</sup>d) Έν δε δικαιοσύνη συλλήζδην πασ व्येष्टरम् बेट्राप

In justitia autem comprehensim omnis virtus inest. Theognis, vs. 147.

déplaisait (O). On peut dire gé- Richelieu; car c'était un homme néralement parlant, qu'il ne fut qu'il n'aimait point, et qu'il pas bien instruit aux lettres, et craignait, et dont il se serait qu'il ne les aima point (P); et défait, si de puissantes raisons cela n'empêcha pas qu'il ne fît ne l'en eussent détourné. Il s'iparaître beaucoup de délicatesse magina entre autres choses que d'esprit en plusieurs rencontres ses troupes étant commandées (Q). Je copierai le caractère qu'on par les créatures de cette émilui donne dans l'Histoire de l'Édit nence, il n'en disposerait pas de Nantes (R). La même raison, comme il voudrait (X), s'il romqui m'empêche dans plusieurs pait entièrement avec elle. On autres articles de rapporter un le sollicita souvent, ou de dondétail d'actions selon la suite du ner ordre, ou de permettre temps, m'en a détourné ici, c'est qu'on tuât ce cardinal (Y); mais que je ne veux pas répéter ce on n'obtint point cela de lui. Il qu'on trouve dans M. Moréri. Je ne voulut pas même qu'après la suis surpris qu'il ait oublié l'acte mort de ce ministre sa famille solennel par lequel Louis XIII perdît rien de son éclat; et l'on mit sa personne et son royaume croit qu'il en usa de la sorte afin sous la protection de la Sainte de persuader au monde qu'il ne Vierge (e). M. Godeau exerça sa l'avait point élevée par une conmuse sur ce sujet avec peu de ju- descendance servile (Z). La même gement. Un savant critique le raison eût dû le porter à laisser poussa d'une grande force (S). dans les prisons ou dans l'exil les J'ai oublié de dire que l'autorité personnes dont le cardinal avait royale se fit sentir, sous le règne causé la disgrâce : néanmoins, se de Louis XIII, plus fortement sentant proche de sa fin, il conqu'elle n'avait jamais fait en sentit à la liberté et au retour de France (T), et je ne crois pas que la plupart. On assure qu'il entra le parlement de Paris ait jamais dans cette affaire quelques motifs souffert une mortification aussi d'économie (AA). Le peude temps honteuse que celle qu'on lui fit su- qu'il survécut au cardinal, fut bir l'an 1631 (V). Il est vrai qu'il peut – être le plus désagréable semble que cette illustre compagnie s'était un peu trop oubliée, et qu'elle avait eu le malheur de se laisser emporter par les artifices de quelques esprits factieux. J'examinerai peut-être ailleurs (f) l'horoscope qui se trouve dans les Mémoires de Sully.

Il y a beaucoup d'apparence que Louis XIII ne fut point fâ-

(e) Voyes la remarque (S). (f) Dans Particle Rivière, tom. XII. [ Bayle n'a pas donné cet article. ]

qu'il eût jamais passé; car, outre les infirmités corporelles, il sentit beaucoup de chagrins : et comme il est fort probable qu'il n'ignorait pas les intrigues de la reine (BB), on peut se persuader raisonnablement que son esprit fut travaillé de mille inquiétudes. Il n'y eut pas jusqu'au dauphin qui sans y penser ne le ché de la mort du cardinal de chagrinat (CC). On n'a point encore vu une bonne Histoire de son règne : c'est ce qui fait altendre avec impatience celle que M. le Vassor a entreprise, et dont le premier volume (g), qui s'étend jusques à la majorité de ce prince en 1614, a été fort bien

reçu du public.

Le premier supplément que je donnerai à son article, dans cette troisième édition regarde ce que j'ai rapporté sur le peu de fruit que l'on tira de la victoire d'Avein (DD).

(g) Imprimé à Amsterdam deux fois en 1700. Les Nouvell de la Rép. des Lettres nous ont appris qu'on en a fait deux versions

(A) Son règne..... fut troublé par plusieurs factions, qui dégénérèrent quelque fois en guerres civiles.] Quand on examine l'histoire du règne de Louis XIII, depuis le com-mencement jusqu'à la fin, on est mille fois tenté de se demander à soimême: Mais est-il vrai que je lis des choses faites en France? N'auraisje point sous les yeux un livre où, par des fictions romanesques, quelques écrivains se plaisent de peindre le caractère d'un peuple mutin, et d'une noble de encline à la rébellion; caractère que ces auteurs se sont avisés de publier sous le nom de France, afin de cacher le nom d'une autre nation? On est surtout tenté de se faire ces demandes , lorsqu'on s'est laissé préoccuper par les railleries des étrangers, qui accusent les Fran-çais d'être idolatres de la monarchie et de leurs monarques, ou par les éloges que plusieurs auteurs fran-çais répandent sur leur nation, comme si elle était naturellement soumise à ses rois, avec un zèle et avec une fidélité incomparables. Il n'y a rien de plus faux que ces railleries des étrangers, et que ces éloges de plusieurs plumes françaises. L'auteur du Testament politique de M. de Louvois a bien mieux connu le génie de la nation. Il pose en fait que le seul et le vrai moyen d'éviter en France les guerres civiles est la puissance absolue du souverain, soutenue avec vigueur, et armée de toutes les forces nécessaires à la faire craindre. Pour des brouillons et des rebelles, dit-il pag. 388, 389.

(1), il est constant qu'on en a vu en France sous les règnes précédens, et au commencement de celui de V. M., autant qu'en aucun autre endroit de l'univers. Il établit la même maxime, lorsqu'il fait cette remarque touchant les Anglais (2): On sait assez quelle est dans le fond leur disposition. Ils sont aussi légers et aussi remuans que les autres nations; mais quoi qu'on en dise ils ne le sont pas plus. C'est l'occasion, c'est la forme du gouvernement, c'est l'impunité, ce sont les moyens qu'on leur laisse, qui les rendent remuans. On verrait dans les autres états les sujets qui sont les plus soumis devenir aussi brouillons et aussi mutins, si la prudence, l'autorité, et la vigueur de leurs souverains ne les retenaient, et ne leur en retranchaient toutes les occasions. Considérez comment il raisonne sur la différence qu'il y a en France entre ce règne et les règnes précédens. Où est-elle aujourd'hui cette multitude d'esprits remuans et enclins à la révolte? N'ont-ils pas tous les prétextes qu'ils ont jamais eus? Les guerres et les autres dépen-ses que V. M. est obligée de faire pour soutenir l'éclat de sa gloire, ne l'obligent-elles-pas d'imposer sur le peuple des tributs plus excessifs qu'il n'en fut jamais levé même sous Louis XI? Les prétendus réformés n'ontils pas été poussés plus loin que sous Charles IX et sous Louis XIII? La noblesse n'est-elle pas plus chargée qu'elle n'a jamais été? Le clergé ne contribue-t-il pas aux besoins de l'é-tat, plus qu'il n'a jamais fait, et dans ce siècle, et dans tous les siècles pas-sés? Et V. M. n'a-t elle pas autant de démélés avec le siège de Rome, qu'aucun roi de France en ait eus? Cependant tout est tranquille, tout est soumis. Point de révolte, point de trahison. La guerre et les troubles ne sont qu'au dehors, au lieu qu'autrefois ils étaient au dedans (3)...... D'où vient donc cette différence?..... D'où vient ce changement? De là différence avec laquelle V. M. manie l'autorité royale; de son discer-

<sup>(1)</sup> Testament politique de M. de Louvois, pag. 388.

<sup>(2)</sup> Lù même, pag. 343.

nement à en faire le véritable usage; humaines, se sert de deux grands de son adresse à conduire cette bête brute qui s'appelle le peuple, et qui demeurant sans frein court à l'abandon de tous les côtés où son instinct », exemple, et regardons d'abord le la pousse, mais qui s'accoutume insensiblement à se laisser régir par le mors qu'on lui donne, et à marcher mieux a proportion de ce qu'on lui tient la bride plus serrée. C'est le pouvoir absolu qui seul est le véritable frein capable de dompter la fougue d'une multitude aveugle et capricieuse (4). Il dit en un autre endroit (5) : « Que l'autorité limi-» tée du souverain et celle des ré-» publiques ont plus de mauvais » côtés, et sont sujettes à plus de » fâcheuses suites pour l'état et pour » le peuple, que n'est le pouvoir ar-» bitraire. Les factions, les séditions, » les tumultes, les guerres civiles, » font souvent plus de mal en un an, » que tout le déréglement d'un mo-» narque absolu n'en pourrait causer » en toute sa vie. » Il se pourrait tromper par rapport à certains pays; mais il n'y a point d'apparence qu'il se trompe à l'égard de sa nation : elle est d'un tel génie, que le plus facheux état où elle se puisse trouver est de vivre sous un gouvernement mou et faible. Alors chaque gentilhomme est le tyran de son village, chaque grand seigneur tyran de son canton : alors on ne voit que séditions et soulèvemens (6). Lisez l'histoire de France, remarquez principalement les minorités, vous serez convaincu de ce que je viens de dire. Vous trouverez le caractère de cette nation dans celui que M. de la Bruyère donne aux enfans. Voyez la note (7).

(B) Au milieu..... de tant de gloire, ce monarque a été fort malheureux.] Un auteur moderne voulant prouver le néant des prospérités

(4) Testament politique de M. de Louvois,

pag. 302, 303. (5) La même, pag. 383, 384. (6) Voyez le passage de Costar, dans la re-

marque (1). (7) L'unique soin des enfans est de trouver l'endroit faible de leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis : des qu'ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessur, et pren-nent sur eux un ascendant qu'ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une première fois de cette supériorité à leur égard, est toujours ce qui nous empêche de la recouvrer. La Bruyère, Caractères de ce siècle, pag. 438, 439, édition de Paris, 1694.

exemples: il parcourt la vie d'Auguste, et puis il continue de cette manière (8) : « Venons au second » plus glorieux potentat de ce siècle, » dans une continuation de béné-» dictions du ciel, telles que toute » la terre a eu sujet de s'en étonner. » On peut bien juger que je veux » parler de Louis XIII, dont ceux qui viendront après nous admi-» reront sans doute les prospérités, » s'ils en jugent par l'éclat de ses » actions héroïques, par le nombre » de ses trophées, par l'étendue de ses conquêtes, et par la grandeur » de ses triomphes. En effet, soit » que vous considériez les monstres » qu'il a domptés au dedans, soit » que vous jetiez les yeux sur les » avantages qu'il a eus partout au » dehors, vous serez contraint d'avouer que la France n'a jamais en de roi plus fortune que lui. Elle n'a point de frontière qu'il n'ait avancée de beaucoup dans le pays ennemi. Elle n'a point d'envieux dont il n'ait dompté l'orgueil et confondu les desseins. Et si vous prenez garde à ce qui s'est passé 33 tant sur l'Océan que sur la Médi-terrance, vous jugerez que tous les élémens combattaient pour nous sous la domination de ce prince. Or les marques de son bonheur n'étaient pas moindres » dans son domestique; et c'est sans » doute qu'il avait de grands avan-» tages sur Auguste de ce côté-là » Dieu lui donna pour compagne de » sa couche une princesse que la » bonté singulière, jointe à plusieurs » autres vertus extraordinaires et vraiment héroïques, lui eussent » pu faire aimer, quand elle n'est » point été une des plus parfaites » au reste, et des plus agréables de » son temps. Il se voyait pere de » deux sils très-dignes de son affection, pour être si beaux, et si bien » formés de nature, qu'il n'eût pas pu les souhaiter plus accomplis, outre que le temps auquel il les » avait eus les lui devait rendre en-» core plus chers. Tout le monde le

(8) La Mothe-le-Vayer, Discours de la Pre-spérité, autome VIII de ses OEuvres, pag. 328 et suiv., édition de Paris, 1681, in-12.

» se tournat dans son Louvre, il n'y » voyait que des témoignages d'a-» mour et de révérence. Pouvait-il » donc rester quelque chose à sa » félicité pour être plus entière, si » nous en jugeons par les apparen-» ces? Avec tout cela néanmoins, » que dirons-nous si, par sa propre » confession, il n'a jamais passé un » jour sans quelque mortification, » ni goûté en sa vie la douceur d'une » joie qui ne fût détrempée dans » l'amertume du déplaisir. Je m'em-» pécherai bien ici de commettre la » faute de celui que les Athéniens trai-» tèrent si mal pour les avoir obli-» gés à pleurer une seconde fois les » infortunes de leurs alliés, en les » représentant sur un théâtre. Et de » vrai, mon imprudence serait plus » grande que la sienne, si je voulais » aujourd'hui m'étendre sur un su-» jet si ennuyeux que nous serait » celui des soucis cuisans et des in-» quiétudes continuelles de ce mo-» narque. Mais tant y a que puis-» qu'en mourant ses dernières paro-» les, que les jurisconsultes nom-» ment sacrées, et qui passent pour » des oracles dans des bouches moins » véritables que la sienne, nous ont » assurés que ses contentemens n'ont » jamais été purs, ni ses plaisirs » exempts de tristesse et d'afflictions, » ne pouvons-nous pas bien conclu-» re que tout son bonheur, non plus » que celui d'Auguste, n'avait rien » d'essentiel, et qu'il était seule-» ment de la nature de ces choses » qui ne subsistent que dans l'opi-» nion?» Je ne fais point de remarques sur ce long passage, quoiqu'il soit peut-être facile d'y trouver quelque sujet de critique : je me conten-terai d'observer que l'on y voit une preuve de mon texte, la plus con-vaincante qui se puisse. Louis XIII avoue qu'il a été malheureux : personne ne le pouvait savoir aussi bien que lui, et rien ne l'engageait à dissimuler dans l'état où il était. Voyez dans la remarque (E) ce que je cite de M. le Laboureur.

La Mothe-le-Vayer dit une chose qui m'engage à un petit supplément. Auguste, dit-il (9), eut la disgrace

· (9) La Mothe le Vaver, Discours de la Pro-spérité, au tome VIII de ses Œuvres, p. 329.

» respectait; et de quelque côté qu'il de laisser pour heruier de la plus grande partie de ses biens, et pour successeur à l'empire, le fils de son ennemi mortel. Cela est faux (10) : mais il est très-vrai que Louis XIII laissa la régence de son royaume à une personne qu'il haïssait de tout son cœur, et qu'ainsi sa disgrâce fut plus fâcheuse que ne l'eût été celle d'Auguste. On devine aisément pourquoi cet auteur ne compare pas à cet égard les malheurs de l'empereur romain avec ceux du roi de France. La remarque suivante nous apprendra le peu d'affection qu'avait Louis XIII pour son épouse, qu'il déclara néanmoins régente.

(C) Il ne se pouvait fier ni a sa mère, ni à sa semme, ni à son frère.] Voici de quoi diviser cette remarque

en trois articles.

I. Il fallut que pour le bien de son royaume, c'est - a - dire pour ôter aux esprits factieux les moyens de cabaler dangereusement, Louis XIII donnât ordre à sa mère de sortir de France \*: et il ne se porta à ces dures extrémités, qu'après avoir essuyé une longue suite de brouilleries, où l'autorité royale était fort mal ménagée. Il fut nécessaire plus d'une fois de subjuguer par les armes les partisans de Marie de Mé-

. II. Quant à sa femme, je vous renvoie aux Mémoires de M. de la Rochefoucauld. J'ai su de M. de Chavigny même, dit ce duc (11), qu'étant allé trouver le roi de la part de la reine, pour lui demander pardon de tout ce qu'elle avait jamais fait, et meme de ce qui lui avait déplu dans sa conduite, le suppliant particulièrement de ne point croire qu'elle eut eu aucune part dans l'affaire de Chalais, ni qu'elle eut trempé dans le dessein d'épouser Monsieur, après

(11) Mémoires de M. de la Rochefoucauld, pag. 5.

<sup>(10)</sup> Tibère, successeur d'Auguste, Lait fils d'un homne qui à la vérité se déclara contre Auguste pendant la guerre de Pérouse, et puis tâcha de faire un parti en faveur du fils de Pompée, et enfin étatacha à Marc Antoine; mais peu après il fit sa paix avec Auguste, et lui céda même sa femme. Suétone, in Tiberio, cap. IV.

\* Joly observe que la reine mère s'échappa de Compiègne, le 18 juillet 1631. Son fils, qui la retenait prisonnière, était loin de lui donner l'ordre de sortir de France.

(11) Mémoires de M. de la Rochefoucauld

que Chalais aurait fait mourir le roi, il répondit sur cela à M. de Chavigny, sans s'émouvoir: En l'état où je suis, je lui dois pardonner, mais je ne la dois pas croire. Notez que le roi s'en allait mourir lorsqu'il parla de la sorte. C'est un temps où pour l'ordinaire l'on dit ce qu'on pense, et principalement par rapport aux choses où le mensonge ne sert de rien. Il faut donc conclure qu'il mourut très-persuadé que son épouse était complice d'une énorme conspiration, où l'on avait résolu de se défaire de lui, et de la faire épouser au duc d'Orléans son successeur. Or comme l'assaire de Chalais s'était passée l'an 1626, jugez si ce prince avait vécu peu d'années dans la défiance par rapport à cette reine, et dans les dégoûts d'un triste ressentiment. Il ne faut plus trouver étrange qu'elle ait été si long-temps stérile : les maris les plus incontinens pourraient-ils bien se résoudre à s'approcher de leurs femmes, s'ils les croyaient capables d'une si noire trahison? Il faut bien du temps à un prince pour digérer ce morceau; il faut que son confesseur revienne souvent à la charge (12), lors même que plusieurs années ont passé sur cette plaie. Que Louis XIII eût raison, ou qu'il n'en eut pas, c'était toute la même chose. Son cœur n'en souffrait pas moins. M. de la Rochefoucauld dit (13) que le roi, quand il sit cette résonse à M. de Chavigny, croyait que la reine avait encore des liaisons avec les Espagnols, par le moyen de madame de Chevreuse qui était alors à Bruxelles. Il observe aussi qu'il fallut faire jouer mille machines, afin d'obtenir du roi que la reine fût régente ; elle croyait le roi très-éloigné de cette pensée, par le peu d'inclination qu'il avait toujours eu pour elle (14)...... Elle et Monsieur, qui avaient eu trop de marques de l'aversion du roi, et qui le soupçonnaient presque également de les vouloir exclure du maniement des affaires, cherchaient toutes sortes de voies pour y parvenir (15). Elle n'y serait jamais parvenue,

(13) Dans ses Mémoires, pag. 3.

s'il avait fallu que le roi la laissat pleinement maîtresse; mais dans l'espérance qu'il eut de ne lui laisser qu'une ombre d'autorité, il passa la déclaration (16). Il ne pouvait consentir à la déclarer régente, et ne se pouvait résoudre aussi à partager l'autorité entre elle et Monsieur. Les intelligences dont il l'avait soupconnée, et le pardon qu'il venait d'accorder à Monsieur, pour le traité d'Espagne, le tenaient dans une irresolution qu'il n'eut peut-être pas surmontée, si les conditions de la déclaration que le cardinal Mazarin et M. de Chavigny lui proposèrent, ne lui eussent fourni l'expédient qu'il souhaitait pour diminuer la puissance de la reine, et pour la rendre en quelque façon dépendante du conseil qu'il voulait établir (17).

III. Quant à son frère, tout le monde sait ses chutes et ses rechutes : on l'engageait dans toutes sortes de complots; il y avait des provinces qui se soulevaient pour lui ; il avait des intelligences en Espagne. En un mot, puis-que le roi le croyait complice de l'affaire de Chalais, il ne pouvait le regarder que de mauvais œil. Cet objet le faisait ressouvenir qu'on avait voulu lui ôter la vie, pour faire épouser sa veuve au duc d'Orléans, qui lui aurait succédé. Je ne sais point si la jalousie de mari se mêla dans les chagrins de Louis XIII ; mais on assure que la reine caressait beaucoup le duc d'Orléans. Voici ce que nous apprennent des mémoires publies l'an 1685 (18). « Monsieur fai-» sait tous les jours sa cour aux rei-» nes, qui étaient demeurées à Paris durant le siége de la Rochelle; et » c'était avec beaucoup de franchise, » même avec la reine régnante, avec laquelle il avait toujours été en bonne intelligence, et n'observait » pas trop de cérémonie. Dès qu'elle » vint en France, elle le traita de » Monsieur, en parlant à lui et de » lui, et a toujours continué. A quoi

<sup>(12)</sup> Voyes l'article CAUSSIN, tom. IV, pag. 609, remarque (B).

<sup>(14)</sup> Memoires de la Rochefoucauld, la même.

<sup>(15)</sup> La mêine, pag. 4 et 5.

<sup>»</sup> quelques-uns ont trouvé à redire, » attendu qu'en lui écrivant elle ne (16) Là même, pag. 4.

<sup>(16)</sup> Là même, pag. 4.
(17) Poyes sur tont ceci la remarque (BB).
(18) Mémoires de feu M. le duc d'Orièans, contenant ce qui s'est passé en France de ples considérable depuis l'an 1608 jusqu'en l'année 1636. A Ansterdam, ches Pierre Morter, 1685, in-12.

» le traite que de frère. Pendant le contraire, etc. (20). On remit le cal-» petit voyage que le roi vint faire » à Paris, Monsieur ayant rencontré » la reine une fois qu'elle venait de » faire une neuvaine pour avoir des » enfans, il lui dit en raillant : Ma-» dame, vous venez de solliciter vos » juges contre moi : je consens que » vous gagniez le procès, si le roi a » assez de crédit pour cela. » Tel qu'on nous le représente dans ces mémoires, il avait un peu besoin de l'avis qui fut donné au duc de Valois (19). Le même livre nous apprend que le roi était pour le moins aussi chagrin de ce que son frère avait des enfans, que de la stérilité de la reine. Voici les alarmes qu'on lui donna sur le mariage du duc d'Orléans avec l'héritière de Montpensier. Tronson, secrétaire du cabinet, et quelques autres serviteurs particuliers du roi, qui regardaient seulement l'intérêt de sa personne royale, et non celui de l'état, ayant représenté au roi de quelle importance il lui était de marier Monsieur, son frère, à une riche héritière, alliée comme celle-là à la maison de Guise, qui avait autrefois voulu envahir la couronne, et avec un tel apanage qu'on lui donnait, que sa majesté n'ayant point d'enfans, il ne serait plus considéré que comme un roi languissant, et que toute la cour, qui ne se conduit que par intérêt, l'abandonnerait pour aller à Monsieur, comme à un prince vigoureux qui promettait bientôt lignée, sur laquelle chacun fonderait ses espérances, et ferait des desseins qui ne pourraient être qu'au préjudice de sa royale personne. Sa majesté en fut tellement touchée de jalousie, que le père Souffran, son confesseur, l'étant venu trouver un matin dans son cabinet, sa majesté ne faisant que sortir du lit, elle se jeta à son cou tout éplorée, dit qu'il connaissait par effet que la reine sa mère se souviendrait toute sa vie de ce qui s'était passé à la mort du maréchal d'Ancre, et que les avantages qu'elle procurait à Monsieur ne permettaient pas de douter qu'elle ne l'aimat plus que lui. Le père, bien étonné de ce discours, essaie d'effacer doucement ces défiances de l'esprit du roi, l'assure, au

(19) Voyes l'article de François [er., t. VI, pag. 563, remarque (B).

me dans son esprit : le mariage fut conclu (21); il en vint bientôt une fille : tout cela chagrinait le roi, et ce fut un bonheur pour lui que sa belle-sœur mourut peu après les couches; il ne laissa pas d'en paraître fort assligé. Voyez la note (22). Il se garda bien depuis de consentir à un second mariage de son frère (23).

(D) S'il ne fut tombé sous le pouvoir de.... Richelieu, il est couru risque pour le moins de sa couronne. ] Ceux qui obsédaient les deux reines et Monsieur n'espéraient rien sous le ministère du cardinal de Richelieu, et espéraient tout, pourvu que S. A. R. montât sur le trône. Il avait deux moyens de lui mettre la couronne sur la tête : l'un était de se défaire du roi, l'autre était de le traiter comme on a traité don Alphonse, roi de Portugal. Le second moyen n'était pas facile à exécuter, dans une nation qui est jalouse de ses lois fondamentales (24), et sous un ministre aussi vigilant et aussi habile que l'était le cardinal de Richelieu. Voilà pourquoi on avait choisi l'autre expédient, s'il est vrai que Chalais eût eu le dessein que nous avons vu ci-dessus (25), dans le passage de M. de la Rochefoucauld. On ne saurait ôter à bien des gens la pensée qu'il se formait un infâme mystère d'iniquité, pour donner tout à la fois au duc d'Orléans la couronne et la femme de son frère. Je ne sais ce qui en est. Voyez la Vie du cardinal de Richelieu, imprimée à Amsterdam, en 1694, au tome pre-mier, page 304.

(E) Il fallut faire sauter quelques

(20) Mémoires du duc d'Orléans, pag. 41. (21) L'an 1626.

(21) L'an 1626.
(22) Encore que le roi trouvât son compte dans cette perte, et qu'apparemment il en dut être le moins fâché, par raison de la jalousie qu'il uvait eus de ce mariage, que la grossese de Madame lui avait depuis donnée beaucoup plus grande, se trouvant libre de toutes ces craintes, sa majesté ne laissa pas de témoigner un extrême déplaisir, pour avoir en toujours en grande estime la vertu de cette princesse; mais il ne fut pas marri qu'elle n'eult laissé qu'une fille. Mémoires du duc d'Orleans, pag. 59.
(23) Là même, pag. 72.

(13) Là même, pag. 72.
(14) Notes qu'encore que cette nation soit auss sujette qu'une autre à se soulever, il reste toujours un puissant parti qui s'attache au gros de l'abre dans les guerres civiles.

(25) Citation (11).

tétes d'importance; mais cette sévérité était...nécessaire. De tous ceux qu'on décapita pour crime de rébellion, sous le règne de Louis XIII, il n'y eut personne que l'on regrettat autant que le duc de Montmorenci (26). Aussi était-ce un seigneur d'un grand mérite, adoré dans le Languedoc, son gouvernement, et admiré de toute la France, comme il parut par l'empressement avec lequel on sollicita sa grâce. Mais c'était cela même qui, en bonne politique, devait porter le monarque à ne lui point pardonner le crime de félonie. Il était dangereux de laisser vivre une personne si généralement admirée, et qui pouvait facilement entrainer dans une seconde rébellion tout le Languedoc. S'il l'avait fait dans le temps que les Espagnols assiégeaient Leucate (27), que serait devenu la France? Et qu'on ne me dise pas que la gratitude l'aurait attaché au service de son prince, ou que la faiblesse qu'il avait reconnue au duc d'Orléans l'aurait guéri de l'envie de se soulever pour lui. Ce sont de pauvres raisons. Le duc de Montmorenci, remis en grace, n'aurait jamais pu souffrir le crédit du cardinal, et il aurait mieux pris ses mesures une seconde fois pour le perdre. Il se serait prévalu des témoignages que les grands et les provinces lui avaient donnés de leur estime extraordinaire pendant sa prison, etc. Il fallait de grands exemples de sévérité, sous un règne où la noblesse française s'apprivoisait de telle sorte aux conspirations, aux soulevemens, aux intelligences avec l'Espagne, qu'on aurait dit que l'idée d'infamie, ni même l'idée de faute, n'était plus jointe avec ces sortes de crimes. Autant vaudrait-il changer le gouvernement monarchique en anarchie, que de laisser prendre cours à de tels abus. M. le Laboureur raconte une chose qui est très curieuse; c'est que le roi ne consentit à la mort de M. de Montmorenci que par un esprit de servitude. Je rapporterai tout le passage : il fait voir que Louis XIII, le scep-

(26) Îl sut décapité à Toulouse, l'an 1632. Voyes son Éloge, et les regrets de sa mort, dans les Mémoires du sieur de Poutis, tom. II, pag. 44 et suiv., édit. d'Amsterdam, 1694.

(27) L'an 1637.

tre en main et la couronne sur la tête, était plus gêné et plus malheureux que s'il avait eu les fers aux pieds. Cette réflexion doit éternellement renouveler les larmes de la France, sur le destin de Henri, duc de Montmorenci, et de Damville, amiral et maréchal de France, fils unique de ce connétable qui se précipita plutôt par malheur que par inclination, dans une moindre faute, et qui fut accablé de toute la rigueur des lois, quoiqu'elle fút sans aucune périlleuse conséquence, et sans danger d'aucune suite : je dirai encore quoique le roi y dut perdre l'ornement et la gloire de sa cour, l'honneur de sa noblesse, les délices de son royaume, et, ce qui doit être encore plus cher à un grand prince, le plus auguste et le plus digne sujet de clémence qui se présentera jamais. Je tiens de la bouche de M. le Prince, que Louis XIII lui en témoigna ses regrets au lit de la mort, non pas avec des pleurs, mais avec des sanglots, et qu'il le conjura de croire qu'on lui avait fait violence en ce malheureux voyage de Toulouse, qu'il fit contre son cœur, etoù malgré sa résolution, il se laissa emporter à une foule de prétextes, ou plu-tôt de prestiges d'état, qui disparu-rent après cette funeste tragédie, et lui laissèrent un déplaisir cuisant qu'il avait jusque-là tenu caché dans son sein. Ah! mon cousin, lui dit-il ensuite, ce n'est pas régner, c'est plutôt être esclave de la tyrannie, ou du moins est-ce en sentir toutes les peines dans une royauté légitime, que de n'entendre que de sinistres rapports, et d'être toujours en défiance de nos plus proches, de nos principaux officiers et de ceux que nous affectionnons, et de soumettre et de régler toute notre conduite sur des fantômes de politique, qui ne sont bien souvent que l'intérêt d'autrui

Il y a plusieurs vérités dans ce discours, je n'en doute point. Je suis persuadé que le cardinal de Richelieu représenta plus d'une fois au roi son maître les desseins des sujets rebelles avec beaucoup d'exagération; car dans le grand nombre de complots qui se formèrent sous ce règne.

<sup>(28)</sup> Le Laboureur, Additions aux Mémoires de Castelnau, tom. II, pag. 152.

il y en eut plusieurs qui n'eurent contre les ordres exprès de sa majespour but que la ruine du cardinal : on n'en voulait ni à la personne, ni nuer (29), et même de persuader, qu'on machinait une translation de la couronne en faveur du duc d'Orleans. C'est par-là qu'on fit consentir le prince à faire sauter tant de têtes. Il connaissait dans la suite ces illusions, et en gémissait secrètement. Il était à plaindre; mais il y a beaucoup d'apparence qu'il sentait bien qu'il ne pouvait sortir de sa servitude qu'en passant sous un autre joug encore plus incommode, et que ce fut la raison qui l'empêcha de chasser le cardinal, quoiqu'il le haît. L'éloignement de ce ministre eût mis Louis XIII, pieds et poings liés, sous la puissance du duc d'Orléans. On lui eût peut-être laissé le titre de roi, on eût gouverné sous son nom; mais toutes les affaires se seraient passées selon le caprice des favoris de ce duc. On aurait vu un étrange règne. Les deux reines et leurs créatures, le duc d'Orléans et les siennes, auraient tout brouillé et tout confondu, et l'on n'eût formé aucun grand dessein pour la gloire de la monarchie, et contre les intérêts de l'Espagne; et si quelques événemens avaient été glorieux, le roi aurait vu que le duc son frère en eût remporté la louange : cruel sujet de jalousie, mille fois plus dur que ne l'était l'ascendant du cardinal. On n'ignore pas combien de fois la jalousie d'autorité mit martel en tête à Louis XIII. Il tomba malade lorsqu'on eut appris que les Anglais étaient descendus dans l'île de Rhé, et ne put aller en personne sur les côtes du Poitou. Il fut conseillé d'y envoyer Monsieur pour son lieutenant général (30). La première entreprise de Monsieur n'ayant pas trop bien réussi, le roi lui en écrivit une lettre pleine de ressentiment, de ce qu'il avait si légèrement exposé les iroupes sans qu'il en fut besoin, et

té, qui étaient de tenir seulement les choses en état, et de ne rien hasarder à l'autorité du prince; et néanmoins jusqu'à son arrivée. Peut-être au-cette éminence avait l'adresse d'insi- rait-on trouvé encore plus mauvais rait-on trouvé encore plus mauvais que Monsieur eut réussi à ses premières armes; et l'on croit que cette crainte fut ce qui fit devancer au roi le temps de sa parfaite convalescence, afin de pouvoir au plus tôt se rendre à son camp (31). Voici un effet encore plus grand de la même jalousie. Le roi ayant déclaré le duc d'Orléans général de l'armée d'Italie (\*r), à la sollicitation de la reine sa mère, se repentit ensuite de lui avoir donné cet emploi, dans la pensée que son frère allait acquérir beaucoup de gloire en Italie, et que cela ternirait la sienne. Il se mit si violemment cette opinion dans la tête, que le chagrin l'empêchait de dormir. Etant alle (\*2) à Chaillot, où était le cardinal, il lui dit qu'il ne pouvait souffrir que Monsieur allat commander en chef l'armée d'Italie, et qu'il fit en sorte qu'on lui put ôter cet emploi. Le cardinal répondit : « Qu'il ne sa-» vait qu'un seul moyen d'ôter cet » emploi au duc d'Orléans, qui était » que le roi allat lui-même en Italie; » mais que s'il prenait cette résolu-» tion, il fallait qu'il partit dans » huit jours au plus tard. » Le roi dit qu'il le ferait, et se disposa dès lors à cela (32). Il faut peu connaître les princes, pour nier que la jalousie qu'ils concoivent contre leurs fils ou contre leurs frères, et en général contre ceux qui leur doivent succéder, ne soit un mal beaucoup plus fâcheux que le chagrin de dépendre d'un premier ministre. Voyez dans Brantôme (33) la furieuse jalousie de Charles IX contre son frère, le duc d'Anjou, général des troupes qui battaient les protestans à Jarnac et à Moncontour. Ne doutez point que ce ne fût un moindre mal pour Louis XIII, d'être dominé par le cardinal de Richelieu, que ne l'eût été de voir son frère, sa mère, sa femme, trop

<sup>(29)</sup> Le connétable de Luynes s'était déjà servi de cette ruse: il avait mis dans l'esprit du roi que Marie de Médicis le voulait traiter comme Catherine de Médicis avait traité Charles IX. Voyes l'Histoire de l'Édit de Nantes, tom. II, liv. VI, pag. 288.

<sup>(30)</sup> Mémoires du duc d'Orléans, imprimés l'an 1685, pag. 81.

<sup>(31)</sup> Là même, pag. 83.

(\*1) Bassomp., Mêm., tom. II, pag. 521.

(\*2) Le 3 de janvier.

(32) Histoire du cardinal de Richeire, imprimee a Amsterdam, 1694, tom. I, pag. 436, a l'ann. 1626.

<sup>(33)</sup> Mémoires, tom. IV, pag. m. 3, dans l'Eloge de Charles IX.

accrédités à la cour. Les créatures mitiorem, et qu'ils suivirent l'interde ces trois têtes n'étaient capables prétation la plus sévère, il ne s'enque de petites intrigues de cour, qui suit pas que ce maréchal fût innoeussent ruiné les affaires générales. cent, et que tout son crime consistat Ainsi le bien du royaume demandait à s'être rendu désagréable au cardique l'on usat de sévérité contre les nal de Richelieu. On allegue beauchefs des rebelles, qui voulaient coup de défauts de la procédure (39),

osent assurer que l'on fit mourir des mais il faut savoir aussi que d'autres gens dont toute la faute consistait auteurs affirment que la procédure dans le malheur de déplaire au pre- fut conforme à la régularité la plus mier ministre. ] L'auteur des Mémoi- exacte (40). Examinez bien les Obserres de M. d'Artagnan affirme que le vations de M. du Châtelet sur la Vie maréchal de Marillac et plusieurs autres furent jugés et condamnés par des commissaires, quoiqu'on ne leur belle que les ennemis du cardinal put imputer d'autre crime que d'avoir avaient publié. L'on serait fort téméosé déplaire au cardinal (35). Il rap-porte ensuite ce que l'on a vu ci-des-sus (36) touchant le prêtre Grandier, et puis il dit que « Saint-Preuil res-de ses amis. Les satires de ceur-là » sembla à ce malheureux prêtre : sont aussi suspectes que les flatteries » on sit venir mille et mille témoins de ceux-ci. Désions nous et des unes » contre lui, tant du gouvernement et des autres, et ne décidons rien » de Dourlens, qu'il avait eu avant qu'après une forte discussion des fais. » que d'avoir celui d'Arras, que de Désions-nous aussi du penchant que » plusieurs autres endroits. Le meu- la nature nous donne à présumer en n nier lui fut confronté par plusieurs faveur de ceux qui encourent la dis-» fois, mais quoique tout son crime, grace d'un ministre trop puissant. » aussi-bien que celui de Grandier, « C'est un défaut assez ordinaire à » ne fût que d'avoir déplu aux puis- » ceux qui ne sont point appelés au » sances, il ne laissa pas d'avoir le » gouvernement de le traverser; et » cou coupé (37). » Voilà de très- » comme si la confiance du prince grands mensonges; car si l'on exa- » et les faveurs du peuple ne pomine sans préjugé toutes les pièces » vaient s'attacher à de mêmes sudu proces du maréchal de Marillac, » jets, on ne voit point d'homme en l'on verra sans peine qu'il était cou- » crédit, et qui ait la moindre par pable d'une infinité de concussions et » à la conduite des choses, de qui la de voleries, et dans le cas de l'ordon- » personne et les actions soient apnance qui condamnait les criminels » prouvées qu'après sa mort ou si de péculat à la confiscation de corps » disgrâce. Les divers accidens de la et de biens (38). Il est vrai qu'en donnant aux termes de cette loi le sens le plus favorable et le plus benin, on eut entendu par confiscation de corps la perte de la liberté, et non pas celle de la vie; mais de ce que les juges ne passèrent pas in » au choix que le roi faisait de lui,

(34) Voyes, dans la remarque (T), les paroles de Costar.

mettre le gouvernement en de telles et tout cela pour prouver que les mains trop espagnoles (34). (F) Il ne faut pas croire ceux qui l'innocence de l'accuse fut opprimée; et la Condamnation du maréchal de Marillac. C'est une réponse à un li-» vie du maréchal de Marillac, et les » affections envers lui toutes diffé-» rentes, selon sa fortune, fournis-» sent à notre âge une preuve cer-» taine de cette ancienne créance. » Toute la France trouvait à redire » publiait ses larcins, blamait sa pro-» motion aux honneurs, accusait son » mauvais courage, et n'y pouvait » remarquer aucun mérite, ni au-» cune qualité digne d'un si grand

(39) Voyes la même Histoire, pag. 49 et 50. (40) Voyes le Ministère du cardinal de Riche-lieu, tom. II, pag. 392 et suiv., édition de Hollande.

<sup>(35)</sup> Mémoires de M. d'Artagnan, pag. 160. (36) Citation (8) de l'article Loudus, dans ce volume, pag. 386.
(37) Mémoires de M. d'Artagnan, pag. 161.

<sup>(38)</sup> Voyes l'Histoire du cardinal de Richelieu, imprimée à Amsterdam, 1694, tom. II, pag. 49.

» accroissement. Aussitôt que sa ma-» jesté l'a voulu faire punir, et que » pour de grandes raisons elle en a » retiré sa protection, ses premiers » accusateurs l'on maintenu contre la » justice, ont assuré qu'il était in-» nocent, digne de ses charges, et si » rempli de valeur et de piété, qu'il « méritait tout hors sa chute (41). » C'est ainsi que parle M. du Châtelet, au commencement du livre que j'ai allégué ci-dessus. On assure que le cardinal de Richelieu ayant appris que les commissaires avaient prononcé l'arrêt de mort, s'écria: Il faut avouer que Dieu accorde des lumières aux juges, qu'il ne donne point aux autres hommes, puisque ceux qui ont fait le procès au maréchal de Marillac ont découvert des actions qui méritaient le dernier supplice : je ne croyais point qu'il y eût dans ses actions de quoi faire donner le fouet à un page (42). Si j'avais oui dire cela à ce cardinal, je croirais qu'il tint ce discours. C'est une opinion fort répandue qu'il savait trèsbien que dans une conférence où l'on avait agité ce qu'il fallait faire contre lui, ce maréchal avait opiné qu'il fallait le faire mourir. L'on dit même qu'il offrit son bras pour un tel exploit (43). Un tel homme aurait été effectivement punissable, et l'aurait paru surtout à ce cardinal.

Pour ce qui regarde Saint-Preuil, les mémoires que j'ai cités sont encore plus déraisonnables. C'était un gentilhomme d'Angoumois qui s'était poussé par une bravoure extraordinaire, aussi délicat sur le point d'honneur et sur la réputation de bon duelliste et de cavalier déterminé, que peu consciencieux sur le chapitre des débauches et des extorsions. On avoue dans les Mémoires de M. d'Artagnan qu'il avait enlevé une femme mariée. Comment ose - t - on dire après cela que tout son crime ne fut que d'avoir déplu aux puissances? Le rapt n'est-il point puni du dernier supplice, selon les lois du royaume? Ceux qui enlevent une fille qui

consent à être enlevée, ne sont-ils point réputés en France dignes de mort? Saint-Preuil, à plus forte raison, avait encouru la même peine, lui qui avait enlevé une femme dont le mari était vivant? Je laisse les concussions et les violences dont il se trouva convaincu, et qui étaient d'autant plus odieuses qu'il commandait dans une place soumise depuis peu de temps au joug français, et qu'il fallait apprivoiser par une adminis-tration modérée à la nouvelle domination. On ne vit jamais plus clairement que sous le règne de Louis XIII la vérité de cette maxime de l'empereur Marc Aurèle : In causis majestatis hæc natura est, ut videantur vim pati etiam quibus probatur. C'est le propre des procès en crime d'état que les personnes même qui sont dument convaincues passent pour avoir été opprimées (44). La plupart des gens sont si paresseux qu'ils ne sauraient se donner la peine d'examiner qui a tort ou qui a raison : ils veulent néanmoins juger des choses, et pour le faire à peu de frais, ils se fixent à la probabilité; ils trouvent apparent que ceux qui ont le plus de puissance sont les auteurs de l'injusfice. Dion Chrysostome a fait cette observation : Οὐ γὰρ ౘ ποιοῦσιν' ἔνιοι σκοπούσιν, άλλά τίνες όντες ουδε τους άδικουντας, ή βιαζομένους έθέλουσι έξετάζειν πολλάκις, άλλ' ους είκος βιάζεσθαι τῷ δύνασθαι πλίον. Quidam enim non considerant quæ faciant, sed qui sint; neque injuriam facientes, neque violentiam passos volunt examinare plerumque, sed quibus verisimile sit injuriam fieri ab iis qui plus valent (45). La compassion pour les malheureux, et l'envie qu'on porte aux puissances sont une source d'illusion. Voyez la note (46). Mais ce qui donne lieu à cela est que l'on n'é-

(44) Vulcatius Gallicanus, in Avidio Cassio, pag. m. 445, tom. I Histor. Augustæ Scriptor. (45) Dio Chrysost., orat. XXXIV.

(45) Dio Chrysost, orat. XXXIV.

(46) Τοῖς μὲν γὰρ δυςυχήσασιν ἔκεος, τοῖς ὁὲ κρατήσασι φθύνες παρακολουθεῖ καὶ τὸ μὲν ἐπταθὲν, τοῖς τοιούτοις ἀδικεῖθαι, τὸ δὲ νικῆσαν, ἀδικεῖν δυκεῖ. Quippὸ infelices misericordia, potentes invidia sequitur: ac victus accepisse victor attulisse injuriam videtire. Herodian, i. lib. IV. cap. V. pag. m. 187 Voyes le passage de Salluste, cité dans la Critique générale du Calvinisme de Maimbourg, p. 299 de la troisième édition.

<sup>(41)</sup> Du Châtelet, Observations sur la Vie et Condamnation du maréchal de Marillac, initio. (42) Voyes l'ablé de Marolles, dans son Abrégé de l'Histoire de France. Voyes aussi l'Histoire du cardinal de Richelieu, tom. II, p. 52. (43) Voyas les Mémoires de du Maurier, pag. 369.

prouve que trop souvent que ceux qui ont de l'autorité en abusent pour se venger de leurs ennemis en les opprimant sous de fausses accusations.

(G) ..... Cela ne pouvait point être juste à l'égard de celui qui présida au procès de M. de Montinorenci.] Ce fut M. de Châteauneuf, garde des sceaux. Il était en disgrâce au temps de la mort de Louis XIII, et l'on travailla fortement à son rappel peu après la mort de ce prince : mais le cardinal Mazarin s'y opposait autant qu'il pouvait, et s'y trouva merveilleusement aidé par madame la princesse, qui, dans ce nouvel orgueil de la victoire de Rocroy, croyait que tout lui était du, et publiait hautement qu'il sallait que toute leur maison sortit de la cour, si la reine remettait dans le conseil celui qui avait présidé à la condamnation de M. de Montmorenci, son frere (47). Peuton rien voir de plus injuste que la pré ention de cette princesse? M. de Châteauneuf méritait il d'être exposé au moindre ressentiment de la sœur et des parens de M. de Montmorenci? Pouvaît-il se dispenser de présider à ce procès? Sa charge ne demandaitelle pas qu'il reçût du roi cette commission? et pouvait-il être d'un autre avis que de celui de tous les juges, qui, malgré le désir ardent qu'ils avaient de sauver la vie à M. de Montmorenci, opinérent du bonnet pour l'arrêt de mort. Le prince de Condé, son beau-frère, madame la princesse de Condé, sa sœur, s'ils eussent été ses juges , n'eussent pas pu opiner autrement que M. de Châteauneuf. Il est de la dernière évidence qu'un gouverneur de province qui se sou-leve contre son roi, et qui charge les troupes du roi, et qui demeure prisonnier dans un tel combat, mérite la mort. Il était évidemment vrai que M. de Montmorenci se trouvait dans un tel cas; les preuves en étaient aussi claires que le jour, et l'on avait son propre aveu Il ne restait donc aucune ombre d'incertitude, ni sur la question de droit, ni sur la question de fait; il ne pouvait donc pas y avoir partage de sentimens ; ce n'était donc pas de M. de Châteauneuf que mada-

(47) Mêmoires de M. de la Châtre, pag. m.

me la princesse se pouvait plaindre. et néanmoins elle faisait éclater son ressentiment contre lui tout comme si c'eût été une chose raisonnable. tant il est vrai que les grands se laissent si fort aveugler par leurs pas-sions orgueilleuses, qu'ils font gloire de ce qui réellement est un désordre et une faiblesse pitoyable.

(H) Le cardinal de Richelieu leva au roi les scrupules de conscience qui l'empéchaient d'attaquer l'Espagne. ] M. Silhon nous apprend cela. Quelque juste, dit-il (48), que fut le sujet de cette rupture (49), on est en-core balancé de la faire, sans les violentes poursuites des Hollandais, et les ardens offices de quelques amis qu'ils eurent auprès du roi et du cardinal de Richelieu. Le roi y avait de la répugnance par scrupule de religion, qui lui fut levé par une assemblée de docteurs qu'on convoqua sur ce sujet. On connaîtra mieux les dispositions de ce prince dans ses alliances avec les protestans, si l'on consulte le Musæum Italicum de deux célèbres bénédictins. « On leur » montra, dans la bibliothéque du » cardinal Barberin, une lettre du » feu roi Louis XIII. Le pape Ur-» hain VIII s'était plaint à sa majesté de son alliance avec les Suédois, » dont les armes victorieuses rava-» geaient alors l'Allemagne. Le roi répondit secrètement au pape de sa main, et offrit de se départir de l'alliance des Suédois, pourvu que le roi catholique cessat de donner sa protection à feu Monsieur, retiré alors à Bruxelles, et qu'il voulût joindre ses forces à celles de la France pour les tourner toutes contre les protestans d'Allemagne, et contre les huguenots de France. Sa sainteté communiqua la lettre » du roi à l'ambassadeur d'Espagne, qui en écrivit à Madrid, et n'en reçut point de réponse. Sans cette » lettre originale, le public n'aurait » point eu connaissance de ce trait » curieux de notre histoire (50). »

(48) Silhon, Éclaireisement de quelques Difficultés touchant l'Administration du cardinal Mazarin, lus. I, pag. 127, édution de Hollande.

<sup>(49)</sup> C'est à dire, la déclaration de guerre faite à l'Espagne, l'an 1635. (50) Iournal des Savans, du 26 janvier 1688, pag. 149, 250, édition de Hollande.

Ge passage est tiré du journal de M. Cousin. Joignons-y ce que l'on trouve dans l'un des journaux de M. Gallois. On y apprendra que si Louis XIII avait suivi son génie, il aurait laissé ruiner la religion protestante en Allemagne par l'empereur, puisqu'avant le ministère du cardinal de Richelieu, il rendit de très-grands services à la cause catholique dans l'empire. Voici les paroles de M. Gallois, dans l'extrait qu'il donne de l'Ambassade de messieurs les duc d'Angoulême, comte de Béthune, et de Châteauneuf, envoyés par le roi Louis XIII en Allemagne, l'an 1620. « Le motif de cette ambas-» sade fut aussi glorieux à la France » que le succès en fut avantageux à » la maison d'Autriche. Ferdinand II, » à son avégement à l'empire, se vit » dépouillé de la couronne de Bohè-» me par le prince Palatin, et de celle de Hongrie par Bethlen Ga-» bor. Il vit en même temps la haute Autriche révoltée, et la plupart des princes protestans en armes » contre lui. Le roi pouvait attendre en repos la ruine d'un prince dont » les desseins ne pouvaient que lui être suspects. Mais parce que la re-» ligion catholique eût pu souffrir » quelque diminution en Allemagne » par la perte de ce prince, il aima » mieux le soutenir dans sa chute que de souffrir que la religion tom-» bât avec lui. Il lui fit offrir un puis-» sant secours; et cependant, pour l'aider de ses conseils et de l'autotorité de son nom, il envoya MM. d'Angoulême, de Béthune et de Châteauneuf ambassadeurs en Allemagne. A leur arrivée, ils firent le traité d'Ulm, par lequel fut arrêtée une surséance d'armes entre les princes catholiques et les protestans; ce qui fut cause du gain de la bataille de Prague, et ensuite du rétablissement des affaires de » l'empereur (51). » N'allez pas vous imaginer que ce langage soit un artifice du journaliste, car les protestans conviennent (52) que cette amhassade servit de beaucoup à l'empereur, et qu'elle fut préjudiciable aux

(51) Journal des Savans, du 7 mars 1667, pag. m. 95.

(52) Porez Wicquef., Traité de l'Ambassadenr, liv. I , pag. 448 , et liv. II, pag. 426.

princes qui s'étaient ligués contré la maison d'Autriche.

(I) On prétend que ce furent les Français qui en dernier lieu témoignerent le plus de hâte.] M. Huber, qui est mort depuis quelque temps (53) professeur en droit dans l'académie de Frise, prétend (54) que la cour de France, bien résolue à la guerre, cacha finement ce dessein tandis que le duc d'Orléans était à Bruxelles. Elle se faisait prier par la Hollande: ce jeu dura plus d'un an ; mais après le retour du duc, et la défaite des Suédois à Nortlingen, le cardinal de Richelieu témoigna un empressement extrême pour se liguer avec la Hollande. Neque tamen uliter se commisere, quam ubi præter Suecos, etiam Belgas fœderatos stabili et fidenti fœdere sibi conjunxissent, à quo multiin Hollandia imprimis, adhuc erant alieni. Mirum est, quanto studio et fervore Richelius extremo tempore, cum prius se rogari passus esset in hoc fædere fabricando versatus sit, quod tandem confectum die viii februar. m. DC. XXXV (55). Si l'on en veut croire les Français, le cardinal ne sortit de son irrésolution que par la force des machines que les Hollandais firent jouer. Nous avons déjà our là-dessus M. Silhon (56); mais il va nous dire bien d'autres choses. « Ce » qui sit prendre parti en cet état » d'incertitude, et tomber la balance » dans les contre-poids que faisaient » diverses considérations dans l'âme. » du roi et du cardinal, fut la trêve » que les Hollandais se laissèrent clai-» rement entendre qu'ils feraient, si » nous ne nous résolvions à la guerre. » Les conséquences de cette trêve » ( s'ils l'eussent faite ) étaient sans. » doute fort à craindre pour nous et » pour nos autres allies, mais non, » pas au point qu'on se le représen-

(53) On écrit ceci le 7 de décembre 1695. (54) Quanquam Gallis erat fixum animo, rebus Hispanorum labefactates, spe certal magno-rum progressuum, in bellum adversus illos rum progressuum, in bellum adversus illos erumpere, tam callide tamen hoc consilium dissimuldrunt, ut à Forieratis, quos interim mo-dicis fovebant subsidiis, per integrum annum sequentem se rogari et observari sustinuerint. Priusquam animum et arma detegerent, facto opus esse judicdrunt, ut regis fratrem cum matre Bruxellis agentem, sibi reconciliarent, eumque in Gallid completerentur. Ulric., Huber, Hist. Civilis, tom. III, pag. 180. (55) Ulrio. Huber, ibid., pag. 1

(55) Ulrio. Huber, ibid., pag. 182. (56) Dans la remarque (H), citation (48).

» seph et Charnassé, qui poussaient » fortement à cette roue, le figure-» rent..... Les présens, qui ne furent » point épargnés de la part de mes-» sieurs des Etats, durant cette pour-» suite et depuis, acheverent d'a-» planir toutes les difficultés qui s'y » rencontrèrent. Outre cela, comme » la crainte des inconvéniens dont la » trêve nous menaçait avait été le » plus puissant motif qui nous avait » fait entendre à la guerre, l'espé-" rance des fruits que nous en de-» vions recueillir ne fut pas un pe-» tit charme pour nous y engager. » C'était à peu près la moîtié de tout » ce que l'Espagne possède aux Pays-» Bas, qui nous en devait revenir » par les conditions du traité, et le » partage entre les Hollandais et nous » en était fait sur le papier, avec une » telle bienséance que chacun avait » pour soi ce qui l'accommodait le » mieux en cette prétendue dépouil-» le. Avec ces machines, ils nous » poussèrent où ils voulurent; et » l'ardeur que nous fîmes paraître à » suivre tous leurs mouvemens fut si » grande, qu'au lieu qu'ils nous eus-» sent donné de l'argent pour nous » obliger à rompre, si nous leur eus-» sions tenu le marché haut, ils en » obtinrent de nous en une quantité » notable, et ne voulurent pas même » le recevoir qu'en quarts d'écus de » poids, afin de les pouvoir conver-» tir avec plus de profit aux espèces » de leur pays. Ce qui fut le meilleur » pour eux fut que nous consentîmes » que le prince d'Orange aurait toute » la direction de la guerre, et que » nos généraux lui seraient subalter-» nes et recevraient la loi de lui (57). » (K) Ce fut la plus pitoyable campagne que l'on vit jamais. ] Laissons parler un historien qui n'est ni Français, ni Hollandais, ni Espagnol. Comme les Français, dit-il (58), marchaient vers Maestricht avec plus

avec des troupes qui n'étaient pas ex-

de trente mille hommes de guerre et quarante canons, le prince Thomas,

» tait à la cour, et que le père Jo- trémement fortes, essaya de leur disputer le passage à Avesnes (59), où il fut battu, et perdit beaucoup de gens. Ensuite les victorieux s'étant avancés sans trouver d'opposition, se joignirent au prince d'Orange, qui les attendait avec vingt mille hommes de pied , six mille chevaux, et quatrevingts pièces de canon. Cette armée paraissait épouvantable, tant par son nombre que par sa valeur, et déjà le monde s'attendait à des succès qui répondraient à la grandeur de ses forces. Mais quels furent ses exploits? Elle força une bicoque (60), où il fut commis des barbaries épouvantables (61): elle fit semblant d'aller à Bruxelles; mais le prince d'Orange ayant retardé la marche, donna le temps aux Espagnols de s'en approcher (62). Elle mit le siège devant Louvain avec le succès que l'on va lire (63) : « La hardiesse des attaquans » ayant été d'abord un peu arrêtée, » l'armée française commença à se » dissiper; car les Hollandais faisant » venir ponctuellement des lieux voi-» sins des vivres pour leurs troupes, » n'en laissaient pas suffisamment » pour les Français, qui, bien que par leur hardiesse et par leur force » ils eussent pu surmonter toutes sor-» tes de périls, éprouvaient que la » faim était un ennemi invincible. » Une grande partie périssait de mi-» sère ; une plus grande partie désertait, qui étaient tués ensuite par » les paysans; de sorte que les forces » étant extrêmement affaiblies, et les » vivres ayant manqué, les généraux » tombèrent d'accord qu'il fallait le-» ver le siége, et permettre à chacun » de se sauver où il pourrait. Les » chefs, et ceux qui restèrent de » l'armée de France, furent réduits » à s'aller embarquer en Hollande, » où le peuple se moquait d'eux, » voyant qu'il ne restait plus d'une

<sup>(57)</sup> Silbon, Échircissement de quelques Difficultés, etc., pag. 127, 128.
(58) Baptiste Nani, listoire de la République de Venise, tom. IV, liv. X, pag. 7 de l'édition de Hollande, 1682. Je me sers de la traduction de M. l'abbé Talleimant.

<sup>(59)</sup> Il fallait dire Avein.
(60) Tillemont.
(61) Le pillage, le meurtre, le violement (01) Le pillage, le meurire, le violemri des femmes et méme des religieuses, la profanation des choses saintes, y furent horribles. De Pontis attribue tout cela aux troupes de Holande. Les écrivains espagnols déclamèren d'une grande force là-dessus, pour rendre odieux les Français. Voyes le Discours que don Francisco de Quévedo adressa au roi de Français. (63) Nani Histoire de la République de Vec. (62) Naui, Histoire de la République de Ve-ise, tom. IV, liv. X, pag. 7. (63) Là même, pag. 8.

» si importantes conquêtes, qu'un » petit nombre de gens abattus, dans » le désordre, et contraints de se ré-» fugier chez leurs alliés (64).... L'ar-» mée française ne fut pas sitôt dis-» sipée que la crainte qui troublait » auparavant les provinces qui dé-» pendent de l'Espagne, vint trou-» bler les Hollandais à leur tour, et » les pénétra jusque dans le cœur. » Le comte d'Embden surprit le fort » de Schenk...., qui ouvre l'entrée » dans le cœur de la Hollande. Le » prince d'Orange, sans perdre » temps, alla y mettre le siége. » Le cavalier Nani fait ici une lourde faute: il suppose d'un côté que les Espagnols ne prirent le fort de Schenk qu'après la dissipation des troupes françaises; et de l'autre, que les Francais n'eurent point de part à la re-prise de ce fort. Ce sont tous mensonges (65). Silhon en parle bien autrement. C'est bien plus, dit-il (66), après avoir rapporté la mauvaise foi dont il accuse les Hollandais, comme si la fortune nous eut voulu donner un moyen de nous venger généreusement des Hollandais, et de leur rendre du bien pour le mal qu'ils nous avaient fait : elle permit que les Espagnols surprissent le fort de Schenk dans le Betau; c'est-à-dire, qu'ils eussent l'entrée dans les propres entrailles de la Hollande (67)..... En ce dur et triste accessoire la France ne manqua point à ceux-ci; et sans se souvenir de ce qui s'était passé de leur part en notre armée, elle envoya ordre au maréchal de Brézé, qui était demeuré seul à la commander, de ne se séparer point du prince d'Orange, jusqu'à la réduction du fort de Schenk, qui se fit plusieurs mois après son attaque.

Mais voici des réflexions plus mystérieuses. J'ai lu dans un livre imprimé l'an 1654 (68), que les Français se sont plaints que les Hollandais avaient laissé prendre le fort de

(64) La même, pag. 10. (65) Lises de Pouis et Puysigur, qui servaient dans l'armée française; vous y verres que les Français furent employés au siège du fort de Scheil.

(66. Silbon, Éclaireissement de quelques Dif-feultés, pag. 133, 134. (67) La méme, pag. 134, 135. (68) Intitulé: Apologie pour la Maison de Nassau, ou Réfutation des calomnies contenues

» si grande armée, qui aspirait à de Schenk, asia d'avoir un prétexte de séparer les armées dont la jonction leur était suspects. Voici les paroles de ce livre (69) : Si l'on en voulait croire les Français, ils nous donneraient d'une autre tablature; car ils disent que cette perte fut faite du consentement des Etats, qui, jaloux de voir les forces d'un si puissant roi entrer trop proche de leurs limites, laissèrent perdre exprès ledit fort, pour avoir occasion de se séparer d'avec l'armée de France, pour reprendre la clef de leur pays; et pour maintenir leur dire ils alleguent deux raisons: la première est que l'on n'y laissa point de garnison considérable, et que les deux vaisseaux de guerre s'en étaient retirés le jour de la prise; et pour la deuxième raison, ils disent que l'on fit périr leur armée de nécessité; si bien que de quarante mille hommes, il n'en retourna pas plus que cinq mille en France; lesquelles paroles il ne faut pas prendre pour article de foi.

(L) ..... Les Français en ont imputé la faute au prince d'Orange.] Je ne cite point les auteurs qui ont écrit depuis l'an 1672 : Un de Pontis (70), qui nous représente ce prince tout-à-fait chagrin de la victoire d'Avein; un abbé Bizot (71), qui accuse la Hollande d'avoir agi de mauvaise foi dans le siége de Louvain, et en quelques autres rencontres. Je citerai un ouvrage imprimé l'an 1651. Voici ce que l'on y trouve (72) : « Les Hol-» landais ne mirent pas long - temps » à nous faire ressentir les effets de » cette jalousie. Le gain de la batail-» le d'Avein, dont le premier mou-» vement de nos armes fut suivi, » contre l'attente de tout le monde, ne leur donna guère moins d'alar-» me qu'aux Espagnols qui la perdirent; et de peur que cet avantage n'en tirât d'autres après lui, comme » c'est la coutume, et que nos géné-» raux qui étaient le maréchal de » Châtillon et le maréchal de Bréze,

au livre intitulé : de Stadhouderlyke Regeerin-

au nyre mutus: de Stadhouderlyke Regeeringe, par P. L. J.
(60) Pag. 295.
(70) De Pontis, Mémoires, t II, p. 76, 77.
(71) Hollande Métallique. Voyes le Journal des Savans, du 19 janvier 1688, pag. 237, édit. de Hollande.

(72) Silhon, Éclaircissement de quelques Dif-ficultes, pag. 131.

ne poussassent plus avant la vic-» toire, le prince d'Orange leur en-» voya ordre de le venir joindre. Si » néanmoins Châtillon, qui ne savait » qu'aller droit aux choses dont il se » mêlait, en eût été cru on fût allé » assiéger Namur, et faire là un bon » établissement, nonobstant les or-» dres du prince d'Orange. Mais Bré-» zé, qui avait la confidence du ca-» binet et le secret des affaires, s'y » opposa et fit résoudre son compa-» gnon à obeir à leur généralissime, » la nation française en horreur de-» suivant l'intention de la cour. Et » ce fut là le premier germe de divi-» sion qui vint depuis si fortement » à s'éclore entre ces deux généraux, » qu'ils furent une fois à en mettre » l'épée à la main l'un contre l'au-» tre (73)...... Le prince d'Orange » fit promener si long-temps notre » armée sans rien faire, au siége de » Tirlemont pres, et la laissa telle-» ment dénuée de subsistances, quoi-» qu'il se fût obligé de lui en fournir » (74), qu'elle se désit d'elle-même, » ou plutôt que les Hollandais la dé-» firent sans combattre, à faute de » la secourir, et qu'ils en eurent la » dépouille qui était ample et riche, » presque pour rien. Outre cela, ce procedé du prince d'Orange, et les » longueurs et tournoiemens des mar-» ches de son armée et de la nôtre, » sans rien entreprendre, donnérent » loisir aux Espagnols de revenir de » la consternation où la bataille d'A-» vein les avait jetés, et d'évoquer » un puissant secours d'Allemagne, ·» qui nous mit presque sur la défen-» sive. » Copions ici ce que l'on trouve dans

un ouvrage que s'ai cité plusieurs fois. « L'on eut avis presque en même » temps de la défaite du prince Thomas a Avein , qui causa une grande » consternation à tout le pays. L'ar-» mee française s'étant depuis avan- cée jusqu'aux portes de Bruxelles, » il ne s'est jamais vu une telle épou-» vante parmi ces peuples. Le cardi-» nal infant avait déjà fait transpor-» ter les plus précieux meubles du » palais à Anvers, et border le canal » de toute son armée, résolu d'aban-

(73) Silbon, Éclàircissement de quelques Diffi-cultés, pag. 133. (74) M. Buber nie cela. Voyes la remarque (N), citation (80).

» donner lui-même Bruxelles, si la » faim et Picolomini qui arriva avec » le secours d'Allemagne, n'eussent contraint nos gens de se retirer. » On disait aussi que le prince d'0-» range n'était pas trop aise de les » voir si avances dans le pays. La » reine-mère et Madame s'étaient » déjà réfugiées à Ληνετε, où leurs of-» ficiers furent contraints de se tenir » cachés assez long-temps pour évi-» ter la fureur de ce peuple, qui avait » puis le saccagement de Tirlemont » (75). » Un général qui aurait voulu, ou qui aurait su profiter de cette étrange consternation qui avait saisi la cour de Bruxelles, que n'eût-il pas fait? Un consul romain en pareil cas eût rendu bon compte d'une province avant la fin de l'année.

(M) Le cardinal de Richelieu..... s'était laissé tromper par les Hollandais. ] « Ceux-ci devaient atta-» quer avec cinquante mille hommes » de pied et dix millè chevaux les » provinces qui obéissaient à l'Espagne..... L'on avait ainsi partagé les » conquêtes : le Luxembourg, Na-» mur, le Hainaut, l'Artois et le » Cambrésis devaient être pour la » France, avec une partie de la Flan-» dre en decà de la ligne que l'on devait tirer de Blachemberg entre Bruges et Dam, en y comprenant Ruremonde. Le reste devait appartenir aux états de Hollande, qui promettaient de laisser l'exercice de la religion catholique en tous les lieux où elle se trouverait. On convenait aussi de ne faire ni paix ni trêve que d'un commun consentement, et de n'entrer en aucun accommodement ni traité, que les » Espagnols n'eussent été entièrement chassés des Pays-Bas. On devait assiéger les places alternativement, à savoir une de celles qui seraient destinées à la France, et » ensuite une de celles qui seraient » assignées à la Hollande; et laisser » aux généraux d'armée le choix d'attaquer celles qu'ils jugeraient » à propos. On devait, outre cela, » mettre conjointement une armée » navale en mer. La France devait » déclarer la guerre à l'empereur,

(75) Mémoires de M. le duc d'Orléans, pag-271, 272.

» et à tout autre prince qui sur » ce sujet entreprendrait d'apporter » quelques troubles aux états des » Provinces-Unies (76). » Sur cela on fait ce dilemme : ou le cardinal de Richelieu a été persuadé que les llollandais observeraient ce traité, ou il n'en a pas été persuadé. S'il l'a été, qu'avait-il fait de ses lumières? Le plus petit sens commun ne dicte-t-il pas qu'il était incomparablement plus de l'intérêt de la Hollande, que l'Espagne conservat une partie du Pays-Bas, que de souffrir qu'il fût entièrement partagé entre la France et les Provinces - Unies? Si le cardinal de Richelieu ne croyait pas que la Hollande fût assez simple pour consentir que l'Espagne perdit tout ce pays-là, il était bien simple lui-même de faire un traité qu'il savait bien que la Hollande n'exécuterait jamais , et que le bien public, la loi souveraine des états, ne lui permettrait jamais d'exécuter. J'avoue qu'il est difficile de tirer de ce labyrinthe le cardinal, et de ne voir point qu'il fit un grand pas de clerc; à moins qu'on ne dise que le pitoyable état où étaient les Suedois, et l'assront sanglant que la France avait reçu par la détention de l'archevêque de Trèves, ne permettaient point à cette couronne de laisser l'Espagne en repos, et l'engageaient à se liguer avec la Hollande à des conditions qu'on savait hien qu'elle n'exécuterait jamais entièrement. Le mal présent exigeait qu'on se contentat de l'exécution d'une partie, et réflexions de M. Silhon (77).

«Les Hollandais, par ce moyen (78), » faisaient deux choses fort considé-» rables pour eux : l'une de nous em-» barquer dans la même guerre qui » les occupait, d'où il leur était ap-» paremment infaillible de ne sortir » jamais que par une paix qui les » ferait reconnaître pour souverains » par ceux qui les traitaient de sujets : ce qu'ils s'étaient proposé en traitant avec nous ; l'autre, qu'en-» core que le partage concerté, s'il » venait à s'accomplir, leur dût être

(76) Nani, Histoire de la République de Venise, tom. IF, pgg. 5.
(77) Silhon, Éclaireissement de quelques Difficultés, pag. 130, 131.
(78) Cest-à-dire, par le traité conclu avec la

» un principe immortel de jalousie, et qu'ils crussent que nous avoir pour voisins au lieu des Espagnols, n'était que changer de crainte, et peut-être qu'empirer de condition, » ils jugerent qu'il valait mieux s'exposer à un mal certain et contre » lequel il y avait plusieurs remedes pour obtenir un bien présent et » d'une telle importance, que celui » de nous rendre compagnons de » leur fortune ; c'est - à - dire de lui » donner par cette société une base » plus sûre et plus ferme qu'elle n'a-» vait. Qu'à la vérité ils souffriraient » bien que nous nous rendissions » maîtres des places de la mer, qui » étaient si fatales à leur commerce » entre les mains des Espagnols, et » même de quelques autres de leurs » places qui étaient frontières des » nôtres: mais que de nous établir » dans le cœur de la Flandre, et aux » lieux qui leur étaient proches, ce » qui leur faisait de la peine; ou que
 » le cours de la guerre l'empêcherait » de lui-même, ou qu'ils trouveraient » moyen de le divertir, soit en ces-» sant d'agir contre les Espagnols, » et d'occuper comme ils faisaient » une partie de leurs forces; ou pre-» nant le temps de s'accorder avec » eux sous quelque prétexte plausi-» ble que l'état des choses leur four-» nirait. »

(N) Un jurisconsulte frison le fait voir au cavalier Nani. ] Ce cavalier s'est imaginé que le prince Frédéric-Henri laissa périr l'armée de qu'on laissat faire le temps. Voici les France pour se venger d'une injure qu'il avait recue du cardinal de Richelieu, et qu'il chercha l'occasion de faire voir à toute l'Europe qu'il avait plus de génie que ce cardinal. Il n'y a point de doute, dit-il (79), que de même que les Provinces-Unies avaient consenti à tous les partis qui pouvaient obliger les Français à rompre ouvertement avec l'Espagne, elles ne craignissent rien tant, après avoir obtenu ce qu'elles souhaitaient, que de les avoir sous ombre d'amitié pour voisins. Aux intérêts généraux de la Hollande venaient se joindre les ressentimens particuliers du prince d'Orange contre Richelieu; car celui-ci, quoiqu'il fit profession d'être ami de

(79) Nani, Histoire de la République de Ve-nise, tom. IV, pag. 9.

ce prince, et lui témoignat de la con- tout, le cavalier Nani juge de leurs fiance, avait, pou d'années auparavant, par quelques pratiques secrettes, táché de se rendro maître d' Orange, ville dont les aînés de la maison de Nassau portent le nom, et qui est située vers le Dauphiné : mais comme ce dessein ne réussit pas, le cardinal cacha la chose tout autant qu'il pui, et empécha qu'on en parlât. Frédéric-Henri de son côté dissimula cette injure avec autant d'artifice qu'on en avait apporté pour la supprimer, et attendit une occasion favorable pour s'en venger. Enfin ce prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de lui, que si par la prise de plusieurs places d'importance il avait acquis la réputation d'un grand courage et d'une grande valeur, en surpassant Richelieu par son esprit, on ne lui pouvait refuser dans le monde la louange d'une grande politique et d'une grande prudence. Richelieu néanmoins, voyant qu'il avait besoin de l'alliance des Hollandais et de l'amitié de ce prince dans la guerre qui avait été entreprise, méprisa les moindres vengeances pour s'appliquer aux plus grandes. Voyons la réponse de M. Huber.

Il dit, 1º. que si les Français manquèrent de vivres, ce fut leur faute : que n'établissaient-ils des magasins? Le traité ne portait pas que la Hollande leur fournirait les provisions nécessaires (80); que si les vivandiers aimaient mieux vendre leurs denrées aux Hollandais qu'aux Français, c'était parce que ceux-ci n'avaient point d'argent et n'observaient point de discipline (81); 2°. qu'il ne tenait qu'aux Hollandais d'éloigner de leurs frontières les états du roi de France, en s'accordant avec l'Espagne, et que la haine qu'ils avaient pour la nation espagnole ne leur donnait pas le temps de réfléchir sur le mal que c'est d'être voisin de la France (82); et qu'après

mœurs selon les ruses mystérieuses d'Italie. Non est dubium quin Nanius Belgarum ingenia moresque secundum Italos corumque profundas artes æstimet (83); 3°. que le prince d'0range étant le généralissime des deux armées, et ayant travaillé avec ardeur à la conclusion de cette ligue, il n'y a point d'apparence que pour se venger de quelques pratiques du cardinal, il eut voulu se priver de la belle gloire d'une très-heureuse campagne, ni exposer la république au ressentiment d'un allié si nécessaire et si redoutable; 4°. ensin, que, l'alliance ayant subsisté pendant douze ans, les Français ne se sont pas plaints de la prétendue perfidie. Arausionensis summo studio belli societatem procuraverat, imperium in ipsum Gallorum exercitum suo conjunctum acceperat, ut omnis gloria in ipsum redundaret : hoc unicè in eam gratian ut propter evanidas in arcem Arausionensem insidias à Richelio propositas, regem potentissimum deformi proditione lethaliter offenderet? Remque publicam tunc ejus amicitiæ indignam daret præcipitem et societatem tanta principis, ipsius cura sudioque contractam incontinenti abrumperet? Quid enim aliud ab immani proditionem perfidiaque poterat expectari? Cum tamen eadem societas per duodecim annos continuata sit, nec quicquam ejusmodi tunc temporis vel unquam postea Galli de faderatis Belgis, etiam cum irati essent, conquesti fuerint (84).

Je ne crois pas qu'on puisse oppo-ser à ces raisons de M. Huber \* ce que M. du Maurier rapporte du chagrin que le prince Frédéric-Henri se plut à faire au cardinal de Richelieu. pour se venger de l'entreprise que ce cardinal avait formée sur la princi-

(80) In fædere non erat comprehensum, ut

(82) Nikil est certius, quam odium Hispanica

gentis plerisque Belgis tum nequedum permisisse, ut quantum à Gallorum vicinia periculum immineret, ad animum revocarent.

(83) Idem, ibidem.

Belge in hostili solo Gallis de commentu pro-apicerent; id ipite incumbebat pro se, uti Belge pro sute id atagerunt. Ulric. Huber, Hist. ci-vilis, tom. III, pag. 188. (81) Si negociatores Belgis quam Gallis ven-dere maluerint, ac indè Gallorum inopia sit orta, id horum rapinis et stipendiorum defec-tui imputandum. Si hafe fiducia Brabantism in-gressi sunt, quòd Batavi illos alerent, malè ra-tionem putaverunt. Idem, ibidem. (83) Nikil et certius, quam odium Hisancia-

<sup>(84)</sup> Idem, ibidem, pag. 189, 190. \* Joly rapporte un passage des Mémoires chronologiques de d'Avrigny, qui combat l'op-nion de Huber. Meis d'Avrigny nomme cet aumon de nuper. mias d'Avrigoy nomme cet au-teur Habert, et Joly ne faisant pas observer qu'écrire Habert est une faute, ne donne-til pas à penser que Bayle en a fait une en mettos. Huber. Ulric Huber, né en 1636, mort en 1604, a un article dans le Dictionnaire da Chanfepié.

pauté d'Orange. Cet auteur assure (85) que le prince cacha son ressentiment dans son cœur, et attendit une occasion favorable de s'en ressentir, qui ne tarda guère à se présen-ter; car...... (86) l'armée de France ayant défait à plate couture les forces d'Espagne à Avein, se joignit au prince d'Orange après avoir saccagé une partie du Brabant; mais le prince, qui avait toujours sur le cœur l'affaire d'Orange, et qui n'aimait pas mieux le voisinage des Français que celui des Espagnols, manque de vivres et de subsistances fit ruiner notre armée victorieuse, qui s'étant retirée en Hollande après la levée du siége de Louvain, sous prétexte de l'approche de Picolomini avec une armée d'Allemagne, y périt la plupart de faim, de misère et de maladie; n'en étant pas retourné la sixième partie dans le royaume. Le prince d'Orange regardait le cardinal de Richelieu comme un ennemi réconcilié, qui ne le recherchait que parce qu'il avait nécessairement affaire de lui et pour cela, sous main, il lui faisait tous les déplaisirs et toutes les mortifications dont il était capable, donnant retraite favorable à tous ceux qui étaient disgraciés en Fran-ce, et les honorant des plus beaux emplois et de sa confiance même, comme il le fit bien paraître entre autres à MM. de Hauterive et de Beringhen, qu'il considérait autant pour choisit ce jour. Voyez le Ménagiana, faire dépit au cardinal, que parce vous y trouverez ceci (89): Monsieur qu'ils le méritaient : et le cardinal de Richelieu, tout puissant qu'il était, se voyait force d'avaler ces pilules, ayant nécessairement besoin de la diversion de Hollande pour le bien de ses affaires (87)...... Ainsi il continua de rechercher l'amitié de M. le prince d'Orange, et il fut arrêté que dorénavant chacun attaquerait l'ennemi commun de son côté. Du depuis il entretint une fidèle et parfaite correspondance avec le prince : et le prince que s'étalt assez vengé, et tirait un grand avantage de l'alliance avec la France, exécuta depuis les traités de bonne foi. On voit manifestement que ce n'est là qu'une copie

des médisances du cavalier Nani; et comme d'ailleurs les mémoires de du Maurier sont postérieurs à l'an 1672, ils ne sont point propres à servir de preuve. Ce serait en tout cas un fait d'où l'on pourrait recucillir qu'un roi s'expose à de grands malheurs, lors-qu'il se sert d'un premier ministre qui est haï personnellement dans le pays de ses alliés. Louis XIII en aurait fait une triste expérience ; ils auraient sacrifié ses armées à la passion de se venger de son cardinal. Ce sacrifice eut été une voie bien ingénieuse de vengeance; car rien n'est plus propre à renverser un premier ministre, que les mauvais succès de la guerre. Mais ne croyons pas tout ce système de l'historien de Venise et de M. du Maurier.

(0) On le dégoûta de la lecture.... en lui faisant lire un ouvrage qui lui déplaisait.] « Le roi Louis XIII, pour n'avoir pas été conduit selon ses inclinations, ni par le chemin que » son esprit voulait prendre, se lassa » tellement dans la lecture utile, mais » désagréable, des Antiquités de Fau-» chet, qu'il eut une aversion si gé-» nérale pour toutes sortes de livres, » et si longue, qu'elle n'a pu être bor-» née que par la fin de sa vie. » L'auteur dont j'emprunte ces paroles (88) cite Gomberville, dans la Doctrine des Mœurs, et met ce fait sous le 24 de mars. Je ne sais pas pourquoi il de Gomberville, de l'académie française, était fils d'un buvetier de la chambre des comptes. Il a écrit dans son livre de la Doctrine des Mœurs que ce qui détourna le roi Louis XIII de l'étude, fut qu'on lui donna à lire l'Histoire de France, par Fauchet. Le mauvais langage de cet auteur lui donna ce dégout, quoique d'ailleurs il y ait de bonnes choses.

(P) Il ne fut pas bien instruit aux lettres, et il ne les aima point.] M. le Vassor, qui a donné au public le premier volume de l'Histoire de Louis XIII, remarque avec heaucoup d'étonnement qu'il n'a trouvé

<sup>(85)</sup> Du Maurier, Mémoires pour l'Histoire de Hollande, pag. 321. (86) Là même, pag. 322.

<sup>(87)</sup> La même, pag. 324.

<sup>(88)</sup> Le père David l'Enfant, dominicain, Histoire générale de tous les Siècles de la nouvelle Loi, mois de mars, pag. 160.

<sup>(89)</sup> Ménagiana, pag. 219 de la première édition de Hollande.

que peu de choses de l'éducation de Paris, et avait beaucoup de mérite, ce roi (90) \*. Il dit que le gouverneur (91) qu'Henri IV lui donna, n'avait pas les qualités que cet emploi important demande; et que la peinture qu'un auteur (92) vient de nous faire des amours extravagans et romanesques de la vie et de la mort tout-n-fait épicurienne de Vauquelindes-Ivetaux, premier précepteur de Louis XIII, est une preuve certaine qu'Henri IV, qui l'avait choisi de son propre mouvement, n'était pas bon connaisseur en gens de mérite (93). Il ajoute qu'un an après la mort de , Vauquelin perdit cet em-Henri IV ploi par la jalousie de certaines gens, et que Nicolas Lefebvre lui succéda, homme distingué par sa science et par sa piété, qui mourut un an après, et que Fleurance Rivaut, habile mathématicien, dit-on, monta de la charge de sous-précepteur à celle de précepteur en chef. Un jeune homme, continue-t-il, qui passe par tant de mains différentes, ne devient pas ordinairement fort habile.

Il est certain que Nicolas Vauquelin, sieur des Ivetaux, avait de l'esprit et du savoir. Il était fils de monsieur de la Frénaie, président au bailliage et siège présidial de Caen, en l'année 1605, dont il se voit un grand recueil de vers, imprimé à Caen (94). Nicolas Lefebvre était de

(9d) Le Vassor, Histoire de Louis XIII, tom.

I, pag. 667.

\* Pour y supplier , Joly rapporte, 1º. lettre écrite , en 1643, par le R. P. Cotton au R. P. Burtigius, touchant l'éducation de Louis XIII. 2º. Extrait d'une lettre du père Pierre Mille-pied., compagnon du R. P. Cotton, au R. P. Richeome, du 9 octobre 1613; 3º. Extrait des manucrits de Dupuy. Il y sonte quelques par-ticularités sur Louis XIII, tirées des mémoires manuscrits de M. de la Mare, Tous ces mor-ceaux confirment ce que dit Bayle, que Louis XIII n'était pas instruit, et n'aimait pas les lettres. On e cependant imprimé les Préceptes d'Agapé-On a espendant imprime les Pricepies a Agnpe-tus à Justinian, mie en français par le roi Louis XIII, 1612, in-8°. Le prétendu traducteur n'avait que onze ans, et peut-être anrait-il dà avoir place dans les ouvrages de Baillet et de Klefeker. Il est à croire que le travail de sa majesté anfant avait sit au mains paus nes Lafebres. enfant avait été au moins revu par Lesebvre,

enisti avant ete at monte son précepteur.

(91) Gilles de Souvré.

(92) Vigneul Marville, dans ses Mélauges
d'Histoire et de Littérature. Voyes aussi le l'er. tome du Chevreana, pag. 292 et suiv., édit. de Hollande.

(93) Le Vassor, Histoire de Louis XIII, tom.

1, pag. 668. (94) L'abbé de Marolles, au Dénombrement des auteurs qui lui ont donné des livres.

un savoir exact, profond, étendu, une grande probité, une modestie incomparable. Son article est bon dans le Dictionnaire de Moréri. Voyez aussi les éloges que Casaubon lui a donnés (95). Il avait été choisi par Henri IV pour instruire le prince de Condé (96); mais non pour précepteur du dauphin, comme l'assure le Grain (97). Ce fut sous la régence de Marie de Médicis, qu'il fut élevé à cette charge (98). Il mourut le 3 de novembre 1612, agé de soixante-huit ans et quelques mois. Mais supposons tant qu'on voudra que lui et des Ivetaux avaient un très-grand mérite, et que la qualité de bon précepteur, qualité plus rare que celle de précepteur n'est commune, se trouvait unie dans leur esprit avec celle de savant, nous n'en pourrons point conclure que Louis XIII ait été bien élevé; car ils ne furent que très-peu de temps les directeurs de ses études. Il faudrait savoir comment s'acquitterent de leur charge ceux qui vinrent après Lefebvre. On ne saurait guère se prévenir en leur faveur, quand on songe qu'ils s'obstinérent à lui faire lire les ouvrages de Fauchet qui lui déplaisaient. Ce n'était pas le moyen de former son goût : c'était le chemin de le rebuter. On dit néanmoins qu'il devint assez délicat sur le chapitre de l'éloquence, et que les harangueurs de ce temps-là lui déplaisaient infiniment, quoique ses éloges fussent la matière de leurs discours. Voici mon témoin (99): « Louer toujours, admirer » toujours, et employer à cela des » périodes d'une lieue de long, et des » exclamations qui vont jusqu'au ciel, » cela fait dépit à ceux-mêmes que » l'on loue et que l'on admire. Les » victorieux s'en sont plaints au mi-» lieu de leurs triomphes. Et je sais » de bonne part, que le feu roi se re-» gardant un jour au miroi?, étonné » du grand nombre de ses cheveux » gris, en accusa les complimenteurs » de son royaume, et leurs longues

<sup>(95)</sup> Casaub., exerc. XVI in Baron., cap. LXXX, pag. m. 551.

<sup>(</sup>ofi) Continuat. Thuani , pag. 3,8.

<sup>(97)</sup> Le Grain , Décade de Louis XIII , pag. 3. (98) Continuat. Thuani , pag. 318.

<sup>(99)</sup> Balsac, avant-propos du Socrate chrétie folio ciij.

» le sais, ces paroles remarquables: » L'ai opinion que ce sont les haran-» gues qu'on m'a faites depuis mon » avénement à la couronne, et par-» ticulièrement celles de monsieur » le \*\*\*, qui m'ont blanchi la tête

» de si bonne heure. » (Q) Il fit paraître beaucoup de délicatesse d'esprit en plusieurs rencontres. Si ce que Balzac vient de nous apprendre ne paraît pas un bon commentaire de ce texte-ci, que dira-ton après avoir lu ces paroles du chevalier de Méré? « Comment se peut-il » donc faire que cette cour soit si » différente de ce qu'elle était autre-» fois? Henri-le-Grand, qui jugeait » bien de tout quoiqu'il n'eût guère » étudié que le métier de la guerre, » et le feu roi, ce me semble, n'y ont pas peu contribué. Ce prince, que nous avons vu, avait l'esprit déli-cat, et disait d'excellentes choses. » Peut-on rien dire de plus agréable que ce mot : Mettez votre chapeau, » Brion, mon frère le veut bien; et » tant d'autres que je pourrais rap-» porter? Comme il aimait la bonne » raillerie, il rebutait fort celle qui » prenait le contre-pied, et le C. D. R. » pensa être disgracié pour en avoir » écrit une au M. D. E., encore qu'elle » n'eût rien de coupable que d'être » fort mauvaise (100). » Une infinité de lecteurs entendront mieux ce qui concerne le mettez votre chapeau, Brion, etc., si je leur raconte la chose un peu amplement, et telle que M. Boursault l'a décrite. Feu M. le duc d'Orléans, Gaston de France, était si jaloux des droits attachés à sa qualité, que sur cet article il ne faisait grace à personne. Pour avoir le plaisir de voir les princes du sang chapeau bas en sa présence, quand il trouvait une occasion de leur parler, il les tenait le plus long-temps qu'il pouvait, et jamais ne se découvrait un seul moment, tant il avait peur d'oublier ce qu'il était. Louis XIII, allant un jour de Paris à Saint-Germain par une chaleur excessive, et Monsieur accompagnant sa majesté, les seigneurs qui étaient nu-tête aux portières du carrosse avaient toutes les peines du monde de résister à la

(100) Chevalier de Méré, Traité de l'Esprit, Pag. 23, édition de Hollande.

» périodes. Il dit à celui de qui je violence du soleil. Le roi, qui s'apercut de ce qu'ils souffraient, eut la bonté de leur dire : Couvrez-vous, messieurs, couvrez-vous; mon frère le veut bien (101).

(R) Je copierai le caractère qu'on lui donne dans l'Histoire de l'Edit de Nantes. Il était..... « jaloux de sa » puissance jusqu'à l'excès, quoiqu'il » ne sût ni la connaître, ni en jouir. Jamais dans tout le cours de sa vie, » il ne put ni l'exercer par lui-même, » ni la souffrir dans les mains d'un » autre. Il lui était également impos-» sible de n'élever pas ses favoris à » une extrême puissance, et de les supporter dans cette grandeur que » lui-même leur avait donnée. A » force de les enrichir, il les mettait » en état de lui déplaire. L'excès de » sa complaisance pour eux était comme le premier degré de sa » haine: et je ne sais si on trouverait » dans son histoire l'exemple d'un » favori dont il ait plaint la mort ou la décadence. Mais ses sentimens demeuraient cachés dans son cœur, et parce qu'il les communiquait à peu de personnes, ceux qui veulent qu'il y ait toujours du mystère dans la conduite des princes, l'accusaient d'une noire et profonde dissimulation. A dire le vrai au fond, la raison de son silence était qu'il ne se fiait ni à lui-même, ni à personne; et qu'il avait beaucoup de timidité et de faiblesse. Presque tous ceux qui ont parlé de lui reconnaissent qu'il avait du courage; que dans le danger il ne perdait pas le jugement; qu'il aimait et entendait la guerre; qu'il possé-dait plusieurs belles connaissan-» ces; mais qu'il n'avait pas la force » de régner (102). » Ce portrait semble assez bien tiré d'après nature \*

(S) Un savant critique poussa M. Godeau d'une grande force. La déclaration du roi touchant cet acte de dévotion pour la Sainte Vierge est datée du 10 de février 1638. Vous la

<sup>(101)</sup> Boursault, Lettres nouvelles, pag. 381, édition de Hollande.

<sup>(102)</sup> Histoire de l'Édit de Nantes, tom. II, liv. V, pag. 220.

<sup>&</sup>quot;Joly donne comme plus ressemblant le por-trait de Louis XIII, qu'on trouve, pages 304 et suiv. du tome II des Meinoires de d'Avrigny.

trouverez toute entière dans le Mercure Français (103); je me contente d'en détacher cette partie : « A ces » causes nous avons déclaré et décla-» rons, que prenant la très-sainte » et très-glorieuse Vierge pour pro-» tectrice spéciale de notre royau-» me, nous lui consacrons particu-» lièrement notre personne, notre » état, notre couronne et nos sujets, » la suppliant de nous vouloir inspi-» rer une sainte conduite, et défen-» dre avec tant de soin ce royaume » contre tout l'effort de tous ses en-» nemis, que soit qu'il souffre le fléau » de la guerre, ou jouisse de la dou-» ceur de la paix, que nous deman-» dons à Dieu de tout notre cœur, il » ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. » Et asin que la postérité ne puisse » manquer à suivre nos volontés en » ce sujet, pour monument et mar-» que immortelle de la consécration » présente que nous faisons, nous fe-» rons construire de nouveau le grand » autel de l'église cathédrale de Pa-» ris, avec une image de la Vierge, » qui tienne entre ses bras celle de » son précieux fils, descendu de la » croix ; nous serons représentés aux » pieds et du fils et de la mère, com-» me leur offrant notre couronne et » notre sceptre. Nous admonestons » le sieur archevêque de Paris, et » néanmoins lui enjoignons que tous » les ans, le jour et fête de l'Assomp-» tion, il fasse faire commémoration » de notre présente déclaration à la » grande messe, qui se dira en son » eglise cathédrale, et qu'après les » vepres dudit jour, il soit fait une » procession en ladite église, à la-» quelle assisteront toutes les compa-» gnies souveraines, et le corps de » ville, avec pareille cérémonie que » celle qui s'observe aux processions » générales les plus solennelles. Ce » que nous voulons aussi être fait en » toutes les églises, tant paroissiales » que celles des monastères de ladite » ville et faubourgs, et en toutes les » villes, bourgs et villages dudit dio-» cèse de Paris. Exhortons pareille-» ment tous les archevêques et évê-» de notre royaume, et néanmoins » leur enjoignons de faire célébrer (103) Tome XXII, pag. 284 et suiv. Voyes l'Histoire de l'Édit de Nantes, tom. II, p. 578.

» la même solennité en leurs églises » épiscopales, et autres églises de » leurs diocèses. »

M. Godeau fit une hymne sur ce sujet, dans laquelle le roi, s'adressant à la Sainte Vierge, lui étale le mérite extraordinaire du cardinal de Richelieu, et le reconnaît non-seulement pour son collègue, mais aussi pour un collègue qui veillait afin de laisser dormir son associé. Le jésuite (104)qui critiqua M. Godeau, sortit des termes de la modestie, et s'emporta; mais au fond il avait raison de censurer cette conduite. Je rapporterai un peu au long sa censure, et n'aurai pas peur d'en être blâmé, comme à l'égard de plusieurs autres citations empruntées de certains livres qui ne sont rien moins que rares; car le livre de ce jésuite n'est guere connu, et ne se trouve presque plus. Citonsen donc hardiment un bon morceau, qui nous apprendra que Louis XIII n'aimait point qu'on louât à ses dépens le premier ministre. Il sentait sa dépendance, mais il était fâché qu'on s'en apercût; et il est même certain que le cardinal ménageait adroitement, dans ses paroles et dans sa conduite extérieure, la délicatesse de son maître. Ainsi, M. Godeau se servait de flatteries qui n'étaient ni conformes au decorum, ni à la pradence (105). Cum Ludovicum XIII offerentem se ac regnum Mariæ Virgini, induceret, huic de isto sermonem assinxit, qui totus abhorreat a regis sensu et consuetudine, cardinalis prudentid, ac voluntate, rei naturd. Quid attinuit à rege, sancus ac religiosis suis ad Dei matrem precibus, cujusquam mortalis laudes admisceri? quid necesse fuit, minute atque enucleate exaggerari? quid convenit tam multis in tam exiguo carmine?.... Verum remitto pessimi poëtæ errata, atque condono. Quis hoc , Antoni , tibi ignoscat , vel civis bonus, vel vir non excors, quòd regi socium et consortent regni invidiosissimè addidisti?

Tandis (\*) qu'un si sage ministre Avec moy tiendra le timon.

(104) François Vavasseur, déguisé seus le nom de Caudidus Hésychius. (105) Anton. Godellus, Episcopus Grassensis, utrium Poëta, pag. 83 et seq. (\*) Pag. 136.

Quid ais, perduellis? Tenir le timon laboriosissimum, patientia injuriapatum cum rege pariter? neque est enim istuc proregem agere, sed una cum rege regem esse. Quod si de filio regis unico, herede proximo et vero, patre vivo, dicas, crimen imminutæ majestatis incurras : cum de nilul hujus perferens, undè peti vel tantulum majestas videretur? quam gnarus istorum cardinalis, neque quidquam tàm verens, quam ne quis istiusmodi parum consideratus sermo et improbus ac seditiosus ad aures regis accederet, aut in vulgus serperet? ut mirum sit, ni apud utrumque, si modò legere scriptiunculam istam tuam curavit, graviter offenderis. Præsertim cum nihil excusare posses, neque hoc tibi imprudenti excidisse, neque ullis versus angustiis, ac necile fuerit tam apertum nefas advertere, et invidiam verbis atque asperitatem vel tollere omnino, vel sic mitigare: Tandis qu'un si sage ministre dessous moi tiendra le timon... Juod sequitur, satis ridiculum, eundem cardinalem unum opponi inferis ac dæmonibus cunctis (\*i): Les enfers n'ont point de démon, dont je crai-gne rien de sinistre. Et hoc arrogans ac propè impium (\*2) : C'est par lui que tout m'est possible. Nempè si cardinalis affuisset, non esset rex mortuus. Vitandum sane fuit, ut ne id usurpares, in quo aperta assentatio minimum est, quod reprehendatur, illum ipsum regem futurum fuisse, nisi regi adjutor et comes adjunctus esset (\*3). Et vous en eussiez fait un roi, etc. Non possum verò tibi, Godello, non succensere quòd in tam effusis administri regii laudibus, regem deprimis, et nobis exhibes somniculosum, ac nihil agentem, qui hoc etiam confiteatur de se :

Je (\*4) goûte en repos le sommeil, etc.

Quem porrò regem? vigilantissimum,

avec le roi, tenere clavum et princi- rum cœli ac terræ insignem, qui multiplici et diversa in ultimas regni oras expeditione, valetudinem et corpus amisit, neque vitam longius, quam in quartum et quadragesimum annum produxit (106).

(T) L'autorité roy ale se fit sentir... alieno, de cive, de administro, de eo, plus fortement qu'elle n'avait jamais qui hoc sinè scelere cogitare non au- fait en France.] Chose remarquable! sit, dixeris: omni culpa, reprehensione, pæna liber sis? Nescis quam lui-même de l'autorité, ni d'une retinens Ludovicus auctoritatis? quam pleine liberté, la puissance royale s'est plus fortement établie qu'elle n'avait fait sous les monarques les moins dépendans de leurs ministres, et les plus habiles dans l'art de re-gner. C'est proprement sous Louis XIII que les rois de France ont été mis hors de page, et non pas sous le règne de Louis XI. C'est au cardinal de Richelieu qu'on doit imputer cela ; c'est lui qui commença l'œuvre de la puissance arbitraire, et qui l'amena bien près de la perfection; mais non pas aussi près que l'on s'en plaignait alors: cessitate coactum fecisse; cui tam fa- la suite a montré qu'il manquait beaucoup de choses à cet ouvrage; on les y a jointes depuis, ou on les y joint encore. Les peuples et les magistrats sentirent cette nouveauté, et en murmurèrent (107). Ce fut le sujet de mille conversations. Costar raisonna une fois contre un politique qui lui soutenait, « qu'il n'y a point de prin-» ces plus dangereux que ceux qu'un » poëte latin (108) appelle nimiùm » reges: des souverains qui sont trop » souverains, et des rois qui sont trop » rois. » Ceux qui voudront voir les raisons de M. Costar n'ont qu'à lire la dernière lettre de ses Entretiens, Sous les règnes faibles, dit-il (109), les guerres étrangères et domestiques sont inévitables. Si un roi n'est bien absolu chez soi, il est impossible qu'il soit redouté chez ses voisins, et le mépris que les ennemis feront de ses forces, excitera nécessairement leur ambition et leur avarice... Pourvu qu'on laisse faire M. le cardinal, pourvu que Dieu ne se contente pas de l'avoir montré aux hommes, et qu'il nous

<sup>(\*1)</sup> Pag. 136.

<sup>(\*2)</sup> Pag. 137. (\*3) Ibidem.

<sup>(\*4)</sup> Ibidem.

<sup>(106)</sup> Le père Vavasseur se trompe. Louis XIII ne vécut que quarante-un ans et près de deux mois

<sup>(107)</sup> Voyes les Mémoires de Marolles, p. 143. (108) Manilius.

<sup>(100)</sup> Costar, Entretiens avec Voiture, pag.

laisse jouir longues années du beau présent qu'il nous a fait en le donnant à la terre; tous ces petits tiercelets de rois, qui partageaient en quelque sorte le roy aume (110), verront leur tyrannie détruite; et s'ils sont encore considérables, ce ne sera plus par la puissance de mal faire, mais seulement par le mérite de leur personne, et l'utilité de leurs services.... Il y a long-temps qu'on a comparé le peuple à la mer (111), qui est naturellement tranquille, et qui jouit d'une bonace continuelle, si elle n'est troublée par la violence des vents. Mais notre sage pilote a trouvé l'invention de les lier, de les enfermer, et de s'en rendre le maître : de façon qu'en l'état où il nous a mis, s'il se pouvait élever encore quelque trouble ou quelque sédition manquant de chefs pour la conduire et la soutenir, les remèdes en seraient aussi aisés que les causes en seraient légères ; car cette multitude dont nous parlons est un monstre qui a son cœur dans la tête, aussibien que son esprit : et Tacite a dit de la populace, que n'ayant point de » conducteur, elle est toute tremblante, » toute effrayée et toute étourdie : Vulgus sine rectore, pavidum, socors. Voilà comment il faisait l'apologie des arrêts de bannissement et de mort, à quoi il avait fallu recourir pour dissiper les factions. Dans les maladies intestines, ajouta-t-il (112), dont la France était travaillée, il a fallu pour la sauver lui réitérer les saignées.

(V) Je ne crois pas que le parlement de Paris ait jamais souffert une mortification aussi honteuse qu'en 1631. Le roi ayant été averti des préparatifs de guerre qui se faisaient en faveur du duc d'Orléans presque par tout le royaume (113), et que la Bourgogne devait être le principal siége de la rébellion, y accourut promptement. Cette diligence obligea le duc à se retirer (114) sur les terres des Espagnols avec ses fauteurs. Ceuxci furent déclarés criminels de lesmajesté. La déclaration ayant été verifiée au parlement de Bourgogne (115) fut envoyée au parlement de Paris, où les opinions se divisèrent tellement qu'il y eut un arrêt de partage au lieu d'un arrêt de vérification (116). « D'où vint que le roi, étant » de retour à Paris, fut obligé, pour » ne laisser un tel désordre sans correction, de mander le parlement au Louvre, avec ordre d'y venir à pied comme coupable, et en état » de recevoir la réprimande qu'il » méritait, pour faire entendre qu'il » ne lui appartient pas de délibérer sur les affaires d'état; qu'il ne lui envoyait les déclarations qu'il faisait sur cette matière, que pour les publier, enregistrer, et faire observer par ses peuples ; et qu'il devait apporter d'autant moins de » difficulté à publier celle dont il est question, qu'il y a bien de la différence entre une commission qui » est délivrée pour faire le proces ; » quelqu'un et le juger, et une declaration qui est publiée par s majesté pour faire connaître à 56 sujets ceux dont il se plaint, le raisons qu'il en a et pour lesquelles » ils sont coupables du crime de lese-» majesté: vu que, dans une décla-» ration, sa majesté leur laisse m » certain temps pendant lequel is » peuvent obtenir grâce de sa clé » mence, s'ils y ont recours, et que » même après cela on ne laisse pas » d'observer toutes les formalités né-» cessaires aux procès criminels avant » que les condamner. Cela fut fait » dans le Louvre, le roi séant en son » conseil, et le parlement, en corps. » élant à genoux en sa présence, et » même après que le garde des sceaux » lui eut fait entendre, de la part de » sa majesté, qu'il n'avait pas l'auto-» rité de juger des déclarations d'état » qu'il lui envoyait, elle déchira de » sa main l'arrêt de partage, qui » avait été écrit dans les registres du » greffe, et commanda d'y mettre en » sa place celui de son conseil, par » lequel il le cassait; avec défenses » de mettre en délibération à l'ave-» nir semblables déclarations : et en-

(115) Ministère de Richelieu, tom. I. p. 215. (116) Auberi. Histoire du cardinal de Riche lieu, liv. II', chop. XVII, pag. m. 303, 34

<sup>(110)</sup> Conféres ce que dessue, remarque (A) de l'article Guiss (Louis), tom. VII, pag. 415. (111) Voyes, tom. VI. pag. 98, la citation (75) de l'article Enouand IV.

<sup>(112)</sup> Costar, Entretiens, pag. 565.

<sup>(223)</sup> Voyes le Ministère du cardinal de Richelieu, tom. I. pag. 207.

<sup>(114)</sup> A Besançon.

. corps sur quelques particuliers, » par ordre de sa majesté, les prési-» dens Gayan et Barillon, et le » sieur Lesné, conseiller, recurent » commandement de s'éloigner pour » quelque temps de Paris, et furent » suspendus de l'exercice de leurs » charges, pour avoir parlé avec » trop peu de respect de ses actions » et de la conduite de l'état (117). » Il y a dans les pays étrangers une infinité de gens qui s'imaginent que c'est par un changement tout-à-fait moderne que les parlemens de France ont été exclus du partage de la souveraineté. Il y a même plusieurs Français qui sont dans une pareille erreur. Il ne sera donc pas inutile de marquer ici par des faits certains et incontestables, qu'il y a long-temps qu'on a déclaré au parlement de Paris les bornes de sa fonction, et cela sur le pied d'un ancien usage. Cette compagnie étant au Louvre, l'an 1631, dans la posture qu'on vient de marquer (118), le garde des sceaux, de Chateauneuf, blama fortement le procédé de messieurs du parlement de Paris, et leur justifia, par quantité de raisons, et PAR DIVERS EXEMPLES, que le parlement ne peut et ne doit point connaître que des affaires des particuliers, et des différens qui sont de partie à partie, et non pas des affaires d'état, dont le souverain se réserve à lui seul la connaissance. Que lors même qu'il s'agit de faire le procès aux princes, aux ducs et aux officiers de la couronne, pour des malversations en la direction des finances et du maniement de l'état, il est nécessaire, afin que les parlemens en puissent connaître, que le roi leur adresse une commission expresse qui étende, en ce cas, leur juridiction ordinaire; ou que sa majeste y assiste en personne, et qu'elle autorise, par sa présence, l'instruction de ces procédures extraordinaires. Que d'ailleurs y ayant grande différence entre une commission pour faire le procès, et une déclaration qui note seulement ceux dont le roi se plaint, l'on n'a jamais douté que les parlemens ne

... » fin , pour expier la faute de ce doivent prendre connaissance de cause avant que de juger sur une commission; et qu'au contraire ils ne soient tenus de vérifier, sans aucun délai ni délibération, une déclaration qui laisse toujours aux criminels un certain temps, dans lequel ils peuvent se remettre au devoir, et empêcher par ce moyen que l'on ne passe outre à l'instruction de leur procès. La remontrance du garde des sceaux étant achevée, le roi se fit apporter le registre de la cour, et marquer la feuille où était l'arrêt de partage, que lui-même déchira, et y fit inserer au lieu, l'arrêt du conseil de ce même jour, 12 de mai, par lequel très-expresses inhibitions et défenses étaient faites à ladite cour de parlement, de mettre à l'avenir en délibération telles et semblables déclarations, concernant les affaires d'état, administration et gouvernement d'icelui, à peine d'interdiction de leurs charges, et de plus grande, s'il échéait: et pour la faute commise en ce regard par ladite cour, était ordonné que lesdites lettres de déclaration seraient retirées d'icelle, avec défenses très-expresses de prendre aucune juridiction ni copnaissance du contenu en icelles. Il n'y eut jamais personne qui fût mieux instruit des lois du royaume que le chancelier de l'Hospital. Voyez néanmoins de quelle manière il sit parler Charles IX (119). Bodin vous apprendra que ce prince fit un arrêt, le 24 de septembre 1563, pour défendre au parlement de Paris de mettre en dispute si l'on vérifierait ou non les édits que sa majesté leur enverrait (120). François ler. avait fait une semblable ordonnance, l'am 1528 (121) \*.

(X) Il s'imagina que ses troupes

(120) Bodin., de Republica, lib. III, chap. I, pag. 389, edit. latinæ, 1600.

<sup>(117)</sup> Ministère du cardinal de Richelieu, tom.

I, pag. 218, 219.
(118) Asberi, Bistoire du cardinal de Riche-lieu, liv. IV, chap. XVII, pag. 304.

<sup>(110)</sup> Tom. VIII, pag. 261, remarque (K) de l'article Hospital (Michel de l').

<sup>(121)</sup> Idem, ibidem.

<sup>\*</sup> A cette remarque voici ce que Leduchat ajoute : « le parlement avait reconnu qu'elles » (les affaires d'états n'étaient pas de sa compétence, dès l'année 1483, par la bouche de son premier président la Vaquerie, lequel, prié par le duc d'Orléans de le reconnaître pour répar le duc à origenne de le parlement ne pre-gent, lui représenta que le parlement ne pre-nait connaissance que des procès entre parti-culiers. Vous trouveres cela dans la République de Bodin, qui l'a pris, je pense, dans l'Histoire du règne de Charles VIII. »

étant commandées par les créatures que ce fut ce qui empêcha le roi de du cardinal, il n'en disposerait pas.] Les mémoires de M. d'Artagnan nous apprennent que Cinqmars, favori du roi, concut beaucoup d'aversion pour le cardinal de Richelieu , depuis qu'il eut remarqué que cette éminence empêchait qu'il n'épousât une princesse. Il tâcha de porter le roi à congédier ce ministre; et il croyait avoir remarqué que si sa majesté ne le chassait pas d'auprès d'elle, c'était bien moins manque de bonne volonté que parce qu'elle l'appréhendait. Elle lui avait répondu effectivement, quand il lui en avait parlé, que ce qu'il lui proposait la était bien difficile; qu'il ne faisait pas réflexion que ce ministre était maître de toutes les places de son royaume et de toutes les armées tant de mer que de terre ; que c'étaient ses parens et ses amis qui les commandaient, et qu'il pouvait les faire révolter contre elle toutes les fois et quantes que bon lui semblerait (122). Joignons à cela une réflexion. Les favoris des princes, ou ceux qui ont le plus de part au gouvernement, s'ap-pliquent pour l'ordinaire avec une vigilance incroyable à se faire donner, ou à procurer à leurs parens les emplois les plus lucratifs et les plus glorieux. On dirait qu'ils se regardent comme les héritiers du genre humain; il n'y a point de charge vacante qu'ils ne demandent ou pour eux, ou pour quelqu'une de seurs créatures. Il y a des gens qui n'attribuent cela qu'à une avarice insatiable, et qu'à une ambition démesurée : mais il est sûr que si au commencement ce sont les causes uniques de ce procédé, la prudence dans la suite en est le plus grand motif; car les envieux et les ennemis d'un premier ministre, s'augmentent à mesure que son autorité se fortifie ; il a donc de jour en jour un nouveau besoin de se faire des appuis et des remparts; et c'est pourquoi il ne cesse point d'éloigner des charges les personnes qui lui sont suspectes, et d'avancer ceux qui se dévouent à sa fortune. Le cardinal de Richelieu se maintint par-là, et affermit de telle sorte sa puissance, qu'elle dura plus que sa vie. Vous avez vu dans le passage des mémoires de M. d'Artagnan, (122) Mémoires d'Artegnan; pag. 180.

satisfaire l'envie de le ruiner. Voyez un peu en quel état furent les choses après la mort de son éminence; voyez-le, dis-je, dans ces paroles de M. de la Rochefoucauld (123). Farrivai à la cour, que je trouvai aussi soumise à ses volontes (124) après sa mort, qu'elle l'avait été durant sa vie. Ses parens et ses créatures y avaient les mêmes avantages qu'il leur avait procurés; et par un effet de sa fortune, dont on trouvera peu d'exemples, le roi, qui le haïssait et qui souhaitait sa perie, fut contraint non-seulement de dissimuler ses sentimens, mais même d'autoriser la disposition que le cardinal de Richelieu faisait par son testament, des principales charges et des plus importantes places de son royaume. Il choisit encore le cardinal Mazarin pour lui succéder au gouvernement des affaires, et ainsi fut assuré de régner bien plus absolument après sa mort, que le roi son maître n'avait pu faire depuis trente-trois ans qu'il était parvenu à la couronne. Mais pour ne rien oublier, il faut que j'observe qu'il était du service da roi, qu'en ce temps-là les armées et les places fortes ne fussent point sous la direction des ennemis du cardinal. L'habileté de ce ministre n'eût point suffi à le maintenir sans les bons succès qui accompagnaient les armes du roi. Il eût fallu nécessairement qu'il succombat, si les guerres de Louis XIII eussent été malheureuses. Il était donc de l'intérêt de ses ennemis que les Espagnols triomphassent, et missent le royaume dans une continuelle frayeur. Que n'aurait-on pas eu à craindre, si les généraux français eussent souhaité la ruine du cardinal, et si leur destin particulier n'eût pas dépendu de celui de ce ministre? Ceux qui souhaitaient sa perte eurent un trèsgrand plaisir des prospérités des Espagnols, l'an 1636, et le comte de Soissons, prince du sang, s'acquitta très - mal de son devoir, lorsqu'il fut question d'arrêter cette tempête. C'est qu'il n'aurait pas été marra qu'elle s'augmentat jusques au point

<sup>(123)</sup> Mémoires de M. de la Rochefoucauld, pag, 2. Voyes la remarque (2). (124) C'est-à-dire, du cardinal de Richelies.

de forcer le roi à sacrifier le cardinal à l'indignation publique. Nous n'eussions jamais cru, ce sont les termes d'une déclaration du roi (125), qu'après avoir pardonné au comte de Soissons, notre cousin, la mauvaise frasque qu'il fit contre notre service, en 1636, lorsque nous confiions nos armes entre ses mains, il se fut em-barque de nouveau, etc. Voyez ce qui a été dit ci-dessus (126) touchant la

levée du siége de Fontarabie. On a vu au commencement de cette remarque que le cardinal de Richelieu irrita Cinqmars en l'emechant d'épouser une princesse. N'engageons point le lecteur à la fatigue de consulter un autre ouvrage: disons ici que cette princesse était la même Marie de Gonzague qui épousa le roi de Pologne quelque temps après. Elle avait été aimée du duc d'Orléans, frère unique de sa majesté; mais la reine-mère, pour empecher qu'il ne l'épousat, la fit mettre dans le bois de Vincennes (127). Cette détention finit peu après par ordre du roi, qui promit, en 1631 à son frère, qu'on lui permettrait de l'épouser (128). Le duc d'Orléans ne profita point de ces offres; il mé-ditait une rébellion qui fut réprimée des sa naissance, et il se sauva dans les pays étrangers et s'engagea avec une sœur du duc de Lorraine. L'une des six choses qui donnèrent à Cinqmars une furieuse aversion pour le cardinal de Richelieu, fut qu'en lui parlant de la princesse Marie de Gonzague, il ajouta que sa mère le voulait marier avec elle. Votre mère, répondit son éminence, est une folle ; et si la princesse Marie a cette pensée, elle est plus folle que votre mere. Ayant été proposée pour femme de Monsieur, auriez-vous bien la vanité et la présomption de la prétendre? c'est chose ridicule (129). Notez que l'auteur des Galanteries des <sup>rois</sup> de France a débité une chose

diaboliquement satirique touchant ces amours de Cinquars.

(Y) On le sollicita souvent de donner ordre, ou de permettre qu'on tuût ce cardinal.] J'ai rapporté dans la remarque précédente la réponse que fit Louis XIII à la proposition de disgracier le cardinal. Cette réponse fit conclure à son jeune favori (130), que quand il aurait tué le cardinal, le roi serait bien aise tout le premier d'en être défait, bien loin de songer à le venger : ainsi se confirmant toujours de plus en plus dans le dessein de faire périr ce premier ministre, il tacha d'engager Tréville à l'exé-cution. (131) « Mais Tréville qui » était sage et prudent lui répondit, » quand il lui en parla, qu'il ne s'é-» tait jamais mêle d'assassiner per-» sonne, et que c'était tout ce qu'il » pourrait faire si sa majesté lui té-» moignait elle-même qu'il y allât du bien de son état. Cinquars lui répliqua que s'il ne tenait qu'à le » lui faire dire, la chose serait bien-» tôt faite, qu'il s'en faisait fort » avant qu'il fût deux fois vingt-» quatre heures, et qu'il ne lui de-» mandait sa parole qu'à cette con-» dition. Tréville la lui donna sans » faire trop de réflexion à ce qu'il » faisait. Cependant, soit qu'il ne le » fit que parce qu'il ne crût pas que » le roi consentit jamais à pareille » chose, lui qui ne faisait que dire » tous les jours qu'il était au déses-» poir d'avoir fait tuer comme il l'a-» vait fait le maréchal d'Ancre, ou » qu'il se laissat un peu trop aller à » son ressentiment. Cinquars n'eut » pas plutôt sa parole qu'il pressen-» tit sa majesté là-dessus. Le roi, qui » était naturel, lui avoua qu'il ne se-» rait pas trop fâché d'être défait de » son éminence, sans penser à quel » dessein il lui faisait cette propo-» sition. Il crut que ce qu'il lui en » disait n'était qu'une chose en l'air, » et comme quand l'on demande à » quelqu'un si l'on serait joyeux ou » fâché que telle ou telle chose arri-» vât. Quoi qu'il en soit, Cinqmars, » tirant avantage de cette réponse , » fut retrouver Tréville.... et lui dit » de tâter le roi..... Tréville..... mit

<sup>(125)</sup> Datée du 8 de juin 1641. Voyen les Mé-moires de Montrésor, pag. m. 367, 368.

<sup>(126)</sup> Dans la remarque (D) de l'article Fon-

<sup>(127)</sup> Auberi, Histoire du cardinal de Richelieu, liv. IV, chap. VI, pag. m. 269 et 270 du

<sup>(128)</sup> Là même, chap. XVI, pag. 298. (129) Voyes le Journal du cardinal de Riche-lieu, pag. 208, édit. de 1648, in-12.

<sup>(130)</sup> Mémoires d'Artagnan, pag. 181.

<sup>(131)</sup> La même.

» dès le même jour sa majesté sur ce » chapitre. Elle ne lui répondit rien » qui ne fût conforme à ce que Cinq-» mars avait tâché de lui persua-» der (132)..... Cinqmars qui savait » déjà tromper adroitement et faire » passer pour des vérités des mines » et des œillades, crut qu'au lieu » de faire dire à Tréville tout ce » qu'il lui avait promis, il lui suffi-» sait de lui faire témoigner par le » roi les mêmes choses qu'il lui avait » dites. Tréville qui en avait ouï dire » tout autant au roi, non pas une » seule fois, mais plus de cent, n'en » fut pas si content qu'il pensait. Il souhaita que sa majesté s'en expliquat plus positivement avec lui, et » la chose ayant traîné jusqu'à son départ, ils résolurent qu'ils exécuteraient leur coup à Nemours. L'un ne s'y obligea que sous promesse que l'autre lui fit toujours de lui faire dire par le roi ce qu'il lui avait promis; et l'autre le faisant, parce qu'il croyait toujours l'amu-» ser et l'obliger insensiblement à » faire la chose sans y faire une » grande réflexion. Quand la cour » fut arrivée à Melun (133), Tréville » ayant sommé Cinqmars de sa pa-» role, celui-ci le remet à Fontaine- » bleau, où le roi devaitséjourner un
 » jour. Il en parla effectivement à sa » majesté et la pressa même d'y con-» sentir ; mais le roi ayant cette pro-» position en horreur, et lui ayant » fait réponse qu'il n'y pensait pas » d'oser seulement lui en parler, il » la cacha à Treville, et lui dit que » sa majesté lui avait répondu qu'on » devait entendre les choses à demi-» mot, sans obliger un roi à faire un » commandement comme celui-là; » que c'était ainsi qu'en avait usé le » maréchal de Vitry, quand il l'a-» vait défait du maréchal d'Ancre..... » (134) Tréville ne fut point content » du tout de cette réponse, et bien » que toutes les mesures fussent déjà » prises pour faire cet assassinat, » il rompit tout, d'abord qu'il vit » que le roi ne voulait point consen-» tir. » Ensuite de cela l'auteur raconte que Cinqmars fit faire un poi-

gnard pour tuer lui même le eardinal; qu'il le pendit au pommeau de son épée comme c'était la coutume de ce temps-la; que le cardinal averti de ce dessein se tint sur ses gardes; que le hasard voulut néanmoins qu'il se trouvât par deux fois tête à tête avec Cinquars durant le chemin, mais quelque résolution qu'etit prise ce favori, il se trouva si interdit quand il fut question d'exécuter son coup, qu'il n'eut pas la force de mettre la main au poignard, qu'il n'avait fait faire néanmoins que pour lui ôter la vie.

Je ne prétends pas que l'on prenne pour des vérités tout ce qui se trouve dans les mémoires de M. d'Artagnan; mais il est sur que son éminence sut persuadée que Cinqmars avait résolu d'exécuter cet assassinat à Lyon. Voyez la lettre qu'elle écrivit à sa majesté, le 7 de juillet 1642 (135). « Et il est constant par la lettre mé-» me du roi, que Cinqmars ne fit au-» cun scrupule d'attenter à la per-» sonne du cardinal, et qu'il ne proposa pas seulement au roi qu'il fallait s'en défaire, mais s'offrit de » l'exécuter lui-même; de quoi sa » majesté eut horreur, et blama une » si méchante pensée (136). » Recueillons de ceci un bon argument pour réfuter une fausse imagination de Gui Patin. Une infinité de gens la prennent pour un fait certain, et font là-dessus mille réflexions sérieuses , tant la chose leur paraît singulière et surprenante. Voici les paroles de Gui Patin : « J'ai toujours dans » l'esprit le passage de l'Histoire du président de Thou, où il est parlé d'Antoine de Richelieu, appelé » vulgairement le Moine, qui a coû-» té la vie à son petit-fils. Îl cût bien » mieux valu ne pas écrire. Que saiton si dans quelque siècle il ne se trouverait pas quelque tyran qui lancerait son foudre sur ma famille, » de chagrin que j'aurais écrit quel-» que vérité de ses ancêtres? On n'eut pas coupé la tête à M. de Thou, si le cardinal de Richelieu » n'eût cherché l'occasion de se venger sur le petit-fils de ce qu'avait

<sup>(132)</sup> Mémojres d'Artagnan, pag. 183. (133) Le ros partait pour le Roussillon, en

<sup>(134)</sup> Mémoires d'Artagnan, pag. 184.

<sup>(135)</sup> Elle est parmi les Mémoires de Montrisor, pag. 203. Voyes aussi pag. 190. (136) Auberi, Histoire de cardinal de Richelieu, Lv. VI, chap. LXXXIII, pag. 321.

Il persévéra dans cette pensée, et il répéta cette observation en écrivant à un ami, le 31 de juillet 1669, avec cette seule différence qu'il prenait pour le fils de l'historien, et non pas pour le petit-fils, la victime du cardinal. Il connaissait mieux alors le degré de parenté. L'Histoire de M. le belle et plus que belle; mais elle déplut si fort au cardinal de Richelieu, qu'il en fit perdre la vie au fils aîné de l'auteur, qui était un fort honnéte homme ; et cela pour un passage d'Antoine Du Plessis de Richelieu, qui est dans le Ier. tome, sous Francois II, l'an 1560..... Ce passage commence ainsi: Antonius Richelius vulgò dictus Monachus (\*), etc. La fa-cilité avec laquelle tant de gens ont cru ce que Gui Patin assure dans ces deux passages, nous doit convaincre qu'en certaines occasions il suffit pour persuader une chose, qu'elle contienne un excès de bizarrerie et de crime. Elle devient croyable de cela même qu'elle choque le bon sens et la vraisemblance. Mais lais-sons cela et raisonnons. Il est constant que Cinqmars avait entrepris de perdre le cardinal de Richelieu: cette éminence était convaincue qu'il voulait se servir même de l'assassifut l'ami intime de Cinqmars, et que pour le moins il fut admis à l'étroite confidence du dessein de ce favori, en tant qu'il était question de renverser la fortune du cardinal (139), ton (142). N'est-ce point chercher midi à quatorze heures, s'il est permis d'employer cette phrase proverbiale, que de remonter jusqu'aux expressions de M de Thou l'historien, comme à la cause de la mort de M. de Thou, le confident de Cingmars? Le premier ministre, vindicatif autant qu'il l'é-

(137) Patin, lettre CXXIV, pag. 486 du Ier. tome

» écrit le grand-père (137). » C'est ce tait, pouvait-il fonder son ressentiqu'il écrivait le 8 de novembre 1658. ment sur une phrase du père, lorsqu'il savait que son mortel ennemi avait eu tant de liaisons avec le fils? N'est-ce point de cette complicité qu'a dû naître l'esprit de vengeance? Patin parle comme un homme qui assurerait que Mévius, ayant reçu des coups de bâton de Titius, ne le châtia que parce que le père de Tiprésident de Thou, dit-il (138), est tius n'avait point salué avec assez de respect un parent de Mévius.

(Z) Il ne voulut pas que la famille du cardinal perdit rien de son éclat, ..... afin de persuader qu'il ne l'avait point élevée par une condescendance servile.] « L'on crut, d'a-» bord qu'il fut mort, que comme le » roi ne l'avait jamais guère aimé, » sa famille ne serait pas long-temps » dans le lustre où il l'avait mise. » Mais sa majesté, qui prévoyait que » si elle faisait un coup comme ce-» lui-là, ce serait témoigner trop » ouvertement, comme on l'avait dit » souvent dans le monde, que ce » ministre l'avait toujours tenue en » tutelle, et qu'il n'y avait que sa » mort qui l'en eut fait sortir, elle » l'y maintint non-seulement, mais » lui accorda encore de nouveaux » honneurs. Elle fit recevoir au par-» lement le fils du maréchal de Bré-» zé duc et pair (140). » Nous avons vu ci-dessus (141) ce que M. de la nat. Il est constant que M. de Thou Rochefoucauld observe touchant le crédit où il trouva les créatures du cardinal, lorsqu'il revint à la cour après la mort de son éminence. M. de la Châtre en a parlé sur le même

(AA) Il consentit à la liberté ou au retour de la plupart. On assure qu'il y entra.... quelques motifs d'économie.] « Le roi, de qui la maladie » augmentait tous les jours, voulant » donner dans la fin de sa vie quel-» ques marques de clémence, soit par dévotion, ou pour témoigner que le cardinal de Richelieu avait » eu plus de part que lui à toutes les violences qui s'étaient faites depuis » la disgrâce de la reine sa mère, » consentit de faire revenir à la cour » les plus considérables de ceux qui » avaient été persécutés, et il s'y

<sup>(138)</sup> La même, lettre CCCCXCII, p. 432 du IIIe. tome.

<sup>(\*)</sup> C'est Bèse qui le premier a dit cela, tom. II, pag. 50a et 795 de son Hist. eccles.; il est même cité à cet égard par M. de Thou. Ainsi, en toutes manières, Gui Patin attribue au cardinal de Richelien une vengeance peu vraisemblable. Ram. cait.

<sup>(139)</sup> Cela parast par les pièces du procès.

<sup>(14</sup>e) Mémoires d'Artagnan, pag. 198. (141) Dans la remarque (X), citat. (123). (142) La Chûtre, Mémoires, pag. 286.

» disposa d'autant plus volontiers, sité du lecteur, à beaucoup de gens. » que les ministres, prévoyant beau- C'est pourquoi je m'imagine qu'on » coup de désordres, essayaient d'o- approuvera que je les enchasse dans » bliger des personnes de condition, » pour s'assurer contre tout ce qui » pouvait arriver dans une révolu-» tion comme celle qui les menaçait. » Presque tout ce qui avait été ban-» ni revint (143). » L'auteur qui m'apprend ces choses est de grand poids, car c'est un grand seigneur qui était alors sur les lieux, et dont l'esprit n'avait pas moins de distinction que la naissance. Une autre personne de qualité, et fort mêlée dans les intrigues, nous fournira de quoi consirmer notre texte; et voici ses paroles; elles contiennent un trait satirique contre le roi (144): « Quelque temps auparavant, le car-» dinal Mazarin et M. de Chavigny » portèrent le roi à la délivrance » des maréchaux de Vitry et de Bas-» sompierre, et du comte de Cra-» mail. Le moyen dont ils se servi-» rent en cette occasion mérite d'é-» tre écrit, n'étant pas mal plaisant; » car ne voyant pas que sa majesté y » eût beaucoup d'inclination, ils la » prirent par son faible, et lui re-» présentèrent que ces trois prison-» niers lui faisaient une extrême dé-» pense dans la Bastille, et que n'é-» tant pas en état de faire cabale dans le royaume, ils seraient aussi » bien dans leurs maisons où ils ne » lui coûteraient rien. Ce biais leur réussit ; ce prince étant préoccupé » d'une si extraordinaire avarice, » que tous ceux qui lui pouvaient » demander de l'argent lui pesaient » sur les épaules, jusque - la qu'a-» près le retour de Tréville, Beaupuy, et des autres que la violence » du feu cardinal l'avait forcé d'a-» bandonner lorsqu'il mourut, il » chercha une occasion de leur faire » une rebuffade à chacun, pour leur » ôter l'espérance d'être récompensés » de ce qu'ils avaient soussert pour » lui. A la liberté des prisonniers » suivit le rappel des exîlés (145). » Ces sortes de faits sont ceux qui paraissent les plus dignes de la curio-

(143) Mémoires de la Rochefoucauld, pag.

mon Dictionnaire.

(BB) Il est fort probable qu'il n'ignorait pas les intrigues de la reine.] Les mouvemens qu'elle se donna depuis la mort du cardinal de Richelieu jusques à celle du roi (146), témoignent qu'elle était fort ambitieuse, et que ce n'avait pas été sans sujet que ce cardinal, se conformant en cela au goût de son maître, l'avait tenue de court : car si on lui eût permis de se mêler des affaires, elle eût eu ses adhérences, et ses cabalistes ; et c'eût été le moyen de multiplier les factions, qui n'étaient déjà que trop importunes. Indiquons en gros ce qu'elle fit pour parvenir à une régence plénière, malgré les désirs et les volontés du roi son époux. Le cardinal avait remontré à ce prince que vu la dernière conspiration contre l'état, où Cinqmars avait employé le nom et l'autorité de son altesse royale, pour donner plus de poids et de crédit à sa faction,... il ne serait pas à propos, encas qu'il vint faute de sa majesté, de laisser prendre au duc d'Orléans, son frère, la régence et le gouvernement du royaume, et moins encore la tutelle et l'éducation des fils de France (147). Le roi goûta fort cet avis du cardinal, et ayant su que dès le premier ou le second de décembre 1642, la santé de ce premier ministre était désespérée, il se hâta d'exécuter ce conseil, de sorte que le mercredi, 3 du mois, il manda les présidens du parlement de Paris, et les gens du roi, et leur dit qu'il avait fait dresser une déclaration pour exclure de la régen ce, en cas que Dieu disposát de lui le duc d'Orléans son frère, a qui il avait déjà pardonné jusqu'à six fois, et à qui il ne croyait pas devoir apres cela confier ce qu'il avait de plus cher, son état et ses deux fils : et que le parlement eut à vérifier le plus tôt qu'il pourrait cette déclaration si importante et si nécessaire pour la tran-

(147) Auberi, Histoire du cardinal Massis, liv. I, pag. 124.

<sup>(144)</sup> Mémoires de la Châtre, p. 206, 297. (145) Voyes, à la page 309 des mêmes Mémoires de la Châtre, le rappel des autres exilés.

<sup>(146)</sup> Voyes les Mémoires de M. de la Rochefoucauld, ceux de M. de la Châtre, et la Rèponse de M. le comte de Brienne, aux Méssors de M. de la Châtre.

quillité publique (148). Elle fut enregistrée le 5 du même mois, pour être pleinement et entièrement exécutée (149). La santé du roi s'affaiblissait de jour en jour, et personne ne jugea qu'il fût en état de vivre longtemps; c'est pourquoi la cour se remplit de menées et d'intrigues : les uns s'empressaient d'offrir leurs services à la reine; les autres songeaient à remettre en grace le duc d'Orléans. On porta le père Sirmond, confesseur du roi, à lui proposer la corégence pour monsieur son frère avec la reine. . . . . . Mais cette proposition déplut si fort au roi, qu'après l'avoir aigrement rebutée, et en avoir même dit quelque chose à la reine, il ne voulut plus entendre parler son confesseur; et, l'ayant fait renvoyer sous un autre prétexte, prit en sa place le père Dinet (150). Enfin le roi s'adoucit et pour la reine et pour le duc d'Orléans. Il fit une déclaration où « il ordonne que Dieu l'ap-» pelant à lui, la reine son épouse » soit régente; qu'elle ait'l'éducation » de leurs enfans, avec l'adminis-» tration du royaume ; et que le duc » d'Orleans, son frère, soit lieute-» nant général du roi mineur dans » toutes les provinces, sous l'autorité » de la reine. Il veut que la régente » et le lieutenant général ne puissent » rien faire que par l'avis et le con-» seil souverain de la régence, com-» posée de ses cousins le prince de » Condé et le cardinal Mazarin, et » des sieurs Séguier, chancelier de » France, Bouthillier, surintendant » des finances, et de Chavigni, se-» crétaire des commandemens, qua-» lisiés tous ministres d'état, et que » le prince et le cardinal en soient » les chefs dans l'ordre qu'ils sont n nommés, en l'absence toutefois de » son altesse royale. Il entend aussi » que dans son conseil tout se délibère et se résolve à la pluralité des » voix : et qu'à la même pluralité on y pourvoie, tant aux plus impor-» tans emplois et aux principaux » offices de la couronne, qu'aux » charges de surintendant des finan-» ces, de premier président et de » procureur général au parlement de

(148) La même, pag. 125. (149) La même, pag. 127. (150) Mémoires de la Chêtre, pag. 295.

» Paris, et de secrétaire des com-» mandemens (151). » Cette déclaration avant été lue tout haut dans la chambre de sa majesté, en présence des princes et des ducs et pairs, etc., le 19 d'avril 1643, le roi la signa, et l'apostille qui suit : Ce que dessus est ma très-expresse et dernière volonté, que je veux être exécutée. La reine et le duc d'Orléans la signèrent de même, après s'être promis et juré l'un à l'autre, de n'y point contrevenir. Ce qui ne se passa point, à l'é-gard de la reine, sans bien verser des larmes, témoins de son affliction et de sa douleur.... Cela étant fait, furent introduits les députés du parlement. Le roi, tout malade qu'il était, leur déclara lui-même qu'il avait fait dresser des lettres pour la régence, qu'il désirait être prompte-ment vérifiées, et qu'il enverrait pour cela le lendemain matin à la grand' chambre, monsieur son frère, monsieur le prince et monsieur le chancelier. En effet, elles furent lues et publiées le matin même, à l'audience (152). La lettre de cachet qui accompagna la déclaration enjoignait au parlement de la *vérifier sans délai* et sans difficulté aucune. . . de tirer ensuite des registres, la déclaration contre Monsieur, frère unique du roi; et de la remettre incessamment entre les mains de monsieur le chancelier, pour être cancellée ou rompue (153). La reine, très-mal satisfaite des limitations que l'on avait mises à sa régence, ne s'occupa que des mesures nécessaires à faire casser la déclaration; et à peine le roi eut les yeux fermés, qu'elle se transporta en pompe au parlement de Paris, pour se faire donner une régence pleine et entière. L'ancienne coutume voulait que les veuves des rois de France se tinssent quarante jours de suite dans leur chambre, sans voir ni soleil ni lune, jusques à ce que leurs maris fussent enterrés (154). Anne d'Autri-che, veuve de Louis XIII, ne s'enferma point ainsi : elle s'en alla à Paris dès le lendemain de la mort du roi

<sup>(151)</sup> Auberi, Histoire du cardinal Mezarin, liv. I. pag. 128. (152) La méme, pag. 130. (153) La méme, pag. 127. (154) Voyes, dans ce volume, pag. 371, la remarque (O) de l'article Lorraine, au commencement.

son époux (155), et trois jours après elle se trouva à la plus pompeuse et à la plus éclatante cérémonie qui se puisse voir au parlement de Paris; et selon les intrigues qu'elle avait formées auparavant, elle y fit détruire les dernières volontés du roi cette déclaration du mois d'avril précédent qu'elle avait juré d'observer, et qui avait couté tant de travail et de peine (156), et qui fut indubitablement l'ouvrage de M. le chancelier Séguier. . . . . et de M. le premier président Molé (157). Il est remarquable que l'un des

moyens que les serviteurs de cette reine employèrent pour parvenir à leurs fins , fut de la porter à se servir des créatures du cardinal de Richelieu, et à oublier chrétiennement les injures qu'elle en avait reçues. Montaigu dévot de profession, mettant Dieu et la monde ansemble, et joignant aux raisons de dévotion la nécessité d'avoir un ministre instruit des choses de l'état, y ajouta encore (à mon avis) une autre considération qui la gagna absolument, qui fut de lui représenter que le cardinal Mazarin avait en ses mains, plus que personne, les moyens de faire la paix; et qu'étant né sujet du roi son frère, il la ferait avantageuse pour sa maison, qu'elle devait essayer de maintenir en pouvoir, afin de s'en faire un appui contre les factions qui pourraient naître en France durant sa régence (158). Un prophète n'aurait pas mieux rencontré que Montaigu ; car il s'est trouvé qu'au bout de seize ans le cardinal Mazarin a conclu la paix avec l'Espagne, si avantageusement pour cette couronne, et si désavantageusement pour la France, que les plus éclairés ont cru qu'il n'en usa de la sorte que par les prières ou par les commandemens de la reine-mère, en qui le roi son mari avait toujours remarqué un cœur espagnol; et de là vint en partie qu'il voulut que sa régence dépendît du conseil qu'il lui enjoignait (150). « Louis-le-Juste ne

(155) Le roi mourut à Saint-Germain (156) Auberi, Histoire du cardinal Mazarin,

» s'arrêtait pas tant aux exemples, » qu'à la raison. Il savait que la reine » son épouse n'entendait rien du tout » aux affaires, et qu'elle ne pouvait » pas s'en être acquis d'expérience, » n'en ayant jamais eu de communi-» cation. Comme la régence, dit-il, » est de si grand poids, et que la » reine n'a pas la connaissance né-» cessaire pour la résolution des difficultés inséparables du gouverne-» ment, nous avons jugé à propos » d'établir auprès d'elle, et sous son » autorité, un conseil qui puisse de-» cider. D'ailleurs, ce qu'il y avait de )) particulier dans cette rencontre, était qu'y ayant rupture entre les » deux couronnes, la reine serait obli-» gée de faire la guerre à son propre frere, le roi catholique. Cepen-» dant, le même Louis XIII lui avait » déjà autrefois reproché qu'elle ne » pouvait oublier son pays, et qu'elle prenait trop de part aux nouvel-» les et aux affaires d'Espagne (160).» (CC) Il n'γ eut pas jusqu'au dau-

phin qui, sans y penser, ne le chagnndt.] M. Boursault ayant dit que les rois sont si délicats que la moindre chose les blesse, et que ceux mêmes qui leur sont les plus chers sont quelquefois ceux qui les chagrinent le plus aisement, en apporte cet exemple: « Un jour que j'étais avec M. le pré-» sident Perrault dans sa belle gale-» rie, M. de la Vrillière, secrétaire » d'état, le vint voir; et c'est de lui, » monseigneur, que je sais ce que je » vais vous apprendre. Le roi, qui » n'était encore que dauphin, fut » baptisé à Saint-Germain, le 21 » d'avril 1643, agé de quatre ans, sept mois et quelques jours. Louis » XIII ne put assister à cette cérémo-» nie. Il était malade, et mourut vingt-trois jours apres. Au sortir du baptême, on mena monseigneur le dauphin au roi, à qui il apprit qu'il venait d'être haptisé. l'en suis bien aise, mon fils, répon-dit le roi. Hé comment vous appelez-vous? Je m'appelle Louis XIV, repartit ce jeune prince, » sans penser à ce qu'il disait, et » peut-être même sans en savoir la » consequence. Cependant cette re-» ponse chagrina le roi : dans l'état

(160) Auberi, Histoire du cardinal Mazarin, pag 152, 153.

<sup>(159)</sup> Auberi, la même, dit que M. du Puy en avait fourni les mémoires, les exemples et les autorités.

<sup>(158)</sup> Mémoires de la Châtre, pag. 317. (159) Voyes, ci-dessus, citation (16).

» mortification qu'il donna innocem-» ment au roi sou père (161).

et j'ai observé que cet écrivain puvoulais point citer ceux qui ont écrit loro confinante (166). après l'an 1672: je tiens encore la même route, et voilà pourquoi je n'allègue point présentement un M. de la Neuville \* qui a dit (163) entre autres choses, que le prince d'Orange avait su trouver, sans le faire paraltre, les moyens de sacrifier à sa jalousie la plus belle armée qu'on eut encore vue dans ce siècle (164). Mais je pourrai bien rapporter le témoi-gnage d'un Italien dont le livre fut imprimé l'an 1640. C'est un histo-rien assez fameux, c'est le comte Galeazzo Gualdo Priorato. Il raconte (165) que les généraux français furent d'avis qu'au lieu d'assiéger Louvain on marchat tout droit à Bruxelles. Ce conseil fut suivi ; mais le prince d'Orange, en ayant trouvé difficile l'exécution, reprit la route de Louvain, et fit connaître que la prise de cette place serait importante. L'historien ajoute qu'il y eut des gens qui trouvèrent de l'artifice dans ce

(161) Boursault, Lettres nouvelles, pag. 384, 385, édition de Hollande.

(162) Voyes la remarque (L).

\* La Neuville est, comme le dit Joly, un pseudonyme d'Adrien Baillet.

(163) Dans son Histoire de Hollande, depuis la trêve de 1609, jasqu'à la pain de Nimègue, en 1678. Cet ouvrage, en quatre toures in-12, fut imprimé à Paris. Eun 1693. Il a été réimprimé à Bruxelles, l'an 1701.

(164) La Neuville, Histoire de Hollande, tom. II, pag. 254, a l'ann. 1635, édition de Puris, 1603.

(165) Priorato, Historia delle Guerre di Ferdinando II, etc., libro decimo, all' ann 1635, pag. 342, édition de Venise, 1640, in 4°.

» où il était, il la prit pour un mau- Hollandais aimaient mieux avoir pour » vais présage; et se tournant de voisins les Espagnols que la Fran» l'autre côté, pas encore, dit-il, ce. Questa benche buona opinione,
» pas encore. Quelque flatteur (car e uscita di bocca d'un capitano tanto
» les princes ont le malheur d'en prudente, nondimeno non tralascia» avoir avant qu'ils sachent parler ) rono alcuni di divisarla per artifitio-» avait déjà entêté cet auguste enfant sa ; conciosia che gli Hollandesi » du grand nom qu'il devait bientôt credevasi, che amassero bene la cor-» porter, et fut cause de la petite rispondenza colli Francesi per cavarne aiuti, ma non già la vicinanza, e maggior loro grandezza, per che (DD) Ce que j'ai rapporté sur le stando quelle provincie sotto all' obe-peu de fruit que l'on tira de la vic- dienza d'una corona, la cui potenza toire d'Avein (162).] l'ai cité M. era lontana, e disunita, essi erano Silhon, qui assure que les artifices stati, e tuttavia vedevansi bastanti a du prince d'Orange empêchèrent les difender la loro libertà : il che più Français de profiter de cette victoire; difficile sarebbe riuscito loro, quando havessero havuto da fare con un pobliait cela l'an 1651, et que je ne tentato di forze, e di stato unito, e

(166) Là même, pag. 343.

LUBBERT (SIBRAND), professeur en théologie à Francker, naquit à Langoworde dans la Frise, environ l'an 1556. Il fit ses humanités dans le collége de Brème, et puis il fut étudier dans l'académie de Wittemberg, où il apprit beaucoup d'hébreu sous le professeur Valentin Scindlérus; après quoi, il s'en alla à Genève, et se rendit fort assidu aux lecons de Théodore de Bèze, et à celles de Casaubon \* et de François Portus (a). Ensuite il fut à Neustad, où le prince Casimir avait transporté les professeurs réformés. Il s'attacha principaprocedé, vu qu'on croyait que les lement aux leçons de Zacharie Ursin, et s'insinua intimement dans ses bonnes grâces. Il en reçut un jour un éloge qui fut en même temps une belle preuve de la modestie de ce professeur (A).

<sup>\*</sup> Casaubon n'étant ne qu'en 1559, était plus jeune que Lubbert. - Comment donc, - disent Leclerc et Joly, Lubbert a-t-il pu - être auditeur de Casaubon, qui d'ailleurs en 1580 était encore disciple de Portus, sous qui Bayle dit que Lubbert étudia? (a) Il expliquait alors Apollenius Rhe-

cariat d'Ursin dans la chaire de un grand zèle, et se montrait logique, avec promesse d'un bien fervent dans la censure du meilleur poste en temps et lieu; vice(D), et observateur sévère mais il répondit modestement des statuts; et il refusa quelquequ'il ne se sentait pas assez ha- fois le rectorat, parce qu'il craibile pour bien remplir une place gnait de ne pouvoir point venir où ce professeur illustre avait à bout de la correction des écoacquis tant de gloire. Cependant liers débauchés (E). Il refusa Ursin n'avait trouvé que lui entre une chaire de théologie qui lui ses disciples qui dût être recom- fut offerte au Palatinat : ce fut mandé pour cette fonction de celle qui était devenue vacante substitut. Elle fut donnée à For- par la mort de Kimedonce, protunatus Crellius. Lorsque Lub- fesseur à Heidelberg (b). Les cubert se vit en état d'être promu rateurs de l'académie de Franeà la charge de ministre, il fut kers'opposerent à cette vocation; demandé par l'église réformée de et sa femme ayant de la peine à Bruxelles, et par celle d'Emb- se résoudre à sortir de sa patrie, den ; et il préféra celle-ci à l'au- il remercia son altesse électorale tre, par le conseil de Zacharie palatine Fridéric IV. Il mourut Ursin. Il fut appelé en Frise, l'an 1584, pour être prédicateur du gouverneur et des députés des états de la province, et pour faire des leçons en théologie dans l'université de Francker dont on préparait la fondation. Il eut pour collègues dans la profession en théologie, Martin Lydius et Henri-Antonides Nerdénus; et quoiqu'ils fussent plus âgés que lui, il les surpassa de beaucoup. Il fut recevoir à Heidelberg le doctorat en théologie, dès qu'il se vit honoré de la charge de professeur en cette science à Franeker. Ce fut une charge qu'il exerça près de quarante ans; et dans ce long intervalle il fut employé diverses fois à des affaires importantes (B). Il fut l'un des députés au synode de Dordrecht, et l'une des plus fortes têtes de la compagnie. Son assiduité au travail, et la vigueur de sa santé, lui donnèrent lieu de composer beaucoup d'ouvrages qui furent

On offrit à notre Lubbert le vi- fort estimés (C). Il prêchait avec à Francker, le 21 janvier 1625 (c). Scaliger même le tenait pour docte. On a publié depuis pen une lettre qui nous apprend que le roi Jacques l'estimait beaucoup(f).

(b) Il mourut l'an 1596.

(c) Tiré de son Oraison funèbre récitée par Sixtinus Amama, et imprimée à Franche l'an 1626.

(A) Il regut d'Ursin un élogé qui fut en même temps une belle preuve de la modestie de ce professeur.] Il avait mal cité dans une leçon publique David Kimchi, et en ayant été averti par notre Sibrand, il reconnut sa faute dans la leçon suivante, et montra celui de ses auditeurs qui était cause de la correction. Vous trouverez dans les paroles latines un plus grand détail sur tout ceci : Accidit aliquando, ut D. Ursinus in lectione publicd Kimchium citaret, quem noster quoque anteà ad eundem locum consuluerat. Deprehendebat adolescens, D. Ursinum, Kimchii authoritatem, sive errore μνημονική, sive quòd locum obiter inspexisset, male allegasse. Monuit hac de re præceptorem modestè et verecunde. Is miratus juvenis in Ebraïsmo peritiam, introduxit eum in musæum, inspectoque Kimchii commentario, rem sese ad eum modum habere deprehendit. Tantum abest ut offenderit clarissimum theologorum hæc discipuli libertas, ut postridiè in lectione publica errorem illum suum retractaverit, monstrato D. Sibrando, quem sibi ejus indicium fecisse profitebatur. Eá etiam occasione D. Ursinus juventuti sacra Ebraismi studia, paremque diligentiam commendabat.

.... Pulchrum est digito monstrari et dicier, hic est (1).

Il était encore plus glorieux à Ursin d'avouer ainsi sa faute, qu'à Lubbert d'être loué de l'avoir montree.

(B) Il fut employé diverses fois à des affaires importantes. ] Le comte Guillaume de Nassau, gouverneur de Frise, et les députés des Etats de la province, l'admirent souvent à leurs délibérations; et lorsqu'en 1594 la ville de Groningue et les Ommélandes furent agrégées au corps des Provinces-Unies, il fut l'un des trois ministres (2) qui fondèrent une église à Groningue, et qui en réglèrent les statuts. Les ministres de Leeuwarde se querellèrent quelque temps après avec un emportement si opiniatre, que le seul moyen de remettre la concorde fut de les renvoyer tous; et alors Sibrand Lubbert, Lydius, Nerdénus et Jean Arcérius furent envoyés au service de cette église-là, et s'y arrêterent jusques à ce que les dissensions eurent été terminées. Il fut député à la Haye, l'an 1606, pour assister à une assemblée préliminaire, ad conventum præparatorium; et l'an 1618, les états de Frise l'envoyèrent au synode de Dordrecht (3). L'un des théologiens anglais, qui assistèrent à ce synode, remarque que ce député de Frise s'échauffait et s'emportait facilement, et contribuait beaucoup plus à brouiller les choses, et à fomenter les divisions, qu'à les ajuster (4). J'ai parlé ailleurs (5) de sa que-

(1) Sixtin. Amama, in Orat. funebri Sibrandi Lubberti , folio C 2 verso.

(2) Menso Alting et Martin Lydius furent les

(3) Ex Sixtino Amama, in Orat. funebri.

(4) Yoyes prestant. sc eruditor. Virorum Epittolse ecclesiast. et theologe, pag. 549, 565, 568, et alibi, edit., in-folio, 1684.
(5) Dans l'article Maroweri, tom. X, re-

marque (C).

relle avec Maccovius, et j'ajoute ici qu'il eut quelques différens avec son collègue le docte Drusius (6).

(C) Son assiduité au travail, et la vigueur de sa santé, lui donnèrent lieu de composer beaucoup de livres.] Il se levait ordinairement à trois heures, ou même plutôt: l'hiver ni la vieillesse n'interrompaient point cette coutume ; et rien ne l'affligeait davantage dans ses maladies, que d'être privé de la joie d'étudier. Il ne fut guère malade que les dernières années de sa vie, et avant cela son tempérament l'avait préservé des fâcheuses suites de la forte application à l'étude. Robustá, et qualis paucis obtingit, valetudine semper usus fuerat, magno Dei beneficio, in tantis adeòque assiduis laboribus. Postremis annis dolores nephritici ex assiduis studiis contracti et catarrhi frequentiores per intervalla eum exercuere (7). Il publia des ouvrages contre Bellarmin, sur les Controverses de l'Écriture , et du pape, et de l'église , et des conciles, et il répliqua à Gretsérus, qui lui avait répondu pour Bellarmin. Il eut le dernier dans cette dispute; car Gretsérus ne lui répliqua point. Ces ouvrages de Lubbert lui attirérent beaucoup de lettres remplies d'éloges ; et il fut contraint d'en notifier une partie au public, afin d'opposer ce bouclier aux traits de l'un de ses adversaires. Quanti autem hos μακαρίτου labores fecerit ecclesia, liquere potest ex præclaris et honorificis elogiis præstantissimorum ejus luminum (\*), quorum aliquot evulgationem effrænis adversarii maledicentia modestissimæ animæ expressit (8). Ayant pris garde que l'hérésie socinienne commençait à se glisser dans le Pays-Bas , il publia un ouvrage contre Socin, de Christo Salvatore (5). Il écrivit aussi contre la lettre d'Arminius ad H. à Collibus, et contre Pierre Bertius qui avait pris la plume pour la défense de cette

(7) Amama, in Orat. funebri.

<sup>(6)</sup> Voyes præst. sc eruditor. Vivor. Epist., pag. 415.

<sup>(\*)</sup> Epistolas D. Besæ, Rainoldi, Marnizii, Paræi, P. Baronis, Goulartii, vide Replic. Christ. Dogm., pag. 8 et seqq.

<sup>(8)</sup> Amama, in Orat, funebri, folio D. 2.
(9) Drusius, son collègue, désapprouva ee livre. Voyes la remarque (0) de l'article Socia (Fauste), tom. XIII.

lettre. Ensuite il écrivit contre Vorstius, et contre l'ouvrage que Grotius intitula Pietas Ordinum Hollandiæ. S'étant ainsi déclaré un ardent athlète de la cause des contreremontrans, il fut souvent engagé à prendre la plume; mais l'auteur de son Oraison funèbre ne trouva pas à propos de s'arrêter là-dessus. Il témoigna au contraire qu'il voudrait que toutes ces choses fussent enterrées pour jamais dans le tombeau de l'oubli. De iis quæ postea subsecuta sunt, malo tacere, quam το δάκρυον iudor iresper. Optem enim ex animo, quod ipsa quoque synodus vovet, infausta illa factionum nomina, quæ mihi hic cum cordolio et horrore usurpanda esset, æterná oblivione sepulta esse. Si volumus coïre ecclesiæ vulnera et cicatricem ducere, cavendum sedulò est, ne invectivarum unguibus imprudenti zelo refodiantur (10). Le dernier ouvrage que Lubbert a publié est son Commentaire sur le Catéchisme du Palatinat. Il laissa uu Anti-Bellarminus tout entier qui lui avait coûté une infinité de veilles, et l'on croit qu'il eut des raisons de souhaiter que cette importante composition ne sortit pas de dessous la presse pendant sa vie (11).

(D) Il préchait avec un grand zèle... fervent dans la censure du vice.] Il eut le courage de mépriser le ressentiment injuste de ceux qui se reconnaissaicht à ses censures, et il alla toujours son chemin. La parole de Dieu fut si puissante dans sa bouche, que, quand il voulait, il tirait des larmes de ceux mêmes qui s'étaient le plus endurcis au crime. Il ne s'arrêtait pas tant dans ses sermons à réfuter le papisme, qu'à réformer le déréglement des mœurs, l'ivrognerie, le luxe, etc. Laissons parler l'auteur de son Oraison funèbre. Nec enim id solum agebat, ut pontificias superstitiones in animis hominum veritatis flammd exureret, sed illud vel maximè, ut qui se evangelicos profitebantur, ab ebrietate, luxu, aliisque flagitiis avulsi, discerent piè, sobrie, et juste vivere (\*). Explevit autem omnes sanctissimi nuneris partes in utraque Frisia, ed libertate, ut mul-

torum malorum odia hoc solum nomine sibi conciliaverit. Quæ tamen animosus illi Christi pugil sanctissimi propositi mutatione neutiquam placanda censuit. Quin contra audentior ibat, publice peccantes, Tros Rutulusve esset, nullo discrimine publicitus arguens. Adfuit huic libertati (Deo laboribus ejus insigniter benedicente) admirabilis efficacia. Qui eum concionantem audivere, supersunt autem adhuc plurimi, aiunt eum vel pertinacissimis et deploratissimis hominibus lacry mas, quoties volebat, expressisse. Devotæ autem et contritæ animæ vix unquam siccis oculis eum audivere (12).

(E) Il refusa quelquefois le rectorat, parce qu'il craignait de ne pouvoir point venir à bout de la correction des écoliers débauchés.] Il demanda même l'exemption d'assister aux assemblées de l'académie, et asin de l'obtenir, il s'engagea à des leçons extraordinaires (13). La raison pourquoi il en usa de la sorte, est qu'il ne pouvait condescendre au rélâchement de la discipline (14). Il était grave, et il n'employait point la complaisance pour se faire aimer des écoliers. Il reprenait fortement ceux dont la conduite était mauvaise. Ils s'en fâchaient : mais le temps vint que plusieurs d'entre eux reconnurent qu'ils lui en étaient fort redevables. In omnibus actionibus erat serius et gravis. Gratiam favoremque juventutis non alid ratione, quam privatd publicaque industrid, nec non salutaribus ad pietatem et diligentiam adhortationibus, captare didicerat. Qua ratione et si subinde petulantes adolescentes, ut ea ætas solet monitoribus esse aspera, offenderit, eorum tamen plerosque, jam viros, eo nomine sibi arctius habuit obligatos (15). S'il eût espéré qu'on rétablirait l'observation des anciens statuts, il n'eût point renoncé aux assemblées de l'académie ; il eût pris sa part du gouvernement. Mais il aima mieux s'en abstenir tout-à-fait, pendant qu'il désespéra de la réforme. Malebat à publico abstinere,

<sup>(10)</sup> Amama, in Orat. funebri, fol D 2 verso.

<sup>(11)</sup> Ex codem Amamâ, in Orat. funcbri.

<sup>(12)</sup> Amama, in Orat. funebri, folio C 3. (13) Sur la Logique et sur la Morale d'Aris-

<sup>(14)</sup> Amama, in Orat. funchri, folie D 3.

<sup>(15)</sup> Idem, ibidem.

quam illud committere, palam ut fieret, quibus flagitiis coërcendis impar esset. Aiebat se boni publici causd nullas offensas unquam subterfugisse, sed inanes irritasque, quæ nec sibi nec collegio usui futuræ essent, constanter deprecabatur (16). Un an avant sa mort, l'on gagna sur lui à force de sollicitations et de machines, qu'il acceptat la dignité de recteur; et il y avait alors apparence que l'autorité du souverain interviendrait pour introduire une bonne discipline parmi la jeunesse qui étudiait à Francker. Il commença l'exercice de sa charge par l'invocation du nom de Dieu, et par une belle harangue où il tonna contre les ivrognes, et contre les écoliers insolens, et contre les dé-bauches des académies, la source du mauvais état des églises; et il menaça d'un traitement fort sévère ceux qui le mériteraient. In ebrietatem, juventutis irreverentiam, et qui dissolutis academiarum moribus natales suos debet, miserum ecclesiarum statum graviter dicebat. Disciplinæ necessitatem nervosè ostendebat, illudque tandem profitebatur sine ambagibus, se bonis fore rectorem humanissimum, at malos severiorem præ se non desideraturos. Voilà un trèsbel exemple à proposer à tous ceux qui ont des charges académiques.

(F) Scaliger même le tenait pour docte. On a publié depuis peu une lettre qui nous apprend que le roi Jacques l'aimait beaucoup.] «Sibran-» dus Lubbertus, qui est docte et a » bien écrit, est un personnage très-» laid et rustique. Il est avare, mais » riche (17); il vend lai-même ses » pommes, et se promène sans man-» teau avec un roqueton, ce m'a dit » Félix de Nîmes. Il me faut avoir » son livre de Conciliis (18). » La lettre dont je parle est de Casaubon : vous la trouverez au commencement d'un livre qu'un célèbre professeur de Francker (19) a publié l'an

1699.

, (16) Idem, ibidem, verso. (17) Conféres avec cela ces paroles de son Oraison funèbre : Authoritatem, quam et cani-ties et fame celebritas ei conciliaverant, augebat

vita, in lautissimă re, frugalis, abstinent, et sobria.

(18) Scaligerana, pag. m. 145.

(19) M. vander Wayen, professeur en théologie. Voyen sa Discussio Limborgiane Respoulogie. sionis , au-devant du Traité de Rittangélius , de Veritate religiouis christiane.

LUBIÉNIETZKI (STANISLAS) en latin Lubieniecius, gentilhomme polonais, a été un des plus célèbres ministres qu'aient eus les sociniens au XVII°. siècle. Il naquit à Racovie, le 23 d'août 1623. Il fut élevé avec un soin tout particulier par son père, qui était ministre de Racovie, et qui, non content de l'envoyer dans les écoles, lui fit voir aussi les diètes de la Pologne, afin de le faire connaître aux grands, et de l'instruire de toutes les choses qui convenaient à sa naissance(A). Il l'envoya ensuite à Torn, où le jeune homme s'arrêta pendant deux années, et se joignit aux deux députés sociniens (a) pendant le colloque qui se tint dans cette ville, l'an 1644, pour la réunion des religions. Il dressa un procès verbal de ce colloque. Ayant été donné pour gouverneur au jeune comte de Niemirycz, il lui fit voir la Hollande , et puis la France, et se fit estimer de plusieurs personnes doctes avec qui il conféra sur les matières de religion, sans jamais dissimuler la sienne, ni perdre les occasions de la soutenir. Il perdit son père l'an 1648, et s'en retourna dans la Pologne. Il se maria l'an 1652, avec la fille d'un socinien zélé, et fut fait coadjuteur de Jean Ciachovius. ministre de Siedliski; et comme il donna bientôt de bonnes preuves de sa prudence et de son érudition, le synode de Czarkovie le recut ministre, et le donna pour pasteur à l'église de ce

(a) Jone Slichtingio et Martino Ruaro, qui eo Ecclesia nomine venerant, adfuit. Vita Stanislai Lubieniecii in limine Historia Reformat. Polonicæ, folio 2 verso.

nom. L'irruption des Suédois pour ses frères bannis de Pologne. l'en fit sortir l'an 1655, et l'o- Ce prince lui témoigna une granbligea de se retirer à Cracovie, de considération (D); mais comme avec sa famille, le 6 d'avril 1656. cela ne pouvait pas aboutir à un Il y employa son temps en jeû- établissement pour la secte, nones et en oraisons, et à prêcher tre homme retourna en Pomé-(b). La ville étant retombée au ranie (c), et se donna tous les pouvoir des Polonais, l'an 1657, mouvemens qu'il put en faveur il suivit la garnison suédoise de son parti. Ses adversaires ne le avec deux autres sociniens, afin laissant point en repos, il fut oblide supplier le roi de Suède de gé de quitter Stettin, et de s'en faire en sorte que les unitaires, aller à Hambourg, où il fit vequi s'étaient mis sous sa protec- nir sa famille l'année suivante tion, fussent compris dans l'am- (d). Il y conféra souvent avec la nistie, par la paix qui serait con-reine Christine, sur des matières clue avec la Pologne. Il arriva à de religion, en présence de quel-Volgast le 7 d'octobre 1657, et ques princes. Le second voyage y fut très-bien reçu du roi de qu'il fit à la cour de Danemarck Suède. Il mangea à la table de lui-fut assez favorable : les masa majesté : c'était un honneur gistrats de Fridériksbourg con-que ce prince lui avait déjà fait sentirent que les unitaires deà Cracovie. Il s'insinua dans la meurassent dans leur ville, et y connaissance de quelques sei- eussent l'exercice domestique de gneurs suédois, malgré les tra- leur religion. Mais par les soins verses des théologiens (B), et du surintendant luthérien, le discourut de sa religion en plu- duc de Holstein leur donna orsieurs rencontres. On dit même dre quelque temps après de sortir qu'il fut honoré d'une insigne de cette ville. Lubienietzki chirévélation pendant le siége de cana long-temps le terrain con-Stettin (C). Il fut à Oliva lors- tre les ministres de Hambourg que l'on y faisait le traité de (E): enfin les magistrats lui si-

(b) Totum tempus Cracoviana commorationis noster, cum reliquis ministris prædicatione verbi divini, frequentibus jejuniis, precibusque transigebat, ipseque prætereà in gratiam Unitariorum Ungarorum, qui cum principe Rakoci Cracoviam venerant, latine concionabatur, sacramque Eucharis-tiam administrabat, ibidem, folio 3.

paix; et il eut le déplaisir de rent signifier un ordre précis de voir que les unitaires furent se retirer. Il était alors malade, exclus de l'amnistie que l'on ac- et il promit d'obéir; mais il moucorda aux autres non-catholi- rut quelques jours après fort déques. Se voyant ainsi exclus de votement (F). On l'avait empoi-l'espérance de retourner dans la sonné. Ses deux filles périrent du Pologne, il fit voile vers Cop- même poison, le 16 de mai 1675. penhague. Il y arriva le 28 de Il eut le temps de les plaindre novembre 1660, et tâcha d'ob- en vers, car il ne mourut que le tenir du roi un lieu de retraite 18 du même mois. Il fut enterré à Altona, nonobstant l'opposition des ministres luthériens(e).

<sup>(</sup>c) Il arriva à Stettin le 11 de juin 1661. (d) L'an 1662.

<sup>(</sup>e) Tiré de sa Vie, mise à la tête de son Historia Reformationis Polonice, imprimee l'an 1685.

(G). Je parlerai de ses écrits (H). sance de quelques seigneurs suédois Il avait un grand commerce de lettres par toute l'Europe (f). J'ai oublié de dire qu'il avait obtenu une retraite pour ses frères à Manheim, ville de l'électeur palatin(g), le prince du monde le plus latitudinaire.

(f) Voyes la remarque (D). (g) Vitâ Lubieniecii, folio 5 verso.

(A) Sa naissance. La famille Lubienietzki est fort noble : celui dont nous parlons était parent au quatrième degré de la maison Sobieski, qui règne aujourd'hui glorieusement dans la Pologne (1). Secum solebat ad comitia aliosque conventus regni nobilium ducere, vel mittere; notitiæque virorum in patrid insignium tradere, omnibus iis imbuere quæ et christianum et Poloniæ regni indigenam decebant nobilem, quippè qui ad serenissimi regis Poloniæ, qui hodie ianta cum gloria regnat, familiam quarto consanguinitatis gradu remotus, pertinuerit (2). Andre Lu-biénietzki paraissait beaucoup à la cour, lorsqu'ayant goûté la doctrine des unitaires, il résolut de sacrisser sa fortune à la profession de cette secte. Il s'y engagea de telle sorte, qu'après y avoir exercé la charge de diacre, il y endossa celle de mi-nistre, et l'exerca en divers lieux à ses dépens. Il mourut l'an 1623, agé d'environ soixante et douze ans (3). Il avait deux frères qui suivirent son exemple ; ils renoncèrent à la faveur de leur prince pour être ministres sociniens. L'un s'appelait STANISLAS, et l'autre Снвізторніє. Celui-là mourut l'an 1633, ayant vécu environ soixante et quinze ans (4); l'autre mourut à Racovie, l'an 1624, et laissa un fils nommé Curistophie qui fut ministre socinien à Racovie, et à Lublin (5), et mourut l'an 1648 (6). C'est le père de celui dont il s'agit dans cet article.

(B) Il s'insinua dans la connais-

malgré les traverses des théologiens. Il ne faut pas s'étonner que les seigneurs suédois aient eu plus de complaisance pour notre ministre socinien, que les ministres de la confession d'Augsbourg; car c'est l'affaire des ministres, et non pas celle des courtisans, de prendre garde que l'hérésie ne répande son poison, ne quid religio detrimenti capiat. Il était donc du train naturel que Lubié-nietzki fût traversé par les ministres de la confession d'Augsbourg, pendant que les personnes de qualité lui faisaient des honnêtetés. Cum in Pomeraniá commoraretur tractatus pacis expectans, in magnatum Sueciæ familiaritatem facilè venit, aliorum anteà contractam amicitiam renovavit, confirmavit, commercium cum iis litterarum habuit, ubique testimonium veritati, rege principibusque ultro lacessentibus, perhibuit. Non defuerunt præsertim Stetini Lubieniecio adversarii, quorum odia theologica expertus est, illaque concio-natores, etiam ad rudem plebeculam, propagare conabantur, inter quos primarius fuit Johannes Micræ-lius per Stetini celebris. Similia quoque Stralsundi expertus est noster, similia tamen ubique veritati dare

testimonia non neglexit (7).. (C) On dit ... qu'il fut honoré d'une insigne révélation pendant le siége de Stettin.] Il n'y a point de secte qui ne s'attribue quelque part aux graces extraordinaires et miraculeuses. En voici un exemple. Notre Lubiénietzki était à Elbing, pendant que les troupes de l'empereur et celles de Brandebourg assiégeaient Stettin. Deux grandes raisons l'animerent à prier Dieu de faire lever le siége; car sa femme et ses enfans étaient dans Stettin, et un comte suédois avait promis de se faire socinien, si Lubiénietzki pouvait obtenir par ses prières que cette ville ne fût point prise. Ce ministre, excité par les intérêts de sa famille, et par l'espérance de conquérir un illustre prosélyte, passa trois semaines en jeunes et en oraisons, après quoi il alla trouver le comte, et l'assura que la ville ne serait point prise. Le comte et ceux qui étaient avec lui prirent cela pour

(7) Vita Lubieniecii, folio 3 verso.

<sup>(1)</sup> On écrit ceci l'an 1695. (2) Vità Stanislai Lubieniecii, pag. 1. (3) Bibliotheca Antitrinitar., pag. 89.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem, pag. 90.
(6) Ibidem, pag. 142.

que Lubiénietzki ne fut pas plus tôt conféra une charge à Lubiénietzki (a). sorti qu'il tomba malade : mais lors- Ce fut celle de copier pour sa maqu'au bout de six jours on eut su que jesté les lettres qu'il recevrait. On le siège était levé, ce comte fut fort lui promit pour cela une pension ausurpris ; car personne n'avait pu ap- nuelle (10). Ce prince lui déclara en prendre à Lubiénietzki la bonne nou- particulier, qu'il ne pouvait que lui velle qu'il avait annoncée. On somma accorder par connivence, que les le comte de tenir promesse; mais il unitaires s'établissent à Altona. Il ne répondit qu'ayant demandé à Dieu le voyait jamais à la cour sans l'aps'il ferait bien d'embrasser la religion de ce ministre, Dieu l'avait confirmé dans la confession d'Augsbourg. Afin qu'on voie si j'ai été un fidèle tra-ducteur, ou si j'ai brodé le conte, je rapporterai les termes de l'original. Accidit ..... ut comes Slippenbachius polliceretur Stanislai nostri religionem amplecti, modò id à Deo precibus obtineret, ut Stettinum urbs non satis munita nec rebus ad obsidionem tolerandam necessariis instructa, de cujus liberatione proptereà despera-bant, liberaretur ab hostibus. Lubieniecius imprimis suorum miseriá motus, tribus hebdomadibus et precibus ad Deum ardentibus et jejunio fre- fessionario suo rex eum commisit, quenti consumptis, veniens ad comitem, urbem extrà periculum esse affirmavit, bonoque eos esse animo jussit. Comes adstantesque insanire eum putabant, præsertim quòd ab iis reversus, in morbum inciderit. Ejus verò assertio post sex dies litteris Stetino liberato datis confirmata, graviter perterrefecit comitem. Id enim temporis Lubieniecius à nemine certus hac de re fieri potuit. Promissum cum Lubieniecius, pro sud cum comite familiaritate, aliquando reposceret, dixit ille, sese in genua procubuisse, deumque ordsse patefaceret sibi num religio Lubieniecii suscipienda esset, nec ne, sed à Deo in confessione Augustaná confirmatum esse (8).

(D) Le roi de Danemarck lui temoigna une grande considération.] Lubiénietzki entretenait un grand commerce de lettres, et cela lui fut fort utile pour s'insinuer dans les bonnes graces des grands, parce qu'ils étaient bien aises d'apprendre par son moyen plusieurs nouvelles particulières des autres pays. Le roi de Danemarck, à qui on lut de ces

un trait de réverie, d'autant plus nouvelles, en fut si content qu'il peler, afin de l'entendre discourir sur des matières de religion : ce qui exposa à l'envie le ministre polonais; car on craignit que le roi de Danemarck n'embrassat l'arianisme. Solebat rex, quotiescunque Lubieniecium in aula conspexit, relictis cateris, eum propiùs ut accederet compellare, et de religionis capitibus imprimis colloqui. Quæ res invidiam etiam creavit Lubieniecio, timentibus theologis, ne rex fieret Arianus (11). Ce prince mit aux prises son confesseur avec notre Lubienietzki, et assista à cette dispute. Cum M. Eryo Gravio aulico concionatore et conipseque disputationi adfuit (12). Il tacha d'obtenir des magistrats dellambourg qu'ils le laissassent en paix; mais son intercession ne fut pas assez puissante. Cum iterum iterumque instaret, ut anteà fecerat, magistra-tus, urbeque per nuntios Lubienieco interdiceret, frustrà secretariatum regis Poloniæ obtendenti, nihilque proficientibus ejusdem regis intercessoriis, in lethalem incidit morbum (13).

> Ses amis lui avaient obtenu le titre de secrétaire du roi de Pologne, parce qu'ils espérèrent que cela obligerait les magistrats de Hambourg à le laisser en repos. Cette espérance

fut trompeuse.

(E) Il chicana long-temps le terrain contre les ministres de Hambourg.] Ils sollicitérent si souvent et si instamment les magistrats à faire sortir Lubienietzki, qu'il reçut plusieurs fois ordre de se retirer; et il eut beau dire que sa majesté danoise l'honorait de sa protection, et qu'il était innocent, il fallut céder à

<sup>(8)</sup> Vita Lubieniecii, folio 4. (9) Quae etiam (relationes rariores) regi non samel lecta, officium illas regi perscribendi up-si pepererunt. Ibidem, folio 4 verso.

<sup>(10)</sup> Oblatum est à rege honorarium, roge-tusque ut que in Europd geruntur per litters aulæ regiæ referret, certus de annuo regis se-lario. Ibidem.

<sup>(11)</sup> Vita Lubieniecii , ibidem. (12) Ibidem , folio 5. (13) Ibidem , folio penult.

l'orage (14). Il ne laissa pas quelques denti lutherano Joanni Rembotto (16). années après de retourner à Hamsi ardent, qu'il fit renouveler les instances auprès des magistrats; et l'on avait tellement anime le peuple, en représentant sur la chaire que Lubiénietzki était une peste publique, qu'il n'osait presque sortir du logis. Post annos aliquot consilio amicorum, credentium jam de furore remisisse adversarios, ob commoditatem dirigendarum litterarum Hamburgum se contulit cum familia, sed nimis vigilantem expertus est dominum Edsardii licentiatum theologiæ, qui indefesso studio id egit, ut cum collegis suis magistratum incitaret ut Lubieniecius urbe ejiceretur. Dignus qui hic nominetur, gloriatur enim, se authore Lubieniecium cum familid rum zelum , qui etiam ex cathedrá in templo cum absente Lubieniecio dissociniens. His pactis discessit Hafnid, venitque Fridericopolim, ibique a magistratu urbis obtinuit ut exules in communionem et sacram et civilem reciperentur, privatumque in ædibus perageretur; quod etiam per litteras fratribus significavit. Lubieniecius in id laboravit, nec sumptibus pepercit et damnum rei familiaris subiit, quo posset eò fratres deducere, deductis succurrere, donec ex urbe secedere debent partim domino superinten- lieux où elle domine, si on l'y laisse

M. Mollérus témoigne la même chose. bourg; il crut que l'on ne songerait Socinianis, dit-il (17), ab oppidi plus à lui, mais il se trompa : un li- Fridrichstadiensis magistratu, et incencié en théologie fut si vigilant et colendi istud potestatem, et sacrorum exercitii libertatem, a. 1662. obtinuit Stanisl. Lubienitzius, promachus sectæ istius non incelebris, sed incassum. Sereniss, enim dux Holsato-Gottorpiensis, quo ignaro hæc erant gesta, edicto publico, suasu Johan. Reinbohtii, theologi aulici, promul-gato, et civitate istd, et ditionibus suis universis, non multo post iisdem interdixit (\*). Lubienitzius ipse, quem singulari rex Daniæ Frid. III favore dignabatur, urbe, quam per aliquot lustra, connivente magistra-tu, incoluerat, Hamburgensi a. 1675. Edzardi et pastorum ordinariorum instinctu, jussus excedere, antequam obsequi senatui posset, veneno, cibis se authore Lubieniecium cum familid ipsius immixto, cum bigd filiarum urbe exactum. Imò propter ministro- d. 18. Maii periit. Il n'y a presque personne, ni parmi les catholiques, ni parmi les protestans, qui ne loue putabant, eumque hæreticum, teter- cette conduite des ministres luthérimamque civitatis pestem proclama- riens. Si vous leur alléguez que c'est bant; ut ex Lubieniecii manuscripto témoigner un peu trop qu'ils se dé-colligi potest, quod jam fecerant fient de leur cause, ils ne manquecum prima vice per Hamburgum Haf- ront pas de bonnes réponses : ils niam transiret anno 1667. Lubie- diront que la mésiance est, la mère niecio ante migrationem, domo exire de la sureté, et que quand Jésusnon semper tutum fuit (15). Ce que Christ a promis à son église que les le sieur Édsardius fit dans cette ville-portes de l'enfer ne prévaudront là , fut pratiqué à Fridéricshourg par point contre elle , il n'a point voulu le sieur Reinboht, qui poussa le duc exclure les moyens humains qui sont de Holstein à faire sortir les réfugiés très-propres à conserver l'orthodoxie; je veux dire les édits des princes qui ferment la bouche aux hétérodoxes, et qui étouffent la connaissance des objections que l'on peut faire contre la saine doctrine. Si vous répliquez more Polono exercitium religionis qu'après tout ils se comportent comme s'ils n'avaient jamais lu le livre d'Esdras (18), où la force de la vérité est représentée supérieure à toute autre force, à celle du vin, à celle du roi, à celle des femmes; et qu'au contraire, ils ne croient pas qu'elle jussi sunt à principe Holsatiæ, quod soit capable de se soutenir dans les

<sup>(14)</sup> Magistratus Hamburgensis ad importunam sacerdotum instantiam ut urbe excederet denunciavit, idque magistratu appius repetente, Lubieniecio frustra innocentiam suam et regis protectionem opponente, ad regem profectus est Hafniam. Vita Lubieniecii, fol. 6.

<sup>(15)</sup> Ibidem.

<sup>(16))</sup> Ibidem, folio 5 verso.
(17) Mollerus, Isagoge ad Historism Chersonnevi Cimbrice, part. III, pag. 105.
(\*) V. Vitam Lubieniecii, ejus Historie reformationis Polonica, Freistadii, a. 1685, excuse prefixam, et Ant. Hemreichii Hist. eccl., Slesv., L. 4, e. 3, pag. 227, 228.
(18) III: livre d'Esdras, chap III et IV,

exposée aux attaques de trois ou quatre fugitifs (19): ils vous répondront que le cœur de l'homme est plus porté vers le mal que vers le bien, et qu'ainsi le mensonge est plus capable de le séduire, que la vérité n'est capable de le détromper, de sorte que la prudence chrétienne ne souffre pas que l'on permette aux hérétiques de proposer leurs rai-sons. Je ne sais s'il y eut jamais de matière plus féconde que celle-ci en répliques et en dupliques : on la peut tourner plusieurs fois de chaque sens; et de là vient qu'un même auteur vous soutiendra aujourd'hui que la vérité n'a qu'à se montrer pour confondre l'hérésie, et demain que si l'on souffrait à l'hérésie d'étaler ses subtilités, elle corromprait bientôt tous les habitaus. Un jour on vous représentera la vérité comme un roc inébranlable : un autre jour on vous dira qu'il ne faut point la commettre au hasard de la dispute, et que c'est un choc où elle se briserait par rapport aux auditeurs. Comment faire dans cette volubilité de raisonnemens (20)? Il y a des gens qui conservent la vérité comme un vase de porcelaine, et qui semblent être convaincus que *comme elle* a l'éclat du verre , elle en a la fragilité (21).

(F) Il mourut fort dévotement. ] Voici les paroles de son historien : Commendato spiritu in manus Jesu salvatoris sui, cui fideliter servierat, excessit è vita : toto tempore ægrotationis ad extremum ferè hali-tum, sermones habuit plenos in Deum fiduciæ et interni gaudii, domesticorum benedictionis, admonitionis , nominis divini invocationis (22). On n'explique point comment il fut empoisonné; mais on nie que ses domestiques soient coupables de cette action, et l'on se plaint d'un théologien qui les a noircis, et qui a imputé cet accident aux hérésies

(19) Voyez, tom. VII, pag. 434, la remarque (Q) de l'article Haddien.

de Lubiénietzki. Causa morbi fuit venenum, ignotum ubi infusum (23); non ut confidenter affirmat ad denigrandos Lubieniecii domesticos adversarius ejus Edsardius (qui hujus infortunii seriem occasione datá enarrare voluit), quod vitio religionis Lubieniecii adscribit, non cogitans niultos tam ex lutheranis reformatisque quam pontificiis pejori, non tantum simili, fato animam exhalasse, quasi hujus cladis ipsa conjux filiæque occasionem per imprudentiam dedissent. Sed nimis injurius est veritati. Venenum enim ambas filias confecit. Uxor etiam quod taniillum de cibo sumsisset, vix à limine mortis revocata (24). Notez qu'un auteur socinien avoue que Lubiénietzki sut empoisonné par sa servante (25).

(G) Il fut enterré à Altona, nonobstant l'opposition des ministres luthériens. ] Nous venons de voir l'exercice d'une maxime des religions dominantes; car, aussi bien que les princes de la terre, elles ont leurs coups d'état. L'un des aphorismes de la politique ecclésiastique est de trouver toujours quelque marque de la colère de Dieu dans la mort des hérétiques (26). Qu'il soit trèsvrai que le même genre de mort qui les a ôtés du monde a fini les jours de quelque orthodoxe, celà n'y fait rien; il ne faut pas laisser de dire qu'un jugement très-particulier de Dieu s'est fait remarquer dans la catastrophe de leur vie (27). Les réflexions qu'on établit sur ce fondement fortifient la persuasion des orthodoxes, et leur donnent une plus grande aversion pour l'hérésie. Cela vaut hien la peine que l'on se donne. Un autre aphorisme, ou un autre coup d'état, c'est de noter de quel-que infamie le cadavre de l'hérétique. Les théologiens de Hambourg n'oublièrent point cela : n'ayant pu

<sup>(20)</sup> Quo teneam vultus mutantem Protea nodo.

Horat., epist. I, vs. go, lib. I.

<sup>(21)</sup> Noyes le Commentaire philosophique sur Contrains-les d'entrer, au Supplément, p. 303, 304, et, tom. I, pag. 187, la remarque (B) de l'article Acosta.

<sup>(22)</sup> Vita Lubienieci i, folio 6 verso.

<sup>(23)</sup> Un peu plus bas, le même auteur dit: Quis autor mortis fuerit non facile divinare, ime ne cui fiat injuria nec divinare licet.

<sup>(24)</sup> Vita Lubien. , folio 6 verso.

<sup>(25)</sup> Veneno ab ancillá subornatá a nefaru-hominibus à medio sublatus. Histor. Reformst. Polonice, lib. III, cap. XVII, pag. 278.

<sup>(26)</sup> Ce n'est pas toujours par politique: plr sieurs sont persuadés de ce qu'ils publient sur ce sujet.

<sup>(27)</sup> C'est ce qu'on a publié de Luther, et de Calvin, etc.

empêcher que ce ministre unitaire ne fût enterré dans le temple d'Altona, ils empêchèrent pour le moins que les régens de l'école, suivis de leurs écoliers, n'assistassent selon la coutume aux funérailles. Funus Altenaviam Hamburgo deductum legitimo prohibuissent concionatores sepulchro, nisi jam in templo Altenaviensi emptum fuisset; nihil tamen omiserunt quo impedire possent, quod potuerunt effecerunt, ne, ut ibi moris est, in exsequüs scholarum rectores cum discipulis funus comitarentur. Sit ipsis benignior Deus quam illi fuerint proximo suo, ob religionem duntaxat et conscientiam gravissimė vexato (28). Les deux aphorismes dont on vient de faire mention, et quelques autres qu'on y pourrait joindre, sont d'un si grand usage, qu'il faut louer la pru-dence de ceux qui s'en servent. Ce sont des moyens si propres à nour-rir la foi des peuples, et à les em-pêcher de se détacher du gros de l'arbre, que les argumens les mieux poussés, et les livres de controverse les plus subtils, n'ont pas autant de vertu. Il faut s'accommoder au goût et à la portée du vulgaire, et cela veut dire qu'il faut recourir aux impressions machinales qui excitent les passions. Si tous les hommes étaient philosophes, on ne se servirait que de hons raisonnemens; mais dans l'état où sont les sociétés, il faut quelque autre chose que la raison pour les maintenir, et pour conserver la prééminence quand on l'a une fois acquise.

(H) Je parlerai de ses écrits.] Il composa beaucoup de livres, mais la plupart n'ont jamais été imprimés. Vous en trouverez les titres dans la Bibliothéque des Unitaires (29): le plus considérable de ceux qui ont vu le jour, est son Theatrum Cometicum (30), divisé en trois parties, quarum prima continet Communicationes de Cometis anno 1664 et 1665 cum viris per Europam clarissimis habitas, eorumque Observationes tabulis æneis expressas. Secunda est Historia Cometarum à diluvio ad annum Christi 1665, Historiæ uni-

(28) Vita Lubieniecii, sub finem.

versalis Synopsim quandam continens. Tertia agit de significationibus Cometarum scitis quorundam amicorum Objectionibus, Responsionibus authoris, et Judiciis virorum clarissimorum. Ceux qui eurent soin de l'impression firent quelques friponneries qui obligèrent l'auteur à faire un voyage en Hollande (31). Il travaillait à l'Histoire de la Réformation de Pologne; mais il mourut avant que de l'avoir achevée. Ce qui en a été trouvé parmi ses papiers fut imprimé en Hollande, l'an 1685, in 8°. Les imprimeurs y ont fait beaucoup de fautes, et l'on n'y trouve guère de choses qui sentent la dernière main de son auteur.

(31) Eodem anno Hollandiam abire coactus est, ob iniquitatem et versutiam corum per quos Theatrum Cometicum imprimi curavit. Vita Lubieniccii, folio 6.

LUBIN (Eilhard) né à Westerstède dans l'Ammerland, au comté d'Oldenbourg, le 24 de mars 1565, et fils du ministre du lieu, fit de très-bonnes études à Leipsic, à Cologne, à Helmstad, à Strasbourg, à Iène, à Marpourg et à Rostoch. Il devint très-habile dans la langue grecque; il sut faire des vers latins; il fut orateur, mathématicien et théologien. On lui donna la profession en poésie dans l'académie de Rostock, l'an 1595, et la profession en théologie dix ans après (a). Il publia plusieurs livres (A), et un entre autres où il croyait pouvoir expliquer par une nouvelle hypothèse l'origine du péché (B). Il fut combattu lä-dessus par quelques théologiens (C). Il se maria deux fois(D), et mourut le 2 de juin 1621, après dix mois de fièvre quarte (b).

<sup>(29)</sup> Bibliotheca Antitrinitar., pag. 165 et seq. (30) Imprimé à Amsterdam, 1667, in-folio.

<sup>(</sup>a) Fréher, in Theatro, pag. 410. (b) Idem, ibidem.

<sup>(</sup>A) Il publia plusieurs livres.]
Donnons le titre des principaux. Antiquarius, sive priscorum et minus

usitatorum vocabulorum brevis et dilucida Imterpretatio, ordine alphabetico digesta, in-12 et in-8°. Clavis græcæ linguæ, sive V ocabula latino-græca, in-12 et in-8°. Il publia Anacréon, Juvénal et Perse, avec des notes; Horace et Juvénal, avec une paraphrase; l'Anthologie, avec sa version latine; et les Epistolæ veterum Græcorum græce et latine, eum Methodo conscribendarum Epistolarum græcè et latinè. Des commentaires sur les principales Epîtres de saint Paul. Monotessaron, sive Historia evangelica ex quatuor Evangelistis in unum corpus redacta (1). Les Dionysiaques de Nonnus, en grec et en latin (2), à Francfort, l'an 1605, in 8°. Ses vers latins se trouvent au troisième tome du Delitiæ Poëtarum Germanorum. Nous verrons dans la remarque suivante le titre de quelques-unes de ses autres compositions.

(B)..... et un entre autres où il croyait pouvoir expliquer par une nouvelle hypothèse l'origine du pé-ché.] Il établissait deux principes coéternels, non pas le corps et le vide, comme Épicure, mais Dieu et le néant; Dieu en qualité de bon principe, et le néant en qualité de mauvais principe. Il ajoutait que le péché n'était autre chose que la tendance vers ce néant, et que le péché avait été nécessaire afin que la nature du bien pût être connue. Il appliquait à ce néant tout ce qu'Aristote a dit de la matière première (3). Il n'est pas malaisé de voir que tout cela est chimérique, et tout-àfait incapable de diminuer les difficultés de l'origine du mal : car où est l'homme assez stupide pour ne pas voir que le néant ne peut rien produire, ni comme cause efficiente, ni comme sujet passif, et qu'il n'est pas plus possible que le péché sorte du néant, qu'il est possible que le pécheur en sorte? Et par conséquent il est aussi nécessaire de donner une cause positive du péché que du pécheur. Il ne faut donc pas s'étonner que cette hypothèse de Lubin n'ait pas fait fortune. Le professeur Gra-

wérus qui la réfuta, en vint à bout aisement. Il avait pour lui les suffrages de Mylius, de Huttérus, de Piscator (4), de Schlusselburgius, de Major, de Pétræus, et de plusieurs autres (5).

(C)..... Il fut combattu la-dessus par quelques théologiens.] Je vais employer le récit de M. Baillet (6). « Eilhard Lubin...... avait composé » un ouvrage plus que métaphysi-» que sur l'origine et la nature du péché, où il avait fait assez connaître » qu'il était du nombre des luthé-» riens de la vieille roche touchant » l'élection, la réprobation, la jus-» tification, la liberté de l'homme, » etc. Son livre avait été imprimé à Rostock, au duché de Mecklembourg, l'an 1596, et réimprimé dans la même ville quatre ans après, in-» 8°. et in-12, sous le titre de Phosphorus, de prima causa, et natura mali, Tractatus hypermeta-» physicus, in quo multorum gra-39 vissimæ dubitationes tolluntur, et » errores deteguntur. Grawer....... » se récria contre le Phosphore de » Lubin, comme si c'eût été quel-» que comète. Il l'accusa d'être tom-» bé dans les paradoxes les plus » exorbitans des calvinistes, et il » écrivit contre lui peu de temps » après. Lubin lui répondit, pour » lui faire voir que ses accusations » étaient de pures calomnics, et sit » imprimer un nouveau livre à Ros-» tock, l'an 1600, sous le titre d'A-» pologeticus quo Alb. Graw. ca-» lumniis respond., etc., qui fut » réimprimé en 1605, in-4°., dans la » même ville. Ce fut alors que Gra-» wer, se trouvant obligé de se dé-» fendre à son tour, dressa l'anti-» Lubin contre son adversaire : il le » fit imprimer à Magdebourg, l'an » 1606., in-49., sous le titre d'anti-Lu-» binus, sive, Elenchus Paradoxo-» rum Lubini, et Emblematum Cal-» vinisticorum, etc., de prima causa, » et naturd mali. L'ouvrage n'était » que pour servir de réponse au Phos-

el suiv.

<sup>(1)</sup> Tiré de Paul Fréher, in Theatro, p. 410.

<sup>(2)</sup> Il est l'auteur de cette version.

<sup>(3)</sup> Tiré du Memorabilia ecclesiastica seculi XVII, lib. I, cap. XXXII, pag. 109, 110.

<sup>(4)</sup> Professeur a l'ène, et fort différent du Piscator qui enseignait à Herborn. (5) Memorabil. ecclesiastica sec. XVII, lib.

I, pag. 110. On che Hieronymas Kromajer, in Hist. eccles., 1649, it. Theologia positive-pele-mica, pag. 296. (6) Baillet, au Ier. tome des Anti, pag. 307

phore de Lubin : mais Grawer en » fit un autre pour son apologétique, » et il fut imprimé par manière » d'appendice avec L'anti - Lubin » sous le titre de Responsio ad elum-» bem Lubini apologeticum. Je ne » sais si Lubin en appela aux théolo-» giens de la confession d'Augsbourg » contre les mauvais traitemens de » Grawer, et s'il fit dans cette in-» tention le livre intitulé Tractatio » theologica de causa Peccati, ad » theologos Augustanæ Confessio-» nis in Germania, qu'il fit impri-» mer l'année suivante à Rostock. » in-4°.; mais je puis assurer que » tous ces ouvrages n'ont pas em-» pêché la postérité de le croire » meilleur humaniste que théolo-» gien.»

(D) Il se maria deux fois.] Sa première femme, veuve de Jacques Backmeister, professeur en langue hébraique à Rostock, vécut sept ans avec lui, et ne lui donna point d'enfans. La seconde lui en donna neuf: elle était fille de Guillaume Lauremberg,

médecin illustre (7).

(7) Ex Frehero, in Theatro, pag. 410.

LUCIDUS (JEAN), surnommé Samotheus, ou Samosatheus, vivait au XVI°. siècle. Un livre de chronologie, qu'il publia à Venise, l'an 1537, in-4°. lui fit honneur(A). On a dit que le nom qu'il se donna n'était point son nom véritable (B). David Blondel n'a pas bien connu le temps où cet auteur florissait; car il le place sous l'année 1510, entre ceux qui ont parlé de la papesse (a).

- (a) David Blondellus, Examen quæst. de papâ fœminâ, circà init.
- (A) Un livre de chronologie.... lui fit honneur. I Vossius le témoigne en ces termes. Anno cio 10 xxxvii facilè locum suum tuebatur Joannes Lucidus Samosatheus: qui anno eo Venetiis (\*) labores suos chronologicos, non sinè eruditæ caveæ applausu, diffundebat. In iis sunt ista: Emen-
  - (\*) Apud Luc. Ant. Juntam.

dationes temporum ab orbe condito; Canones in perpetuam temporum tabulam ; de vero die Passionis Christi; Epitome emendationis Calendarii Romani (1). Le détail qu'on nous donne là des pièces qui sont contenues dans l'ouvrage de Lucidus, est pris mot à mot de la Bibliothéque de Gesner. Vossius aurait pu dire que Lucidus donna une nouvelle édition. l'an 1546, par laquelle nous connais-sons qu'il avait la main à la plume l'an 1545, et qu'il jugeait cette année extrêmement propre à la réformation du calendrier. Hoc igitur anno domini 1545, dit-il (2), maxime convenit, ut emendetur Calendarium Romanum in hoc generali concilio, postquam reformata fuerit ecclesia, in eis quæ pertinent ad fidem, atque ad bonos mores, quæ magis necessaria sunt. Hæc enim oporiet facere, et illa non omittere, sicut dominus nos in Evangelio admonet. Il avait donné la raison pourquoi l'année 1545 devait être principalement choi-sie. Elle était justement la 1590°. depuis la réformation que Jules César avait fait faire, et ainsi les équinoxes précédaient alors de quinze jours précisément; car il suppose avec Albatégni que tous les cent six ans il y a un jour de dissérence entre l'année solaire et l'année julienne.

L'ouvrage de Lucidus a été continué jusqu'en 1575, par Jérôme

Bardi, religicux camaldule.

(B) Le nom qu'il se donna n'était point son nom véritable.] Cette particularité se trouve dans Florimond de Rémond. On lui avait reproché qu'il n'objectait autre chose à Jean Lucide, qui a maintenu la vérité de ce fait (3), sinon qu'il est trop récent pour en faire cas: et voici ce qu'il répondit: « Ce réformé est pardonmable: car peut-estre il pense, que » Lucide soit quelque bon homme » du temps passé, et il ne fait que » naistre: car il escrivit l'an mil » cinq cens trente sept, lequel n'a » pas comme il dit maintenu la demet de la verité du faict, ains » seulement usé de ces mots. Jean

(1) Vossius, de Scient. Mathemat., pag. 398. (2) Johannes Lucidus, Emendat. Calend., eap. I. Voyes Matth. Beroeld, in Chronic., lib. I, cap. VII, pag. m. 89.

(3) Celui de la papesse Jeanne.

» Anglois femme, deux ans un mois. » Pendant ces deux ans nous pou-» vons dire le siege romain avoir » vaqué, parce qu'une femme n'est » capable du pontificat. Voilà tout » ce qu'il dit. Ce Jean Lucide est un » nom emprunté, à ce que j'ay » aprins d'un docte personnage, » lequel disoit avoir ouy dire à Pos-\* tel, qu'il avoit cogneu l'autheur » d'iceluy, qui couvroit son nom » sous celuy de Lucide, l'ayant » prins pour dire que c'estoit luy » qui apportoit une nouvelle lumiere » á la chronologie (4). » La première partie de ce passage ne paraît pas nécessaire; mais elle n'est pas inu-tile, puisqu'elle apprend ce que notre Lucidus a dit touchant la papesse.

(4) Florimond de Remond, à la fin de l'anti-Papesse, pag. m. 452.

LUCILIUS (CAïus), chevalier romain, et poëte latin, naquit à Suessa au pays des Auronces, dans l'Italie, vers le commencement du VII°. siècle de Rome (A). Il porta les armes sous Scipion l'Africain, à la guerre de Numance(B), et il eut beaucoup de part à l'amitié de ce fameux général et à celle de Lélius (C). Il composa trente livres de satires, où il censurait nommément et d'une manière piquante plusieurs personnes qualifiées (D). On veut qu'il soit le premier auteur de cette poésie (E); mais quelques savans n'en conviennent pas. Il avait accoutumé de dire qu'il ne souhaitait ni des lecteurs ignorans, ni des lecteurs très-savans (F). Il n'y a point d'apparence qu'il soit mort à l'âge de quarante-six ans (G), comme quelques-uns l'assurent. De tous ses ouvrages il ne nous reste que des fragmens de ses satires (H). C'est dommage; car si l'on avait toutes ses œuvres, on y appren-

drait bien des choses. Cicéron s'est contredit sur le savoir de Lucilius (I). Je ne pense pas que l'on eut raison de blâmer Horace du jugement qu'il faisait de ce poëte satirique (K). Pompée, du côté maternel, était petit-fils, ou plutôt petit-neveu de Lucilius (L). Je remarquerai les fautes de M. Moreri (M), et celles de quelques autres écrivains (N), et nommément un anachronisme d'Etienne Pasquier (O). Il y a des vers assez anciens qui témoignent que l'on s'exposait à un grand péril quand on médisait des poésies de notre Lucilius (P).

(A) Il naquit à Suessa au pays des Auronces,.... vers le commencement du VIIe. siècle de Rome. | La Chronique d'Eusèbe met la naissance de Lucilius à la 1re. année de la 158e. olympiade; c'est l'an 605 de Rome (1). Ausone parle de ce poëte, quand

Rudes Camænas qui Suessæ prævenis (2). Juvénal parle aussi de lui quand il dit,

Per quem magnus equos Aurunca flexil alumnus (3). Il faut donc donner à Lucilius la patrie que je lui donne, et non pas Suessa Pometia, comme fait le père Briet. C. Lucilius, dit-il (4), Romanus eques ex Suessá Pometiá urbe Aruncorum non procul a Pomptind palude ortus fuit. S'il avait consulté Cluvier, il aurait appris que Suessa Pometia était au pays des Volsques, et non pas au pays des Auronces. Cluvier distingue deux villes nommées Suessa; l'une, que l'on surnommait Pometia, était au pays des Volsques; l'autre, que l'on surnommait Aurunca, était dans la Campanie, au delà du Liris (5). Il y

a des commentateurs de Juvénal (6),

(1) Consultes la romarque (B).
(2) Au-on., epist. XV, ve. 9, pag. m. 626.
(3) Juvenal, sat. I, vs. 20.
(4) Briet, de Poëti latin., pag. 6. Il a és trompé par Vossius, de Poët. lat., pag. 12.
(5) Cluver. Ital. Antiq., lib. III, c. VIII, pag. 589. Epitomes Bunonis.
(6) Britannicus, Farnabius.

qui, par une insigne bévue, disent que Lucilius naquit à Arunca, ou Aurunca, ville des Rutules. Le temps a été encore plus mal rapporté que le lieu de la naissance, par le père Briet. Natus, dit-il, olymp. cxxxviii, obiit olymp. cxlix, ætatis 46, Neapoli publico elatus funere, ut scribit Hieronymus. Saint Jérôme ne dit point cela; et, s'il l'avait dit, ce jésuite aurait dû le réfuter ou l'abandonner, puisque, selon lui, le poëte Lucilius porta les armes à la guerre de Numance (7), postérieure de cinquante ans à l'olympiade 149.

(B) Il porta les armes..... uerre de Numance. C'est Velléius Paterculus qui nous l'apprend. Celebre, dit-il (8), et Lucilii nomen fuit, qui sub P. Africano Numantino bello eques militaverat. Quo quidem tempore juvenis adhuc Jugurtha ac Marius sub eodem Africano militantes in iisdem castris didicere quæ posteà in contrariis facerent. Avouons que ceci ne s'accorde guère avec la Chronique d'Eusèbe ; car lorsque Scipion fit la guerre aux Numantins, Lucilius, par cette Chronique, n'avait que quinze ans. Étaiton enrôle dans les troupes de cavalerie avant que de prendre la robe wirile? Scaliger observe (9) que les pères menaient quelquefois leurs fils à l'armée avant la prise de cette robe, mais ce n'est point ce qu'on appelait militare equitem. Or c'est ce que Paterculus assure de notre Lucilius

C) Il eut beaucoup de part à L'amitié de Scipion et.... de Lélius.] Ils l'honoraient d'une telle familiarité, qu'ils badinaient et qu'ils folatraient avec lui. Voyez le scoliaste d'Horace, sur ces paroles de la Ire. satire du II°. livre :

Quin, ubi se à vulgo, et scend, in secreta remorant

Virtus Scipiada, et mitis sapientia Eali: Nugari cum illo, et distincti ludere, donec Decoqueretur olus, soliti (10). . . .

(7) Militavis sub juniore Africano bello Numantino. Briet., de Poèt. lat., pag. 6.
(8) Vell. Patercul., lib. II, cap. IX.
(9) Scalig. Animadvers. in Eusebium, num.

1914, pag. m. 149. (10) Scipio Africanus et Lælius feruntur tam fuisse familiares et amici Lucilio, ut quodam tempore Lælio circum lectos triclinii fugienti, Lucilius superveniens eum obtortd mappd quasi feriturus sequeretur. Vetus Commentator Ho-

(D) Il composa trente livres de satires, où il censurait nommément plusieurs personnes qualifiées. Rapportons ce qu'Horace venait de dire.

. . Quid clim est Lucilius ausus Primus in hunc operis componere carmina morem Detrahere et pellem, nitidus quà quisque per

ora Cederet, introrsum turpis? num Lælius, aut,

qui Duxit ab oppressé meritum Carthagine no-

Ingenio offensi? aut læso doluére Mecello? Famosisque Lupo cooperto versibus, atqui Primores populi arripuit, populumque tri-butim,

Scilicet uni equus virtati, atque ejus amicis (11).

Perse témoigne la même chose en moins de paroles (12). Voyez Juvénal, qui rapporte que Lucilius avec sa plume faisait trembler les coupables, ni plus ni moins que s'il les eut poursuivis l'épée à la main.

Ense velui stricto, quoties Lucilius ardens Infremuit, rubet auditor cui frigida mens est Criminibus, tacita sudant pracordia culpd (13).

(E) On veut qu'il soit le premier auteur de la satire, mais quelques savans n'en conviennent pas.] Ceux qui lui en donnent l'invention se fondent sur ces paroles d'Horace:

..... Quid cum est Lucilius ausus Primus in hunc, operis componere carmina.

morem (14)?

Ils alleguent aussi un passage de-Quintilien, et ces paroles de Pline : Si hoc Lucilius qui PRIMUS condidit styli nasum, dicendum sibi pu-tavit (15). Voici le témoignage de Quintilien : Satira quidem tota nostra est, in que PRIMOS insignem laudem adeptus est Lucilius (16). Mais nonobstant ces autorités, M. Daciera soutenu avec beaucoup de vraisemblance que Lucilius n'a fait que donner à ce genre de poésie une forme mieux entendue, et qu'y répandre plus de sel que n'avaient fait ses prédécesseurs Ennius et Pacuvius (17).

(11) Horat., satira I, lib. II, vs. 62. (12) . . . . Secuit Lucilius urhem , To Lupo , to Muti , et genunum fregit in illis.

Pers., sat. I, vs. 115.

(13) Juven., sat. I, vs. 165. (14) Horst., sat. I, lib. II, vs. 62. (15) Plinius, in presfat. (16) Quintil., Instit. Orst., lib. X, cap. I. (17) Poyes la préface du VI. tome de l'Horace de M. Dacier.

(F) Il ne souhaitait ni des letteurs ignorans ni des lecteurs très-savans.] Il y a dans ce souhait un je ne sais quoi qui marque beaucoup de bon sens. Ces deux sortes de lecteurs sont quelquefois également redoutables; les uns ne voient pas assez, et les autres voient trop : les uns ne connaissent pas ce qu'on leur présente de bon, on n'a aucune justice à atten-dre d'eux; et l'on ne saurait cacher aux autres ce que l'on a d'imparfait. L'un des interlocuteurs de Cicéron, dans le II. livre de l'Orateur, rapporte cette pensée de Lucilius et l'approuve, et s'en fait à lui-même l'application, je veux dire qu'il souhaite la même chose. Voici se qu'il dit: Quod addidisti tertium vos eos esse qui vitam insuavem sinè his studiis putaretis; id me non modò non hortatur ad disputandum, sed etiam deterret. Nam ut Caïus Lucilius homo doctus, et perurbanus dicere solebat, ea quæ scriberet, neque ab indoctissimis, neque ab doctissimis legi velle, quod alteri nihil intelligerent, alteri plus fortasse quam ipse de se, quo etiam scripsit : Persium non curo legere. Hic enim fuit, ut noramus, omnium ferè nostrorum kominum doctissimus. Lælium decimum volo, quem cognovimus virum bonum et non illiteratum, sed nihil ad Persium. Sic ego, si jam mihi disputandum sit de his nostris studiis, nolim equidem apud rusticos, sed multo minus apud vos. Malo enim non intelligi orationem meam, quam repre-hendi (18). Cicéron, dans un autre livre où il parle en son propre nom, se déclare fort éloigné du souhait de Lucilius; il demande les lecteurs les plus habiles, il ne craint personne. Nec enim, dit-il (19), ut noster Lucilius, recusabo quo minus omnes mea legant. Utinam esset ille Persius , Scipio verò , et Rutilius multò etiam magis, quorum ille judicium reformidans, Tarentinis ait se, et Consentinis, et Siculis scribere: facetè is quidem sicut alias, sed neque tam docti tunc erant ad quorum judicium elaboraret, et sunt illius scripta leviora, ut urbanitas summa appareat, doctrina mediocris. Ego autem quem timeam lectorem, quam

(18) Cicero, de Oratore, lib. II, cap. VI. (19) Idem, lib. I de Finib., cap. III.

ad te (20) ne Græcis quidem eedentem, in philosophia audeam scribere? Il avait rapporté dans un autre livre cette pensée de Lucilius, en l'approuvant et en l'adoptant, comme il paraît par la préface de Pline, qui après un si grand exemple se fait honneur de l'adopter. Prætereà est quædam publica etiam eruditorum rejectio. Utitur illd et M. Tullius, extrà omnem ingenii aleam positus, et (quod miremur) per advocatum defenditur. Nec doctissimis: Manium Persium hæc legere nolo, Junium Congum volo. Quod si hoc Lucilius, qui primus condidit styli nasum, dicendum sibi putavit : si Cicero mutuandum, præsertim cum de republica scriberet : quantò nos causatiùs ab aliquo judice defendimus? Le père Hardouin a chassé Lælium decimum de ce passage de Pline, pour y mettre Junium Congum, conformement aux manuscrits. Il observe que Lucilius employa plus d'une fois cette pensée, et nomma tantôt certaines personnes, et tantôt d'autres, et qu'ainsi l'on a eu tort de prétendre qu'il y a dans Pline Lælius decimus, sous prétexte qu'on trouve ce nom dans Cicéron au II. livre de Oratore. Pline n'a point eu en vue cet endroit de Ciceron, mais un passage des livres de Republicá. Voyez la note (21).

(G) Il n'y a point d'apparence qu'il soit mort à l'age de quarante-six ans.] La Chronique d'Eusèbe ne lui donne que cet âge-là: elle met sa naissance au premier an de la 158°. olympiade, et sa mort à la deuxième année de la 160°. olympiade (22), qui est l'an 651 de Rome. On ne doit pas accuser Glandorp de le faire virre soixante-quatre ans; c'est une faute des imprimeurs, qui, ayant

(20) Il parle à Brutus.

(22) Caius Lucilius satyrarum 'scriptor Neapoli moritur, ac publico finnere effertur, anno statis 46. Euseb., in Chron., ad ann. 2, olymp. 16g.

<sup>(21)</sup> Videntur porrò herc afferri ex pressettone Ciceronis in libros 2005 de Republica, quos Plinius respicere se plane moz significat. Indè Luciliani versus, qui trochaicus est, sais citatur, Nec doctissimis, ut subintelligatur, hes citatur, Nec doctissimis, ut subintelligatur, hes coribo : quem alter trochaicus integer mos aquatur, Manium Persium hec legere nolo. Junium Congum volo. Ubi metri causa in Manio Persioque iota coit. Harduinus, Not. in lib. I Plinii, num. 4, pag. 14.

transposé les chiffres, nous ont donné ou de M. de Turenne? Je crois néan-64 pour 46. De telles fautes leur sont ordinaires. Pour prouver qu'Eusèbe se trompe, il faut seulement consi-derer que Lucilius a fait mention de la loi Licinia, établie contre la dépense des festins, l'an de Rome 656 ou environ. Lex deinde Licinia rogata est..... Hujus legis Lævius poëta meminit.... Lucilius quoque legis istius meminit in his verbis, legem citemus Licini (23). Il a donc vecu cinq ou six ans depuis l'année où l'on prétend qu'il mourut à Naples; et si d'autre côté nous considérons qu'il doit être né avant l'année 605 de Rome, puisqu'il portait les armes devant Numance l'an 620, nous trouverons que , sans figure, Horace l'aura pu traiter de vieillard. C'est lorsqu'il dit que Lucilius répandait tous ses secrets dans ses livres, de sorte qu'on y trouve sa vie comme dans un tableau ex voto.

. . . . Me pedibus delectat claudere verba Lucili ritu, noutrum melioris utroque. Ille velus fidis arcana sodalibus, olim Credebai libris : neque, si malè gesserat usanim

Decurrens aliò, neque si benè, quo fit, ut onnis Votiva pateat veluti descripta tabella

livre. (H) De tous ses ouvrages, il ne nous reste que des fragmens de ses satires. ] Car cinq ou six mots qui nous restent de ses autres pièces (24) ne méritent pas qu'on y ait égard, et même l'on ne demeure pas d'accord que ces pièces soient de lui. Voyez les notes de Douza le fils sur les fragmens de Lucilius, à la page 99. Quelques-uns disent qu'il fit la vie du même Scipion l'Africain, dont Ennius chanta les victoires. Douza le nie par une raison qui me paraît très-infirme; il l'emprunte de ce que Lucilius et ce Scipion ne vécurent pas en même temps. C'est une mauvaisc preuve : un poëte qui vivra d'ici à cent ans, ne pourra-t-il pas faire la vie privée, ou du prince de Condé,

moins avec Douza, que Lucilius fit la vie de ce Scipion l'Africain, avec qui il vécut familièrement. Ejusdem Scipionis, c'est Douza le fils qui parle dans ses notes sur les fragmens de notre poëte, à la page 98, vitam privatam postea descripsit, in quo Pseudoporphyrionem manifesti erroris convincit parens meus, qui Lucilium vitam privatam Scipionis, Ennium verò bella descripsisse annotat : ubi malè nomina Scipionum inter se confusa. Ennium enim Scipionis majoris res gestas cecinisse constat. Lucilius autem ut ejusdem vitam privatam descripserit, ratio temporum planè vetat. Il faut que M. Dacier ait cru que cette raison était bonne, puisqu'il parle ainsi : « Lucilius, outre » ses satires, avait fait un ouvrage » particulier de la vie du jeune » Scipion l'Africain, fils de Paulus » Æmilius, où il parlait de sa jus-» tice et de sa valeur. Ceux qui ont » cru que Lucilius avait parlé du » grand Scipion, et que c'est celui » dont Horace parle ici, confondent » les temps. Le grand Scipion était » mort plus de trente-cinq ans avant » la naissance de Lucilius (25). » Si Lucilius était mort avant la naissance de Scipion, cela réfuterait invinciblement ceux qui lui attribueraient l'histoire de ce général romain: mais les vouloir réfuter, par la raison qu'il est né trente-cinq ans après la mort de ce héros, c'est être en distraction d'esprit. Il est nonseulement possible que ce poëte ait fait l'histoire de Scipion l'Africain l'ancien, mais aussi il est vraisemblable qu'il l'a faite : et cela à la prière de Scipion l'Africain le jeune, son hon ami, qui pouvait lui mettre en main cent bons mémoires. Je ne me dédis pas pourtant de ce que j'ai avancé; combien de choses y a-t-il qui ne sont pas vraies, encore qu'elles soient très-vraisemblables (26)? Au reste, les fragmens de Lucilius furent recueillis avec un grand soin,

<sup>(23)</sup> A. Gellius, lib. II, cap. XXIV.
(24) Nonius, voce Engium, cite Epodos
Hymnos de Lucilius. On cite aussi sa comédie
intitulée Nummalaria. Voyes Vossius, de Poët.
latin., pag. 12.

<sup>(25)</sup> Dacier, sur Horace, tom. VII, p. 27, commentant ces paroles d'Horace, sat. I du livre II, vs. 16.

Attamen et justum poteras et scribere sortem Scipiadem ut sapiens Lucilius. . . . .

<sup>(26)</sup> Sunt plurima vera quidem, sed parum credibilia; sicut falsa quoque frequenter verisimilia. Quintil., lib. IV, cap. II, pag. m. 182.

par François Douza, et publiés (27) à Leyde avec des notes, l'an 1597. lls auraient bon besoin d'être encore mieux éclaircis par quelque savant

critique.

(I) Cicéron s'est contredit sur le savoir de Lucilius.] Dans le Ier. livre de l'Orateur, il reconnaît que Lucilius était un homme savant. Ses paroles méritent d'être rapportées. Sed ut solebat C. Lucilius sæpè dicere homo tibi subiratus (28), mihi propter eam ipsam causam minus quam volebat familiaris, sed tamen et doctus et perurbanus, sic sentio neminem esse in oratorum numero habendum, qui non sit omnibus ils artibus qua sunt libero homine dignæ perpolitus (29). Il lui donne le même éloge de docte au IIe. livre du même ouvrage (30); mais il le lui ôte au ler. livre de Finibus (31). Quintilien le lui donne sans rétractation : je le citerai dans la remarque suivante.

(K) Je ne pense pas que l'on eut raison de blamer Horace du jugement qu'il faisait de Lucilius. ] On en murmura et il s'en justifia. Voyons ses paroles, en commençant par la critique, et en finissant par l'apologie.

Eupolis, atque Cratinus, Aristophanesque

počia, Atque alii, quorum comædia prisca virorum est s

Si quis erat dignus describi, quòd malus, aut

Quòd machus foret, aut sicarius, aut alioqui Famosus : multd cum libertate notabant. Hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus : Mutatis tantum pedibus, numerisque facetus: Emunctæ naris , durus componere versus. Nam fuit hoc vitiosus : in hord sæpe ducentes Ut magnum, versus dictabat stans pede in uno

Cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles :

Garrulus, atque piger scribendi ferre labo-

Scribendi recte : nam ut multum, nil moror (32).

Nous allons voir de quelle manière Horace se justifie.

Nempè incomposito dixi pede currere versus Lucili : quis tam Lucili fautor inepte est,

(27) Avec l'Horsce de Cruquius. (28) C'est-à-dire à Mutius Scévola. La raison qu'un scolieste dauphin donne de celle colère se voit dans l'article d'ALEUTIUS, tom. I, pag. you dans t arrive a secondary and a secondary and a constant of the secondary and th

Ut non hoc fateatur? at idem, qubd sale Urbem defricuit, chartá laudatur eddem.

Nec tamen hoc tribuens, dederim quoque cotera , nam sic

Et Laberi mimos, ut pulchra poemata, mirer (33).

Il répond ensuite aux admirateurs de Lucilius, sur le mélange des mots grecs avec les latins, et proteste qu'il ne prétend pas lui arracher la couronne qui lui est si justement due.

Hoc erat, experto frustra Varrone Atacino Alque quibusdam aliis, melius quod scribere possem,

Inventore minor : neque ego illi detrahere ausim

Harentem capiti multd cum laude corenam (34).

Il demande la même liberté à l'égard de Lucilius, que chacun se donne à l'égard des plus grands poëtes, et que Lucilius a prise par rapport à Ennius; et il soutient que si l'auteur qu'il a censuré vivait encore, on le verrait réformer ses propres ouvrages, et travailler avec plus de peine.

At dixi fluere hunc lutulentum, sæpè feren-

Plura quidem tollenda relinquendis, age,

quæso, Tu nihil in magno doctus reprehendis Remero?

Nil comis tragici mutat Lucilius Atti? Non ridet versus Ennî gravitate minores , Cum de se loquitur, non ut majore reprensis? Quid vetat, et nosmet Lucils scripta legentais Quarere, num illius, num rerum dura ne-

gárit Versiculos natura magis factos, et eunteis

Comis et urbanus : fuerit limatior idem Quam rudis, et Gracis intacti carminis ano

ter, Quamque poëtarum seniogum turba : sed ille, Si foret hoc nostrum fato dilatus in ævum , Detereret sibi multa : recideret omne , quod ultrà

Perfectum traheretur : et in versu faciendo Sepè caput scaberet : vivos et roderet ungueis (36).

J'ai cru devoir rapporter tous ces longs passages, parce qu'ils feront connaître à mon lecteur le caractère de Lucilius, et qu'on est bien aise de ne pas se détourner pour courir après des renvois, quand on lit la vie d'un homme illustre. M. Dacier n'a jamais donné de meilleures preuves de son bon goût, que quand il s'est déclaré

<sup>(33)</sup> Horat., sat. X, vs. 1 et segq., lib. I.

<sup>(34)</sup> Ibidem, vs. 46. (35) Ibidem, vs. 50.

<sup>(36)</sup> Ibidem, vs. 64.

car il est étrange que cet habile rhéteur n'ait pas applaudi au jugement de ce poëte. Nous verrons dans ses paroles, la prévention prodigieuse où plusieurs étaient en faveur de Lucilius. Satira quidem tota nostra est, in qud primus insignem laudem adeptus est Lucilius, qui quosdam ita de-ditos sibi adhuc habet amatores, ut eum non ejusdem modò operis autoribus, sed omnibus poëtis præferre non dubitent. Ego quantum ab illis, țantum ab Horatio dissentio, qui Lucilium fluere lutulentum, et esse aliquid quod tollere possis, putat. Nam et eruditio in eo mira, et libertas, atque inde acerbitas, et abunde salis (38).

(L) Pompée..... était petit-fils, ou plutôt petit-neveu de Lucilius. ] Porphyrion sur ces paroles d'Horace:

.... Quidquid sum ego, quamvis Infra Lucill censum ingeniumque (39), observe que Lucilius était frère de l'aïeule de Pompée, et par conséquent grand - oncle maternel de Pompée. Acron (40), autre vieux interprète d'Horace, dit que Lucilius était aïeul de Pompée. Ce dernier sentiment est moins vraisemblable que le premier; car si Lucilia, mère de Pompée, avait été fille de Lucilius (41), je ne pense pas que Velléius Paterculus eut oublié de le dire. Il faut donc croire qu'elle était fille d'un frère de Lucilius, et qu'ainsi Porphyrion ne marque pas bien le fondement de la parenté. C'est ainsi que le savant Antonius Augustinus (42), et François Douza raisonnent et conjecturent.

(M) Je remarquerai les fautes de M. Moreri. ] io. Lucilius n'était point natif de Suessa Pométia. 20. Cette ville n'était point au pays des Auronques. 3º. Il n'est pas certain que ce fut lui qui composa le premier des satires en vers latins. M. Dacier fait voir le contraire : voyez ci-des-

(37) Sur Horace, sat. IV, liv. I, pag. 311 du VIIº. tome.

(38) Quintil., lib. X, cap. I, pag. m. 472.

(39) Horat., sat. I, vs. 74, lib. II.

(40) Apud Franciscum Douzam, Notis in re-liquies Lucilii, pag. 97, col. 2.

(41) Fuit his (Pompeius) genitus matre Luci-lid stirpis senatoria. Paterculus, lib. II, cap. XXIX.

(42) In libro de Familiis romanar., apud Dousam in Lucilii Reliquiis, pag. 97.

(37) pour Horace, contre Quintilien; sus la remarque (E). 4°. Et en tout cas, il ne fallait pas prétendre qu'outre cela il fût l'auteur d'une espèce de ces vers inconnus aux Grecs,

. . . . . Græcis intacti carminis auctor; car si ces termes d'Horace (43) concernaient Lucilius, ils ne feraient que lui donner l'invention de la satire. 5°. Mais il y a long-temps que les bons critiques (44) ont vu que ces paroles se rapportent à Ennius, et non pas à Lucilius. 6°. Il n'est pas vrai que la 169°. olympiade tombe en la 651°, année de Rome : une olympiade enferme quatre ans.

(N).... et les fautes de quelques autres auteurs. ] Voyez ci dessus (45) celles du père Briet. L'abréviateur de Gesner s'est trompé grossièrement sur l'âge de Lucilius, ou Lucillius comme il l'appelle, floruit, dit-il (46), secundi belli punici temporibus. Glandorp (47) a cru que celui dont Cicéron parle, comme d'un auteur qui ne voulait ni des lecteurs ignorans, ni des lecteurs très-savans, n'est point le même Lucilius qui a composé des satires. C'est une erreur. Charles Étienne a commis la même faute : Lloyd et Hofman l'ont gardée, et ont d'ailleurs prétendu que notre Lucilius naquit en la 53e. olympiade, et qu'il mourut en la 69°., l'age de quarante-six ans, absurdité qui saute aux yeux. Ils citent Quintilien 17, 21, qui est une citation chimérique.

(0)..... et..... un anachronisme d'Étienne Pasquier. ] Voici ses paroles: C'était ce (48) en quoi les avocats de Rome se jouaient plus de leurs esprits, quand ils voulaient réveiller leurs juges. Voyez cette pièce de Cicéron en son plaidoyer pour Milon : Est enim hæc, judices, non scripta, sed nata lex, etc. Vous la trouverez venir au parangon des plus beaux vers de toute l'ancienneté. Ce qui se tourna depuis en telle affectation et abus, que Lucilius, poëte satirique, s'en

(43) Sat. X, lib. I, vs. 66.

(44) Casaubon et Théodore Marsile, cités par Dacier, sur Horace, tom. VI, pag. 649.

(46) Epit. Biblioth. Gesneri, pag. 550, edit. 1583.

(47) Onomast. , pag. 553.

(48) C'est-a-dire l'omosoriatura similiter desinentia.

moqua fort bravement en l'une de désendirent sort mal sur ce point-là. ses saures, dont Aulu-Gelle rap- Voici ce qu'ils répondirent: Garasse porte les vers, au treizième livre de dit que Lucilius était cent ans devant » disait: Non est vestrum nosse tem-» hommes, quoique fort ignorans, » s'ils eussent vu la différence du » style qui est entre Lucilius et Ci-» céron, n'eussent jamais révoqué en » doute, si Lucilius avait été devant » Cicéron, comme il ne faudra pas » être fort versé en chronologie, » pour savoir dire d'ici à cent ans, » si Alain Chartier, Froissard, et » Monstrelet ont été devant M. du » Vair; et ce serait une ignorance » bien grossière, si je disais qu'Alain » Chartier ou Monstrelet, ont im-» figures d'Amyot, ou de du Vair » (50). » Il était difficile de bien répondre à cette censure; aussi voyonsnous que les fils du docte Pasquier le

(49) Pasquier, Recherches de la France, lib. VII, chap. I, pag. m. 595. (50) Garasse, Recherche des Recherches, pag. 565.

ses Veilles (49). Garasse ne lui par- Cicéron: cela est très-faux, car donna point cette méprise; il faut Cicéron et Pompée étaient en mél'entendre. « En quoi je dis que mai- me temps : or Lucilius était l'on-» tre Pasquier s'est fort bravement cle de Pompée, de façon qu'il est » exposé à la risée des hommes mé- aisé de juger que notre calomnia-» diocrement versés en chronologie; teur s'est grandement abusé en son » car Lucilius, qui fut environ cent calcul. En second lieu, il dit, » ans devant Cicéron, comment se qu'on le pouvait reconnaître par la » pouvait-il moquer depuis, de ce différence du style. Cette ignorance » qui se faisait cent ans après sa est plus insupportable que la pre-» mort? C'est comme si je disais, mière; car Pline remarque nommémort? C'est comme si je disais, muere; car l'une remarque nommeparlant de cette scrupuleuse poésie ment, que primus fuit Lucilius,
nant en usage, depuis Berthaud ce l'appelle emunctæ naris, et dit
et Malherbe, que Marot et SaintGelais la trouvérent si déplaisante, heure, et Quintilien le nomme prinqu'ils s'en moquèrent par écrit, et cipem satiricorum, jusque-l'a méme firent des satires. Telle fut la
me qu'Adrien l'empereur le prémissance de ca vieux Calcaba
me qu'Adrien l'empereur le préférait à Virvile. Regardez, je vous » suffisance de ce vieux Galoche, férait à Virgile. Regardez, je vous rapportée par Sévérius Boétius, prie, en quelles absurdités on se met » au livre de Disciplina scholarium, quelquefois, pour vouloir critiquer un » qui demandait si Enéas n'était auteur (51). Il n'y a rien de bon dans » pas la femme de Jules César : telle cette réplique, que la remarque sur « fut l'impertinence de ce ministre, les cent ans que Garasse met entre » notée par Horace Dolabella, au Cicéron et Lucilius. Ce jésuite se » chapitre VI de son apologie, lequel mélant de critiquer un anachronisme, » étant enquis Uter fuerit prior se- en sit un autre : car il n'est point » cundum Annales ecclesiæ Constan- vrai que Lucilius fut environ cent » tinus an Nero? se défit fort ingé- ans devant Cicéron; il mourut quel-» nieusement de cette demande par ques années après la naissance de Ci-» les paroles de Notre-Seigneur, qui céron : il était facile aux apologistes de Pasquier d'avérer cela; mais au » pora vel momenta. Actor. I, vers. lieu de bonnes preuves, ils se con-» 6. Et encore pensé-je que ces tenterent d'alléguer que Lucilius était oncle de Pompée, contemporain de Cicéron. Ils se trompèrent; Lucilius passe ou pour l'aieul ou pour le grand-oncle de Pompée (52). Ils ont grand tort de prétendre qu'on ne peut pas reconnaître que le style de Lucilius diffère de celui de Cicéron. Il y a plus de différence entre le style de Cicéron et celui de Lucilius qu'entre le style de M. Fléchier et celui de Clément Marot. Pour en être bientôt convaincu, on n'a qu'à jeter les yeux avec quelque gont sur les » prouvé le style, la diction et les fragmens du satirique latin, et sur Ciceron à l'ouverture du livre. Opposer au père Garasse les termes de Pline mal rapportés (53), et ceux de

(53) Pline a dit: primus condidit styli nasum,

<sup>(51)</sup> Désense pour Étieune Pasquier, contre les impostures et calomuies de François Garasse, pag. 791, 792. (52) Voyes la remarque (L).

Quintilien, mal rapportés tout de même (54), c'est prétendre qu'à cause que Régnier est le premier qui ait écrit de bonnes satires françaises, son style ne diffère point de celui de M. Patru, ou de celui de M. Despréaux. L'emunctæ naris d'Horace ne prouve rien; on le dirait de Clément Marot, et de Régnier, avec beaucoup de justice ; et néanmoins , quelle diffé-rence n'y a-t-il pas entre leur langage, et celui de MM. Patru et Despréaux? Voyez tout le vers d'Horace, Emuncia nario denus componore versus.

N'a - t - il pas fallu tronquer pitoyablement son témoignage, afin d'o-ser s'en servir? Si on l'avait donné tout entier, n'aurait-on pas fourni des armes à son adversaire? Mais cette preuve tirée d'Horace est beaucoup moins ridicule que celle qui suit, et qui est tirée du même auteur. Lucilius, au rapport d'Horace, faisait deux cents vers en une heure; donc il écrivait aussi bien que Cicéron. Quel monstre de conséquence! Et qui n'en serait étonné, quand on considère qu'Horace rapporte cela comme un défaut de Lucilius, et qu'aussitôt il compare les poésies de cet auteur à des eaux bourbeuses (55)? La dernière preuve des apologistes d'Etienne Pasquier ne vaut pas mieux que les autres. Elle est fondée sur un fait faux, dont la conséquence porterait contre eux, s'il était vrai. Ce n'est pas à Lucilius, mais à Ennius, qu'Hadrien donnait la préférence sur Virgile : et tout ce que cela prouve c'est que le style d'Ennius était plus rance et plus moisi; car c'est ce qu'Hadrien cherchait, comme le remarque son historien. Amavit prætered genus dicendi vetustum .... Ciceroni Catonem, Virgilio Ennium, Sallustio Cælium prætulit (56).

(P) On s'exposait à un grand péril quand on médisait des poésies de

et non pas, primus fuit Lucilius qui stylum acuisse dicitur.

(54) Quintilien dit : in satyrd, primus insignem laudem adeptus est Lucilius, et non pas fuit

princeps satyricorum.
(55) Nam fuit hoc vitiosus in hord sape ducentos,

Ut magnum versus dictabat, stans pede in uno. Quim flueret Lutulintus

Horat , sat. IV , lib. I, vs. Q. (56) Spartian., in Hadriano, cap. XVI, pag.

m. 158, iom. I.

Lucilius.] Il y a long-temps que j'ai lu ce que je vais copier. « Notre pe-» tit docteur en fait à peu près au-» tant (57). Sans mentir un homme » de cette humeur est bien sujet à se faire battre, (j'entends à coups de langue et à coups de plume); » car nous ne vivons pas en un siè-» cle si licencieux que l'était celui » de ces jeunes Romains de condi-» tion, qui se promenaient par les » rues tout le long du jour, cachant » sous leur robe de longs fouets, » pour châtier l'insolence de ceux » qui n'approuvaient pas le poë-» te Lucilius, s'ils étaient si mal-» heureux que de se rencontrer sur » leur chemin (58). » Je crus en lisant cela, que puisque Costar ne citait personne, il n'en savait pas la source, et je me mis en devoir de la chercher. Je la trouvai dans quelques vers qui ont passé pour être d'Horace, et qui ont paru à la tête de l'une de ses satires (59), dans de certaines éditions. M. Dacier les a insérés dans ses remarques sur ce poëte; je copierai tout ce qu'il a dit là-dessus : on y verra que M. Costar grossit les objets et que sa brodure est trop relevée.

« On peut dire de Lucilius qu'il a » eu le bonheur de certaines fem-» mes qui, avec très-peu de beauté, » n'ont pas laissé de causer de vio-» lentes passions. Parmi ses parti-» sans, il y en avait de si outrés, » qu'ils couraient les rues avec des » fouets sous leur robe, pour frap-» per tous ceux qui oseraient dire du » mal des vers de Lucilius :

. Lucill, quam sis mendosus, teste Catone Defensore tuo, pervincam, qui male factos

Emendare parat versus. Hoc lenius ille » Est quo vir melior. Longè subtilior ille

Qui multium puer et loris et funibus udis
 Exornatus, ut esset opem qui ferre poètis
 Antiquis posset contra fastidia nostra
 Grammaticorum equitum doctissimus.

» Lucilius, je vais vous prouver que » vous êtes plein de fautes, par le » témoignage même de Caton, votre » plus grand partisan. Il se prépare » à corriger vos vers mal tournés. » Comme il est plus homme de bien

(57) C'est-à-dire, Girac comme Diogène fait tout le contraire de ce que le peuple fait. . (58) Costar, Suite de la Désense de Voiture, pag. 40. (59) La Xº. du Ier, livre.

» qu'un autre, il a pris en cela le » parti le plus honnéte et le plus » doux. Mais il n'est pas si fin et si » subtil que ce savant chevalier qui » a soin de se munir de bonnes étri-» vières et de bonnes cordes mouil-» lées pour venger de nos dégoûts » les poëtes anciens. On avait mis » ces vers à la tête de cette satire, » comme s'ils étaient d'Horace, et » que ce fût le commencement de » cette pièce. Cantérus et Lilius Gy-» raldus s'y sont trompés. Mais quoi-» qu'ils ne soient pas d'Horace, ils » ne sont pourtant pas mauvais : et » ils servent à faire voir que les vers » de Lucilius n'avaient pas été tou-» jours estimés de tout le monde » (бо). »

(60) Dacier, sur la Xº. satire du Ier. livre d'Horace, pag. 603 du VIe. tome.

LUCRECE, dame romaine illustre par sa beauté et par la noblesse de son extraction(A), et plus encore par sa vertu, fut mariée à Collatin, parent de Tarquin, roi de Rome. Rien n'est plus connu que la raison qui la porta à se tuer, et cependant je ne laisse pas de narrer ici les circonstances de cette histoire tragique. Tarquin, n'ayant pu se rendre maître de la ville d'Ardée. aussi promptement qu'il l'avait cru, prit le parti de l'assiéger dans les formes. Le siége traînait en longueur , et n'empêchait pas que les jeunes princes ne se régalassent assez souvent. Sextus donnant à souper à ses deux frères, et à Collatin, la conversation tomba sur le sexe, et il s'éleva entre eux une dispute, non pas sur la beauté de leurs maîtresses, comme il arriverait aujourd'hui, mais sur la beauté de leurs femmes. Chacun soutint que la sienne était plus belle que les autres : la contestation s'échauffant, Collatin

ouvrit un moyen de la terminer. A quoi bon tant de paroles, dit-il, nous pouvons en peu de temps avoir des preuves visibles de la supériorité de ma Lucrèce : montons à cheval, allons surprendre nos femmes, le jugement de la question sera plus facile que si elles s'étaient préparées à nous recevoir. Le vin les avait échauffés, ils acceptèrent ardemment la proposition, et s'en allèrent à Rome à toute bride. Ils y trouvèrent à table les belles-filles de Tarquin, qui faisaient fort bonne chère avec des personnes de leur âge. Ils allèrent ensuite à Collatie; et quoiqu'il fût déjà fort tard, ils rencontrèrent Lucrèce au milieu de ses servantes, occupée à travailler de ses mains à des ouvrages de laine (a). Ils convin**rent** tous qu'elle l'emportait sur les autres, et s'en retournèrent au camp. Sextus, transporté d'amour pour elle, retourna peu de jours après à Collatie, sans en dire rien à personne. Il y fut recu avec toute la civilité que l'on crut que méritait un proche parent, fils aîné du roi, et que l'on ne soupçonnait d'aucune pensée malhonnête. Après que l'on eut soupé, il fut conduit à la chambre qu'on lui avait destinée. Il ne s'endormit point; mais dès qu'il eut jugé que tout le monde dormait, il se glissa l'épée à la main dans la chambre de Lucrèce; et après l'avoir menacée de la tuer si elle faisait du

(a) Pergunt indè Collatiam: ubi Lucretiam haud quaquèm ut regias nurus, quas un convivio luxuque cum aqualibus viderant, tempus terentes, sed nocte serà deditam lana inter lucubrantes ancillas in medio adium sedentem inventunt. T. Livius, lib. I, cap. LVII. bruit, il lui déclara sa passion : ainsi la mort de Lucrèce fut la il se servit des prières les plus cause de la liberté du peuple tendres, et des menaces les plus romain, ce qui a donné un terribles, et de tous les biais grand relief à la mémoire imimaginables dont on peut atta- mortelle de cette dame. Les hisquer le cœur d'une femme. Tout toriens rapportent diversement cela fut inutile, Lucrèce persis- son aventure (B). L'épitaphe que ta dans sa fermeté : la crainte l'on trouve en Italie, et que l'on même de la mort ne l'ébranla prétend lui avoir été dressée par point; mais elle ne put résister Collatin son mari (C), est sans à la menace que Sextus lui fit doute une pièce supposée. Son enfin de l'exposer à la dernière violateur ne fut pas long-temps infamie. Il lui déclara que l'ayant exposé ou aux remords de la tuée il tuerait un esclave, et le conscience, ou aux durs repromettrait dans son lit, et ferait ches de sa famille, dont il causa accroire que ces deux meurtres la perte totale. Il se retira dans avaient été la punition de l'a- la ville des Gabiens où il avait dultère dans lequel il l'avait sur- commandé, et y périt peu après prise. Étant ainsi venu à bout (c). Les réflexions qui ont été de son infâme dessein, il se re- faites par quelques écrivains tira aussi content et aussi fier sont, non-seulement de maude sa conquête, que si elle eût vaises plaisanteries, mais aussi été de bonne guerre, et con- de vaines chicanes de sophiste forme aux lois de la belle galan- (D). L'on a dit ailleurs que la terie. La dame, plongée dans une religion n'avait eu aucune part affreuse tristesse, fit prier son à cette action de Lucrèce. Un sapère qui était à Rome, et son vant homme a combattu ce senmari qui était au siége d'Ardée, timent par des remarques qui de la venir trouver prompte- sont très-dignes de discussion ment. Ils le firent : elle leur (E). Le père le Moine me fourfit entendre le malheur qui lui nira quelque chose; il est de ceux était arrivé, et les pria de la qui ont fait l'apologie de cette venger. Ils le lui promirent, et dame; et il a dit qu'elle surla consolèrent le mieux qu'ils passa ses divinités (F). N'oublions purent; mais elle ne voulut point pas de remarquer qu'aussitôt que être consolée, et tirant un poi- Sextus sentit de l'amour pour gnard qu'elle avait caché sous Lucrèce, il résolut de recourir le cœur. Brutus, qui fut présent qu'en ce temps-là on n'en conà ce spectacle, y trouva l'occasion qu'il cherchait depuis longtemps de délivrer Rome de la tyrannie de Tarquin; et il fit suum regnum profectus, ab ultoribus ve-tellement valoir cette occasion terum simultatum quas sibi ipse cadibus tellement valoir cette occasion, que la royauté fut abolie (b): et

(b) Tire de Tite-Live, à la fin du 1er. livre, chap. LFII et suiv.

ses habits, elle se l'enfonça dans à la force (d). Cela fait voir, ou tait point à des femmes mariées, ou que la vertu de celle-là écla-

(d) Ibi Sextum Tarquinium mala libido Lucretia PER VIM stupranda capit. Livius,

tib. 1, cap. LVII.

<sup>(</sup>c) Sext. Tarquinius Gabios tanquam in rapinisque conciverat, est interfectus. Livius, lib. I, cap. ult.

tait de telle sorte sur son visa- mis à sa place, se donna pour collège et sur sa conduite, qu'aucun homme n'osait espérer aucune faveur (e). Cela fait voir encore combien les temps changent; car aujourd'hui les princes, les grands seigneurs et tous les galans en général songent d'abord à déclarer ce qu'ils sentent, et à préparer des cajoleries. Ils ne songent à rien moins qu'à se servir de la force, ils ne s'imaginent pas qu'ils en aient aucun besoin. Et au pis aller ce ne serait que leur dernière ressource, et ce fut la seule du fils aîné de Tarquin, un puissant roi en ce temps-là; Il fit sa première déclaration d'amour l'épée à la main, la menace de la mort en bouche.

(e) Conférez ce que dessus citation (10) de Particle JUDITH, tom. VIII, pag. 437.

(A) Par la noblesse de son extraction.] La famille Lucrétia était sans doute patricienne, puisqu'on y trouve des consuls dans un temps où les plébéiens n'étaient point admis au consulat. Elle faisait une très-belle figure sous le règne de Tarquin-le-Superbe ; car ce prince donna le gouvernement de Rome à Spunius Lucretius Tricipitin, père de notre Lucrèce, mariée avec un prince du sang (1). Il y a des auteurs qui disent (2) que Numa Pompilius, ayant été créé roi de Rome, se maria avec une femme qui avait nom Lucretia. Si elle était de la famille dont je parle ici, comme il est fort apparent, quelle preuve n'au-rions-nous pas de l'antiquité illustre de cette maison? Spurius Lucretius après la mort de sa fille fut créé interrex, et nomma au consulat Brutus et son gendre Collatin (3). Celuici fut contraint bientôt après de renoncer à sa charge et de se retirer à Lanuvium (4), où il passa le reste de sa vie qui fut fort longue. Valerius,

(1) Livius, lib. I, cap. LIX.

(4) Dion. Halicarn. , lib. V, cap. XII.

gue Spurius Lucretius (5), après que Brutus eut été tué; mais ce collègue mourut dans très-peu de jours (6). Je trouve un Titus Luchetius qui fut consul l'année suivante, et peu d'années après (7); et un Publius Lu-CRETIUS, collègue de Valerius, lorsque celui-ci était consul pour la troisième fois (8). On juge que ce Titus Lucretius est le père de Lucrus Lu-CRETIUS Tricipitin, consul l'an de Rome 291 (9). Je passe sous silence plusieurs Lucrèces qui eurent ensuite les premières charges de l'état, avant qu'il eût été décidé que les plébéiens y seraient admis. Il n'est pas nécessaire de donner tout ce détail, afin de prouver que les Lucrèces Tri-cipitins étaient d'une famille patricienne : ce que je rapporte est suffi-sant pour cela. Il n'est pas certain qu'on puisse dire la même chose des Lucrèces qui portaient le surnom de Vespillo ou Ofella, ou quelque autre ; il y a même des Lucrèces dont le surnom est ignoré, qui étaient d'une famille plébéienne : car nous voyons un Marcus Lucretius, tribun du peuple au temps de la seconde guerre punique (10). Notez que Quis-TUS LUCRETIUS, le premier qui fut surnommé Vespillo, eut ce surnom à cause qu'il jeta dans le Tibre le corps de Tiberius Gracchus : Cujus corpus Lucretii ædilis manu in Tiberim missum; undè ille Vespillo dictus (11). Cicéron (12) parle avec éloge d'un Quintus Lucaetius Vespillo, bon jurisconsulte et bon avocat. Il y eut un Quintus Lucretius Vespillo, sénateur, qui suivit le parti de Pompée (13), et que la fidélité de sa femme préserva de la fureur des triumvirs qui l'avaient proscrit (14). C'est apparemment, le même que celui qui obtint le consulat l'an de Rome 734 (15). Cicéron parle de Lucretius

<sup>(2)</sup> Voyes Plutarque, in Numi, pag. 74, A. (3) Dion. Halicarnass., lib. IV, cap. LXXX.

<sup>(5)</sup> Idem, ibidem, cap. XIII.
(6) Idem, ibidem, cap. XIX.
(7) Livius, lib. II, cap. VIII et XVI.
(8) Idem, ibidem, cap. XV.
(9) Voyes Sigonius, in Fastis, ad ann. 245.
(10) Livius, lib. XXVII, cap. V.
(11) Aurelius Victor, de Viris illustribus, cap. LXIV.
(12) Circus P.

<sup>(2)</sup> Gicero, in Bruto, cap. XLVIII.

(13) Canar, de Bello civili, lib. I, pag. m.
237; et lib. III. pag. 307.

(14) Valer. Maxim., lib. VI, cap. VII.

(15) Dio, lib. LIV.

plus propre à faire des harangues au peuple, qu'à plaider des causes, aptior concionibus quam judiciis (16). M. Moréri a traduit cela pitoyablement. Il était plus propre, dit-il, à faire des harangues, qu'a prononcer des jugemens. Un autre (17) affirme plus propre à être juge que grand orateur. On croit (18) que ce Lucretius Ofella ne diffère point de celui qui, ayant quitté le parti de Marius, se joignit à Sylla, et reprit Préneste, où il contraignit Marius le jeune à se faire donner la mort. Ce service n'empêcha pas que Sylla ne le fît tuer au milieu du forum, parce qu'il avait demandé le consulat contre l'inten-

tion de Sylla (19).

(B) Les historiens rapportent diversement l'aventure de Lucrèce.] Denys d'Halicarnasse et Tite-Live sont ceux qui en ont donné la plus ample description. Ils vivaient en même temps et ils consultaient avec bien de l'exactitude les auteurs qui les avaient précédés. Cependant ils ne s'accordent que sur ces trois ou quatre points généraux; 1°. que Sextus entra de nuit dans la chambre de Lucrèce; 2º. que cette dame, ayant résisté aux menaces de la mort, aux prières et aux promesses, céda enfin lorsqu'elle se vit menacée de l'infamie; 3º. qu'elle se tua le lendemain; 4º. que Brutus se servit de cette occasion pour changer le gouverne-ment. Le premier de ces deux historiens donne des détails plus précis et plus étendus que l'autre; car, par exemple, il articule que Sextus promit à Lucrèce de l'épouser, moyennant quoi elle serait reine des le jour même dans la ville des Gabiens, et puis dans Rome après la mort de Tarquin, dont il serait infailliblement le successeur en qualité de son fils ainé (20). Tite-Live se contente de ces expressions générales : Stricto

(16) Cicero, in Bruto, cap. XLVIII. (17) Le baron des Coutures, Vie de Lucrèce.

Ofella comme d'un orateur qui était gladio ad dormientem Lucretiam venit, sinistraque manu mulieris pectore oppresso: Tace, Lucretia, inquit, Sextus Tarquinius sum, ferrum in manu est : morière, si eniiseris vocem. Cùm pavida è somno mulier nullam opem, prope mortem imminentem videret; tum Tarquinius que Cicéron le représente beaucoup fateri amorem, orare : miscere precibus minas : versare in omnes partes muliebrem animum (21). Mais pour connaître les différences qui se trouvent entre ces deux historiens, faut seulement se souvenir que Tite-Live narre la chose comme on la voit dans le texte de cet article, et prendre garde aux faits suivans. Je les tire de Denys d'Halicarnasse. Sextus ayant été envoyé à Collatie par le roi Tarquin, pour des affaires qui concernaient le siège d'Ardée, fut loger chez son parent Collatin qui était alors au camp, et trouva que l'occasion était bonne de satisfaire la passion qu'il avait conçue pour Lucrèce, dans une visite precédente. L'historien ne parle pas de la dispute des jeunes princes touchant la beauté de leurs femmes; de cette dispute, dis-je, qui les obligea de venir à Rome et à Collatie pour vider ce différent. Cette circonstance était néanmoins assez singulière, pour mériter que Denys d'Halicarnasse la rapportat; et c'était un incident fort capable d'embellir la narration. Lucrèce, accablée de chagrin, monta en carrosse des que le jour fut arrivé, et que Sextus se fut retiré. Elle prit un habit de deuil et un poignard sous sa robe, et s'en alla à Rome, le visage tout abattu et les yeux baignés de larmes, et sans rien dire à ceux qui lui demandaient la raison de sa tristesse. Dès qu'elle fut arrivée à la maison de son père, elle se jeta à ses genoux, elle pleura sans dire mot, et enfin elle le pria de faire venir ses parens et ses amis; et dès qu'ils furent venus, elle leur conta son aventure, et pria les dicux de la retirer bientôt de ce monde (22), et se poignarda. Valérius fut aussitôt dépê-

> (21) Titus Livius, lib. I, cap. LVIII. (22) Osois Te nai daiµooiv sužaµivn Taχείαν αύτη δούναι την απαλλαγήν του Biov. Comprecataque deos et damonas ut ce citò è vita eximerent. Dionys. Halicarn., lib. IV, pag. 263.

<sup>(18)</sup> Voyes l'Onomasticon de Glandorp , pag.

<sup>(19)</sup> V. Tite-Live, in epit., l. LXXXVIII LXXXIX, et Paterculus, lib. II, cap.

<sup>(20)</sup> Dion. Halicarn., lib. IV, cap. LXXIII. Notes qu'il observe que Sextu · accompagna de sermens ses promesses et ses menaces.

ché au camp pour porter cette nouvelle à Collatin, et pour travailler avec lui à soulever les soldats. Il rencontra proche de Rome Collatin ct Brutus qui ne savaient rien de ce qui s'était passé. Voilà des variations un peu surprenantes, et qui prouvent que les premiers historiens, la source de Tite-Live et de Denys d'Halicarnasse, ne prirent pas toutes les mesures nécessaires pour s'instruire exactement.

Voici encore quelques variations. Servius a nommé Aruns le violateur de Lucrèce : les autres historiens le nomment Sextus, et donnent à un autre fils de Tarquin le nom d'Aruns (23). Le même Servius suppose que, pour vider la dispute, on alla premièrement chez Lucrèce à Collatie, et puis à Rome. Il veut que l'esclave qui fut amené dans la chambre de Lucrèce ait été un Ethiopien (24). Je ne parle point d'Ovide, qui a raconté (25) l'infortune de Lucrèce avec plusieurs circontances dont aucun historien ne fait mention. Il s'est servi du privilége de la poésie, il a inventé ce qu'il a cru de plus propre à orner la narration. Il y a même inséré ce que les Grecs avaient dit de Polyxène (26), qui eut soin de hien étendre ses habits pour empêcher qu'en tombant elle ne fit rien paraître de ce que la pudeur défend de montrer.

Nec mora, celato figit sua pectora ferro: Et cadit in patrios sanguinolenta pedes. Tunc quoque, jam moriens, ne non procum-bat honestè,

Respicit : hac etiam cura cadentis erat (27).

Mais comme il ne servait de rien aux décorations de dire que le violateur de cette dame était le plus jeune des fils de Tarquin, il faut croire qu'en cela il suivait une tradition, et qu'ainsi les historiens s'étaient divisés sur ce point particulier : la plupart dirent que l'adultère était l'ainé des fils de ce prince, et quelques autres le prirent pour le plus jeune.

(C) L'épitaphe que l'on ... prétend lui avoir été dressée par Collatin, son

(23) Notes pourtant qu'il semble que Floras, liv. I, chap. X. le nomme Aruns.
(24) Ex Servio, in Eu., lib. VIII, vs. 646.
(25) Au II<sup>e</sup>. livre des Fastes.
(26) Voyes la remarque (H) de l'article Olympas, tom. XI.
(27) Ovidius Fastor., lib. II, vs. 831 et seqq.

mari.] En voici les paroles : Collatinus Tarquinius dulcissima conjugi et incomparabili, pudicitiæ decon, mulierum gloriæ, vixit annos xxII, menses 111, dies vi, proh dolor, qua fuit carissima (28). On dit que cetteinscription se voit à Rome, et au diocèse de Viterbe (29).

(D) Les reflexions..... de quelques écrivains sont non-seulement de mauvaises plaisanteries, mais aussi de vaines chicanes de sophiste. ] Un auteur moderne s'imaginait apparemment qu'il débiterait une pensée bien fine, en observant que Lucrèce ne se tua qu'après coup \*, et que si elle se put résoudre à renoncer à la vie, ce ne fut qu'après avoir goûté les plaisirs du fruit défendu (30). C'est bien la plus fausse raillerie que l'on puisse voir; et il n'y a point d'homme raisonnable qui ne décide que dans un sujet comme celui-là, quitter le sérieux, et songer le moins du monde à plaisanter, est non-seulement une audace téméraire, mais aussi une grossièreté et une brutalité. L'action de Lucrèce ne doit exciter que des sentimens de compassion et d'admiration Sa conduite fut exempte de toute teinture d'impureté : ce fut un pur sacrifice à l'amour de la belle gloire ; et l'on serait aussi ridicule de dire qu'il entre de la prodigalité dans l'action d'un homme qui jette ses hardes afin de sauver sa vie à la nage, que de dire qu'il entra de l'impudicité dans la patience de Lucrèce ; car cette illustre dame n'eut cette patience qu'asin de sauver sa réputation. Mais si vous voulez voir les efforts des chicaneurs, lisez un peu ce long passage de

(28) Glandorp., Onomast., pag. 555.

(29) Idem, ibidem. \* Dans les poésies de Motin on trouve cette épigramme :

Lucrèce et Didon , comme on sait , S'occirent de mort volontaire; Mais ce sut après l'avoir sait : Voulez-vous mourir sans le faire?

Motin est mort en 1615; Sarasin n'est se qu'en 1604, Charleval, en 1613 ou 1613. Ils n'ont douc fait que mettre en prose les ven de Motin.

(30) Que jugerone-nous de Lucrèce, sison re qu'en a jugé M. de Charleval..., qu'elle se us aprèz coup. Serasia, Dialogne: S'il faut qu'un jeune homme coit amoureux, p. m. 182. Forraussi Menegiana, pag. 281 de la première câtion de Hollande.

Henri Etienne (31): « Et pourtant la » teur (le nom duquel saint Auguspovre Lucrece ne jugeoit pas bien de soy, quand après avoir esté ainsi violée elle se disoit avoir perdu sa pudicité: veu qu'il est certain qu'il n'y a force humaine par laquelle la vertu puisse estre ravie. Et pourtant ce qu'elle adjouste, que son corps est violé, mais que son cueur (ou son esprit) n'est point coulpable, contrarie à ce qu'elle venoit de dire, à scavoir qu'elle avoit perdu sa pudicité : si ainsi est que le siege de ceste vertu soit le cueur, non pas le corps. Ce que toutesfois ne semblent avoir » bien consideré les payens, qui » n'ont pas seulement excusé l'acte » de ceste femme, en ce qu'elle fut » meurdriere de soymesme, mais de » iceluy ont pris occasion de l'exal-» ter jusques au ciel, comme ayant » esté une femme magnanime, et » qui a eu le cueur en bon lieu, en » ce qu'elle ha vengé par sa mort » l'outrage faict à sa pudicité. Aus-» quels toutesfois avant que respon-» dre touchant l'outrage qu'ils di-» sent avoir esté faict à sa pudicité, » je les voudrois prier de me dire » comme ils entendent ce mot de vengeance: pource qu'il me sem-» ble que c'est une chose contre toute » raison, que l'injure soit vengée » par la mort de la personne qui l'a » receuë, et non de celle qui l'ha » faicte. Sur quoy je leur alleguerois » qu'elle mesme ne dit pas, Mors ul-» trix erit, ou vindex, c'est-à-dire, » Ma mort en fera la vengeance : » mais Mors testis erit, c'est-à-dire, » Ma mort en rendra tesmoignage. » Comme si elle disoit, Ma mort tes-» moignera aux yeux du monde ce » que je ne puis descouvrir estant ca-» ché en ma conscience : asçavoir » que tant s'en faut que mon plaisir » m'ait faict consentir à un tel acte, » que ma vie m'est desplaisante pour » l'avoir commis. Mais pour venir à » la reponse quant à l'autre poinct je di que posé le cas que ceste mort emportast vengeance, ce se-» roit vengeance de l'outrage faict au » corps, et non pas à l'esprit, où est » logëe la volonté pudicque. A quoy » aussi ayant esgard un certain au-

(31) Henri Étienne, Apologie d'Hérodote, chap. XV, pag. m. 135, 136.

» tin a voulu taire) en une déclama-» tion, a dict ce beau mot touchant » ce qui avint à ladicte Lucrece. » chose merveilleuse! il y a deux » personnes, et toutesfois l'une seule » a commis adultere. Mais ledict » sainct Augustin vient puis à faire » cest argument, si ce n'est point impudicité par laquelle ell'ha la » compagnie de cest homme maugré » soy, ce n'est point justice par la-» quelle ell' est punie, veu qu'ell'est » chaste. Car il est certain que tant » plus on excuse l'adultere, tant » plus on accuse l'homicide : tant » plus on accuse l'adultere, tant plus » on excuse l'homicide (le cas posé » toutesfois qu'il fust licite à une » personne de se desfaire soymes-» me). Et le mesme sainct Augustin, » qui louë la rencontre susdicte de ce » déclamateur, semble aussi avoir » très-bien rencontré en cest autre » argument (si toutesfois il le met » comme sien ) Si adultera, cur lau-» data? si pudica, cur occisa? C'est-» à-dire, si ell' a esté adultere, » pourquoy a elle esté louée? si » ell' a esté pudicque, pourquoy a » ell' esté tuée? Sur lesquels mots » un mien ami (32), sçavant person-» nage, et lequel Dieu a doué de » beaucoup de graces, desquelles les » fruicts se sentent aujourd'huy en » divers lieux de la chrestienté, a » faict depuis peu de jours un épigramme, du plaisir duquel j'ay » bien voulu faire le lecteur partici-» pant. Il est donc tel,

. Si tibi forte fuit , Lucretia, gratus adulter, » Immeritò ex merita pramia cade petis : . Sin potius casto vis est allata pudori,

. Quis furor est hostis crimine velle mori? . Frustra igitur laudem captas, Lucretta, namque

. Vel furiosa ruis, vel scelerata cadis \*.

(32) C'est René Laurent de la Barre. On voit ces vers dans ses notes sur le livre de Tertul-lien ad Martyres. M. Moreri les rapporte; mais on a retranché cet endroit la dans les éditions de Hollande, et dans celle de Paris, 1699: il néritait néanmoins de n'être pas retranché. M. Moréri nomme René Laurens celui qu'il fal : lait nommer René Laurent de la Barre.

"Ledachat dit que cette épigramme se trouve dans les Icones de Th. de Bèze, quoiqu'un pen changée dans la révision qu'il a faite de set poé-sies, pour l'édition de 1697, in 4º. Mais R. L. de la Barre, rapportant cette épigramme sans en nommer l'auteur, a fait penser à Bayle que c'é-tait à lui qu'on la devait.

» lon qu'il fut traduict sur le champ » par un des amis de l'auteur,

. Si le paillard t'a pleu, c'est à grand tort, Lucrece,

. Que par ta mort tu veux, coulpable, estre louće :

" Mais si ta chasteté par force est violée, " Pour le forfaict d'autruy mourir est-ce sagesne?

" Pour neant donc tu veux ta memoire estre beureuse :

. Car ou tu meurs meschante, ou tu meurs farieuse ".

Louis Guyon (33) a dérobé toutes ces choses à Henri Étienne, sans y faire presque aucun changement, et sans le citer; ce plagiarisme lui est ordinaire (34). Un jésuite espagnol s'est amusé aux mêmes chicaneries: mais, comme on le verra dans la remarque suivante, il y a mêlé de bonnes choses. Il approuve les vers latins que l'on a vus ci-dessus, et il soutient que Lucrèce ne témoigna ni chasteté, ni courage, et que par lacheté elle craignit plus le couteau de son mari que le sien propre. Ni descubrio lo uno ni lo otro: no lo primero, pues consintio: y como dize sant Ambrosio a otra de su manera: (\*1) Faciliùs oportuit sanguinem cum spiritu fundere, quam perdere castitatem. Ni tampoco mostro lo segundo, pues por flaqueza de animo temio mas el cuchillo de Colatino, que el suyo propio: y por esto se mato con desesperacion, la qual (\*\*) pone santo Thomas por hija dela luxuria (35). Tout cela est faux et injuste : elle fit paraître et beaucoup d'amour pour la chasteté, et un grand courage. Quand on a la force de s'ôter la vie pour mettre à couvert sa réputation, n'aime-t-on pas mieux mourir que perdre la gloire, et y a-t-il en cela le

» Je le mettrai aussi en françois, se- moindre vestige de lâcheté? Si c'est agir contre les règles de la bonne religion, c'est pour le moins se conformer aux idées de l'héroïsme païen. Mais réfléchissons un peu sur les paroles de Henri Etienne.

Il accuse Lucrèce de contradiction et d'ignorance : elle ignorait le vrai nom des choses, puisqu'elle croyait avoir perdu sa pudicité, nonobstant la résistance de son cœur. Elle se contredisait, puisqu'aussitôt elle ajouta que son corps seul avait été violé. Quid salvi est mulieri amissá pudicitid? ce sont ses paroles, vestigia viri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo. Cælerum corpus est tantum violatum, animus insons : mors testis erit : sed date dextras fidemque, haud impune adultero fore (36). Je m'é-tonne que Henri Etienne, qui était un habile grammairien, ait si peu considéré que, dans l'usage de tou-tes les langues, les mêmes paroles, sans devenir impropres, se prennent en divers sens, les uns plus étendus, et les autres moins. Croyait-il pou-voir faire la leçon à Tite-Live sur la signification du mot pudicitia? Je dis à Tite-Live, car c'est à lui qu'appartiennent les expressions de notre Lucrèce. Le latin qu'on parlait à Rome, quand cette dame vivait encore, n'était point semblable au latin de cet éloquent historien, et il n'y a guère d'apparence qu'il ent trouvé quelque part les propres termes dont Lucrèce se servit : chaque historien les tourna à sa manière; les plus exacts se contentèrent d'en retenir le sens et la force. Il est probable qu'elle se plaignit d'avoir perdu son honneur; d'a-voir été déshonorée, ou que Sextus lui avait ravi l'honneur, etc. Il n'y a point d'impropriété dans ce langage. C'est ainsi que s'exprimerait une Francaise en pareil cas, quoiqu'elle en-tendit sa langue parfaitement, et que malgré sa douleur elle prit garde de ne point blesser les règles de la grammaire. Ceux qui enlevent une fille, et qui en jouissent de vive force, sont censés lui ravir l'honneur; et si les parens bornent leurs poursuites à exiger qu'on l'épouse, le procès s'appelle très-proprement un procès en reparation d'honneur. On se servirait des mêmes phrases, quand même la

\* Joly en donne une traduction de sa façon;

la voici : Tarquin à ses désirs soumit-il votre cœur? Vous fûtes de la mort une juste victime. Sates-vous rebuter sa criminelle ardeur? Quelle fureur sur vous vous fit venger son

crime? Cessez donc désormais de briguer notre estime Par un coup que dicta le crime ou la fureur, (33) Lonis Guyon, Diverses Lecons, tom. III, liv. IV, chap. XIV.

(34) Voyes, dans ce volume, pag. 180, la remarque (B) de l'article L'evizius.

(\*1) S Ambr. ad virg. lapsam, cap. 5. (\*2) S. Tho. ad Coloss., c. 3, lect. 1.

(35) Juan de Torres, Philosophia Moral de Prencipes, lib. XIX, cap. VIII, pag. 577.

(36) Livius, lib. I, cap. LVIII.

violence n'aurait pas été si outrée, je reproche. C'est toujours la fausse veux dire en cas que le ravisseur ent supposition que Lucrèce se tua pour obtenu quelque espèce de consentement (37), parce qu'ayant proposé à rance de l'état de la question. Cette la personne enlevée de choisir ou l'ac- dame se reconnut innocente, et vouquiescement à sa passion, ou la mort, lut mourir néanmoins, et ne pas ou les tourmens de la gêne, ou la souffrir qu'aucune femme impudique faim, ou quelque autre peine capable d'intimider les plus résolus, elle aurait choisi la première partie de l'alternative, sans aucune sorte d'approbation intérieure. Or si Lucrèce pouvait dire proprement parlant que son honneur était perdu, elle pouvait fort bien se servir de termes équivalens à pudicitia amissa. Notez qu'Ovide s'est servi des mots pudor raptus, pour signisser la jouissance forcée d'une fille (38); et que Plaute a exprimé le défloraison par les termes pudicitia pulsa (39). Ainsi tombe la prétendue contradiction que l'on impute à Lucrèce; car les mêmes filles ou femmes qui se plaindraient aujourd'hui d'avoir été violées au sac d'une ville ou ailleurs, d'avoir été déshonorées, d'avoir été dépouillées de leur honneur, ajouteraient sans se contredire que leur âme n'avait point eu de part à cette souillure,

Henri Étienne n'entend pas ce qu'il dit, lorsqu'il assure que les païens ont loué Lucrèce de ce qu'elle avait vengé par sa mort l'outrage fait à sa pudicité. Il est faux qu'ils aient donné ce tour à leurs éloges ; tout ce donc qu'il avance pour les réfuter est une illusion; c'est le sophisme qu'on appelle ignoratio Elenchi. Les païens qui louent Lucrèce, fondent leur panégyrique sur son extrême sensibilité pour la gloire, et pour la répu-tation de femme chaste, et sur sa grande délicatesse à l'égard de ce point d'honneur; délicatesse si forte qu'elle ne lui permit point de survivre à l'affront qui lui avait été fait. Ce que notre critique emprunte de saint Augustin, et dont il n'a pas bien pris le sens, est sujet au même

se punir de son crime. C'est une ignoeût le front de vivre sous prétexte que Lucrèce violée aurait eu la lacheté de demeurer dans le monde\_(40).

L'une des plus raisonnables objections de saint Augustin est que se tuer soi-même est un crime, et il fortifie son argument par les éloges que l'on donnait à Lucrèce. Il raisonne ad hominem contre les païens, et leur allègue les lois de leurs tribunaux. Elles les eussent obligés à punir un homme qui aurait tué Lucrèce. Vous seriez donc obligés, continue-t-il, à la punir, si on l'accusait devant vous de ce qu'elle s'est tuée. Que si vous répondez qu'il n'est pas possible de la punir, vu qu'elle n'est point présente, pourquoi ornez-vous de tant d'éloges la meurtrière d'une personne vertueuse? Sed quid est hoc, quòd in eam graviùs vindicatur, quæ adulterium non admisit? Nam ille patrid cum patre pulsus est : hæc summo est mactata supplicio. Si non est illa impudicitia, qua invita opprimitur; non est hæc justitia, qud casta punitur. Vos appello, leges judi-cesque Romani. Nempe post perpetrata facinora, nec quemquam scelestum indemnatum impunè voluistis occidi. Si ergò ad vestrum judicium quisquam deferret hoc crimen, vobisque probaretur non solum indemnatam, verum etiam castam et innocentem interfectam esse mulierem; nonne eum qui id fecisset, severitate congrud plecteretis? Hoc fecit illa Lucretia, illa, illa sic prædicata Lucretia innocentem, castam, vim perpessam Lucretiam insuper interemit. Proferte sententiam. Quòd si propterea non potestis, quia non adstat quam punire possitis, cur interfectricem innocentis et castæ tantá prædicatione laudatis (41). Je n'entreprends point d'autoriser ceux qui voudraient

<sup>(37)</sup> Notes que cela n'empécherait point que son action ne fitt un viol proprement dit, et pu-nisrable sélon la rigueur des lois qui ont été faites contre les violateurs du sexe.

<sup>(38) ...</sup> Tenuitque fugam, rapuitque pudorem. Ovid., Mctam., lib. I, vs. 600. 

Plant. , in Epidico , act. IV, sc. I, vs. 14.

<sup>(40)</sup> Ego me, etsi peccato absolvo, supplicio non lihero. Nec ulla deinde impudica exemplo Lucretio vivet. Livius, lib. I, cap. LVIII.

<sup>(41)</sup> August. , tle Civit. Dei , lib. I, c. XIX , pag. m. 68.

dire en faveur de cette dame, que toujours admiré la résolution qu'ont saint Augustin l'a condamnée par des prise, ou quelques particuliers, ou principes qu'elle ne connaissait pas ; même des villes tout entières , de car elle ignorait les axiomes de la religion chrétienne qui défendent dans les flammes, que de tomber end'attenter à sa propre vie : elle eut tre les mains de leurs ennemis? La donc pu se plaindre de ce qu'on la nation, que vous regardez comme le traduisait devant un tel tribunal: peuple favori du vrai Dieu, ne blama elle en eut pu décliner la juridic- point Saül son premier roi, l'un des tion, et demander d'être renvoyée à plus vaillans princes de son siècle, ses juges naturels, à ces idées de la grandeur et de la gloire héroïque qui ont persuadé à tant de personnes qu'il vaut mieux mourir que de vivre dans le déshonneur. Mais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une réponse dont je veuille me mêler: j'ai-me mieux cette autre remarque: les magistrats romains, que saint Augustin apostrophe, et qu'il demande pour juges de la question, l'eussent homme qui aurait tué Lucrèce seruit bientôt désabusé, en lui faisant voir punissable; elle l'est donc de s'être que les lois qui ne donnaient nulle autorité aux particuliers sur la vie les uns des autres, n'ôtaient point à chaque personne le privilége de disposer de sa propre vie. Ignorez-vous, i lui eussent-ils dit, l'admiration qu'on a toujours eue pour les Caton, pour les Brutus et les Cassius, et pour tant d'autres illustres Romains qui ont préféré la mort à une vie qui les eût rendus témoins de l'oppression de la liberté, ou qui les edt exposés à la discrétion de leurs ennemis, ou à un état languissant? Ignorez-vous les éloges dont le courage de Porcia (42) et d'Arria (43) est couronné? Ignorezvous que nous avons vu avec quelque déplaisir que Cléopatre, qui s'était déshonorée par ses débauches, ait eu la gloire qu'elle ne méritait pas, de préférer la mort au chagrin d'être menée en triomphe?

. . . . Que generosius Perire querens, nec muliebriter Expavit ensem, nec latentes Classe cita reparavit oras. Ausa et jacentem visere regiam Vultu sereno fortis, et asperas Tractare serpentes, ut atrum Corpore combiberet venenum, Deliberatd morte ferocior : Savis Liburnis scilicet invidens, Privata deduci superbo Non humilis mulier triumpho (44).

Ignorez-vous en un mot, qu'on a

(42) Voyes Valere Maxime, lib. IV, c. VI,

(43) Peyes Pline, epist. XVI, lib. III. (44) Horat., ode XXXVII, lib. I.

périr plutôt dans les précipices, ou d'avoir prévenu en se tuant le déplaisir de tomber entre les mains du victorieux (45). Son successeur, l'un de vos plus grands prophètes, ne laissa pas de lui donner de tresgrands éloges (46). Les livres de cette même nation ne donnent-ils pas des louanges à un brave qui avait imité l'action du roi Saul (47)? Et après cela vous nous viendrez dire, tout tuée? Apprenez à mieux raisonner, et souvenez-vous que les maximes de la secte la plus noble et la plus auguste qui ait été parmi les Grecs (48), favorisent le procédé de cette dame.

Il est sûr que saint Augustin se servait d'un mauvais biais en recourant aux maximes des païens, comme à une règle de la condamnation de Lucrèce. Je sais bien qu'ils n'étaient pas tous du sentiment des stoïques, et qu'il y a eu de grands philosophes qui ont condamné l'homicide de soimême. Je sais aussi qu'on a dit que c'était plutôt une lâcheté qu'une preuve de courage, que de renoncer à la vie pour se délivrer du chagrin et de la douleur, et qu'un homme qui se résout à lutter long-temps avec la mauvaise fortune fait paraître autant de fermeté, que ceux qui se tuent font voir de faiblesse. Je sais, dis-je, qu'il y a eu bien des gens parmi les païens qui ont tenu ce parti; mais ils n'avaient point de leur côté le brillant et l'éclatant : ils étaient considérés comme peuple : l'autre faction était la noblesse, le parti distingué, l'école de l'héroïsme, et

(45) Ier. livre de Samuel, chep. XXXI,

(48) Celle des stolciens.

vs. 4.

<sup>(46)</sup> II. livre de Samuel, chap. I. (47) II° livre des Machabées, chep. XIV. vs. 42. Voyes aussi, dans Joséphe, de Bdb Jud., lib. VII., cap. XXXIV et XXIV, la harangue d'Éléasar et son effet.

l'on pouvait leur représenter qu'à sons que le témoignage de sa conl'exemple des faux braves, ils recouraient aux noms honorables, et qualifiaient fermeté, intrépidité, l'amour excessif de la vie, la crainte excessive de la mort. Ils étaient si passionnés pour la vie, que rien n'était capable de leur en donner du dégoût : le déshonneur, la pauvreté, les cachots les plus puans, les maladies les plus invétérées ne l'enlaidissaient point (49) : elle leur paraissait aimable, lors même qu'elle était ainsi équipée. La mort ne trouvait là aucun fard qui cachat une partie de sa laideur. Voilà, eût-on pu dire, quelle était la source de ce grand courage dont ils se glorisiaient, et qui leur faisait considérer l'action de Lucrèce comme un effet de poltronnerie: Flaqueza de animo, disait cidessus le jésuite Juan de Torres.

Examinons le dilemme de saint Augustin. Ita hæc causa ex utroque latere coartatur, ut si extenuatur homicidium, adulterium confirmetur; si purgatur adulterium, homicidium cumuletur : nec omninò invenitur exitus, ubi dicitur: Si adulterata, cur laudata? si pudica, cur occisa (50)? Il prétend qu'on ne peut exténuer l'homicide de cette dame sans aggraver son adultère, ni extenuer son adultère sans aggraver son homicide. Mais pour faire voir qu'il n'avait pas examiné assez diligemment cette cause, il sussit de dire que son argument prouve trop: car par un sem-blable raisonnement il faudrait blamer une personne qui mériterait de grands éloges. Il arriva quelquefois dans les premiers siècles, que des filles fort pieuses, qui s'étaient consacrées au célibat pour le service de Dieu, furent violees. Cela n'arrive que trop souvent encore aujourd'hui, et l'on entend tous les jours faire le conte d'une supérieure qui, avec sa troupe, avait passé par les mains d'une compagnie d'Irlandais dans le Piemont, et qui en fit ses complaintes à M. de Catinat. Supposons qu'une religieuse concût un si grand chagrin dans un tel cas, qu'elle en contractat une maladie mortelle. Suppo-

science, fortifié par les plus solides consolations qu'un théologien puisse donner, ne soulage pas sa mélanco-lie. Supposons qu'elle eut conçu tant d'amour pour la pureté du corps et du cœur, que la seule idée d'une souillure très-involontaire la plongeat dans un regret insupportable et qu'elle en mourût : ne serait-ce pas une preuve convaincante d'une chasteté exquise? Son innocence et sa vertu n'en seraient-elles point placées dans un plus beau jour? Cependant, si nous suivions le dilemme de saint Augustin, tout ce qui serait donné à son affliction serait ôté à sa chasteté, si pudica, cur mortua? Vous voyez donc bien qu'il y a plus de subtilité que de solidité dans l'argument de ce père. Et ainsi voilà Lucrèce parfaitement à couvert des traits de saint Augustin, hormis à l'égard du meurtre ; car si elle ne fût morte que de tristesse, tant lui que les autres pères de l'église eussent confirmé par le genre de sa mort les louanges de sa chasteté incomparable \*.

L'un des travers d'esprit que Balzac donne à son barbon est celui-ci : « Un autre mot mal entendu de l'his-» toire de Dion l'a obligé à calomnier la chasteté de Lucrèce, c'està-dire à jeter de la boue sur la plus belle fleur de l'antiquité, et à salir le principal ornement de Rome naissante. Et bien que la réputation d'une si honnête dame soit venue pure et entière jusqu'à nous, » cet accusateur de la vertu a l'effronterie d'agir tout seul contre le témoignage de tous les siècles, et de disputer à cette héroïne la possession de sa gloire, par un procès intenté mal à propos. Il prétend que Tarquin commença véritable-» ment par la force, mais qu'il acheva par la persuasion; que Lucrèce re->> » fusa son consentement au crime, » mais qu'elle apporta quelque com-» plaisance à la qualité; qu'après » avoir été vaincue, elle fut gagnée, » et que le remords de la faute

<sup>(49)</sup> Voyez les vers de Mécène, dans Sénèque, epist. CI, pag. m. 414.

<sup>(50)</sup> August., de Civit. Dei, lib. I, cap. XIX,

<sup>\*</sup> Dans l'Examen des critiques de Bayle sur saint Augustin, Paris, 1732, in-4°, on défend l'évêque d'Hippone. Mais Joly lui-même avoue que l'appogiste du saint docteur n'est pas heu-reux dans une partie de ses défenses, quoique honnes nes elles-mêmes. bonnes par elles-mêmes.

» regret de l'affront qu'elle avait re-» cd, la fit résoudre à ne pas survi-

» vre à son déshonneur (51). » Le prétexte que l'historien Dion peut fournir aux médisans consiste en ce qu'il a dit que Lucrèce fut engagée à souffrir volontairement que l'on joutt d'elle. 'Ηνάγκαστι αὐτὴν εκούσαν υζρισθήναι. Coegit eam non in-vitam stuprum pati (52).... Δια μέν οὖν ταῦτ' οὐκ ἄκουσα δη ἐμοιχεύθη. Εαπ igitur ob causam non invita adultero cessit (53). Le savant critique, qui a publié plusieurs beaux fragmens de Dion, le blame d'avoir fait une injure atroce à Lucrèce, en disant qu'elle ne fut point déshonorée contre son gré (54). Il prétend que c'est ruiner tout ce que la narration de cette aventure doit avoir de grave, et qu'un tel fait ayant amene dans Rome une insigne révolution, et étant comme un pivot de l'histoire du peuple romain, a dû être raconté fort gravement, afin qu'il parût que la royauté, sous laquelle les Romains avaient vécu depuis que leur ville était fondée, n'avait pas été abolie sans une forte raison; qu'il fallait donc dire, non pas que Lucrèce avait souffert volontairement que Sextus se satisfit, car cela est contigu au crime (55), mais qu'elle y fut contrainte l'épée à la gorge. Le critique nous avertit de comparer le narré de Dion avec celui de Denys d'Halicarnasse, qu'il trouve beaucoup inférieur à celui de Diodore de Sicile (56); mais, ajoute-t-il, le meilleur de tous est celui de Tite-Live.

Quelque admiration que j'aie pour l'érudition très-profonde et très-judicieuse qui éclate dans les écrits de Henri Valois, je ne puis être ici de son sentiment. Il me semble que par rapport à la gravité il ne manque rien au récit de Dion; et j'y trouve la chasteté de Lucrèce dans un aussi beau jour que dans aucun autre his-

(56) Diodor. Siculus, in iisdem excerptis, pag. 253.

» qu'elle avait faite, autant que le torien, et selon toutes les circonstances qui en peuvent relever l'idée. Les termes inouva, oun duouva ne signisient rien que Tite-Live, et Denis d'Halicarnasse, et les autres n'aient fait entendre clairement. Ils ne servent qu'à marquer une circonstance qu'aucun historien n'a omise, qui est que Sextus ne se servit point d'une force immédiate, comme lors-qu'une femme se défend le plus qu'elle peut des mains, des pieds, et des dents, etc.; mais Dion ne laisse pas de faire entendre que s'il y eut quelque chose de volontaire dans la patience de Lucrèce, ce fut de la même façon que le plus avare de tous les hommes jette volontairement ses marchandises dans la mer, lorsqu'il n'y a point d'autre expédient que celui-là de sauver sa vie, qui lui est plus précieuse encore que ses richesses. Tout le monde juge que ceux qui ne jouissent d'une femme, qu'après l'avoir menacée de la mort, ou de la question, ou de quelque peine encore plus effrayante, l'ont forcée, et qu'ils méritent d'être panis comme des violateurs ; et l'on ne peut pas dire que cette femme ait souffert cela de bon gré : il n'y 2 point là une autre espèce de consentement que celui d'un homme qui marche, mais qui ne le fait qu'à cause qu'on lui tient l'épée aux reins, et que l'on est prêt, ou de le tuer, ou de le trainer la corde au con, s'il ne marche. Je suis persuade que Dion se serait servi des mêmes termes, ixovoa, où axovoa, non invita, s'il avait eu à représenter la différence qu'il y a entre une femme qui aime mieux marcher que de se laisser trainer, et une femme qui aime mieux se laisser trainer que de marcher. Qu'on cesse donc de dire qu'il a fait tort à Lucrèce.

(E) On a dit . . . . que la religion n'avait eu aucune part à cette action de Lucrèce. Un savant homme a combattu cela par des remarques ..... dignes de discussion. ] On a fait trois observations dans les Pensées diverses sur les Comètes ; 1º. que pendant les trois ou quatre premiers siècles de l'ancienne Rome, la modestie, la frugalité, et la chasteté des femmes, y éclatèrent extrêmement, et qu'il v en eut qui firent paraître une grande

<sup>(51)</sup> Balzac, pag. m. 88. 89, du Barbon.
(52) Dio, in Excerptis à Valesio editis, p. 574.
(53) Idem, ibidem, pag. 576.
(54) Gravissima injuria Lucretiam afficit Dio, qui eam minime invitam cum adulero commistam esse scribit. Henr. Valesius, Not. in Excerpta Dionis, pag. 81. (55) Hoc enim proximum culpæ est. Idem,

sensibilité pour l'honneur (57); 2°. sier, hormis ce qui se rapporte aux que cette sensibilité ne pouvait pas être inspirée aux femmes romaines par la religion qu'elles professaient, puisqu'il eut fallu pour cela, que leur religion leur est appris que l'impudicité déplaisait aux dieux. Or, bien loin de le leur apprendre, elle leur enseignait au contraire que les dieux étaient excessivement impudiques (58); 3°. que si Lucrèce avait aimé la chasteté par un principe de religion, ou, ce qui est la même chose, si elle l'eut aimée afin d'obéir à Dieu, elle n'eut jamais consenti aux désirs de Sextus, et eut mieux aimé abandonner sa réputation à la calomnie, que de se souiller dans un adultère. C'est pourtant ce qu'elle ne fit pas. Elle résista courageusement aux poursuites de ce prince, quoiqu'il La menaçat de la tuer. Mais quand il l'eut menacée d'exposer sa réputation à une infamie éternelle, elle fit ce qu'il souhaitait, et puis se tua. C'est une preuve évidente qu'elle n'aimait dans la vertu que la seule gloire qui l'accompagnait, et qu'elle n'avait nullement en vue de plaire à ses dieux ; oar ceux qui veulent plaire à Dieu, choisissent plutôt de passer pour infâmes devant les hommes, que de commettre le crime. Il faut donc avouer nécessairement, que la reli-gion de Lucrèce ne contribuait rien à sa chastelé , et qu'à cet égard elle eult été toute telle qu'elle était, quand meme elle n'eut jamais oui dire qu'il y eut des dieux (59).

M. du Rondel publia, en 1685, das Réflexions sur un chapitre de Théophraste (60), que j'ai lues et relues avec un très-grand plaisir. L'endroit où il fait l'éloge et l'apologie de Lucrèce me charma principalement; car j'ai toujours été l'admirateur de cette illustre Romaine, et si le sujet l'eût.pu souffrir, je n'aurais pas moins plaidé sa cause dans les Pensées sur les Comètes, que dans la re-marque précédente. J'applaudis donc de bon cœur à toutes les choses que M. du Rondel allègue pour la justi-

motifs de religion. Il fait deux doctes remarques sur ce point - là : l'une (61) que les dieux impudiques n'étaient point ceux que l'on adorait (62) dans la vieille Rome; l'autre, que si Lucrèce (63) a voulu survivre pour quelques momens à son honneur, c'est qu'elle y était forcée par sa religion, et qu'elle était comptable de sa réputation devant les Euménides (64). Elle ne pouvait s'acquitter de son devoir qu'en appelant son mari, son père et le reste de sa parenté, pour leur exposer son malheur jusqu'aux moindres circonstances, et se tuer ensuite devant eux, pour preuve de ce qu'elle avait avancé. Un poëte, dont on ne sait point le nom. a attrapé l'idée de ce que je dis.

Quinm foderet ferro castum Lucretia pectus, Sanguinis et torrens egrederetur, ait : Accedant testes, me non favisse tyranno. Antè virum sanguis, spiritus ante Deos. Quam benè, producti pro me post fata, loquentur

Alter apud manes, alter apud superos l Mais il y faut suppléer ce que je dis, touchant le tribunal des Euménides. Voici ce qui en est. Selon les théolo-giens de l'antiquité, on était composé d'ame, de corps, et d'ombre. En mourant, on rendait l'âme au ciel, et c'était là qu'on examinait les pensées devant les Dires: On rendait le corps à la terre, où les actions s'examinaient devant les Furies : et on rendait l'ombre aux enfers, où il fallait répondre des bruits qui avaient eouru de nous, et cela devant les Euménides. Ne Lucretia, dit un ancien (65), castitatis famam deperderet, quippe quam sine purgatione futuram esse cernebat, invita turpi-bus imperiis paruit. Il fallait des temoins et du sang, pour se purger de la calomnie , et pour paraître impunément devant les Euménides : ou bien il fallait se résoudre à être damne à tous les serpens de l'Infamie, qui était une de ces déesses; tertia pœnarum Infamia. Ainsi, monsieur, Lucrèce a satisfait à sa religion, et elle est plus louable qu'on ne s'est

<sup>(57)</sup> Pensées diverses sur les Comètes, chap. CLXXX, pag. 557. (58) Là même, pag. 559.

<sup>(59)</sup> Là même, pag. 560. (60) Voyes en l'extrait dans les Nouvelles de la République des Lettres, déc. 1685, art. F, pag. 1341 et suiv.

<sup>(61)</sup> Du Rondel, Réflexions sur un chapitre de Théophraste, pag. 94 et suiv. (62) Là méme, pag. 95. (63) Là méme, pag. 97. (64) Là méme, pag. 99. (65) C'est Servius in Virgil. Eucld., lib. VIII, vs. 646.

imaginé jusqu'ici, puisque dans le coup de poignard qu'elle se donna, elle fit un sacrifice expiatoire, qui força la médisance à être nuette, et lui fraya un chemin glorieux aux

champs Elysées.

On ne saurait rien alléguer de plus propre à confirmer la première de ces deux observations, que ce qui se trouve touchant les lois de Romulus, dans Denis d'Halicarnasse. Ce prince, fondateur de Rome, emprunta des Grecs ce qu'ils avaient de meilleur pour le service divin : mais il rejeta les fables que les anciens avaient divulguées concernaut les crimes des dieux, et ne souffrit point qu'on attribuât à ces natures divines aucune chose qui fût malséante à leur souveraine félicité. Τοὺς δε παραδεδομένους περί αυτών μύθους, έν οίς βλασφημίαι τινές είσι κατ' αὐτῶν ἢ κατηγορίαι, πον»ρούς καὶ ἀνηφελεῖς καὶ ἀσχήμονας ὑπολαβών είναι, καὶ οὐχ' ὅτι θεῶν ἀλλ' οὐδ' ἀνθρώπων ἀγαθῶν ἀξίους . ἀπαντας ἐξέβαλε, καὶ παρεσκεύασε τοὺς ἀνθρώπους πράτιστα περί θεών λέγειν τε και φρονείν, μηδεν αύτοις προσάπτοντας ανάξιον έπιτήδευμα της μακαρίας φύσεως. Ceterum fabulas de ipsis à majoribus traditas, probra eorum continentes ac crimina, improbas censuit, inutilesque ac indecentes, et ne probis quidem viris dignas, nedùm diis superis: repudiatisque his amnibus, ad bene ac præclare de diis sentiendum et loquendum cives suos induxit, nihil eis affingi passus quod beatæ illi naturæ parum esset consentaneum (66). Il observe nommément que les Romains ne débitaient pas que le ciel eût été châtré par ses enfans, ni que Saturne dévorat les siens, ni que Jupiter, ayant détrôné Saturne, le précipita dans le Tartare, ni que les dieux eussent été à la guerre, et qu'ils y eussent été blessés, ni qu'ils eussent été valets parmi les hommes. Tout ce passage de l'historien est très-notable; car on y voit Romulus qui établit la religion, non pas en homme élevé parmi des pâtres, mais comme un excellent philosophe, et comme un théologien mille fois plus éclairé que les magistrats de Gréce. Cependant les autres historiens, non pas même ceux qui, comme Tite-Live,

(66) Dionys. Halic. lib. II, cap. XVIII, pag. 90.

étaient plus intéressés que Denis d'Halicarnasse à la gloire de Romulus, n'ont rien dit sur cet article : ce silence est surprenant et inexplicable. Mais remarquons que cet auteur, qui articule tant de choses rejetées par le premier roi des Romains, ne marque pas qu'ils aient proscrit ce qui concernait les adultères des dieux. Disons aussi qu'il avance faussement qu'ils ne parlaient pas de la castration du Ciel, ni de la destitution de Saturne, etc. Comment osait-il affirmer des choses si fausses? Ignorait-il que les Romains avaient adopté toutes ces chimères de la mythologie grecque (67)? Que ne se contentaitil de dire que durant les premiers siècles de Rome ils u'y ajoutèrent point de foi? Quoi qu'il en soit, accordons lui ce qu'il débite de Romulus : on ne pourra point en in-férer que notre Lucrèce ait été persuadée que les dieux étaient fort chastes.

La tradition, que Romulus était fils de Mars et de la vestale Silvie, était sans doute déjà vieille au temps de Tarquin; car cette vestale avait déclaré pendant sa grossesse, qu'un dieu l'avait mise en cet état (68). Romulus avait intérêt que cette fable fût crue, afin de couvrir l'honneur de sa mère, et de se donner une origine céleste. Cela était d'ailleurs très conforme aux intérêts temporels de la ville qu'il avait bâtie; et c'est apparemment la raison pourquoi, rejetant les autres fables des Grecs, il ne marqua pas qu'il fallût exclure les amours des dieux. Soyons donc persuadés qu'au temps de Lucrèce, l'un des articles de foi du peuple romain était que Mars engrossa Silvie, lorsqu'elle allait chercher de l'eau pour le service divin dans le bois sacré de ce dieu (69). Ainsi Lucrèce, bien loin de craindre qu'elle n'offensat les dieux, supposé qu'elle commit adultère, devait craindre de se trouver seule dans quelque bois consacré, et s'imaginer que son honneur y courait un très-grand risque, le dieu de cet endroit-là étant fort capable de devenir amoureux d'elle,

<sup>(67)</sup> Voyez Cicéron, de Natura Deorum.
(68) Diouys. Halic, lib. I, cap. LXXVIII, pag. m. 61.
(69) La même.

de scrupule qu'elle n'était pas ves- par cet édifice aussi solennellement tale (70), comme la mère de Romulus. Notez que pendant les guerres que Tarquin fit aux Romains, ils firent bâtir un temple à Castor et Pollux (71), c'est-à-dire à deux bâtards de ce même Jupiter qu'ils adoraient dans le Capitole. Cela justifie, à l'égard même de la vieille Rome, ce que l'on a dit dans les Pensées sur les Comètes, que la religion n'appre-nait pas que l'impudicité déplaisait aux dieux. Notez aussi que le premier roi de Rome en défendant de leur imputer ce que la Grèce leur imputait, fit connaître qu'il courait de mauvais bruits touchant leur conduite. Cela fit sans doute qu'à tout le moins on eut quelque curiosité de s'informer de ces médisances; et nous savons qu'au temps de Tarquin , l'oracle de Delphes était fort connu à Rome (72). L'on y savait donc des nouvelles de la religion des Grecs; on y savait donc les contes des amourettes des dieux; et comme l'on croit cerne la seconde observation de notre aisément ce qui flatte les passions, savant ami. on ajouta foi sans peine à des discours autorisés par une nation savante et ingénieuse, et qui fournis-. saient tant d'apologies aux gens débauchés. Nous ne faisons qu'imiter Ies dieux, se disaient-ils à l'oreille au. commencement : ils furent plus hardis dans la suite, à mesure que la loi de Romulus vieillissait. Nous savons par l'expérience des derniers siècles, que la proscription d'un li-vre, où l'on raconte les amours et les désordres d'une cour, fait bien que les habitans du pays ne débitent pas ces histoires scandaleuses : mais ils n'en pensent pas moins; ils n'en croient ni plus ni moins qu'auparavant. Appliquez cela aux sujets de Romulus par rapport à la proscription des fables des Grecs. Ajoutons que la construction du temple de Castor et Pollux fut comme une déclaration authentique des adultères de Jupiter, et dérogatoire à la loi de Romulus (73). Le mari de la mère de

(70) C'est-à-dire une fille qui eut consacré sa rirginité à la déesse Vesta.

et de la forcer avec d'autant moins (74) ces deux divinités fut déclaré cocu, que par un décret des amphictyons, ou que par un arrêt du sénat. D'où il faut conclure que l'honnéteté et les bonnes mœurs, qui se remarquèrent parmi les Romains des trois ou quatre premiers siècles, ne dépendaient pas de la religion païenne, mais seulement de la religion naturelle, etc.

Mais voici un dilemme. La religion établie par Romulus, et qui représcatait Dieu comme un être très-parfait, subsistait au temps de Lucrèce en son entier, ou avait déjà été cor-rompue par les fables de la Grèce. Au premier cas, Lucrèce ne s'est point conduite par les principes de sa religion, puisqu'elle a eu plus de crainte du qu'en dira-t-on (75), que de Dieu même. Au second cas, elle s'est conduite par des idées d'honnêteté, et d'amour de chasteté, que la notion de ses dieux ne lui donnait point. Voyons à présent ce qui con-

Il me permettra de dire que l'érudition qu'il a débitée sur la distinction des Dires, des Furies, des Euménides, et ce qui s'ensuit, passait Lucrèce et toutes les femmes qui furent jamais à Rome, et au pays des Athéniens. C'était un morceau de la théologie la plus mystique qui fût alors dans le monde. Les femmes n'y avaient que voir : les simples initiés n'en approchaient pas ; il fallait être vieux adepte pour être instruit de cet article. Je ne sais si Varron, le plus docte des Romains, et le pontife Caïus Cotta (76), penetrerent si avant. A coup sûr Lucrèce ne savait pas qu'elle aurait beau se tirer d'affaire au ciel, et en terre devant les Dires, et les Furies, et que tout cela ne lui servirait de rien, si elle ne se fournissait des pièces que les Euménides lui demanderaient dans les enfers. Elle ne se tua donc pas pour avoir de quoi répondre à un examen

<sup>(71)</sup> Florus, lib. I, cap. XI.

<sup>(72)</sup> Dionys. Halic. lib. IV, cap. LXXV, pag. 254.

<sup>(73)</sup> Je parle ainsi pour m'accommoder à ceux Livres de Natura Deorum.

qui voudraient prétendre qu'elle comprenait l'article dont Denys d'Helicarnesse n'a point parlé.

<sup>(74)</sup> Léda, semme de Tyndare.

<sup>(75)</sup> Succubuit famæ victa puella metu. Ovid. Fastor. lib. II, vs. 810.

<sup>(76)</sup> L'un des interlocuteurs de Cicéron aux

dont elle n'avait nulle idée. L'intérêt unique de sa réputation, sans aucun rapport à la religion, la porta à se tuer, comme on l'a dit dans les Pensées sur les Comètes.

Saint Augustin a fort bien compris cette vérité, et en a conclu avec raison que la conduite de Lucrèce n'égale pas celle des femmes chrétiennes, qui, ayant subi une semblable violence, se consolent en Dieu, le témoin de leur pureté intérieure, et se gardent bien de réfuter les soupcons des hommes par la transgression de la loi divine. Quòd seipsam, quoniam adulterum pertulit, etiam non adulterata occidit, non est pudicitiæ caritas, sed pudoris infirmitas. Puduit enim eam turpitudinis alienæ in se commissæ, etiam si non secum: et Romana mulier laudis avida nimiùm verita est, ne putaretur, quod violenter est passa cum viveret, libenter passa si viveret. Unde ad oculos hominum mentis suæ testem illam , pænam adhibendam putavit, quibus conscientiam demonstrare non potuit. Sociam quippe facti se credi erubuit, si quod alius in ed fecerat turpiter, ferret ipsa patienter. Non hoc fecerunt feminæ christianæ, quæ passæ similia vivunt. Tamen nec in se ultæ sunt crimen alienum, ne aliorum sceleribus adderent sua; si, quoniam hostes in eis concupiscendo stupra commiserant, illæ in se ipsis homicidia erubescendo committerent. Habent quippè intus gloriam castitatis, testimonium conscientiæ: habent autem coram oculis Dei sui; nec requirunt amplius, ubi quid recte faciunt, non amplius habent, ne devient ab auctoritate legis divinæ, cùm malè devitant offensionem suspicionis humanæ (77). Si au lieu de suivre l'esprit romain, avide de louange (78), elle se fût conformée aux lois de la bonne religion, elle eût mieux aimé se laisser tuer par Sextus, que de lui permettre ce qu'elle souffrit. On ne peut donc la justifier au tribunal de la religion : mais si on la juge au tribunal de la gloire humaine, elle y remportera la couronne la plus brillante. Car si d'un côté la vie lui a été moins

(77) August. de Civitate Dei, lib. I, cap. XIX, pag. 69.
(78) Pincet amor patries laudumque immensa cupido.

Virgil. Eneid. , lib. VI , vr. 824.

chère que la chasteté, elle a sacrisié, de l'autre, à la belle réputation, ce qu'elle avait préféré à la vie même. Tout cela se réduisait à l'amour-propre; mais si elle eût été chrétienne, je dis bien chrétienne, elle eût agi autrement, et par un principe d'a-mour divin. Le jésuite espagnol que j'ai cité ci-dessus lui marque bien son devoir, et lui oppose ce que répondit Lucie, femme chrétienne. Mal se eganno Lucrecia, y si tuviera tanto valor de animo como hermosura, con el primero reparara el danno que la hizo la segunda. No son violadas, dize Sant Basilio (\*), hablando de las virgines : quæ vim passæ sunt non consentiente ad voluptatem anima, imò integram atque incorruptam sponso suo et fide et virginitate inclitam, majori cum gloriá et laude obtulerunt. Esto no sabia Lucrecia, y si lo entendia, cegose con el puntillo de la honra, y todo lo perdio. De manera, que por medio de la muerte, quedo muerta: y por temor de la honra quedo deshonrada..... Quanto mas, que respondio muy bien otra no Lucrecia romana, sino Lucia christiana, al presidente Paschasio, que sobre el mesmo punto dixo, la pondria en el lugar de las mugeres rameras , para que qualquiera la infamasse, y el espiritu divino de que se preciava la desamparasse: Si invitam jusseris violari, castitas mihi duplicabitur ad coronam (79). Il y a une autre chose en quoi les femmes chrétiennes dont parle saint Augustin la surpassaient : elle eut à choisirentre la mort et la complaisance; elles n'eurent point la liberté de ce choix (80). Les tyrans, les persécuteurs, les soldats, employaient la violence sans proposer l'alternative. Réduites en cet état, elles ne pouvaient s'armer que du défaut de consentement, et que de la répugnance du cœur ; car de quoi eut servi la résistance des bras et des mains? Quant au reste, il faut présumer pour Lucrèce la même chose que pour elles, c'est-à-dire rejeter les conjectures dont saint

<sup>(\*)</sup> S. Basil. lib. de Ver. Virg.

(70) Juan de Torres, philosophia moral de Principes, lib. XIX, cap. VIII, pag. 577.

(80) Chistianis faminis in captivilase compressis alieni ab omni cogitatione sancitiani invultant. August. de Civitate Dei, lib. I, cap. XIX, pag. 69.

Augustin a fait mention à l'égard de cette dame païenne. Que sait-on, dit-il, si elle ne se sentait pas coupable de quelque consentement, et si ce ne fut point la raison pourquoi elle se tua? Quid si enim, (quod ipsa tantummodò nosse poterat, ) quamvis juveni violenter irruenti, etiam sud libidine illecta consensit, idque in se puniens ita doluit, ut morte putaret expiandum? Quamquam nec sic quidem occidere se debuit, si fructuosam posset apud deos falsos agere pænitentiam. Verumtamen si forte ila est, falsumque est illud, quòd duo fue-runt, et adulterium unus admisit, sed potiùs ambo adulterium commiserunt, unus manifesta invasione, altera latente consensione, non se occidit insontem (81). Ce sont des soupçons déraisonnables. Il faut croire que son cœur ne perdit rien de sa pureté, et qu'on lui ôta par force une pudicité immaculée (82). C'est la traduction littérale des paroles dont Brutus se sert dans Denys d'Halicarnasse. Notez qu'on peut croire raisonnablement que personne n'aurait jamais su l'action du fils de Tarquin, si Lucrèce ne l'eût révélée.

(F) Le père le Moine . . . a fait l'apologie de cette dame, et il a dit qu'ello surpassa ses divinités. ] « J'ai » vu, dit-il (83), le procès que l'on » fait à sa memoire, et la sentence » qui lui est attachée dans les livres » de la Cité de Dieu. J'ai assisté quel-» quefois aux déclamations qu'une » des plus hautes et des plus fortes » vertus de son sexe (84) a coutume » de faire contre elle: et j'avoue que » si elle est jugée par le droit chré-» tien et selon les lois de l'Évangile, » elle aura peine de justifier son in-» nocence..... Néanmoins, si » elle est tirée de ce tribunal sévère, » où il ne se présente point de vertu » païenne, qui ne soit en danger » d'être condamnée : si elle est jugée

(81) Idem, ibidem, pag. 68.

(82) Thy apiavrov apaspelesoa aido (1872 Bías. Impolluta pudicitia per vim spo-liata Dionys. Halicarn. lib. IV. cap. LXXXII, pag. 27f. Ces paroles réfutent la critique de Henri Etienne. Voyes ci-dessus la remarque (D), aux 14°. et 2°. alinéa.

(83) Le père le Moine, Galerie des femmes fortes, pag. 188, 189 Édit. de Hollande, 1660. (84) Je vondrais bien savoir de quelle per-

sonne le père le Moine parle ici.

» par le droit de son pays, et par la religion de son temps, elle se trou-» vera des plus chastes de son temps , » et des plus fortes de son pays : la » noble et vertueuse philosophie, » qui l'accuse si souvent, l'absoudra » de son malheur, et se réconciliera » avec elle ; et chacun avouera que » son péché fut moins de sa faute, » que de l'imperfection du droit ro-» main, qui ne l'avait pas bien réglée; et des scandales de la religion, qui ne lui avait donné que de mauvais exemples. En effet, le droit de ce pays-là n'était alors qu'un droit superficiel et de montre.... Quant à la religion romaine, qui érigeait les courtisanes en déesses, » et sacrifiait à des adultères, il ne fallait pas attendre qu'elle fit des vierges, ni des femmes chastes. En cela Lucrèce, voire Lucrèce violée, fut meilleure que les dieux de Rome. Ce ne fut pas l'amour du » plaisir, ni la crainte de la mort, qui la firent faillir; ce fut l'amour » de l'honneur, et la crainte excessive » qu'elle eut de le perdre. Et si elle n'eut pas la fermeté de Susanne, qui ne plia ni sous la mort, ni sous l'infamie, il sussit de dire pour » l'excuser, qu'elle ne croyait point » au dieu de Susanne : et le miracle ent été trop grand, si une païenne eût égalé une des plus bautes vertus des fidèles, sans la loi et sans les graces qui faisaient les fidèles. Ne feignons donc point de louer Lucrèce. . . . Ne pouvant de ses » seules mains résister à la force ar-» mée, elle la repoussa de l'esprit: » et son âme s'éleva autant qu'elle put, pour n'être point tachée de » l'impureté qui souilla son corps » (85). »

(85) Le père le Moine, Galerie des femmes fortes, pag. 290.

LUCRÈCE, en latin Titus Lucretius Carus (A), a été un des plus grands poëtes de son siècle. Il naquit selon la Chronique d'Eusèbe , l'an 2 de la 171°. olympiade (B), et il se tua lui-même à l'âge de quarantequatre ans. Cela veut dire qu'il se tua l'an de Rome 702. On

le fit tomber en fureur. Cette populaires (L). On prétend qu'il manie lui laissait des intervalles a été disciple de Zénon. Ceux lucides, pendant lesquels il com- qui ont critiqué cela n'ont pas posa les six livres de rerum Na- trop bien réussi(M). Nous ditura (C), où il explique savam- rons, en réfutant M. Moréri ment la physique d'Épicure. La (N), et quelques autres écrivains même Chronique nous apprend (O), plusieurs choses qui concerque cet ouvrage fut corrigé par nent Lucrèce. Ceux qui désirent Cicéron, après la mort de l'au- de savoir les éloges qu'on lui a teur (D). Jamais homme ne nia donnés, n'ont qu'à consulter les plus hardiment que ce poëte la auteurs que Barthius nous indiprovidence divine (E), et cepen- que (b). M. Creech qui donna en dant il a reconnu un je ne sais 1695, une édition de ce poete quoi qui se plaît à renverser les (c), accompagnée d'une excelgrandeurs humaines (F); et l'on lente paraphrase et de belles none saurait nier que son ouvrage tes, en avait déjà publié une trane soit parsemé de plusieurs duction anglaise. C'est dommabelles maximes contre les mau- ge qu'un tel auteur n'ait pas été vaises mœurs (G). S'il eût fait de longue vie (d), et que sa fin autant d'attention aux accidens ait été conforme en quelque mades particuliers, qu'à ceux des nière, à celle de l'auteur romain grands, il eût reconnu peut- qu'il avait traduit et paraphrasé. être un je ne sais quoi qui se Jesuissur que la traduction franplaît à chagriner les petites con- çaise de M. l'abbé de Marolles ditions ; mais peut - être aussi n'aurait point eu le destin qu'elle qu'il eût rejeté cette hypothèse eut(P), si elle eût été aussi bon-(H), et se fût fait fort d'expli- ne que cette version anglaise\*. quer physiquement cette affairelà. Ceux qui ont écrit sa vie as- pos d'examiner un paralogissurent qu'il était parfaitement me et une contradiction que l'on honnête homme (a). Quelquesuns veulent que l'invocation qui se trouve à la tête de son poëme (I) soit propre à montrer qu'il voir qu'il faut mépriser la mort. s'est contredit, et que des la Epicure l'avait déjà employé, première ligne il a quitté son mais d'une telle manière que système. Ils auraient raison, s'il était vrai que cette prière fût autre chose qu'un jeu d'esprit (K), où il voulut bien s'accommoder en quelque façon à la coutume. Il est aisé de prouver qu'en plusieurs rencontres il a conformé son style au langage commun, et aux sentimens

(a) Voyez la remarque (G).

lui avait donné un philtre qui qui selon lui n'étaient qu'erreurs

Il ne sera pas hors de proreproche à Lucrèce. Le paralogisme regarde l'un des argumens dont il s'est servi pour faire

<sup>(</sup>b) Comment. in Statium, tom. I, p. 261. (c) Imprimée à Oxford, in-8°.

<sup>(</sup>d) Il a cesse de vivre en 1700, n'ayant pas encore quarante ans. Voyez les Nouveles de la Rép. des Lettres, sept. 1700, pag.

<sup>331.
\*</sup> Lagrange, mort en 1775 à trente-sept caise et qui est très-estimée, du poeme de Lucrèce, 1768, deux vol. in-8°., 1768, deux vol. in-12, 1794, deux vol. grand in-4°., (les exemplaires sur papier nom de Jésus sont en trois vol.) et 1821, deux vol. in-12.

Plutarque l'en critiqua sévèrement(Q). La contradiction se rapporte à la doctrine de Lucrèce touchant la nature de l'âme de l'homme. Il a soutenu que cette âme meurt avec le corps, et néanmoins il remarque qu'elle s'en retourne au ciel lorsque l'homme meurt. Ceux qui prétendent qu'il n'a pu parler de la sorte sans se contredire n'avaient guère lu son ouvrage, ou n'avaient guère compris ses sentimens (R). Cette objection ne l'eût point embarrassé : il aurait eu infiniment plus de peine à maintenir les attributs de ses dieux (S); car il fournit lui-même des armes à ceux qui les veulent attaquer, et c'est en cet endroit-là que son système ne paraît pas la production d'un esprit qui sait raisonner conséquemment.

(A) Titus Lucretius Carus. Lambin conjecture que notre poëte était, ou de la famille des Lucrèces surnommés Vespillo, ou de la famille des Lucrèces surnommés Ofella, et que le surnom de Carus fut en lui un quatrième titre, qui marquait ou son grand génie, ou la douceur de son naturel, ou quelque chose de cette nature (1). Il produit quelques exemples de gens qui avaient deux surnoms. M. le baron des Coutures passe plus avant (2); il affirme comme un fait certain que Lucrèce fut surnommé Vespillon ou Ofelle, parce qu'il tirait apparemment son origine d'une de ces deux maisons. Le même Lambin conjecture que Lucrèce était ou frère, ou cousin germain des deux orateurs dont Cicéron

(2) Dans la Vie de Lucrèce, au-devant de sa traduction française de ce poëte, imprimée à Paris, l'an 1685.

parle, l'un surnommé Vespillo, et l'autre Ofella, ou bien de Lucrétius Vespillo dont parle Jules César. Ce dernier Lucrèce était sénateur; mais cela n'empêche point qu'il ne pût être proche parent de notre poëte; car il avait des familles où quelques-uns s'élevaient à la dignité de sénateur, pendant que les autres demeuraient dans le rang des chevaliers. Pour le prouver , Lambin se sert d'une fausse supposition. Il dit que si le frère de Ciceron n'eût point aspiré aux grandes charges, on aurait vu deux frères, l'un sénateur, l'autre simple chevalier; mais il reconnaît que le frère de Cicéron ne sit point cela. Finge ex his duobus fratribus alterum se ad honores petendos, et Remp. gerendam contulisse: alterum luce populari carere, suum negotium agere, intra pelliculam se continere voluisse (quod tamen secus factum est) sed finge ita evenisse, procul dubio is qui ædilitatem majorem, præturam, consulatum adeptus esset, ut Marcus, senatorii ordinis factus esset: ille alter qui nullum magis-tratum gessisset, in equestri ordine mansisset (3). M. le baron des Coutures passe encore ici\_plus avant; il assirme que notre Lucrèce resta toujours dans l'ordre des chevaliers, et que Cicéron, qui posséda toutes les plus considérables charges de la république, eut toujours Quintus Tullius, son frère, dans l'ordre des chevaliers.

(B) Il naquit l'an 2 de la 171°. olympiade. C'est une opinion assez commune (4), que Lucrèce vint au monde douze ans après Cicéron , sous le consulat de Lucius Licinius Crassus et de Quintus Mutius Scévola, l'an de Rome 658. M. le baron des Coutures (5) est le premier que je sache, qui ait mis la naissance de Cicéron douze ans après celle de Lucrèce. Il marque d'ailleurs, pour la naissance de l'un et de l'autre, les consulats qui sont marqués par les autres écrivains. Lambin fait ici trois fautes. Il dit qu'Eusèbe a mis la naissance de Lucrèce à l'olympiade 171, c'est-à-dire sous le consulat de Cn.

<sup>(1)</sup> Cum ad commune totius familiæ cogno-men aut Fespillonis, aut Ofella, cognomen Cari accessisset, vel propter ingenii magnitudi-nem ac prestantiam, vel propter morum sud-vitatem et comitatem, vel propter aliquid tale. Lambians in Vist Locetti Lambinus, in Vita Lucretii.

<sup>(3)</sup> Lambinus, in Vita Lucretii.
(4) Lambin, Gifanius, Daniel Pareus in Vita Lucretii, Papprouvent.
(5, Dans la Vie de Lucrèce.

tius Scévola, l'an 658 : d'où il paraît, ajoute-t-il, que ce poëte était plus jeune de douze ou onze ans que Cicéron, qui naquit sous le consulat de Q. Servilius Cépion, et de C. Attilius Séranus. 1º. Eusèbe met la naissance de Lucrèce à l'an 2 de la 171e. olympiade. Or, Domitius Énobarbe et Cassius Longinus furent consuls l'année d'auparavant. 20. Leur consulat et celui de Licinius Crassus, et de Mutius Scévola n'appartiennent pas à l'olympiade 172, mais à l'olym-piade précédente. Il est un peu étrange que Lambin nous distingue si froidement l'olympiade 171 et l'olympiade 172, par les années 657 et 658 de Romé. 3º. Puisque le consulat sous lequel Cicéron naquit tombe à l'an de Rome 647, il fallait dire que Lucrèce était plus jeune que Cicéron de dix ou douze ans, et non pas de douze ou de onze. Gifanius, et son copiste Daniel Paréus (6), en mettant la naissance de Lucrèce à l'an 658, ont tort de le faire naître douze ans avant Cicéron.

J'ai compté jusqu'à huit fautes dans huit lignes du père Briet (7). Il veut que Lucrèce soit né l'an 2 de la 175°. olympiade, et que cette annéelà soit la 543°, de Rome. Il veut que Lucrèce soit mort l'an de Rome 584, à l'age de trente- six ans, ou plutôt à l'age de quarante, sous le consulat de Pompée et de Crassus; et que cette année-là soit celle où Virgile prit la robe virile. Enfin, il impute à saint Jérôme d'avoir dit que Lucrèce s'ôta la vie à l'âge de quarante ans. Comptons bien ses fautes. En 1er. lieu, il devait mettre la naissance de Lucrèce sous la 171e. olympiade, et non pas sous la 175°. En 2°. lieu, l'année olympique qu'il marque répond à l'an de Rome 674, et non pas à l'an 543. En 3°. lieu, il est absurde de dire qu'un homme né l'an 543, et mort l'an 584, est mort

Domitius Énobarbe, et de Caïus Cas- à l'âge de trente-six aus : cela, dissius Longinus, l'an de Rome 657; et je, est absurde, encore qu'on le que d'autres la mettent à l'olympia- corrige par ces paroles, ou plutôt à de 172, c'est-à-dire sous le consulat l'age de quarante; car outre qu'il de L. Licinius Crassus, et de Q. Mu- fallait dire quarante - un et non pas quarante, on ne doit jamais se servir d'une telle disjonctive, à trente-six, ou à quarante, lorsqu'il est constant que la première partie de cette proposition est fausse. Le père Briet est dans le cas : il pose sans balancer la naissance de Lucrèce à l'an de Rome 543, et sa mort à l'an 584; il n'a donc point du avancer deux opinions sur la durée de la vie. En 4º. lieu , comme Crassus et Pompée ont été consuls deux fois ensemble, c'est une faute que de marquer simplement qu'une telle chose est arrivée sous le consulat de ces deux hommes. Il faut spécifier sous quel consulat. En 5e. lieu, Crassus et Pompée furent consuls la première fois, l'an de Rome 683, et non pas l'an 584. En 6e. lieu. ou il ne fallait point parler de Virgile, ou il en fallait parler comme Donat, qui marque que ce poete prit la robe virile le même jour que Lucrèce décéda. La plus grande force de la singularité consiste dans la rencontre du jour; Le père Briet l'énerve en se contentant d'observer que Virgile prit la robe vivile l'année de la mort de Lucrèce. En 7º. lieu, ce fut sous le deuxième consulat de Crassus et de Pompée, que Virgile prit cette robe, l'an de Rome 608 (8) il ne fallait donc pas mettre à l'an de Rome 584 la mort de Lucrèce. En 8º. lieu, saint Jérôme a dit clairement que Lucrèce se tua à l'âge de quarante - quatre ans. Propriá se manu interfecit anno ætatis quadragesimo quarto (9). Joignez à ces huit fautes celle que le père Briet a faite un peu après, en disant qu'Ovidea donné à Lucrèce l'épithète de divin :

Carmina divini tunc sunt peritura Lucred, Exitio terras cum dabit una dies.

Il y a sublimis, et non divini, dans Ovide (10). Gassendi s'est étrangement abusé sur le passage de saint

<sup>(6)</sup> Le Scolieste Dauphin ayant mis à la tête de son Lucrèce la Vic de ce poête, faite par Da-niel Parkeus, devait savoir qu'à quelques retran-chemens près, c'est mot à mot celle que Gisanins a composée

<sup>(7)</sup> De Poëtis Latinis, pag. 9.

<sup>(8)</sup> Decimo septimo anno atatis virilem vgam cepit illis consulibus iterium quibus natus erat. Evenitque ut eo ipso die Lucretius pode discederet. Donatus in Vita Virgilii.

<sup>(9)</sup> In Chronic. Eusebii.

<sup>(10)</sup> Ovid. Amor. lib. I, eleg. XV. vs. 23.

Jérôme : il a cru que l'année de la mort y avait été marquée, et non pas celle de la naissance; ce qui lui dont Cicéron et Atticus avaient été auditeurs (11). M. Creech a mis la naissance de Lucrèce à l'an 659, et la mort à l'an 702, et il prétend que Virgile vint au monde le jour que mourut Lucrèce; ce qui pourrait faire croire à un sectateur de Pythagore, que l'âme de Lucrèce passa dans le corps de Virgile. Vix absoluto opere moritur, eo ipso die quo natus est Virgilius, et aliquis Pythagoreus credat Lucretii animam in Maronis corpus transiisse, ibique longo usu et multo studio exercitatam poëtam evasisse (12). Cette faute est considérable; car il en faudrait conclure que Virgile fit ses églogues à l'age de huit ou neuf ans. Voilà comment les plus doctes brouillent leurs idées. Ils convertissent le jour que Virgile prit la robe virile en celui de sa naissance. Lambin avait fait le même faux pas (13).

Si l'on en jugeait par le style, on s'imaginerait aisément que Lucrèce a été plus vieux que Cicéron ; mais cette règle serait trompeuse. Combien avons-nous d'auteurs plus jeunes que Balzac, qui écrivaient en vieux gaulois pendant que Balzac écrivait éloquemment et poliment? Quoi qu'il en soit, j'ai lu dans quelques modernes que Lucrèce a précédé Cicéron. Paulo antiquior fuit Terentio Varrone, et M. Tullio, ut quidam scripserunt. C'est Crinitus qui dit cela (14). Charles Étienne, Lloyd et Hofman l'ont bien copie; mais Décimator, le co- cette fureur, quand il a dit: piant sans bien poser les virgules, a débité un gros mensonge. Lucretius, dit-il (15), poëta latinus paulò antiquior Terentio, Varrone et M. Tullio. Dans un autre livre (16) il avait mes du Ier. livre de Lucrèce : dit tout simplement que Lucrèce est plus ancien que Térence et que Cicé-

(11) Aliquantò vetustior, sed Romæ, fuit T. Lucretius Carus; obiit enim juxta Eusebium olympiade 171. ciun ageret annum etatis qua-dragesimum tertium. Gasseud. de Vita Epicuri,

ron. Un illustre Anglais (17) que je cite assez souvent, veut que Lucrèce ait été contemporain de Cicéron et a fait conclure que Lucrèce était de Varron, mais un peu plus âgé plus âgé que ce Zénon l'épicurien, qu'eux. Il met en marge que Lucrèce florissait 105 ans avant Jesus-Christ. Or selon lui la naissance de Jésus-Christ tombe sur l'an de Rome 751 (18): il croit donc que notre Lucrèce florissait l'an de Rôme 646. Il faut donc qu'il le fasse naître environ l'an 620. C'est bien s'écarter de l'opinion ordinaire, et de l'opinion de saint Jérôme. La Vie de Lucrèce, par Lambin, dans l'édition dont je me sers (19), porte qu'il mourut à l'âge de quarante-trois ans, sous le troisième consulat de Pompée, l'an de Rome 751, le jour que Virgile naquit. Des deux fautes qu'il y a là, l'une est sans doute une faute d'impression (20); l'autre est une faute d'auteur. Lambin, au lieu de mettre le jour que Virgile prit la robe virile, a mis le jour de la naissance : et quand on le rectifierait ainsi, on ne l'exempterait point d'erreur ; car ce fut sous le deuxième consulat de Pompée queVirgile prit la robe virile, l'an 608 (21).

(C) Cette manie lui laissait des intervalles lucides, pendant lesquels il composa les six livres de Rerum Natura.] Ceux qui liront dans M. de Thou (22), que le Tasse était sujet à de grands accès de folie, qui ne l'empê-chèrent pas de faire d'excellens vers, ne trouveront pas incroyable ce qu'on nous dit ici de Lucrèce : Amatorio poculo in furorem versus, quim aliquot libros per intervalla insaniæ conscripsisset (23). Quelques - uns croient que Stace a voulu parler de

Et docti furor arduus Lucreti (24); mais d'autres estiment qu'il n'a vouln désigner que l'enthousiasme poéti-que, et qu'il a fait allusion à ces ter-

. . . . . . . Sed acri Percussitthyrso laudis spes magna meum cor.

dragesimum tertium. Gassend. de Vitā Epicuri, tb. II., cap. VI.

(12) Thom. Creech, in Prafat. Lucretii.

(13) Voyes la fin de cette remarque.

(14) De Poëtis Istuis, tib. II., pag. m. 657.

(15) In Thesauro Linguarum, voce Lucretius.

(16) In II. part. Sylvæ Vocabalorum, imprimes a Francfort, in-8°, l'an 1591.

<sup>(17)</sup> Pope Blount, Censura Authorum, p. 39.
(18) Voyez ce quil dit de la mort de Cicéron, pag 40.

(19) C'est celle du Scoliaste Dauphin de Lu-

crèce.

<sup>(20) 751</sup> au lieu de 701. Il y a 651 dans l'édit de Francfort . 1583.
(21) Donatus , in Vitê Virgilii.
(22) Thuan. Hist., lib. CXIII, pag. 686, ad ann. 1595. (23) Chron. Eusebii.

<sup>(24)</sup> Stat., silv. VII, lib. II, vs. 76.

Voyez Barthius, sur ces paroles de qui se platt à renverser les gran-

(D) ..... Eusèbe nous apprend que cet ouvrage fut corrigé par Cicéron, Paprès la mort de l'auteur. ] Il semble que le père Briet le croie, puisqu'il se sert de ces paroles : In suis versibus, duris quidem, sed valde latinis, et Tullii lima dignissimis. Quelquesuns (25) croient qu'il a voulu dire que les poésies de Lucrèce avaient besoin de passer par la lime de Cicéron ; mais d'autres jugent qu'il a voulu dire qu'elles font honneur à Cicéron, par qui elles ont été corrigées, ou qu'il paraît bien qu'elles ont passé par la lime de ce grand homme.

(E) Jamais homme ne nia plus hardiment...... la Providence divine.] Car il entre en matière par cet im-

pie début:

Omnis enim per se Divam natura necesse est Immortali avo summd cum pace fruatur, Semota à nostris rebus, sejunciaque longè Nam privata dolore omni, privata pericis, Ipra suis pollens opibus, nihil indiga nostri, Nec benè promeritis capitur, nec tangitur ird (26).

Il continue par donner des louanges infinies à Épicure, qui avait eu le courage d'attaquer la religion, et qui en avait triomphé.

Humana ante oculos fædè cum vita faceret In terris oppressa gravi sub relligione: Que caput à cali regionibue ostendebat, Horribili super adspectu mortalibus instans: Primum Graius homo mortaleis tollere con-

Est oculos ausus, primusque obsistere contrà i

Quem nec fama Deum, nec fulmina, nec minilanti Murmure compressit calum, sed eò magis

Virtutem inritat animi, confringere ut arcta

Natura primus portarum claustra cupiret.

Quarè relligio pedibus subjecta vicissim Obteritur; nos exequat victoria calo (27).

Il dit dans le même livre, qu'une des choses qui l'encouragent se plus est la louange qu'il espère de mériter en traitant d'une matière toute neuve, et en rompant les liens de la religion (28).

(F) Il a reconnu un je ne sais quoi

(25) Voyes Baillet , Jugemens sur les poëtes, tom. II, pag. 89. (26) Lucret. lib. I, vs. 59.

(27) Ibid. vs. 64. (28) Primum quod magnis doceo de rebus et arctis religionum animos nodis exsolvere pergo. Ibid. pag. m. 30 , vs. 930.

deurs humaines. ] Ayant parlé de la peur qui saisit les amiraux à la vue d'une tempéte, il ajoute que c'est en vain qu'ils font des vœux ; tant il est vrai qu'une force occulte semble se jouer des dignités de la terre.

Summa etiam cum vis violenti per mare venti Induperatorem classis super equora verrit, Cum validis pariter legionibus, atque elephantis :

Non Divum pacem votis adit? ac prece que-

Ventorum pavidus paces, animasque se-cundas?

Nequicquam: quoniam violento turbine sapè Conreptus nihilo fertur minus ad vada lethi: Usque adeò res humanas VIS ABDITA qua-

Obterit, et pulchros Fasceis, savasque Se-

Proculcare, as LUDIBRIO SIBI MABERE sidetur (29).

Voilà un philosophe qui a beau nier opiniatrement la Providence et la force de la Fortune (30), et attribuer toutes choses au mouvement nécessaire des atomes, cause qui ne sait où elle va, ni ce qu'elle fait; l'expérience le contraint de reconnaître dans le cours des événemens une affectation particulière de renverser les dignités éminentes qui paraissent parmi les hommes. Il n'est presque pas possible de méconnaître cette affectation, quand on étudie attentivement l'histoire, ou seulement ce qui se passe dans les pays de sa connaissance. Une vie médiocrement longue suffit pour nous faire voir des hommes, qui, étant montés par une suite précipitée de bons succès à une haute fortune, retombent dans le néant par une suite semblable de mauvais succès. Tout leur réussissait auparavant, rien ne leur réussit au-jourd'hui; ils ont part à mille infortunes qui épargnent les conditions médiocres, posées pour ainsi dire au même chemin. C'est contre eux que la Fortune paraît irritée, c'est leur ruine qu'il semble qu'elle ait conspirée, pendant qu'elle laisse en repos les autres hommes. Je ne m'étonne donc point que Lucrèce se soit apercu d'une telle affectation, inexplicable selon ses principes, et trèsmalaisée à expliquer selon les autres

(29) Idem, lib. V, vs. 1225. (30) Entendes ici par Fortune une disiniti qui agit avec connaissance, maie qui est bisarre maligne, injuste, imprudente, etc.

systèmes : car il faut demeurer d'ac- soin de cette leçon, et il n'y a nulle humaine ne jettent pas les philosophes dans de moindres embarras que les phénomènes de l'histoire naturelle. Ce qu'il y a de plus sensible dans l'histoire humaine, est l'alter-native d'élévation et d'abaissement (31) dont je parle ailleurs (32), et qui, au dire d'Esope, est l'occupation ordinaire de la Providence. Comment accorder cela avec les idées d'un Dieu infiniment bon, infiniment sage, et directeur de toutes choses? L'Etre infiniment parfait se peut-il plaire à élever une créature au plus haut faîte de la gloire, pour la pré-cipiter ensuite au plus bas degré de l'ignominie? Ne serait-ce pas se conduire comme les enfans, qui n'ont pas plus tôt bâti un château de cartes, qu'ils le défont et qu'ils le renversent? Cela, dira-t-on, est nécessaire, par-ce que les hommes, abusant de leur prospérité, en deviennent si insolens, qu'il faut que leur chute soit la punition du mauvais usage qu'ils ont fait des faveurs du ciel, et la consolation des malheureux, et une lecon pour ceux à qui Dieu fera des grâces à l'avenir. Mais me vaudrait-il pas mieux, répondra quelqu'autre, mêler à tant de faveurs celle de n'en point abuser ? Au lieu de six grands succès, n'en donnez que quatre, et ajoutez-y pour compenser les deux autres, la force de bien employer les quatre. Il ne sera plus nécessaire, ni de punir l'insolent, ni de consoler le malheureux, ni d'instruire celui qui est destiné à l'élévation. La première chose que ferait un père, s'il le pouvait, serait de fournir à ses enfans le don de se bien servir de tous les biens qu'il voudrait leur communiquer; car sans cela les autres présens sont plutôt un piége qu'une faveur, quand on sait qu'ils inspireront une conduite dont il faudra que la punition serve d'exemple. Outre que l'on ne remarque point les utilités de ces exemples : toutes les générations jusques ici ont eu be-

cord que les phénomenes de l'histoire apparence que les siècles à venir soient moins exempts de cette vicissitude dont parlait Esope, que ceux qui ont précédé. Ainsi cette alternative ne porte point le caractère d'un être infiniment bon, infiniment sage, infiniment immuable. Je sais bien qu'on peut inventer mille raisons contre ces dissicultés; mais on peut aussi inventer mille répliques : l'esprit de l'homme est encore plus fécond en objections qu'en solutions; de sorte qu'il faut avouer que, sans les lumières de la révélation, la philosophie ne se peut débarrasser des doutes qui se tirent de l'histoire humaine. C'est aux théologiens, et non pas aux philosophes, qu'il appartient d'aplanir cela. Les poetes du paga-nisme recoururent à une hypothèse qui fut fort goûtée des peuples : ils prétendirent que dans ce grand nom-bre de divinités qui se mêlent du gouvernement du monde, il y en a qui portent envie aux hommes heureux, et qui, pour apaiser le chagrin que cette envie leur cause, mettent tout en œuvre asin de perdre ces hommes-là. D'où vint que le paganisme eut un soin tout particulier d'apaiser ces dieux jaloux : la décsse Némésis, qu'on se figurait à leur tête, avait autant de part qu'aucune autre divinité aux cultes et aux honneurs de la religion; et lors même que l'on croyait avoir été abattu, autant que ces êtres envieux eussent pu le souhaiter, on les suppliait très-humblement de cesser leur persecution (33). Si l'on admettait une fois cette hypothèse, on expliquerait pourquoi les grandeurs humaines sont plus exposées aux revers de la fortune que les conditions médiocres; chacun comprendrait la cause de l'affectation que Lucrèce même n'a pu nier. Or, de tous les systèmes de philosophie, il n'y en a point qui succombe sans ressource autant que celui d'Épicure, aux difficultés dont je parle. Lucrèce ne savait à quoi se prendre, il ne pouvait se servir, ni de l'hypothèse des poëtes, ni d'au-

(31) Quidquid in altum fortuna tulit ruitura in Agam. Le Polyanthea, au mot Fortuna, est sout plain de telles sentences.

(32) Dans l'article d'Ésopa, remarque (I). tom. VI, pag. 284.

TOME IX.

(33) Vos quoque Pergameæ jam fas est par-

donnait aux dieux aucune part au gouvernement de l'univers, et il ne reconnaissait dans notre monde aucun composé invisible, qui connût ou qui voulût quelque chose; et par conséquent son vis abdita quædam est une preuve convaincante contre lui-même. Il renversait par - là ses principes.

Je dirai en passant qu'il lui eût été très-facile de concilier avec son systeme l'existence de ce qu'on nommait Fortune, Némésis, bons Génies, mauvais Génies. Il pouvait laisser les dieux dans l'état où il se les figurait, contens de leur propre condition, et jouissant d'une souveraine félicité, sans se mêler de nos affaires, sans punir le mal, sans récompenser le bien, etc.; mais il pouvait supposer que certains amas d'atomes, qu'il aurait nommés tout comme il aurait voulu, étaient capables de jalousie par rapport à l'homme, et capables de travailler invisiblement à la destruction des hautes fortunes. Il y a longtemps que je suis surpris que ni Epicure, ni aucun de ses sectateurs, n'aient pas considéré que les atomes qui forment un nez, deux yeux, plusieurs nerfs, un cerveau, n'ont poser que tout assemblage d'atomes, qui n'est ni un homme, ni une bête, est destitué de connaissances. Dès une substance distincte de la matiére, on raisonne puérilement, si l'on animé, et qu'il y a partout des êtres particuliers qui pensent; et que comme il y en a qui n'égalent point les hommes, il y en a aussi qui les surpassent. Dans cette supposition, les plantes, les pierres, sont des substances pensantes. Il n'est pas néces-saire qu'elles sentent les couleurs, les sons, les odeurs, etc.; mais il est nécessaire qu'elles aient d'autres conmes qui leur font beaucoup de mal. qui les déracinent, qui les brisent;

(34) Conféres avec ceci ce qui a été dit dans l'article d'Hosses, tom. VIII, pag. 168, remarque (N ).

cupe sorte de moralité : car il ne comme, dis-je, elles seraient ridicules de le nier, sous prétexte qu'elles ne voient pas le bras et la hache qui les maltraitent, les épicuriens sont de même très-ridicules de nier qu'il y ait des êtres dans l'air ou ailleurs qui nous connaissent, qui nous font tantôt du mal, tantôt du bien, ou dont les uns ne sont enclins qu'à nous perdre, et les autres ne sont enclins qu'à nous protéger : les épicuriens, dis-je, sont très-ridicules de nier cela sous prétexte que nous ne voyons pas de tels êtres. Ils n'ont aucune bonne raison de nier les sortiléges, la magie, les larves, les spectres, les lémures, les farfadets, les lutins, et autres choses de cette nature. Il est plus permis de nier cela à ceux qui croient que l'âme de l'homme est distincte de la matière; et néanmoins, par je ne sais quel travers d'esprit, ceux qui tiennnent que l'ame des hommes est corporelle, sont les premiers à nier l'existence des démons.

(G) Son ouvrage est parsemé de belles maximes contre les mauvaises mœurs.] Un savant critique, qui a travaillé sur ce poëme autant que qui ce soit, en porte ce témoignage: Ambitionem etiam suce cetatis gravisrien de plus excellent que ceux simis versibus libro tertio et quinto qui forment une pierre (34); et reprehendit (Lucretius). Quam sancqu'ainsi il est très-absurde de sup- tis denique fuerit moribus poëta testis est locupletissimus opus gravissimum, multisque præclaris ad bonos mores conformandos adhortationiqu'on nie que l'âme de l'homme soit bus illuminatum (35). Ainsi l'on ne sait que penser du père jésuite qui a osé soutenir que tout le monde conne suppose pas que tout l'univers est vient des mauvaises mœurs de Lucrèce, lesquelles, ajoute-t-il, on ne voit que trop étalées dans son ou-vrage (36). C'est sur le témoignage de ce jesuite que M. Baillet a raison de débiter (37), que les uns ont trouvé mauvais que Lucrèce n'ait point dissimulé plus qu'il n'a fait la corruption de ses propres mœurs, d'autant plus qu'il avait moins d'oceasion de la faire parattre. Mais il est certain naissances, et comme elles seraient que ce jesuite s'abuse, et qu'il n'y a ridicules de nier qu'il y ait des hom- rien dans le poëme de Rerum Naturé,

(35) Gifanius, in Vità Lucretii. (36) Sed de vito hujus annis scriptores minus conveniunt, de insanid omnes et turpissimis moribus, quos nimis prodidit in suis versibus. Philippus Brietius, de Poët latinis, pag. 20. (37) Jugemens sur les Poëtes, som. 11, p. 95.

d'où l'on puisse raisonnablement inférer que l'auteur était débauché ; tant s'en faut que l'on puisse dire qu'il y étale la corruption de ses propres mœurs. J'avoue qu'il y explique en termes fort sales certaines choses qui concernent la génération; mais nos médecins les plus estimés et les plus honnêtes n'en disent-ils pas pour le moins autant, dans les livres où ils traitent de ces matières, et de plusieurs autres? Lisez les dissertations de M. Menjot, qui était de la religion, et un parfaitement honnête homme; lisez, dis-je, sa dissertation de Sterilitate, vous y trouverez des vers de Lucrèce précédés d'une explication, qui, pour ne rien dire de pis, ne cède point aux vers mêmes. Causis etiam sterilitatis annumeratur incompositus inter coëundum motus, dum scilicet clunibus et coxendicibus sublevatis lumborum crispitudine fluctuat, sive ut dixit Martialis (\*1) vibrat sine fine pruriens lascivos docili tremore lumbos fæmina οἰφόλις (Latini crissare, Græci πτερυγίζειν appellant) unde belluæ à natura edoctæ in congressu citrà oscur quietæ perstant, Lucretius (\*2) quem nescias utrumne inter poëtas an inter philosophos numeres, hanc rationem reddit,

Nec molles opn' sunt motus uxoribus hilum, Nam mulier probibet se concipere atque re-

pugnat,
Clumbus ipsa viri venerem si læta retractet,
Atque exossato ciet omni pectore fluctus. Bicit enim sulci recta regione viaque

Vomerem, atque locis avertit seminis ictum. Idque sua causa consuerunt scorta moveri Ne complerentur crebro, gravidæque jacerest (38).

Il y a une grande différence entre les poëtes qui publient des saletés à la manière de Catulle et d'Ovide, et les poëtes qui, pour expliquer les effets de la nature, sont obligés de se servir de mots obscènes. Lucrèce doit être mis dans cette dernière classe, et par conséquent son style ne peut point tirer à conséquence contre ses mœurs. Il n'en va pas de même de Catulle et de ses semblables, qui ne publient des ordures que pour faire l'histoire de leurs amours, ou qu'afin d'exciter le monde à la débauche la plus im-

pure. En un mot Lucrèce est un poëte physicien, et les autres font des vers galans: il lui est permis de se servir du style des médecins ; mais l'obscénité n'est point supportable dans des vers de galanterie. Je ne parle point du poëme où l'abbé Quillet apprend. aux hommes à faire de beaux enfans (39): je n'ignore point les coups que M. Baillet lui porte (40); ainsi je m'abstiens de dire que si un poëte chrétien, un poëte ecclésiastique (41), ne s'est point banni du nombre des honnêtes gens, par les descriptions qu'il a données sur le sujet de la génération (42), Lucrèce n'en doit point être banni.

Je ne me veux point prévaloir du témoignage de Denys Lambin. C'est un auteur qui voulant prouver par des exemples la pudeur avec laquelle les anciens poëtes décrivaient ce qui concerne l'exercice vénérien (43), allègue entre autres passages celui de Lucrèce que j'ai cité ci-dessus (44). Ad genera verecundiora redeo. Pindarus Apollinis cum Cyrena concubitum narrans, ita tectis verbis utitur, ut ne virginales quidem aures eis offendi posse videantur hoc modo

Ή ρેલે મલો કેમ λεχέων

Keiper μελικδία ποίαν, etc.
(Pyth. g. 64.)

id est, licetne ex ejus cubili suavem herbam tondere? et ibid. de Antei filid, quam pater optime currenti præmium proposuerat.

. . Xpusos epárou de oi #Cac Καρπον ανθήσαντ' αποδρέψαι έθελον, (Pyth. 9. 192.)

id est, cursores autem florentem ei pubertatis aureæ fructum decerpere vo-lebant. Lucret. libr. 4. in extr. de muliere motum adhibente in concubitu.

Ejicit enim sulci rectà regione, viaque Vomerem; atque locis avertit eminis ictum (45).

(39) Voyes M. Baillet, Jugem. sur les poètes tom. V, pag. 61. Ce poème de l'abbé Quillet a pour titre Callipedia.

(40) La même, et pag. 62. (41) C'est selon la supposition de M. Baillet.

Voyes l'article Quillut, tom. XII.

(42) Baillet, Jugemens sur les postes, tom.
V. pag. 61.

(43) Libet huc annotare quam verecunde, quam lectis verbis soleant poëtes rei venerva turpitudinem significare. Lambinus in Horat.

(44) Citation (38) : il est dans le IV. livre,

(45) Lambin, in Horat. ode V, lib. II, paga m. 128., 129.

<sup>(\*1) 5.</sup> Epigr. 79. (\*2) L. 4. (38) Antonius Menjotius, dissertat. pathologi-carum, parte III, pag. 41. Voyes aussi sa dissertation de Furore uterino.

Ce qui m'empêche de me prévaloir de Ce temoignage, est que Lambin se connaissait peu en délicatesse sur ce chapitre; car nous regarderions aujourd'hui comme quelque chose de trèsgrossier les expressions qui seraient semblables à celles qu'il cite. L'un des exemples de Pindare contenus dans les paroles que j'ai copiées, répond à cette expression française, ils voulaient lui ôter la fleur de sa virginité. Les exemples qu'il cite d'Homère (46) sont pour la plupart aussi forts que les expressions de copulation charnelle, et de cohabitation, que les notaires de village n'oseraient presque plus insérer dans les contrats de mariage, comme on faisait autrefois. Il nous allegue encore ces mots d'Horace, Inachiam ter nocte potes, où, dit-il, verbum in quo turpitudo et obscœnitas inest tacetur: mais encore que deux poëtes, natifs de Vire en Normandie (47), aient usé de la même suppression qu'Horace, en traduisant ces paroles, leur traduction ne laisse pas d'être sale. Je laisse à dire que l'ode dont Lambin a pris cet exemple d'une si honnête conduite, fournit un exemple tout contraire peu qu'il est de scrupules, et quelque soin après.

Inachid langues minus, ac me. Inachiam ter nocte potes : mihi semper ad unum

Mollis opus : pereat malè, qua te Lesbia, quarenti taurum, monstravit iner-

Cum mihi Cous adesset Amyntas, Cujus in indomito constantior inquine nervus, Quam nova collibus arbor inharet (48).

Ne nous fions donc point à Lambin ; il n'est point juge compétent : ce qu'il appelle expressions chastes et honnêtes ne se souffre point aujourd'hui dans les pièces de poésie gaiante, dans un ouvrage de bel esprit, dans un sermon, dans une harangue. Il n'y a que des physiciens, ou des avocats, ou ceux qui font des relations historiques, ou un dictionnaire, etc., qui les puissent louablement employer.

(46) Eviñ S' ουποτ' ξμιατο. Lecto cum ed nunquam commiscebatur. (Odys. ch. Ier. v. 433.) . . μίγη φιλότητι καὶ εὐνῆ. . . . . Cum eo lectum habuit communem. ( Ili. ch. VI. v. 25. )

(47) Robert et Antoine le Chevalier d'Agneaux,

(48) Horat, Epod. XII.

Finissons par le bel éloge qu'un excellent commentateur de Lucrèce vient de lui donner. Rien ne prouve mieux ce que je viens d'affirmer dans le texte de cette remarque. Huic calumniæ ita profligatæ succedit alia elatior aspectu, et voce truculentior; clamitans vesanum esse, immodestum, impium, voluptatis magistrum. omni denique spurcitie, qua decet porcum ex Epicuri grege, inquinatum: Ego verò numquam animum meum inducere potui ut credam, Pomponii Attici, castissimi viri familiarem utriusque Ciceronis delicias, et eximium suæ ætatis ornamentum tot vitiis (de impietate aptior erit dicendi locus) fædatum. Testes igitur quero, sed nullibi inveniam; scripta evolvo, at in illis omnia longe dissimilia, multa adversus metum fortiter, in-temperantiam severe, libidinem caste disputantur, quæ hortari ad virtutes, ab avaritid, ambitione, luxurid possint deterrere plurima : et qui ad illius præcepta vitam moresque componit, illum privati habebunt integenmum amicum, civem respublica (49).

Le jésuite Possevin, tout rempli qu'il ait pris de recommander que l'on ne fasse pas lire aux étudians certains endroits de Lucrèce (50), ne laisse pas d'être d'avis qu'on leur montre les beaux préceptes de morale qui sont dans ce poete, sur le mé pris de la mort, sur la fuite de l'amour, et sur les moyens de réfréner les passions, et d'acquérir la tranquillité de l'âme. Non negaverim perlegi posse in Lucretio quæ de morte contemnendd, de amore fugiendo, de coercendis cupiditatibus, de sedandis animorum motibus, de mentis tranquillitate comparandd...disputat (51).

(H) Ileut reconnu peut-être un je ne sais quoi qui se platt à chagriner les petites conditions, mais peut-etre aussi qu'il eut rejeté cette hypothèse.] Il y a très-peu de gens qui n'aient pris garde que l'on se plaint que l'infirmité et la mort s'attachent plus ordinairement aux personnes chères, qu'aux personnes indifférentes ou

(51) Idem, ibid. pag. 433.

<sup>(49)</sup> Thomas Creech, in pressione Lacretii
Oxoniieditiè Theatro Sheldoniano, 1695, in-8°. (50) Possevin. Bibliotheca selecta, see. Il lib. XVII , cap. XXIII , pag. 432.

aimait sa femme, et il avait raison de l'aimer : il l'a perdue dès la seconde année, il en est inconsolable; et pendant qu'il pleure cette triste séparation, beaucoup de maris soupirent depuis vingt ans après l'état de viduité, et se croient menacés de la longue vie de leurs femmes. Voyez cette veuve, elle pleure nuit et jour un bon marí que la mort lui a enlevé dans la fleur de sa jeunesse. Cent autres maris se portent bien depuis longtems, et vivront encore plusieurs aunées, et continueront à maltraiter leurs épouses sans sujet et sans raison. S'ils mouraient, la patience ne serait plus nécessaire dans leur logis. La consolation, le repos, l'épargne y régneraient agréablement, et c'est pour cela que l'on doit croire qu'ils vivront beaucoup. On vient d'enterrer un enfant, un fils unique, les délices de son père et de sa mère. Il promettait beaucoup, il était bien digne de recueillir la succession opu-lente qui l'attendait; la mort l'a choisi entre cent autres qu'elle a épargnés, et qui sont à charge à la famille. Cet honnête homme qui faisait un si bon usage de son esprit et de ses richesses, est mort depuis peu. Sa vie a été bien courte : il n'avait jamais joui d'une parfaite santé, et s'il cût été vigoureux, il cût rendu encore plus de services à son prochain qu'il n'a pu faire. Il est mort, et vingt autres dans le voisinage se portent bien, et ne sont jamais malades, eux qui ne cherchent qu'a inquiéter le tiers et le quart, et qui abusent de leur santé, et de leur esprit, et de savorem vulgi, avunculum ejusdem leurs richesses, pour opprimer l'innocence, et pour scandaliser le public par une mauvaise vie. Voyez ce coquin, vagabond et sans aveu, il Chacun sait la réflexion de Virgile, est tombé d'un troisième étage, et que Marcellus mourrait jeune, que ne s'est fait aucun mal. Un fils de fa- les destins se contenteraient de le homme, se seraient brisé tous les os à beaucoup moins. Tous mes lecteurs conviendront qu'on entend partout Il y a beaucoup d'apparence que Virde semblables plaintes, et il est même vrai qu'on dit assez ordinairement que les souhaits du public pour la mort d'un méchant homme ont une vertu particulière de lui allonger la vie. Il serait aisé d'expliquer cela par l'hypothèse de ces divinités jalouses,

haïes. Voyez un tel, vous dit-on, il envieuses et malignes que les païens admettaient. La bonne théologie peut raisonner là-dessus solidement; mais Lucrèce, qu'aurait-il pu dire?

S'il y avait des divinités qui se chagrinassent du bonheur des hommes, et qui aimassent à les mortifier, elles affecteraient sans doute de faire périr à la fleur de l'âge un fils unique, ou un mari tendrement aimé, une épouse qui fait le bonheur de son époux; et de conserver la vie à un fripon qui fait enrager son père et sa mère, et à un mari, et à une femme, qui sont la croix l'un de l'autre. Si elles voulaient mettre en deuil une famille, elles choisiraient l'enfant qui promet le plus, et qui est le plus chéri; et si elles voulaient persecuter une paroisse, elles y affligeraient ceux qui en sont le soutien par leurs charités et par leur sagesse. Elles les mettraient dans le lit d'infirmité, et puis au sépulcre, et protégeraient la vie des malhonnêtes gens. Elles se plairaient à mortifier le public en conservant les objets des imprécations, et en détruisant hientôt les objets de l'espérance, et les délices du peuple, les Marcellus, les Germanicus. Considérez ce que dit Tacite en décrivant le triomphe de Germanicus, et l'inquiétude que l'éclat de ce grand jour sit naître dans l'esprit de ceux qui se souvinrent que l'amitié du peuple romain portait malheur : Augebat intuentium visus, eximia ipsius (Germanici) species, currusque quinque liberis onustus : sed suberat occulta formido reputantibus, haud prosperum in Druso patre ejus Marcellum flagrantibus plebis studiis intrà juventam ereptum, breves et in faustos populi Romani amores (52). mille, un fils unique, un honnête montrer, parce que les dieux jugeraient que Rome serait trop puissante si elle le possédait long-temps.

Ostendent terris hunc tantim fata : neque

Esse sinent : nimium vobis Romana propago Visa potens, superi, propria hac si dona fuissent (53).

<sup>(52)</sup> Tacitus . Annal. lib. II , cap. XLI. (53) Virgil. Encid. lib. FI, vs. 870.

gile avait en vue la jalousie qu'on at- Il y en a d'assez ingrats et d'assez imtribuait aux dieux. Mais nos théologiens raisonnent d'une manière infiniment plus solide. Ils ne nient point fils d'un autre, il en serait rechappé. généralement parlant les distinctions qu'un païen profane et impie aurait nommées affectation de chagriner, ou acception de personnes, ou même pure malignité et envie du destin. Ils trouvent dans ces distinctions une providence pleine de bonté, de sagesse, et de justice. Dieu nous sépare des personnes que nous aimions le plus tendrement: il le fait afin de nous détacher de la terre , et de nous apprendre que le vrai bien doit être cherché au ciel. Il nous laisse exposés long-temps à des malheurs domestiques, afin d'éprouver notre patience, et de nous purifier dans ce creuset. Il se sert de la longue vie des méchans, afin de punir les péchés des hommes. C'est un fléau de sa justice. Il ne fait souffrir que ce qu'on a mérité. Ainsi la bonne théologie ne trouve rien là qui l'embarrasse; mais Lucrèce ni Epicure ne s'en seraient pas tirés trop facilement. Ils eussent peutêtre nié le fait, et soutenu que ceux qui débitent les murmures, les plaintes, les observations qu'on a vues cidessus, calculent mal. Il est ordinaire à l'homme de ne compter pas assez d'un côté, et de compter trop de l'autre. Qu'un méchant homme, qu'un méchant mari, meure bientôt; on y prend garde sur-le champ , et l'on oublie sa réflexion peu après. Qu'un très-honnête homme, qu'un bon mari . soit fauché en herbe, on considère cela attentivement, et on ne l'oublie pas, la mémoire est alors un bon registre. Il meurt peut-être autant d'enfans selon les désirs de leurs pères et de leurs mères, que de fils uniques idolatrés. La mort de ceux-là ne fait point de bruit, on n'y songe que légérement ; mais la mort des autres excite mille clameurs, mille réflexions. Outre cela, il faut savoir que les hommes sont plus enclins à se plaindre qu'à se louer de leur destinée, et qu'ils s'imaginent faussement en mille rencontres que la prospérité de leur prochain surpasse la leur (54).

(54) Fertilior seges est alienis semper in agris, Vicinumque pecus grandius uber ha-Ovid., de Arte amandi, lib. I, w. 349-

pertinens pour dire, Mon fils est mort de ses blessures ; si ç'avait été le Ajoutons que Lucrèce aurait recouru à sa physique. Ne vous étonnez pas, eut-il dit, qu'un fils que l'on aime tendrement meurt plutôt qu'un fils dont on n'a nul soin. Celui-ci devient robuste, il s'endurcit au froid et au chaud : l'autre s'effémine par la mollesse de l'éducation, la moindre incommodité l'emporte. Un jeune homme d'un esprit extraordinaire est maladif, et meurt avant l'âge de trente ans: un sot, un lourdaud, n'est jamais malade, ou bien il guérit des plus fortes maladies, et devient fort vieux. Avez-vous tenu registre, répondrait Lucrèce, de tous les savans du premier ordre qui ont vécu quatre-vingts ans, et de tous les sots qui n'ont pas atteint l'age viril? Reprenez vos jetons, et calcules bien, vous trouverez que vos comptes n'étaient pas justes. Mais après tout, pourquoi s'étonner qu'un grand esprit ne soit pas d'une forte complexion? Il est composé d'un tissu d'atomes fin et délié : sa résistance aux autres corps doit donc être plus petite. Un gros paysan est pétri de molécules plus massives, plus entrelacées; elles doivent donc durer davantage. Si les atomes de l'imagination se meuvent avec une rapidité extraordinaire, ils dérangent et ils ébraulent les parties du cerveau, ils y font des ouvertures par où s'exhalent et s'évaporent une infinité d'atomes nécessaires à l'entretien des organes. Il faut donc que la machine s'exténue, et que les principes de la vie se gatent bientôt. Et voilà l'explication de l'axiome.

Immodicis brevis est ætas, et rara senettus (55

Telle est la loi du ciel , nul excès n'est durs-

S'il passe le commun, il passe promptement (56).

Il s'en faut bien que ces réponses, que je suppose que Lucrèce aurait pu donner, satisfassent à tout ce qui est contenu au commencement de cette remarque.

<sup>(55)</sup> Martial., lib. VI, epigr. XXIX.
(56) Voyes les Lettres de Bussi Rabutin, IP. part., lettre CCCLXIX, pag. 479, édit. de Hollande.

(I) L'invocation qui se trouve à la ou parce qu'enfin elle était mère tête de son poëme. ] M. le baron des d'Énée, d'où sortait le fondateur de Coutures observe (57) que cette in- Rome. Pour moi je soutiens que Luvocation a surpris beaucoup de savans, comme contraire à la doctrine d'Épicure. Lambin, ajoute-t-il, cite un Florentin qui prétend en avoir trouvé la raison, parce que ce philosophe ayant soutenu que nos crimes n'attiraient point la colère des dieux, non plus que nos bonnes actions leurs bienfaits, il admettait néanmoins les prières, et voulait qu'ils écoutassent celles des hommes. Je n'examine point si sous prétexte qu'Epicure a fait profession d'honorer les dieux, il est permis de conclure qu'il a fait aussi profession de les invoquer, et d'attendre qu'ils exauceraient ses prières. Il n'y a nulle conséquence de l'une de ces deux choses à l'autre. On peut estimer, respecter, vénérer un être, à cause des perfections de sa nature, sans pourtant lui adresser des prières; car on pourrait être persuadé qu'il né se mêle de rien, et qu'il ne dispense ni les biens ni les maux. Je n'examine point non plus si Épicure n'a fait semblant d'honorer la divinité , que pour s'exempter des peines établies contre l'athéisme. Je renvoie mon lecteur au traité du savant M. du Rondel (58). Mais j'ose bien assurer que Lucrèce n'a point invoqué la déesse Vénus, pour se conformer aux principes que ce Florentin attribue a Epicure, que les dieux sont dignes de nos prières encore qu'ils ne gouvernent pas le monde. Je ne suis pas du sentiment de Lambin, (c'est M. le baron des Coutures qui parle (59)) qui applaudit à ce Florentin : luimême n'explique pas mieux la chose, en ajoutant que Lucrèce ne s'est peut-lire adressé à Vénus, que suivant la coutume des poëtes, et que ce n'est point en qualité de philosophe qu'il prétendait que ses charmes ob-tiendraient de Mars la paix que les Romains souhaitaient; ou peut-être qu'Epicure, mettant le souverain bien dans la fuite de la douleur, s'était adressé à la maîtresse des plaisirs,

107/ nemarques sur le Ier. livre de Lucrèce, au commencement, pag. 340. (58) Jacob. Rondellus, de Vita et Moribus Epicuri, Amstelod., 1693, in-12. Veyes l'article Evicua, tom. VI, pag. 184, remarque (L). (59) Remarques sur le Ier. livre de Lucrèce, pag. 343.

crèce ne s'est point éloigné du sentiment d'Epicure, en invoquant Vénus : ce n'est point une saillie de poëte, ni une reconnaissance romaine; c'est une réflexion de philosophe. Il n'a point regardé la maîtresse de Mars comme une déesse, puisque luimême dans son second livre dit que Bacchus et le vin, Cérès et le blé sont les mêmes choses : il ne s'est pas non plus imaginé que Mars fût un dieu; mais comme il écrivait un poëme de la nature des choses, pouvait-il mieux s'adresser qu'à la génération qu'il entend par la mère des amours', et que tous les naturalistes ont connu pour cet appétit secret qui a été donné à chaque espèce pour sa propagation? Cela n'ôte point la difficulté; car il est sûr que Lucrèce considère Vénus selon les idées de ceux qui la prenaient pour une déesse. Il ne la regarde point comme la passion naturelle qui porte les sexes à s'unir : car selon cette notion Vénus n'est pas plus la mère d'Enée, que la mère d'Épicure; et néanmoins il la désigne d'abord par l'épithète d'Æneadum genitrix. Ce qu'il y a de plus raisonnable, ce me semble, est de dire que tout ceci n'est qu'un jeu d'esprit. Lucrèce, voyant que tous les poëtes invoquaient les muses au commencement d'un grand ouvrage, ne voulut pas que son poëme fût privé d'un ornement de cette espèce : il débuta donc par invoquer Vénus, comme la divinité la plus convenable à un physicien. Mais il ne prétendit nullement que ce fût un acte de religion, ni que la Vénus qu'il comblait de tant d'éloges fût un être qui entendît rien. C'est ainsi qu'il a invoqué dans un autre endroit, la muse Calliope (60), sans prétendre s'adresser à aucun être intelligent. Il n'a donc rien fait contre ses principes. J'aimerais autant accuser Lipse d'avoir fait un acte d'idolatrie païenne, par les vers qu'il adresse à la planète de Vénus, en faveur de

<sup>(60)</sup> Tu mihi suprema prascripta ad candida calcis

Currenti spatium promonstra callida musa Calliope, requies hominum, divilmque voluptas;

Teduce, utinsigni capiam cum laude coronam, Lucret, lib. VI, vs. 91.

notre Lucrèce d'avoir fait un acte de nihilominus, Encadum genitricem, religion, par la prière qu'il adresse à primordio sui operis, ejusque open la mère d'Enée. Notez qu'une infinité imploret, non habeo serie dicere, ennemis de tous les dieux du paganis- dem non ad Veneris sidus cœleste, invocation de Lipse ad stellam Vene- imitationem aliorum poëtarum sic rem, et l'invocation de Lucrèce, et exorsum esse, non quòd reverà aliqu'on l'a fait à dessein de convaincre Lipse d'une impiété (62); mais ce n'est qu'au cas que cette prière ne Ideòque sub hoc nomine voluptatem n était que cela.

Au reste, le Florentin dont parle se arbitror. » de cette difficulté, et cite-t-il cette » lettre? » Tycho Brahé fut consulté sur cette question par Isaac Pontanus, l'an 1596, et répondit pertinemment. Ad quæstionem illam jocosam, ditil (66), et nonnihil criticam antiqui Lucretii, cum is sectam philosophorum deos eorumque providentiam

(61) Vous les trouveres à la fin de la XXVIIe. lettre de la Ire. centurie miscellan.

(62) Georgius Thomson., in Vindice Verita-

(64) Citation (117) tom. VI, pag. 185.

(65) C'est le volume des Lettres recueillies par Jean-Michel Brutus.

(66) Voyes les Lettres publiées par M. Mat-thaus, à Leyde, l'an 1695, in-801, pag. 162.

son jardin (61), que d'imputer à inficiantium profiteretur, Venerem de poëtes chrétiens, mille fois plus quomodo hæc resolvenda sit, siquime que Lucrèce ne l'était, invoquent quod nos una cum ceteris subinde souvent les Muses ou Bacchus dans scrutamur, sed ad terrestrem illam leurs poésies. C'est pour imiter les Venerem, Æneadum, uti fingebant anciens, et non pas pour faire aucun poëtæ, matrem, et aliorum quoque acte de religion; car ils ne songent hominum genitricem pertineat..... point alors à invoquer Dieu. Notez (67). Si quid tamen in his nostri vaaussi qu'on a mis en parallèle cette lent lusus, crediderim Lucretium ad quam deam, quæ Venus appellaretur, aut ulla alia numina statueret. soit point un jeu d'esprit (63). Ce corpoream, quam etiam deum subinde nuncupare non veretur, intellexis-

M. des Coutures est le docte Pierre (K) Ils auraient raison, si... cette Victorius. M. Minutoli me l'écrivit prière fut autre chose qu'un jeu d'esl'an 1693. Voici ses paroles, plus amprit.] Avant que d'abandonner cette plement que je ne les ai rapportées matière, il faut que je dise que si dans l'article d'Épicure (64). « Il y a Lucrèce avait invoqué ou Vénus ou » dans le même recueil (65), à la Calliope, avec la persuasion que sa » page 19, une lettre de Pétrus Vic-» torius à Jean della Casa, archevê— il se serait contredit d'une manière » que de Bénévent, qui roule sur la tout-à-fait indigne, non-seulement » question si le poëte Lucrece, qui d'un philosophe, mais même d'un » dans le commencement de son poë- homme médiocrement capable de rai-» me invoque Vénus, ne pèche pas sonnement. Car à peine a-t-il fini » en cela contre la doctrine d'Épicure cette prétendue invocation de la mai-» son patron, et si cela est compati
» ble avec cette inaction qui est attri» ble avec dieux par ce philosophe. cient, et ne se mèlent de rien (60); » M. du Rondel, dont je n'ai pas lu et dans tout son livre il prend à tâche » l'ouvrage, qui fait l'apologie d'Epi- d'expliquer les phénomènes de la » cure à cet égard, fait-il mention nature par le mouvement des atomes, et de réfuter ceux qui y font intervenir le ministère des dieux. On ne peut point inférer de là, ni qu'il n'ait point cru leur existence, ni qu'il n'ait point eu du respect et de la vénération pour eux; car selon ses principes il n'est point absurde qu'il se soit formé des êtres beaucoup plus parfaits que l'homme, et contens de leur condition, et nullement curieux ou de savoir, ou de réformer les actions et les affaires d'autrui : et

<sup>(63)</sup> Autergò tu ludis in precibus, et votis ad Venerem: aut Venus est tibi verus deus. Idem, ibid., pag. 2.

<sup>(67)</sup> Ibid., pag. 163.

<sup>(68)</sup> Nam tu sola potes tranquilla pace juvare Mortaleis: quoniam belli fera mænera Mari Armipotens regit : in gremium qui sape tuen

Reficit, aterno devinctus vulnera amoris. Lucret., lib. 1, vs. 32.

<sup>(69)</sup> Voyes la remarque (E), citation (26).

comme il est très-certain que nous vait compatir qu'avec l'estime, le admirons avec beaucoup de vénéra-respect, les-louanges des dieux; et tion le mérite de quelques grands nullement avec les prières, les sacrihommes, sans avoir jamais reçu d'eux sices et les actes de pénitence. Ainsi quait dans Rome, les vœux, les sacrifices, les fêtes, etc. Il se présente ici une réflexion à faire sur la conduite des prêtres athéniens par rapport à Épicure. Ils ont fait punir en divers temps les philosophes qu'ils un grand procès à Anaxagoras pour un simple acte de profanation (70). D'où vient donc qu'ils ne harcelèrent point Épicure? Fut-ce à cause qu'il ne se brouilla jamais avec eux par quelque intérêt personnel, par quelque offense personnelle, comme avaient fait peut-être ceux qu'ils poursuivirent, et que peut-être ils n'accusèrent d'irreligion que pour contenter leurs passions particulières sous le manteau de la piété? Fut-ce à cause qu'Epicure eut la politique de se conformer au culte public, et de l'approuver hautement? Je crois bien qu'ils étaient capables de se contenter de l'exterieur, comme l'on fait aujourd'hui, sans vouloir fouiller dans les pensées; mais ne fallait-il pas comme aujourd'hui que cet extérieur fût conservé jusque dans les livres et dans les leçons? Souffraient-ils qu'on dogmatisat dans son école le contraire de ce qu'on disait dans les rues et dans les temples? Il est difficile de s'imaginer cela. Cependant le système d'Epicure combattait formellement et clairement le culte des dieux, tel que les Athéniens le pratiquaient : il ne pou-

(no) Miror cur Anaxagoras reus factus sit, quia solem esse dixit lapidem ardentem, negans utique Deum, cium in eddem civitate glorid floruerit Epicurus, vixeritque securus, non solium solem vel ullum ryderum Deum esse non credens, sed nec Jovem nec ullum Deorum onnino in munda habitate cortendens, and acceptance. in mundo habitare contendens, ad quem preces hominum supplicationesque perveniant. August., de Civit. Dei , lib. XVIII, cap. XLI.

aucun bienfait, ni sans en attendre tous les inconvéniens que l'on pouaucune faveur, ou en craindre nul vait craindre de l'athéisme, l'anéanmauvais office, rien n'empêche que tissement de la confiance en la proles sectateurs d'Épicure n'aient effec- tection du ciel, la destruction de tivement vénéré les dieux. Mais on l'espérance d'être heureux en bien peut très-bien inférer du système de vivant, et de la peur d'être malheu-Lucrèce, que cet homme n'a point reux en vivant mal; tous ces incondû les invoquer, et qu'il a dû regar- véniens, dis-je, sans en excepter un der comme une chose très-inutile seul, coulaient aussi naturellement tout le culte de religion qui se prati- et aussi nécessairement de la doctrine d'Épicure que de la doctrine des athées. Les esprits le moins pénétrans comprennent très-bien, que tous les usages de la religion sont fondés, non pas sur le dogme de l'existence de Dieu, mais sur le dogme de sa proviaccusaient d'athéisme, et ils firent dence : puis donc qu'Épicure a été souffert dans une ville où l'on punissait les athées, il s'en suit que l'acception de personnes y avait lieu, et qu'on y avait double poids et double mesure; ou que les Athéniens, si fins et si déliés dans le reste, étaient fort stupides sur le chapitre de la religion. Ils se laissaient jouer comme des enfans : ils ne s'apercevaient pas qu'en dogmatisant comme Epicure, on se moquait d'eux si l'on protestait que l'on approuvait l'usage des sacrifices et des prières, et toutes les autres parties du culte public. Cette raison-là me paraîtrait forte pour prouver que ce philosophe a dogmatisé la providence de Dieu, comme le prétend M. du Rondel; elle me paraîtrait, dis-je, bien forte, si je ne voyais que Lucrèce, combattant manifestement la providence, sans détour ni équivoque, et sans qu'on puisse former pour lui les apologies que l'on forme pour Epicure, a vécu dans une entière tranquillité à Rome, ville qui n'était pas moins jalouse de la religion, ni moins sévère contre les impies, que le peuple athénien. Notez en passant que les bonnes mœurs de tout homme qui reconnaît comme Lucrère l'existence, la sainteté, le bonheur, l'immortalité de Dieu, sans reconnaître sa providence, sont une aussi bonne preuve de cette thèse, l'athéisme n'est pas nécessairement conjoint avec les mauvaises mœurs, que la preuve que l'on tirerait de la honne vie de ceux qui nieraient tout à la fois la

providence de Dieu et son existence : car il est visible que la foi de l'existence, sans la foi de la providence, ne peut pas être un motif à la vertu,

ou un frein contre le vice.

(L) Il a conformé son style au langage commun, et aux sentimens.... populaires. ] Je n'en donnerai que deux exemples. Il croyait que le ciel et la terre ne dureraient pas toujours ; et il annonce à celui à qui il a dédié son livre, que peut-être la destruction de ce monde arriverait de leur vivant : fasse la Fortune qui gouverne toutes choses, ajoute-t-il, que ce malheur soit détourné loin de nous!

. . Dictis dabit ipsa fidem res Forsitan, et graviter terrarum motibus orbis Omnia conquassari in parvo tempore cernes : QUOD PROCUL A NOBIS FLECTAT FORTUNA (71) GUBERNANS [

Et ratio potitis, quam res persuadeat ipsa, Succidere horrisono posse omnia victa fra-

Il est visible que le vœu, ou le souhait, ou la prière, qu'il pousse ne venait que de l'habitude qu'il avait prise de parler comme les autres. Il se trouvait tous les jours avec des personnes dont le langage était parsemé de parenthèses que l'on aurait pu appeler dévotes, si elles n'eussent été plutôt un effet de la coutume, qu'un acte de réflexion. Sa femme, sa servante, ses amis, tous les Romains en général, étaient stylés à mêler un vœu dans le récit de quelque mauvais présage ou de quelque triste accident. Deus avertat, Dieu nous en garde, disaient-ils. Si un tel malheur arrivait, quod abominor, ce qu'à Dieu ne plaise. Les auteurs se servaient aussi de ces façons de parler,

Di, prohibete minas, Di talem avertite casum (73).

Je ne doute pas que Lucrèce, accoutumé dès l'enfance à ces formules du . discours, ne s'en servît dans ses entretiens familiers, ou sans correctif, ou en substituant le mot de Natura, de Fortuna, à celui de Deus. C'est ainsi que les protestans ont substitué la parenthèse Dieu veuille avoir son âme, à celle de que Dieu absolve. Les catholiques romains se servent de celle-ci quand ils font mention de

(71) Quelques manuscrits ont Natura C'est la même chose quant au sens. Voyes le Commentaire de Lambin, in hunc locum, pag. m. 593. (72) Lucret., lib. V, vs. 105, pag. m. 255. (73) Yirgil., Ea., lib. 111, vs. 265.

leurs parens décédés; mais comme elle ne conviendrait pas à ceux qui nient le purgatoire, les protestans ne l'ont point admise, et se sont néanmoins accommodés à la couturae par une phrase située comme l'autre, et tournée selon leurs maximes de religion. Lucrèce se trouvant accoutumé, et par ses lectures, et par ses conversations, à l'usage de cette sorte de parenthèses, inséra le vœu ou le sou-hait que l'on a vu ci-dessus. Rien n'était plus inutile que cela dans l'hypothèse qu'il soutenait, et l'on ne peut pas prétendre qu'il ignorât l'incompatibilité d'un pareil vœu avec la doctrine des atomes ; il savait trop bien que la Nature ou la Fortune. qui les poussait, n'était pas capable de changer, ou de retarder leur cours, ni d'entendre même les souhaits des hommes. Si la fuite de leur mouvement devait amener bientôt la ruine du monde, cette ruine était inévitable; les prières les plus dévotes du genre humain, les sacrifices et les processions n'y pouvaient appor-ter le moindre délai. D'où vient donc que Lucrèce invoque en quelque facon la Nature ou la Fortune, afin qu'elle renvoie à un autre temps la destruction de la terre? C'est qu'il parlait quelquefois selon le style courant. Notons que le dogme de la fatalité n'exclut pas tous les souhaits; çar, sans s'écarter de ses principes, Épicure aurait fort bien pu souhaiter que la disposition des atomes fût favorable à sa santé. Il n'aurait pas pu demander qu'elle changeat, mais désirer seulement que leur nature les eût amenés à un tel, ou à un tel point. Lucrèce va plus avant, comme il paraît par ses expressions. Voilà le premier exemple que je veux donner.

Le second n'est pas éloigné de celui-là, vu qu'immédiatement après les six vers que j'ai rapportés, on trouve ceci:

Qua prius aggrediar quam de re fundere fata

Sanctius, et multo certa ratione magis, quan Pythia, que tripode è Phæbi lauroque pro-fatur;

Multa ubi expediam doctis solatia dictis (74). Il promet là des oracles beaucoup plus certains que ceux de Delphes, et il s'était servi ailleurs du même

(74) Lucret. , lib. F, vs. 111.

comparatif pour relever l'importance de la doctrine des anciens philosophes de la Grèce.

Quamqu'àm multa ben'è ac divinitus invenientes Ex adyto tamqu'àm cordis responsa dedere Sanctius, et multo certa ratione magis, quam Pythia, qua tripode ex Phabi, lauroque pro-fatur (75).

Qui ne voit que dans l'un et l'autre de ces deux passages il s'exprime selon les idées du peuple, et non pas selon les principes de sa secte? Car selon lui les réponses de la prêtresse d'Apollon ne pouvaient être que les fantaisies d'un cerveau malade, ou d'un imposteur ignorant. Il ne reconnaissait aucune divinité dans les oracles : ce n'était donc pas donner une grande idée d'un dogme philo-sophique, que d'assurer qu'il était meilleur que les oracles de Delphes. C'est comme si nous disions aujourd'hui, que les pensées de M. Descartes sont plus dignes d'attention que les prophéties de ces diseuses de bonne aventure qui courent de lieu en lieu. Il est donc clair que Lucrèce accommodait son langage aux opinions populaires, et que l'on serait coupable d'une chicanerie ridicule, si l'on soutenait que la force de la vérité lui arracha quelquefois des confessions qui renversaient son système, et qui le convainquaient de se contredire grossièrement ; que par exemple il a reconnu en deux endroits de ses poésies, qu'il y avait quelque chose de divin, d'inspire, de surnaturel et de prophétique , dans les oracles d'Apollon.

(M) On prétend qu'il a été disciple de Zénon. Ceux qui ont critiqué cela n'ont pas trop bien réussi. Si l'on admet une fois le sentiment de ceux qui disent que Lucrèce fut envoyé à Athènes pour y étudier, onne pourra guère révoquer en doute qu'il n'ait été l'un des disciples de Zénon, le chef de l'école d'Epicure en ce tempslà. Aussi voyons-nous que Lambin et Gifanius joignent ensemble ces deux opinions: Credibile est Lucretium... sese Athenas coutulisse ibique Zenonem illum epicureorum coryphæum audivisse (76). Voila ce que dit Lambin, et voici les paroles de Gifanius

itaque his videtur usus præceptoribus Titus, quos etiam Atticus paulò licet hoc poëta grandior audivit. M. le baron des Coutures a suivi les mêmes traces: il est vraisemblable, dit-il (78), que Lucrèce... alla à Athènes, où Zénon qui était l'honneur de la secte épicurienne, s'était acquis une estime générale. On a inséré dans la Bibliothèque Universelle (79) une lettre qui contient quelques remarques contre ce baron. La dernière est celle-ci : Enfin la 5º bévue est que Zénon est dit avoir été l'honneur de la secte épicurienne, au lieu qu'il est reconnu pour le chef des stoïciens. Le censeur n'a pas pris garde qu'il y a eu plus d'un Zénon : il a cru qu'on avait voulu parler du fondateur des stoïques, et sur ce pied-là il devait trouver dans les paroles qu'il criti-quait une insigne faute de chronologie dont il ne parle pas. Zénon, le chef des stoïciens, mourut la 1re. année de la 129e. olympiade; il faut donc dire que sa mort a précédé de plus de 160 ans la naissance de Lucrèce. On devait donc soupçonner que l'auteur que l'on censurait avait eu en vue un Zénon différent du fondateur des stoïques; et si ce soupçon avait engagé à quelques recherches, on aurait trouvé un fameux épicurien nommé Zénon (80), qui enseignait dans Athènes au temps de Lucrèce. (N) En réfutant M. Moréri.] 1°.

(77): Præerant hortis eo tempore

Zeno acriculus ille senex et Phædrus

homo, ut Cicero ait, humanissimus,

Il ne devait pas dire que notre poëte s'appelait T. Carus Lucrèce. Carus n'était point son nom, mais son surnom, cognomen; 2º. par ces mots, Romain de nation, Moréria voulu dire sans doute que Lucrèce était né à Rome. C'est mal exprimer sa pensée; car où est l'auteur exact qui ferait difficulté de soutepir que Cicéron et Tite-Live sont Romains de nation, comme Démosthène et Thucydide sont Grecs de nation? 3°. On n'a nulle preuve que Lucrèce soit né à Rome ; il ne fallait donc pas lui donner affirmativement cette patrie, comme a

<sup>(75)</sup> Idem, lib. I, vs. 737, pag. 40, 41. (76) Lambinus, in Vita Epicuri.

<sup>(77)</sup> In Vita Epicuri. (78) Dans la Vie de Lucrèce. (79) Tome XXII, pag. 185, 186. (80) Il était de Sidon. Pages Jonsius, de Scriptor. Histor. Philosoph., pag. 112.

fait Moréri; 4°. encore moins fallaitil dire que Lucrèce témoigne lui-même qu'il était natif de Rome. Je n'ai trouve dans Lucrèce qu'un passage sur quoi l'on se puisse fonder, pour dire qu'il se donne cette patrie; mais ce passage n'est d'aucune force. Le voici,

Funde, petens placidam Romanis incluta pacem,

Nam neque nos agere hoc patrial tempore iniquo Possumus aquo animo (81).......

Cicéron, Tite-Live, Florus, Sénèque, n'eussent point parlé autrement, eux qui étaient nés hors de Rome. Tous les habitans d'un pays pourraient dire dans un temps de guerre civile, que leur patrie est affligée, encore que le lieu particulier de leur naissance fût exempt du malheur public. De plus savans hommes (82) que Moréri ont affirmé ce qu'il affirme : M. Morhof plus sage qu'eux, me dira-t-on, s'est servi de la particule peut-être; mais il est sûr que son *fortè* se rapporte à un autre doute : nous le pouvons donc compter entre ceux qui disent positivement que Lucrèce vint au monde dans Rome même (83). 5°. Il ne fallait pas affirmer que les parens de Lucrèce l'envoyèrent étudier à Athènes. Il y a, je l'avoue, beau-coup d'apparence à cela; mais ensin, puisqu'on n'en a nulle preuve, il n'en fallait parler qu'en conjecturant, ou tout au plus il se fallait contenter de dire qu'on n'en doutait point. C'est ce qu'a fait Gifanius. Adolescentulus autem, dit-il, quin a parentibus, seu propinquis, considerata ejus ad bonas artes nate pene divind indole, Athenas more patrio sit missus, Athenas non ita pridem a P. Sulla crudeliter vastatas, non dubito; postulat hoc Romanorum consuctudo. ac doctrinæ ratio (84). 6°. Il n'est pas vrai que Velleius Paterculus et Cicéron aient dit que l'éloquence de Lucrèce le rendait le plus sublime des

(81) Lucret. , lib. I , vs. 41.

(84) In Vita Lucretii.

poëtes de son temps. Cicéron ne parle qu'une fois de lui, et l'on ne sait pas encore certainement si les louanges qu'il lui donne sont grandes ou mé-diocres; car on est fort partagé sur la leçon de son passage (85): les uns (86) y trouvent qu'il n'y avait pas beaucoup d'esprit dans le poëme de Lucrèce, mais que néanmoins il y avait beaucoup d'art; les autres (87) y trouvent que cet ouvrage brillait de grands traits d'esprit, et que néanmoins l'art y paraissait heaucoup. Se rangeant tant qu'on voudra à la leçon la plus favorable, on ne trouve point que Cicéron dise ce que Moréri lui áttribue. Quant à Velleius Paterculus, il s'est contenté de mettre Lucrèce dans la liste des grands esprits, eminentium ingeniorum notare tempora (88): il n'en a rien dit de particulier. 7°. Ce n'est pas une petite faute que de dire qu'une femme nommée Luci-lia fit avaler à Lucrèce un philtre amoureux qui le fit tomber dans une étrange frénésie. C'est avoir omis une circonstance capitale, savoir qu'on dit que Lucilia était femme de Lucrèce (89), 8°. Il n'est pas vrai que Cicéron dise que Lucrèce Ofella. . . était plus propre à faire des harangues qu'à prononcer des jugemens (90). 9°. Cicéron, Velleius Paterculus, et César ne parlent point d'un autre qui était apparemment frère ou oncle du poëte. Il est bien vrai que celui dont Cicéron et César parlent, celui-là dans ses lettres à Atticus (91), celuici dans la guerre civile, est le même homme : mais celui dont Velleius Paterculus parle est différent de celuila, et apparemment ne diffère point de celui qui haranguait mieux qu'il ne plaidait.

(85) Lucretii poëmata, ut scribis, lita sunt multis luminibus ingenii, multer tamen artis. Cicero, ad Quinctum fratrem, lib. II, epist. XI. Quelques-uns prétendent qu'il faut mettre non ita et non pas lita.

(86) Charles Étienne, Glandorp, Lloyd, Hofman, Baillet, Pope, Blount, etc.

(87) Tanaquillus Faber, le baron des Couts-

(00) Voyen, dans ce volume, pag. 404, la fin de la remarque (A) de l'article Lucaica. dame romaine.

(91) Epist. IV, lib. VIII.

<sup>(82)</sup> Lambinus et Gifanius, in Vita Lucretii. Thomas Creech, præfat. Lucretii Onoxii editi z6q5.

<sup>(83)</sup> Ecquos ergò in tota hac aured etatis classe qua potissimum hec censeri debebat urbanitas, Romanos habebimus prester duos forte Lucretium et J. Cæsarem. Morhouus, de Pata-vinitate Liviana, pag. 156.

<sup>(83)</sup> Lib. II, cap. XXXVI.
(83) C'est à elle qu'on applique ces pareles:
Livis virum suum occidit quem nimis oderst.
Lucilia suum, quem nimis amaverat. Lloyd les
attribus à Sénèque, mais elles n'en sont point.

(0)..... et quelques autres écri- dition de la version de Lucrèce futsar et de Cicéron. Il faut qu'il se soit servi d'une édition différente de celle que j'ai consultée, où j'ai trouvé ces paroles, hoc non dubitanter affirmabo nullum in tota lingua latina scriptorem Lucretio latinè meliùs esse locutum: non M. Tullii, non C. Cæsaris orationem esse puriorem (92). C'est à Pierre Victorius que l'on pourrait imputer quelque chose de semblable; car il préférait haute-ment Lucrèce à Virgile (93). Il est surprenant, après le passage qu'on vient de voir, que l'on accuse Lambin de dire qu'il trouve méchante la latinité de Lucrèce. Quo respexit fortè Dionysius Lambinus cum Lucretium malum latinitatis autorem vocat, quá tamen cum sententid ille minime audiendus est (94). Borrichius suppose que Ciceron , Aulu-Gelle et Scaliger ont loue Lucrèce de s'être servi d'une très-pure latinité : Certè purissimæ latinitatis esse omnia in confesso est... du style. Glandorp (96) se trompe, quand il suppose que Lucrèce a suivi les sentimens d'Empédocle : s'il avait pris garde au Ier livre de Rerum Naturd, où Empédocle est réfuté, il n'aurait point dit cela.

(P) La traduction.... de M. l'abbé de Marolles n'aurait pas eu le destin qu'elle eut. La reine Christine l'aurait remercié de la dédicace d'un si beau livre. Son silence mortifia sans doute l'abhé, qui ne laissa pas d'être bien content de son travail. Il faut l'entendre lui-même (97). Quand l'é-

(92) Lambinus, in Vita Lucretii, sub fin. Poyes aussi ses Notes sur Horace, od. V, l II.

vains.] Voyez ci-dessus la remarque achevée, le brave M. du Morkier, (B). M. le baron des Coutures fait pour qui j'ai toujours eu tant d'esdire à Lambin, que l'élocution de time, trouva bon que j'en fisse un Lucrèce est préférable à celle de Cé-présent à la reine Christine de Suède (98): toutesois cela ne servit de rien, et je ne sais pas même si e'le reçut le livre que M. Hérauld, qui faisait ici ses affaires avec tant de soin et de fidélité, m'assura de lui avoir enνογέ. Du moins n'en ai-je point recu de réponse, contre la coutume de cette princesse, qui était alors assez libérale de ses complimens aux gens de lettres. Quoi qu'il en soit, le livre n'a pas laissé d'être assez bien acna pas tuisse a cure assess vien ac-cueilli du public : et j'ai vu quelques savans hommes, M. le conte de Pa-gan, feu M. le Pailleur, le docte M. d'Avisson, M. de la Courvée, médecin de la reine de Pologne, et quelques autres, qui m'en ont remercié pour l'intéret du public, après avoir satisfait en quelque façon aux disficultés qu'on y pouvait former à cause de la doctrine de ce poëte, dans son troisième volume, où il traite de la nature de l'âme. Je l'ai depuis fort corrigé, et mis en bien meilleur état laudaturque hoc nomine Ciceroni, pour en faire une seconde édition. Gellio, Scaligero, aliis (95). Nous M. l'abbé de Marolles n'entendait pas avons vu ci-dessus que l'éloge de assez bien la langue latine, et la Cicéron n'a nul rapport à la pureté physique d'Épicure, pour réussir dans une telle version. Cependant elle a été imprimée deux fois; 1º. l'an 1650, dédiée à la reine de Suède; 2°. l'an 1663, augmentée de la traduction du X°. livre de Diogène Laërce, et dédiée à M. le premier

président. (Q) Plutarque critiqua Épicure séverement.] Pour commenter avec ordre ces paroles-là, il faut d'abord représenter le but d'Epicure et de Lucrèce. Ils se proposent de prouver qu'il ne faut point craindre la mort. que la mort n'est rien, que nous n'y avons aucun intérêt, qu'elle ne nous concerne pas.

Nil igitur mors est, ad nos neque pertine t hilum (99).

Leur preuve était prise de ce que les choses dissoutes ou séparées ne sentent point, et que les choses qui ne sentent pas ne sont rien à notre égard. Voici les paroles d'Épicure Ο θάνατος ούδεν πρὸς κμάς τὸ γὰρ δια-

Voyes aussi ses Notes sur Horace, od. V. 1 II.

(33) Passant par Florence, j'avais rencontid un commentaire de Victorius, sur un livre d'Aristote, dans lequel ce commentatrur chagrin accuse Virgule: quelle entreprise, bon dieu! et quels attentats! de prendre des mots les uns pour les autres, et d'être moins pur et moins fain que Lucrèce. Balsac, troisième défense à Ménaudre, pag. m. 405 des OEuvres diverses.

(34) Morbolius, de Patavin. Livians, p. 156.

(35) Borrichius, de Poètis latinis, pag. 45.

(36) Ouomast, pag. 557.

(37) Marolles, Mémoires, pag. 186, 187, à l'ann. 1650.

<sup>(98)</sup> C'est-à-dire, que je le lui dédiasse. (99) Lucret., lib. III, vs. 842, pag. m. 172.

प्रतिहर क्षेत्रकान्त्रियारों. यह वृष्ट क्षेत्रकान्त्रियारक्षेत्र रहेत्। πρὸς ἡμᾶς (100). Plutarque (101) trouvait que ce philosophe faisait là un trės-mauvais syllogisme, et qu'il y manquait une proposition nécessaire, savoir celle-ci, la mort est la séparation du corps et de l'âme, o baravos Luxus καὶ σώματος διάλυσης. Aulu-Gelle, prenant le parti d'Epicure, convient que le syllogisme, pour être en forme, devait contenir cette proposition-là; mais il soutient qu'Epicure ne s'étant pas engagé à conformer son raisonnement aux règles syllogistiques, l'a supprimée tout expres, parce qu'elle était assez connue par elle-même. Et il ne faut pas trouver étrange que la conclusion ait été mise non pas à la fin, mais à la tête de l'argument ; car il est arrivé plusieurs fois au philosophe Platon de raisonner de cette manière, c'est-à-dire de renverser l'arrangement des propositions du syllogisme. Voilà ce que répond Aulu-Gelle à la censure de Plutarque. Il n'a pas été au fait, et on le critiqua durement au XVI<sup>e</sup>. siècle. On l'accusa d'avoir montré sa folie en voulant couvrir celle d'autrui, et de n'avoir pas même entendu de quoi il était question: Nactus autem est patronum (Epicurus) *tali prorsùs cliente dignum* Gellium: qui d'um alienam stultitiam tegere vult, prodit suam. Tantum enim abest ab eo defendendo, ut ne intellexisse quidem videatur, quid in eo reprehenderetur (102). On aurait pu ajouter qu'il ignorait en général ce que c'est qu'un syllogisme ; car il suppose que réellement celui d'Epicure est conforme aux règles, et que pour l'être formellement il suffit d'y insérer la proposition que l'auteur a sous-entendue. Or voici quel serait ce syllogisme, en y ajoutant ce qu'Epicure a sous-entendu.

La mort est la dissolution du corps et de

Ce qui est dissous ne sent point, et ce qui ne sent point ne nous touche pai Donc la mort ne nous touche pas.

Ce syllogisme ne vaut rien du tout, puisqu'il contient quatre termes ma-

(100) Diog. Laërt., lib. X, num. 139. Aulus. Gellius, lib. II, cap. VIII, pag. m. 55.
(101) Plut., lib. II de Homero, apud Gellium, ibidom.
(102) Muretus, Variar. Lect., lib. XI, cap.

XVI, pag. m. 1080.

(dialectices) ignoratione ruebat in dicendo: sæpèque aliquid probare aggressus, ea sumebat, quibus datis ac concessis, id tamen quod probare instituerat, non concluderetur. Quale est, quod cum docere vellet, mortem nihil ad nos pertinere, ita ratiocinabatur : Ο θάνατος οὐδεν πρὸς μμᾶς τὸ yap shavely avaioust is it is stated to yap shavely avaious is a vaious rour oisis which what. Neque enim sequitur, si id quod dissolutum est, sensu vacat, ideireo ipsam quoque dissolutionem non sentiri. Neque mors est to slavely, and auti i sia-Avois. Meritòque Plutarchus secundo librorum, quos de Homero composuit, imperfecte, atque præpostere, atque inscite syllogismo usum esse eum dixerat : non quòd prætermisisset illud λημμα, ο θάνατος ψυχής και σώματος διάχυσις: quo addito, nihilò magis efficietur, quod ipse voluit : sed quod, stupiditate quadam, et crassitudine ingenii, non pervidisset, quantum inter id, quod dissolutum est, et ipsam dissolutionem interesset (104). Et pour nous convaincre que le défaut qui a été reproché à Épicure par Plutarque, ne consiste pas dans la simple suppression de la majeure, il rapporte un passage d'Alexandre d'Aphrodisée (105), où l'argument d'Épicure est censuré précisément comme il suppose que Plutarque le critiqua. Je ne saurais me persuader que Plutarque cut voulu se mettre en frais pour la censure d'une chose (103) Voyes, dans les Notes de Gassendi sur le Xe, livre de Diogène Laërce, Oper. tom. V, pag. 131, quelle forme on peut donner à cet argument d'Épicure. (104) Muretus, Var. Lect., lib. XI, cap. XVI, pag. 1079. VI, pag. 1079. (105) Ex Commentario in primum. Topicarum

nifestement et sans équivoque (103).

Il faut donc croire que l'objection

de Plutarque n'était pas fondée sur

la suppression de la majeure, comme

le prétend Aulu-Gelle, mais sur ce

que la majeure qu'on sous-entendait, n'était nullement un principe dont

on pût tirer la conclusion. C'est assurément la mauvaise qualité de ce

principe, et vous voyez clairement

qu'après avoir accordé la majeure et

la mineure du syllogisme que je viens

de rapporter, on en peut nier la con-

séquence. Muret s'emporte là-dessus

contre Epicure, et le traite d'un im-

pertinent dialecticien. Illius artis

dont les meilleurs dialecticiens se peuvent servir. Rien ne leur défend de se servir de l'enthymème, qui est un syllogisme mutilé, ou de la majeure, ou de la mineure. On l'emploie sur les bancs encore aujourd'hui, sans que les plus grands esclaves des formalités de la dispute y trouvent rien à redire, pourvu que la proposition sous - entendue soit telle qu'il faut; mais quelles huées ne feraient-ils pas si elle était défectueuse comme celle dont il est ici question? Développons-en le paralogisme.

Epicure et Lucrèce supposent que la mort est une chose qui ne nous concerne pas, et à laquelle nous n'avons aucun intérêt. Ils concluent cela de ce qu'ils supposent que l'âme est mortelle, et par conséquent que l'homme ne sent plus rien après la séparation du corps et de l'âme.

Nil igitur mors est, ad nos neque pertinet hilum, Quandòquidem natura animi mortalis habe-

tur: Et velut anteacto nil tempore sensimus ægri, Ad confligendum venientibus undique Pænis;

Ad confligendum venientibus undique Pænis; Omnia cum belli trepido concussa tumultu , Horrida contremuere sub altis ætheris auris ; In dubioque fuit sub utrorum regna cadendum

Omnibus humanis esset, terraque marique : Sie ubi non erimus, cum corporis, atque animat

Discidium fuerit, quibus è sumus uniter apti, Scilicet haud nobis quidquam, qui non erimus

Accidere omninò poterit, sensumque movere: Non si terra mari miscebitur, et mare calo (106).

Ils ont raison de dire que rien de tout ce qui peut arriver à l'homme lorsqu'il ne sent plus ne le concerne; car c'est toute la même chose à l'égard de la statue de Socrate , de la mettre en pièces, ou de briser la statue de César. Puis donc que la rupture de la statue de César n'intéresse en rien la statue de Socrate, celle-ci n'a nul intérêt à sa propre destruction : elle n'en voit rien, elle n'en sent rien, non plus que si l'on brûlait un arbre sous le pôle méridional. Mais ils ne laissent pas de donner dans le sophisme par deux endroits. Ils ne peuvent point nier que la mort n'arrive pendant que l'homme est doué encore de senti-

(106) Lucret., lib. III, vs. 842, pag. 172.

ment. C'est donc une chose qui concerne l'homme, et de ce que les parties séparées ne sentent plus, ils ont eu tort d'inférer que l'accident qui les sépare est insensible (107). Voilà donc leur première inconséquence; ils ont conclu des parties séparées à la séparation même : celleci pouvant être douloureuse, et accompagnée de mille sortes de sentimens importuns, est un mal qui appartient proprement et réellement à l'homme, et cela en vertu même de leur principe, que si les morts n'ont nul intérêt à leur état, c'est à cause qu'ils ne sentent rien. Le second défaut du raisonnement de ces philosophes est qu'ils supposent que l'homme ne craint la mort que parce qu'il se figure qu'elle est suivie d'un grand malheur positif. Ils se trom-pent, et ils n'apportent aucun remede à ceux qui regardent comme un grand mal la simple perte de la vie. L'amour de la vie est tellement enraciné dans le cœur de l'homme, que c'est un signe qu'elle est considérée comme un très-grand bien ; d'où il s'ensuit que de cela seul que la mort enlève ce bien, elle est redoutée comme un très-grand mal. A quoi sert de dire contre cette crainte : vous ne sentirez rien après votre mort ? Ne vous répondra-t-on pas aussitôt, c'est bien assez que je sois privé de la vie que j'aime tant; et si l'union de mon corps et de mon âme est un état qui m'appartient, et que je souhaite ardemment de conserver, vous ne pouvez pas prétendre que la mort qui rompt cette union est une chose qui ne me regarde pas. Concluons que l'argument d'Épicure et de Lucrèce n'était pas bien arrangé, et qu'il ne pouvait servir que contre la peur des peines de l'autre monde. Il y a une autre sorte de peur qu'ils devaient combattre; c'est celle de la privation des douceurs de cette vie. lls eussent pu dire qu'à tout prendre l'insensibilité des morts est un gain

(107) Epicurus... negavit mortem ad nos pertinere; quod enim dissolvitur, inquit, sensu caret, et quod sensu caret nihil ad nos. Dissolvitur autem et caret sensu non ipsa mors, sed homo qui eampatitur. At ille ei dedit passionem cujus est actio. Quòd si hominis est pati mortem, dissolutionem corporis et peremplionem sensils, quam ineptum, ut tanta vis ad hominem non pertinere dicatur? Tertull., de Animã.

vic surpassent les biens, comme l'ont sons le même de tous les états où cru beaucoup de gens, soit qu'ils ne nous pourrons nous trouver à l'a-fassent que les égaler, c'est un avan- venir. tage que d'être insensible; car il n'y a point d'homme bien éclairé sur ses intérêts, qui ne préférât quatre heures de hon sommeil, à deux heures de plaisir, et à deux heures de déplaisir, l'un egalant l'autre (108).

Voyons un nouveau paralogisme de Lucrèce. Il prétend que la mort ne nous concernerait pas quand même le sentiment subsisterait dans les parties dissoutes, ou quand même le hasard produirait avec le temps une nouvelle réunion du corps et de l'âme. Sa raison est que nous · sommes un composé d'âme et de corps, et qu'ainsi rien ne nous concerne que ce qui nous appartient, en tant que nous sommes ce composé. Comme dopc l'âme séparée du corps n'est point un homme, ce qu'elle pourrait sentir en cet état-là ne serait point un sentiment d'homme; et sous prétexte que l'âme de Scipion serait malheureuse après la mort de Scipion, il ne serait pas vrai de dire que Scipion serait malheureux. Je me sers de cet exemple, quoiqu'il ne soit pas contenu dans ces paroles de Lucrèce :

> Et si jam nostro sentit de corpore, postquam Distracta'st animi natura, animæque potestas: Nil tamen hoc ad nos, qui cœtu, conjugioque Corporis alque anima consistimus uniter ap-

Il croit possible que les mêmes atomes dont un homme a été composé, et qui se dissipent par la mort, reprennent avec le temps la même situation, et reproduisent un homme: mais il veut que les accidens de ce nouvel homme ne concernent en aucune manière le premier : l'interruption de la vie, ajoute-t-il, est cause que nous n'avons aucun intérêt à ce qui arrivera, en cas que les siècles à venir nous redonnent la même nature humaine que nous

(108) Voyes Lucrèce, liv. III, vs. 913 et mivans; où il recourt à la comparaison du som-meil, pour réfuter ceux qui allèguent les biens dont la mort nous prive. Il réfute aussi très bien les autres raisons de ceux qui se s'dchent de

(109) Lucret. , ubi suprà , vs. 855, p m. 173.

plutôt qu'une perte ; car on y gagne avons eue. L'état où nous étions l'exemption des malheurs de cette autrefois nous est aujourd'hui une vie. Or, soit que les maux de cette chose entièrement indissérente : di-

> Nec, si materiam nostram conlegerit etas Post obitum, rursumque redegerit, ut sita

> Alque iterum nobis fuerint data lumina vita , Pertinent quidquam tamen ad nos id quoque factum

> Interrupta semel cum sit repetentia nostra, Et nunc nil ad nos de nobis attinet, antè Et nunc nu ao nos activos activos Qui fuinnus, nec jam de illis nos afficii angor, Quos de materia nostra nova proferet mtas. Nam cium respicias immensi temporis omne Proteritum spatium, tum motus material Multimodi quam sint; facile hoc adcredere possis,

> Semina sapè in eodem, ul nunc sunt, ordine posta : Nec memori tamen id quimus deprendere

mente. Inter enim jecta'st vitai pausa , vagèque Deerrdrunt passim motus ab sensibus omnes (110).

Si Lucrèce a espéré de persuader ces deux points de physique aux personnes qui savent approfondir une question, il s'est mal servi de ses lumières. Voici un exemple qui nous le fera voir clairement, quoique je le suppose à plaisir. Représentonsnous une montre, et supposons qu'elle est animée, et qu'elle sent, et qu'elle connaît ce que l'horloger lui dit. Supposons après cela qu'il lui annonce qu'il s'en va la démonter, et qu'il ne laissera pas deux roues l'une proche de l'autre ; mais qu'universellement toutes les pièces seront séparées, et mises chacune à part dans une boëte; que le sentiment se conservera malgré cette destruction, et que l'ame ou le principe de la vie retiendra ses facultés par rapport à la douleur et à la joie, etc. N'est-il pas certain dans cette supposition, que la montre se devra intéresser à ces sentimens, qu'on lui dit que la dispersion de ses parties ne finira pas? Elle n'en sera point affectée en tant que montre, mais il suffit pour son malheur qu'en tant que substance sensitive, elle souffre le chaud et le froid, la douleur et le chagrin, etc. Elle sera très-certainement la même substance qui avait été exposée à ces malheurs-là dans la montre, et le mal qu'elle souffrira après la destruction du composé ne

(110) Idem , ibid. , vs. 859.

main, souffre d'autres choses hors du corps humain, et que la consoridicule. Que vous importe, dit-il, que votre âme soit misérable après votre mort? vous êtes un homme, elle ne sera point un homme, et par conséquent les malheurs de l'âme ne Pythagore avait dit à un mourant, votre ame ira dans le corps d'un bouf, qui sera presque toujours attaché à la charrue, et qu'on laissera périr de faim quand il sera vieux; mais cette souffrance ne vous regarde pas, puisqu'un bœuf n'est pas un homme. Ne serait-ce pas une belle consolation? On ne prend pas assez garde à cette doctrine, que le sujet des accidens demeure toujours le même en nombre dans toutes les transformations des corps. Les mêmes atomes qui composent l'eau sont dans la glace, dans les vapeurs, dans les nues, dans la grêle, dans la neige: ceux qui composent le blé accompagnent la farine, la pâte, le pain, le sang, la chair, les os, etc. S'ils etaient malheureux sous la forme d'eau, et sous la forme de glace, ce serait la même substance en nombre, états, et par conséquent tous les déla forme de farine, appartiennent aux atomes qui font le blé: et il n'y a rien qui doive s'y intéresser autant que les atomes du blé, encore qu'ils ne doivent pas les souffrir, en tant qu'ils forment le blé.

Réfutons présentement l'autre illusion de Lucrèce ; et servons-nous encore de l'exemple d'une montre. Si leur ressource consiste à se préparer l'horloger lui disait : Je tiendrai trois ou quatre ans vos parties dans la nie de formes, que la pensée accomdispersion, mais au bout de ce tempsla je les rejoindrai, et je vous remonterai. Pendant la séparation aucune partie ne sentira nulle peine, elles humaine.

sera qu'une continuation du mal seront toutes dans un parfait assouqu'elle avait souffert pendant que pissement; mais des qu'elles auront le composé subsistait. Appliquez cela été rétablies dans leur ancienne situaà notre âme, et vous verrez que si tion, leur travail, leur contrainte elle conservait le sentiment après et leur état de souffrance reviendront: notre mort, il serait très-vrai de dire n'est-il pas vrai qu'une montre qui que la même nature qui avait souf- ajouterait foi à ces paroles serait fert la faim, le froid, la fièvre, la très-persuadée qu'elle-même et non gravelle, etc., dans le corps hu- autre serait la montre qu'on remonterait au bout de trois ou quatre ans? Elle aurait la plus grande raison du lation de Lucrèce est chimérique et monde de le croire, et de s'intéresser comme à son sort et à son destin, à celui de cette nouvelle montre. Cependant sa première vie aurait été interrompue. Disons donc que Lucrèce examinait trop légèrement cetvous appartiennent point. Consé- te matière, lorsqu'il prétendait que quence pitoyable! C'est comme si la mort, mettant un long intervalle entre la première vie des atomes d'un corps humain, et la seconde vie des mêmes atomes, empêcherait que cette première et seconde vie n'appartinssent à un même homme. Je sais bien qu'en supposant cette espèce de résurrection, on ne laisserait pas de pouvoir dire que les malheurs qu'on aurait soufferts à Rome au temps de Marius et de Sylla, ne contribuent quoi que ce soit à notre fortune pré-sente. Un oubli total nous séparait de ces temps-là, mais pourtant nous y eussions été malheureux, et nous serions les mêmes hommes qui auraient passé alors par tant de misères : d'où il résulte que si nous revenions encore au monde d'ici à mille ans, tous les malheurs que nous aurions à souffrir dans cette nouvelle vie nous appartiendraient proprement : et la connaissance certaine d'un tel avenir qui serait à plaindre sous ces deux nous devrait causer de l'inquiétude. Lucrèce n'a donc pas raisonné comme sastres qui seraient à craindre sous il fallait. Il n'y a que deux partis à prendre pour calmer raisonnablement les frayeurs de l'autre vie. L'un est de promettre la félicité du paradis; l'autre est de promettre la privation de toute sorte de sentiment. Notez que les spinosistes ne peuvent avoir aucune part ni à l'une ni à l'au-tre de ces deux consolations. Toute à une circulation perpétuelle et infipagnera toujours, mais sans qu'ils sachent s'ils y seront plus heureux ou plus malheureux que sous la figure

(R) Ceux qui prétendent qu'il n'a » des gens d'un esprit très-médiocre, pu parler de la sorte sans se contredire n'avaient guère...... compris ses » presque sans principes, comme sentimens. ] Lactance lui reproche » vous le témoignez dans vos mémois cette contradiction, et s'imagine que » res, se contrediraient eux-mêmes, la force de la vérité le vainquit, et » s'ils croyaient que les tableaux des se glissa dans son âme sans être a- » morts sont les siéges de leurs es- perçue. Denique idem Lucretius oblitus quid assereret et quod dogma de- Chinois n'est pas plus crasse que celle fenderet, hos versus posuit :

Cédit item retrò de terra quod fuit antè In terram, sed quod missum est ex miberis oris Id rursus cœli fulgentia templa receptant.

Quod ejus non erat dicere, qui perire animas cum corporibus disserebat; sed victus est veritate, et imprudenti ratio vera surrepsit (111). Un dominicain qui a écrit depuis peu sur l'Idolatrie chinoise, approuve parfaitement cette observation de Lactance et s'en sert pour soutenir ce qu'il doit prouver contre les jésuites. « (112) Ce ne serait pas une chose » surprenante que les Chinois se con-» tredissent eux-mêmes, puisque Lu-» crèce, l'un des plus savans philoso-» phes de la secte des épicuriens, » qui osa combattre ouvertement la » doctrine de l'immortalité de l'âme. » confessa néanmoins que si elle se » dissipait après la mort, c'est que » ce qu'elle avait de grossier se per-» dait dans la terre, et que ce qu'elle » avait de plus subtil et de céleste » remontait dans la troisième région » de l'air ou dans le ciel. C'est ainsi, n dit Lactance, qu'il tomba dans une » contradiction manifeste sur le sujet » de l'âme (113)...... Le sentiment » des savans de la Chine sur ce point » ressemble tout-à-fait à celui de Lu-» crèce : ils s'expliquent à peu près » comme lui. Ce philosophe soutient » que l'âme périt avec le corps; et » cependant il confesse que les plus » subtiles de ses parties vont se re-» joindre au ciel, d'où elles sont des-» cendues. Il se contredit, tout ha-» bile homme qu'il est; et vous nous » objectez (\*) comme un grand incon-» vénient, que les Chinois, qui sont

» sans subtilité, sans pénétration et » presque sans principes, comme » vous le témoignez dans vos mémoi-» res, se contrediraient eux-mêmes, » s'ils croyaient que les tableaux des » morts sont les siéges de leurs es-» prits. » Si la contradiction des Chinois n'est pas plus crasse que celle dont on accuse Lucrèce, les adversaires des jésuites n'y gagneront rien; car il est sur que Lactance n'a nulle raison de croire que Lucrèce se soit contredit. Voyez les vers que j'ai rapportés dans la remarque (G) de l'article Jupiten (114). Ils précèdent immédiatement ceux que Lactance rapporte, et ils ne signifient autre chose sinon que la terre, imprégnée des atomes qui tombent de ciel avec la pluie, produit les plantes, et les bêtes, et les hommes. Lucrèce veut prouver en cet endroitlà que deux sortes de matières . insensibles l'une et l'autre, peuvent composer un tout sensible. La terre est insensible, les semences qu'elle reçoit dans son sein, et que le ciel lui envoie, sont insensibles; cependant la terre, rendue féconde par ces semences, produit et nourrit des corps qui ont la vie et le sentiment. La mort désunit les parties de ces corpslà, et ne détruit aucune matière. Celles que la terre avait fournies sont redonnées à la terre; et celles qui étaient descendues de la région de l'éther y remontent. Cela veut dire manifestement que les parties subtiles qui composent l'âme, selon le système d'Epicure, s'évaporent et s'exhalent quand l'homme meurt, et se dissipent dans l'air à peu près comme nous voyons que par l'analyse chimique des mixtes, les parties spiritueuses gagnent le haut, et les terrestréités demeurent au fond du vase. Lucrèce ne prétend pas, comme le suppose le dominicain, que les parties de l'âme vont se rejoindre au ciel, d'où elles sont descendues; de sorte qu'elles persévèrent dans l'état d'âme et de substance pensante. Il les suppose dissipées et insensibles comme elles l'étaient avant la vie de l'animal (115): il ne croit donc point

<sup>(111)</sup> Lactant., lib. VII, c. XII, p. m. 480. (112) Lettre d'un docteur de l'ordre de Saint-Dominique, sur les Cérémonies de la Chine, au R. P. le Comte, de la compagnie de Jésus, pag. 43, 44, édit. de Cologne, 1700.

<sup>(113)</sup> L'auteur met ici les paroles de Lactance, que l'on a vues ci-dessus, citation (111).

<sup>(\*)</sup> Mémoires du père le Comte, lettre 8.

<sup>(114)</sup> Citation (58). (115) Et nebula ac fumus quoniàm disceda in auras:

l'homme : il n'y a donc aucune contradiction dans sa doctrine, et il ne peut pas être allégué comme un exemple des contradictions où tomberaient les Chinois, s'ils assuraient d'un côté que l'âme n'est autre chose que les parties les plus subtiles du Thi-Kié, ou de la matière, et s'ils prétendaient de l'autre, qu'elle descend dans les tableaux des morts de la plus haute région de l'air où elle était remontée (116).

(S) Il aurait eu infiniment plus de peine à maintenir les attributs de ses dieux. ] Une tranquillité parfaite, et un honheur accompli étaient les qualités principales qu'il attribuait aux dieux (117). Il soutenait d'autre côté que la nature des choses ne contenait que le vide et que les corps.

Omnis, ut est, igitur, per se, natura, duabus Consistit rebus; nam corpora sunt, et inane (118).

Il allègue ses raisons et puis il conclut:

Ergo præter inane, et corpora, tertia per se Nulla potest rerum in numero natura relinqui ; Nec, quæ sub sensus cadat ullo tempore nos-

tros, Nec, ratione animi quam quisquam possit apisci.

Nam, quacunque cluent, aut his conjuncta duabus

Rebus ea invenies: aut horum eventa videbis (119).

Sans être habile, l'on peut s'apercevoir aisément que ces deux dogmes de Lucrèce s'accordent très-mal ensemble. J'aurais pu donc découvrir la difficulté qu'on verra bientôt ; mais je n'en ai pas eu le temps, je l'ai trouvée, je l'ai lue toute faite dans un ouvrage du sieur Cotin, avant que j'eusse considéré cette matière. Or comme il est juste de rendre à chacun ce qu'on lui doit, je me servirai des paroles de cet écrivain. Les dieux ont des corps, ou comme des corps, puisque outre le vide, les corps, et ce

Crede animam quoque diffundi, multoque

Ocius, et citius dissolvi corpora prima, Cium semel omnibus è membris ablata reces-

sit, etc. Lucret. , lib. III, vs. 437 , pag. 155. (116) Lettre d'un docteur... au père le Com-

te, etc., pag. 43.

(117) Voyez la remarque (E), au commence-

(118) Lucretius, lib. I, vs. 420.

(119) Idem , ibid. , vs. 446.

que l'âme, en tant qu'âme, survive à qui résulte de leur union, on ne peut pas seulement concevoir une autre nature. C'est ce qu'Epicure enseigne positivement.

> Rien n'est dans l'univers que le vide et les corps, Et ce qui se fait d'eux par discordans accords:

dit l'interprète du philosophe, lequel croit davantage, que si l'âme était incorporelle , elle ne pourrait rien faire ni rien souffrir. Quelle serait donc la félicité des dieux, s'ils étaient incorporels (120)?..... Leurs corps sont composés d'atomes?..... et il y a du vide entre les parties qui composent ces corps divins?..... puisque le vide et les atomes sont les principes de tout. Tout corps..... se peut résoudre aux parties qui le composent, et l'amas des atomes..... ne peut subsister éternellement, de même sorte: ils sont trop inquiets, et trop mobiles pour demeurer toujours en repos (121). Cotin infère de tout cela : Que les dieux d'Epicure, quoique déchargés des affaires humaines, ne sont point si heureux ni si tranquilles qu'il s'imagine : ils ne sont point sans appréhension et sans crainte de cette dernière sépara-» tion d'atomes, qui étant une fois » épandus par le vide, ne se rassem-» bleront jamais. Ainsi, dit ce philo-» sophe, les parcelles qui composent » l'âme étant une fois éparses, ne se pourront réunir de tous les siècles ; autrement nous pourrions être, » après n'avoir plus été : c'est-à-dire » que la résurrection serait possible » naturellement. Hypothèse pourtant » qui peut être tirée de l'épicurisme » (122): car pourquoi le même hasard qui a jadis réuni les petits corps dont furent faits Pythocles et » Métrodore, ne les pourra-t-il pas » un jour rassembler?.... Davanta-» ge, ..... les dieux épicuriens ayant établi leur sejour entre les mondes » innombrables qui se renversent » les uns sur les autres, et dont le » fracas est épouvantable, comment » peuvent-ils soutenir sans une ex-» trême inquiétude, la pesanteur de

(120) Cotin, Théoclée on la vraie Philosophie des principes du Monde, dialogue III, pag. 54. (121) La même, pag. 56.

(122) Nous avons vu ci-dessus, citation (110), que Lucrèce reconnaît positivement cette possi-

» tant de masses tombantes autour » d'eux, et peut-être dessus leurs » têtes? car le hasard ne les connaît » pas pour les respecter (123). » Notez que cet écrivain observe (124) que la plupart des épicuriens ont dit que les dieux.... ne sont point composés d'atomes. On peut voir ce que j'allègue là-dessus dans la remarque (F) de l'article d'Epicune (125). Ils comprirent que la félicité éternelle qu'ils attribuaient aux dieux ne pouvait point compatir avec un tissu d'atomes : il fallut donc leur attribuer une autre nature; mais par-là ils renversèrentles articles fondamentaux de leur système, ce dogme ca-pital qui est la base de leur physi-que, que les atomes et le vide sont les principes de toutes choses. Je ne pense pas que Lucrèce eût jamais pu se tirer de ce mauvais pas. Il lui eut fallu abandonner, ou l'éternité bienheureuse de ses divinités, ou le nombre binaire de ses principes; car il n'y a point de moyen de retenir l'un et l'autre de ces deux dogmes. Nous pouvons juger par-là que l'hypothèse de l'existence des dieux, qui dans le système d'Anaxagoras, et de quelques autres philosophes, est le plus beau fleuron de la couronne, et la plus noble et la plus excellente pièce de la machine, est l'endroit faible du système des épicuriens. Leur chef s'étant délivré de toute crainte par rapport à la justice divine, se trouva d'ailleurs plus embarrassé de ses dieux, que s'il leur eût attribué une providence. Il n'osait les nier, et il ne savait qu'en faire, ni où les placer. Tout ce qu'il en pouvait dire faisait une brèche à son système, et l'exposait à des objections insurmontables. Voyez comment Cicéron l'a tourné en ridicule, et sur la subtilité du corps des dieux (126), et sur leur figure humaine (127), etc.

Le sieur Cotin lui reproche de s'être visiblement contredit sur le chapitre de la providence de Dieu. « Que diriez-vous, si par un passage

(123) Cotin , Théoclée , dialogue III, p. 57.

(124) La même, pag. 58.

(127) Idem, ibid., lib. I, sect. XCI, p. 132.

» précis et formel d'Épicure je vous » fais voir que non-seulement il a » cru une deité; mais qu'il a même » reconnu sa providence?...... C'est » en l'Epître à Ménécée (\*). Il est » certain qu'il y a des dieux : mais » il faut hien prendre garde d'attri-» buer à Dieu, remarquez, lequel » est un être immortel et bienheu-» reux, aucune qualité qui répugne » à son immuable félicité. Non, ce-» lui n'est point impie, qui ne croit » pas cette foule de dieux que la plus grande partie des hommes » imagine et ne vit jamais : mais ce-» lui qui croit d'eux des choses indi-» gnes et basses. Les dieux envoient » à ces profanes qui les déshono-» rent par leurs fausses opinions, des calamités sans nombre, et comblent de biens au contraire les » bons et les sages. En voici la rai-» son ; pour ce qu'ils aiment leurs » semblables, et croient que ce qui » n'est pas conforme à la vertu, » n'est pas aussi convenable à leur » nature. Sénèque, Epictète, et Pla-» ton même, ne pourraient pas par-» ler plus divinement. Tu es reli-» gieux, Epicure, au fond de l'âme, » pour ce que la nature ne se peut » totalement démentir. C'est dom-» mage seulement que tu ne puisses » dire ce que tu dis sans être con-» traire à toi-même (128). » Voilà une apostrophe et une moralité que l'auteur aurait mieux placées s'il les avait mises dans quelqu'un de ses sermons. Où qu'il les eut mises, elles eussent été mal fondées; car il n'est point vrai qu'Épicure ait jamais écrit à Ménécée ce que Cotin lui a imputé. Rapportons les paroles grecques avec l'interprétation latine du docte Gassendi, nous y verrons nettement la pensée d'Epicure, et nous l'y trouverons aussi éloignée du sens de Co-tin, que le ciel l'est de la terre. Αστίλιε δι ούχ ο τούς των πολλών Θεούς αναιρών, αλλ ο τας τών πολλών. δύξας Θεοίς προσαπτων. Ου γάρ προλή ψεις είσιν, and unoxider deuders at the monday ύπερ Θεών αποφάσεις. "Ενθεν και μερίças βλάβας οιονται , τοῖς κακοῖς ἐκ Θεωι επάγεσθαι, καὶ οἰφελείας τοῦς ἀγαθοῖς. Tais yap idiais oixeiouperoi da marros aperais rous opicious anodexorrai, nar

<sup>(125)</sup> Citation (81) et suivantes. (126) Cicero, de Natura Deor., lib. I, sect. LXVIII, pag. 95, et lib. II, sect. LIX, pag. 313.

<sup>(\*)</sup> Diog. Laert., en la Vie d'Épicure. (128) Cotin, Théoclée, pag. 59.

τὸ, μὰ τοιοῦτον, ὡς ἀλλότριον νομίζοντες. est proindè, non is qui vulgareis multitudinis deos tollit; sed is qui multitudinis opiniones düs adhibet. Non enim germanæ prænotiones sunt, sed suspiciones falsæ, ea quæ de düs ab hominibus è vulgo traduntur. Arbitrantur quippè et malis detrimenta maxima; et bonis præsidia à diis advenire: siquidem propriis virtutibus, seu affectibus innutriti, simileis sui deos admittunt, et quicquid affectuum suorum non est, id existimant ab ipsis alienum (129).

En tout cas, cette contradiction ne regarde point Lucrèce : et si je l'ai rapportée, c'est pour faire voir le mal et le bien de son critique.

(129) Diog. Laërt., lib. X. (num. 123, 124), pag. 46, tom. V Operum Gassendi.

LUGO (FRANÇOIS DE), frère aîné du cardinal de ce nom, duquel je parle ci-dessous, naquit à Madrid, l'an 1580, et se fit jésuite à Salamanque, l'an 1600. Il se plaisait tant à s'humilier, qu'après avoir enseigné la philosophie, il demanda à ses supérieurs l'emploi d'expliquer les rudimens de la grammaire, ce qu'il obtint. Ayant ensuite enseigné la théologie, il demanda d'être envoyé dans les Indes, et la grammaire aux infidèles. Mais on l'employa à des choses plus relevées; on lui donna une chaire de théologie dans la ville de Mexique, et dans celle de Sainte-Foi. Comme il vit que les charges qu'on lui donnerait en ce pays-là ne répondraient point à l'humilité où il voulait vivre, il demanda qu'on le renvoyât en Espagne. Il perdit en y retournant la plus notable partie de ses commentaires sur la Somme de Thomas d'Aquin (A). Il fut député à Rome par la province de Castille, pour

assister à la huitième assemblée générale des jésuites; et il s'arrêta là après la clôture de cette assemblée, pour y exercer deux charges, celle de censeur des livres que les jésuites publiaient, et celle de théologien du général. Mais voyant que l'on faisait de jour en jour plus de cas de lui, depuis que son frère était cardinal, il s'en retourna en Espagne, où il fut recteur de deux colléges. Il mourut le 17 de décembre 1652(a). Il est auteur de plusieurs ouvrages (B). Si l'on ne veut pas croire ce qu'on vient de lire de l'humilité de ce jésuite, je n'en ferai point de procès aux incrédules.

(a) Tiré de Nathanaël Sotuel, Biblioth. societ. Jesu, pag. 255.

(A) Il perdit la plus notable partie de ses Commentaires sur la Somme de Thomas d'Aquin.] Il pensa être pris lui-même par les Hollandais. Dim renavigat in Hispaniam classe ab Hollandis interceptd, ipse quidem in terram evasit in insula Cubæ, sed maximæ partis Commentariorum suorum in totam Summam theologicam sancti Thomæ jacturam fecit (1).

da d'être envoyé dans les Indes, afin d'enseigner le catéchisme et la grammaire aux infidèles. Mais on l'employa à des choses plus relevées; on lui donna une chaire de théologie dans la ville de Mexique, et dans celle de Sainte-Foi. Comme il vit que les charges qu'on lui donnerait en ce pays-là ne répondraient point à l'humilité où il voulait vivre, il demanda qu'on le ren-

(1) Nathansël Sotuel, Biblioth. Script. societ. Jesu, pag. 255. (2) Tiré de Sotuel, pag. 255.

LUGO (JEAN DE), jésuite espagnol et cardinal, naquit à Madrid le 25 de novembre 1583. Il se disait pourtant de Séville, choisissait les opinions qu'il souparce que son père y faisait sa tenait, et il savait joindre adrésidence ordinaire (A). Des l'âge mirablement la brièveté avec la de trois ans il fit paraître son clarté(b). Il s'attachait uniqueesprit; car il savait lire les im- ment à son emploi, sans s'amuprimés et les manuscrits. Il sou- ser à faire la cour aux cardinaux, tint des thèses à quatorze ans, et à fréquenter les ambassadeurs. et il fut envoyé à Salamanque Il ne songeait point à publier aussitôt après, pour y étudier quelque chose; mais on lui oren jurisprudence. A l'imitation donna de le faire, et son vœu de son frère aîné, et nonobstant d'obédience ne lui permit pas les oppositions de son père, il se de résister. Il fit imprimer sept fit jésuite, le 6 de juillet 1603. Il gros volumes in-folio (B), dont acheva son cours de philosophie il dédia le quatrième à Urbain chez les jésuites à Pampelonne, VIII. Ce pape le fit cardinal le et il étudia en théologie à Sala- 14 de décembre 1643. On rapmanque. Après la mort de son porte des choses fort singulières père, il fut envoyé à Séville par sur le peu d'ambition de ce jéses supérieurs, pour se mettre suite(C). Pendant qu'il fut caren possession de son patrimoine, dinal il se montra fort charitaqui était fort considérable. Il le ble envers les pauvres : il dispartagea du consentement de son tribuait libéralement du quinfrère entre les jésuites de Sé- quina à ceux d'entre eux qui ville et les jésuites de Salaman- avaient la fièvre (D). Il mourut que. Il régenta la philosophie le 20 d'août 1660, laissant ses pendant cinq ans (a), après biens aux jésuites de la maison quoi on lui sit professer la théo- professe de Rome, et voulut logie à Valladolid. Le succès être enterré aux pieds d'Ignace avec lequel il remplissait cet em- de Loyola, fondateur de l'ordre ploi, le fit juger digne d'une (c). Il inventa l'hypothèse des chaire plus éminente : ainsi, la points enflés (E), pour se tirer cinquième année de cette profes- des objections accablantes que sion, il recut ordre d'aller à Ro- l'on fait, tant contre les parties me, pour y enseigner la théo- divisibles à l'infini, que contre logie. Il partit au mois de mars les points mathématiques. Un 1621, et après avoir essuyé plu- fragment d'une de ses lettres nous sieurs dangers dans les provin- a découvert un mystère assez cuces de France qu'il traversa, il rieux(F): c'est qu'il y a quelquese rendit à Rome au commen- fois une fine politique dans la cement de juin de la même an- dévotion pour la Sainte Vierge. née. Il y professa la théologie pendant vingt ans, avec une extrême réputation, car il entendait à fond la scolastique; il

(a) Nicolas Antonio, Biblioth. Scriptor. Hispan, tom. I, pag. 556, dit que de Lu-go enseigna la philosophie à Medina-del-Campo.

On prétend qu'il est le pre-

Scriptor. societ. Jesu, pag. 471, 472.
(c) Nat. Sotuel, Biblioth. Script. socie.

Jesu., pag. 471, 472.

<sup>(</sup>b) Erat quippe in seligendis melioribus sententiis prastantis judicii, in explicando iisdem eximiæ claritatis, et cum perspeutale, quoil rarum est, conjungebat con gruam brevitatem. Nat. Sotuel., Biblioti.

mier auteur de la découverte Lyon, 1651 et 1660. Outre cela, il a du péché philosophique (G).

(A) Son père faisait sa résidence ordinaire à Séville.] Il y exerçait une charge assez honorable : je la nommerais, si je savais comment elle a nom en espagnol (1); mais ne le sachant pas, je me servirai des termes latins de don Nicolas Antonio (2): Joannes de Lugo, Joannis filius civis et jurati (quomodò secundi subsellii decuriones vocant) Hispalensis. Les états du royaume ayant été convoqués à Madrid, il y assista comme député de sa patrie (3): il se maria dans la même ville avec Thérèse de Quiroga, et y eut le fils qui fait le sujet de cet article (4). Ce fils eut raison de se surnommer Hispalensis, plutôt que Madritensis; car lorsqu'une femme accouche pendant le cours d'un voyage, on ne donne point pour patrie à son enfant le lieu où il naît, mais le lieu où son père et sa mère sont établis. On en use de même envers les enfans d'un ambassadeur, nés dans le lieu où il exerce son ambassade. Ils sont censés natifs du lieu où leur père résiderait s'il n'était pas ambassadeur; et parce qu'il est absent pour des affaires publiques, reipublicæ causd, ils ont part aux priviléges de ceux qui naissent dans la patrie. Le père du cardinal de Lugo était dans le cas ; il séjournait à Madrid comme député de Séville à l'assemblée des états du royaume.

(B) Il fit imprimer sept gros volumes in-folio. Le 1er. traite de Incarnatione dominica, et a été imprimé à Lyon, l'an 1633 et l'an 1653. Le 2º. traite de Sacramentis in genere et de ven. eucharistiæ sacramento et sacrificio, à Lyon, 1636. Le 3°. traite de Virtute et sacramento pœniten-tiæ, à Lyon, 1638, 1644 et 1651. Le 4°. et le 5°. traitent de Justitid et jure, à Lyon, 1642 et 1652. Le 6e. go (\*3), dans son excellent Traité de traite de Virtute divinæ Fidei, à Lyon 1646 et 1656. Le 7°. est un Recueil Responsorum moralium, à

fait des notes, in Privilegia vivæ vocis oraculo concessa Societati, imprimées à Rome, l'an 1645, in-12; et il a traduit d'italien en espagnol la Vie du bienheureux Louis de Gonzague (5). Le 4°. de ces volumes fut dédié au pape Urbain VIII : l'auteur fut obligé alors d'aller faire la révérence à ce pape, à qui il n'avait jamais parlé (6). Il en fut fort bien reçu; et depuis ce temps-là Urbain se servit de lui en plusieurs rencontres, et lui témoigna une affection particulière. De Lugo se voyant contraint d'être auteur, ne se servit du secours d'aucun copiste, ni d'aucune autre personne pour mettre ses manuscrits en l'état où ils devaient être : quand ils étaient envoyés à l'imprimerie. Il soutint tout seul le poids de ce grand travail (7). Le père Maimbourg s'est servi d'une pensée de ce cardinal, qu'on sera peut-être bien aise de trouver ici, et qui peut aider à faire connaître les principes de ce docteur espagnol. L'église, ce sont les paroles du pere Maimbourg (8), n'a pas encore jugé qu'il fallut rien déterminer d'essentiel sur la conception immaculée de la Sainte Vierge. Elle n'en a pas usé de la sorte sur le chapitre de l'exemption du péché véniel; car elle a décidé ce point-la comme étant des appartenances de la foi.... Elle a consulté l'Écriture et la tradition apostolique, et le sentiment des saints pères, sur la qualité de mère de Dieu, pour en découvrir toute l'étendue ; et (\*1) comme ensuite elle a trouvé que l'exemption du péchévéniel était comprise dans cette dignité suprême, comme une conséquence nécessaire dans son principe, elle l'a définie comme un point de foi (\*2), révélé dans la parole de Dieu qui l'enferme. C'est la remarque du savant et du subtil cardinal de Lu-

<sup>(1)</sup> Je crois que ceux qui ont cette charge se nomment Jarados, comme les consuls de Bor-denax s'appellent Jurats; mais ces consuls se renouvellent tous les ans.

<sup>(2)</sup> Bibliotheca Scriptor. hisp., tom. I, p. 556.

<sup>(3)</sup> Idem, ibidem.
(4) Nath. Sotuel, Biblioth. Script. societat... Jesu, pag. 471.

<sup>(5)</sup> Tiré de Nathanaël Sotuel , Bibliothec. Scriptor. societ. Jesu, pag. 471, 472.

<sup>(6)</sup> Ed occasione necesse habuit adire suam Sanctitatem, quam nunquam antea fuerat allo-cutus. Idem, ibid., pag. 472.

<sup>(7)</sup> Idem , ibidem.

<sup>(8)</sup> Maimbourg. Méthode pacifique, pag. 60 de la troisième édition, qui est de l'année 1682.

<sup>(\*1)</sup> Aug., lib. de nat. et grat., c. 36.

<sup>(\*3)</sup> Disp. 3, sect. 5, num. 73.

la Foi, que j'ai eu l'honneur de prendre de lui à Rome, lorsque j'y étais

son disciple.

(C) On rapporte des choses fort singulières sur le peu d'ambition de ce jésuite.] Il fut crée cardinal sans avoir été averti, ni sans avoir eu le moindre soupçon que le pape eût ce dessein. Ayant su la nouvelle de sa création, il en fut presque consterné, et il ne fit point au porteur de la nouvelle le présent qui lui était dû selon la coutume : il allégua pour raison que cette nouvelle lui était désagréable et il ne voulut point que le collége des jésuites donnât des marques de joie , ni des vacan ces aux écoliers. Il regarda comme son cercueil le carrosse que le cardinal Francois Barberin lui envoya; et lorsqu'il fut au palais du pape, il déclara aux officiers qui voulaient l'habiller à la cardinale, qu'il voulait avant toutes choses, représenter à sa sainteté, que les vœux qu'il avait faits, en tant que jésuite, lui défendaient d'accepter le chapeau de cardinal, On lui répondit que le pape l'avait dispensé de ces vœux-là : Les dispenses, répliquat-il, laissent un homme dans sa liberté naturelle; et si l'on me laisse jouir de ma liberté, je refuserai toujours le cardinalat. Il fallut donc qu'on l'introduisit auprès du pape : il lui exposa ses raisons , et lui demanda si sa sainteté lui commandait, en vertu de sainte obédience, d'accepter cette dignité : le pape lui répondit qu'oui, et alors de Lugo acquiesça humblement, et baissa la tête pour recevoir le chapeau. La pourpre ne l'empêcha point de retenir toujours auprès de lui un jésuite, comme un témoin perpétuel de ses actions : il continua de s'habiller et de se déshabiller luimême, sans souffrir qu'aucun de ses domestiques l'aidat en cela. Il ne sit point tendre des tapisseries dans son hôtel, et il y mit un tel ordre que ce fut une espèce de séminaire. Voilà une bonne partie de ce que conte le père Sotuel (9) : chacun en croira ce qu'il voudra.

(D) Il distribuait libéralement du quinquina.] Ce fébrifuge vient du Pérou. Il fut porté à Rome l'an 1650,

par les jésuites; de là vient qu'en certains lieux on le nomma poudre des jésuites. On tâcha de le décrier et cela fut cause que le pere Fabri publia un livre, à Rome, l'an 1655, intitule: Pulvis peruvinus febrifugus vindicatus (10). Cette poudre contait beaucoup en ce temps-là, comme le remarque le bibliothécaire Sotuel. Il relève par ce moyen la charité de son cardinal. Quibusque (pauperibus) corticem peruvianum, non levis pretii, contra febres, benignè et liberaliter distribuebat (11). On a remarqué dans le Dictionnaire de Furetière, au mot Quinquina, que ce fébrifuge fut nommé au commencement, la Poudre du cardinal de Lugo.

(E) Il inventa l'hypothèse des points enflés.] Pour parler plus exactement, je pense qu'il faudrait dire que , trouvant cette hypothèse presque abandonnée, il l'adopta et la fit valoir. Elle ne remédie point aux difficultés que l'on propose contre les points mathématiques, et d'ailleurs elle enferme manifestement une absurdité incompréhensible ; c'est qu'un corpuscule qui en lui-même n'a ni parties ni étendue, peut se gonfler de telle sorte qu'il remplit plusieurs parties d'espace. La doctrine ordinaire des sco-lastiques, touchant la raréfaction, donnait lieu à Jean de Lugo d'éluder les grands inconvéniens de cette étrange absurdité. Les scolastiques enseignent qu'un corps qui se rarésie occupe un plus grand espace qu'auparavant, sans acquérir de nouvelles parties de matière. Le même corps, disent-ils, occupe tantôt un plus grand espace, tantôt un plus petit. Mais comme cette doctrine est absolument incompréhensible et contradictoire, elle ne pouvait fournir à ce jésuite qu'un très-petit avanta-ge. Voyez de quelle manière Arriaga le réfute sans le nommer (12).

(F) Un fragment d'une de ses lettres nous a découvert un mystère assez curieux.] Les jésuites « n'ensei-

ue sante.

(11) Idem, ibidem, pag. 472.

(12) Roder. de Arrisgâ, disput. XVI phrsica, sect. IX, pag. 421 et seqq., edit. Paris., 1639.

<sup>(6)</sup> Biblioth. Script. societ Jesu, pag. 472. Nicolas Antonio, Biblioth. hispan., tom. I, pag. 556, dit en général les mêmes choses.

<sup>(10)</sup> Il se déguisa à la tête de ce livre sous le nom d'Antimus Coningius. Sotael, Biblioth. Script, societ. Jean, pag. 350, le crois gralieu de Coningius, il fallait dire Conygius, nom formé du grec, pour signifier une poudre de santé.

» tre les dominicains, et pour les » y est si nécessaire, et pour n'être » rendre odieux à tout le peuple. Le » pas aussi embarrassé de ce qu'il » cardinal de Lugo, jésuite, écrivit » pourra faire en l'autre de ces sor-» cette lettre \* à un de leurs pères » tes de pécheurs, fera un miracle » de Madrid. Que votre révérence » plutôt que de les laisser mourir en » fasse en sorte que les vôtres s'ap-» pliquent avec soin, dans vos quar-» tiers, à réveiller la dévotion de la » conception, à laquelle on est fort n affectionné en Espagne, pour voir » si par ce moyen nous pourrons dé-» tourner ailleurs les dominicains qui » nous pressent fort ici en défendant » saint Augustin, et je crois que si » on ne les oblige de s'employer sur » une autre matière, ils nous sur-» monteront dans les principaux points de Auxiliis (13). »

(G) On prétend qu'il est l'auteur de la découverte du péché philosophique.] Voyez le livre intitulé : Le philosophisme des jésuites de Marseille, » mettant des péchés actuels pure-» ment philosophiques dans un bar-

(13) Morale pratique des Jesnites, t. I, p. 270.

(14) A la page 110, 120. (\*) Dices saltem illo brevi tempore, quo sinè culpd ignoretur Deus, posset aliquis mori antè cognitionem Dei. Quid igitur fleret de illo adulto sinè peccato mortali? Respondeo facilè... in nostro casu dicendum, pertinere ad eandem providentiam Dei, ut nullus infidelis adultus moriatur, donec vel cognoscat Deum, vel saltem

gnent pas la conception immacu- » Dieu , pour ne pas bannir de ce lée par pieté , mais par haine con- » monde le péché philosophique, qui » cet état. Il leur donnera, avant » qu'ils sortent de cette vie, autant » de connaissance du vrai Dieu qu'il » leur en est nécessaire pour pouvoir » pécher théologiquement, ou au » moins autant de lumière qu'il leur » en faut pour pouvoir se douter » qu'il pourrait bien y avoir un » Dieu, et il attendra pour les lais-» ser mourir qu'ils aient commis avec cette connaissance; ou avec ce dou-» te, quelque péché qu'il puisse trai-» ter de péché mortel, et le pu-» nir éternellement dans l'enfer. Car » ce seul doute dont il négligerait » de s'éclaircir, rendrait son péché » éternellement punissable , parce vous y trouverez ces paroles (14): » qu'en péchant en cet état, il s'ex-Ce qui embarrasse de Lugo « en ad- » poserait au danger d'offenser celui » qui lui a donné l'être. La pensée » est tout-à-fait rare, et digne de ce-» bare, au moins pendant le peu de » lui qui paraît être le premier jé-» temps où il suppose et soutient » suite qui ait fait la découverte du » qu'il peut ignorer Dieu incou- » philosophisme. » On voit aisément » pablement, c'est que ce barbare que l'auteur qui rapporte ainsi le » peut mourir dans ce peu de temps dogme de ce jésuite, y mêle des traits » avec ses péchés philosophiques, railleurs. Mais après tout, il n'est pas » et qu'il ne sait ce que Dieu en étrange qu'un docteur soit embar-» pourrait faire, ni quel jugement rassé quand il tâche de concilier la » il pourrait prononcer sur un damnation éternelle de l'homme avec » tel pécheur, ni en quel rang il le les idées naturelles, qui nous font » mettrait pour l'éternité. D'autres voir clairement que pour faire enjésuites l'envoient aux limbes avec trer un caractère de moralité dans les enfans morts-nés, après quelque une action, il faut qu'on ait su si » peine temporelle proportionnée au elle est bonne ou mauvaise, ou que » peché philosophique, de quelque l'on l'ait ignoré par sa propre faute. » nature qu'il fut, parricides, inces- Concluons qu'il est facile de broncher » tes, etc. Mais de Lugo aime mieux dans un tel chemin, puisqu'on y fait » faire un nouveau genre de provi- de faux pas, lors même qu'on se pro-» dence... Dans ce nouvel (\*) ordre, pose d'écarter du jugement de Dieu \* Joly dit que cette lettre ne peut avoir été tout ce qui semble le faire paraître écrite par Lugo qui, né en 1583, ne vint à Rome moins équitable. La supposition de qu'en 1631, et ne fut cardinal qu'en 1643; car, notre de Lugo ne va pas à diminuer sioute-t-il, les congrégations de auxiliir commendrent le 2 de janvier 1598, et sinirent le 6 tout ce qui semble le faire paraître rendre plus notoirement damnables.

dubitet, et culpabiliter omittat ejus inquisitio-nem, vel, non obstante illo dubio, committat alia peccata gravia : quæ quidem jam erunt omninò mortalia, cùm opponat se periculo offen-dendi illum conditorem, de quo dubitat an sit. De Lugo, Tract., de Incarnat.

LUPERCALES, fête que les

Romains célébraient le 15 de en deux communautés, dont l'une février. Romulus n'en a pas été portait le nom de Quintiliens, et l'inventeur (a). Ce fut Évander l'autre celui de Fabiens (e), pour qui l'établit en Italie (b), où il perpétuer, dit-on, la mémoire se retira soixante ans avant la d'un Quintilius, et d'un Fabius, guerre de Troie. Comme Pan qui avaient été les chefs, l'un du était la grande divinité de l'Ar- parti de Romulus, et l'autre du cadie, Évander natif de ce pays- parti de Rémus. Long-temps là établit la fête des Lupercales après on y ajouta le collège ou en l'honneur de cette divinité la communauté des Juliens, en (c), dans l'endroit où il bâtit des l'honneur de Jules César (f). maisons pour la colonie qu'il avait Marc Antoine s'y fit agréger menée, c'est-à-dire sur le mont (A). Quoique la célébration des Palatin. Il bâtit là un temple Lupercales ne fût propre qu'à (d) au dieu Pan, et il ordonna déshonorer la religion, Auguste, une fête solennelle, qui se célé- s'étant aperçu que depuis quelbrait par des sacrifices offerts à ques années on la discontinuait, ce dieu, et par des courses de ne laissa pas d'ordonner qu'elle gens nus et portans des fouets à fût remise à la mode (B) (g). Cela la main, dont ils frappaient ceux qu'ils rencontraient. Denys d'Halicarnasse cite Ælius Tubéro, dont il loue l'exactitude; il le cite, dis-je, pour montrer que cette fête se célébrait selon l'institution d'Évander, avant que Romulus et Rémus songeassent à bâtir Rome. Mais comme l'on prétendait qu'une louve les avait nourris, dans l'endroit même qu'Evander avait consacré au dieu Pan, il ne faut pas douter que cela n'ait déterminé Romulus à continuer la fête des Lupercales, et à la rendre plus célebre. Les Luperques (c'était ainsi qu'on nommait les prêtres préposés à cette religion particulière de Pan ) étaient divisés

(a) Valère Maxime, liv. II, chap. II, ne remonte pas plus haut quà Romulus.

(b) Denys d'Halicarnasse, liv. 1. (c) In hujus (montis Palatini) radicibus templum Lyceo quem Graci Pana, Romani Lupercum appellant, constituit (Evander). Ipsum Dei simulacrum nudum caprina pelle amictum est, quo habitu nunc Rome Lupercalibus decurritur. Justinus, lib. XLIII,

(d) Nommé Lupercal.

est infiniment moins étrange, que de voir qu'elle ait continué sous les empereurs chrétiens, et que lorsqu'enfin le pape Gélase ne voulut plus la tolerer, l'an 496 (h), il se trouva des chrétiens, parmi les sénateurs mêmes, qui tâcherent de la maintenir, comme il paraît par l'apologie que ce pape écrivit contre eux (i). Non-seulement les luperques couraient comme des fous dans les rues pendant les Lupercales, n'ayant qu'une petite ceinture pour couvrir les parties qu'on ne nomme pas; mais il y avait aussi plusieurs jeunes gens de qualité, et quelques-uns même des principaux magistrats(C), qui couraient comme eux en même posture(k), et

<sup>(</sup>e) Voyez Ovide, Fastor, lib. II. (f) Dio, lib. XLIV. (Hofman cite 24.) Sueton, in Cæsar., cap. LXXVI.

<sup>(</sup>g) Sueton., in Augusto, cap. XXXI. (h) Voyez Baronius, tomo VI, ad am. 496, num. 28 et seq.

<sup>(</sup>i) Baronius, ubi suprà, la rapporte toute

<sup>(</sup>k) Plutarque, dans la Vie de César. et

oints d'huile d'olive (D), et qui, des amours de Pan, qui est plaicomme eux, donnaient le fouet aux personnes qui leur tombaient sous la main. Sous Auguste, ceux qui n'avaient point encore de barbe n'eurent point la permission de courir avec les luperques (1). Bien loin que les femmes craignissent ces coups de fouet, elles s'y exposaient au contraire volontairement, dans l'espérance d'en devenir fécondes si elles étaient stériles, ou d'enfanter plus aisément si elles étaient grosses (m); mais je doute fort de ce que dit le pape Gélase, que les dames romaines se faisaient fouetter toutes nues publiquement dans ces occasions (n) : je crois qu'elles tendaient seulement la main (E), comme un écolier (o) à qui l'on donne la férule(p). Quant aux cérémonies que les luperques devaient observer en sacrifiant, qui étaient sans doute assez singulières, vu qu'entre autres choses il fallait deux garçons qui rissent; voyez Plutarque en la vie de Romulus. Et quant aux raisons pourquoi ces prêtres étaient nus pendant le service divin, et en courant par les rues, voyez Ovide, qui en rapporte un grand nombre au second livre des Fastes. Il y en a une tirée d'un mauvais succès

Festus, in Voce Crepi.

(l) Lupercalibus vetuit currere imberbes. Sucton., in Augusto, cap. XXXI.

(m) Plutarch., in Cæsare et in Romulo. (n) Apud illos nobiles ipsi currebant et matronæ, nudato publicè corpore vapulabant. Apud Baronium, ad ann. 496.

(o) Plutarchus, in Cæsare.

sante, et qui a été très-mal racontée par du Boulai (F).

(A) Marc Antoine s'y fit agré-ger.] Ciceron, dans la II. Philippi-que, lui dit, Ita eras Lupercus ut te consulem esse meminisse deberes: d'où l'on peut raisonnablement conclure qu'il était luperque Julien; car un aussi grand flatteur de Jules César que lui, n'avait garde de s'agréger aux deux anciennes sociétés, pendant qu'il y en avait une nouvelle établie en l'honneur de Jules César. Mais sans avoir besoin de tirer des conclusions, on trouve clairement le fait dans la harangue de Cicéron contre Marc Antoine, comme Dion Cassius la rapporte (1). Ta yap λυκαῖα Ν΄ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐταιρικοῦ τοῦ Ἰουλίου ἐτάτακτο; c'est-à-dire, selon la traduction de Xylander, Nimirum agenda ei erant Lupercalia uni ex collegio Julio. Le père Abram (2) a traduit plus exactement le grec par ces paroles, Lupercalia enim erant, et ipse in sodalitate Julid erat constitutus. Après la mort de Jules, on ôta aux luperques les revenus qu'il leur avait attribués. Marc Antoine s'en plaint dans la lettre à Hirtius et à Octavius, qui est si exactement réfutée par Cicéron, dans la XIIIe. Philippique. Manuce lisant ainsi le passage, Vectigalia juliana Lupercis ademistis, est en peine (3) de savoir si la libéralité de César s'était étendue sur tous les colléges des luperques, ou seulement sur celui qu'on lui avait consacré; mais le père Abram (4) n'est pas daus ce doute, puisqu'il suit cette leçon, Vectigalia Julianis Lupercis ade-mistis. Voyez ce que Nonius (5) cite d'une lettre de Cicéron au jeune

(B) Auguste.... ordonna qu'elle dans celle de Marc Antoine. Voyez aussi fut remise à la mode.] Moréri fait dire à Suétone qu'Auguste rétablit les trois sociétés de luperques. Cela suppose qu'elles avaient été supprimées ; mais Suetone ne dit point cela: il se

(1) Lib XLV.

(2) Commentar. in Philipp. II, pag. 704.

(3) In Philipp. XIII.

(4) In Philipp. XIII, pag. 703.

(5) Voce Constat. La lettre citée est du 11e.

<sup>(</sup>p) De là vient cette expression de Juvénal. Nil prodest agili palmas præbere Lu-perco, satyra II, os. 142.

les cérémonies luperçales, sacrum lupercale, qui avaient été abolies peu à peu. Combien y a-t-il de cou-tumes ecclésiastiques ou civiles, qui tombent insensiblement dans le nonusage, quoique les corps ou communautés qui les devaient pratiquer subsistent avec tous leurs biens? Cicéron ne dit-il pas en quelque lieu (6) qu'on n'observait presque plus l'ancienne coutume des auspices? Cependant les colléges des augures, des pontifes, etc., subsistaient comme auparavant.

(C) Quelques - uns même des principaux magistrats. ] C'est Plutarque qui nous l'apprend : Διαθέουσι δε, ditil (7), των εύγενων νέοι πολλοί και των άρχόντων, Discurrunt autem et ex nobilibus juvenes multi et ex magistratibus. Il dit la même chose en un autre endroit (8), et se sert du même terme d'ἀρχόντων. Amyot qui le traduit ceux qui ont les plus grands magistrats de cette année-là, ou ceux qui lors sont en magistrat, ne rencontre pas mal, ce me semble; car une parenthèse dont Plutarque se sert en un autre lieu (9), montre clairement qu'il croyait que ceux qui étaient actuellement consuls, étaient obligés de courir avec les luperques. Αντώνιος δε των θεόντων τον ίερον δρόμον είς ñr (καὶ γὰρ ὑπάτευεν.) Antonius autem unus eorum erat qui sacrum cursum peragebant (gerebat enim consulatum). Mais il y a bien de l'apparence que Plutarque en donne à garder à ses lecteurs ; car si la coustume estoit telle ( je rapporte ses propres paroles (10) selon la traduction d'Amyot) qu'à ce jour il y eust plu-sieurs jeunes hommes de noble maison, et mesme ceux qui avoient les plus grands magistrats de cette année-là, qui courussent tous nuds par la ville, oings d'huile d'olif, etc., si (11) Antonius estoit l'un de ceux qui couroient cette course sacrée (des Lupercales) pource qu'il estoit lors consul, comment est-ce que Cicéron au-

(6) De Divinat. , lib. II, folio m. 318 verso.

contente de dire qu'Auguste rétablit depuis la fondation de Rome, nonseulement aucun consul, mais non pas même aucun préteur, ou tribun du peuple, ou édile, n'avait jamais fait ce que Marc Antoine avait osé faire? Or quelle était cette action? C'est qu'étant consul il était allé nu et graissé d'onguens, à la place pu-blique, sous prétexte des Luperca-les, il était monté sur la tribune, il avait harangué le peuple. Marc Antoine tacha de justifier cette conduite par sa qualité de luperque; mais on lui répondit que la qualité de consul, qu'il avait alors, devait l'emporter sur celle de luperque, et que personne n'ignorait que le consulat ne fût une dignité de tout le peuple, dont il fallait conserver partout la majesté, sans la mettre à nu, et sans la déshonorer en aucune manière, Qu'on ne m'aille pas dire que Cicéron ne blame ce consul que d'avoir harangué nu ; car outre que le contraire paraît par les citations que l'on vient de voir, il faut que l'on sache que Cicéron s'est servi d'une figure qui contient manifestement cette maxime: Les Lupercales pouvaient être célébrées selon toutes les cérémonies qui leur conviennent, sans que le consul déshonorát toute la ville par sa nudité et par ses postures. Il est donc vrai que Plutarque s'est trompé ; car Ciceron, plus digne de foi que lui dans ce qui concerne les dépendances du consulat, pose en fait que les courses des luperques sont incompatibles avec cette dignité, et que jamais aucun consul, ni aucun des autres principaux magistrats de Rome, n'avaient eu part à ces courses avant Marc Antoine : mais pour Plutarque, il prétend que le consulat et les autres magistratures y

engageaient. Qui ne serait surpris que le père Abram (13) ait tiré des principes et du raisonnement de Cicéron cette conséquence, qu'il fallait qu'une soule et même personne fut tout à la rait osé dire en plein sénat (12), que fois consul et luperque: unum et eundem et consulem et lupercum fieri debuisse. Il ne lui est pas malaisé de réfuter cette conséquence par les paroles où Plutarque assure, comme nous l'avons déjà vu, que la jeune noblesse romaine et les magistrats

<sup>(7)</sup> In Vita Antonii. (8) In Vita Cæsaris.

<sup>(9)</sup> Ibidem.

<sup>(10)</sup> In Vita Antonii.

<sup>(11)</sup> In Vita Casaris.

<sup>(12)</sup> Apud Dion. lib. XLV.

<sup>(\$3)</sup> In Philipp. II, pag. 704.

faisaient les courses des Lupercales. Il ajoute en consirmation, le passage tum nescio an vulgo notum sit, sed du même historien, où il est dit, qu'à cause que Marc Antoine était consul, il fut l'un de ces coureurs; et il en conclut que Plutarque a voulu nous insinuer que ceux qui n'étaient pas magistrats étaient exclus de ces courses. Pen s'en faut qu'on ne con-seille de renoncer à l'étude, quand on voit d'habiles gens s'embarrasser devait-il réfuter Plutarque par le long passage de Dion qu'il a en partie cité, et en partie indiqué.

permis à tout le monde, tant aux hommes qu'aux femmes, de célébrer cette sête; d'où vient que Plutarque écrit que Marc Antoine, en la célébrant, fut porté nu en carrosse dans les rues , par des femmes et des filles tout-à-fait nues (15). Ce commentateur a mal exprimé ce qu'il voulait dire ; car un homme , porté par des femmes, comment se promènerait-il en carrosse par la ville? Mais ce n'est pas le pis : on ne peut guère douter qu'il n'impute faussement à Plutarque d'avoir écrit une telle chose, et qu'au fond elle ne soit fausse. Si le fait était vrai, les Philippiques de Cicéron, qui n'en disent rien, en feraient un bruit horrible.

(D) Oints d'huile d'olive. I J'ai suivi la traduction de Xylander et celle d'Amyot. D'autres traduisent le grec de Plutarque αλειλημμέτοι λίπα par unguento delibuti. La différence est petite. Cicéron (16), parlant des Lupercales de Marc Antoine, se sert du terme unguentis oblitus. Dion, rapportant la harangue de Cicéron contre Marc Antoine, emploie deux fois sur le même sujet des Lupercales le terme μεμυρισμένος , unguentis delibutus. M. Lloyd prétend dire une chose peu connue, quand il dit qu'un passage d'Appien lui a fait connaître que les luperques s'oignaient le corps.

(16) Philip. XIII.

Nudum etiam corpus tunc illis unceruo ex Appian., lib. 2, Bell. civil. Il ne cite ni Plutarque, ni Dion, ni Cicéron; il se borne à la citation d'Appien, qui n'a fait que copier Plutarque, hormis la parenthese que l'on peut voir dans la note, où il est marqué nommément que l'onction était une chose de coutume (17).

(E) Je crois qu'elles tendaient seudans de telles absurdités, sur des lement la main. ] Je ne prétends pas choses tout-à-fait claires. Au moins m'inscrire en faux contre ce que disent Charles Étienne et plusieurs de ses copistes ou de ses originaux; savoir que les luperques, en courant Britannicus (14) assure qu'il était nus par la ville, donnaient des coups de fouet aux femmes, sur les mains et sur le ventre : Nudi per urbem cursitabant mulierum palmas uterosque caprina pelle ferientes. Mais je sou-tiens que cela ne justifie pas le pape Gélase; car il faut supposer sans doute que ces coups sur le ventre ne se donnaient que par-dessus les habits. Pour ce qui est de l'historiette qu'Ovide raconte, et qui semble faire contre moi, je réponds : 10. qu'elle ne se rapporte qu'au temps particulier où l'oracle fut rendu, et qu'il ne faut point croire que d'autres femmes que celles qui étaient alors mariées, et en age d'avoir des enfans, aient subi l'exécution de l'oracle; 2°. qu'0vide n'explique point comment ni par qui elles furent fouettées; si ce fut à nu, ou par-dessus les habits ; si ce fut par leurs maris, ou par les luperques. De quelque façon que l'on y ait procede, nous n'y voyons point la preuve de ce que le pape Gélase a dit ; car les maris n'avaient garde de les fouetter publiquement, puisque l'oracle ne l'ordonnait pas ; ni de consentir que les luperques les fouettassent autrement que sous la custode, et de la manière que le grand pontife fouettait les vestales qui avaient laissé éteindre le feu sacré (18). Cette

> (17) Αντώνιος ύπατεύων σύν αύτῷ Καίσαρικαί διαθέων τότε γυμνός αληλειμμένος (domep elabariy of the copthe lepise) ini τα έμδολα αναδραμών ές εφάνωσε διαδή-MATI. Lloyd, voce Lupercalia. Ce passage d'Ap-pien, veut dire, Antonius ipsius in consulatu collega discurrens nudus et unctus ( ut mos est per id solemne Lupercis) conscendensque rostra

> diadema capiti ejus imposuit.
>
> (18) Notes que cette manière de fouetter les vestales n'avait point alors lieu à Rome, puis-

<sup>(14)</sup> Britannicus in Juvenal. satir. II, vs. 142, pag. 83 edit. Paris., 1613, in-40.
(15) Preter sacredotes licebat omnibus tam viris quam mulieribus lados celebrare, undà scribit Plut. M. Antonium nudum in Lupercalibus curru per urbem fuisse vectum a matronis et virginibus omnia membra nudatis. Idem,

manière de l'exécution remplissait le Faunus (26) qui devint tout aussitôt sens de l'oracle : il faut croire que les maris s'y bornaient, et peut-être même se tenaient-ils à portée de prévenir que les luperques n'employassent une sorte de verge pour une autre.

Voici l'historiette d'Ovide. Il dit (19) que du temps de Romulus les femmes devinrent si dures à concevoir, que ce prince s'écriait qu'il lui cût beaucoup mieux valu de n'en enlever aucune (20). On recourut aux prières; maris et femmes allèrent fléchir le genou dans un bois consacré à Junon. La réponse de cette déesse les jeta dans une extrême perplexité, car on ouit distinctement ces paroles: Ou'un vilain bouc saille les femmes de Rome, Italidas matres, inquit, caper hirtus inito. Par bonheur un augure, qui se trouva là, les mit hors de peine; il immola un bouc dont il ordonna que la peau fût employée à fesser les femmes (21). A quoi ayant consenti, elles ne manquerent pas d'accoucher au dixième mois. Thomas Bartholin (22), qui a fait venir à son sujet la coutume générale de se faire fouetter par des luperques, de la-quelle Méibomius ne s'était pas souvenu (23), aurait trouvé mieux son compte dans l'aventure particulière que je viens de rapporter.

(F) Ovide.... rapporte.... une raison.... plaisante, et qui a été trèsmal racontée par du Boulai.] Comme du Boulai (24) l'a rapportée avec une infinité d'altérations, je me trouve obligé d'en faire ici le récit fidèle, asin d'inspirer à mes lecteurs une juste défiance des écrivains qui se copient les uns les autres, sans re-courir à la source. Voici la chose se-lon l'original (25). Hercule, voyageant un jour avec Omphale, fut aperçu de

que ce fut Numa, et non Romulus, qui les y éta-blit. Voyes Denys d'Halicarnesse, lib. II, cap. LXVI

(19) Ovidius, Fastor lib. II, vs. 441. (20) Utilius fuerat non habuisse nurus. Idem, ibidem. vs. 434.

(21) Ille caprum mactat : jussæ sua terga maritæ Pellibus exsectis percutienda dabant.

Idem, ibidem. vs. 445. (22) Dans son traité de Flagrorum usu medi-

co, pag. 22, ou il cite un passage tout-à-fait inintelligible du scolieste de Juvénel. (23) Dans le traité de Flagrorum usu in re (24) Tresor des Antiquités Romaines . p. 237. (25) C'est-à-dire Ovide, Fastor. lib. II.

amoureux de cette belle, et chercha, sans perdre temps, les occasions d'en jouir. Hercule et Omphale logèrent cette nuit-là dans une caverne, où, pendant qu'on leur apprétait à souper, Omphale s'amusa à faire échange d'habits avec Hercule, à le parer de ses jupes et de ses bijoux, et à prendre à la place la peau de lion, la massue et le carquois. Ils soupérent en cet équipage, et ne le quittèrent point en se couchant. Il fallut faire lit à part cette nuit-là, parce que des le matin ils devaient sacrifier à Bacchus, acte de religion qui demandait qu'on passat la nuit dans la continence. Faunus, qui avait suivi l'objet aimé, entra dans la caverne à la faveur des ténèbres, et du profond sommeil des domestiques, non sans espérer que les maîtres ne seraient pas moins endormis, et que cela lui donnerait lieu de faire son coup. Il va de côté et d'autre à tâtons; tant qu'enfin il rencontra le lit d'Omphale; mais il n'a pas plus tôt touché la peau de lion, qu'il recule tout esfravé. Un peu après, en tâtonnant, il trouve le lit où était Hercule, et jugeant à la délicatesse moelleuse des étoffes qu'Omphale était là, il se couche tout de son long, et plein d'ardeur il commence à trousser la jupe; et sans se rebuter de ce qu'il trouve des jambes horriblement velues (27), il se met en train d'achever. Alors ce héros, lui donnant du coude, le fait sauter hors du lit (28). Omphale s'éveille, appelle du monde, demande de la chandelle; on en apporte, et l'on voit Faunus par terre, qui a de la peine à se lever, et chacun se moque de lui. Ovide prétend que c'est la l'une des raisons de la nudité des luperques : Faunus, ayant pris en horreur les habits qui l'avaient trompé. voulut que ses prêtres n'en portassent point pendant les cérémonies de son culte.

(26) Ici Faunus est la même divinité que Paz. (27) Conféres l'article d'Hunculu, remarque (F). tom VIII, pag. 83.

(28) Adscendit, sponddque sibi propiore recumbit :

Et rigido comu durius inguen erat. Interea tunicas ord subducit ab uni. Horrebant densis aspera crura pile Catera tentantem cubito Tirynthius berei Reppulit : è summo decidit ille toro.

Comptons présentement les fautes là ? 9°. Il dit qu'Hercule garantit sa que M. du Boulai a faites dans l'es-femme de la violence. Cela est faux; pace de vingt et une lignes. 1°. Il dit car ce galant, ayant pris le mari pour qu'Hercule passait par les quartiers la femme, n'entreprit quoi que ce du mont Palatin, lorsque sa femme soit contre celle-ci. 10°. Il dit qu'à donna de l'amour à Faunus ; mais s'il cause qu'Hercule s'était levé tout nu, avait lu Ovide (29), il est appris qu'Hercule était alors en Lydie. 2°. Il ne sait si la femme qui accompagnait Hercule était Tole ou Omphale. Le texte d'Ovide, sans laisser aucun lieu à l'alternative, nous doit fixer à Om-phale. 3°. Il dit qu'Hercule se retira dans une forêt pour éviter l'ardeur trop véhémente du soleil. Ovide le fait retirer dans une caverne, et seulement quand il fut tard. 4°. Il dit qu'en se couchant Omphale, comme la plus frileuse et peureuse, prend la peau de lion que portait son mari pour se couvrir, et la massue même pour se défendre des bêtes. Il n'y a pas un mot dans Ovide sur aucun de ces motifs ; et d'ailleurs quelle inconséquence! d'un côté une saison où l'ardeur véhémente du soleil engage les gens à se retirer dans une forêt; et de l'autre, une nuit si froide qu'il faut qu'une jeune femme se couvre d'une peau de lion, si elle ne veut pas transir de froid. 5°. Il dit que Faunus prit garde à tout, hormis au changement d'habit. Ovide ne le fait prendre garde à rien, et ne l'envoie dans la caverne qu'à minuit, lorsque tous les domestiques d'Hercule dormaient déjà. 6°. Il dit qu'Hercule éveilla sa femme, et se fit allumer du feu pendant qu'il tennit cet insolent. Dans Ovide, c'est Omphale qui crie et qui commande, non pas que l'on allume du feu (ce n'est pas ainsi qu'on s'exprime en ces sortes d'occasions), mais qu'on apporte de la lumière (30). De plus, Hercule ne fait que jeter cet insolent hors du lit; il ne le tient pas. 7º. Il dit qu'on frotta Faunus d'importance. C'est de quoi Ovide ne dit pas un mot. 8°. Il dit que cette aventure fut cause qu'Hercule se leva tout nu; mais au contraire, selon le récit d'Ovide, il avait été toute la nuit vêtu des habits d'Omphale. Quelle apparence qu'il se soit déshabillé pour se lever dans une rencontre comme celle-

et avait garanti sa femme de la violence, il ajouta la cérémonie de la nudité aux autres qui se pratiquaient à la fête de ce dieu pour l'apaiser du trailement qu'il lui avait fait. Tout cela est faux et absurde : les deux causes de l'augmentation des cérémonies sont chimériques, comme on vient de voir; et ce ne fut pas Hercule, mais Faunus ou Pan, qui établit la cérémonie de la nudité.

LUTHER ( MARTIN ), réformateur de l'église au XVI°. siécle\*. Son histoire est si connue, et se trouve dans un si grand nombre de livres, et nommément dans Moréri (a), que je ne m'amuserai point à la rapporter. Je m'arrête principalement aux mensonges qu'on a publiés contre lui. On n'a eu égard en cela, ni au vraisemblable, ni aux règles de l'art de médire; et l'on s'est donné toute la hardiesse de ceux qui sont très-persuadés que le public adoptera aveuglément tout ce qu'ils débiteront, quelque absurde qu'il puisse être. On a osé publier qu'il était né du commerce de sa mère avec un esprit incube(A); et l'on a falsifié même le jour de sa naissance, afin d'avoir lieu de lui dresser un horoscope désavantageux (B). On l'accuse d'avoir avoué qu'ayant combattu dix aus contre sa conscience, il était enfin venu à bout de n'en avoir

<sup>(29)</sup> Jam Bacchaa nemus Tmoli vineta tene.

<sup>(30) .....</sup> Inclamat comites, et lumina poscit Mæonis, illatis ignibus acta patent.

<sup>\*</sup> Leclerc n'a pas donné de remarques sur cet article.

<sup>(</sup>a) Il est facile à tout le monde d'y séparer le bon grain d'avec la paille : c'est pourquoi je n'examine point les fautes que cet auteur peut avoir commises dans l'article de LUTHER.

peu de mesures dans les calom- trouvé des ministres qui n'ont nies qu'on débite contre lui, pas eu toute la prudence nécesqu'on l'accuse d'avoir dit qu'il saire en répondant pour Luther ne croyait rien de ce qu'il prê- (R). Ils ont avancé des principes chait (K), et qu'il se réjouissait manifestement pernicieux; et ce d'apprendre que d'autres minis- qu'ils alleguent de plus supportres lui ressemblaient en cela. table est d'une telle nature, La plupart de ces médisances qu'il eût mieux valu n'en rien sont fondées sur quelques paro- dire (S). La manière dont M. les d'un certain livre publié par Claude parle de ce grand réforles amis de Luther (L), aux- mateur est très-judicieuse (T): quelles on donne un sens très- il l'a justifié entre autres choses malin, et fort éloigné de la sur un point qui a donné lieu à penséede ce ministre. Cen'est pas divers écrits; c'est sur la dispute qu'il ne faille convenir qu'il y avec le diable au sujet des messes eut une très-grande imprudence privées (V). Luther mourut le à publier une telle compilation. 18 de février 1546. On a débité Ce fut l'effet d'un zèle inconsidé- sur sa mort une infinité de faré (M), ou plutôt d'une préoccu- bles (X) : et l'on n'avait pas atpation excessive, qui empêchait tendu à mentir sur cette matiède connaître les défauts de ce re, qu'il fût parti de ce monde grand homme. On ne peut nier (Y). Je n'ai rien dit de son maque l'ardeur impétueuse de son riage, parce que j'en ai parlé tempérament ne lui arrachât des

point du tout, et d'être tombé paroles qui méritent condamua dans l'athéisme (C). On ajoute tion, comme quand il déclara qu'il disait souvent qu'il renon- son sentiment sur l'épître de cerait à sa part du paradis (D), saint Jacques (N). Il y eut des pourvu que Dieu lui donnât en protestans qui soutinrent qu'il ce monde cent ans de vie agréa- n'en avait point parlé aussi duble. On soutient impudemment rement qu'on le disait, et ils qu'il a nié l'immortalité de l'â- n'eurent point de tort quant au me (E). On lui impute d'avoir fond; mais ils nièrent quelque eu des idées basses et charnelles chose qu'ils auraient dû accorder du paradis (F), et d'avoir com- (O). S'il avait dit effectivement pose des hymnes en l'honneur toutes les choses qu'on l'accuse de l'ivrognerie, vice auquel on d'avoir débitées contre cette épile fait fort adonné (G). On assu- tre, ce serait sans doute avant re qu'il a dégorgé mille blas- l'année 1525 (P). J'en donnerai phèmes contre l'Écriture Sainte, quelques raisons ci-dessous (b). et nommément contre Moïse On a long-temps ignoré la faute (H). On va même jusqu'à soute- qu'il fit, en consentant que le nir qu'il fit traduire l'Amadis landgrave de Hesse eut deux en beau français (I), afin de femmes tout à la fois (Q). Mais donner du dégoût au monde enfin elle est devenue publique: pour l'Écriture et pour les li- les catholiques romains en ont vres de dévotion. On garde si fait beaucoup de bruit; et il s'est (b) Dans la remarque (P).

pisme un si rude coup (AA), qu'il n'en faudrait qu'un semge, n'aura qu'à lire le gros voen son espèce un des bons livres qui aient paru depuis long-temps. Je conseillerais aussi de lire le Lutherus defensus, d'un ministre de Hambourg (d); car on réfute dans cet ouvrage tous les reproches personnels.

J'ai trouvé fort étrange que le cardinal du Perron ait osé dire que Luther croyait la mortalité de l'âme (DD). Qu'un François Garasse débite cent fois une telle accusation (e), je ne m'en étonne pas; et si je l'avais trouvée Lucien en belle humeur. Je ne dans la Vie de Luther publiée à touche cette circonstance que Paris, l'an 1577, par frère Noël pour avoir lieu de dire qu'on Talepied (f), ou dans l'ouvrage

amplement ailleurs (Z). Ses plus ra ci-dessous un long passage grands ennemis ne sauraient (EE), ou dans les livres de semnier qu'il n'ait eu des qualités blables écrivains qui n'avaient éminentes; et l'histoire ne four- aucune réputation à perdre, je nit rien de plus surprenant que n'en aurais pas été surpris; mais ce qu'il a fait : car qu'un simple je n'ai pu m'empêcher de l'être moine ait pu frapper sur le pa- quand j'ai vu qu'un cardinal d'un si grand nom se laissait aller à une pareille témérité. Les cublable pour renverser entière– rieux ne seront pas fâchés d'ap→ , ment l'église romaine, c'est ce prendre un petit chagrin que qu'on ne peut assez admirer. Il l'on fit à M. Arnauld au sujet y a des gens qui attribuent à d'une citation de Luther (FF). une certaine position des astres Il lui fut impossible d'en faire la révolution qui se fit par son la vérification par les livres oriministère (BB). Il n'est pas vrai, ginaux. Cela me conduit à faire comme quelques-uns l'assurent, cette remarque, c'est qu'il n'y que son entreprise ait inspiré le aurait rien de plus commode mépris de la religion chrétien- pour ceux qu'on accuserait d'ane à beaucoup de gens (CC). voir mal cité ce réformateur, Qui voudra s'instruire à fond de que d'avoir la liberté de se serl'histoire de ce grand personna- vir de la très-curieuse bibliothéque du prince Rodolphe Auguslume de M. Seckendorf(c). C'est te, duc de Brunswick (GG). La vie de Luther par les médailles (g), publiée l'an 1699, contient une infinité de particularités(h), et indique un nombre infini d'auteurs qui ont parlé de cet illustre personnage. On trouve dans l'avertissement au lecteur une liste de ceux qui ont composé ou son éloge, ou son histoire. On y trouve aussi la réfutation des faussetés d'un anonyme dont le public a vu les dialogues, imprimés l'an 1694 sous le titre de ne devait pas être en doute si de Nicole Grenier, dont on ver- M. de Fontenelle est l'auteur de ces dialogues (i). On pouvait af-

<sup>(</sup>c) Historia Lutheranismi. Voyez PHistoire des Ouvrages des Savans, fevr. 1602, art. XIII.

<sup>(</sup>d) Nommé Jean Mullérus. (e) Voyez la remarque (E).

<sup>(</sup>f) Cordelier de Pontoise.

<sup>(</sup>g) L'auteur se nomme Christianus Junc-

<sup>(</sup>h) Voyes pag. 551 la remarque (G), à

<sup>(</sup>i) Num sit et hujus auctor de Fontenelle,

firmer positivement qu'il ne l'est suivait en ce temps-là, et japoint, et qu'il n'est nullement mais personne ne s'est plus emcapable d'une production aussi porté que lui contre le grand imparfaite que celle-là. On mon- Aristote. Vous verrez des preutre à Rome, dans la bibliothèque ves de tout ceci dans les extraits du Vatican(k), une bible en que je donnerai d'une invective langue allemande, que l'on dit du père Gretser (II), destinée à être de la traduction de Luther, la preuve de cette proposition, et écrite de sa propre main. Mais Luther n'entend pas la théologie cela est hors d'apparence, vu scolastique. L'une des raisons l'extravagante prière (l) qui est que l'on emploie est qu'il ensei-à la fin, et qui paraît être de gnait qu'un même dogme est la même main que le reste. Pen-faux et vrai en même temps, dant que les troupes de Char- faux en philosophie, vrai en les-Quint séjournèrent à Wit- théologie (KK) : faux en physitemberg, l'an 1547, il y eut un que, vrai en morale, etc. On emsoldat qui donna deux coups de ploie aussi comme une preuve, poignard à l'effigie de Martin Lu- le déchaînement de Luther conther, dans l'église du château (m). tre les universités, et les expres-Cet empereur fit en ce temps-là sions burlesques dont il se serune action fort généreuse, il ne vit pour se moquer des acadévoulut point permettre que l'on mies et de leurs docteurs (LL). démolît le tombeau de ce pré- Ces airs goguenards pouvaient tendu hérésiarque; et il défendit, être censurés sans doute; mais sous peine du dernier supplice, ils n'étaient pas inutiles, et de rien attenter de cette nature nous savons qu'on a dit qu'Éras-(HH). Luther avait fait de grands me, par ses railleries, avait servi progrès dans la scolastique, et de précurseur à Martin Luther avait même suivi la secte des (m bis). Mais s'il est vrai qu'Énominaux, qui était celle qui rasme prépara les voies, il est vrai subtilisait le plus les questions aussi qu'il reconnut qu'elles fuabstraites; cependant, il n'y rent de plus élargies et aplanies eut jamais personne qui se dé- par la mauvaise conduite que l'on chaînât autant que lui contre la tint contre ce réformateur. Il a méthode de philosopher que l'on remarqué jusques à sept grandes

fautes dans cette conduite (MM). Voyez l'ouvrage \* du sieur Ri-

qui les Nouveaux Dialogues des Morts publicavit Parisiis..... non habeo affirmare. Juncker, in Vita Lutheri nummis illustrata. in praf. § 17. Un M. de Ternan, qui publia quelques Nouveaux Dialogues des Dieux, à Amsterdam, en 1684, in-12, attribue, dans sa préface, à M. Préchac les Nouveaux Dialogues des Morts.

(k) Misson, Voyage d'Italie, tom. II, pag. 134, edition de 1698.

(l) M. Misson, là même, la rapporte en allemand et en français.

(m) Andreas Sennertus, in Athenis Wittembergensib., apud Junckerum, in Vitâ Lutheri nummis illustrată, pag. 216.

(m his) Voyez la rem. (X), vers la fin.

<sup>\*</sup> Jean-Albert Fabricius a publié : Centifo lium Lutheranum, sive Notitia litteraria scrijtorum omnis generis de B. D. Luthero . ejusque vità, scriptis, à reformatione ecclesia. in lucem ab amicis et inimicis editorum de gesta sub titulis CC. Hambourg, 1728-1730, deux volumes, in-8°. Joly, qui sans donte n'avait pas vu le livre, dit, d'après le Journal littéraire de la Haye, que le Centifolium est divisé en deux cent trois titres : c'est une erreur qui a été répétée dans la Biographe universelle. L'institut national de France

chard, prieur de Beaulieu Sainte- fers en Allemagne. Cela est encore Avoye(n): c'est un auteur ca- plus monacal que poétique. tholique.

avait proposé pour sujet de prix, en 1804:

Quelle a été l'influence de la réformation · de Luther sur la situation politique des différens états de l'Europe et sur les pro-grès des lumières. MM. Descotes, Leu-liette, Malleville fils, Ponce, Villers, con-courarent. Ce fat ce dernier qui remporta le prix. Le prince royal de Prusse, connu depuis sous le nom de Frédéric-le-Grand, ecrivait à Voltaire, le 14 mai 1737 · « Les » princes du Nord ont incontestablement de grandes obligations à Luther... Voltaire a dit, dès 1756, que la « grande révolution dans l'esprit humain et dans le système politique de l'Europe commença par Mar-tin Luther. « (V. Essai sur les mœurs, chap. 130.)

(n) Intitule Sentimens d'Erasme, et imprimé l'an 1688. Foyez-y, pag. 248 et suiv. : cet endrou-là est curieux et très solide.

 (A) On a osé publier qu'il était në du commerce..... d'un esprit incube.] Le pere Maimbourg a été assez équitable pour rejeter cette sottise. Il naquit à Islèbe, dit-il (1), ville du comté de Mansfeld, l'an 1483, non pas d'un incube, ainsi que quelquesuns, pour le rendre plus odieux, l'ont écrit sans aucune apparence de vérité, mais comme naissent les autres hommes ; et l'on n'en a jamais douté que depuis qu'il devint hérésiarque, ce qu'il a bien pu être, sans qu'il soit besoin pour cela de substituér un diable à la place de son père Jean Luder, et de déshonorer sa mère Marguerite Linderman (2) par une si infâme naissance. On a de la peine à pardonner de telles fables à ceux mêmes qui ne les débitent que comme des jeux d'esprit. C'est ce qu'a fait un théatin italien (3), dans un poëme où il suppose que Luther, né de Mégère, l'une des furies, fut envoyé des en-

(1) Maimbourg, Histoire du Luthéran., liv. I, 2008. 23, 24. Voyes aussi Spondani Annales, à Pann. 1517, num. 13.

(2) Seckendorf, Historia Lutheran. , lib. I, pag. 20, col. 2, avoue que c'est le vrai nom de la mère de Luther.

(3) Cajetan Vieich, Thienidos, lib. I. Voyes le Journal de Leipsic 1686, pag. 573 dans l'extrait du Sacer. Helicon de cet auteur. On prend dans cet extrait Thomas de Vio, surnommé Cajetan, pour le sondateur des Théatins, et pour la même personne que Cajetan Thiène. C'est une erreur.

(B) On... lui a dressé un horoscope desavantageux.] Martin Luther vint au monde le 10 de novembre, entre onze heures et minuit, à Islèbe, où sa mère était allée à cause de la foire, et ne croyant pas être si proche de son terme; car il faut savoir que son mari, homme de petite condition, et qui travaillait aux mines, ne demeurait point alors à Islèbe, mais au village de Méza (4). La bonne femme, interrogée par Mélanchthon touchant l'année où elle accoucha de Martin Luther, répondit qu'elle ne s'en souvenait pas bien ; elle savait seulement le jour et l'heure (5). On veut donc que ce soit par malignité que Florimond de Rémond a mieux aimé dire que Luther naquit le 22 d'octobre. Il a cru confirmer par-là les prédictions astrologiques de Junctin, qui, par l'horoscope de ce jour, a diffamé au-tant qu'il a pu Martin Luther. Cet astrologue fut fortement réfuté par un professeur de Strasbourg, qui fit voir que selon les règles de l'astrologie, Luther devait être un grand personnage. Nihilominus Ræmundus diem 22 octobris præfert, ut malitiosæ astrologi cujusdam Junctini calumniæ fidem conciliaret, qui ex horoscopo illius diei ingenium Lutheri miris modis infamare voluit. Hunc Isaacus Malleolus, professor mathem. Argentoratensis anno 1617, edita dissertatione de genitura Lutheri refutavit (6).

Afin d'éclaireir ces paroles de M. de Seckendorf, je dois dire que Florimond de Rémond s'est plus arrêté à l'hypothèse de Cardan qu'à celle de Junctin. Il rapporte les deux dates, celle du 22 d'octobre et celle du 10 de novembre. Il embrasse la première, qui est celle de Cardan, et il insinue que Junctin s'est réglé sur 'l'autre. Luther, dit-il (7), nasquit à Islebe... l'an mil quatre cens quatre-

(4) Seckendorf, Historia Lutheran., lib. I., pag. 20, col. 2

(5) Idem, ibidem.

(7) Florim. de Rémond, Histoire de l'hérésie, lev. Ier., cap. V, pag. m. 25.

<sup>(6)</sup> Seckendorf, Hist. Lutheran. lib. I, pag. 20, col. 2. Voyes aussi un livre (de Jean Fridéric von der Strass', ministre proche de Strasbourg) intitulé Memoria Thaumasiandri Lutheri renovata.

apres midy, a unze heures trente-six sub Scorpii asterismo in nona cœli sta-minutes.... Plusieurs disent qu'il vint tione quam Arabes religioni deputaau monde le dixiesme de novembre, veille de Saint Martin, qui donna sujet à ses parens de luy donner ce nom de Martin: cela, peut estre, a causé cette diversité: car il n'y a pas d'apparence que Cardan et Jonctin, lesquels avec tant de curiosité ont tiré sa nativité, ne s'en fussent informez au vray. Aussi, dit Cardan qui le fait naistre le vingt-deuxiesme octobre : c'est icy la vraye nativité de Luther. Le mesme dit Jonctin. Et encor qu'il y ait quelque diversité entre ces deux astrologues, sur l'horoscope de Luther, si est ce qu'elle est si petite, qu'elle ne merite estre considerée. Car en l'une et en l'autre les planettes demeurent aux mesmes maisons, la Lune en toutes deux se trouve en la douziesme, Jupiter, Venus et » battit l'espace de dix ans contre soi-Mars en la troisiesme, le Soleil, » même, pour étousser ou émousser Saturne et Mercure en la quatriesme. La diversité de ces deux fameux astrologues ne fut pas si grande que celle de quelques autres qui différérent d'une année entière quant au jour natal de Martin Luther. Je vous cite mon auteur (8). « Il y aura au-» tant de thèmes ou figures (9) com-» me il y aura eu de spectateurs à di-» verses heures; et chaque astrologue, » par ce moyen, fera la sienne diffé-» rente.... Ils se rencontreront pour-» tant, nonobstant cela, je vous en » assure; comme firent autrefois de table, rapportés par Rebenstok, » deux de ces messieurs en Allema-» gne, qui, en faisant l'horoscope sa conscience, autant que les Grecs » de Luther, né le 10 novembre 1483, » trouvèrent tous les accidens de sa sa comparaison; mais que par sa di-» vie et ses qualités personnelles, » quoiqu'ils fussent différens l'un de qu'il avait emporté cela sur son essité entre Gauric et Cardan est d'une car comme ce fut par un cheval de année complète, à quelques heures bois que Troie se perdit, aussi fut-près. Gauric met la naissance de Lu- ce par un cheval de bois que Luther ther au 22 d'octobre 1484, à une heure prit sa propre conscience, et étouffa et dix minutes après midi, et il trouve par cet horoscope les mêmes abo- des lors il devint cheval, si jamais il y minations que Cardan. Hæc mira sa- eut cheval au monde; et son disciple

(8) Petit, Dissertation sur les comètes, pag. 104, 105.
(9) C'est-à-dire touchant l'heure de la pre-mière apparition d'une comète.

vingt-trois, le vingt-deuxieme octobre tisque horrenda. 5. Planetarum coïlio bant, effecit ipsum sacrilegum hereticum, christianæ religionis hostem acerrimum, atque prophanum. Exhoroseopi directione ad Martis coitum irreligiosissimus obiit. Ejus anima scelestissima ad inferos navigavit, ab Allecto, Tisiphone, et Megerá flagellis igneis cruciață perenniter (10). Dites après cela que les astrologues n'ont pas un grand zele pour la religion qu'ils professent. Mais notez que celui-ci était un prélat.

(C) On l'a accusé d'avoir avoué qu'ayant combattu dix ans contre sa conscience, il était... tombé dans l'athéisme.) « Martin Luther, lequel avait » tant fait par ses journées qu'il était » parvenu à la perfection de l'athéis-» me, confesse néanmoins qu'il com-» cet aiguillon pénétrant que son athé-» isme lui plantait jusques au vif de » sa malheureuse âme (11). » Une telle accusation demandait que l'on citat les propres paroles de Martin Luther: cependant Garasse s'en est dispense; il ne cite pas même d'une façon vague les œuvres de cet auteur; mais dans la page 968 de son livre, il n'a pas tant négligé ses obligations, il a cité quelque chose. Voici ce qu'il a dit : Luther, qui fut un parfait athéiste, témoigne dans ses Colloques qu'il avait demeuré dix ans devant devant la ville de Troie; car c'était ligence il en était venu à bout, et » l'autre, pour son âge, d'une année prit, qu'il ne se souciait plus d'aucun » entière; tant il est certain qu'on scrupule. Il pouvait à mon avis, ap-» trouve toujours ce qui est arrivé pliquer toute l'histoire et la prise de » par cette belle science. » La diver- Troie à la prise de sa conscience; toute cette vermine de scrupules : car

<sup>(10)</sup> Lucas Gauricus, in Tractatu Astrologico de præteritis multorum hominum accidentibus per genituras examinatis, folio 69 verso, edit. 1552. (11) Garasse, Doctrine curicuse, pag. 214.

'Aurifaber dépose, comme témoin auriculaire, qu'il avait oui de la bouche de Luther, en plein sermon, que grace à Dieu il ne sentait plus les inquiétudes de sa conscience, et que parmi ses disciples, il commençait à voir les fruits de son évangile. Nam post revelatum evangelium meum, disait-il, virtus est occisa, justitia oppressa, temperantia ligata, veritas lacerata, fides clauda, nequitia quotidiana, devotio pulsa, hæresis relicta. J'ai tant fait par mes journées, que j'ai étouffé les germes de vertu, j'ai opprimé la justice, j'ai éteint la sobrié-té, j'ai déchiré la vérité, j'ai brisé les iambes à la foi, j'ai rendu la méchanceté familière , j'ai banni la dévotion, j'ai introduit l'hérésie. Il n'est pas besoin de faire observer qu'on prend tout ici de travers : la chose parle d'elle-même; et je suis sûr qu'il n'y a point d'honnête homme, quelque religion qu'il professe, qui n'ait horreur ou pitié de l'extravagance d'un tel calomniateur.

à

į.

(D) On ajoute qu'il disait souvent qu'il renoncerait à sa part du paradis, pourvu que Dieu lui donnat en ce monde cent ans de vie agréable.] Cette accusation vient du même lieu que la précédente (12). « Quirinus » Cnoglérus a remarqué, en son Sym-» bole luthérien, qu'il a vu un livret » allemand composé en la louange » de SAINT MARTIN LUTHER, qui » portait tout au long la légende de » ce nouveau béat, canonisé par les » ministres d'Allemagne, dans lequel il avait lu nommément ce qui » s'ensuit: Compositi sunt duo versus » in honorem carissimi nostri præceptoris SANCTI LUTHERI, debentque omnes papistæ ferre, velint, nolint, ut veri versus, et pia carmina sint et maneant : sunt » autem hujusmodi ;

## . IN VITA ÆTERNA,

» Christus habet primas, habeas tibi, Paule, secundus,

 At loca post illos tertia LUTHER habet (13).

(12) Garasse, Doctrine curicuse, pag. 889,

(13).
Dans la 17º. édition c'était ici que finissait la remarque. Dans la seconde, Bayle ajonta: « Vous trouveres à la marge la suite de ce passage (13)»; et à la marge on lisait: « Métant aperque trop tard d'un oubli des imprimeurs, je

» A cela je réponds que les luthé» riens ont grand tort pour deux rai» sons : la première, à cause que Lu» ther proteste souvent, au rapport
de Rébenstock, dans ses Colloques
» de table, qu'il renonçait volontiers
» à toutes ses prétentions, et que
» pourvu que Dien lui voulût accorder cent ans de bonne vie en ce
» monde, il lui donnerait quittance
» pour sa part du paradis; la secon» de, c'est à cause qu'ils se sont éga» rés en leur chemin, et au lieu de
» descendre ils sont montés, car il
» faudrait dire :

## IN INFERNO,

Cain habet primas, habet Iscariota secundas;
 At loca post illos tertia Luther habet.

» Si Luther est le premier qui ait » proféré cette parole, que pour » cent ans de vie en ce monde il » quitterait volontiers sa part de pa-» radis, il peut avoir cette miséra-» ble consolation qu'ila été suivi de » beaucoup d'autres, autant ou plus » libertins que lui. »

(E) On soutient impudemment qu'il a nie l'immortalité de l'âme.] « Mar-» tin Luther, qui était un homme » tout corporel et composé de lard, enseigne en plusieurs endroits, que l'immortalité de l'âme n'est qu'une pure chimère; car voici ses propres termes, du second tome de ses OEuvres, de l'édition de Wittemberg, l'an mous, dans l'article xxvii de ses Assertions : Quos Leo pontifex definivit articuli fidei, » de immortalitate animæ, portenta » sunt : et au même tome de l'édition de MDLII, dans les articles XXXI et XLI, il dit clairement: Nihil est quod dicitur anima rationalis créando infunditur, et infundendo creatur : melius hác in re ratio decernit et poëta dicens, patrem sequitur sua proles. Il vaut mieux, dit ce gros buffle, croire ce » que dit le poëte, que non pas ce » qu'on nous enseigne dans l'église : » voilà d'où c'est que ce réforma-

» mets ici la partie la plus nécessaire du passage » de Garasse. Venait ensuite du passage que Bayle voulait citer, tout ce qui pouvait entrer sur la marge. Ayant prolongé la citation, d'après l'intention manifestée par Bayle, j'ai dû supprimer la note: mais je n'ai pas voulu le faire sans en avertir. ]

68 471 per min 6 or point to you summand to the grand treat the good to Mais ship qu'un ast bibe de se Joe Garana at the in montes 1 de la montre de Company de Comp difference be doctrine de Color de de la destrine de Color de la destación la more de la color de la marco de la color de la c Constant entropole, et du Prima And have the state of the Prican A training the man and a first the state of dodon, que s'etent faite Gentle , de de Maria to chart a growth should be for the lo des bes care an des plus han'ayane the state of the s Pois en la partir John Street and the expression of the control of th gations Particularing Communication of the Communication of a rapport And the same of th (16) Telle ecolonid, quan de Some Distriction Quicquid Var Fortal or service of the Doctors of Animarum babe sails suparque area de abolendo semel Care, Doctrine curicuse, pag. 877. torio estingumdo, alas do gmatibus delendis affatti reptus : Di Min Corpore Cate mind et romano pe Hec Lindansus. Poce Athei - Pag tant les D'onsientes, dialoge continue propriée de character la citat. (20).

Sur de l'agre de character la citat. (20).

Sur cet order la citat. (20).

La remarque (L). Tako es a brodés se continue a brodés se continue a brodés se continue (L). nec Linganus. après la remarque (L).

su'un de ses confrères ne la rapporte. profane que mènent la plupart des ta æterna, pag. 454. gens, est un signe manifeste qu'ils ne croient point à l'immortalité de l'Ame. hymnes en l'honneur de l'ivrognerie, Quelques-uns même laissent échap- vice auquel on le fait fort adonné.] per de tels discours, non-seulement « Martin Luther, au premier tome quand ils sont ivres, mais aussi » de ses œuvres, au chapitre de l'iquand ils s'entretiennent avec leurs » vrognerie, après avoir autorisé ce amis sans boire. Là-dessus, on vien- » vice, et montré le mieux qu'il lui dra accuser toute une église qu'elle » a été possible, que c'est le naturel ne croit point l'immortalité de l'âme, et que les mesures qu'elle garde sont » furent oncques; enfin se souvenant seulement de ne pas faire de cela un » des hymnes ecclésiastiques qu'il article de sa confession de foi. Qui » avait coutume de chanter jadis pourrait souffrir des conséquences, où l'aveuglement de la passion est si » l'honneur de l'ivrognerie, qui scandaleux? Voyez la note (20).

(19) Henricus Fitz-Simon, in Britannoma-chia ministrorum, lib. 1, pag. 112.

(F) On lui impute d'avoir donné Articulus ille, dit un jésuite irlan- des idées basses et charmelles du padais (19), quo creditur animam esse radis.] Citons encore le pere Ga-immortalem, Luthero judice est por- rasse: Luther, dit-il (21), étant partentum in Romano sterquilinio de venu à l'athéisme parfait, a été encretorum quod papa condidit sibi et core plus ridicule, d'autant qu'il a suis sidelibus. Pour avoir de justes controuvé des sottises intolérables au soupçons que cela est mal rapporté, rapport de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les yeux sur le reste car il précha un jour publiquement, la disciple de la controuve de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les yeux sur le reste car il précha un jour publiquement, de disciple de la controuve de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les yeux sur le reste car il précha un jour publiquement, de disciple de la controuve de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les veux sur le reste car il précha un jour publiquement, de la controuve de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les veux sur le reste car il précha un jour publiquement, de la controuve de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les veux sur le reste car il précha un jour publiquement de son disciple Rebenstok, il sustit de jeter les veux sur le reste car il précha un jour publiquement de son disciple de son disciple Rebenstok de la controuve de la controuve de son disciple Rebenstok de la controuve de son disciple Rebenstok de la controuve de la con du discours de ce jésuite. Si dubites, que Dieu, pour donner du plaisir à continue-t-il, an forte contagio hu- ses élus, était résolu de créer après le jus portentosi paradoxi alios è refor- jugement final, de petits chats et de matione afflaverit, respondet Joannes petits barbets, quorum cutis erit au-Brentius (\*). Etsi inter nos nulla sit rea, et pili de lapidibus pretiosis, et publica professio quod anima simul qu'il en donnera à tous les bienheu-cum corpore intereat, et quod non reux, pour leur servir de contenance, sit mortuorum resurrectio: tamen comme aux dames qui les mettent impurissima et profapissima illa vita dans leur manchon. Il ajoute qu'il y quam maxima pars hominum secta- aura des serpens, des crapauds, des tur, perspicue indicat quod non chenilles en paradis, mais qu'elles sentiant esse vitam post hanc. Non-seront toutes de fin or de ducat : et nullis etiam tales voces tam ebriis qui plus est, il y aura, dit-il, des inter pocula excidunt, qu'am sohriis fourmis, des poux ; des puces et des in familiaribus colloquiis. Quibus punaises en paradis, mais elles sedeclarat, licet non publica, saltem ront toutes de pierres précieuses, et privatal persuasione, et licential vitæ sentiront beaucoup mieux que la cihanc invaluisse sententiam, eamque vette (22); car voilà ses paroles en vel ipsos sobrios profiteri. Peut-on termes expres. Ibi formicæ, cynirien voir de plus etonnant? Un pas- phes, et omnia fœtida, et male olenteur déplore la corruption de son tia animalia, meræ delitiæ erunt, et troupeau : Quoiqu'il n'y ait point optimum odorem spirabunt. Toute parmi nous, dit-il, aucun formulaire l'excuse que je pourrais porter pour de foi public, par lequel nous décla- couvrir l'impiété de ce gros homme, rions que l'ame meurt avec le corps, c'est que disant et écrivant ces cho-et que les morts ne ressusciteront ses, il était ivre, car ce fut in Sermopoint, cependant la vie impure et nibus CONVIVIALIBUS titulo de vi-

> (G).... et d'avoir composé des » de tous les grands personnages qui » dans les cloîtres, en fait un en » consiste en deux couplets, dont

» voici le premier :

» Si vino te impleveris,

Dormire statim poteris ,
 Et post somnum , ventriculum '

<sup>(\*)</sup> Brentius, Homil. 35. in cap. 20. Luca. (20) N'ayant point présentement les actes du procès de Valentin Gentilis, je ne puis dire si Lindanus a hien rapporté ce qu'it en allègue, et si en effet il y ent quelque Italien qui opina comme Lindanus le dit.

<sup>(21)</sup> Garasse, Doctrine curieuse, pag. 320. (22) Conféres ce qu'on a dit dans l'article LOTOLA, remarque (V), dans ce volume, p. 880

Vino implere iterium,
Nam Alexandri regula
Prascribit hac remedia (23).

» ...,. Il se voit dans le livre qui » s'appelle Concordia Protestantium, y que Luther est qualifié de ces élo-» ges divus Lutherus zelo plenus; et » comme les peintres ont coutume de » représenter nos saints par leurs marques personnelles; saint Jérô-» me par un lion, (quoique ce soit » une faute des peintres, canonisée par l'ancienne coutume, car c'est » saint Gérasime et non pas saint » Jérôme, qu'il faut représenter avec » un lion :) saint Ambroise, par une » ruche de mouches à miel; saint » Augustin, par un jeune enfant; » saint Grégoire, par un pigeon » blanc; ainsi, est-ce une coutume » par toute l'Allemagne, de peindre » ce nouveau saint de la religion > prétendue réformée, avec ces mar-» ques spécifiques, savoir, avec un » grand verre plein de vin, lequel, » ainsi que j'ai marqué ci-devant, et » rapporté de Rébenstock, il appelait » poculum catechisticum : telles sont » les armes de Luther, et Jean Ma-» thois ajoute, qu'il se vantait de ce » que personne ne pouvait avaler n son verre d'une halenée, que lui » seul; comme personne ne pouvait » se servir de la masse d'Hercule (24) na que lui seul (25). » Le passage où Garasse nous renvoie touchant le gobelet catéchistique, est à la page 59; le voici : Le plus gaillard de tous était Martin Luther, au rapport de Rébenstok et de Mathois, en sa vie ; car ce gros buffle étant à table, se faisait ordinairement porter son grand gobelet, lequel il appelait poculum catechisticum, qui ne tenait qu'envi-ron deux pintes, et lequel il avaluit d'une seule halenée; se vantant de ce qu'il n'y avait personne qui le pult faire que lui seul, comme Ulysse, disait-il, avait un arc que personne ne pouvait tendre et entoiser que lui seul. Or, quand il s'était échauffé de vin, ayant consulté trois ou quatre fois son gobelet catéchistique, il

(33) Garasse, Doctrine curieuse, pag. 772.
(24) Je m'étonne que Garasse, puisqu'il parlait d'Harqua, n'ait fait ici allusion à la coupe de ce héros. Voyes la remarque (D) de son article, tom. VIII, pag. 82, et l'article Goulu (Jean), remarque (N), tom. VII, pag. 183.

(35) Garasse, Doctrine curieuse, pag, 773.

en contait les plus plaisantes du monde; car se jetant sur la draperie des anciens docteurs, il les enluminait de belles couleurs. Rapportons aussi ce que l'on trouve dans l'ouvrage de Fitz-Simon: je mets en note ses citations. Ait de se Lutherus, nibil singulare in vita mea eminet. Possum jocari, potare, frontem exporrigere, ridere, sumque commodus et facetus convivator, cumque unum biræ, sive cervisiæ cantharum teneo (verbi gratid vitrum illud, monstrum horrendum, informe, ingens, ex apostolorum symbolo, dominica oratione, et decem præceptis constans, quod uno haustu Lutherus exhaurire consuevit), statim dolium ipsum totum concupisco, sæpiùsque benè bonum haustum facio in Dei gloriam. Prò eo itaque quòd priùs macerabam corpus meum, mox cum mortuus et in capulo repositus fuero, vermibus ventricosum benèque crassum doctorem escam dabo (\*). Ventricosum itaque et benè crassum doctorem discipuli reformati, evangelistamque jocosum, bibacem, commodum et facetum convivatorem, proprii oris confessione evangelici nostri reformatores nacti sunt (26). Dans un autre endroit de son livre (27) on rencontre ces paroles: Quasi verò Lutherus in immani suo vitro catechistico, quod **solus** ille exhaurire potuit, unam aquæ guttulam instillari tulerit?

M. Juncker, à la page 193 et 220, du Vita D. Martini Lutheri nummis atque iconibus illustrata, soutient que tout ce que l'on raconte de ce prétendu verre catéchistique est une imposture et une fiction grossière, et il cite deux ou trois ouvrages qui prouvent qu'il ne faut point s'arrêter à ce qui se voit là-dessus, dans le Colloquia mensalia. Ce livre de M. Juncker est très-curieux, et nous fait connaître que l'auteur s'est appliqué avec beaucoup de diligence et de succès, à la recherche de tout ce qui était capable de bien illustrer la matière qu'il avait choisie.

(\*) Luth. in Collog. Francof, 1571, folio 445. Matenesius de Ritts bibendi super sanitate, lib. I, cap. IX.

(26) Fitz-Simon, Britannomachia, lib. I,cap. XI, pag. 95, 96.

(27) Idem, ibidem, lib. III, cap. II, pag. 270. Il cite Joan. Fredericus Matcnes. de Ritubibendi super sanitate, pag. 76.

» tirique; car pour lui, il promet Bible dans le feu. » authentiquement et dévotement de » ne garder jamais aucun des com-» c'est qu'on jette au feu le Décalo-» gue, et il ne se verra plus d'héré-» et découvrir le sentiment de Lu-» ther, touchant le Décalogue et la » loi de Moïse, voici comment il en » parle au premier tome de ses OEu-» vres, de l'édition de Wittemberg » MDL, en la page ccxv. Vide ut sis » prudens, et Mosem cum sud lege, » quam fongissime amoliri, et in ma-» lam rem abire jubeas, neque quic-» quàm illius terrore ac minis movea-» ris, sed suspectum eum habeto, ut » pessimum hæreticum, anathemati-» zatum et damnatum hominem, » multòque deteriorem papd et dia-» bolo. Soyez sage, dit-il, et tenez-» vous sur vos gardes, et quand il » sera question de Moise, renvoyez-» le-moi à tous les diables, avec tout » son Vieux Testament, et ne vous » souciez pas de ses menaces, d'au-» tant que c'est un méchant héréti-» que, excommunié, une âme dam-» née, en somme, un méchant hom-» me, plus maudit que n'est le pape

(28) Garasse, Doctrine curieuse, pag. 561.

(H) Et nommément contre Moïse. ] » et le diable (29). » Garasse avait Martin Luther n'avait quasi parole déja dit (30) que Luther étant, par sa » plus souvent en bouche, nommé-soigneuse diligence, parvenu à l'a-» ment lorsqu'il était entre deux théisme, tenait aussi le même langa-» vins, sinon que les commande- ge, au rapport de Rébenstok, en ses » mens du Décalogue étaient la Colloques de table. Ego non pluris » source et la fontaine de laquelle facio sexcenta loca Scripturæ, quàm » étaient sorties toutes les méchan-putridam nucem. Je ne fais non plus » cetés du monde : ainsi l'a rapporté d'état de six cents passages de la Bin Rébenstock en ses Colloques, en la ble, quand on m'en produirait tout » page ccclxix; et au second tome autant, que d'une noix pourie. En-» de ses OEuvres, de l'édition de Wit- fin il avance (31) que Luther disait » temberg, page cx11, il fait un vœu souvent après d'îner, qu'il savait un » à Dieu, quasi de pareille nature à fort bon moyen d'empêcher qu'on » celui du malheureux Théophile, n'offensât Dieu mortellement, c'est, » au sonnet premier du Parnasse sa- disait-il, de jeter le Décalogue et la

(I) On va même jusqu'à soutenir qu'il fit traduire l'Amadis en beau » mandemens du Décalogue; et en français.] On trouve ce beau mensomme, étant en l'extase de ses songe dans le livre (32) d'un jacobin » dévotions, il dit: Tollantur è me-italien, qui s'appelle frère Ange Pa-italien, qui s'appelle frère Ange Pa-ciuchelli. Son ouvrage, composé en » bunt omnes hæreses. Pour étein- langue italienne, a été traduit en la-» dre les hérésies, qu'on ne me par-in, par Charles de Marimont, théa-le ni de disputes, ni de conféren-ces, ni de guerre, ni de comman-ces, ni de guerre, ni de comman-le parle : c'est la où j'ai trouvé ce » dement des princes; je sais un ex- que l'on va lire. A veritate maxime » pédient plus court que tout cela : alienum est, quod lectione statim prima, qua sanctæ Scripturæ et asceti-corum librorum necessitatem et utip sie au monde (28)..... Que si on litatem commendat, de B. Luthero » veut encore plus clairement savoir traditur : sceleratum scilicet illum virum, cum Germaniam execrabili hæresi contaminare decrevisset, profanis eam libris corrupisse, curavisseque ut lingud gallicd liber quidam donaretur, Amadis dictus, et quidem omni elegantid exornatus per principum aulas spargeretur; sicque paulatim sacrarum paginarum spiritualiumque librorum nausea curiosorum aulicorum animis instillaretur. Cujus ineptissimæ calumniæ , quæ nobis quidem non indignationem sed risum movet, non poterit non cordatiores ex romano catholicis pudere, quos minime fugit, quanto zelo ad sacræ Scripturæ, quæ ipsi tunc clero tantùm non sordebat, laïcorum verò manibus extorta planè erat, frequentis-

<sup>(29)</sup> Là même, pag. 562.

<sup>(30)</sup> La même, pag. 237.

<sup>(31)</sup> La même, pag. 881.
(32) Intitulé, Lectiones morales in Jouam prophetam. Il comprend trois volumes in-folio, imprimés à Anvers; les deux premiers l'an 1680, le dernier l'an 1683. Voyez le Journal de Leipsic, octobr. 1684, pag. 443.

simam lectionem, omne hominum ge- vit mihi, se quodam tempore admonus, summos, medioximos, infimos dum dolenter Luthero questum esse, Lutherus noster revocaverit, sacris quod ipsemet ea credere non posset in eum finem Bibliis (non Amadiso) in vernaculam linguam incredibili labore atque studio traductis (33). De Deus, cum idem aliis quod mihi usu quoi l'homme n'est-il pas capable en venit. Adhuc enim mihi soli id usu matière de calomnies grossières, et venire credidi (35). diamétralement opposées à la vraisemblance, puisqu'on osc dire que Luther a souhaite qu'on se dégoûtat de l'Écriture; Luther, dis-je, qui n'eut point de plus grands reproches à essuyer, avec tous les réformateurs, que celui de trop recommander aux laïques la lecture de la Bible en langue vulgaire?

(K) On .... l'accuse d'avoir dit l'an 1571, par Henri Pierre Rébens-l'il ne croyait rien de ce qu'il pré-tock, ministre d'Eischerheim. André qu'il ne croyait rien de ce qu'il préchait.] « Il y a plusieurs chrétiens » qui sont chrétiens par contenance, » qui croient en Dieu par conte-» nance, par manière d'acquit, par » compliment; asin de n'être point » estimés des athéistes. Sturmius re-» prochait à Bèze qu'il était de cette » catégorie; et se souvenant du dic-» ton de Socrate, par lequel il di-» sait: Hoc unum me scire scio, quòd
» nihil scio, il l'appliquait à Théo» dore de Bèze, par une gentille pa-» rodie, Hoc unum me credere cre-» do, quòd nil credo: de cette hu-» meur était le gros homme Martin » Luther, lequel rendit grace à Dieu » de ce qu'il n'était pas tout seul de Feuardent sur saint Irénée (38). Il » sa confrérie : car je ne crois rien, » disait-il, de ce que je prêche, et » Dieu soit béni de ce qu'il y en a » plusieurs qui sont touchés du mê-» me mal parmi nos ministres; c'est » ainsi que Jean Mathois l'écrit en » sa vie : c'est cela que j'appelle » croire en Dieu par contenance; » ce sont ceux-là que j'appelle chré-» tiens par contenance, qui croient » en Dieu par compliment. Ne nihil » credere videantur (34) ». Comparez cela avec le latin de Mathésius, cité par Henri Fitz-Simon, vous trouverez que Garasse est un amplificateur. Joannes Mathesius in vitam Lutheri plures conciones composuit, quas tandem in lucem emisit. In earum verò duodecimá sic ait : Magister Joannes Musa prædicans Rochlizensis narra-

(33) Journal de Leipsic, octobr. 1684, pag.

(34) Garasse, Doctrine curieuse, p. 109, 110.

quæ aliis prædicabat. Tum respondisse Lutherum : Benedictus ergò sit

(L) Un certain livre publié par les amis de Luther.] Si l'on etit suivi l'usage présent, on aurait intitulé cet ouvrage : Lutheriana , ou Lutherana \*. Le titre qu'on lui a donne, Sermones mensales, ou Colloquia mensalia, est meilleur; car les discours que Luther tenait à table sont la matière de ce livre. Il fut publié Rivet, si je ne me trompe, dit quelque part que c'est un ouvrage sup-posé : mais Gisbert Voët (36), aussi zélé pour le moins que lui contre k papisme, avoue tout le contraire M. Seckendorf ne s'est pas inscrit en faux contre ce livre : il s'est contente de remarquer que ces Entretiens de table furent recueillis avec assez per de discrétion, et imprimés avec trop peu de prudence par une personne...
imprudenment idolatre de Luber (37). Les controversistes de l'autre parti s'en sont prévalus, comme il paraît par les passages de Garasse. cités ci-dessus, et par les notes de

(35) Fitz-Simon , Britannomachia ministr lib. I, cap. XI, pag. 100. Il cite Johann. Mr thes., de Vita Luth. Cone. 12, folio 147.

thes., de Vitâ Luth. Cone. 12, folio 147

\* Bayle, dans sa remarque (E), dit n'ave
pas vu le livre. Joly donne le titre de la traire
tion Intine; le voici : Colloquia, meditainen,
consolationes, consilia, judicia, meditainen,
arrationes, responsa, facetia, doct. Mar.
Lutheri, piae et sanctas memoriae, in meui
pranditi et cama et in peregrinationishus obre
vata et fideliter transcripta, Francfort, iffideux volumes in 80. La préface et signet
Henricus Petrus Rebenstock. J. A. Fabran. Henricus Petrus Rebenstock. J. A. Fabrica dans son Centifolium Lutheranum (v. p. 37) la note ajoutée à la fin du texte) donne, par 301-307 et 758, l'indication des éditions et tr ductions on imitations de cet ouvrage.

(36) Voet. , Disputat. theolog., tom. IF. pag. 658.

(37) Seckendorf, cité par Beauvi. Hient des Ouvrages des Savans, férrier 1602, per 262. Les paroles de Seckendorf, Histori I-theran., lib. III, pag. 643, sont celler-ci I pro Colloquiorum mensalium minis suides to bro Colloquiorum mensalium minis quiden " tè composito et vulgato.

(38) Lib. III, cap. XX. Vous y trouvest sieurs lambeaux du recueil de Rébend. comme le remarque Garasse, Doctrine cone

ont fait le même usage des Lettres de Martin Luther, publiées avec peu de discrétion et de prudence. Voyez les Lettres de controverse de M. Gastineau, qui en cite plusieurs pièces peu honorables à la mémoire de l'auteur. Voici ce que M. Salden a répondu à Bellarmin, qui voulait prouver par les Entretiens de table, que Luther ôte le livre de Job du canon des Ecritures. Impegit Luthero quod Jobi etiam libro divinam authoritatem detraxerit, argumento è Con-vivalibus ejus Sermonibus deprompto, at ludicro planè et calumnioso; cùm neque libri illius autor unquam fuerit Lutherus, neque eo vivente vel approbante editus sit (39). Voyez la note (40).

(M) Ce fut l'effet d'un zèle inconsidéré.] L'apologiste de Voiture se servit d'une pensée qu'on peut appliquer ici : je rapporterai au long ce passage, parce qu'il contient plusieurs faits curieux (41). « Il était à » désirer que le public eût reçu des » mains propres de M. de Voiture, le » présent qu'on lui a fait de ses vers » et de ses lettres. Sans doute il en » eût retranché quelque chose pour » le rendre accompli..... Il n'eût pas » voulu paraître devant tout le » monde, comme il se laisse voir » dans quelques-unes de ses lettres, » en désordre, en déshabiller, en robe de chambre. Il eût pris ses » habits de ville, ou même de céré-» monie et de fête. Il eût gardé de tous points les plus étroites lois de » la bienséance, de la régularité, des-» quelles il a cru se pouvoir légitimement dispenser, traitant en se-» cret et en liberté avec ses amis et » ses confidens. Ceux qui nous ont » donné ses ouvrages.... sont tombés » dans la faute qui ne s'évite pres-» que jamais en pareilles occasions, » et ont mieux aimé se servir de » leur diligence, pour ramasser de

» tous côtés les pièces de notre auteur, que de leur jugement pour les bien choisir. Et certes, il n'y a pas de quoi s'étonner, que d'ha-» biles gens, quelque fin et délicat » qu'ils eussent le goût, se soient » mépris de la sorte. Cet aimable affranchi de Cicéron, qu'il nomme » quelque part le réformateur et la règle de ses écrits, et qui, principalement par la beauté de son esprit, avait mérité ses plus tendres affections, fit quelque chose de bien pis encore. Aprés la mort de son maître, il publia un re-cueil de ses railleries, où, par un » excès de passion et de zèle, n'ayant pas le courage de rien laisser, il y en mit plusieurs si froides et si insipides, que Quintilien, souverain juge de ces matières, les » trouve indignes d'être avouées d'un » orateur si célèbre. Cela veut dire, v monsieur, que tout ainsi que la » piété consacre les plus viles cho-» ses, quand elles ont touché les v corps saints, ou seulement leurs » os et leurs cendres, de même, » l'admiration et l'amour se font des » idoles de tout ce qui porte le nom » des hommes extraordinaires qui » leur ont été ravis; et comme si » chacun était capable de la même » dévotion et du même culte, elles » les proposent en vénération à toute » la terre et à tous les siècles. Il ne » leur est point échappé de billets si peu importans, ni si négligés, que » leurs partisans passionnés ne re-» gardent comme de précieuses reliques de ces grands esprits , dignes » d'être gravées dans le marbre et » dans le bronze, et de passer jus-» qu'à la dernière postérité.... » reste, quoi qu'on en puisse dire, » ce ne sont point la de vicieuses » extrémités (42), et puisque c'est » la violence d'une amitié noblement » placée qui produit ces sortes d'ex-» cès, ils sont plus à estimer que la » modération des autres vertus : et » ce n'est pas assez de les excuser, » ils méritent d'être loués. Ce sonte » les curiosités ridicules qui sont » condamnables; comme celle de ce » Grec qui acheta trois mille drag-

(40) M. Jancker, à la page 193, 194 de la
Vie de Luther, nommis illustrata, nous rensoie
à deux ou trois écrivains qui ont examiné depuis
peu le cas qu'il faut faire de ces Sermones convivales.

(1) Centra Picara de Ormana de Vivana.

(41) Costar, Défense des Ouvrages de Voiture, pag. 10 et suivantes.

pag. 60. Vous en trouves aussi dans la Theomachia Calvinistica du même Feuardent.

(30) Salden., in Otiis Theolog., pag. 489. Il cite Bellarm., de Verbo Dei, lib. I, cap. 5, 7.

(42) Costar se trompe; elles sont vicieuses presque toujours.

» tete s'était servi pour éclairer ses qu'il avait citée (44). Ce triomphe, vu dans une édition du Scaligerana sons dire cela à M. Daillé. M. Cotmoins de mots la même pensée. Ea dit, que cette épître est un ouvrage plerumque est in istos litteratorum he- de paille. Mais il ne marque point le roas præpostera vulgi religio et quæ- livre, ni le lieu de Luther, où se lum ædesque, sed et urceum et sefarinæ quisquilias magna pompa peregrinantibus ostentare refert. Jo. Luther.

(N) Son sentiment sur l'épître de saint Jacques. Il la traita d'ouvrage de paille, en comparaison des épîtres de saint Paul et de saint Pierre. Les controversistes catholiques ont fait là-dessus mille vacarmes, sans s'être assurés par leurs propres yeux que Luther eut dit cela. L'aventure d'Edmond Campian est remarquable. Il avait accusé Luther de s'être servi de cette expression : on lui en donna le démenti : et il eut la honte de ne se pouvoir justisier, quoiqu'on eat fourni les livres

» veilles et ses études : ou de ce vain et imaginaire à le bien prendre, » prince extravagant, qui donna je ne laissa pas d'être fort solide par la » ne sais combien de talens pour les confusion où il jeta le jésuite, et par » tablettes du poëte Eschyle : ou de la joie qu'il causa aux protestans. Le » cet autre encore, qui corrompit docte Whitaker, si l'on s'en fie à » les prêtres de Delphes, pour tirer M. Daillé (45), jouit de cette agréable » de leurs mains la lyre d'Orphée, joie toute sa vie : il soutient que Lu-» quoiqu'il ne sût pas la toucher, ther n'avait point parlé de la sorte, » ni même la mettre d'accord. » J'ai et que Campian le calomniait. Laisune préface (43) qui contient en tiby impute bien à Luther d'avoir dam velut idolomania, ut ne verbu- trouvent ces paroles; ce qui me fait lum quidem illis excidere patiatur soupeonner que, sans les y avoir ja-quod non avidè colligat, et inter pre-mais vues, il s'en est sie à Edme tiosissima xupunsa sedulò recondat. Campian, jésuite, ou à quelque autre Poene quomodò hodierni αγιολάτραι semblable auteur, qui, emportes d'une divorum cineres, ungues, pilos, os- haine furieuse contre notre religion. sium fragmenta, vestium fimbrias ne font point de scrupule de nous im-aut lacinias, et cætera quæ reliquia-rum nomine censent venerabundi ser-vant. Sic Virgilii speculum, et qui-soit. Je ne suis pas resolu d'aller lie dem inter sacra monumenta, Diony- les sept ou huit gros tomes de Lusiani in agro parisiensi monachi non ther, pour savoir s'il a écrit ces pasine risu visendum præbent. Sic Ita- roles dont votre disciple l'accuse. Je los Petrarchæ sui non modò tumu- vous dirai seulement que, relisant ce que Guillaume Whitaker (\*), homme dile, imò et domesticæ felis sceleton grave et savant, répond à votre Camcadaver aliasque nescio quot ejusdem pian, qui disait la même chose de farince quisquilias magná pompá pe-Luther, j'ai trouvé qu'il l'accuse d'une insigne fausseté, et qu'il dit, qu'après Philippus Thomasinus, libro quem de avoir bien cherché la préface de Ludivini poetæ rebus composuit. Voila ther sur cette éptire, d'ou Campian des choses qui représentent nave- citait ces paroles, il l'avait enfin ment l'état où se sont trouvés les rencontrée, et qu'elle commençait compilateurs des entretiens de Martin ainsi : Bien que cette Epître de saint Jacques ait été rejetée par les anciens, quant à moi, néanmoins je la loue. et la tiens pour utile et commode. Il ajoute, que le même dans le livre de la captivité Babylonique en parle encore en ces termes : Je laisse, dit-il, ce que plusieurs affirment avec beaucoup d'apparence, que cette épître n'est pas de l'apôtre saint Jacques, et qu'elle n'est pas digne de l'esprit

<sup>(43)</sup> On l'attribue à M. Daille, et je pense qu'on a raison. J'ai vu der gens qui la don-naient à M. Le Moyne. Ce le édition est de Cologne (à ce que porte le titre, mais je la crois de Rouen), l'an 1669.

<sup>(44)</sup> Qud fronte id ausus es absoluté asserre, postquam anté multos annos Edmundus Composiquam ante mator annor camations com-pianus è seciel tud preudomartyr, super ed re falsi convictus faisset in Anglid, ubi cium id objecieset, prolatis libris, nikil unquam tele reperire potuit? Rivetus, Castigat. Notar. in epist. ad Belvac., cap. IX, num. 6 Oper., ton. 771 — ac. 546.

III, pag. 524.

(45) Nous verrons dans la remarque suivane
qu'il ne faut pas s'y fier.

(\*) Whitaker.; Rosp. ad Rat. Camp. ad l. p.

<sup>7 ,</sup> col. 2.

d'un apôtre. Mais pour cet ouvrage de paille, dont parlent votre père Campian, et votre nouveau disciple, il proteste qu'il ne l'a rencontré nulle part dans Luther (46). Il est pourtant vrai que cela se trouve dans une préface de ce réformateur. Continuons d'entendre M. Daillé. « Depuis, » M. Rivet répondant au jésuite Syl-» vestre de Pierre-Sainte, qui met-» tait aussi la même calomnie en » avant, ajoute, que quelques-uns » ont découvert à nos gens, que Lu-» ther avait écrit dans une préface » allemande sur la première édition » de la Bible, que l'épître de saint » Jacques, pour ce qui est de sa di-» gnité, ne peut pas aller du pair » avec celles de saint Paul et de saint » Pierre, et qu'au prix, ou en com-» paraison de celles-ci, c'est une » épître de paille. Nous n'approu-» vons pas (dit M. Rivet (\*)) ce juge-» ment de Luther; et il est constant » qu'il l'a depuis improuvé lui-» même, ces paroles ne se trouvant » en pas une des éditions faites » depuis l'an 1526 (47). » Afin qu'on voie comment les auteurs se copient les uns les autres sans consulter les originaux, j'observerai que Fitz-Simon, renouvelant l'accusation que son confrère Campian n'avait pu prouver, cite la même préface (48) que Campian avait citée. Idem dico de epistola sancti Jacobi quam Lu- ainsi. C'est ce qu'on verra dans la therus non tantum ut dubiam, sed ut contentiosam, tumidam, aridam, stramineam, et apostolico spiritu in-dignam appellavit (49). M. de Meaux ne parle point de l'épithète straminea, et ne cite aucune de ces préfaces, mais un autre livre de Luther. « Ce hardi réformateur retran-» chait du canon des écritures tout » ce qui ne s'accommodait pas avec » ses pensées ; et c'est à l'occasion de » cette onction qu'il écrit dans la » captivité de Babylone, sans aucun » témoignage de l'antiquité, que

(46) Daille, Replique a Adam et a Cottiby, IIIe. part., chap. XXIII, pag. m. 295.

» cette épître (\*1) ne paraît pas de » saint Jacques, ni digne de l'esprit » apostolique (50) » Fitz-Simon a dit ailleurs que Luther a rejeté les trois premiers évangélistes. Judicare quoque oportet ejus (Lutheri) animum erga Vetus Testamentum, ex odio erga præcipuam partem Novi Testamenti in his verbis expressam . Non immeritò igitur admonui (inquit (\*2) in prologo Novi Testamenti lectores, ut hanc falsam aboleant opinionem, quòd scilicet quatuor sint Evangelia, et quatuor tantum evangelistæ. Dixi autem Joannis Evangelium esse unicum, pulchrum, verum ac princi-pale Evangelium, aliisque tribus longè ac longè præferendum, ac an-teponendum : adeò ut etiam Pauli ac Petri epistolæ longè præcedant tria illa Evangelia, Matthæi, Marci, ac Lucæ. Delevit ergo (\*3) Lutherus pro virili tria simul integra Evangelia, ut ascititia, deformia, falsa, vilipendenda (51).

Depuis la première édition de ce dictionnaire, j'ai découvert que MM. Daillé et Rivet n'avaient pas suivi autant que je l'avais cru toute la suite de la dispute de Campian et de Whitaker. Je m'étais imaginé que ces deux ministres français, dont la lecture était immense, avaient dit sur ce sujet tout ce qui se pouvait dire ; mais je n'avais pas raison d'en juger remarque suivante, avec une petite

censure du passage de M. de Meaux.
(0)..... Les protestans nièrent que'que chose qu'ils auraient du accorder.] L'accusation de Campian était contenue dans ces paroles: Quid Luthero (causæ fuit) ut Epistolam Jacobi contentiosam, tumidam, aridam, stra-mineam, flagitiosus apostata nominaret, et indignam spiritu censeret apostolico? Desperatio (52). Il prétendait donc que Luther disait que

<sup>(\*)</sup> A. Rivet. Jes. Vapul., c. 9. § 6. p. 188. (47) Daillé, Réplique à Adam et à Cottiby, III. part., pag. 296.

<sup>(48)</sup> Celle de Luther, sur l'épître de saint Jacques.

<sup>(49)</sup> Fitz-Simon, in Britannomach. Ministrorum, pag. 135.

<sup>(\*1)</sup> De Capt. Babylon., t. II, 86. (50) Hist. des Variat., liv. III, num. 48, p.

m. 129.

(\*2) Luth. in 2. Proæmio Novi Test., primz editio. (\*3) Vide Sixt. Senens. Præfat. in Biblioth.

Sancian (51) Fitz-Simon , in Britannomachia Ministro-

rum, pag. 132.
(52) Campian. Ratione I, init. Il cite Lutherus, prafit. in epist. Jac. vide etiam lib. de Captiv. Babil, cap de extr. unct. et cent. 2. Magdeb,

l'épitre de saint Jacques est querel- præfationem antiquissimam, editam leuse, boussie, seche, et de paille, et indigne de l'esprit apostolique. Ce fut l'un des premiers points que l'on epistolis stramineam vocat. Sed hoc agita dans la dispute verbale que oum tuis conferendum non est. Deinde Campian eut à soutenir à la tour de cum alii pontificii volunt ostendere Londres (53). On lui donna les ou- Jacobi epistolam à Luthero strami-Londres (53). On lui donna les ouvrages de Luther qu'il avait cités : neam esse dictam, hanc ipsam præon le somma d'y chercher les termes fationem, atque hæc verba profede son accusation; il chercha, et ne runt, de tuis nullam mentionem fatrouva que ceci, affirmant nonnulli Epistolam Jacobi apostolico spiritu indignam (54). Il avait demandé la permission de faire venir d'Allemagne les éditions que Luther même avait données : il avait protesté qu'il avait lu dans Luther les paroles en question, et qu'avant lui plusieurs célebres écrivains, dont il nomma quelques-uns, avaient accusé Luther de ce même crime. Mais on se moqua de lut, comme d'un homme qui cherchait en Allemagne un avocat à une cause désespérée (55). Whitaker, quelque temps après, prit la plume à Wittemberg, l'an 1525, dans lacontre ce jésuite, et le traita de menteur, comme on l'a vu dans la remarque précédente, au premier passage de M. Daillé. Mais il reconnut ensuite qu'il y avait quelque chose de véritable dans l'accusation; car voici sa réplique à Jean Duræus, jésuite écossais, qui avait écrit pour la dé-fense de Campian : Cum viderem accusatum à Campiano Lutherum, ut ego putabam , injuste , licuit\_mihi falsum crimen verbo notare. Itaque Jacobi epistolam esse his contumeliis, quas Campianus commemorat, a Luthero affectam negavi, quia in Lutheri libris nihil tale potui reperire. Tu jam verba ipsa profers, quæ tamen nec vidi unquam, nec qui se vidisse diceret, conveni. Utcumque se res habet, non magni refert. Nobis enim Lutheri quæque dicta minime præstanda sunt. Quamquam mihi planè suspectam esse fidem tuam profiteor, et te aliorum fictis auditionibus nimiùm tribuisse suspicor. Pri-

(53) Voyes le jésuite Paul Bombinus, dans la Vie de Campian, chap. XLVI.

(54) Vita Campiani, cap. XLVI, pag. 260,

edit. Antuerp., 1618. (55) Hic verd quasi desperatæ jam causæ Campianus serum patronum inde usque a Germanid advocaret, effusi in petulantem risun ministri dicentem adhuc illudere. Vita Campiani, cap. XLVI, pag. 258.

anno 1525, Wittembergæ, in quá Jacobi epistolam præ Petri ac Pauli ciunt. Denique cum videam in quadam præfatione hanc epistolam præ alteris stramineam dici, non existimo in eddem præfatione aπλώς, et tumidam et aridam, et contentiosam, et stramineam, et spiritu apostolico indignam nominari. Quaré dum novam hanc editionem tuam video, επέχει malo, qu'am aliud temerè in alterutram partem affirmare (56). Remarquez hien qu'il avoue que depuis la publication de son ouvrage contre les raisons de Campian, il avait déterré une préface de Luther, imprimée quelle il y avait que l'épître de saint Jacques est une épître de paille en comparaison des épîtres de saint Pierre, et de celles de saint Paul; mais que n'y ayant pas trouvé les épithètes de contentiosa, tumida, arida, indigna apostolico spiritu, alléguées par Campian, et répétées par Duræus, il se gardera bien de tomber d'accord de la vérité de la citation, jusques à ce qu'on lui produise l'exemplaire où elles sont contenues. Il déclare qu'en attendant il se tiendra neutre entre l'affirmation et la négation. Les apologistes de Campian gagnaient quelque chose par cet aveu de Whitaker; mais pour le tirer bieu d'affaire il aurait fallu qu'ils produisissent aux yeux du public un ouvrage où les épithètes de contentiosa, tumida, etc., fussent contenues. Il ne paraît point qu'ils l'aient pu faire; et c'est pourquoi Whitaker, ayant a répondre à un nouvel antagoniste, soutint que Campian demeurait toumum enim vidi quandam Lutheri jours charge de la note de calomniateur, puisqu'on ne pouvait rien prouver qu'à l'égard de l'épithète straminea. Pesez bien ce que je m'en vais copier : Cum copiosam et amplam hujus rei defensionem susce-

> (56) Whitakerus, in Respons. ad Rationes Campiani Defensione contra Confutationem Burei, pag. 21, 22, edit. Londin., 1583.

peris, c'est Whitaker qui parle ainsi pronuntiavi. Evenit vern postea, ut à son adversaire Guillaume Rainoldus, quare in ed re maxime deficis, ad quam maxime auxilio tuo opus est? Nam quod affers de stramine. anteà fatebamur totum illud, quod verum fuit, tuæ itaque partes fuissent copiosius confirmásse, Lutherum etiam epistolam illam vocasse contentiosam, tumidam, aridam, indignam spiritu apostolico; quorum omnium eo in loco illum Campianus accusavit. Sed cum nihil ad hanc rem probandam afferre possis, coactus es fateri Campianum gravius Lutherum, quam meritus est, de hác epistolá accusásse: ita ut si uno aliquo verbo jesuitæ tui, cujus causam agis, existimationem defenderis; pluribus tamen eum verbis condemnásti ; quæ tu interim veteratorie omittis, quasi nec ea unquam dixisset Campianus, nec tua res ageretur. Fateor sanè parum referre quid de Luthero Campianus finxerit nequiter : at qui eum defendendum suscepisti , ne putes te officio tuo satisfecisse, si ex multis, quæ ille protulit, in und aliqud re eum defenderis, et in pluribus defeceris. Quare vel desine tandem de uno isto verbo litem movere , vel reliqua testimoniis confirma (57). Citons encore un passage où il nous apprend qu'il n'avait point supprimé la découverte qu'il avait faite depuis la publication de sa réponse aux dix raisons de Campian. Il examina avec tous les soins possibles autant d'exem-plaires qu'il put trouver, soit allemands, soit latins, des ouvrages du réformateur ; et ayant rencontré enfin ce qui concerne l'épithète straminea, il en sit part au public dans la pré-face de sa réponse à un traité de Sanderus. Si Lutherus hoc scripserit, inique ego Campianum falsi reum peregi : si non scripserit, turpissimè Lutherum Campianus insimulavit. Ut veritatem istius rei cognoscerem, in omnibus exemplaribus, quæ comparare potui, tam germanicis quam latinis examinandis summam industriam collocavi : cùm autem nulla verba ejuscemodi, sed diversa potiùs, invenirem; credebam, optimā impulsus ratione, totum istud excogitatum fuisse; itaque falsissimum esse

(57) Whitaker, Respons. ad Raynoldi Refuta-tionem, pag. 105, 106.

in vetus germanicum Testamentum à Luthero conversum inciderem præfixis ipsius præfationibus, in quibus inveni quiddam, quod aliqua ex parte referret illud quod objecerat Campianus. Cum autem illud legissem, non rem dissimulavi, sed fatebar in responsione med ad Gregorium Martinum. In illa quidem præfatione scribit Lutherus, S. Jacobi epistolam non posse dignitate certare cum epistolis S. Petri et Pauli, sed epistolam stramineam esse, si cum illis comparetur. Quam ejus sententiam non probo; atque in recentioribus editionibus cùm omissa sint illa verba, opinor ipsum posteà Lutherum hanc suam sententiam improbásse. Non profectò dubito, quin æquus lector fatebitur inter hoc, quod scribit Lu-therus, atque illud, quod ei object Campianus, discrepantiam esse. Étenim aliud est loqui plane et άπλῶς, aliud uti comparatione. Lutherus inquit Campianus, epistolam S. Jacobi stramineam vocavit. Lutherus ait præ Pauli et Petri epistolis stramineam esse (58). Il paraît de tout ceci, que M. Daillé et M. Rivet ont ignore beaucoup de choses touchant cette controverse. Ils n'ont point su que Whitaker se fût retracté d'une partie de son inscription en faux : ils n'ont point su qu'il eût déterré luimême la preface qui lui apprit l'expression hardie de Martin Luther. Les jésuites n'ont point ignoré cela : ils s'en sont vantes, mais non pas sans outrer la chose; car ils prétendent qu'il reconnut que toute l'accusation était bien fondée. Citons l'auteur de la Vie d'Edmond Campian, à l'endroit où il fait l'histoire de la conférence qui fut tenue à la tour de Londres. Is matutini certaminis ordo exitusque fuit, visique hæretici eò lætiores è certamine abscedere, quòd Lutherum calumnia suo judicio exe-missent: quamquam id quoque gaudium ut vanum ita non diuturnum fuit : paulò post ad inquisitionem tantæ rei omnium studiis conversis, incorrupti Lutheri codices inspecti, inque iis inventa ipsa , quæ carpserat hominis apostatæ Campianus verba. Et quoniam res aperta erat, ipsi

(58) Là même, pag. 103, 104.

hæresis magistri, inter quos Whitakerus fuit, Lutheri insanas illas voces in vetustis exemplaribus legi palam fassi; personam triumphanti penè jam mendacio, vel inviti suis ipsi manibus detraxére (59). Plus on examine ces choses, plus on sent que c'est un travail d'Hercule que d'entreprendre de démêler la vérité au milieu de tant de déguisemens, et de tant de supercheries.

Ce que j'ai à dire contre M. l'évêque de Meaux n'arrêtera pas beaucoup mes lecteurs. Il assure (60), que sans aucun témoignage de l'antiquité Luther a écrit que cette épitre ne paraît pas de saint Jacques, ni digne de l'esprit apostolique. Cette observation est fausse; vous n'avez qu'à la comparer avec ces paroles de M. Daillé : « Origène (\*') avait écrit » plusieurs siècles avant Luther, que » quelques uns rejetaient cette épi-» tre, ce qu'Eusèbe (\*2) témoigne » aussi pareillement, et dit qu'il y » avait peu d'anciens qui en eussent » fait mention, et saint Jérôme (\*3) » après lui rapporte que l'on assu-» rait, que ce n'était pas l'apôtre, » mais un certain autre qui l'avait » écrite sous son nom, bien que peu » à peu, avec le temps, elle eut été » reçue et autorisée (61). » Whitaker, dans sa Réponse à Duræus, prouve fort au long que l'épître de saint Jacques fut suspecte à bien des gens dans l'ancienne église.

"(P) .... Ce serait sans doute avant l'année 1525.] Nous avons vu (62) que l'épithète straminea se trouve dans une préface qu'il sit imprimer cette année-là. Or il est sûr qu'il avait été moins circonspect les années précèdentes. On pout donc croire que, se modérant peu à peu, il adoucit et modissa, en 1525, ce qu'il avait avancé de trop scandaleux, le passage, par exemple, que Campian, et Duræus, et Fitz Simon, etc., lui reprochent, et qui fut entièrement essacé

(59) Vita Campiani, cap. XLVI, pag. 261,

(62) Ci-dessur, citation (56).

dans les éditions postérieures à l'an 1525. J'ai observé que Cochléus, sous l'an 1522, l'accuse d'avoir publié des préfaces outrageantes à l'égard de quelques livres du canon des Ecritures. Optimus quibusque videbatur Lutherus nimis malitiose grassari in sacras litteras Novi Testamenti. È quorum Canone, audaci censura, rejiciebat Epistolam ad Hebræos, Epistolam Jacobi , Epistolam Judæ , et Apocalypsim Jounnis. Quas sane et atrocibus infamabat calumniis in suis præfationibus. In præfatione verò generali, etiam in sacratissima evangelia audacissimè manum mittebat : volens in primis repudiandam esse vetustissimam hanc et omnibus christianis notam ac receptam opinionem et sententiam, esse scilicet quatuor tantum Evangelia, totidemque evangelistas (63). Vous vous souviendrez, s'il vous plaît, que ce Cochléus a été l'un de ses plus grands adversaires; mais enfin, puisque l'on ne peut nier l'existence du straminea, il est apparent que tout le passage de Campian a existé dans quelque ancienne préface; car au fond les autres épithètes ne sont pas plus injurieuses que celle-là, et sem-blent même ne l'être pas tant. Whitaker s'est prévalu en habile homme de ce que les apologistes de ce jésuite ne pouvaient représenter l'édition qui leur était nécessaire. Il s'est bien servi de ces avantages, il a très-bien su mettre à profit la restriction de Luther, quoiqu'elle n'ait pas toute la force que l'on s'imagine, et qu'elle ne soit qu'un remède palliatif \*; car qui dit que l'épître de saint Jacques est une épître de paille en comparaison des épitres de saint Paul, dit réellement qu'elle n'est point canonique, ni la production d'un écrivain inspiré de Dieu. Il serait absurde de prétendre que les écrivains inspirés de Dieu n'ont pas tous une égale autorité, et que les uns sont plus croyables que les autres. Ne serait-ce pas dire que le Saint-Esprit en négligeait quelques-uns, et qu'il les abandonnait à leurs opinions par-

<sup>(60)</sup> Voyes, ci-dessus, citation (50).
(\*1) Orig. in Joann. Tract. 21, pag. 372.

<sup>(\*2)</sup> Euseb., Hist., l. 2. (\*3) Hieron., de Script. eccl. in Jacob.

<sup>(61)</sup> Daillé, Réponse à Cottiby, IIIe. part.,

<sup>(63)</sup> Joann. Cochleus, de Actis et Scriptis Lutheri, folio m. 83. \* Joly loue Bayle'd'avoir dit que la restriction de Luther n'est qu'un remède palliatif, et de l'avoir prouvé par la réflexion qu'il met à la saise.

ticulières, vraies ou fausses? On ne peut admettre cela, et par conséquent l'on est obligé de dire qu'ils sont tous, à notre égard, d'une même autorité; et ainsi, quand on assure qu'en comparaison des Épitres de saint Paul, un autre écrit est un ouvrage de paille, on ne peut le considérer que comme un écrit humain: et sur ce pied-là l'on se croit permis d'en faire tel jugement que les lois de la critique demandent, et d'en maltraiter le style, le tour, les pensées, tout comme si l'on jugeait des ouvrages d'un Tertullien et d'un Arnobe. Cela n'empéche pas que Campian ne fût obligé de rapporter la restriction de Luther, s'il l'avait trouvée dans l'édition sur laquelle il se fondait; car autrement il tombait dans le sophisme à dicto secundum quid ad dictum simpliciter. Permis à lui toutefois, de dire qu'en cette les restrictions étaient seulement une apparence de ménagement réel, puisque l'épître de saint Jacques demeurait toujours actuellement et pleinement dégradée de la qualité de canonique, et d'ouvrage inspiré de Dieu.

(Q) Il consentit que le landgrave de Hesse eult deux femmes tout à la fois.] M. Varillas a parlé au long de cette assaire. « Philippe, landgrave de » Hesse, était d'un tempérament si » vigoureux, qu'une seule femme ne » lui suffisait pas ; et les chirurgiens » qui l'ouvrirent après sa mort, en » trouvèrent une cause naturelle, » que la pudeur de notre langue ne » permet pas d'expliquer en français » (\*)..... Il se persuada que son infir-» mité \* le dispensait de la rigueur

(\*) Thuanus; lib. 41, ad annum 1569. Ad dam quod plerisque risu dignum mihi silentio minimė prætermittendum visum est, ipsum tam inexhausti ad venereos usus succi fuisse, ut vim usore sold uteretur, et illa toties illum admittere non posset, vir alioqui castus quique vagis libidinibus minimė oblectabatur, ex ejus saisi illa naeolio cum nastoribus communicatos communicatos communicatos. permissu, negotio cum pastoribus communicato, concubinam unam superinduxerit, cujus conconcuonam una superinte per es es suetudine ardore aliquantum perdomito, par-cius ac moderatius cum uxore versaretur. Tan-dem hoc anno, qui illi climactericus fuit, pos-tridiè Pascho mortalitatem exuit. Inspecto à Medicis corpore Triorches repertus est.

\* Cette insirmité, que beaucoup de gens ap-pelleront autrement, et que quelques-uns pent-être seraient bien aises d'avoir, Voltaire plus hardi que Bayle a su l'expliquer en français, sans blesser la pudeur. « La nature, dit-il en parlant

» de l'Evangile, et lui permettait » d'avoir deux femmes en même » temps. Rien ne lui fit de la peine » dans l'idée qu'il en conçut, que » la nouveauté de la chose : mais il » supposa que l'approbation de Lu-» ther, et des autres théologiens les » plus célèbres de sa secte, la pur-» gerait de ce défaut. Il les fit as-» sembler à Wittemberg en 1539, en » forme de concile. L'affaire y fut » examinée avec toutes les précau-» tions que l'on jugeait capables » d'empêcher que ce qui y serait » décidé ne fût tourné en ridicule. » L'on prévit les fâcheuses suites de » ce qu'on allait faire : mais enfin la » crainte de désobliger le landgrave » l'emporta dans le sentiment de » Luther et de ses principaux disciples, sur la loi de Jésus-Christ. sur la conscience, sur la réputa-» tion, et sur toutes les autres rai-» sons humaines et divines. Le résultat de l'assemblée de Wittemberg fut écrit de la propre main de Mélanchthon, et signé par Luther » et par les autres théologiens les » plus fameux de la secte. On l'exprima en des termes trop énergi-» ques, pour laisser aucun doute » dans les esprits, et on l'envoya au » landgrave en la forme qui suit » (64). » M. Varillas met la l'acte tout entier, en latin et en français. On y voit une permission expresse accordée à ce landgrave d'épouser une seconde femme, pourvu qu'il n'y eût que peu de personnes qui le sussent. On y voit aussi qu'en certains cas de nécessité, tout autre homme se pourrait remarier pendant la vie de sa femme; et voici deux cas de nécessité spécifiés par ces docteurs. 1°. Si un homme captif dans un pays éloigné ne peut conserver ou recouvrer sa santé que par le commerce avec une femme. 20. Si un homme est marié avec une femme ladre. Certis tamen casibus locus est dispensationi, si quis apud exteras nationes captivus ad curam corporis et sanitatem inibi alteram uxorem

de Philippe, au chap. 130 de l'Essai sur les mœurs, la nature lui avait donné au nombre de trois ce qu'elle ne donne d'ordinaire aux autres qu'au nombre de deux. .

(64) Varillas, Histoire de l'Hérésie, L XII.

pag. m. 87.

leprosam; his casibus alteram ducere cum consilio sui pastoris, non intentione novam legem inducendi, sed sua necessitati consulendi, hunc nescimus, qua ratione damnare liceret (65). M. Varillas rapporte en latin et en français le contrat de mariage du landgrave avec Marguerite de Saal, auquel mariage la première épouse de ce prince donna son consentement. Cet historien fait beaucoup de réflexions là-dessus, qui tendent à faire voir que les raisons de ces casuistes ouvrent un chemin fort large à l'usage de la polygamie, et il observe que les deux actes qu'il rapporte (66) ont été fidèlement transcrits et collationnés par des notaires impériaux, sur les originaux qui se conservent dans les archives de Ziegenhain, communs à la branche de Hesse-Cassel, et à celle de Hesse-Darmstad (67).

Mais il est venu après lui un plus fin controversiste (68), qui a tire du même sac une autre pièce, et qui a fait sur tout cela bien des réflexions subtiles. Cette autre pièce est l'instruction qui fut donnée par le landgrave à Martin Bucer. On y trouve d'un côté les raisons qui portaient ce prince à ce second mariage; et de l'autre les raisons par lesquelles il voulait porter les théologiens à y consentir. Il expose qu'il n'a jamais aimé la princesse son épouse, et qu'elle est si dégoûtante, et si sujette s'enivrer, qu'il ne pourra et ne voudra jamais s'abstenir des autres femmes, pendant qu'il ne sera marié qu'à elle; et que néanmoins il ne veut point encourir les peines que l'Écrifure dénonce aux fornicateurs et aux adultères. Cum videam quod ab hoc agendi modo penès modernam uxorem meam nec possim nec velim absunere (69). Les médecins, ajoute-til, savent la force de mon tempérament; et d'ailleurs je suis obligé d'assister souvent aux diètes; elles durent long-temps, et l'on y fait très-

(65) Cité par Varilles, là même, pag. 93. (66) La consultation des théologiens et le

superinduceret, vel si quis haberet bonne chère : comment pourrais-je y garder la continence ? car je ne puis pas toujours y amener mon épouse avec ton grand train. Primo quòd initio, quo cam duxi, nec animo, nec desiderio cam complexus fuerim. Quali ipsa quoque complexione, amabilitate, et odore sit, et quomodò interdum se superfluo potu gerat, hoc sciunt ipsius aulæ præfecti; et virgines; aliique plures: cumque ad ea describenda difficultatem habeam, Bucero tamen omnia declaravi. Secundò, quia valida complexione, ut medici sciunt, sum, et sæpè contingit ut in fæderum et imperii comitiis diù verser, ubi laute vivitur et corpus curatur; quomodò me ibi gerere queam absque uxore, cum non semper magnum gynæceum mecum ducere possim, facile est conjicere et considerare (70). Il joignit à tout cela je ne sais quelles menaces et quelles promesses, qui donnèrent à penser à ses casuistes; car il y a beaucoup d'apparence que si un simple gentilhomme les eût consultés sur un pareil fait, il n'eût rien obtenu d'eux. On peut donc s'imaginer raisonnablement qu'ils furent de petite foi : ils n'eurent pas la confiance qu'ils devaient avoir aux promesses de Jesus-Christ; ils craignirent que si la réformation d'Allemagne n'était soutenue par les princes qui en faisaient profession, elle ne fût étouf-fée. L'expérience du passé les rendait timides: ils voyaient que la violence des persécutions, et les armes employées par les princes catholiques contre ceux qui étaient sortis de la communion romaine, avaient tou jours extirpé ces réformations naissantes. Il était naturel de craindre un semblable sort, à moins que la force ne fût repoussée par la force. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut nier généralement parlant, que les livres de Luther ne contiennent plusieurs choses favorables aux polygames (71). Le sieur Lysérus en donne

contrat de mariage.
(67) Varillas, Histoire de l'Hérésie, liv. XII,

pag. 86, 87.
(68) M. de Meaux, Histoire des Variations, liv FI. num. 1 et suiv.
(69) La même, pag. m. 259.

<sup>(70)</sup> M. de Meaux, Histoire des Variations, liv. FI, num. 1, pag. m. 259. (71) Luthero erroris hujus dicam seripsis Bel-larminus haud uno loco. di patrocinium Luthe-ro præstare conatus est Johannes Gerardi, eliamsi (ne quid dissimulem) maculam illem tam plend eluere non potuerit, quin concede-dum sit, virum illum magnum imprudentin-culò nonnunquam de materid hác locutam esse. Saldenus, in Otiis Theolog. pag. 363.

diverses preuves (72). Voyez la re- ignorait qu'il fût si ardent, ou qu'elle ment des questions agitées jusqu'à présent touchant l'adultère, la séparation et la polygamie. Le livre parut en allemand, l'an 1679, sous le nom emprunté de Daphnæus Arcuarius, sous lequel était caché celui de Laurentius Bæger, un des conseillers de ce prince.

Il faut observer ici que M. de Thou était mal instruit des circonstances de cette affaire. Le landgrave, selon lui, était d'un côté si chaud à l'exercice conjugal, que sa femme ne l'y qu'il le voulait; et de l'autre tellemari; et la chose ayant été communiquée aux ministres, on donna au landgrave une concubine qui le

pag. m. 227.
(74) On se trompe; le fils et successeur de Charles-Louis était mort quand M. de Meaux

(75) Voyen à la page 561, entre les notes (63) et (64), à la citation (\*), les paroles de M. de Thou.

(76) Initio, quo eam duxi, nec animo nec desiderio eam complexus fuerim... Si porrò diceretur quare meam uxorem duxerim, vere imprudens homo tunc temporis fui, et ab aliquibus meorum consiliariorum, quorum potior pars defuncta est, ad id persuasus sum. Ma-trimonium meum ultra tres septimanas non servavi, et sic constanter perrexi. Cité dans l'Histoire des Variations, liv. VI, pag. 259.

marque (U). Je finirai celle-ci par ces ne le savait que par ouï-dire. Loin paroles de M. de Meaux : Mainte- d'ici ces mauvais plaisans qui senant, dit-il (73), tout ce mystère raient capables de critiquer M. de d'iniquité est découvert par les pièces Thou, pour avoir pensé que la prinque l'électeur palatin, Charles-Louis cesse, ne se sentant pas la force de (c'est le dernier mort (74)), a fait soutenir si souvent le choc, implora imprimer, et dont le prince Ermest l'aide d'une concubine. Montaigne de Hesse, un des descendans de P'u- eût été capable de railler là-dessus lippe, a manifesté une partie depais cet historien; mais son autorité est qu'il s'est fait catholique. Le livre que suspecte. Voici un passage de ses Esle prince palatin fit imprimer a pour sais: Nous avons leu encores le difture, Considérations consciencieuses ferent advenu en Catalogne, entre sur le mariage, avec un Eclaircisse- une femme se plaignant des efforts trop assiduels de son mary (non tant à mon advis qu'elle en fust incommodée, car je ne crois les miracles qu'en foy, comme pour retrancher sous ce pretexte, et brider en ce mesme, qui est l'action fondamentale du mariage, l'autorité des maris envers leurs femmes; et pour monstrer que leurs hergnes et leur malignité passent outre la couche nuptiale, et foulent aux pieds les graces et douceurs mesmes de Venus) à laquelle plainte pouvait point admettre aussi souvent le mary répondoit, homme vrayequ'il le voulait; et de l'autre telle-ment brutal et dénaturé, qu'aux ment chaste, qu'il n'aimait point à jours mesme de jeusne \* il ne s'en se divertir ailleurs. Ainsi la prin- sçauroit passer à moins de dix. Sur cesse consentit à la diversion qu'une quoy intervient ce notable arrest de concubine ferait des forces de son la reyne d'Arragon, par lequel, après meure deliberation de conseil, cette bonne reyne, pour donner regle et exemple en tout temps, de la modomptat un peu, et qui l'obligeat deration et modestie requise en un à être plus modéré envers son épouse juste mariage, ordonna pour bornes (75). Ce ne fut point cela. Il ne l'a- legitimes et necessaires le nombre de vait jamais aimée : il l'épousa contre six par jour; relaschant et quittant son inclination; et ayant commencé beaucoup du besoin et desir de son trois semaines après les noces à se sexe, pour establir, disoit-elle, une servir d'autres femmes, il continua forme aisée, et par consequent pertoujours sur le même pied jusques manente et immuable. En quoy s'esau temps de son second mariage (76). crient les docteurs, quel doit estre Il y a beaucoup d'apparence qu'elle l'appetit et la concupiscence feminine, (73) Polygamia triumphatris.

(73) Histoire des Variations, liv. VI, num. 1, et leur vertu se taille à ce priz (77).

Voyez la remarque (D) de l'article Gleichen, et souvenez-vous qu'une infinité d'auteurs, qui rapportent la même chose que Montaigne, et qui en plaisantent, le font plutôt pour donner carrière à des jeux d'esprit, que pour exprimer leurs pensées.

<sup>\*</sup> Bayle, dans son article Jaraton, remarque (E), tom. VIII, 339-340, rapporte l'opinion de cassistes sur la dispense de jeune pour cause de devoir marital.

<sup>(77)</sup> Montaigne, Essais, liv. III, chap. V, pag. m. 121 , 122.

Quelques-uns d'eux pour le moins, sont persuadés qu'on leur a quelquefois dit sincèrement, c'est assez:

Claudite jam rivos, puerl, sat prata biberunt (78).

(R) Il s'est trouvé des ministres qui n'ont pas eu toute la prudence nécessaire en répondant pour Luther.] La seule réponse qu'il fallait faire à M. de Meaux, était de dire comme a fait M. Basnage fort sagement (79): 1º. Que Luther ne devait pas accorder au landgrave de Hesse la permission d'épouser une seconde femme lorsque la première était encore vivante, et que M. de Meaux a raison de le condamner sur cet article ; 2º. que les papes sont tombés dans des excès beaucoup plus énormes : d'où il s'ensuit que la faute de Luther reprochée par des papistes, n'a aucune force; car si cette faute l'empêchait de pouvoir être un instrument en la main de Dieu pour annoncer la vérité, et pour redresser l'église, les catholiques romains auraient tort de croire que les papes, qui se sont rendus coupables de plusieurs péchés plus crians que celui-là, n'ont pas laissé d'être l'oracle vivant de l'église, et les vicaires de Jésus-Christ. Il est sûr que les catholiques ne peuvent rien inférer de cette action des réformateurs, ni d'aucune autre, pour invalider la réformation, sans ruiner eux-mêmes un principe qui leur est très-nécessaire, savoir que les plus énormes crimes n'empêchent pas que les papes prononçant ex cathedra, n'annoncent une vérité que tous les fidèles doivent embrasser.

Si l'auteur des Pastorales \* avait été aussi judicieux que M. Basnage, il n'aurait pas exposé sa cause à des objections dont il ne s'est jamais pu tirer. Premièrement il eut avoué le fait; car s'il est permis de douter des actes que l'électeur palatin Charles-Louis fit publier, avec une attestation d'un notaire impérial, qui porte qu'ils ont été copiés sur l'original des archives de la maison de Hesse, il ne sera plus possible de prouver les faits; les déclarations les plus au-

(78) Virgil., eclog. III, vs. ill. (70) Basnage, Histoire de la Religion des Égli-ses réformées, tom. I, pag. 443.

\* L'auteur de ces Lettres pastorales est Pierre

thentiques des cours souveraines, le petit sceau, le grand sceau, et tout ce que l'on pourra s'imaginer de plus juridique, sera une faible barrière contre l'opiniatreté d'un disputeur. Ainsi la prudence demandait que l'on ne mit point en doute si le landgrave Philippe obtint de Luther et de quelques autres ministres la dispense d'avoir deux femmes. Je dis plus : le respect que l'on doit borter à la très-illustre maison de Hesse, et à la mémoire d'un électeur réformé, ne souffre pas que l'on doute de cela; et néanmoins l'écrivain des Pastorales a déclaré fort nettement qu'il en doute (80). Mais sa grande faute consiste en ce que, pour exténuer la complaisance qu'eurent ces ministres, il étale tout ce qui peut faire voir que la loi du mariage d'un avec une est sujette à mille exceptions; il veut nommément qu'on la sacrifie au pouvoir impérieux d'un tempérament lascif. Il n'y a pas de comparaison, dit-il (81), entre ces deux maux, de recourir au fácheux remède d'un second mariage, ou à se répandre en mille impuretés qui sont des suites infaillibles du célibat dans les personnes qui n'ont pas le tempé rament tourne du côté de la continence. Il a trouvé là-dessus des adversaires et au dehors et au dedans. L'auteur de l'Histoire des Variations lui a dit que l'on ira loin par ce principe. « La perpétuelle indisposi-» tion survenue à un mari, ou à une » femme, n'est pas un empêchement » moins invincible que l'absence ou » la captivité même : il faut donc que les mariés se quittent impr-» toyablement dans ces tristes étals. » Mais l'incompatibilité des hu-» meurs, maladie des plus incurables, » ne sera pas un empéchement moins » nécessaire (82). » Ce ministre 1 trouvé dans sa propre communion bien des adversaires, les uns laïques et les autres théologiens. M. de Meaux lui allegue (83) une lettre d'un ministre, qui rougit pour son confrire

<sup>(80)</sup> Poyes La VII<sup>e</sup>. lettre pastorale de los 1688, pag. 166, in-12, et la Ffe, lettre da Irbleau du Sociaianisme, pag. 302. (81) VIII<sup>e</sup>. lettre pastorale de 1688, p. 15.

<sup>(82)</sup> M. de Menux, IVe. evertissement, pes. 131, édition de Hollande. (83) La même , pag. 136.

de ces nécessités contre l'Evangile, pour certains tempéramens, que de et de ces impuretés inévitables,..... recourir au remède d'un second mari. et qui voit l'inconvénient de cette im- On voit donc que sa maxime est une pure doctrine qui introduirait le di- source des plus honteuses et des plus vorce, et même la polygamie, aussi- sales licences qui se soient vues dans tôt que l'un des conjoints serait tra- le monde; et que rien n'exposera vaillé de maladies, je ne dis pas notre communion à des reproches incurables, mais longues, ou qu'il plus mortifians que cette doctrine du se trouvat d'ailleurs quelque empl- sieur Jurieu, si nos synoiles ne la chement qui les obligeat à demeurer condamnent. Toutes les lois que la séparés. Ce ministre ne s'est point bienséance et la sagesse des magisla tête levée, a dénoncé cette doc- les veuves de se remarier avant un il a publié que c'est un principe d'où ne sont qu'une tyrannie qui fait récette conclusion coule naturellement, pandre en mille et mille impuretés c'est qu'un homme, dont la femme celles qui ont un certain tempérament. est malade peut se marier à une au- L'auteur des Pastorales trouve cent tre (84). Il n'est rien de plus certain, expédiens (87) pour tacher de sortir ajoute-t-il; une égale nécessité donne d'affaire, par rapport à quelques aufemme par une paralysie, que par sa mariages; mais il n'a pu se débarrasdétention chez les barbares, il est au- ser de celle-ci : cela n'était pas pos-tant en droit de chercher un remède sible. Tout ce qu'il a fait s'est réduit mariage. M. de Beauval, entre les sans cesse, si la providence de Dieu les meilleures causes. veut qu'elles soient toutes malsaines. polygamie turque faisant irruption de Hesse, et à la mémoire d'un élecdans le christianisme, et le remplissant de ses brutales lascivetés. Bien telligible à tout le monde, si je n'y plus, voilà dans le christianisme ce paganisme, et ne se voit point auavoir plusieurs maris en même temps, lorsque n'ayant pas le don de continence, elles ont pour époux un homme malsain : car il serait ridicule de prétendre, qu'à leur égard, c'est un moindre mal de se répandre dans ces impuretés, qui sont, selon ce ministre , des suites infaillibles du célibat

nommé; mais un autre, marchant trats ont introduites pour empêcher trine pour la faire censurer, et enfin certain terme, tombent par terre, ou un egal privilége; et si un mari est tres difficultés qu'on lui avait propo-autant empêché d'habiter avec sa sées touchant le divorce et les seconds à son incontinence dans un second à des calomnies contre son dénonciateur; car c'est une calomnie que laïques, a poussé encoré cela plus de se plaindre qu'on a été accusé fortement (85). Un autre laïque a d'une chose dont on n'a point été soutenu que cette maxime (86) ou- accusé (88). Voilà combien il importe vre la porte aux plus étranges dé- que ceux qui répondent à un ouvraréglemens; elle autorise un incon- ge de controverse sachent aller bride unent dont la femme est long-temps en main; car s'ils s'abandonnent à malade, à se marier à une autre, l'impétuosité étourdie de leur esprit et puis à une autre, sans fin et et de leur tempérament, ils gâtent

Ce que j'ai dit du respect que l'on Ainsi voilà par cette belle porte la doit porter à la très-illustre maison teur réformé, ne serait pas bien injoignais une explication. Les actes de qui ne s'est point vu dans l'ancien ce second mariage ont éte tirés des archives de Ziegenhain communs à jourd'hui dans le mahométisme; voi- la branche de Hesse-Cassel, et à celle là, dis-je, les femmes autorisées à de Hesse-Darmstad (89). Le prince Ernest de Hesse - Rhinfelds, ayant embrassé la foi romaine, fut ravi qu'ils vissent le jour, parce qu'il crut que cela ferait du tort à l'église qu'il avait quittée (90); et il est visible

<sup>(84)</sup> Porez le livre d'Élie Saurin, pasteur de l'église wallonne d'Utrecht, initialé: Examen de la Théologie de M. Jurieu, pag. 801. (85) Poyes sa Réponse à l'Avis. (86) Poyes l'écrit intitalé: Déclaration de

M. Bayle , pag. 18.

<sup>(87)</sup> Voyes la VIo, lettre du Tableau du Socinianisme, pag. 300 et suiv.

<sup>(88)</sup> Voyez Saurin, Examen de la Théologi de M. Jurieu, pag. 801.

<sup>(89)</sup> Varillas , Histoire de l'Hérésie , liv. XII

<sup>(90)</sup> Voyes Varillas, là même, et M. de Meaux, Histoire des Variations, lib. VI, num. 1, sub fin.

qu'ils font un grand tort à Luther, niales, et comme s'il n'y avait qu'un graves de Hesse-Cassel, et les landgraves de Hesse-Darmstad, ceux-ci luthériens, ceux-là calvinistes, eus-sent gardé le silence, s'il y eût eu quelque soupçon que ces actes fussent supposés. On ne pourrait assez blamer ces grands princes, si ayant quelques soupcons là-dessus, ils n'eussent rien fait pour s'opposer au dessein du landgrave Ernest, nouveau catholique. C'est donc manquer au respect qui leur est dû, que de douter si ces actes sont légitimes ; car c'est prétendre qu'ils souffrent que sous l'autorité de leursarchives, on calomnie publiquement leurs réformateurs, et qu'on les flétrisse très - injustement, pour faire tomber le déshonneur sur l'église protestante. Comme ils ne sont pas capables d'une tiédeur qui leur serait si injurieuse, il faut être très-certain que le silence qu'ils ont gardé prouve clairement la validité des actes. Et pour ce qui est de l'électeur Palatin, de quelle honte ne le couvrirait-on pas, si l'on faisait voir qu'il a donné ordre à l'un de ses conseillers de publier de faux actes de cette nature? Je sais bien qu'il lui importait qu'ils fussent très-légitimes, parce qu'il a fait tout son possible pour légitimer son mariage avec une dame qu'il avait entretenue du vivant de l'électrice son épouse, ce qui avait été cause que cette princesse le quitta, et ne voulut plus être sa femme : mais enfin il avait trop d'honneur, et trop de prudence, pour vouloir s'autoriser d'un fait supposé, et dont la supposition aurait pu être prouvée facilement par les parens de madame l'électrice (91).

(S). . . . Il eut mieux valu n'en rien dire. ] L'auteur des Pastorales s'est fort étendu sur la pratique de quelques états (92). C'est donner lieu à trois instances; car 10., ses adversaires (93) n'ont pas manqué de s'en prévaloir, comme si les lois civiles des protestans lachaient trop la bride à l'homme sur les causes matrimo-

(91) Elle était de la maison de Hesse. (92) Voyes la VI°. lettre du Tableau du So-

à Mélanchthon, à Bucer, etc. Il n'y petit nombre de particuliers qui a donc nulle apparence que les land- l'eussent désapprouvé, pendant qu'il a pour lui la pratique générale. 2°. Tous les exemples qu'il allègue, ou qu'il pourrait alléguer, sont hors de l'espèce dont il s'agissait. Ce ne sont point des mariages d'un homme avec deux femmes logées chez lui en même temps, comme l'étaient les deux femmes du laudgrave. 3°. Enfin, ce n'est point sur la pratique tolérée par les souverains, qu'un casuiste se doit régler. Où sont les gens qui ignorent les abus extrêmes que les lois civiles ont autorisés ou tolérés dans le christianisme pendant plusieurs siècles', à l'égard du mariage (94)? L'eglise a tenu bon, et par ses oppositions elle a fait changer ce qui ne s'accordait pas assez avec l'Evangile. Où en serait-on, si les casuistes voulaient approuver tout ce que les souverains permettent? Ne laissent-ils pas impunie presque partout la fornication (95)? S'il arrive quelque proces entre une fille et celui qui lui a fait un enfant, le pis qu'elle puisse craindre est qu'on ne condamne pas cet homme à lui donner quelque argent (96) : pour des censures, ou d'autres peines, elle n'a que faire de les redouter. Les juges se remettent de tout cela à son confesseur, à ses parens, à son consistoire. Et la comédie n'est-elle pas non-seulement tolorée, mais munie de la protection du souverain? A Paris les acteurs de l'Opéra n'ont-ils pas un corps-degarde tiré des troupes de la maison du roi? Cependant, les prédicateurs cessent-ils de tempêter contre ces spectacles? Et des qu'il s'élève quelque auteur ecclésiastique qui ose écrire en faveur de la comédie, n'estil pas tout aussitôt accablé d'écrits contraires, et contraint de se rétracter (97)? Ainsi un bon moraliste ne (94) Voyes l'article LAMBERT, dans ce rola-

me, pag. 29, remarque (A).
(95) Voyes la remarque (D) de l'article ALL.

cinianisme, pag. 303 et suiv. (93) M. de Meaux, Désense de l'Histoire des Variations.

tom. I, pag. 437.
(96) Je ne parle pas de celles qui ont été en grossées sous promesse de mariage par m homme de leur condition: celles-là obtiennet souvent un arrêt qui condamne l'homme à les

épouser. eponier. (97) C'est ce qu'on a vu à Paris, l'an 169, au sujet d'un livre en saveur de la comédie, de quel le père François Caffero parenti pour l'anteur. Poyes le Journal de Hambourg, 1894. pag. 24, 62, 65.

réglera point ses opinions sur l'usage du droit civil, quand il s'agira d'un relâchement.

Qui voudra voir une réponse aussi bonne qu'on en pouvait faire à monsieur l'évêque de Meaux, sur le mariage du landgrave, fera bien de lire M. Seckendorf (98).

(T) La manière dont M. Claude parle de Luther est très-judicieuse. Voici ses paroles : « J'avoue qu'il » serait à souhaiter que Luther eût » gardé plus de mesure qu'il n'a fait » dans sa manière d'écrire ; et qu'avec » ce grand et invincible courage, » avec ce zèle ardent pour la vérité, » avec cette inébranlable fermeté » qu'il a toujours fait paraître, on eût » pû voir en lui plus de retenue et de » modération. Mais ces défauts , » qui viennent le plus souvent du » tempérament , n'empêchent pas » qu'on n'estime les hommes, lorsque » d'ailleurs on voit en eux un bon » fonds de piété, et des vertus tout-» à-fait héroïques, comme on les » voyait reluire en Luther. Car on ne » laisse pas de louer le zèle de Luci-» fer, évêque de Cagliari, ni d'ad-» mirer les grandes qualités de saint » Jérôme, encore qu'on reconnaisse " trop d'aigreur et d'emportement " dans leur style. Et peut-être même, » qu'il y avait quelque nécessité par-» ticulière, au temps de la réforma-» tion, d'employer la force des ex-» pressions pour retirer plus facile-» ment les hommes de ce profond » assoupissement où ils étaient de-» puis si long-temps. Quoi qu'il en » soit, je veux bien demeurer d'ac-» cord que Luther devait être plus » retenu dans ses termes; et si l'au-» teur des Préjugés se fût contenté » de se plaindre de l'acreté de son » style, on se fût aussi contenté, » pour toute réponse, de le prier » que désormais il n'imitat plus lui-» même ce qu'il condamnait en au-» trui (99). » Tout cela est beau et solide. Je remarquerai seulement qu'une méthode générale de justifier les gens, par la raison que leurs qualités étaient fort propres, vu l'élat où

était le monde, à produire de bons effets, serait un grand fonds d'illusion. Personne ne doute que la providence ne sache choisir les moyens les plus efficaces pour parvenir à ses sins; mais comme les mauvaises qualités des hommes sont plus propres en certains temps que leurs vertus à l'exécution des décrets de Dieu, ce serait très-mal raisonner que de conclure que la violence et l'emportement sont louables, sous prétexte que la corruption du monde a besoin d'être durement traitée. La sagesse de Dieu, je l'avoue, éclate dans l'emploi de tels instrumens; mais les instrumens pourraient fort bien être un très-grand vice. J'ai remarqué cidessus (100) que le cardinal Palavicin excusé Jules II sur le besoin que l'église avait alors d'un pape qui fût guerrier.

(V)...Il l'a justifié...sur la dispute avec le diable, au sujet des messes privées.] Il y a des objections que les grands controversistes abandonnent aux disputeurs du plus bas étage; mais il y en a d'autres que tous les auteurs emploient, grands et petits (101), ceux qui préchent la controverse sur un théâtre dans les carrefours, et ceux qui enseignent dans les chaires les plus relevées : l'objection dont je parle ici est de ce nombre. Le plus petit missionnaire de village l'a toujours mise en avant : M. Nicolle l'a proposée d'un air fort grave. Il n'y a jamais eu, dit-il (102), que Luther qui ait osé se vanter, dans un ouvrage imprimé, qu'il avait eu une longue conférence avec le diable; qu'il avait été convaincu par ses raisons que les messes privées étaient un abus, et que c'était là le motif qui l'avait porté à les abolir. Mais le sens commun a toujours fait conclure a tous les autres... que c'était un excès d'extravagance de prendre le démon pour maître de la vérité; et de s'en rendre disciple. M. Claude répondit

<sup>(98)</sup> Histor. Lutheran., lib. III, num. 79, addit. 3.

<sup>(99)</sup> Claude, Désense de la Résormation, IIe. part., chap. V, pag. 331, édit. de Hollande,

<sup>(100)</sup> Dans l'article de Julis II, tom. VIII, pag 447, rem. (K), citation (42).
(101) On peut appliquer ici la pensée de Juvénal:

Exspectes eadem à summo minimoque poëtâ.

Sat. I, vs. 12.

<sup>(102)</sup> Préjugés légitimes contre les calvinistes, chap. II, pag. 17, édit. de Bruxelles, 1682. Il cite Luther, tom, 6. Vide Hospin., part. ult. fol. 131.

très-bien à cette objection (103). Ce fut l'un des quatre endroits de son livre auxquels les jansénistes répliquerent dans un ouvrage qui a pour titre: Réfutation de la Réponse d'un ministre luthérien sur la Conférence de Luther avec le diable, et ils ne manquèrent point d'insérer cette partie de leur réplique dans la seconde édition des Préjugés (104). Pour voir une réponse complète à cette objection, on n'a qu'à lire l'écrit dont l'extrait a été donné dans les Nouvelles de la République des Lettres, au mois de janvier 1687. Cet écrit (105) est une forte réfutation d'un petit livre de l'abbé de Cordemoi. M. de Meaux (106) n'oublia point ce reproche contre Luther; mais voyez ce que M. Basnage lui a répondu (107).

Les avantages que les controversistes romains prétendent tirer de là sont sans doute imaginaires; mais il n'y a nulle apparence qu'on puisse prendre pour une espèce de figure, ou de parabole, ce récit de Martin Luther, comme M. Claude l'a prétendu; car Luther avoue en plusieurs endroits de ses ouvrages, qu'il sait très-bien de quelle manière se diable dispute, et que cela lui a fait passer de mauvaises nuits. Multas noctes mihi satis amarulentas et acerbas reddere ille novit (108). Il dispute, dit-il, avec tant de force, qu'on en meurt subitement. Il croit que ce malheur arriva à Oecolampade et à Emsérus. Le seul agrément, selon lui, qui se rencontre dans ces disputes, est que le diable les expédie promptement, et ne les laisse pas trainer long-temps , lorsqu'il trouve un homme solitaire dans sa maison. Diabolus sua argumenta forliter figere et urgere novit. Voce quoque gravi et forti utitur. Nec longis et multis meditationibus disputationes ejusmodi transiguntur, sed momento uno et quæstio

(103) Claude, Défense de la Réformation II<sup>a</sup> part., chap. V, pag. 333 et suiv. (104) C'est celle de 1682. Le titre porte qu'el-

et responsio absolvitur. Sensi equidem et probe expertus sum, quam ob causam illud nonnunquam evenire soleat, ut sub auroram quidam mortui in stratis suis inveniantur. Corpus ille perimere vel jugulare potest : Nec id modò, verùm et animam disputationibus suis ita urgere, et in angustum coarctare novit, ut in momento quoque illi excedendum sit, quo sanè me quoque non semel tantum non perpulit . . . . Credo equidem quod Emserus et Oecolampadius, aliique horum similes, istiusmodi ignitis Satanæ telis et hastis confossi subitaned morte perierint. Nemo enim mortalium citrà singulare Dei auxilium ac robur illas sustinere et perferre potest. Jucundum equidem sese disputando præbet, scilicet. Brevibus enim transigit omnia, nec diù moras nectit, siquidem virum solitarium domi sua invenerit (109). Joignez à ceci ces paroles du VIIe. tome de Luther, au feuillet 230 de l'édition de Wittemberg. Urget (Satan) in immensum corda, nec desinit nisi repulsus verbo Dei : et ego plane persuasus sum, Empserum et Oecolampadium et similes, his ictibus horribilibus et quassationibus subitò extinctos esse ; nec enim humanum cor horrendum hunc et ineffabilem impetum, nisi Deus illi adsit, perferre potest, etc. Voyez la seconde édition des Préjugés de M. Nicolle à la page 366. On prétend que Luther a dit que si les sacramentaires n'entendent pas l'Ecriture, c'est parce qu'ils ne disputent pas avec le diable, le meilleur opposant que l'on puisse rencontrer ; et qu'à moins que de le porter pendu au cou, comme il a fait, on ne saurait être qu'un théologien spéculatif. Quòd sacramentarii (inquit Lutherus) sacram scripturam non intelligunt, hæc causa est: quia verum opponentem, nempe diabolum, non habent, qui demum benè docere eos solet. Subdit: quandò diabolum ejusmodi collo non habemus affixum, nihil nisi speculativi theologi sumus (110) . . . . Ego diabolum intùs et in cute novi, quip-

(109) Lutherus, de Missa privata, tom. VI, Jon. fol. 81, apud Hospinianum, Hist. Secrement., part. II, folio 220, edit. 1681.
(110) Fitz-Simon, in Britannomachia Missetror., pag. 90. II cite Luth., in Colloquis I-leb de Verbo Dei, fol. 23 in Colloq. Francofurt.

le a été imprimée à Bruxelles , chez Eug. Hen-

<sup>(105)</sup> M. Seckendorf en est l'auteur. Vores l'Indice des dix premiers tomes du Journal de Leipsie, et le VIIIe tome, pag. -o. (106) Histoire des Variat., lip. IV, num. 17. (107) Banage, Histoire des Églises réformées,

tom. I, pag. 431 et suiv.
(108) Luther, uhi infra, apud Hospinian.,

ubi infra.

pè quocum plus uno salis modio comederim (111)... Diabolus multo frequentius et propius mihi in lecto accubare solet, seu condormit, quam mea Catharina. Mecum in dormitorio deambulare solet ... Ego diabolum collo meo affixum habui (112). Je conclus que M. Claude ne devait avoir aucun soupçon que cette dispute de Luther fût une espèce de parabole.

Il a repoussé une autre objection de l'auteur des Préjégés, fondée sur ce qu'il semble que Luther ait animé ses sectateurs au carnage. M. Nicolle l'en accuse; mais M. Claude l'en justifie. Je croyais qu'il eût repoussé encore une attaque : c'est celle qu'on fonde sur les fameuses paroles, si nolit uxor, veniat ancilla; mais ayant parcouru à la hâte sa Défense de la Réformation, et le livre des Préjugés, je ne suis point tombé sur aucun endroit qui se rapporte à cela. M. de Meaux n'a point oublié ce reproche des missionnaires. Voici ses paroles (113): « J'ai toujours craint de parler » de ces inévitables nécessités qu'il » reconnaissait dans l'union des deux » sexes, et du sermon scandaleux » qu'il avait fait à Wittemberg sur le » mariage : mais puisque la suite de » cette histoire m'a une fois fait rom-» pre une barrière que la pudeur » m'avait imposée, je ne puis plus » dissimuler ce qui se trouve bien » imprimé dans les œuvres de Luther. » Il est donc vraique, dans un sermon » qu'il fit à Wittemberg pour la réfor-» mation du mariage, il ne rougit pas » de prononcer ces infâmes et scanda-» leuses paroles : (\*) Si elles sont si » opinidtres, il parle des femmes, il » est à propos que leurs maris leur » disent: Si vous ne le voulez pas, une » autre le voudra : si la maîtresse ne » veut pas venir, que la servante ap-» proche..... Il faut pourtant aupa-» ravant que le mari amène sa femme » devant l'église, et qu'il l'admoneste » deux ou trois fois : après répudiez-» la, et prenez Esther au lieu de

(111) Idem, Fitz-Simon, ibid., pag. 353. It cite Emserus et Cocleus, de Lutb. Conc. Dom. reminiscere inter 27. Conciones Witeberge et Argentine impressas in 4°., fol. 19.

» Vasti ». M. de Meaux s'exprime ainsi en un autre endroit : Luther s'était expliqué contre les vœux monastiques d'une manière terrible, jusqu'à dire de celui de la continence (fermez vos oreilles, ames chastes) qu'il était aussi peu possible de l'accomplir, que de se dépouiller de son sexe (\*). La pudeur serait offensée, si je répétais les paroles dont il se sert en plusieurs endroits sur ce sujet, et à voir comment il s'explique de l'impossibilité de la continence : je ne sais pour moi ce que deviendra cette vie qu'il dit avoir menée sans reproche durant tout le temps de son célibat, et jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans (114). On l'accuse d'avoir prêché que c'est un bonheur, s'il se trouve dans une ville cinq filles et autant d'hommes qui conservent leur chasteté jusqu'à l'âge de vingt ans, et que ce serait surpasser la pureté des siècles apostoliques, et des siècles des martyrs; et qu'un homme qui se passe de femme ne s'élève pas moins au-dessus de la nature, que s'il peut vivre sans rien manger (115). Voilà des choses qu'il ne faut point entreprendre de justifier : ce sout des excès, ce sont des premiers mouvemens, dont Luther revint sans doute avantsa mort. Que peut-on dire de plus satirique contre les lois canoniques et les lois civiles, qui ne forcent pas les gens à se marier, et qui leur ordonnent de n'épouser qu'une femme? Ces principes de Luther sont incompatibles avec la monogamie. Je ne doute point que ces saillies fougueuses de son zèle contre les vœux monastiques n'aient donné lieu à l'accusation que l'on forma contre lui. George, duc de Saxe, se plaignit que jamais on n'avait vu autant d'adultères, que depuis que Luther avait enseigné qu'une femme qui ne concevait pas de son mari devait s'adresser à un

(\*) Ep. ad Volf., tom. VII, fol. 505, etc. (114) M. de Meaux, Hist. des Variat., lib.

<sup>(112)</sup> Fitz-Simon, ibid., pag. 353, 354. Il cite les Colloquia mensalia.

<sup>(113)</sup> Hist. des Variat., liv. VI, num. 11, pag. 235.

<sup>(\*)</sup> T. V. Serm. de matrim., fol. 123.

III, num. 40, pag. 130.
(115) Benie cum republica agi, si in aliquat und civilate vel quinque virgines et quinque mares annum vigesimum casti altigerint; idque plus esse qu'un tempore apostolorum et martyrum, acciderit. Dem'um, non minus vires natura transgredi homunem calibem qu'an si nihil omninò comederet vel hiberet. Luther., Serm. de tribus Regibus, pag. 198. Colmarim, ann. 153, apud Fitz-Simon, in Britann. Ministr., pag. 155.

autre homme; et que si elle devenait grosse, il fallait que son mari nourrit l'enfant : bien entendu qu'un mari dont la femme était stérile devait se servir du même droit. Ce fut à Luther même que ce prince fit ce reproche (116) dans une lettre qu'il lui écrivit l'an 1526. Quandò tam numerosa perpetrata sunt adulteria quam postea quam tu scribere non dubitasti : si mulier è viro suo concipere nequeat, ut ad alium se transferat à quo possit fœcundari, et maritus prolem indé natam alere teneatur : Itidemque vir faciat (117). C'eût été renchérir sur Lycurgue.

(X) On a débité une infinité de fables sur la mort de Luther.] Quelques-uns ont dit qu'il mourut de mort subite, d'autres qu'il se tua lui-même, d'autres que le diable l'étrangla, d'autres que son cadavre était si puant, qu'on fut contraint de le laisser en chemin. Ce ne sont pas des gens sans nom qui débitent ces calomnies : ce sont des écrivains fort célèbres; et cela fait honte à tout le corps du papisme; car on ne devrait point permettre que de telles fables fussent imprimées; les censeurs des livres les devraient rayer, à moins qu'ils ne les vissent prouvées juridiquement. On va voir quels sont les auteurs qui ont publié ces impertinences. Pontificii. . . . asserunt mortem Lutheri fuisse malam et infeli-cem, sed de mortis genere non unam eandemque fovent sententiam. Quidam contendunt, Lutherum sibi ipsi violentas manus intulisse, ita Luthero aυτοχωρίαν tribuit Thomas Bozius de Signis Ecclesiæ T. 2. lib. 23. c. 8. Quem locum etiam adducit Cornelius à Lapide, qui ad cap. II. post Epist. Petri scribit : Lutherum cum vespere laute confesset, noctu desperatione et furiis dæmonum actum sibi injecto laqueo necem intulisse, asseruit ejus famulus posteà ad orthodoxam fidem conversus. Quidam calumniantur, Lutherum morte repentina obiisse. Ita Bellarminus 1. 4. de Eccles. c. 17. § Lutherus, ex Cochlæo de Vita Lutheri hæc adducit : Lutherus morte repentina sublatus est. Nam cum vespere opiparam cœnam sum-

(116) Malfondé. Voyes Seckendorf, Histor. Luth., lib. II, pag. 39. (117) Surius, Comment., pag. m. 195.

sisset, lætus et sanus, et facetiis suis omnes ad risum provocasset, eadem nocte mortuus est. Quidam eò impudentiæ progrediuntur, ut eum à cacodœmone sublatum fuisse calumnientur. Ita Guilielmus Bessæus, josuita gallus, in Concept. Theol. Sabbath. post cineres, p. 102, de morte Lutheri disserit : Lutherus benè potus, et cibis distentus, absque ullo pietatis signo cubitum secedens apud inferos pernoctavit. Unde et Costerus in venenato suo carmine de morte Lutheri ita canit:

Infelix ex alvo animam diffudit ARIUS,

Hunc sequeris nimio, vane Luthere, mere. His omnibus pollicem premit Fabianus Justinianus, qui in Comment. in cap. VI Tobiæ ita scribit : Ipsummet Lutherum subitanea et improvisa morte à suo cacodæmone sublatum, peremtumque plurimi censent, quòd vocati ad eum medici morbum vel ignorare se faterentur, vel apoplexiam fingerent.... Extat historia de morte Lutheri à viris fide dignis, qui ipsi agonizanti adstiterunt, descripta vi-delicet a Justo Jond, Michaele Calio, Johan. Aurifabro Vinariensi, qui coram Deo et in conspectu Christi testantur, quòd sancta fide et bond conscientid historiam obitas Lutheri referant que habetur tom. 8. Jenens. Germ. quam videat lector veritatis amans, eique addat B. M. Johan. Matthesii concionem XIV de Vità Lutheri. Sleidan. 1. 16. Comment. imo ipsum Jacob. August. Thuanum Historicum Pontificium 1. 2. Hist. p. 30. Quæ omnia pontificiorum mendacia de morte Lutheri effusa, facili negotio dissipare, et in jugulum calumniantium redigere possunt .... Mortuo Luthero nondum quiescunt pontificii, sed denuò fluctus irarum suarum evomunt, et coeno calumnia post mortem ipsius corpus adspergunt-Fabulantur enim corpus electi Dei organi, ob intolerabilem fætorem in itinere fuisse relictum (118). Il y a eu des gens qui ont publié que Luther mourut comme Arius. Voici les paroles de Simon Fontaine (119): Quelques catholiques qui ont pu savoir au vrai comme il en est allé, ont écrit que se levant pour secourir nature,

<sup>(118)</sup> Joh. Adamss Osiander, in Tractate Theologico de Magia, pag. 271 et seq. (119) Hist. Catholique, liv. XVII, fol. 230.

renoncé à tous ces sots contes; mais en d'autres lieux, duquel voici la il s'est trompé sur un fait insigne. substance. Luther, dangereusement transporter son corps avec une pompe très-magnifique à Wittemberg, où il lui fit dresser un tombeau de marbre blanc environné des statues des douze apôtres, comme s'il eut été le treizième à l'égard de l'Allemagne. M. Seckendorf a fait voir que ce tombeau et ces statues sont des chimères (121).

Je m'en vais rapporter le vieux gaulois d'un théologien de Paris, qui reprocha aux luthériens qu'ils avaient agi contre leurs principes. Ils avoient tous jours repris, dit-il (122), la pont-pe de laquelle usent les catholiques envers les chrestiens morts, pour leur faire le dernier honneur de sepulture, mieux eslargir pitoyablement aux pauvres ce qu'il se frayoit en cette pompe et honneur funeral. Finable-ment, que c'estoit tout un, et aussi de pompe si frayable et coustable, pour mettre en pourriture leur Luther? Que n'ont-ils donné aux pauvres cest argent, qu'il a convenu despendre pour le conduire d'Islebe à Wittemberg? Ce que n'a pas esté faict pour un petit denier. Que ne l'ont-ils enterré dans un fumier, où il eust aussi bien pourry, qu'a Wittemberg? Somme si ceste reverence est vituperable par la Saincte Escriture (comme ils pensent faulsement) pourquoy en ont-ils use? Il est certain que ceux qui réforment ne prennent pas toujours garde qu'il y a certains abus contre lesquels il ne faut rien dire, de peur de se condamuer soi-même par avance ; car ce sont des choses où l'on retombe promptement.

(Y) . . . L'on n'avait pas attendu à mentir sur cette matière, qu'il fat

tomba mort. Le père Maimbourg a mort.] On publia un écrit à Naples et L'électeur de Saxe, dit-il (120), fit malade, désira de communier, et mourut des qu'il eut recu le viatique. Il demanda en mourant que son corps fût mis sur l'autel afin d'y être adoré; mais cette demande fut négligée, on l'enterra. Il s'éleva une si furieuse tempête lorsqu'on l'enterrait, qu'il semblait que la fin du monde fût à la porte. La terreur fut universelle. Ceux qui leverent les yeux vers le ciel s'apercurent que l'hostie que le défunt avait osé prendre était suspendue en l'air: on la recueillit avec beaucoup de vénération, et on la remit dans un lieu sacré, et la tempête finit : elle revint la nuit suivante avec encore plus de fureur, et rem-plit d'effroi toute la ville. Le lendeblasmant les sermons qui s'y disent à plit d'effroi toute la ville. Le lende-l'honneur du defunct : et qu'il valloit main le sépulcre de Luther fut ouvert, on le trouva vide, et il en sortait une odeur soufrée que personne ne pouvait souffrir. Les assistans en furent malades, et plusieurs d'entr'eux se chrestien, estre enterré en un fumier repentirent, et rentrèrent dans le et sans lumiere, comme d'estre mis giron de l'église catholique (123). en sepulture en terre saincte avec cest Cet imprimé était en langueitalienne, apparat. Si ce qu'ils disoient aupara- et l'on y marqua avec des airs de vant est vray, pourquoy ont ils usé triomphe, qu'il contenait un miracle en l'honneur de Jésus-Christ, pour la terreur des méchans et pour la consolation des gens de bien ; et qu'on avait su cet événement par des lettres de l'ambassadeur de France (124). Luther ayant lu cette relation. le 21 de mars 1545, la fit imprimer, et y joignit une apostille. Quelques catholiques romains, confus de cette imposture, voulurent en éviter l'infamie par une autrefraude. Ils tâchèrent de persuader que Luther, ou bien quelqu'un de ses amis, était l'auteur de ce roman ; mais on a des preuves très-authentiques du contraire. Fuerunt ex adversa parte, quos protervi figmenti puduit, et ideò inventorem ejus ipsum Lutherum sub-

(123) Seckendorf, Hist. Luth. lib. III, pag.

<sup>(120)</sup> Maimbourg, Histoire du Luthéranisme, liv. III, tom. I, pag. 301, 302, édition de Hol-(121) Seckendorf, Hist. Luther., lib. III,

<sup>(132)</sup> Simon Fontsine, Hist. cathol., liv. XVII, folio 232.

<sup>(124)</sup> Nota forte hine est immanis illa de ejus obitu fabula, quæ tom. VIII. Alt. fol. 415 et seq. lingud italied, et in Germanicam versa, legitur. Scribunt autem, cum magna quidem exultatione et gratulatione tanquim de miraculo à Deo, in honorem Christi, terrorem me-lorum, et solatium bonorum, ut impiè nugantur, edito, ex legati regis Galliæ litteris innotuisse, quod Lutherus periculose agrotans, etc. Sec-kendorf, Hist. Luth. lib. 111, pag. 580, col. s.

Extant enim.. litteræ landgravii ad electorem Saxoniæ d. 12 mart. authenticæ, in quibus ei relationem istam italicam misit, significans, se eam ab Augustano quodam, cujus litteras etiam adjunxit, accepisse, ex quibus percipitur typis excusam schedam illam Neapoli et multis aliis locis fuisse (125). Quel scandale pour ceux liser, que d'apprendre de telles suites du faux zèle de religion!

(Z) J'ai parlé amplement ailleurs Epitres d'Erasme, Refut. p. 28, 29, et s'il ne s'y trouve point de tel perpoint) ni de telle épitre, juge que c'est que l'on peut juger de la fidélité de ces gens-là. On a tort de critiquer celui qui a cité le témoignage d'Érasme: on ne l'eût point critiqué, si l'on eût su ce qui se trouve dans la page 278 des Annales de Chytræus. Nous y trouvons que les adversaires de Luther alléguaient une certaine lettre d'Érasme (128) non imprimée, où il était parlé du trop prompt accouchement de la femme de Luther (129). Ainsi Joseph Hall ne devait pas faire fond sur ce qu'une telle lettre ne pa-(125) Seckendorf, Hist. Luther., lib. III,

col. 2. (\*1) Justus Baronius, précédemment nommé Calvinus.

(126) Joseph Hall., Apologie pour l'honneur du mariage des personnes ecclésiastiques, p. 48. (117) C'est-à dire celui qui avait écrit contre Joseph Hall. (\*2) Tom. 2. Lat. Colloq. Tit. de morbis

(128) Voyez Seckendorf, Hist. Luth lib. II,

pag. 18. (120) Voyez ci-dessus la citation (22) de Carticle Boxz, tom. III, pag. 567.

stituere voluerunt, vel aliquem ex raît pas dans le gros volume des Let-suis ; impudenter utique et vanè. tres d'Erasme. S'il ent prétendu la traiter de supposée, il eût eu grand tort. Voyez ci-dessus (130) le même fait dans une lettre de cet auteur. Ce qu'on pouvait dire de fort juste, c'est qu'Erasme avait reconnu la fausseté de cette nouvelle (131). Apprenons d'ici que c'est une charge bien pesante que de réfuter un homme sur des matières de fait ; car il en faut qui savent de quoi il se faut scanda- savoir un nombre presque infini, si l'on veut combattre sûrement une affirmation ou une dénégation de son adversaire.

du mariage de Luther.] C'est-à-dire (AA) Qu'an simple moine ait pu dans l'article Bone. Il ne me reste à frapper sur le papisme un si rude faire qu'une observation, et je la des- coup.] Combien d'états, combien de tine à relever une faute du célèbre peuples ne porta-t-il point en très-Joseph Hall, évêque d'Excester. Il dit peu de temps à se séparer de la comqu'un malicieux apostat(\*1) assure que munion romaine? Cela fut représenté Luther avait été le jour précédent sur une tapisserie fort heureusement, moine, le jour suivant promis, le len- quoique d'une façon un peu burles demain mari, et le jour d'après père que. Lisez ce passage; il est tiré (126). Mon détecteur (127), continue d'une lettre de Costar : La dernière Joseph Hall, maintient ce dernier par fois que le roi fut à Châlons, on ten-le témoignage d'Érasme (\*'), lequel dit dans sa chambre une tapisserie en une sienne épître à son ami Daniel fort riche qui venait de la feue reine Mauchius de Ulm, décrit la même de Navarre, où étaient représentes histoire en plus de mots. Lecteur, je Luther et Calvin qui donnaient un te prie de voir tout ce gros volume des lavement au pape, dont le bon prince était tellement ému qu'on le voyait ailleurs travaillé d'un grand dévoiesonnage (comme en effet il n'y en a ment par haut et par bas, se purger de quantité de royaumes et de souverainetés de Danemarck, de Suède, du duché de Saxe, etc. Wiclef, Jean Hus et plusieurs autres avaient entrepris la même chose, et n'y avaient pu réussir. C'est, dira-t-on, à cause qu'ils ne furent pas favorisés du concours des circonstances : ils n'avaient pas moins d'habileté, ni moins de mérite que Luther; mais ils entreprirent la guérison de la maladie avant la crise, et pour ainsi dire dans le croissant de la lune. Luther, au contraire, l'attaqua dans un temps critique, lorsqu'elle était parvenue au comble, lorsqu'elle ne pouvait plus empirer, et qu'il fallait, selon le cours de la nature, qu'elle cessat ou qu'elle diminuat; car des que les choses sont parvenues au plus haut point où elles puissent monter, c'est l'orde

<sup>(130)</sup> Noyes la remarque (L) de l'artice Bonn, tom. III, pag. 57s. (131) Ci-dessus, citation (23) de l'article Bonn, tom. III, pag. 566.

haire qu'elles commencent à descen- Le docteur Simon Fontaine se plaint dre (132). Il sema en pleine lune, que par occasion Erasme a fait plus lorsque le décours allait commencer : de mal que Luther : pour ce que Luil eut le même bonheur que ces ther n'a fait qu'élargir l'ouverture de remedes que l'on emploie les der- l'huis duquel Erasme avait ja crocheté niers, et qui remportent la gloire de la serrure et l'avait entr'ouvert (136). la guérison, parce qu'on les applique On a eu raison de dire qu'Erasme, par ses railleries, prépara les voies à

(132) Invida fatorum series, summisque ne-

gatum Stare diù , nimioque graves sub pondere lap-

de la Houssaye.

(134) C'est-a-dire des indulgences de Léon X.

(\*) Opportunos magais constibus transitus
rerum, dit Tacite, Hist. 1.

(135) Joignes à ceci les fautes que fit le papisme dans cette conjoncture. J'en parlerai
dans la dernière remarque.

(BB) Il y a des gens qui attribuent à quand la maladie a jeté tout son ve- une certaine position des astres la re-nin. On ajoutera, si l'on veut, que la volution qui se fit par son ministère.] concurrence de François Ier. et de Paul Jove s'abandonne tellement à Charles-Quint fut fatale dans cette cette profane pensée, qu'il impute à affaire. Je répondrai que cela n'em- une maligne constellation, non-seulepêche point qu'il n'ait fallu des dons ment ce qui arriva en Allemagne par éminens pour produire la révolu- le moyen de Luther, mais aussi la tion que Martin Luther a produite. conversion des Indiens dans l'Orient Voici une excellente pensée de Fra- et dans l'Occident; et lorsqu'il songe Paolo (133): « S'il y eut quelque que la foi des peuples changea presque » chose dans l'établissement de cette en même temps aux quatre parties de » nouveauté (134), qui causa du la terre, les uns ayant embrassé le ma-» scandale, comme je le raconterai, hométisme, les autres le christianis-» il se voit néanmoins que les prédé- me, les autres le luthéranisme, il ne » cesseurs de Léon avaient fait plu- saurait croire que les influences des » sieurs concessions pareilles, par astres n'aient opéré cela par des quali-n des motifs encore moins honnêtes, tés occultes et pernicieuses. Nec multò » et avaient porté plus loin leur avapost exarsit in Germanid, dit-il (137),
» rice et leurs extorsions. Mais souvent il échappe de belles occasions
de faire de grandes choses, faute
de gens qui les connaissent (\*), ou
placita, et veteres sacrorum rilus vequi savent s'en servir. Outre que, hementissimé conturbavit. Ita ut fapour l'extortion, il feut ettendre pour l'exécution, il faut attendre cilè crediderim ab occulta cœli potes-» le temps que Dieu a destiné pour tate, malignoque syderum concursu » punir les fautes et les déréglemens provenisse, ut religiones toto terra-» des hommes. Et tout cela se ren- rum orbe enatis factionibus, uno tem-» contra sous le pontificat de Léon, pore scinderentur, quandó non ma-» de qui nous parlons maintenant. » hometani modò christianique, sed et Il faut avouer que plusieurs choses remotissima gentes idololatra, aut favoriserent Luther: les belles-lettres sydera aut portenta pro Diis vene-levaient la tête parmi les laïques, rantes, cim in India quæ ad Orienpendant que les gens d'église ne vou- tem vergit, tum in novo orbe ad Oclaient point renoncer à la barbarie, ciduam plagam reperto, novas sacroet persécutaient les savans, et scan- rum opiniones induerint. Florimond dassaient tout le monde par une im- de Rémond semble applaudir à cette pudicité effrénée. Voyez la note (135). pensée ; il la rapporte en français, et se plaint d'un traducteur protestant qui avait passé sous silence cet en-Luther; il fut son saint Jean-Baptiste. droit-là. « Presque en même temps, » dit le Jove, qu'Ismaël occupa l'em-» pire des Perses et changea la reli-» gion, la bigarrant d'une nouvelle » superstition mahométane, s'éleva » en Allemagne sous l'autorité de Lu-» ther, cette monstrueuse hérésie, la-» quelle voulut anéantir la religion

<sup>(136)</sup> Simon Fontaine, docteur en théologie à Paris, Histoire Catholique de notre temps, liv. VII, folio 91, édit. de Paris, 1562.

<sup>(137)</sup> Jovius, Histor. lib. XIII, folio m. 239 verso.

» catholique, et tout ce que l'anti-» fait en Perse les peuples enragés et » obstinés en leurs nouvelles folies et l'âmeest sujette, tout comme le com » superstitions. Au moyen de quoi, » dit-il, je reconnais volontiers par » une secrète puissance du ciel, et par la maligne influence des astres, » qu'en même temps toutes les religions, par tout l'univers, commencerent à changer de face et de vi-» sage, vu que non-seulement les d'un état semblable. Tout retenti-» mahométans, mais aussi les chré- sait de disputes de théologie; œu » tiens, voire les nations idolâtres mêmes qui ne savaient ni commes » les idoles, et en l'Inde orientale, daient croire, ne parlaient que de » et au Nouveau-Monde découvert théologie dans les places et dans la » depuis peu de temps vers l'occi- théâtres. « (141) Vis imaginem cle » dent, avaient coulé et glissé en » ram horum temporum ? Nicephon " nouvelles religions et opinions. " Gregoræ ista lege : (\*) Apud no » C'est ce que dit le Jove latin. Mais » etiam opificibus essus sunt arcan » en sa traduction française est re- » theologiæ, atque ita omnes inhiant » marquable la bonne foi réformée » ratiocinatiunculis et sermonibe » et la conscience religieuse de son » syllogisticis, ut herbæ et pascus » traducteur, lequel passe par-dessus » armenta, Et illi, qui de recta fide » tout ce que le Jove dit de ce change-» ment de religions, et de cette mons-» trueuse hérésie luthérienne née en » Saxe : cela lui faisait mal au cœur. » Avec quelle sidélité manient-ils les » saints et sacrés livres, puisqu'ils » tronquent ainsi sans front et sans » honte les historiens qui ne font que » naître, pour faire perdre un seul » mot qui touche Luther (138)? » On ne saurait approuver la délicatesse de semblables traducteurs. S'il y a du zèle dans leur conduite, c'est un zèle si aveugle, si superstitieux, si bas et si enfantin, qu'il mérite d'être livré à l'indignation des adversaires. Notez que Lipse attribuait aussi aux astres le penchant du XVIe. siècle vers les disputes de religion (139). Fatalis ista est ingeniorum scabies, ut omnes disputare malint, quam vivere (140)... Ità loquor, quia velut à cœlo et, ut dixerim, astro aliquo est hæc pestis. Atque ut corporum quidam morbi certis temporibus interveniunt, sic nunc iste animorum. Viri, fæminæ, senes, pueri, questiunculis ludunt et lasciviunt: eoque ventum, ut pro pa-

(138) Florim. de Rémond., Hist. de l'Hérésie,

rùm sano sit, qui non sic insanit. » quité avait reçu, comme avaient sterium theologia erat, facta esp fait en Perse les peuples enragés et pulare oblectamentum. Il prétende à certaines maladies qui reviens de temps en temps; et îl met au nonbre de ces maladies de l'ame, l'epa de dispute et de changement de n ligion qui régnait en ce temps-li. I rapporte un passage de Nicephon Grégoras, qui contient la description les plus éloignées de nous, adorant il fallait croire, ni ce qu'ils préter » ambigui sunt, et qui nec quomodo » credendum sit sciunt, nec quid si » illud quod credere se dicunt; illi, » inquam, et fora et portious et the » tra omnia theologia compleve-runt. » Sans recourir aux constellations, l'asile ordinaire de l'ignoran∝, on eût pu trouver sur la terre le causes secondes dont Dieu se servit pour le changement qui arriva en

Allemagne au XVI<sup>c</sup>. siècle. (CC) Il n'est pas vrai... que son en treprise ait inspiré le mépris de la re ligion chrétienne à beaucoup de gens] Si Coëffeteau avait dit que Luther fut cause qu'une infinité de gens se damnèrent par la profession de l'hérésie, il aurait parlé selon l'esprit de se préjugés, on le lui pardonnerait, mais ce n'est point la le mal qu'il déplore. Ecoutons-le. Cependant, dit-il (142), au lieu de nous representer ici les saillies de ce furieus esprit de Luther, l'insolence duquel a même déplu aux calvinistes, k sieur du Plessis devait méditer l'horreur de son crime, et se représenter devant les yeux la grande perte des ames dont il est coupable devant

liv. Ier., chap. IV, pag. m. 24.

(139) Lipsius, Civil. Doctrium, lib. IV, cap.

III, pag. m. 65 Oper. tom. IV.

<sup>(140)</sup> Idem, adversus Dialogistam, pag. 310 ejusd. tomi.

<sup>(141)</sup> Lipsius, adversus Dialogistam, pag. 310 Oper tom. IV.

<sup>(\*)</sup> Histor. lib. XI. 142) Coëffeteau, Reponse au Mystère d'laquité, pag. 1237.

entur. avait ordonné en l'ancienne loi (\*), des parties de l'ancienne loi (\*), des parties de la contre les avant debat les uns contre les autres predis frappassent une femme enceinte, de les estres autils des frappassent de l'angles sorte qu'ils des frappassent predis de la contraction d sorte qu'ils étouffassent son fruit, leur vie irait pour la vie de l'enfant. Et donc qu'ordonnera sa divine jus-\*\* tice , contre ceux qui par leur ambition et par les disputes qu'ils ont excitées en l'église, ont fait mourir tant de we de millions d'ames, qui se sont rebutées de la religion chétienne, voyant ceux qui s'en disent les ministres si mal d'accord des principaux points du saint Evangile? On peut assurer que le nombre des esprits tièdes, indifférens, dégoûtés du christianisme, diminua beaucoup plus qu'il n'augmenta, par les troubles qui agitèrent l'Europe à l'occasion de Luther. Chacun prit parti avec chaleur; les uns demeurérent dans la communion romaine, les autres embrassèrent la protestante; les premiers concurent pour leur communion plus de zèle qu'ils n'en avaient, les autres furent tout de feu pour leur nouvelle créance. On ne saurait montrer ces personnes qui, au dire de Coëffeteau, rejetaient le christianisme à la vue de tant de disputes. S'il avait dit que les divisions des chrétiens, et la conduite qu'ils tiennent les uns contre les autres après avoir formé plusieurs sectes, sont très-propres à inspirer du dégoût et de l'incrédulité pour l'Evangile, je crois qu'il eût eu raison; mais il eut fallu supposer en même temps une chose que très-peu de personnes mettent en pratique. Il aurait fallu supposer qu'il y a beau-coup de gens qui n'ont pas deux poids, c'est-à-dire qui examinent sans préjugé ce qui se passe et au dedans et au dehors. Mais où trouve-ton de telles personnes? Où sont ceux qui par la force de la coutume ne jules souffrent eux-mêmes? Avec cet esprit, n'ayez pas peur que la multiplicité des sectes fasse beaucoup de pyrrhoniens : chacun , quoi qu'il arrive, se tiendra collé au parti qu'il (\*\*) Exod. 23.

ni cc :

e a -

1.4

Fis. 2.

1 24

e 1/4 =

is est

L:DE

120

142

1 in: . ?

42

ii na

. . .

Til II

R 20.

100

t lr.

٠, ۱۰

~·, \*

**.** .

् :-

۶.

00

...

l

...

Dieu et devant ses anges, pour avoir aura pris. L'antipéristase, que les defé auteur de toutes les disputes qui nouveaux physiciens ont bannie de columne zele se ralentit quand on n'est pas observé et environné d'une autre secte. et se rallume quand on l'est. Appliquons ici les vers qui ont été faits sur Ménélas (143), et disons que Coëffeteau a pris le change; il a pris pour une chose effective ce qui devrait arriver en cas que les hommes raisonnassent d'une certaine manière.

(DD) J'ai trouvé fort étrange que le cardinal du Perron ait osé dire que Luther croyait la mortalité de l'ame.] Voici en quels termes il l'assurait (144): « Luther niait l'immor-» talité de l'ame, et disait qu'elle » mourait avec le corps, et que Dieu » ressuscitait par après l'un et l'au-» tre, si bien que selon son opinion » nul ne jouissait de la présence vi-» sible de Dieu; et de là il tire un » argument contre la prière des » saints, pour montrer que les saints » n'entendent point nos prières. L'é-» glise croit que les âmes des saints » et des bienheureux jouissent de la » présence de Dieu aussitôt qu'ils » sont morts; et Luther, entre les » impiétés de l'église romaine, il y » met celle-là, qu'elle croit l'immor-» talité de l'âme. » Vous voyez qu'on ne lui attribue point d'avoir rejeté absolument les peines et les récompenses de l'autre vie, mais seulement de les avoir renvoyées après la résurrection finale de tous les hommes. C'est diminuer beaucoup l'atrocité de l'accusation que d'autres avaient intentée; mais ce n'est point éviter le crime des menteurs et des calomniateurs. On a coutume de dire que tout roman est fondé sur quelque histoire; j'ai donc soupconné que le cardinal du Perron avait bâti cette fable sur quelques paroles de Luther mal entendues, et trouvées à l'écart; et n'ayant pas le loisir de feuilleter tous les gros volumes de ce ministre, gent pas que les mêmes choses sont j'ai consulté un théologien de la comtrès-justes quand ils les font souffrir munion d'Augsbourg, et l'ai prié de aux autres, et très-injustes quand ils m'apprendre s'il y avait quelque pré-

<sup>(143)</sup> Il était tiède pour Hélène quand il la possédait sans contradiction, et il fut tout de feu quand on la lui eut enlevée. Voyes ci-des-sus l'artisle Birinn, immédiatement après la gitat. (42), tom. VII., pag. 532. (144) Perroniana, au mot Luther, pag. 202, édit. de 1669.

texte qui eut donné lieu à ce cardinal de parler ainsi. Vous allez voir le précis de la réponse qu'il a eu la bonté de me faire. Luther n'a jamais enseigné que l'âme mourût avec le corps. On ne prouvera jamais par ses ouvrages qu'il ait été dans cette opinion; et il a témoigné fort clairement qu'il croyait tout le contraire. Voyez ce qu'il a écrit sur le verset 3 du chapitre IV de la Genèse, où il parle de la mort d'Abel. L'origine de la calomnie est dans une lettre qu'il écrivit à Amsdorf, l'an 1522, où il paraît fort enclin à croire que les âmes des justes dorment jusqu'au jour du jugement, sans qu'il sache où elles sont, etc. Il ne prétend pas dire qu'elles sont mortes pendant cet intervalle, mais seulement qu'elles sont plongées dans le repos et dans le sommeil; et il suivait en cela l'opinion de plusieurs pères de l'ancienne église (\*). Il rectifia cette opinion avec le temps, et quoiqu'il semble dans des écrits postérieurs, attribuer le repos aux âmes des prédestines, il n'entend point par-là un repos qui soit un profond sommeil, et qui les prive de la vision et dé l'entretien de Dieu et des anges. Voyez son commentaire sur le chapitre XXIV de la Genèse, où il parle fort amplement de l'état des âmes après cette vie.

(EE) L'ouvrage de Nicole Grenier, dont on verra..... un long passage.] C'est un livre intitulé le Bouclier de la Foi, en forme de dialogue, ex-trait de la Sainte Écriture, et des saints pères et plus anciens docteurs de l'église. L'auteur, qui était un chanoine régulier de Saint-Victor, le dédia à Henri II. Je ne saurais dire en quelle année il le publia la première fois. La Croix du Maine et du Verdier Vau-Privas ne marquent que l'édition de Paris 1566 et 1567 : ils ne disent rien de celle dont je me sers, qui est d'Avignon, 1549, et qui n'est pas la première; car le titre porte que l'ouvrage a été revu et augmenté par l'auteur. L'édition mentionnée par du Verdier Vau-Privas contient une apologie contre un clabaut luthérique qui a voulu ronger ce Bouclier

de la Foi. Je pense que c'est contre Barthélemi Causse, ministre de Genève, auteur d'un ouvrage qui a pour titre (\*) : le vrai Bouclier de la Foi chrétienne, mis par dialogues; dé-montrant par la Sainte Ecriture les erreurs et fausses allégations d'un livre intitulé, le Bouclier de la Foi, jadis fait par un moine de Saint-Victor, a Paris, se disant le Bienel-lant. L'édi ion que j'en ai est de Genève, 1563, et avait été revue et amplement augmentée de nouveau. Cela soit dit en faveur des bibliographes. Passons maintenant au fait, rapportons ce que le chanoine de Saint-Victor narre de Luther. L'ambition et cupidité de gloire et d'honneur de Luther a esté si grande, que com-bien qu'il fust simple prebstre et augustin, apostat et decuculé, toutesfois s'est attribué l'office et la dignité episcopale. Car estant quelquefois en la ville de Lisbonne (145), presuma d'ordonner deux prebstres en l'eglise de Sainct André, en leur imposant les mains, et en chantant l'anthienne, Veni, sancte Spiritus. Plus se faisoit, ou permettoit porter en un chariot ou litiere pompeuse, comme un gros prince, environné et accompagné de gentilzhommes et gendarmes. Et en son entrée aux villes, se deslachoyent artilleries et gros canons. Cela n'estoit pas imiter Jesu-Christ, ses apostres, et les sainciz docteurs de l'eglise, qui ont presché et monstré par exemple, toute humilité et simplicité. Bien est differente la vie des vrays chrestiens et des antechrists hereticques. La vie des apostres et des saints docteurs de l'eglise estoit humble, sobre, chaste, pudicque, et devote; mais la vie du faulx docteur et apostat Luther estoit superbe, gourmande , impudicque , infame et charnelle : car à tous est notoire et evident, que ayant faulsé ses vœux de religion et. la continence ecclesiasticque, a prins pour femme ou paillarde une moniale.

<sup>(\*)</sup> Origène, saint Chrysostome et Théodoret, parmi les Grecs; Tertullien et Lactance, parmi les Latins.

<sup>(\*)</sup> J'ai de ce livre une édition in-12, par Zacharie Durant, 1558. Encore n'est-ce que la troisième. Le tire dit: revue et augmentée par l'auteur même. Ram. caix.

<sup>(145)</sup> L'auteur, si je ne me trompe, voulet dire labbe; mais par une négligence inexersable, il s'informa peu du vrai nom des ville, et tomba dans une équivoque ridicule, y avai en Portugal la ville de Lisbonne, où Luther m fut jamais.

de laquelle a eu trois bastards et spuries. La cause de sa grande incontinence, ce a esté sa grande gourmandise : car, comme dit sainct Hierosme, Venter mero æstuans, facilè despumat in libidinem. Et au vray dire, Luther se debvoit plustost appeller le prince et docteur des yvrongnes et gourmands, que des Saxons et Allemans. C'estoit le second épicurien ou Sardanapale. Veu que vulgairement on lit de luy que en tous disners et soupers, il beuvoit un septier de vin doulx et excellentissime: et mengeoit viandes exquises et delicates. Ce que a continué jusques à la fin : car il est mort soubdainement, tout saoul, après avoir amplement souppé et remply son ventre. Mais laissons ce malheureux (146). Il importe aux luthériens, et en général aux protestans, que l'on redonne le jour aux impertinences fabuleuses que leurs adversaires publiaient contre les réformateurs au XVIe. siècle. Cela témoigne que ces adversaires n'étaient conduits que par une aveugle prévention : c'est un préjugé à leur charge et à leur désavantage. Voici un chanoine de Saint-Victor qui a si peu de jugement, qu'il se sert d'une objection qui bat en ruine les papes, les cardinaux, et tous les prélats dont le train et les équipages pompeux sont diamétralement opposés à la vie des apôtres.

(FF) Un petit chagrin qu'on fit à M. Arnauld, au sujet d'une citation de Luther.] M. Le Fèvre, docteur en théologie de la faculté de Paris, a publié ce fait-là dans un ouvrage qui fut imprime a la Haye (147), l'an 1685. Ne se souvient-il point, ditil (148), en parlant de M. Arnauld. qu'il y a environ quatre ans qu'un ministre lui ay ant écrit qu'il avait cité faussement des passages de Luther pour montrer qu'il niait la nécessité des bonnes œuvres, et entre autres celui-ci: Gardons-nous des péchés, mais gardons-nous encore davantage des lois et des bonnes œuvres; ne

(146) Nicole Grenier, Bouclier de la Foi, pag. m. 784 et suiv. (147) Et non pas à Lille, comme le porte le

nous arrêtons qu'à la promesse de Dieu et à la foi ; paroles qu'il citait comme d'un sermon de Luther sur le Nouveau Testament; il se vit en pei« ne de faire chercher ce passage dans tous les Luther de Paris, et ne l'y ayant point trouvé, il ne put faire d'autre réponse au ministre qui lui écrivait, qu'en avouant qu'il avait pris ce passage dans Bellarmin, et faisant en même temps une apologie de la fidélité de ce cardinal.

(GG) La très-curieuse bibliothéque du prince Rodolphe - Auguste, duc de Brunswick.] Ce prince, qui a joint l'amour des lettres à toutes les autres qualités dignes de l'éclat de sa maison, ne s'est pas contenté de la magnifique bibliothéque de Wolfembutel; il en a dressé une autre particuculière, où il a fait rassembler une infinité de livres rares. C'est là qu'on trouve tous les écrits que Luther a publiés depuis l'an 1517 jusques à sa mort; les éditions, dis-je, qu'il a données et corrigées lui-même, et qui sont préférables aux manuscrits originaux, parce qu'en relisant les épreuves il corrigeait bien des choses qui lui étaient échappées. Il est bien plus sûr de recourir à ces éditions, qu'à celles où l'on a réduit en un corps toutes les œuvres de Luther; car ceux qui firent cette réduction se donnèrent la liberté de raccommoder et de changer tout ce qu'ils trouverent à propos (149) : et de là vient sans doute qu'on vérifie si malaisément les citations de ce ministre, sur lesquelles il se forme des contestations. On ne peut guère recourir qu'aux volumes in-folio publiés depuis sa mort. Les éditions complètes de toutes ses œuvres ont fait qu'on a négligé les éditions particulières de ses traités; et par-la presque tous les exemplaires de ces éditions particulières sont péris, et c'est dommage. Libelli à Luthero ipso editi diligentius qu'am factum est, asservari debuissent, non tantum, quòd commodiùs legi poterant, quam in magnis, in quos postmodum redacti sunt, voluminibus, sed et quia genuipi et ab interpolatione aut incurid, quæ compilatoribus tomorum dudum imputata est, securi erant (150). Le

(149) Voyes la citation suivante. (150) Acta Eruditor. Lipsiens. 1690, p. 627

<sup>(148)</sup> Le Fèvre, Réplique à M. Arnauld, pour la défense du livre des Motifs invincibles, cap. XVIII : la page n'est point marquée; c'est au dernier feuillet de la feuille h.

prince dont je parle s'est servi d'un professeur de Helmstadt (151) pour publier une idée de sa bibliothéque. Voyez le livre intitulé, Antiqua litterarum monumenta, autographa Lu-theri, aliorumque colebrium virorum, ab anno 1517, usque ad annum 1546, Reformationis ætatem et historiam egregiè illustrantia, etc. Le premier tome en fut imprimé à Brunswick, l'an 1690 (152), et le second, l'an 1691 (153). Les directeurs mêmes des bibliothéques publiques les mieux rentées, se servent quelquefois d'une économie blamable. Ils se défont des traités particuliers dès qu'ils ont acquis l'assemblage de toutes les œuvres d'un homme réduites en corps, et ainsi l'on ne saurait plus vérifier. dans ces grandes bibliothéques, si un auteur qui a cité des passages de la première édition, qui diffèrent de la dernière, y a procédé de bonne foi.

(HH) Charles-Quint no voulut point permettre que l'on démolt le tombeau de Martin Luther, et il défendit sous peine du dernier supplice, d'attenter rien de cette nature. ] Les Espagnols le sollicitèrent instamment de le faire abattre, et ils eussent bien voulu déterrer ses os, et les brûler; mais l'empereur répondit fort sagement: Je n'ai plus rien à démêler avec Luther, il a désormais un autre juge dont il ne m'est pas permis d'usurper la juridiction : sachez que je fais la guerre, non pas aux morts, mais aux vivans qui ont encore les armes en main contre moi. Violari autem sepulcrum vetuit Carolus V, imperator Wittembergam expugnatam, armis minisque ingressus, contrà quam urgebant Hispani omnes, eò usque infensi Luthero, ut et ossibus ejus inviderent quietem, eaque perinde, ut Husso factum fuerat vivo, mallent cremari; quos laudatissimus tamen imperator gravissimo sermone castigavit, quando dixit: Nihil mihi ultra cum Luthero, alium ille judicem jam habet, cujus jurisdictionem invadere nostrum non est, neque mihi cum mortuis bellum esse

(151) M. von der Herdt.

sciatis, sed cum superstitibus in nos armatis. Cumque animadvertisset, Hispanos duci Albano et episcopo atrebatensi, suadentibus ejus indignitatem facti, consentire, severe tandem atque etiam vitæ capitisque periculo sanxit, inviolatum Lutheri sepulchrum ut esset (154).

(II) Les extraits que je donnerai d'une invective du père Gretser.] Je ne crois pas me tromper en lui don-nant (155) les harangues que l'on récita dans l'Académie d'Ingolstadt, le 14 de novembre 1606, lorsqu'il fut le promoteur de l'installation au doctorat de deux licenciés en théologie. L'un d'eux fit une longue déclamation intitulée: Utrum Lutherus fuent scholasticus theologus, où il entreprit de prouver la négative et quel-que chose de plus : Lutherum non modò non fuisse theologum scholasticum, sed omnium subtiliorum scientiarum hostem et calumniatorem impudentissimum. La preuve de la première partie de cette thèse fut réduite à un syllogisme que ·le candidat prononça d'un ton de voix fort élevé. Ut autem, dit-il (156), rem ipsam, statim, cunctis ambagibus omissis aggrediar, elata voce proclamo : Scholasticus non est, qui crassissimos, stupidissimos, et ut sic appellem, decumanos, prorsùsque asininos contrà philosophiam et theologiam commisit errores. Lutherus tales errores commisit, non est igitur Lutherus scholasticus. Il s'étendit ensuite sur la preuve de la mineure; car la majeure était assez claire d'elle-même. Il avait déjà observé que Luther se vante d'avoir su à fond tous les secrets de la scolastique la plus fine, et que Mélanchthon lui a donné là-dessus de grands éloges (157). Lutherus non semel testatur, omnia scolasticæ theologiæ mysteria sibi probè esse cognita : omnia adyta perlustrata: onines excussos angulos. Credatis fortiter magistri nostri exi-

(155) On les lai donne dans la Bibliothèque d'Alegambe, pag. 200, col. 2 (156) Gretter, Inaugurat, doctor., pag. 3. (157) Idem, ibidem., pag. 1 et 2.

<sup>(152)</sup> Voyes le Journal de Leipsic, mois de déc. 1690, pag. 625 (mal marquée 601) et suiv. (153) Voyes le même Journal, mois de sept. 1691, pag. 422.

<sup>(154)</sup> Christianus Junckeras, in Vitâ Lutheri nummis illustrată, pag. 218, 219. Il cite Job. Sleidarhs de Statu religionis et reipublica in Germania, l. XIX, pag. 665 et 668 et Michad Piccartus in Observationibus historico-politicis, decade VI, cap. 6. Je n'ai rien trousé de sub blable dans la XIX. livre de Sleidan. (155) On les lai danse dans la Bibliothère

mii (sic loquitur Lutherus doctores Lovanienses et Colonienses compellans) (\*1) Luthero esse notam philosophiam et theologiam vestram, in quâ non pessimo ingenio, nec ultima socordia versatus sit plus duodecim annis, interque sympalæstritas vestros detritus. Et ne ignoraremus, in quam scholastica theologiae familiam nomen dederit , alibi nobis exponit cùm dicit, se (\*2) Occami castra secutum, cujus sectatores, tempore Lutheri, vulgo Terminist E audiebant, longeque ac late in scholis regnabant, teste ipso Luthero, qui palam scribit : se \*3) Occanica seu Modernorum sectæ placita et dogmata non tantum à limine salutasse, aut primoribus labris solummodò degustāsse; sed penitùs imbibitatenere; his enim verbis suam in scholasticd theologid peritiam decantat Lutherus; de qua etiam perpetuus Lutheri encomiastes Melanchthon : (\*4) Gabrielem et Cameracensem (duos insignes ex Occami gymnasio theologos) penè ad verbum memoriter recitare poterat Lutherus. Diù multùmque legit scripta Occami. Hujus acumen præferebat Thomæ et Scoto. La première preuve de la mineure est tirée de ce que Luther a soutenu que cette proposition le Verbe a été fait chair est véritable en théologie, et absolument impossible et absurde en philosophie. Omne verum vero consonat. Tamen idem non est verum in diversis professionibus. In theologid verum est, verbum esse carnem factum. In philosophid simpliciter impossibile et absurdum (158). L'auteur déploie là les distinctions ordinaires des théolo-giens, pour soutenir que les argumens philosophiques que Luther apporte en exemple ne combattent point le mystère de la trinité, ni l'incarnation du verbe, et ajoute : Simili stoliditate dicit ( Lutherus ) syllogismos prædictos non esse malos vitio formæ syllogisticæ, sed virtute et

(\*1) Luther., in Respons. ad articulos à Lovaniens, et Coloniens, theologis damnatos, tomo 2., lat., Willemb. (\*2) Luther., collog. symposiacis tit. de Scho-

majestate materiæ, quæ in angustias rationis seu syllogismorum includi non possit. Quasi verò nullus syllogismus et forma et materia probus formari queat de re cœlesti et theologicd, et divinitus nobis revelatd (159). Il n'oublie pas cette maxime de Luther, que la théologie choque les règles de la philosophie, mais qu'à son tour la philosophie choque davantage les règles de la théologie : Impingit theologia in philosophiæ regulas, inquit Lutherus, sed ipsa vicissim magis in theologiæ regulas (160). Il rapporte l'indignation de Luther contre la Sorbonne, qui avait défini que ce qui est vrai en philosophie l'est aussi en théologie; et il soutient qu'il faut être bête pour desapprouver cette décision. Vehementissime stomachatur scholasticus noster in parisiensem theologorum scholam, quam Sorbonam vocant. Qua de caussa? Sorbona, mater errorum pessime definivit, idem esse verum in philosophia et theologia. Non tantùm Sorbona optimè et sanctissimè hoc definivit; sed et concilium Latera-nense sub Leone X. Et certe tam est hoc evidens, ut fungum esse oporteat, qui dissentiat; nam ut album est album, ubicunque ponatur; et aqua est aqua, ubicunque collocetur; ita et verum est verum ubicunque constituatur, sive in theologia, sive in philosophia (161). Ce que le censeur affirme sur le dogme même me paraît très-véritable (162) : mais il a tort de regarder comme une stupidité d'esprit l'opinion contraire; car il y a eu des docteurs bien sub-tils et bien pénétrans (163), qui ont soutenu là-dessus la pensée de Luther. Considera et hoc stuporis Lutherani indicium, continue ce critique (164), aliquid est verum in una parte philosophiæ, quod tamen falsum est in aliâ parte philosophiæ. Nimirum naturam esse principium motus et quietis, verum erit in physica: falsum in metaphysica et ethica. Humor humectat, inquit Lutherus, est veritas

lasticis Theologis. (\*3) Luther., contra Lovan et Colon.

<sup>\*4)</sup> Melancht., Prof. in secundum tom., lat. Wittemberg.

<sup>(158)</sup> Gretser., Inaugurat. Doctor., pag. 4 et 5. Il eite Luth., tom. I, lat. Wittemb.

<sup>(159)</sup> Idem, ibidem, pag. 11.

<sup>(160)</sup> Itlem, ibidem, pag. 12:

<sup>(161)</sup> Idem, ibidem., pag. 13. (162) Voyes ci-dessus la remarque (C) de

Part. HOPPMAN ( Daniel ), tom. VIII , p. 183. (163) Voyes ci-dessus la même remarque.

<sup>(164)</sup> Gretser., Inaugurat. Doctor., pag. 14.

in sphærå aëris, sed manifesta hæresis in sphærå ignis. Fortè proptereà, quia in sphærd ignis concrescit in glaciem. Nam si non congelaretur, quomodò non madefaceret Lutherum, si integro aquæ dolio perfunderetur? Si le jesuite avait été un bon physicien, il aurait été plus équitable dans cette dernière censure; il se serait contenté de dire que Luther ne développe pas assez nettement sa pensée. Je crois que Luther avait entrevu ce que les nouveaux philosophes dé-**Brouillent parfaitement. Ils montrent** que ce que les péripatéticiens appellent humidité, l'une des quatre qualités élémentaires, doit être nommé liquidité (165) : et en ce sens-là Luther a raison de dire que l'humidité mouille dans l'air, et ne mouille pas dans le feu, car la flamme est un corps liquide, et ne mouille pas; et par conséquent il est vrai que le liquide humecte dans l'air élémentaire, et n'humecte point dans le feu élémentaire. Je sais bien que cet exemple ne sert de rien quant au fond à l'hypothèse de Luther; mais nous pouvons néanmoins croire que sa pensée n'a pas été bien entendue. Je ne touche point aux autres preuves de la mineure du syllogisme.

Voici une tirade d'injures contre Aristote: (166) Nisi caro fuisset Aristoteles, inquit Lutherus (\*1), verè diabolum eum fuisse, non puderet asserere. Eidem Luthero est Aristoteles, proteus, histrio, qui græch lavd ecclesiam lusit, vaferrimus ingeniorum illusor, calumniosissimus calumniator, sycophanta impiissimus, princeps tenebrarum, triceps Cerberus, tricorpor Geryon, verè anoxion (\*1), id est, perdens, et vastator ecclesiæ; merus logodædalus, et logomachus, vastator piæ doctrinæ, bestia, caligo hominum, et quidem teterrima. Momus, imò momus momorum (\*3).

go hominum, et quidem teterrima.

Momus, imò momus momorum (\*3).

(165) Voyes Gassendi, à la rection Ire. de sa Physique, lib VI, cap. VII, pag. 403 tom. I, Operum.

(166) Gretser., Inangurat. Doctor. pag. 43.

("1) Luther., tom I, epist. 9.

(\*2) Luther., tom. I, epist. 33.

Bestia gentilis, similis hydræ in Lernd. In quo ferè nihil est philosophia. Impiissimus est. Publicus veritatis, et ex professo hostis. Gentilis animarum carnifex. Hircus, vel potius hircocervus. Bis sacerrimus Aristoteles. In cute perfectus Epicurus. Non mihi persuadebitis, inquit Lutherus, philosophiam esse garrulitatem illam de materia, motu, infinito, loco, vacuo, tempore, quæ ferè in Aristotele sola discimus: talia, quæ nec intellectum, nec affectum, nec communes hominum mores quidquam juvent : tantum contentionibus serendis, seminandisque idonea. Quod si maximè quid valerent, tot tamen opinionibus confusa sunt, ut, quo quis certius aliquod sequi proposuerit, hoc incertior feratur, et faces Euboicas sectetur : et serò tandem cum Proteo sibi fuisse negotium, poeniteat. Qu'on ne dise pas qu'il s'irrita de la sorte contre le chef des péripatéticiens, depuis qu'il se fut brouillé avec le papisme; car on peut prouver qu'il était dans le même esprit, avant que d'avoir rien fait qui pût déplaire à la cour de Rome. Lisez ce passage de Gretser: Neque unquam benè erga Aristotelem affectus fuit; quoddisces ex his, quæ anno domini 1516, ed Langum Augustinianum prius scripsit, quam aperte insaniret: (\*) Mitto has litteras, ad eximium D. Jodocum Isenacensem, plenas quæstionum adversus logicam, et philosophiam, et theologiam, id est, blasphemiarum, et maledictionum contra Aristotelem. Porphyrium, sententiarios, perdita scilicet studia nostri seculi. Sie enim interpretabuntur, quibus decretum est, non quinquennio cum Pythagoricis, sed perpetuò, et in æternum cum mortuis silentium tenere, omnia credere, semper auscultare, nec unquam saltem levi præludio contra Aristotelem, et sententias velitari, et mussitare. Quid enim non credant. qui Aristoteli crediderunt, vera esse, quæ ipse calumniosissimus calumniator aliis affingit et imponit tam absurda, ut asinus ( Lutherus ) et lapis non possint tacere ad illa? Nihil ita ardet animus, quàm histrionem illum (Aristotelem) qui tam vera græd larva ecclesiam lusit, multis revelare, ignominiamque ejus cunctis ostende-(\*) Luth. tom 1. Epist. lat., epist. 8.

<sup>(23)</sup> Hac omnia sumpta sunt ex Luthero in Explicat. oct. pracepti. tom. I, lat. Wittemb. et in Respons. ad condemnat. Lovanien. et Colon. tom. 2. lat. contra Obeliscos Eckii, tom. 1. lat. contr. lat. Disput. Deum simplicissimè esse

re, si otium esset. Habeo in manus commentariolos in 1. Physicorum, quibus fabulam Aristei denuò agere statui in meum istum Protea (Aristotelem). Pars crucis meæ vel maxima est, quod videre cogor fratrum optima ingenia, bonis studiis nata, in istis cœnis vitam agere, et operam perdere (167). Ce jésuité allègue une infinité d'autres passages injurieux à Aristote, tirés des écrits du docteur

(KK) Luther enseignait qu'un même dogme est faux . . . en philosophie, et vrai en théologie.] J'ai déjà parlé de cela dans la remarque précédente, mais j'ajoute ici que les sectateurs les plus rigides de Luther l'ont abandonné sur cet article, et qu'ils combattirentavec tant de force leurs confrères qui renouvelèrent ce sentiment, qu'ils les contraignirent de s'en rétracter (168). Disons aussi qu'il se peut mêler • du malentendu dans cette dispute-là, et beaucoup de logomachies, et qu'on blamerait à tort la doctrine de Luther, s'il l'ent exprimée de cette façon : les mêmes dogmes qui paraissent faux et impossibles, quand on n'en juge que par les lumières naturelles, sont vrais et certains quand on en juge par les lumières de la parole de Dieu. Mais de prétendre qu'après même que la révélation nous a fait connaître qu'une doctrine est véritable, elle continue d'être fausse en philosophie, c'est s'abuser. Il est bien plus juste de reconnaître que les lumières philosophiques, dont l'évidence nous avait paru un guide certain pour juger des choses, étaient trompeuses et illusoires, et qu'il les faut rectifier par les nouvelles connaissances que la révélation nous communique. Continuez d'assurer tant qu'il vous plaira, selon les notions que la logique nous donne dans le chapitre de oppositis, que l'homme n'est pas une pierre ; mais gardez-vous bien d'assurer, comme aurait fait Aristote, qu'il est impossible que l'homme soit une pierre. Aristote n'aurait-il pas assure qu'il est impossible que Dieu naisse d'une le chaud; que Dieu meure; que Dieu

(167) Gretser., Inaugurat. Doctor. pag. 44. (168) Voyes ci dessas la remarque (C) de Part. HOFFMAR (Daniel) tom. VIII, pag. 183.

soit homme en un mot? Et ne se serait-il pas trompé dans cette assertion? Or depuis qu'on sait que l'opposition qui se rencontre entre l'idée de Dieu, et l'idée de l'homme, n'empêche pas que l'un de ces êtres ne soit véritablement affirmé de l'autre, ne faut-il pas dire que rien n'empê-che que l'homme et la pierre ne soient l'un se sujet, l'autre l'attribut, d'une proposition affirmative très-véritable? Disons donc que le jésuite qui a tant crié contre Luther, se brouille pitoyablement, et se fache mal à propos. On dirait qu'il assure qu'absolument il est impossible que deux natures créées soieut unies hypostatiquement; et ne voit-il pas que si une fois cela était impossible, on en conclurait la même chose contre le mystère de l'incarnation, pour lequel il s'échauffe tant contre Luther? Audite, dit-il (169), et obstupescite, vel potiùs execramini; non tantum imperitiam, sed intolerabilem blasphemiam. Nec minus, inquit Lutherus, imò magis disparata est prædicatio ; Deus est homo , quam si dicas : homo est asinus. An non hæc Lutheri impia thesis totum incarnationis mysterium ex imis fundamentis evertit? Si magis disparata est illa: Deus est homo, quam ista: Homo est asinus: tunc magis erit falsa illa; Deus est homo, quam ista: Homo est asinus quæ simpliciter falsa est : cujus falsitas oritur ex disjunctione Prædicati à Subjecto; quia enim nullus penitus nexus est Prædicato cum Subjecto, fit, ut Prædicatum non nisi mendaciter de Subjecto affirmetur. Si igitur in illd; Deus est homo, tanta, imò major, est Subjecti à Prædicato, et vice versa, disjunctio, et, ut sic loquar, disparatio; falsa erit illa propositio; Deus est homo; sicut et hæc: Homo est asinus : quia disparata non possunt de se mutuò affirmari: quandiù nullo communi nexu copulantur. Si autem Subjectum et Prædicatum illius propositionis: Deus est homo, vero, reali, substantiali et hypostatico vinculo colligantur; sequitur, mentiri Lutherum, cum Subferame; que Dieu souffre le froid et jectum et Prædicatum ejus æquè, imò magis, ac Subjectum et Prædicatum hujus: Homo est asinus, distare et disparari pronuntiat. Qualis ergò (169) Grets. , Inaugurat. Doctor., pag. 6 et 7.

Lutherus scholasticus theologus; qui stupidiate et fatuitate sud totam divini verbi œconomiam subruit et prosternit; imò turcicè prorsus, inficiatur; et inficiari volentibus non rimam, sed ipsas fores latissime aperit? Il ne faut que considérer ce passage, pour bien connaître l'injustice et l'emportement aveugle de cet écrivain.

(LL) Les expressions burlesques dont il se servit pour se moquer des académies et de leurs docteurs.] Il plaisanta sur leurs titres, et sur les enseignes de leur doctorat. Habent doctores in academiis, ritu veteri, certa quædam insignia et digmata : Habent titulos et suas quasdam appellationes, honoris et reverentiæ caussa. Vocantur magistri nostri; itemque eximii magistri nostri. In certam facultatem, velut in tribum quandam collecti sunt : suos habent loquendi modos ; suas formulas et voces. Hinc arreptd scurrandi occasione theologica facultas est Luthero fecultas à fece (\*1), et vaccultas à vacca. Doctores facultatis theologica (\*3), magistrolli, nostrolli, separatim, conjunctim, magistrolli nos-trolli, theologistæ, theologastri, liripipiati, magistrolliter, liripipia, qui tria habent sacramenta magistrol· lica; birretum, talarem, liripipium, seu relipendium ..... Sed recitemus ipsa, Lucianica prorsus in scholasticos scommata ex ludo Lutheri (\*3) à Sorbond damnati, cujus procul dubio auctor Melanchthon, ut intelligas quam leves, futiles et scurriles fuerint Lutherus et Philippus; et quam ab omni gravitate scholastica aversi. Decanus noster almæ facultatis, inquit levissimus ille Ludio, est sanctus. Petrus in alma facultate. Et ipse habet tria signa, quæ cogunt eum sic sentire, ut non possit errare; quæ sunt, registrum, sigillum, et almu-

(\*1) Cette sorte d'allusions a pour auteur le bon Reuchlin qui, poussé à bout par les docteurs de Cologne, traita de Facilitas diabologica la faculté de théologie de cette ville-là. Voyes sa Défense contre ces messieurs, aux feuillets 22 et 33 de l'édition de Thômge, in-6-, 1514. Rabelais, liv. III, chap. XXIII, a dit en bien plus forts termes: Révérend père en diable, Picatris, recteur de la faculté diabologique de Tolette. Run. carr.

(\*2) Luth., lib. de missé privaté abrog., tom.

2, lat. Wittemo. (\*3) Tom. 2, lat. Wittemb.

tium. Unde patet, quod valde arroganter, et frontosè scripsit iste hæreticus contrà almam facultatem. Communia autem signa sunt hæc. Et sit sic ..... Signum autem eorum primum, et maximum, est liripipium, seu , ut eruditi dicunt , relipendium, quod est evidentissimum, et notissimum signum, per quod concluditur sic : iste habet liripipium, ergò est magister noster in fide illuminatus; ergo habet spiritum sanctum. Aliud signum est, quod sedent in superiore cathedra, quandò disputant, et le-gunt. Per hoc signum arguitur sic : Christus dicit: Super cathedram Mosi sederunt; quæcunque dixerint, servate. Ergò quecunque dixerint, sunt vera. Sed illi sedent in cathedra, et docent sic; ergò, non possunt errare. Aliud signum est, quod comprehendit multa. Et sunt insignia illa doctoralia; annulus, pyrrhetum, liber, osculum, chirothecæ, et pyrrheta distributa in aula doctorali: etiam candelæ ardentes; et super omnia; Te Deum laudamus, quod in fine canitur. Ultimo egregium convivium doctorale. Ultimum et fortissimum signum est introitus domini Decani in Sorbona, quando Bedelli cum sceptris præcedunt, et voce magná clamant : transeat spectabilis, et eximius magister noster, dominus Decanus almæ facultatis theologicæ cum magistris nostris eximiis. Transeat ille, transeat. Et hoc signum est valde bene masticandum, quia formaliter concludit; magistres nostros non posse errare, etc. Pudet pigetque plura referre ; adeò vana, profana, et Lucianica sunt, u quidvis istos potius fuisse suspicer, quam scholasticos : quos, ut magis Lutherus irrisui exponeret, vocabula quædam ad eorum imitationem finxit, et scriptis suis, ut scurras suos oblectaret, inseruit. Cujusmodi sunt dissolutio (\*) Catharinissima et Romanissima, Thomistitates, Italitates, magisteria nostralissima; magistralissima determinationes, Sylvestraliter, Thomistraliter, Colonialiter, Lovanialiter, Catharinaliter, Latomialiter, Thomisticissime, Thomasticis simė, Henricissimė (170).

(\*) Luth. cont. Cathar. Lat. reg. Angl. Sylvest. et in lib. de missé privaté absog. (170) Grets., Inaugurat. Doctor., p. 38 et sep.

François Garasse n'a pas manqué de se divertir de cette humeur facétieuse de Luther. « Ce gros homme, » dit-il (71), écrivant contre la sa-» crée faculté de théologie, au tome » second de ses OEuvres, suppose » certaines conclusions contre la fa-» culté, et puis il les condamne » comme au nom de tout le corps de » l'université, faisant du badin mal » à propos en chose de conséquence : » Le titre du Traité est tel. Apolo-» gia Philippi Melanchthonis adver-» sus furiosum decretum theologas-» trorum pro Luthero, etc. Les trois » premières conclusions sont telles : » In libro Joannis Majoris sunt » PLAUSTRA nugarum. La se-» conde, Quondam fuerunt strenui » Milesii. La troisième, Spectabilis » domine Decane vos estis iratus. A » ces trois propositions il répond au » nom de tous les théologiens de » France. Quant à la première qui » dit que, dans les livres de Major, » il y a des charretées de niaiseries, » Hæc propositio est stulte asserta, » in eo quòd intendit nugas plaustris » vehi ; cùm nugæ sint res spiritua-» lis et plaustra res corporalis. Puis » s'étant formé cette chimère, il la combat, pour en rapporter un faux triomphe comme celui de Caligu-» la. A la seconde, qui dit que les » théologiens français ont été jadis » vaillans comme les Milésiens, mais » qu'ils ont dégénéré, il fait que » nos théologiens répondent : Hæc » propositio est suspecta, quia scrip-» tura est græca : et Græci sunt hæ-» retici : hoc est nostrum sentimen-» tum. A la troisième qui dit : Vous » êtes en colère, M. le vénérable » doyen de la faculté, il fait que » tous les théologiens répondent : » Hæc propositio est derisoria et » scandalosa, in eo quòd dicit, vos » estis iratus, est enim incongrua » sicut ego currit, et à nobis olim » damnata; et in eo quòd dicit Deca-» ne vos estis, intendendo quòd sumus » ex cane nati, est contumeliosa. »

Il est sûr qu'une réponse bien raisonnée, et tout-à-fait grave, n'eût pas été aussi propre que ces pièces macaroniques, à exposer au dernier mépris auprès d'un grand nombre

(171) Garasse, Doctrine curieuse, pag. 520,

de gens les académies de ce tempe-là. Mais on pourrait être en doute s'il était séant à Martin Luther, et à Philippe Mélanchthon, de se divertir de cette manière, et de s'amuser à des jeux d'esprit et à des goguenarderies. Ils devaient se remplir uniquement, dira-t-on, de l'importance de l'affaire qu'ils avaient entreprise; et s'ils eussent bien pensé aux grands. caractères de leur mission, ils n'eussent point eu le temps de goguenarder. Ils savaient les persécutions à quoi leur cause était exposée en d'autres pays; ils devaient y être assez sensibles pour n'avoir aucune envie de s'épanouir la rate par des compositions enjouées et burlesques. Je ne donne point cela pour de fortes objections, et je suis persuadé que ceux qui ont intérêt à les trouver faibles, n'auront pas beaucoup de peine à y fournir des réponses. C'est pourquoi je ne m'amuserai point à disputer là-dessus. Je dirai seulement qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas désapprouvé les réflexions qu'ils ont rencontrées à la fin d'un livre de M. Brueys. « En » vérité, dit-il (172), je ne puis pas » croire que ceux des protestans de » ce royaume, qui ont véritable-» ment de la pieté, approuvent, » quelque estime qu'ils aient pour l'esprit et pour le savoir de M. Jurieu, qu'un ministre qui les a abandonnés, et qui s'est enfui dans un pays étranger, affecte dans **)**) tous ses ouvrages un caractère railleur et goguenard, tandis qu'il apprend tous les jours de loin la ruine et la désolation de son parti. Il me semble que dans les sentimens où il devrait être, la joie qu'il fait paraître dans tous ses écrits, d'être hors du danger où » ceux de sa secte sont exposés, n'est pas bien naturelle et bien légitime. 33 Il lui sied mal, ce me semble, de plaisanter en sûreté, tandis que » ceux qu'il a ahandonnés gémissent » dans les justes châtimens que l'é-. » glise, comme une bonne mère, » mêle aux caresses et aux bienfaits » qu'elle emploie pour les ramener » dans son sein. Il me semble que

(172) Brueys, Défense du Culte extérient de l'Eglise catholique, pag. 340 et suiv., édition de Hollande.

» c'est renverser l'Evangile, que de » rire avec ceux qui pleurent; et que » les ouvrages de cet auteur, quelque fins et délicats qu'ils pussent » être d'ailleurs, devraient au moins » se sentir un peu de l'amertume de » son cœur, s'il était vrai qu'il fût » plus sensible à la douleur de ses » frères, qu'au calme dont il jouit » en son particulier. Ainsi l'on peut » dire, que si les calomnies et les » médisances, dont les ouvrages de » cet auteur sont remplis, persua-» dent aux catholiques que celui » qui a des sentimens si éloignés de » la charité, ne saurait être bon » chrétien, quand bien même il par-» lerait le langage des anges; aussi » cette joie maligne qu'il fait paraî-» tre dans ses écrits, ces traits de » raillerie et de moquerie, auxquels » tout le monde reconnaît d'abord » tout ce qui part de sa plume, de-» vraient persuader aux prétendus » réformés qui ont quelque pénétra-» tion, qu'il n'est pas possible que » celui qui raille si à contre-temps, » quelque zèle qu'il témoigne pour » leur défense, soit néanmoins un

» bon protestant. » (MM) Érasme... a remarqué jusqu'à sept grandes fautes dans la conduite du papisme contre Luther.] J'ai marque le livre où l'on a donné un grand détail sur cela, et c'est un livre que l'on trouve facilement chez les libraires. Ainsi je serai fort court, et j'indiquerai seulement en gros le point capital de chacune de ces fautes. La 1re. consista en ce qu'on souffrit qu'une querelle pour des quêtes entre des moines mendians, et sur des thèses d'indulgences, se traitat devant le peuple dans les sermons (173). La 2<sup>6</sup>., en ce que l'on opposa à Luther quelques moines mendians qui n'étaient que des déclamateurs, et des organes d'injures (174). La 3e., en ce qu'on n'imposa point silence aux prédicateurs des deux partis, et que l'on ne proposa point des personnes sages, doctes, et paisibles qui auraient instruit le peuple sans aucune contention, et qui l'auraient porté à la paix et à l'amour de l'Evangile (175). La 4°., en ce que l'on

ne voulut rien relacher d'aucune part (176). La 5°., en ce que l'on exerça une grande cruauté sur les luthériens par le conseil de quelques moines, mendians (177). La 6e., en ce que les évêques d'Allemagne, Mili-TAIRES pour la plus GRANDE PARTIE, ne firent point leur devoir (178). La sepuème, en ce qu'on ne se mit point en peine d'apaiser la colère de Dieu par des prières publiques, et par la conversion d'une vie véritablement pénitente (179). On pourrait peutêtre augmenter encore la liste des fautes du parti romain. Laissons cette peine aux spéculatifs, et contentonsnous de dire que la plupart de celles que l'on articule dans les Sentimens d'Érasme, ne se pouvaient éviter, vu l'état où les affaires de l'église étaient alors situées. L'on peut conclure de là que le dessein de Luther fut éclos sous de favorables auspices. La prudence de la cour de Rome .joua bien son rôle: mais elle ne pouvait pas empêcher que le défaut de ses instrumens ne gatat l'affaire par beaucoup d'endroits; et je suis sur beaucoup d'enuroits; et je suis sui qu'il y a bien des protestans qui sont convaincus que leur parti se soutint, et par la bonté de sa cause, et par les fausses mesures du parti contraire. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui s'imaginent que l'on fit beaucoup de fautes dans le parti de la réforme, et que ce furent des incidens favorables au papisme. C'est ainsi que presque toujours les grands démélés se nourrissent et se fomentent : chaque parti a ses contre-poids qui servent réciproquement de ressource à l'autre (180).

LUTORIUS PRISCUS (Caius), chevalier romain, fut puni du dernier supplice pour une faute qui ne semble pas capitale (A). Après avoir reçu de Tibère une bonne récompense, pour un poëme qu'il avait fait sur la

<sup>(173)</sup> Sentimens d'Érasme, pag. 251.

<sup>(174)</sup> Là même, pag. 258. (175) Là même, pag. 274.

<sup>(176)</sup> Là mêine , pag. 277. (177) La même, pag. 285.

<sup>(178)</sup> Là même, pag. 287. (179) Là même , pag. 298.

<sup>(180)</sup> Voyes, dans les Peusées sur les Comètes, pag. 793, un beau passage des Mémoires de la Rochefoucauld.

mort de Germanicus, il fut accusé d'en avoir composé un autre sur la mort de Drusus, pendant que ce prince était malade (a); et l'on soutint qu'il avait tenu toute prête cette poésie afin de la produire, sous l'espérance d'une plus grande récompense, en cas que Drusus mourût (b). La guérison de ce prince devait obliger ce poëte à supprimer son ouyrage : cependant, il n'eut point la force de renoncer à s'en faire honneur , il le lut en présence de plusieurs dames, qui à la réserve d'une, n'osèrent nier le fait (c). Tous les juges, excepté deux, opinèrent à la mort. Tibère, qui était absent (d), employa ses obliquités ordinaires(B), quand il eut su l'exécution de cette sentence, et fit quelques règlemens pour l'avenir. Manius Lépidus, qui n'opinait qu'au bannissement, donna un tour fort ingénieux à son suffrage (C). Nous verrons comment l'avocat Arnauld, qui s'en servit dans son plaidoyer contre les jésuites, fut critiqué par le père Richeome (D). M. Moréri a fait quelques fautes (E).

(a) Tacitus, Annal., lib. III, cap. XLIX, ad ann. 774.

(b) Corripuit delator, objectans agro Druso composuisse, quod si exstinctus foret, majore præmio vulgaretur. Tacitus, ibidem.

(c) Ut delator exstitit, ceteris ad dicendum testimonium exterritis, sola Vitellia nihil se audivisse adseveravit. Tacit., ibid.

(d) Dio, lib. LVII, pag. m. 707.

(A) Il fut puni du dernier supplice pour une faute qui ne semble pas capitale. Il n'est pas facile d'établir l'espèce de cette action. De fort habiles gens (1) croient que la faute de

(1) Amelot de la Houssaye, Morale de Tacite, de la Flatterie, num. 17, pag. m. 30, 31. Il a

Lutorius consistait en ce qu'il trompa Tibère, en lui présentant une élégie sur la mort de Germanicus, laquelle il avait faite auparavant pour Drusus, qui était échappé d'une maladie dont on croy ait qu'il mourrait. D'autres croient qu'il avait fait une satire contre Drusus. C'est le sentiment de Théophile Raynaud : Ex ed item lege (2), dit-il (3), Lutorius Priscus apud Dionem lib. 57, quòd in Drusi ægrotantis mortem, famosum carmen scripsisset, mori jussus est senatus decreto. Ces deux sentimens me paraissent faux : j'aimerais mieux dire qu'on accusa Lutorius d'avoir eu l'audace de compter pour mort le fils de Tibère, et de composer même des vers sur cela avant le temps. L'auteur des Nouvelles de la République des Lettres, duquel j'emprunte ces paroles, ajoute tout aussitôt (4): Il est certain qu'on s'expose aux rigueurs de la justice , lorsqu'on ose déclarer en certaines occasions le jugement sinistre qu'on fait de la maladie des rois. Le médecin du Val fut envoyé aux galères, parce qu'on trouva dans son cabinet un papier où il avait prédit que Louis XIII mourrait avant la canicule de l'an 1631. Le fait se trouve dans certains mémoires du duc d'Orléans, qui parurent l'an 1685. Les paroles de Manius Lépidus ne combattent pas autant que l'on s'imagine l'opinion à quoi je m'arrête; car dans un temps de flatterie, on ne fait point difficulté d'avancer, qu'un poëte qui, au lieu de faire des vœux, et d'avoir de la confiance en la fortune de la république, pendant que l'héritier présomptif de la couronne est malade, chante la mort de ce prince, et communique à ses amis les noires et tristes idées d'un état si lamentable qui n'est pas encore arrivé ; qu'un tel poëte, dis-je, s'occupe d'une pensée exécrable, et qu'il en occupe ses auditeurs. Si, patres conscripti, unum id spectamus quam nefaria voce Lutorius Priscus mentem suam et aures hominum polluerit, neque carcer, neque laqueus, ne ser-

changé de sentiment dans sa version des Annales de Tacite.

(2) C'est-à-dire la loi in famosos libellos.

<sup>(3)</sup> Th. Raynaudus, de malis et bonis Libris, num. 113, pag. m. 72, 73.

(4) Mois de juin 1686, pag. 633.

viles quidem crucietus in eum suffecerint (5). Ce sont les termes de Manius Lépidus. Soit donc conclu que le crime dont on accusa le poëte, fut d'avoir écrit par avance sur la mort de Drusus, fils de l'empereur. Il y avait sans doute plus d'imprudence que de crime dans cette action:

Je ne nie pas que les lois n'aient traité comme un crime capital l'action de ceux qui consultent l'avenir touchant la vie du prince : Capitale est de salute principis vel de summé Reip. respondere aut consulere (6). Je sais que plusieurs personnes ont soussert le dernier supplice à cause de cette curiosité. Valens imperator sub uno proloquio jussit occidi omnes qui de suo successore spiritus consuluerant, nec modò qui cousuluerant sed omnes qui aliquid ed de re inaudierant, nec ad se detulerant (7). L'empereur Julianus Didius faisait brûler ceux qui consultaient les devins sur la fortune de l'empereur (8). Les lois canoniques ont condamné aux peines de l'excommunication, ceux qui se mêlent des intrigues de la succession pendant la vie du prince. C'est ce que le docte Jean Béloi représenta aux ligueurs, sous le règne de Henri III. « Par ces moyens ils » semblent conspirer sa mort, qui » est en effect se bander contre la » nature, les bonnes mœurs, contre » la pieté chrestienne, et bien-vueil-» lance que nous devons à nostre roy, auquel nous sommes tenus » de tousjours bien prier, bien desi-» rer, et bien presager, tellement » que d'attendre ce sien accident, et » infortune, seroit contre toutes lois » civiles et naturelles. Aussi ne peu-» vent les gens de bien trouver bon » que contre le desir de leur roy, et » en sa vie, on dispute et mette en » difficulté le doute de sa succession » qui n'est point, tant qu'il plaira à » Dieu le nous laisser au monde. » C'est pourquoy par decret du cin-» quiesme concile de Tolede en Es-» paigne, tenu durant le siege de

(5) Tacitus, Annal., lib. III, cap. L.
(6) Jul. Paullus V, Sentent. 21, apud Forstnerum, in Tacit., Annal., lib. II.

» Honorius premier (\*1), environ l'an six cens vingt-deux, vivant l'em-pereur Heraclius, et Chintillus roy des Espaignes, tous ceux-là sont » excommuniez qui s'informent, et » font semblant d'avoir soin, ou » s'enquerir qui sera leur roy, après » celui qui tient le sceptre. Donc-» ques, dit le texte, parce qu'il en » contraire à la pieté, et dangereux » pour les hommes, de penser aux » choses futures illicites, et s'infor-» mer des accidens des princes, ou » pourvoir à l'advenir sur iceux, » d'autant qu'il est escrit. Ce n'est » pas à vous de sçavoir les momens, » ou les temps que Dieu a reservez en » son pouvoir: nous ordonnons par ce decret, que s'il se trouve aucun » informateur de telles choses, et qui » du vivant du roy, regarde un au-» tre pour l'esperance au royaume, » ou attire quelques-uns à soy pour » ce regard, il soit chassé par sen-» tence d'excommunication de la compagnie des catholiques (\*1). Le » mesme decret fut repeté au sixies-» me coneile tenu en la mesme ville de Tolede, auquel est ajoustée une » raison très-pertinente, par laquelle ceux qui font ces discours sont » blasmez, comme curieux du temps » advenir, auquel Dieu peut-estrene » permettra qu'ils parviennent (9). » J'ai lu dans le Mercure Français une histoire que je m'en vais rapporter: Noël Léon Morgard, mattre faisew d'almanachs,..... assurait dans son almanach de l'année 1614, « que l'é-» tat de la France changerait; attaquait la personne du roi, et marquait le temps, les mois, et les » quartiers où il parlait de plusieurs » grands princes qu'il dénotait, ne » transportant seulement que les let-» tres de leur nom. Cet almanach, » étant en vente au premier jour de » l'an, fut recherché outre l'ordi-» naire par des curieux, qui assu-» raient que c'était une prophétie : » et ce qui lui donna vogue fut que » Morgard ayant mis au premier » quartier de janvier, qu'un Martial » jouerait un mauvais tour à son » fils, il advint qu'un homme d'age

<sup>(7)</sup> Forstnerus, ibid., citant Ammien Marcellin, 4ib. XXIX.

<sup>(8)</sup> Libenius, orat. XII, apud Harduiuum, Not. in Themistium, pag. 490.

<sup>(\*1) 2.</sup> Volum. Concil. cap. 4, fol. 739.
(\*2) Idem, cap. 17, fol. 74.
(c) Phis. Applesia appleliance ISS parti

<sup>(9)</sup> Béloi, Apologie catholique, I. partie. folio 12 verso.

» du faubourg Saint - Germain, et solitis sibi ambagibus apud senatum » qui avait été autrefois soldat, tua » son fils, pensant tuer une femme » qu'il entretenait. Le murmure » donc que ces nouvelles prédictions » apportaient entre le peuple, étant » parvenu jusques à leurs majestés » et au conseil, Morgard se vit, le » 8 de jauvier, mis dans la Bastille » par des archers du grand prevôt: » neuf jours après amené à la Con-» ciergerie: le dernier de janvier, » par arrêt de la cour, condamné » neuf ans aux galères: et le 9 fé-» vrier attaché à la chaîne pour être » emmené à Marseille, où il y sert le » roi à tirer la rame » (10).

Chacun a pu lire plusieurs choses de cette nature; mais je ne laisse pas de dire que Lutorius n'est pas dans le cas. Tous ces consulteurs de l'avenir n'ont pour but que d'exciter des conspirations, ou de troubler le repos public ; ou en général ce sont des personnes mal intentionnées, comme Tertullien le remarque. Cui enim opus perscrutari super Cæsaris salute nisi à quo aliquid adversus illum cogitatur, vel optatur, aut post illam speratur et sustinetur? non enim ed mente de caris consulitur aud de dominis (11). Que peut avoir de commun avec cela l'impatience des poëtes, qui pendant la maladie du prince préparent des vers, pour les produire en cas que le prince vienne à mourir? Il n'y eut que beaucoup d'indiscrétion et de vanité dans la conduite de Lutorius. Il ne devait pas lire son poëme : il n'en devait pas régaler les dames, pour être à son tour régalé de leur encens.

(B) Tibère.... employ a ses obliqui-tés ordinaires. Il loua le zèle que le sénat avait témoigné de punir sévè-rement les moindres offenses qu'on faisait à l'empereur ; mais il demanda qu'on ne fût pas si précipité à les châtier. Il loua Lépidus, et ne blâma point Agrippa. Celui-ci était consul désigné, et opina au dernier supplice: Lépidus se contentait du bannissement. Il fut résolu qu'à l'avenir les arrêts de mort ne seraient exécutés qu'au dixième jour. Id Tiberius

incusavit, cum extolleret pietatem, quamvis modicas principis injurias, acriter ulciscentium; deprecaretur tam praccipiter verborum pœnas: laudaret Lepidum, neque Agrippam argueret. Igitur factum S. C. ne de-creta patrum antè diem decimum ad ærarium deferrentur ; idque vitæ spatium damnatis prorogaretur (12). Quelques-uns (13) attribuent tout ceci à l'ambition de Tibère : ils prétendent qu'il fut fâché, non pas qu'on cut fait mourir Lutorius, mais qu'on l'eût condamné à mort sans l'avis de l'empereur. Ils ajoutent qu'afin de se rendre maître de tous les arrêts de cette nature, lors même qu'il serait absent, il fit ordonner que l'exécution en fût différée.

(C) Manius Lépidus.... donna un tour fort ingénieux à son suffrage. J'ai rapporte (14) le commencement de son discours : en voici un autre morceau. Vita Lutorii in integro est, qui neque servatus in periculum reipub. neque interfectus in exemplum ibit. Studia illi ut plena vecordiæ , ita inania et fluxa sunt : nec quidquam grave ac serium ex eo metuas, qui suorum ipse flagitiorum proditor, non virorum animis, sed muliercularum adrepit : cedat tamen urbe , et , bonis amissis, aqud et igni arceatur (15). On n'a rien à craindre de Lutorius en lui conservant la vie, disaitil, et on n'établira pas un grand exemple en la lui ôtant. C'est un extravagant qui ne s'amuse qu'à des bagatelles; il ne cherche qu'à s'insinuer dans l'esprit des femmes : n'appréhendons point de lui une entreprise sérieuse, ni quelque chose de grave.

(D) L'avocat Arnauld... fut critiqué par le père Richeome.] Arnauld, plaidant contre les jésuites, l'an 1594, dit ceci entre autres choses (16) : ils disent qu'ils sont venus en France pour nous apporter tant de profit : l'expérience nous a montré qu'ils ont causé notre ruine. Qu'est-il besoin d'un plus long procès? Qu'ils aillent ainsi profiter a nos ennemis. Il y a à

<sup>(10)</sup> Mercure Français, tom. III, pag. 304. (11) Tertuli . apud Lipsium , in Tacit. , Aunal. , lib. III, pag. m. 140.

<sup>(12)</sup> Tacit., Annal., lib. III, cap. LI.

<sup>(13)</sup> Dio , lib. LVII, pag. 707.

<sup>(14)</sup> Dans la remarque (A), citation (5). (15) Tacit. , Annal. , lib. III , cap. LI.

<sup>(16)</sup> Plaidoyer d'Arnauld , pag. m. 57.

ce propos un lieu excellent dans Tacite, si, patres conscripti, unum id celles qu'il a supprimées par son et spectamus quam nefaria voce aures hominum pollucrint, neque carcer, neque laqueus sufficiant : est locus sententiæ, per quam neque impunè illis sit, et vos severitatis simul ac clementiæ non pæniteat : aquå et igni arceantur. Voila l'arret des jesuites. Quelques années après il employa la même pensée dans un écrit qui a pour titre: le franc et véritable Discours (17): « Messieurs, si vous con-» siderez les méchancetez estranges » de ces gens icy, la corde ne peut » suffire pour leur payement; mais » je scai un moyen par lequel vous » ne vous repentirez point jamais » d'avoir esté trop doux ou trop se-» veres : bannissez les tous. » Richeome répond (18) que ces paroles ne sont point telles en Tacite, et qu'ainsi ce discoureur est un merveilleusement hardy faussaire escrivant à son prince .... Avec icelles donc il nous condamne par misericarde à l'exil.... plus cruel et plus trompeur au double, que le payen qui les avoit jadis proferées. Car en ce lieu de Tacite, Marcus Lepidus, capitaine romain, conseille au senat d'user de clemence envers Lutorius, chevalier, convaincu de plusieurs grands crimes. Et cestui-cy faict de ses paroles me-tamorfosées, une exhortation de cruauté, pour persuader la ruine de plusieurs innocens. Après cela il rapporte une traduction du passage de Tacite entrecoupée d'un et cætera, et se plaint qu'on l'ait osé alléguer énormément defiguré (19), et oppose l'innocence des jésuites aux crimes abominables de Lutorius. Il fait deux fautes pour le moins ; car sa plainte de la prétendue falsification du passage de Tacite est mal fondée, et il ne devait pas supposer que Lutorius fût en effet un criminel désespéré, coupable d'abominations et de for-faits sans mesure. Il devait se régler, non sur les phrases du sénateur Lé-pidus, mais sur le fond de l'affaire. S'il eut voulu, il eut trouvé la qualité de ce cas dans les paroles mêmes

48, pag. 180.

(10) Là même, pag. 181.

raconté ceci d'une manière trop abré-

cætera

tes.] Il n'a consulté que Dion, qui a gée, non pas dans le XXVIIe. livre., comme Moréri l'assure, mais dans le LVII<sup>c</sup>. On devait consulter Tacite, dont le récit est plus ample et plus exact. Mais la grande faute de Moréri est d'avoir dit que Lutorius fut accusé d'avoir fait un poëme contre Dru-sus. Eût-on dit cela, si l'on avait su que ce poëte fut accusé d'avoir voulu publier ce poëme, en cas que Drusus mourût, et d'avoir cru qu'il en tirerait plus de profit, que de celui qu'il avait fait sur la mort de Germanicus?

de ce sénateur, je veux dire dans

(E) M. Moréri a fait quelques fau-

LUXEMBOURG, ville capitale de la province de ce nom (a), n'était qu'un château au temps de l'empereur Othon-le-Grand(b). Gilbert, fils de Ricuin d'Ardenne , l'ayant obtenu de l'abbé de Saint-Maximin, l'agrandit, et fonda le comté de Luxembourg, avec le consentement de Brunon, duc de Lorraine, frère de l'empereur Othonle-Grand. Ce comté fut érigé en duché par l'empereur Charles IV (c), pour Venceslas son oncle(d). La ville de Luxembourg est treforte. Il n'est pas vrai qu'elle n'eût jamais été prise par les Français avant l'année 1684 (A). On y avait mis en refuge l'image miraculeuse de Notre-Dame de consolation patronne du duché de Luxembourg et comté de Chini; mais on la rapporta en sa chapelle le 20 de mai 1685. Le public a vu l'avis

<sup>(17)</sup> Voyes, tom. II, pag. 303, remarque (C) de l'article ARNAULD (Autoine), avocat. (18) Richeome, Plainte apologétique, num.

<sup>(</sup>a) C'est l'une des XVII provinces du Pays. Bas.

<sup>(</sup>b) Son empire commence à Pan 936. (c) Son empire commence à l'an 1346. (d) Tiré de l'Itinerarium per nonnells Galliæ Belgicæ partes d'Abraham Orteliss et de Jean Vivien, pag. 36, edit. 1584.

qui fut donné aux jésuites sur la procession qu'ils firent faire ce jour-là (e). On trouve bien des vestiges des antiquités romaines dans cette province (B), et cela fait que tous les curieux souhaitent la publication d'un livre du pere Wiltheim (f).

(e) Voyes les Nouvelles de la Républ des Lettres, octobre 1685, art. X.

(f) Voyes la remarque (B), à la fin.

(A) Il n'est pas vrai qu'elle n'eût jamais été prise... avant l'an 1684.] Pendant que les Français l'assiégeaient, l'an 1684, j'entendais dire à plusieurs buser les gens; car nous voyons dans audiamus. l'histoire, que les Français prirent la ville de Luxembourg l'an 1542, et qu'ayant été recouvrée par l'empereur, ils la reprirent l'an 1543. Ils la perdirent l'année suivante. Notez qu'ils la bloquerent l'an 1582, qu'ils la bombarderent l'an 1683, et qu'ils la prirent l'an 1684 (1). Ils l'ont rendue par le traité de Riswick, l'an 1697.

(B) On trouve bien des vestiges des antiquités romaines dans cette province.] Les habitans du duché de Luxembourg croient que chaque planete avait un lieu particulier qui lui était consacré dans ce pays-là, et qu'anciennement la ville d'Arlon était un autel de la lune. On y a trouvé plusieurs simulacres des faux dieux, et plusieurs médailles et inscriptions (2). Le comte Pierre-Ernest de Mansfeld les fit transporter à Luxembourg, pour en orner une fontaine qu'il con-

sacra à la mémoire de sa femme (\*). Il fit bâtir auprès une magnifique maison. On sera peut-être bien aise de trouver ici l'inscription de cette fontaine; c'est un monument insigne de l'amitié conjugale (3). Porticus in primis amplas mirabamur, quas ... se ad id destindsse dicebat ut in eis reponeret, quæcunque nancisci posset antiquitatis monumenta, quorum magnam jam habet copiam, ex diversis locis, et Arlunio in primis ...... petitam .... Sunt autem maxima ex parte simulacra deorum gentilium , et epitaphia , quæ in crepidine fontis illius pulcherrimi ac claritudinis eximiæ, quo dilectæ quondam conjugis Mariæ de Montmorenci memoriam sanctè conservat, crebrò ad Mariæ personnes qu'elle était encore pucelle. fontem (sic eum nuncupavit), adven-C'est ainsi qu'on nomme populaire- tando sic sunt... disposita ut... Ipsam ment les villes qui n'ont jamais été prius inscriptionem, qua illustriss. prises. Il ne fut pas malaisé de désa- princeps fontem hunc suum decoravit.

Quisquis hùc accedis, si te æstus sitisve urget. Hic æstum quietus vitato. Sitim pronus extinguito. Aquam manu haurito. Os lavato. At pede ne turbato. Nudo corpore ne polluito. Quiescentibus enim carissimæ uxoris manibus tranquillam undam sacravit. Mariæ de nomine Mariæ fontem nuncupavit. Æterni sui amoris testes latentes vastá sub rupe lymphas erui. Vivo lapide cingi. Æternasq. fluere jussit.

P. E. C. M.

Ceci est tiré d'une relation datée d'Anvers, le 7 d'octobre 1575 (4). M. Baudelot nous apprend (5) que M. de Ballonffeaux, neveu du révérend père Wiltheim, lui a montré en manuscrit les Antiquités de Luxembourg, composées par ce père.

') Ce comte ent deux femmes. Son tombean, (\*) Ce comte ent deux femmes. Son tombean, qui se voit à Luxembourg, dans la chapelle de Mansfeld, le représente en bronze, couché entre elles deux sur une matte aussi de bronze, et le comte s'y tourne vers la dernière. Rum. carr. (3) Ibid., pag. 33, 34. (4) Elle fut imprimée par Plantin, l'an 1584, in-80. L'édition de Leyde, qui est la troirième, est de l'an 1667 in-19.

est de l'an 1667, in-12.
(5) Dans sa Dissertation sur Ptolomée Aulètes.

<sup>(1)</sup> Voyes les dates de tout ceci dans le père du Londel, aux Fastes de quelques rois de

<sup>(2)</sup> Itinerar. Abrah. Ortelii, et Joh. Viviani, pag. 32.

• . ,





001 BAY Vol. 9 501 485563

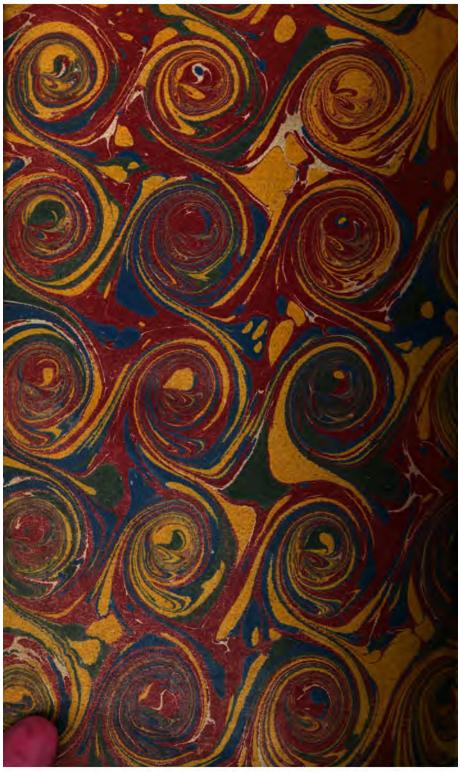

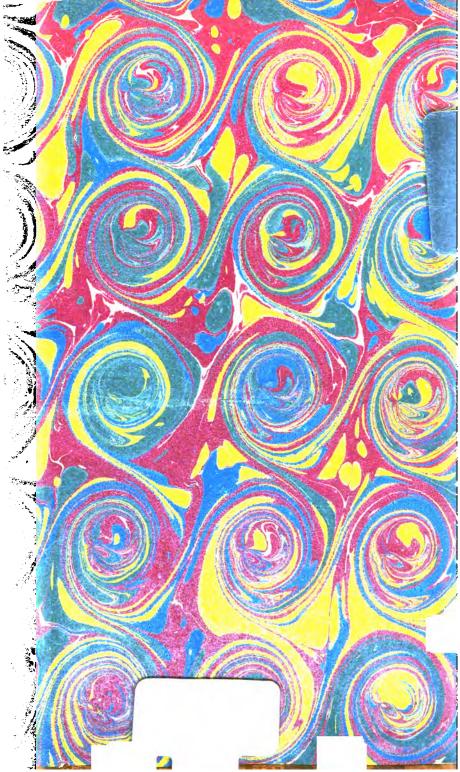

